

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



M. Lempertz'
Buchhandlung und Antiquariat
(P. Hanstein)
Bonn.

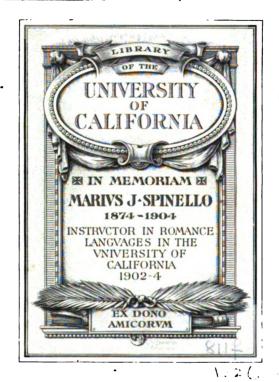



Wh men

# **OEUVRES**

COMPLÈTES

# DE LA FONTAINE.

H. BALZAC, ÉDITEUR-PROPRIÉTAIRE, RUE DES MARAIS-S.-GERMAIN, Nº 17.



# **OEUVRES**

COMPLÈTES

# DE LA FONTAINE

ORNÉES DE TRENTE VIGNETTES

DESSINÉES PAR DEVÉRIA ET GRAVÉES PAR THOMPSON.



## PARIS.

A. SAUTELET ET C12, PLACE DE LA BOURSE.

IMPRIMERTE DE RIGNOUX, RUE DES FRANCS-BOURGEOIS-S.-MICHEL





811/2

RENCH DEPT

# **NOTICE**

### SUR LA VIE DE LA FONTAINE.

JEAN DE LA FORTAINE est né à Château-Thierry, le 8 juillet 1621.

Son père, Jean de La Fontaine, Maître des Eaux-et-Forêts à Château-Thierry, avoit épousé Françoise Pidoux, fille du Bailli de Coulommiers.

La jeunesse du plus grand de nos poētes est enveloppée d'un voile presqu'impénétrable : le siècle, dont il est un des plus beaux ornements, lui a marqué trop d'indifférence, pour avoir su recueillir des détails chers à la postérité.

Si La Fontaine étudia, ce fut sous des maîtres de campagne; quant aux granda enseignements, ils vinrent de la nature. Toute sa vie, il ignora le grec; lorsqu'une connoissance intime d'un beau passage de l'Iliade lui devenoit nécessaire, il avoit recours à Racine; grace à l'habileté du célèbre interprète, La Fontaine, semblable aux aveugles auxquels la nature accorde presque un sens de plus pour comprendre les œuvres du Créateur, parvenoit à saisir toutes les beautés d'un langage qui lui étoit inconnu : enfin, l'avis qu'un de ses parents nommé Pintrel lui donna; bien tard pour tout autre, de consulter les anciens et de les prendre pour modèles, accuse la profonde insouciance de sa jeunesse pour les travaux répugnants de l'école.

A dix-neuf ans, la fantaisie lui prit d'entrer à l'Oratoire, sans doute à cause du far niente qu'il crut apercevoir dans la vie monastique; peut-être aussi la liberté dont on jouissoit dans cette Congrégation le séduisit-elle; mais effrayé aussitôt qu'il sentit un lien, il n'y resta que dix-huit mois. S'il faut en croire un auteur, c'est là qu'on aurait surpris La Fontaine, jetant son bonnet carré d'un étage élevé, et s'amusant à l'aller chercher pour le laisser tomber encore.

Ce seul fait révèle toute une existence, prédit tout un avenir : il suffit aux ames amies de la poésie, de cette présie qui se glisse dans la vie, dans les sentiments, dans les actions, comme elle entre dans le marbre, comme elle anime les vers, comme elle glorifie les siècles, pour deviner les secrets et les pensées d'une jeunesse oisive, vagabonde, ignorante même : puis, si l'on vient à rassembler en un seul tableau les peintures si gracieuses de l'enfance, éparses dans les Fables de La Fontaine, peut-être comprendra-t-on, de cœur et tout à coup, son jeune âge, fainéant pour le vulgaire, mais avide de sensations, les recueillant avec ivresse, les amassant sans savoir qu'un jour le souvenir les rapportera fidèlement au poête. C'est en un mot la création magique de la mine d'or, dont la nature dérobe le long travail à l'homme étonné.

Si la dernière moitié de la vie de La Fontaine ne justifioit pas entièrement cette histoire présumée de son enfance, il est une anecdote qui la rendroit sincère à un vrai poête; c'est le récit fait par un contemporain du jour d'avénement au temple de Mémoire, le jour de la nativité poétique de La Fontaine. Il avait vingt-deux ans; un jeune officier en quartier d'hiver à Château-Thierry lut devant lui et avec emphase l'Ode de Malherbe:

Le croirez-vous, races futures, etc.

« Il écouta, dit-on, avec des transports mécaniques de joie, d'admiration et d'étonne-

#### NOTICE SUR LA VIE DE LA FONTAINE.

ment. - Là, ses lèvres furent touchées, comme celles du prophète, par un charbon ardent, et son génie s'éveilla.

Le père de La Fontaine avoit ardemment souhaité un fils auteur; aussi les premiers essais du jeune homme lui causèrent-ils une joie incroyable. Il est peut-être le seul de nos grands hommes dont la vocation ait été en harmonie avec les vœux paternels.

La Fontaine fut revêtu de la charge de son père; mais il en remplit les fonctions avec si peu de goût, qu'après trente ans d'exercice, il ignoroit, au dire de Furetière, la plupart des termes de son métier.

Il épousa par complaisance pour sa famille la fille d'un lieutenant au baillage royal de La Ferté-Milon, nommée Marie Héricart. Elle était assez jolie et spirituelle; mais on prétend qu'elle fut l'original de madame Honesta, du conte de Belphégor. La Fontaine en eut un fils et vécut peu de temps avec elle. On voit qu'il ne fut pas plus ravi du mariage, qu'à dix-neuf ans de l'Oratoire.

Le poête demeuroit au sein du monde idéal de ses créations et ne pensoit pas à quitter sa ville natale, où il vivoit obscur, lorsque la duchesse de Bouillon, nièce de Mazarin, y fut exilée; on lui présenta La Fontaine : la protectrice de Pradon sut deviner les graces naïves de la jeune muse provinciale; et, rappelée de son exil, e'le amena La Fontaine à Paris.

Il trouva dans cette ville un de ses oncles nommé Jannart. Cet oncle étoit le favori de Fouquet; il présenta son neveu au surintendant; le poête en reçut une pension; et au jour de la disgrace, La Fontaine lui en témoigna une reconnoissance digne des temps antiques. Il y a quelque chose d'attendrissant dans la visite qu'il fit à Amboise, pour voir seulement la prison où son bienfaiteur avoit gémi, et se faire conter la manière dont il étoit gardé. «Sans la nuit, dit-il, on n'auroit jamais pu m'arracher de cet endroit.»

La Fontaine adopta le séjour de Paris, et ne retourna plus à Château-Thierry que pour y vendre son bien, pièce à pièce, lorsque la nécessité l'y poussoit, ainsi qu'il le dit lui-même dans son épitaphe:

#### Mangeant son fonds avec le revenu.

Vivant parmi les personnages les plus célèbres du sincle, Racine, Chaulieu, Lafare, Boileau, Molière, Chapelle, Mignard, furent ses amis, et les princes de Condé, de Conti, le duc et le grand prieur de Vendôme, le duc de Bourgogne, ses protecteurs.

La Fontaine, nommé gentilhomme ordinaire de madame Henriette d'Angleterre, première semme de Monsieur, perdit cette place à la mort soudaine de cette princesse. Alors, ayant vendu une grande partie de son bien, et ne sachant guère tirer parti de ses ouvrages, il resta, seul de tant de grands hommes, oublié d'un Monarque dont les sastueuses largesses alloient chercher le mérite en pays étrangers; mais aussi, deux semmes célèbres, d'abord Madame de la Sablière, et à sa mort, Madame Hervart, privent soin de La Fontaine comme d'un ensant.

Il trouva pour commensal, chez madame de La Sablière, le célèbre Bernier, auquel il dut les principes des philosophies d'Epicure, de Lucrèce et de Descartes, qui grossirent le trésor de ses magnifiques images et de ses idées sublimes.

Bien que les Contes aient été publiés dans un temps où Louis XIV, entouré de maitresses et légitimant leurs enfants, ne songeait guère à se faire dévot, les Contes, ces chess-d'œuvre inimitables de grace, le désespoir des poêtes, servirent de prétexte à Louis XIV pour ajourner pendant six mois l'élection de La Fontaine à l'Académie.

#### NOTICE SUR LA VIE DE LA FONTAINE.

Ce fut dans le laps de temps compris entre l'année 1645 et l'année 1680, c'est-à-dire dans un espace de trente années environ, que La Fontaine fit paraître les chefs-d'œuvre qui l'ont immortalisé. Leurs diverses publications jetèrent peu d'éclat; comme toutes les poésies profondement pensées, elles demandoient aux contemporains et des méditations courageuses et le long abandon que réclame une belle poésie pour être entièrement comprise: Molière seul vit la brillante apothéose que l'avenir préparaît au Bon-homme; mais une cour plongée dans le délire des fêtes, mais une nation tout entière à la galanterie, enivrées d'une gloire qui se glissait, comme une lumière, dans les moindres actions du souverain, pouvoient-elles se recueillir et entendre de tels chants, au milieu des rumeurs de la paix et de la guerre? Si Molière, Racine et Corneille virent naître leur renommée, ils le durent à l'éclat des triomphes de la scène; Bossuet arrêta l'attention, parce qu'il prophétisoit sur des tombes; Bayle, La Bruyère, La Fontaine, Fénélon, penseurs profonds, livrant leurs œuvres aux hasards des préoccupations contemporaines, attendirent leurs couronnes de la postérité.

Les Œuvres de La Fontaine ont été analysées par une foule d'écrivains; il leur est arrivé, comme à tous les commentateurs, de parler froidement à des cœurs émus. A Westminster, le Cicérone qui montre la hache dont un inconnu se servit pour décoller Charles I\*, dit aux curieux: « Ne touchez pas la hache! » Il existe si peu d'ouvrages qui, semblables aux œuvres du Créateur, n'aient besoin que des yeux pour exciter l'enthousiasme, qu'on devroit se garder, comme d'un sacrilége, de les confondre avec le reste, par des éloges de gazette.

Aussi avons-nous cru élever le seul monument digne de La Fontaine, en publiant ses OEuvres complètes, ornées de tout le luxe de la typographie, contenues dans un volume facile à transporter et d'un prix qui les rend accessibles à toutes les fortunes, malgré la beauté des vignettes et du papier. Là est l'éloge, parce que le poête y est tout entier; là est sa vie, parce que là sont toutes ses pensées.

En 1692, La Fontaine tomba dangereusement malade, et alors, d'après les représentations de ses amis, il fit venir un confesseur : c'est à cette époque qu'il faut rapporter les anecdotes si originales, qui peignent le caractère de La Fontaine, sa candeur y paraît sublime : elles sont tellement connues, que nous avons négligé de les raconter. Comme sainte Thérèse, il ne pouvoit croire à l'éternité des peines, et le Bon-hommme espéroit que les damnés finiroient par se trouver en enfer comme des poissons dans l'eau.

Deux ans après, le 13 mars 1695, La Fontaine mourut âgé de 74 ans. Il fut inhumé auprès de Molière, qui l'avoit précédé de vingt-deux ans. Aujourd'hui, les restes de ces deux génies, les plus beaux dont la France s'honore, ont été transportés au cimetière du Père Lachaise, et leurs tombes sont placées sous le même ombrage.

Tels sont les événemens les plus marquants de la vie de La Fontaine. Les anecdotes, dont les notices faites jusqu'à ce jour sont remplies, donnent bien, à la vérité, une idée du caractère de La Fontaine et de sa manière de vivre; mais, outre qu'elles sont devenues populaires, et qu'il est maintenant superflu de les répéter, nous ne pensons pas qu'elles suffisent pour comprendre la prodigieuse organisation et la vie intellectuelle de ce grand poête. Il faut être poête soi-même, ou avoir l'ame grande, noble, élevée, pour sentir le charme de cette vie exempte des tourments imposés par la jalousie, l'approche de la gloire ou les enfantements de la pensée. La Fontaine est le seul qui n'ait point expié le don de son génie par le malheur; mais aussi sut-il cultiver la Muse pour la Muse elle-même; et loin d'escompter avidement ses inspirations en applaudissements fugitifs, en richesses, en honneurs, il se crut assez payé par les délices de

#### NOTICE SUR LA VIE DE LA FONTAINE.

l'inspiration, et il en trouva l'extase trop voluptueuse pour la quitter et se jeter dans les embarras de la vie: il abusa même de cette précieuse faculté que la nature accorde aux poëtes d'échapper à tout ce que le monde offre de hideux, et de monter vers un monde céleste et pur. La Fontaine s'étoit créé un factice univers comme une jeune imagination se crée une maîtresse, et il abandonnoit rarement les êtres fantastiques dont il étoit entouré: aussi les contemporains nous l'ont-ils représenté « ayant un sourire niais, les yeux éteints, une habitude de corps ignoble; » indices frappants de cette profonde extase qui fit le bonheur de sa vie. Cependant le long usage de cette puissance concentrique de notre ame usa l'ame elle-même; et pendant les dernières années de sa vie, si sa raison ne fut pas altérée, il est constant que le poête avoit disparu.

H. BALZAC.

## ÉPITRE DÉDICATOIRE A MGR LE DAUPHIN.

MONSKIGNEUR.

S'il y a quelque chose d'ingénieux dans la république des lettres, on peut dire que c'est la manière dont Ésope a débité sa morale. Il seroit véritablement à souhaiter que d'autres mains que les mieunes y eussent ajouté les ornements de la poésie, puisque le plus sage des anciens a jugé qu'ils n'y étoient pas inutiles. J'ose, Monsaionnua, vous en présenter quelques essais. C'est un entretien convenable à vos premères années. Vous étes en un âge où l'amusement et les jeux sont permis aux princes; mais en même temps vous devez donner quelques unes de vos pensées à des réflexions sérieuses. Tout cela se rencontre aux fables que nous devons à Ésope. L'apparence en est puérile, je le confesse; mais ces puerilités servent d'enveloppes à des vérites importantes.

Je ne doute point, Morszickzuz, que vous ne regardiez favorablement des inventions si utiles et tout ensemble si agreables : car que peut-on souhaiter davantage que ces deux points? Ce sont eux qui ont introduit les sciences parmi les hommes. Ésope a trouvé un art singulier de les joindre l'un avec l'autre : la lecture de son ouvrage répand insensiblement dans une ame les semences de la vertu, et lui apprend à se connoître sans qu'elle s'aperçoive de cette etude, et tandis qu'elle croit saire tout autre chose. C'est une adresse dont s'est servi très heureusement celui sur lequel Sa Majesté a jeté les yeux pour vous donner des instructions. Il fait en sorte que vous apprenez sans peine, ou, pour mieux parler, avec plaisir, tout ce qu'il est necessaire qu'un prince sache. Nous espérons beaucoup de cette conduite. Mais, à dire la vérité, il y a des choses dont nous espérons infiniment davantage : ce sont, Mon-ARIGNRUR, les qualités que notre invincible monarque vous a données avec la naissance; c'est l'exemple que tous les jours il vous donne. Quand vous le voyez former de si

grands desseins; quand vous le considérez qui regarde sans s'etonner l'agitation de l'Europe et les machines qu'elle remue pour le détourner de son entreprise ; quand il pé-nètre des sa première démarche jusque dans le cœur d'une province où l'on trouve à chaque pas des barrières insur-montables, et qu'il en subjugue une autre en huit jours, pendant la saison la plus ennemie de la guerre, lorsque le repos et les plaisirs régnent dans les cours des autres princes; quand, non content de dompter les hommes, il veut triompher aussi des éléments ; et quand, au retour de cette expédition où il a vaincu comme un Alexandre, vous le voyez gouverner ses peuples comme un Auguste, avouez-le vrai, Monskionkua, vous soupirez pour la gloire aussi bien que lui, malgré l'impuissance de vos années; vous attendez avec impatience le temps où vous pourrez vous déclarer son rival dans l'amour de cette divine maitresse. Vous ne l'attendez pas, Monszionzua: vous le prévenez. Je n'en veux pour témoignage que ces nobles inquiétudes, cette vivacité, cette ardeur, ces marques d'esprit, de courage et de grandeur d'ame que vous faites paroitre à tous les moments. Certainement c'est une joie bien sensible à notre monarque; mais c'est un spectacle bien agreable pour l'univers que de voir ainsi croître une jeune plante qui couvrira un jour de son ombre tant de peuples et de nations.

Je devrois m'étendre sur ce sujet ; mais, comme le dessein que j'ai de vous divertir est plus proportionné à mes forces que celui de vous louer, je me hâte de venir aux fables, et n'ajouterai aux vérités que je vous ai dites que celle-ci : c'est, Mossaconnun, que je suis, avec un zèle respectueux,

Votre très humble, très obéissant, et très fidèle serviteur, DE LA FONTAINE.

## PRÉFACE DE LA FONTAINE.

L'indulgence que l'on a eue pour quelques unes de mes fables me donne lieu d'esperer la même grace pour ce recueil. Ce n'est pas qu'un des maîtres ' de notre éloquence n'ait désapprouvé le dessein de les mettre en vers : il a cru que leur principal ornement est de n'en avoir aucun; que d'ailleurs la contrainte de la poésie, jointe à la sévérité de notre langue, m'embarrasseroit en beaucoup d'endroits, et banniroit de la plupart de ces récits la brièveté, qu'on peut fort bien appeler l'ame du conte, puisque sans elle il faut n'eccessairement qu'il languisse. Cette opinion ne sauroit partir que d'un homme d'excellent goût; je demanderois seulement qu'il en relàchât quelque peu, et qu'il crût que les graces lacédemoniennes ne sont pas tellement ennemies des muses francoises, que l'on ne puisse souvent les faire marcher de compagnie.

Après tout, je n'ai entrepris la chose que sur l'exemple, je ne veux pas dire des anciens, qui ne the point à conséquence pour moi, mais sur celui des modernes. C'est de tout temps, et chez tous les peuples qui font profession de poésie, que le Parnasse a jugé ceci de son apanage. A peine les fables qu'on attribue à Ésope virent le jour, que Socrate trouva à propos de les habiller des livrées des Muses. Ce que Platon en rapporte

est si agréable, que je ne puis m'empêcher d'en faire un des ornements de cette presace. Il dit que Socrate étant condamné au dernier supplice, l'on remit l'exécution de l'arrêt à cause de certaines fêtes. Cébès l'alla voir le jour de sa mort. Socrate lui dit que les dieux l'avoient averti plusieurs fois, pendant son sommeil, qu'il devoit s'appliquer à la musique avant qu'il mourût. Il n'avoit pas entendu d'abord ce que ce songe signifioit : car, comme la musique ne rend pas l'homme meilleur, à quoi bon s'y attacher? Il falloit qu'il y eut du mystère la-dessous, d'autant plus que les dieux ne se lassoient point de lui envoyer la même inspiration. Elle lui étoit encore venue une de ces sètes. Si bien qu'en songeant aux choses que le ciel pouvoit exiger de lui, il s'étoit avisé que la musique et la poesie ont tant de rapport, que possible étoit-ce de la dernière qu'il s'agissoit. Il n'y a point de bonne poésie sans barmonie: mais il n'y en a point non plus sans fic-tions; et Socrate ne savoit que dire la verité. Ensin il avoit trouvé un tempérament : c'étoit de choisir des fables qui continssent quelque chose de véritable, telles que sont celles d'Ésope. Il employa donc à les mettre en vers les derniers moments de sa vie.

Socrate n'est pas le seul qui ait considéré comme sœurs la poésie et nos fables. Phèdre a témoigné qu'il étoit de ce sentiment; et, par l'excellence de son ouvrage, nous pouvons juger de celui du

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Patru, célèbre avocat au parlement de Paris, et membre de l'Académie française.

prince des philosophes. Après Phèdre, Aviénus a traité le même sujet. Enfin les modernes les ont suivis : nous en avons des exemples, non seulement chez les étrangers, mais chez nous. Il est vrai que, lorsque nos gens y ont travaillé, la langue étoit si différente de ce qu'elle est, qu'on ne les doit considérer que comme étrangers. Cela ne m'a point détourné de mon entreprise; au contraire, je me suis flatté de l'espérance que, si je ne courois dans cette carrière avec succès, on me donneroit au moins la gloire de l'avoir ouverte.

Il arrivera possible que mon travail fera naître à d'autres personnes l'envie de porter la chose plus loin. Tant s'en faut que cette matière soit épuisée, qu'il reste encore plus de fables à mettre en vers que je n'en ai mis. J'ai choisi véritablement les meilleures, c'est-à-dire celles qui m'ont semblé telles: mais, outre que je puis m'être trompé dans mon choix, il ne sera pas bien difficile de donner un autre tour à celles-là même que j'ai choisies; et si ce tour est moins long, il sera sans doute plus approuvé. Quoi qu'il en arrive, on m'aura toujours obligation, soit que ma témérité ait été heureuse, et que je ne me sois point trop écarté du chemin qu'il falloit tenir, soit que j'aie seulement excité les autres à mieux faire.

Je pense avoir justifie suffisamment mon dessein : quant à l'exécution, le public en sera juge. On ne trouvera pas ici l'élégance ni l'extrême brièveté qui rendent Phèdre recommandable : ce sont qualités au dessus de ma portée. Comme il m'étoit impossible de l'imiter en cela, j'ai cru qu'il falloit en récompense égaver l'ouvrage plus qu'il n'a fait; non que je le blame d'en être demeuré dans ces termes : la langue latine n'en demandoit pas davantage; et si l'on y veut prendre garde, on reconnoitra dans cet auteur le vrai caractère et le vrai génie de Térence. La simplicité est magnifique chez ces grands hommes : moi, qui n'al pas les perfections du langage comme ils les ont eues, je ne la puis élever à un si haut point. Il a donc fallu se récompenser d'ailleurs : c'est ce que j'ai fait avec d'autant plus de hardiesse que Quintilien dit qu'on ne sauroit trop égayer les narrations. Il ne s'agit pas ici d'en apporter une raison : c'est assez que Quintilien l'ait dit. J'ai pourtant considere que, ces fables étant sues de tout le monde, je ne ferois rien si je ne les rendois nouvelles par quelques traits qui en relevassent le goût. C'est ce qu'on demande aujourd'hui : on veut de la nouveauté et de la gaicté. Je n'appelle pas gaieté ce qui excite le rire; mais un certain charme, un air agréable qu'on peut donner à toutes sortes de sujets, même les plus sérieux.

Mais ce n'est pas tant par la forme que j'ai donnée à cet ouvrage qu'on en doit mesurer le prix que par son utilité et par sa matière : car qu'y a-t-il de recommandable dans les productions de l'esprit qui ne se rencontre dans l'apologue? C'est quelque chose de si divin, que plusieurs personnages de l'antiquité ont attribue la plus grande partie de ces fables à Socrate, choisissant, pour leur servir de père, celui des mortels qui avoit le plus de communication avec les dieux. Je ne sais comme ils n'ont point fait descendre du ciel ces mêmes fables, et comme ils ne leur ont point assigné un dieu qui en eût la direction, ainsi qu'à la poésie et à l'éloquence. Ce que je dis

n'est pas tout-à-fait sans fondement, puisque, s'il m'est permis de mèler ce que nous avons de plus sacré parmi les erreurs du paganisme, nous voyons que la Vérité a parlé aux hommes par paraboles: et la parabole est-elle autre chose que l'apologue, c'est-à-dire un exemple fabuleux, et qui s'insinue avec d'autant plus de facilité et d'effet qu'il est plus commun et plus familier? Qui ne nous proposeroit à imiter que les maîtres de la sagesse nous fourniroit un sujet d'excuse : il n'y en a point quand des abeilles et des fourmis sont capables de cela mème qu'on nous demande.

C'est pour ces raisons que Platon, ayant banni Homère de sa Republique, y a donné à Esope une place très honorable. Il souhaite que les enfants sucent ces fables avec le lait; il recommande aux nourrices de les leur apprendre : car on ne sauroit s'accoutumer de trop bonne heure à la sagesse et à la vertu. Plutôt que d'être réduits à corriger nos habitudes, il faut travailler à les rendre bonnes pendant qu'elles sont encore indifférentes au bien ou au mal. Or quelle méthode y peut contribuer plus utilement que ces fables? Dites à un enfant que Crassus, allant contre les Parthes, s'engagea dans leur pays sans considérer comment il en sortiroit, que cela le fit périr lui et son armée, quelque effort qu'il sit pour se retirer. Dites au même enfant que le renard et le bouc descendirent an fond d'un puits pour y éteindre leur soif; que le renard en sortit s'étant servi des épaules et des cornes de son camarade comme d'une échelle; au contraire, le bouc y demeura pour n'avoir pas eu tant de prévoyance; et par conséquent il faut considerer en toute chose la sin : je demande lequel de ces deux exemples fera le plus d'impression sur cet enfant. Ne s'arrêtera-t-il pas au dernier, comme plus conforme et moins disproportionné que l'autre à la petitesse de son esprit? Il ne faut pas m'alléguer que les pensées de l'ensance sont d'elles-mêmes assez ensantines, sans y joindre encore de nouvelles badineries. Ces badineries ne sont telles qu'en apparence; car, dans le fond, elles portent un sens très solide. Et comme, par la définition du point, de la ligne, de la surface, et par d'antres principes très familiers, nous parvenons à des connoissances qui mesurent enfin le ciel et la terre, de même aussi, par les raisonnements et conséquences que l'on peut tirer de ces fables, on se forme le jugement et les mœurs, on se rend capable des grandes choses.

Elles ne sont pas seulement morales, elles donnent encore d'autres connoissances : les propriétés des animaux et leurs divers caractères y sont exprimés; par conséquent les nôtres aussi, puisque nous sommes l'abrégé de ce qu'il y a de bon et de manyais dans les créatures irraisonnables. Quand Prométhée voulut former l'homme, il prit la qualité dominante de chaque bête : de ces piéces si différentes il composa notre espèce; il fit cet ouvrage qu'on appelle le Petit-Monde. Ainsi ces fables sont un tableau où chacun de nous se trouve dépeint. Ce qu'elles nous représentent confirme les personnes d'age avancé dans les connoissances que l'usage leur a données, et apprend aux enfants ce qu'il faut qu'ils sachent. Comme ces derniers sont nouveau-venus dans le monde, ils n'en connoissent pas encore les habitants; ils ne se connoissent pas eux-mêmes : on ne les doit laisser dans cette ignorance que le moins qu'on

pent; il leur faut apprendre ce que c'est qu'un lion, un renard, ainsi du reste, et pourquoi l'on compare quelquesois un homme à ce renard ou à ce lion. C'est à quoi les sables travaillent: les premières notions de ces choses proviennent d'elles.

J'ai déjà passé la longueur ordinaire des préfaces; cependant je n'ai pas encore rendu raison

de la conduite de mon ouvrage.

L'apologue est composé de deux parties, dont on peut appeler l'une le corps, l'autre l'ame. Le corps est la fable; l'ame, la moralité. Aristote n'admet dans la fable que les animaux; il en exclut les hommes et les plantes. Cette règle est moins de nécessité que de bienséance, puisque ni Ésope, ni Phèdre, ni aucun des fabulistes ne l'a gardée; tout au contraire de la moralité, dont aucun ne se dispense. Que s'il m'est arrivé de le faire, ce n'a été que dans les endroits où elle n'a pu entrer avec grace, et où il est aisé au lecteur de la suppléer. On ne considère en France que ce qui plait: c'est la grande regle, et, pour ainsi dire, la seule. Je n'ai donc pas cru que ce fut un crime de passer par dessus les anciennes coutumes, lorsque je ne pouvois les mettre en usage sans leur faire tort. Du temps d'Ésope, la fable étoit contée simplement ; la moralité séparée et toujours ensuite. Phèdre est venu, qui ne s'est pas assujéti à cet ordre : il embellit la narration, et transporte quelquefois la moralité de la sin au commencement. Quand il seroit nécessaire de lui trouver place, je ne manque à ce précepte que pour en observer un qui n'est pas moins important : c'est Horace qui nous le donne. Cet auteur ne veut pas qu'un écrivain s'opiniatre contre l'incapacité de son esprit, ni contre celle de sa matière. Jamais, à ce qu'il prétend, un bomme qui veut reussir n'en vient jusque-là ; il abandonne

les choses dont il voit bien qu'il ne sauroit rien faire de bon:

Et quæ

Desperat tractata nitescere posse, relinquit.

C'est ce que j'ai fait à l'égard de quelques moralités du succès desquelles je n'ai pas bien espéré.

Il ne reste plus qu'à parler de la vie d'Esope. Je ne vois presque personne qui ne tienne pour fabuleuse celle que Planude nous a laissée. On s'imagine que cet auteur a voulu donner à son héros un caractère et des aventures qui répondissent à ses fables. Cela m'a paru d'abord spécieux; mais j'ai trouvé à la fin peu de certitude en cette critique. Elle est en partie fondée sur ce qui se passe entre Xantus et Esope: on y trouve trop de niaiseries. Eh! qui est le sage à qui de pareilles choses n'arrivent point? Toute la vie de Socrate n'a pas été sérieuse. Ce qui me confirme en mon sentiment, c'est que le caractère que Planude donne à Ésope est semblable à celui que Plutarque lui a donné dans son Banquet des sept sages, c'est-à-dire d'un homme subtil, et qui ne laisse rien passer. On me dira que le Banquet des sept sages est aussi une invention. Il est aisé de douter de tout : quant à moi, je ne vois pas bien pourquoi Plutarque auroit voulu imposer à la postérité dans ce traité-là , lui qui fait profession d'être veritable partout ailleurs, et de conserver à chacun son caractère. Quand cela seroit, je ne saurois que mentir sur la foi d'autrui : me croira-t-on moins que si je m'arrête à la mienne? Car ce que je puis est de composer un tissu de mes conjectures, lequel j'intitulerai : Vie d'Esope. Quelque vraisemblable que je le rende, on ne s'y assurera pas; et, fable pour fable, le lecteur préfèrera toujours celle de Planude à la mienne.

## LA VIE D'ÉSOPE LE PHRYGIEN.

Nous n'avons rien d'assuré touchant la naissance d'Homère et d'Ésope: à peine même sait-on ce qui leur est arrivé de plus remarquable. C'est de quoi il y a lieu de s'étonner, vu que l'histoire ne rejette pas des choses moins agréables et moins nécessaires que celle-la. Tant de destructeurs de nations, tant de princes sans mérite ont trouvé des gens qui nons ont appris jusqu'aux moindres particularités de leur vie; et nous ignorons les plus importantes de celles d'Ésope et d'Homère, c'est-à-dire des deux personnages qui ont le mieux mérité des siècles suivants. Car Homère n'est pas seulement le père des dieux, c'est aussi celui des bons poëtes. Quant à Ésope, il me semble qu'on le devoit mettre au nombre des sages dont la Grèce s'est tant vantée, lui qui enseignoit la véritable sagesse, et qui l'enseignoit avec bien plus d'art que ceux qui en donnent des définitions et des règles. On a véritablement recueilli les vies de ces deux grands hommes; mais la plupart des savants les tiennent toutes deux fabulcuses, particulièrement celle que Planude a écrite. Pour moi, je n'ai pas voulu m'engager dans cette critique. Comme Planude vivoit dans un siècle où la mémoire des choses arrivées à Ésope ne devoit pas être encore éteinte, j'ai cru qu'il savoit par tradition ce qu'il a laissé. Dans cette croyance, je l'ai suivi, sans retran-

r

cher de ce qu'il a dit d'Ésope que ce qui m'a semblé trop puéril, ou qui s'écartoit en quelque façon de la bienséance.

Ésope étoit Phrygien, d'un bourg appelé Amorium. Il naquit vers la cinquante-septième olympiade, quelque deux cents ans après la fondation de Rome. On ne sauroit dire s'il eut sujet de remercier la nature ou bien de se plaindre d'elle; car, en le douant d'un très bel esprit, elle le fit naître difforme et laid de visage, ayant à peine figure d'homme, jusqu'à lui refuser presque entièrement l'usage de la parole. Avec ces défauts, quand il n'auroit pas été de condition à être esclave, il ne pouvoit manquer de le devenir. Au reste, son ame se maintint toujours libre et indépendante de la fortune.

Le premier maître qu'il cut l'envoya aux champs labourer la terre, soit qu'il le jugeât incapable de toute autre chose, soit pour s'ôter de devant les yeux un objet si désagréable. Or il arriva que ce maître étant allé voir sa maison des champs, un paysan lui donna des figues : il les trouva belles, et les fitserrer fort soigneusement, donnant ordre à son sommelier, appelé Agathopus, de les lui apporter au sortir du hain. Le hasard voulut qu'Ésope eût affaire dans le logis. Aussitôt qu'il y fut entré, Agathopus se servit de l'occasion, et mangea les figues avec

quelques uns de ses camarades: puis ils rejetèrent | cette friponnerie sur Ésope, ne croyant pas qu'il se put jamais justifier, tant il étoit begue et paroissoit idiot.Les châtiments dont les anciens usoient envers leurs esclaves étoient fort cruels, et cette faute trèspunissable. Le pauvre Ésope se jeta aux pieds de son maître; et, se faisant entendre du mieux qu'il put, il temoigna qu'il demandoit pour toute grace qu'on sursit de quelques moments sa punition. Cette grace lui ayant été accordée, il alla querir de l'eau tiède, la but en présence de son seigneur, se mit les doigts dans la bouche, et ce qui s'ensuit, sans rendre autre chose que cette eau scule. Après s'être ainsi justifié, il fit signe qu'on obligeat les autres d'en faire autant. Chacun demeura surpris : on n'auroit pas cru qu'une telle invention put partir d'Esope. Agathopus et ses camarades ne parurent point étonnés. Ils burent de l'eau comme le Phrygien avoit fait, et se mirent les doigts dans la bouche; mais ils se gardèrent bien de les enfoncer trop avant. L'eau ne laissa pas d'agir, et de mettre en évidence les figues toutes crues encore et toutes vermeilles. Par ce moyen Ésope se garantit : ses accusateurs furent punis doublement, pour leur gourmandise et pour leur méchanceté.

Le lendemain, après que leur maître fut parti, et Ésope étant à son travail ordinaire, quelques voyageurs égarés (aucuns disent que c'étoient des prêtres de Diane) le prièrent, au nom de Jupiter hospitalier, qu'il leur enseignat le chemin qui conduisoit à la ville. Ésope les obligea premièrement de se reposer à l'ombre; puis, leur ayant présenté une légère collation, il voulut être leur guide, et ne les quitta qu'après qu'il les eut remis dans leur chemin. Les bonnes gens levèrent les mains au ciel, et prièrent Jupiter de ne pas laisser cette action charitable sans récompense. À peine Ésope les cut quittés, que le chaud et la lassitude le contraignirent de s'endormir. Pendant son sommeil, il s'imagina que la Fortune étoit debout devant lui, qui lui délioit la langue, et par même moyen lui faisoit présent de cet art dont on peut dire qu'il est l'auteur. Réjoui de cette aventure, il s'éveilla en sursaut; et en s'éveillant : Qu'est-ce ci? dit-il: ma voix est devenue libre; je prononce bien un râteau, une charrue, tout ce que le veux. Cette merveille fut cause qu'il changea de maître. Car, comme un certain Zénas, qui étoit là en qualité d'économe et qui avoit l'œil sur les esclaves, en eut battu un outrageusement pour une faute qui ne le méritoit pas, Ésope ne put s'empêcher de le reprendre, et le menaça que ses mauvais traitements seroient sus. Zénas, pour le prévenir et pour se venger de lui, alla dire au maître qu'il étoit arrivé un prodige dans sa maison; que le Phrygien avoit recouvré la parole, mais que le méchant ne s'en servoit qu'à blasphémer et à médire de leur seigneur. Le maître le crut, et passa bien plus avant; car il lui donna Ésope, avec liberté d'eu faire ce qu'il voudroit. Zénas de retour aux champs, un marchand l'alla trouver, et lui demanda si pour de l'argent il le vouloit accommoder de quelque bête de somme. Non pas cela, dit Zénas; je n'en ai pas le pouvoir : mais je te vendrai, si tu veux, un de nos esclaves. Là-desaus, ayant fait venir Ésope, le marchand dit : Est-ce afin de te moquer que tu me proposes l'achat de ce personnage? On le prendroit pour une outre. Des que le marchand eut ainsi parlé, il prit congé d'eux, partie murmurant, partie riant de ce bel objet. Ésope le rappela, et lui dit: Achète-moi hardiment; je ne te serai pas inutile. Si tu as des enfants qui

crient et qui soient méchants, ma mine les fera taire: on les menacera de moi comme de la bête. Cette raillerie plut au marchand. Il acheta notre Phrygien trois oboles, et dit eu riant: Les dieux soient loués! je n'ai pas fait uue grande acquisition, à la vérité; aussi n'ai-je pas déboursé grand argent.

Entre autres denrées, ce marchand trafiquait d'esclaves : si bien qu'allant à Éphèse pour se défaire de ceux qu'il avoit, ce que chacun d'eux devoit porter pour la commodité du voyage fut départi selon leur emploi et selon leurs forces. Ésope pria que l'on eût égard à sa taille; qu'il étoit nouveau venu, et devoit être traité doucement. Tu ne porteras rien, ai tu veux, lui repartirent ses camarades. Ésope se piqua d'houncur, et voulut avoir sa charge comme les autres. On le laissa donc choisir. Il prit le panier au pain : c'étoit le fardeau le plus pesant. Chacun crut qu'il l'avoit fait par bétise : mais dès la dinée le panier fut entamé, et le Prygien déchargé d'autant; ainsi le soir, et de même le lendemain : de façon qu'au bout de deux jours il marchoit à vide. Le bon sens et le raisonnement du personnage furent admirés.

Quant au marchand, il se défit de tous ses esclaves, à la réserve d'un grammairien, d'un chantre et d'Ésope, lesquels il alla exposer en vente à Samos. Avant que de les mener sur la place, il fit habiller les deux premiers le plus proprement qu'il put, comme chacun farde sa marchandise : Ésope, au contraire, ne fut vetu que d'un sac, et place entre ses deux compagnons afin de leur donner lustre. Quelques acheteurs se présentèrent, entre autres un philosophe appelé Xantus. Il demanda au grammairien et au chantre ce qu'ils savoient faire. Tout, reprirent-ils. Cela sit rire le Phrygien : on peut s'imaginer de quel air. Planude rapporte qu'il s'en fallut peu qu'on ne prit la fuite, tant il fit une effroyable grimace. Le marchand fit son chantre mille oboles, son grammairien trois mille; et, en cas que l'on achetat l'un des deux, il devoit donner Ésope par dessus le marché. La cherté du grammairien et du chantre dégoûta Xantus. Mais, pour ne pas retourner chez soi sans avoir fait quelque emplète, ses disciples lui conseillèrent d'acheter ce petit bout d'homme qui avoit ri de si bonne grace : on en feroit un épouvantail ; il divertiroit les gens par sa mine. Xantus se laissa persuader, et fit prix d'Ésope à soixante oboles. Il lui demanda, devant que de l'acheter, à quoi il lui sera propre, comme il l'avoit demandé à ses camarades. Ésope répondit : A rien , puisque les deux autres avoient tout retenu pour eux. Les commis de la douane remirent généreusement à Xantus le sou pour livre, et lui en donnèrent quittance sans rien payer.

Xantus avoit une semme de goût assez délicat, et à qui toutes sortes de gens ne plaisoient pas : si bien que de lui aller présenter sérieusement son nouvel esclave il n'y avoit pas d'apparence, à moins qu'il ne la voulût mettre en colère et se faire moquer de lui. Il jugea plus à propos d'en faire un sujet de plaisanterie, et alla dire au logis qu'il venoit d'achetter un jeune esclave le plus beau du monde et le mieux fait. Sur cette nouvelle, les filles qui servoient sa semme se pensèrent battre à qui l'auroit pour son serviteur; mais elles furent bien étonnées quand le personnage parut. L'une se mit la main devant les yeux; l'autre s'ensuit; l'autre sit un cri. La maîtresse du logis dit que c'étoit pour la chasser qu'on lui amenoit un tel monstre; qu'il y avoit long-temps que le philosophe se lassoit d'elle. De parole en parole, le

différent s'échauffa jusqu'à tel point que la femme demanda son bien et voulut se retirer chez ses parents. Xantus fit tant par sa patience, et Esope par son esprit, que les choses s'accommodèrent. On ne parla plus de s'en aller; et peut-être que l'accoutumance effaça à la fin une partie de la laideur du nouvel esclave.

Je laisscrai beaucoup de petites choses où il fit paroitre la vivacité de son esprit; car, quoiqu'on puisse juger par là de son caractère, elles sont de trop peu de conséquence pour en informer la postérité. Voici seulement un échantillon de son bon sens et de l'ignorance de son maître. Celui-ci alla chez un jardinier se choisir lui-même une salade; les herbes cueillies, le jardinier le pria de lui satisfaire l'esprit sur une difficulté qui regardoit la philosophie aussi bien que le jardinage: c'est que les herbes qu'il plantoit et qu'il cultivoit avec un grand soin ne profitoient point, tout au contraire de celles que la terre produisoit d'elle-même sans culture ni amendement. Xantus rapporta le tout à la Providence, comme on a coutume de faire quand on est court. Esope se mit à rire; et, ayant tiré son maître à part, il lui conseilla de dire à ce jardinier qu'il lui avoit fait une réponse ainsi générale, parce que la question n'étoit pas digne de lui : il le laissoit donc avec son garçon, qui assurément le satisferoit. Xantus s'étant allé promener d'un autre côté du jardin, Ésope compara la terre à une femme qui, ayant des enfants d'un premier mari, en épouserait un second qui auroit aussi des enfants d'une autre femme : sa nouvelle épouse ne manqueroit pas de concevoir de l'aversion pour ceux-ci, et leur ôterait la nourriture afin que les siens en profitassent. Il en étoit ainsi de la terre, qui n'adoptoit qu'avec peine les productions du travail et de la culture, et qui réservoit toute sa tendresse et tous ses bienfaits pour les siennes seules : elle étoit marâtre des unes et mère passionnée des autres. Le jardinier parut si content de cette raison, qu'il offrit à Ésope tout ce qui étoit dans son jardin.

Il arriva quelque temps après un grand différent entre le philosophe et sa femme. Le philosophe, étant de festin, mit à part quelques friandises, et dit à Ésope : Va porter ceci a ma bonne amie. Ésope l'alla donner à une petite chienne qui étoit les délices de son maître. Xantus, de retour, ne manqua pas de demander des nouvelles de son présent, et si on l'avoit trouvé bon. Sa femme ne comprenoit rien à ce langage; on sit venir Ésope pour l'éclaireir. Xantus, qui ne cherchoit qu'un prétexte pour le faire battre, lui demanda s'il ne lui avoit pas dit expressément : Va-t'en porter de ma part ces friandises a ma bonne amie. Ésope répondit la-dessus que la bonne amie n'étoit pas la femme, qui, pour la moindre parole, menaçoit de faire un divorce; c'étoit la chienne, qui enduroit tout, et qui revenoit faire caresses après qu'on l'avoit battue. Le philosophe demeura court; mais sa femme entra dans une telle colere qu'elle se retira d'avec lui. Il n'y eut parent ni ami par qui Xantus ne lui fit parler, sans que les raisons ni les prières y gagnassent rien. Esope s'avisa d'un stratagème. Il acheta force gibier, comme pour une noce considérable, et fit tant qu'il fut rencontré par un des domestiques de sa maîtresse. Celui-ci lui demanda pourquoi tant d'apprêts. Ésope lui dit que son maître, ne pouvant obliger sa semme de revenir, en alloit épouser une autre. Aussitôt que la dame sut cette nouvelle, elle retourna chez son mari, par esprit de contradiction ou par jalousie. Ce ne fut pas sans la garder bonne à Esope, qui tous les jours faisoit de nouvelles pièces à son maitre, et tous les jours se sauvoit du châtiment par quelque trait de subtilité. Il n'étoit pas possible au

philosophe de le confondre.

Un certain jour de marché, Xantus, qui avoit dessein de régaler quelques uns de ses amis, lui commanda d'acheter ce qu'il y auroit de meilleur, et rien autre chose. Je t'apprendrai, dit en soi-même le Phrygien, à spécifier ce que tu souhaites, sans t'en remettre à la discrétion d'un esclave. Il n'acheta donc que des langues, lesquelles il fit accommoder à toutes les sauces : l'entrée, le second, l'entremets, tout ne fut que langues. Les conviés louèrent d'abord le choix de ce mets; à la fin ils s'en dégoûtèrent. Ne t'ai-je pas commandé, dit Xantus, d'acheter ce qu'il y auroit de meilleur? Eh! qu'y a-t-il de meilleur que la langue? reprit Ésope. C'est le lien de la vie civile, la clef des scieuces, l'organe de la vérité et de la raison : par elle on bâtit les villes et on les police; on instruit, on persuade, on règne dans les assemblées, on s'acquitte du premier de tous les devoirs, qui est de louer les dieux. He bien, dit Xantus ( qui prétendoit l'attraper ), achète-moi demain ce qui est de pire : ces mêmes personnes viendront chez moi ; et je veux diversifier.

Le lendemain Ésope ne fit encore servir que le même mets, disant que la langue est la pire chose qui soit au monde : c'est la mère de tous débats, la nourrice des procès, la source des divisions et des guerres. Si on dit qu'elle est l'organe de la vérité, c'est aussi celui de l'erreur, et, qui pis est, de la calomnie. Par elle on détruit les villes, on persuade de méchantes choses. Si d'un côté elle loue les dieux, de l'autre elle profère des blasphèmes contre leur puissance. Quelqu'un de la compagnie dit à Xantus que véritablement ce valet lui étoit fort nécessaire ; car il savoit le mieux du monde exercer la patience d'un philosophe. De quoi vous mettez-vous en peine? reprit Ésope. Eh! trouve-moi, dit Xantus, un homme

qui ne se mette en peine de rien.

Ésope alla le lendemain sur la place; et voyant un paysan qui regardoit toutes choses avec la froideur et l'indifférence d'une statue, il amena ce paysan au logis. Voilà, dit-il à Xantus, l'homme sans souci que vous demandez. Xantus commanda à sa femme de faire chauffer de l'eau, de la mettre dans un bassin, puis de laver elle-même les pieds de son nouvel hôte. Le paysan la laissa faire, quoiqu'il sût fort bien qu'il ne méritoit pas cet honneur; mais il disoit en lui-même : C'est peut-être la coutume d'en user ainsi. On le fit asseoir au haut bout; il prit sa place sans cérémonie. Pendant le repas, Xantus ne fit autre chose que blamer son cuisinier; rien ne lui plaisoit : ce qui étoit doux, il le trouvoit trop salé; et ce qui étoit trop salé, il le trouvoit doux. L'homme sans souci le laissoit dire, et mangeoit de toutes ses dents. Au dessert, on mit sur la table un gâteau que la femme du philosophe avoit fait : Xautus le trouva mauvais, quoiqu'il fût très bon. Voilà, dit-il, la pâtisserie la plus méchante que j'aie jamais mangée; il faut brûler l'ouvrière, car elle ne fera de sa vie rien qui vaille : qu'on apporte des fagots. Attendez, dit le paysan; je m'en vais querir ma femme : on ne fera qu'un bûcher pour toutes les deux. Ce dernier trait désarçonna le philosophe, et lui ôta l'espérance de jamais attraper le Phrygien.

Or ce n'étoit pas sculement avec son maître qu'Ésope trouvoit occasion de rire et de dire de bons
mots. Xantus l'avoit envoyé en certain endroit : il
rencontra en chemin le magistrat qui lui demanda
où il alloit. Soit qu'Ésope fût distrait, ou pour une
autre raison, il répondit qu'il n'en savoit rien. Le
magistrat, tenant à mépris et irrévérence cette réponse, le fit mener en prison. Comme les huissiers
le conduisoient : Ne voyez-vous pas, dit-il, que j'ai
très bien répondu? Savois-je qu'on me feroit aller
où je vais? Le magistrat le fit relàcher, et trouva
Xantus heureux d'avoir un esclave si plein d'esprit.

Xantus, de sa part, voyoit par là de quelle importance il lui étoit de ne point affranchir Ésope, et combien la possession d'un tel esclave lui faisoit d'honneur. Même un jour, faisant la débauche avec ses disciples, Ésope, qui les servoit, vit que les fumées leur échauffoient déjà la cervelle, aussi bien au maître qu'aux écoliers. La débauche de vin, leur dit-il, a trois degrés : le premier, de volupté : le second, d'ivrognerie; le troisième, de fureur. On se moqua de son observation, et on continua de vider les pots. Xantus s'en donna jusqu'à perdre la raison, et à se vanter qu'il boiroit la mer. Cela fit rire la compagnic. Xantus soutint ce qu'il avoit dit, gagea sa maison qu'il boiroit la mer tout entière; et, pour assurance de la gageure, il déposa l'anneau qu'il avoit au doigt.

Le jour suivant, que les vapeurs de Bacchus furent dissipées, Xantus fut extrémement surpris de ne plus retrouver son anneau, lequel il tenoit fort cher. Ésope lui dit qu'il étoit perdu, et que sa maison l'étoit aussi par la gageure qu'il avoit faite. Voilà le philosophe bien alarmé: il pria Ésope de lui enseigner une défaite. Ésope s'avisa de celle-ci:

Quand le jour que l'on avoit mis pour l'exécution de la gageure fut arrivé, tout le peuple de Samos accournt au rivage de la mer pour être témoin de la honte du philosophe. Celui de ses disciples qui avoit gagé contre lui triomphoit déjà. Xantus dit à l'assemblée: Messieurs, j'ai gagé véritablement que je boirois toute la mer, mais non pas les fleuves qui entrent dedans: c'est pourquoi, que celui qui a gagé contre moi détourne leurs cours, et puis je ferai ce que je me suis vanté de faire. Chacun admira l'expédient que Xantus avoit trouvé pour sortir à son honneur d'un si mauvais pas. Le disciple confessa qu'il étoit vaincu, et demanda pardon à son maître. Xantus fut reconduit jusqu'à son logis avec acclamation.

Pour récompense, Ésope lui demanda la liberté. Xantus la lui refusa, et dit que le temps de l'affranchir n'étoit pas encore venu; si toutefois les dicux l'ordonnoient ainsi, il y consentoit: partaut, qu'il prit garde au premier présage qu'il auroit étant sorti du logis; s'il étoit heureux, et que, par exemple, deux corneilles se présentassent à sa vue, la liberté lui seroit donnée; s'il n'en voyoit qu'une, qu'il ne se lassat point d'être esclave. Ésope sortit aussitôt. Son maître étoit logé à l'écart, et apparemment vers un lieu couvert de grands arbres. A peine notre Phrygien fut hors, qu'il apercut deux corneilles qui s'abatirent sur le plus haut. Il en alla avertir son maitre qui voulut voir lui-même s'il disoit vrai. Tandis que Xantus venoit, l'une des corneilles s'envola. Me tromperas-tu toujours? dit-il à Ésope : qu'on lui donne des étrivières. L'ordre fut exécuté. Pendant le supplice du pauvre Ésope, on vint inviter Xantus à un repas : il promit qu'il s'y trouveroit. Hélas!

s'écria Ésope, les présages sont bien menteurs! moi, qui ai vu deux corneilles, je suis battu; mon maltre, qui n'en a vu qu'une, est prié de noces. Ce mot plut tellement à Xantus, qu'il commanda qu'on cessát de fouetter Ésope; mais quant à la liberté, il ne se pouvoit résoper à la lui donner, encore qu'il la lui promit en diverses occasions.

promit en diverses occasions. Un jour ils se promenoient tous deux parmi de vieux monuments, considérant avec beaucoup de plaisir les inscriptions qu'on y avoit mises. Xantus en apercut une qu'il ne put entendre, quoiqu'il demeurat long-temps à en chercher l'explication. Elle étoit composé des premières lettres de certains mots. Le philosophe avoua ingénument que cela passoit son esprit. Si je vous fais trouver un trésor par le moyen de ces lettres, lui dit Ésope, quelle récompense aurai-je? Xantus lui promit la liberté et la moitié du trésor. Elles signifient, poursuivit Ésope, qu'à quatre pas de cette colonne nous en rencontrerons un. En effet, ils le tronvèrent après avoir creusé quelque peu dans terre. Le philosophe fut sommé de tenir parole, mais il reculoit toujours. Les dieux me gardent de t'affranchir, dit-il à Ésope, que tu ne m'aies donné avant cela l'intelligence de ces lettres! ce me sera un autre trésor plus précieux que celui lequel nous avons trouvé. On les a ici gravées, poursuivit Ésope; comme étant les premières lettres de ces mots: Αποδας βηματα, etc.; c'est-à-dire: «Si vous reculez quatre pas, et que vous creusiez, vous trouverez un trésor." Puisque tu es si subtil, repartit Xantus, j'aurois tort de me défaire de toi : n'espère donc pas que je t'affranchisse. Et moi, répliqua Ésope, je vous dénoncerai au roi Denys; car c'est à lui que le trésor appartient, et ces mêmes lettres commencent d'autres mots qui le signifient. Le philosophe intimidé dit au Phrygien qu'il prit sa part de l'argent et qu'il n'en dit mot; de quoi Ésope déclara ne lui avoir aucune obligation, ces lettres ayant été choisies de telle manière qu'elles renfermoient un triple sens, et significient encore: « En vous en allant, vous partagerez le trésor que vous aurez rencontré. » Des qu'il fut de retour, Xantus commanda qu'on enfermat le Phrygien, et que l'on lui mit les fers aux pieds, de crainte qu'il n'allât publier cette aventure. Hélas! s'écria Ésope, est-ce ainsi que les philosophes s'acquittent de leurs promesses? Mais faites ce que vous voudrez, il faudra que vous m'affranchissiez malgré vous.

Sa prédiction se trouva vraie. Il arriva un prodige qui mit fort en peine les Samiens. Un aigle enleva l'anneau public (c'étoit apparemment quelque sceau que l'on apposoit aux délibérations du conseil), et le fit tomber au sein d'un esclave. Le philosophe fut consulté là-dessus, et comme étant philosophe, et comme étant un des premiers de la république. Il demanda temps, et eut recours à son oracle ordinaire : c'étoit Esope. Celui-ci lui conseilla de le produire en public, parce que, s'il rencontroit bien, l'honneur en seroit toujours à son maître; sinon, il n'y auroit que l'esclave de blâmé. Xantus approuva la chose, et le fit monter à la tribune aux harangues. Dès qu'on le vit, chacun s'éclata de rire : personne ne s'imagina qu'il pût rien partir de raisonnable d'un homme fait de cette manière. Ésope leur dit qu'il ne falloit pas considérer la forme du vase, mais la liqueur qui y étoit enfermée. Les Samiens lui crièrent qu'il dit donc sans crainte ce qu'il jugeoit de ce prodige. Ésope s'en excusa sur ce qu'il n'osoit le faire. La Fortune, disoit-il, avoit mis un débat de

gloire entre le maître et l'esclave : si l'esclave disoit mal, il seroit battu; s'il disoit mieux que le maître, il seroit battu encore. Aussitôt on pressa Xantus de l'affranchir. Le philosophe résista long-temps. A la fin le prevôt de ville le menaça de le faire de son office, et en vertu du pouvoir qu'il en avoit comme magistrat; de façon que le philosophe fut obligé de donner les mains. Cela fait, Esope dit que les Samiens étoient menacés de servitude par ce prodige; ct que l'aigle enlevant leur sceau ne signifioit autre chose qu'un roi puissant qui vouloit les assujétir.

Peu de temps après, Crésus, roi des Lydiens, fit dénoncer à ceux de Samos qu'ils eussent à se rendre ses tributaires; sinon, qu'il les y forceroit par les armes. La plupart étoient d'avis qu'on lui obéit. Ésope leur dit que la Fortune présentoit deux chemins aux hommes : l'un, de liberté, rude et épineux au commencement, mais dans la suite très agréable; l'autre, d'esclavage, dont les commencements étoient plus aisés, mais la suite laborieuse. C'étoit conseiller assez intelligiblement aux Samiens de défendre leur liberté. Ils renvoyèrent l'ambassadeur de Crésus avec pen de satisfaction.

Crèsus se mit en état de les attaquer. L'ambassadeur lui dit que, tant qu'ils auroient Esope avec eux, il auroit peine à les réduire à ses volontés, vu la confiance qu'ils avoient au bon sens du personnage. Crésus le leur envoya demander, avec promesse de leur laisser la liberté, s'ils le lui livroient. Les principaux de la ville trouvèrent ces conditions avantageuses, et ne crurent pas que leur repos leur coûtât trop cher quand ils l'achèteroient aux dépens d'Ésope. Le Phrygien leur fit changer de sentiment en leur contant que, les loups et les brebis ayant fait un traité de paix, celles-ci donnèrent leurs chiens pour otages. Quand elles n'eurent plus de désenseurs, les loups les étranglèrent avec moins de peine qu'ils ne faisoient. Cet apologue fit son effet : les Samiens prirent une délibération toute contraire à celle qu'ils avoient prise. Ésope voulut toutefois aller vers Crésus, et dit qu'il les serviroit plus utilement étant près du roi que s'il demeuroit à Samos.

Quand Crésus le vit, il s'étonna qu'une si chétive créature lui eût été un si grand obstacle. Quoi! voilà celui qui fait qu'on s'oppose à mes volontés! s'écriat-il. Ésope se prosterna à ses pieds. Un homme prenoit des sauterelles, dit-il, une cigale lui tomba aussi sous la main. Il s'en alloit la tuer comme il avoit fait les sauterelles. Que vous ai-je fait? dit-elle à cet homme : je ne ronge point vos blés; je ne vous procure aucun dommage : vous ne trouverez en moi que la voix, dont je me sers fort innocemment. Grand roi, je ressemble à cette cigale : je n'ai que la voix, et ne m'en suis point servi pour vous offenser. Crésus, touché d'admiration et de pitié, non seulement lui pardonna, mais il laissa en repos

les Samiens à sa considération.

En ce temps-la le Phrygien composa ses fables, lesquelles il laissa au roi de Lydie, et fut envoyé par lui vers les Samiens, qui décernèrent à Ésope de grands honneurs. Il lui prit aussi envie de voyager et d'aller par le monde, s'entretenant de diverses choses avec ceux que l'on appeloit philosophes. Ensin il se mit en grand crédit près de Lycerus, roi de Babylone. Les rois d'alors s'envoyoient les uns aux autres des problèmes à résoudre sur toutes sortes de matières, à condition de se payer une espèce de tribut ou d'amende; selon qu'ils répondroient bien ou mal aux questions proposées; en quoi Lycérus, assisté d'Ésope, avoit toujours l'avantage, et se rendoit illustre parmi les autres, soit à résoudre, soit à proposer.

Cependant notre Phrygien se maria; et, ne pouvant avoir d'enfants, il adopta un jeune homme d'extraction noble, appelé Ennus. Celui-ci le paya d'ingratitude, et fut si méchant que d'oser souiller le lit de son bienfaiteur. Cela étant venu à la connaissance d'Ésope, il le chassa. L'autre, afin de s'en venger, contresit des lettres par lesquelles il sembloit qu'Ésope eût intelligence avec les rois qui étoient émules de Lycérus. Lycérus, persuadé par le cachet et par la signature de ces lettres, commanda à un de ses officiers nommé Hermippus que, sans chercher de plus grandes preuves, il fit mourir promptement le traitre Ésope. Cet Hermippus, étant ami du Phrygien, lui sauva la vie; et, à l'insu de tout le monde. le nourrit long-temps dans un sépulcre, jusqu'à ce que Nectenabo, roi d'Égypte, sur le bruit de la mort d'Ésope, crut à l'avenir rendre Lycérus son tributaire. Îl osa le provoquer, et le défia de lui envoyer des architectes qui sussent bâtir une tour en l'air, et, par même moyen, un homme prêt à répondre à toutes sortes de questions. Lycérus ayant lu les lettres et les ayant communiquées aux plus habiles de son état, chacun d'eux demeura court; ce qui fit que le roi regretta Ésope; quand Hermippus lui dit qu'il n'étoit pas mort et le fit venir. Le Phrygien fut très bien recu, se justifia, et pardonna à Ennus. Quand à la lettre du roi d'Égypte, il n'en sit que rire, et manda qu'il enverroit au printemps les architectes et le répondant à toutes sortes de questions. Lycérus remit Ésope en possession de tous ses biens, et lui fit livrer Ennus pour en faire ce qu'il voudroit. Ésope le recut comme son enfant; et, pour toute punition, lui recommanda d'honorer les dieux et son prince, se rendre terrible à ses ennemis, facile et commode aux autres ; bien traiter sa semme, sans pourtant lui consier son secret; parler peu, et chasser de chez soi les babillards; ne se point laisser abattre au malheur ; avoir soin du lendemain , car il vaut mieux enrichir ses ennemis par sa mort que d'être importun à ses amis pendant son vivant; surtout n'être point envieux du bonheur ni de la vertu d'autrui, d'autant que c'est se faire du mal à soimême. Ennus, touché de ces avertissements et de la bouté d'Ésope, comme d'un trait qui lui auroit pénétré le cœur, mourut pen de temps après.

Pour revenir au dési de Necténabo, Esope choisit des aiglons, et les fit instruire (chose difficile à croire); il les fit, dis-je, instruire à porter en l'air chacun un panier dans lequel étoit un jeune enfant. Le printemps venu, il s'en alla en Égypte avec tout cet équipage; non saus tenir en grande admiration et en attente de son dessein les peuples chez qui il passoit. Necténabo, qui, sur le bruit de sa mort, avoit envoyé l'énigme, fut extrêmement surpris de son arrivée. Il ne s'y attendoit pas, et ne se fût jamais eugagé dans un tel défi contre Lycérus, s'il eût cru Esope vivant. Il lui demauda s'il avoit amené les architectes et le répondant. Esope dit que le répondant étoit lui-même, et qu'il seroit voir les architectes quand il seroit sur le lieu. On sortit en pleine campagne, ou les aigles enlevèrent les paniers avec les petits enfants, qui crioient qu'on leur donnât du mortier, des pierres et du bois. Vous voyez, dit Esope à Necténabo, je vous ai trouvé des ouvriers; fournissez-leur des matériaux. Necténabo avoua que Lycérus étoit le vainqueur. Il proposa toutefois ceci

à Ésope : J'ai des cavales en Egypte qui conçoivent | au hennissement des chevaux qui sont devers Babylone. Qu'avez-vous à répondre là-dessus? Le Phrygien remit sa réponse au lendemain ; et, retourné qu'il fut au logis, il commanda à des enfants de prendre un chat, et de le mener fouettant par les rues. Les Égyptiens, qui adorent cet animal, se trouvèrent extremement scandalisés du traitement que l'on lui faisoit. Ils l'arrachèrent des mains des enfants, et allèrent se plaindre au roi. On fit venir en sa présence le Phrygien. Ne savez-vous pas, lui dit le roi, que cet animal est un de nos dieux ? Pourquoi donc le faites-vous traiter de la sorte? C'est pour l'offense qu'il a commise envers Lycérus, reprit Ésope; car, la nuit dernière, il lui a étranglé un coq extrêmement courageux, et qui chantoit à toutes les heures. Vous êtes un menteur, repartit le roi : comment seroit-il possible que ce chat eut fait en si peu de temps un si long voyage? Et comment est-il possible, reprit Ésope, que vos juments entendent de si loin nos chevaux hennir, et conçoivent pour les entendre ?

En suite de cela, le roi fit venir d'Héliopolis certains personnages d'esprit subtil, et savants en questions énigmatiques. Il leur fit un grand régal, où le Phrygien fut invité. Pendant le repas, ils proposèrent a Ésope diverses choses, celle-ci entre autres: Il y a un grand temple qui est appuyé sur une colonne entourée de douze villes; chacune desquelles a trente arcs-boutants, et autour de ces arcs-boutants se promènent, l'une après l'autre, deux femmes, l'une blanche, l'autre noire. Il faut renvoyer, dit Ésope, cette question aux petits enfants de notre pays. Le temple est le monde; la colonne, l'an; les villes, ce sont les mois; et les arcs-boutants, les jours, autour desquels se promènent alternativement le jour et la nuit.

Le lendemain, Necténabo assembla tous ses amis. Souffrirez-vous, leur dit-il, qu'une moitié d'homme, qu'un avorton, soit la cause que Lycérus remporte le prix, et que j'aic la confusion pour mon partage? Un d'eux s'avisa de demander à Ésope qu'il leur sit des questions de choses dont ils n'eussent jamais entendu parler. Ésope écrivit une cédule par laquelle Necténabo confessoit devoir deux mille talents à Lycérus. La cédule fut mise entre les mains de Necténabo toute cachetée. Avant qu'on l'ouvrit, les amis du prince soutinrent que la chose contenue dans cet écrit étoit de leur connoissance. Quand on l'eut ouverte, Necténabo s'écria: Voilà la plus grande faus-seté du monde; je vous en prends à témoins tous tant que vous étes. Il est vrai, repartirent-ils, que nous n'en avons jamais entendu parler. J'ai donc satisfait à votre demande, reprit Ésope. Necténabo le renvoya comblé de présents, tant pour lui que pour son maître.

Le séjour qu'il fit en Égypte est peut-être cause que quelques uns ontécrit qu'il fut esclave avec Rhodopé; celle-là qui, des libéralités de ses amants, fit élever une des trois pyramides qui subsistent encore, et qu'on voit avec admiration: c'est la plus petite, mais celle qui est bâtie avec le plus d'art.

Ésope, à son retour dans Babylone, fut reçu de Lycérus avec de grandes démonstrations de joie et de bienveillance : ce roi lui fit ériger une statue. L'envie de voir et d'apprendre le fit renoncer à tous ces honneurs. Il quitta la cour de Lycérus, où il avoit tous les avantages qu'on peut sonhaiter, et prit congé de ce prince pour voir la Grèce encore une fois. Lycérus ne le laissa point partir sans embrassements et sans larmes, et sans le faire promettre sur les autels qu'il reviendroit achever ses jours auprès de lui

Entre les villes où il s'arrêta, Delphes fut une des principales. Les Delphiens l'écoutèrent fort volontiers; mais ils ne lui rendirent point d'honneurs. Ésope, piqué de ce mépris, les compara aux bâtons qui flottent sur l'onde: on s'imagine de loin que c'est quelque chose de considérable; de près, on trouve que ce n'est rien. La comparaisou lui coûta cher. Les Delphiens en conçurent une telle haine et un si violent désir de vengeance (outre qu'ils craignoient d'être décriés par lui), qu'ils résolurent de l'ôter du monde. Pour y parvenir, ils cachèrent parmi ses hardes un de leurs vases sacrés, prétendant que par ce moyen ils convaincroient Ésope de vol et de sacrilége, et qu'ils le condamneroient à la mort.

Comme il fut sorti de Delphes, et qu'il eut pris le chemin de la Phocide, les Delphiens accoururent comme gens qui étoient en peine. Ils l'accusèrent d'avoir dérobé leur vasc; Ésope le nia avec des serments : on chercha dans son équipage, et il fut trouvé. Tout ce qu'Ésope put dire n'empêcha point qu'on ne le traitât comme un criminel infâme. Il fut ramené à Delphes, chargé de fers, mis dans des cachots, puis condamné a être précipité. Rien ne lui servit de se défendre avec des armes ordinaires, et de raconter des apologues : les Delphiens s'en mognèrent.

La grenouille, leur dit-il, avoit invité le rat à la venir voir. Afin de lui faire traverser l'onde, elle l'attacha à son pied. Dès qu'il fut sur l'eau, elle voulut le tirer au fond, dans le dessein de le noyer, et d'en faire ensuite un repas. Le malheureux rat résista quelque peu de temps. Pendant qu'il se débattoit sur l'eau, un oiseau de proie l'aperçut, fondit sur lui; et l'ayant enlevé avec la grenouille, qui ne se put détacher, il se reput de l'un et de l'autre. C'est ainsi, Delphiens abominables, qu'un plus puissant que nous me vengera: je périrai; mais vous périrez aussi.

Comme on le conduisoit au supplice, il trouva moven de s'échapper, et entra dans une petite chapelle dédiée à Apollon. Les Delphiens l'en arrachèrent. Vous violez cet asile, leur dit-il, parce que ce n'est qu'une petite chapelle; mais un jour viendra que votre méchanceté ne trouvera point de retraite sùre, non pas même dans les temples. Il vous arrivera la même chose qu'à l'aigle, laquelle, nonobstant les prières de l'escarbot, enleva un lièvre qui s'étoit réfugié chez lui: la génération de l'aigle en fut punie jusque dans le giron de Jupiter. Les Delphiens, peu touchés de tous ces exemples, le précipitèrent.

Peu de temps après sa mort, une peste très violente exerça sur eux ses ravages. Ils demandèrent à l'oracle par quels moyens ils pourroient apaiser le courroux des dieux. L'oracle leur répondit qu'il n'y en avoit point d'autre que d'expier leur forfait, et satisfaire aux mânes d'Esope. Aussitôt une pyramide fut élevée. Les dieux ne témoignèrent pas seuls combien ce crime leur déplaisoit: les hommes vengèrent aussi la mort de leur sage. La Grèce envoya des commissaires pour en informer, et en fit une punition rigoureuse.

# FABLES.



#### A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN.

ante les héros dont Ésope est le père;
roupe de qui l'histoire, encor que mensongère,
patient des vérités qui servent de leçons,
but parle en mon ouvrage, et même les poissons:
s qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes;
h me sers d'animaux pour instruire les hommes,
hustre rejeton d'un prince simé des cieux,
h qui le monde entier a maintenant les yeux,

Et qui, faisant fléchir les plus superbes têtes, Comptera désormals ses jours par ses conquêtes, Quelque autre te dira d'une plus forte voix Les faits de tes aieux et les vertus des rois: Je vais t'entretenir de moindres aventures, Te tracer en ces vers de légères péintures; Et si de t'agréer je n'emporte le prix, J'aurai du moins Thonneur de l'avoir entrepris.

## LIVRE PREMIER

#### FABLE PREMIÈRE.

LA CIGALE ET LA POURMI.

La cigale ayant chanté Tout l'été, Se trouva fort dépourvue Ouand la hise fut venue : Pas un seul petit morceau De mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine Chez la fourmi sa voisine, La priant de lui prêter Quelque grain pour subsister Jusqu'à la saison nouvelle. Je vous pairai, lui dit-elle, Avant l'oût, foi d'animal, Intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse : 'C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. —

Nuit et jour à tout venant Je chantois, ne vous déplaise. — Vous chantiez! j'en suis fort aise. Hé bien, dansez maintenant.

#### FABLE II.

LE CORDEAU ET LE REMARD.

Maître corbeau, sur un arbre perché,
Tenoit en son bec un fromage.
Maître renard, par l'odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage:
Hé! bonjour, monsieur du corbeau.
Que vous êtes joli! que vous me semblez beau!
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois.
A ces mots le corbeau ne se sent pas de joie;
Et, pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.

Le renard s'en saisit, et dit: Mon bon monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'écoute:
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute.
Le corbeau, honteux et confus,

Le corbeau, honteux et confus, Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendroit plus.

#### FABLE III.

LA GRENOUTLLE QUI SE VEUT PAIRE AUSSI GROSSE QUE LE BORUF.

Une grenouille vit un bœuf
Qui lui sembla de belle taille.
Elle, qui n'étoit pas grosse en tout comme un œuf,
Envieuse, s'étend, et s'enfle, et se travaille
Pour égaler l'animal en grosseur,
Disant : Regardez bien, ma sœur;
Est-ce assez? ditea-moi : n'y suis-je point encore? —
Nenni. - M'y voici donc? - Point du tout. - M'y voilà?Vous n'en approchez point. La chétive pécore
S'enfla si bien qu'elle creva.

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages: Tout bourgeois veut bâtir commeles grands seigneurs, Tout petit prince a des ambassadeurs;

Tout marquis veut avoir des pages.

### FABLE IV.

LES DEUX MULETS.

Deux mulets cheminoient, l'un d'avoine chargé, L'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, N'eût voulu pour beaucoup en être soulagé.

Il marchoit d'un pas relevé, Et faisoit sonner sa sonnette; Quand l'ennemi se présentant, Comme il en vouloit à l'argent, Sur le mulet du fisc une troupe se jette,

Le saisit au frein , et l'arrête. Le mulet , en se défendant ,

Se sent percer de coups; il gémit, il soupire.

Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avoit promis?

Ce mulet qui me suit du danger se retire,

Et moi, j'y tombe, et je péris!

Ami, lui dit son camarade,

Ami, lui dit son camarade, Il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi: Si tu n'avois servi qu'un meunier, comme moi, Tu ne serois pas si malade.

#### FABLE V.

LE LOUP ET LE CEIEN.

Un loup n'avoit que les os et la peau,

Tant les chiens faisoient bonne garde:
Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau,
Gras. poli, qui s'étoit fourvoré par mégarde.

Gras, poli, qui s'étoit fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartiers, Sire loup l'edt fait volontiers: Mais il falloit livrer bataille; Et le mâtin étoit de taille A se défendre hardiment.

'Le loup donc l'aborde humblement, Entre en propos, et lui fait compliment Sur son embonpoint, qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, D'être aussi gras que moi, lui repartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien : Vos pareils y sont misérables, Cancres, hères, et pauvres diables, Dont la condition est de monrir de faim. Car, quoi! rien d'assuré! point de franche lippée! Tout à la pointe de l'épée! Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit : Que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien : donner la chasse aux gens Portant bâtons, et mendiants; Flatter ceux du logis, à son maître complaire : Moyennant quoi votre salaire Sera force reliefs de toutes les facons. Os de poulets, os de pigeons;

Sans parler de mainte caresse.

Le loup déjà se forge une félicité
Qui le fait pleurer de tendresse.

Chemin faisant, il vit le cou du chien pelé.
Qu'est-ce là lui dit-il.-Rien.-Quoi, rien!-Peu de chose.

Mais encor? — Le collier dont je suis attaché
De ce que vous voyez est peut-être la cause.

Attaché! dit le loup: vous ne courez donc pas
Où vous voulez?-Pas toujours; mais qu'importe?—

Il importe si bien, que de tous vos repas

Je ne veux en aucune sorte, Et ne voudrois pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit, et court encor.

#### FABLE VI.

LA GÉMISSE, LA CRÈVRE, ET LA BRERIS , EM SOCIÉTÉ AVEC LE LION.

La génisse, la chèvre, et leur sœur la brebis, Avec un fier lion, seigneur du voisinage, Firent société, dit-on, au temps jadis, Et mirent en commun le gain et le dommage. Dans les lacs de la chèvre un cerf se trouva pris. Vers ses associés aussitôt elle envoie. Eux venus, le lion par ses ongles compta, Et dit: Nous sommes quatre à partager la proie. Puis en autant de parts le cerf il dépeça; Prit pour lui la première en qualité de sire: Elle doit être à moi, dit-il; et la raison, C'est que je m'appelle lion:

A cela l'on n'a rien à dire.

La seconde, par droit, me doit échoir encor:
Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort.
Comme le plus vaillant, je prétends la troisième.
Si quelqu'une de vous touche à la quatrième,
Je l'étranglerai tout d'abord.

#### FABLE VII.

LA BESACE.

Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S'en vienne comparoltre aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé quelqu'un trouve à redire, Il pent le déclarer sans peur;

Je mettrai remède à la chose.

Venez, singe; parlez le premier, et pour cause: Voyez ces animaux, faites comparaison

De leurs beautés avec les vôtres.

Rtes-vous satisfait? Moi! dit-il; pourquoi non?

N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres?

Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché:

Mais pour mon frère l'ours, on ne l'a qu'ébauché;

Jamais, s'il me veut croire, il ne se fera peindre.

L'ours venant là-dessus, on crut qu'il s'alloit plaindre.

Tant s'en faut: de sa forme il se lona très fort,

Glosa sur l'éléphant, dit qu'on pourroit encor

Ajouter à sa queue, ôter à ses oreilles;

Que c'étoit une masse informe et sans beauté.

L'éléphant étant écouté,

Tout sage qu'il étoit, dit des choses pareilles: Il jugea qu'à son appétit

Dame baleine étoit trop grosse. Dame fourmi trouva le ciron trop petit,

Se croyant, pour elle, un colosse.
Jupin les renvoya s'étant censurés tous,
Du reste, contents d'eux. Mais parmi les plus fous
Notre espèce excella; car tout ce que nous sommes,
Lynx envers nos pareils, et taupes envers nous, [mes:
Nous nous pardonnons tout, et rien aux autres homOn se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain.

Le fabricateur souverain
Nous créa besaciers tous de même manière,
Tant ceux du temps passé que du temps d'aujourd'hui:
Il fit pour nos défauts la poche de derrière,
Et celle de devant pour les défauts d'autrui.

#### FABLE VIII.

L'RIRONDELLE ET LES PETITS CISEAUX.

Une hirondelle en ses voyages Avoit beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu Peut avoir beaucoup retenu.

Celle-ci prévoyoit jusqu'aux moindres orages, Et, devant qu'ils fassent éclos,

Les annonçoit aux matelots.
Il arriva qu'au temps que la chanvre se sème,
Elle vit un manant en couvrir maints sillons.
Ceci ne me plaît pas, dit-elle aux oisillons:
Je vous plains; car, pour moi, dans ce péril extrême,
Je saurai m'éloigner, ou vivre en quelque coin.
Voyez-vous cette main qui par les airs chemine?

Un jour viendra, qui n'est pas loin, Que ce qu'elle répand sera votre ruine. De là naîtront engins à vous envelopper,

Et lacets pour vous attraper,
Enfin mainte et mainte machine
Qui causera dans la saison
Votre mort ou votre prison:
Gare la cage ou le chaudron!
C'est pourquoi, leur dit l'hirondelle,
Mangez ce grain; et croyez-moi.
Les oiseanx se moquèrent d'elle:
Ils trouvoient aux champs trop de quoi
Quand la chènevière fut verte,
L'hirondelle leur dit: Arrachez brin à brin
Ce qu'a produit ce maudit grain,
Ou soyez surs de votre perte.

Prophète de malbeur! babillarde! dit-on, Le bel emploi que tu nous donnes! Il nous faudroit mille personnes Pour éplucher tout ce canton. La chanvre étant tout-à-fait crue, L'hirondelle ajouta : Ceci ne va pas bien ; Mauvaise graine est tôt venue.

Mais, puisque jusqu'ici on ne m'a crue en rien, Dès que vous verrez que la terre Sera couverte, et qu'à leurs blés Les gens n'étant plus occupés

Les gens n'étant plus occupés
Feront aux oisillons la guerre;
Quand reginglettes et réseaux
Attraperont pețits oiseaux,

Ne volez plus de place en place, Demeurez au logis, ou changez de climat : Imitez le canard, la grue, et la bécasse. Mais vous n'êtes pas en état

De passer comme nous les déserts et les ondes , Ni d'aller chercher d'autres mondes : C'est pourquoi vous n'avez qu'un parti qui soit sur ; C'est de vous renfermer aux trous de quelque mur .

Les oisillons, las de l'entendre,
Se mirent à jaser aussi confusément
Que faisoient les Troyens quand la pauvre Cassandre
Ouvroit la bouche seulement.

Il en prit aux uns comme aux autres : Maint oisillon se vit esclave retenu.

Nous n'écoutons d'instincts que ceux qui sont les nôtres, Et ne croyons le mal que quand il est venu.

#### FABLE IX.

LE RAT DE VILLE ET LE RAT DES CHAMPS.

Autrefois le rat de ville Invita le rat des champs D'une façon fort civile A des reliefs d'ortolans.

Sur un tapis de Turquie Le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie Que firent ces deux amis.

Le régal fut fort honnête, Rien ne manquoit au festin; Mais quelqu'un troubla la fête Pendant qu'ils étoient en train.

A la porte de la salle Ils entendirent du bruit: Le rat de ville détale; Sou camarade le suit.

Le bruit cesse, on se retire: Rats en campagne aussitôt; Et le citadin de dire: Achevons tout notre rôt.

C'est assez, dit le rustique: Demain vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique De tous vos festins de roi:

Mais rien ne vient m'interrompre; Je mange tout à loisir. Adien donc. Fi du plaisir Que la crainte peut corrompre!

#### FABLE X.

LE LOUP ET L'AGNEAU.

La raison du plus fort est toujours la meilleure: Nous l'allons montrer tout à l'heure.

Un agneau se désaltéroit Dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun, qui cherchoit aventure, Et que la faim en ces lieux attiroit. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage: Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté Ne se mette pas en colère; Mais plutôt qu'elle considère Que je me vas désaltérant Dans le courant, Plus de vingt pas au-dessous d'elle; Et que par conséquent, en aucune façon, Je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles! reprit cette bête cruelle; Et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurois-je fait si je n'étois pas né? Reprit l'agneau, je tette encor ma mère. -Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. - C'est donc quelqu'un des tiens; Car vous ne m'épargnez guère, Vous, vos bergers, et vos chiens. Ou me l'a dit : il faut que je me vengc.

#### FABLE XI.

Là-dessus, au fond des forêts

Le loup l'emporte, et puis le mange, Sans autre forme de procès.

L'HOMME ET SON IMAGE.

#### POUR M. LE DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

Un homme qui s'aimoit sans avoir de rivaux Passoit dans son esprit pour le plus beau du monde: Il accusoit toujours les miroirs d'être faux, Vivant plus que content daus son erreur profonde. Afin de le guérir, le sort officieux

Présentoit partout à ses yeux Les conseillers muets dont se servent nos dames : Miroirs dans les logis, miroirs chez les marchands,

Miroirs aux poches des galants, Miroirs aux ceintures des femmes. Que fait notre Narcisse? Il se va confiner Aux lieux les plus cachés qu'il peut s'imaginer, N'osant plus des miroirs éprouver l'aventure. Mais un canal, formé par une source pure,

Se trouve en ces lieux écartés: Il s'y voit, il se fâche, et ses yeux irrités Pensent apercevoir une chimère vaine. Il fait tout ce qu'il peut pour éviter cette eau:

Mais quoi! le canal est si beau, Qu'il ne le quitte qu'avec peine.

On voit bien où je veux venir. Je parle à tous ; et cette erreur extrême Est un mal que chacun se plaît d'entretenir. Notre ame, c'est ect homme amoureux de lui-même :

Tant de miroirs, ce sont les sottises d'autrui, Miroirs, de nos défauts les peintres légitimes; Et quant au canal, c'est celui Oue chacun sait, le livre des Maximes.

#### FABLE XII.

LE DRAGON A PLUSIEURS TÊTES, ET LE DRAGON A PLUSIEURS QUEUES.

Un envoyé du grand-seigneur
Préféroit, dit l'histoire, un jour chez l'empereur
Les forces de son maître à celles de l'empire.
Un Allemand se mit à dire:
Notre prince a des dépendants
Qui de leur chef sont si puissants
Que chacun d'eux pourroit soudoyer une armée.
Le chiaoux, homme de sens,
Lui dit: Je sais par renommée
Ce que chaque électeur peut de monde fournir;
Et cela me fait souvenir

D'une aventure étrange, et qui pourtant est vraic.

l'étois en un lieu sûr, lorsque je vis passer
Les cent têtes d'une hydre au travers d'une haie.

Mon sang compagne a et glaces:

Mon sang commence à se glacer; Et je crois qu'à moins on s'effraie. Je n'en eus toutefois que la peur sans le mal: Jamais le corps de l'animal

Ne put venir vers moi, ni trouver d'ouverture. Je rêvois à cette aventure

Quand un autre dragon, qui n'avoit qu'un seul chef, Et bien plus d'une queue, à passer se présente. Me voilà saisi derechef

Me voila saisi derechet D'étonnement et d'épouvante. Ce chef passe, et le corps, et chaque queue aussi : Rien ne les empêcha ; l'un fit chemin à l'autre. Je soutiens qu'il en est ainsi

De votre empereur et du nôtre.

#### FABLE XIII.

LES VOLEURS ET L'APE.

Pour une âne enlevé deux voleurs se battoient : L'un vouloit le garder, l'autre le vouloit vendre. Tandis que coups de poing trottoient, Et que nos champions songeoient à se défendre, Arrive un troisième larron Oui saisit maître aliboron.

L'àne, c'est quelquefois une pauvre province :
Les voleurs sont tel et tel prince,
Comme le Transilvain, le Turc, et le Hongrois.
Au lieu de deux, j'en ai rencontré trois :
Il est assez de cette marchandise.
De nul d'eux n'est souvent la province conquise:
Un quart voleur survient, qui les accorde net
En se saisissant du handet.

#### FABLE XIV.

SIMONIDE PRÉSERVÉ PAR LES DIEUX.

On ne peut trop louer trois sortes de personnes : Les dieux, sa maîtresse, et son roi. Malherbe le disoit : j'y souscris, quant à moi ; Ce sont maximes toujours bonnes. La louange chatouille et gagne les esprits : Les faveurs d'une belle en sont souvent le prix. Voyons comme les dieux l'ont quelquefois payée.

Simonide avoit entrepris L'éloge d'un athlète; et, la chose essayée, Il trouva son snjet plein de récits tout nus. Les parents de l'athlète étoient geus inconnus; Son père, un bon bourgeois; lui, sans autre mérite:

Matière infertile et petite.
Le poète d'abord parla de son héros.
Après en avoir dit ce qu'il en pouvoit dire,
Il se jette à côté, se met sur le propos
De Castor et Pollux; ne manque pas d'écrire
Que leur exemple étoit aux lutteurs glorieux;
Elève leurs combats, spécifiant les lieux
Où ces frères s'étoient signalés davantage:

Enfin l'éloge de ces dieux Faisoit les deux tiers de l'ouvrage.

L'atblète avoit promis d'en payer un talent:
Mais quand il le vit, le galant
N'en donna que le tiers; et dit, fort franchement,
Que Castor et Pollux acquittassent le reste:
Faites-vous contenter par ce couple céleste.

Je vous veux traiter cependant:
Venez souper chez moi; nous ferons bonne vie:

Les conviés sont gens choisis, Mes parents, mes meilleurs amis; Soyez donc de la compagnie. Simonide promit. Peut-être qu'il eut peur

De perdre, outre son dû, le gré de sa louange.
Il vient: l'on festine, l'on mange.
Chacun étant en belle humeur,
Un domestique accourt, l'avertit qu'à la porte
Deux hommes demandoient à le voir promptement.

Il sort de table; et la cohorte
N'en perd pas un seul coup de dent.
Ces deux hommes étoient les gémeaux de l'éloge.
Tous deux lui rendent grace; et, pour prix de ses vers,

Ils l'avertissent qu'il déloge, Et que cette maison va tomber à l'envers.

La prédiction en fut vraie. Un pilier manque; et le plafonds, Ne trouvant plus rien qui l'étaie,

Tombe sur le festin, brise plats et flacons, N'en fait pas moins aux échansons.

Ce ne fut pas le pis : car, pour rendre complète

La vengcance due au poëte,

Une poutre cassa les jambes à l'athlète, Et renvoya les conviés

Pour la plupart estropiés. La renommée eut soin de publier l'affaire : Chècun cria : Miracle! On doubla le salaire Que méritoient les vers d'un homme aimé des dieux.

Il n'étoit fils de bonne mère Qui, les payant à qui mieux mieux, Pour ses ancêtres n'en sit faire.

Je reviens à mon texte : et dis premièrement Qu'on ne sauroit manquer de louer largement Les dieux et leurs pareils; de plus, que Melpomène Souvent, sans déroger, trafique de sa peine; Enfin, qu'on doit tenir notre art en quelque prix. Les grands se font honneur dès lors qu'ils nous font Jadis l'Olympe et le Parnasse [grace: Étoient frères et bons amis.

#### FABLE XV.

LA MORT ST LE MALBRUREUX.

Un malheureux appeloit tous les jours
La Mort à son secours.
O Mort! lui disoit-il, que tu me sembles belle!
Viens vite, viens finir ma fortune cruelle!
La Mort crut, en venant, l'obliger en effet.
Elle frappe à sa porte, elle entre, elle se montre.
Que vois-je! cria-t-il: ôtez-moi crobjet!
Ou'il est hideux! que sa rencontre.

Qu'il est hideux! que sa rencontre Me cause d'horreur et d'effroi! N'approche pas, ò Mort! ò Mort, retire-toi!

Mécénas fut un galant homme; Il a dit quelque part: Qu'on me rende impotent, Cul-de-jatte, goutteux, manchot, pourvu qu'en somme Je vive, c'est assez, je suis plus que content. Ne viens jamais, ô Mort! on t'en dit tout autant.

Ce sujet a été traité d'une autre façon par Ésope, comme la fable suivante le fera voir. Je composai celle-ci pour une raison qui me contraignoit de rendre la chose ainsi générale. Mais quelqu'un me fit connoître que j'eusse beaucoup mieux fait de suivre mon original, et que je laissois passer un des plus beaux traits qui fût dans Ésope. Cela m'obligea d'y avoir recours. Nous ne saurions aller plus avant que les ancieus: il ne nous ont laissé, pour notre part, que la gloire de les hien suivre. Je joins toutefois ma fable à celle d'Esope, non que la mienne le mérite, mais à cause du mot de Mécénas que j'y fais entrer, et qui est si beau et si à propos, que je n'ai pas cra le devoir omettre.

#### FABLE XVI.

LA MORT BY LE BUCKERON.

Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, Sous le faix du fagot aussi bien que des ans Gémissant et courbé, marchoit à pas pesants, Et tàchoit de gagner sa chaumine enfumée. Enfin, n'en pouvant plus d'effort et de douleur, Il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il un plus pauvre en la machine ronde? Point de pain quelquefois, et jamais de repos: Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts,

Le créancier et la corvée, Lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la Mort. Elle vient sans tarder,

Lui demande ce qu'il faut faire. C'est, dit-il, afin de m'aider A recharger ce bois; tu ne tarderas guère.

> Le trépas vient tout guérir; Mais ne bougeons d'où nous sommes: PLUTÔT SOUFFRIR QUE MOURIR, C'est la devise des hommes.

#### FABLE XVII.

L'HOMME ENTRE DEUX AGES, ET SES DEUE MAITRESSES.

Un homme de moyen âge, Et tirant sur le grison, Jugea qu'il étoit saison De songer au mariage. Il avoit du comptant, Et partant

De quoi choisir; toutes vouloient lui plaire : En quoi notre amoureux ne se pressoit pas tant; Bien adresser n'est pas petite affaire.

Deux veuves sur son cœur eurent le plus de part : L'une encor verte; et l'autre un peu bien mûre,

Mais qui réparoit par son art Ce qu'avoit détruit la nature. Ces deux veuves, en badinant, En riant, en lui faisant fête, L'alloient quelquefois testonnant,

C'est-à-dire ajustant sa tête. La vieille, à tout moment, de sa part emportoit

Un peu du poil noir qui restoit, Afin que son amant en fût plus à sa guise. La jeune saccageoit les poils blancs à son tour. Toutes deux firent tant, que notre tête grise Demeura sans cheveux, et se douta du tour. Je vous rends, leur dit-il, mille graces, les belles

Qui m'avez si bien tondu :
J'ai plus gagné que perdu;
Car d'hymen point de nouvelles.
Celle que je prendrois voudroit qu'à sa façon
Je vécusse, et non à la mienne.
Il n'est tête chauve qui tienne :
Je vous suis obligé, belles, de la lecon.

#### FABLE XVIII.

LE RESARD ET LA CIGOGNE.

Compère le renard se mit un jour en frais, Et retint à diner commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêts :

Le galant, pour toute besogne,
Avoit un brouet clair; il vivoit chichement.
Ce brouet fut par lui servi sur une assiette:
La cigogne au long bec n'en put attraper miette;
Et le drôle eut lapé le tout en un moment.

Pour se venger de cette tromperie , A quelque temps de là , la cigogne le prie. Volontiers , lui dit-il , car avec mes amis

Je ne fais point cérémonie.

A l'heure dite, il courut au logis
De la cigogne son hôtesse;
Loua très fort sa politesse;
Trouva le dîner cuit à point:
Bon appétit surtout; renards n'en manquent point.
Il se réjouissoit à l'odeur de la viande
Mise en menus morceaux, et qu'il croyoit friande.
On servit, pour l'embarrasser,

En un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvoit hien passer; Mais le museau du sire étoit d'autre mesure. Il lui fallut à jeun retourner au logis, Honteux comme un renard qu'une poule auroit pris, Serrant la queue et portant bas l'oreille.

Trompeurs, c'est pour vous que j'écris : Attendez-vous à la pareille.

#### FABLE XIX.

L'ENYANT ET LE MAÎTRE D'ÉCOLE.

Dans ce récit je prétends faire voir D'un certain sot la remontrance vaine. Un jeune enfant dans l'eau se laissa choir, En badinant sur les bords de la Seine.
Le ciel permit qu'un saule se trouva,
Dont le branchage, après Dieu, le sauva.
S'étant pris, dis-je, aux branches de ce saule,
Par cet endroit passe un maître d'école;
L'enfant lui crie : Au secours! je péris!
Le magister, se tournant à ses cris,
D'un ton fort grave à contre-temps s'avise
De le tancer. Ah, le petit babouin!
Voyez, dit-il, où l'a mis sa sottise!
Et puis, prenez de tels fripons le soin!
Que les parents sont malheureux, qu'il faille
Toujours veiller à semblable canaille!
Qu'ils ont de maux! et que je plains leur sort!
Ayant tout dit, il mit l'enfant à bord.

Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense.
Tout babillard, tout censeur, tout pédant,
Se peut connoître au discours que j'avance.
Chacun des trois fait un peuple fort grand:
Le Créateur en a béni l'engcance.
En toute affaire ils ne font que songer
Au moyen d'exercer leur langue.

Hé, mon ami! tire-moi de danger; Tu feras après ta harangue.

#### FABLE XX.

LE COQ ET LA PERLE.

Un jour un coq détourna
Une perle, qu'il donna
Au beau premier lapidaire.
Je la crois fine, dit-il;
Mais le moindre grain de mil
Seroit bien mieux mon affaire.

n ignorant hérita D'un manuscrit qu'il porta Chez son voisin le libraire. Je crois, dit-il, qu'il est bon; Mais le moindre ducaton Seroit hien mieux mon affaire.

#### FABLE XXI.

LES PRÉLONS ET LES MOUCHES & MIEL.

A l'œuvre on connoît l'artisan.

Quelques rayons de miel sans maître se trouvèrent : Des frelons les réclamèrent; Des abeilles s'opposant, Devant certaine guépe on traduisit la cause.

Devant certaine guépe on traduisit la cause. Il était malaisé de décider la chose : Les témoins déposoient qu'autour de ces rayons Des animaux ailés, bourdonnants, un peu longs, De couleur fort tannée, et tels que les abeilles,

Avoient long-temps paru. Mais quoi! dans les frelons Ces enseignes étoient pareilles. La guépe, ne sachant que dire à ces raisons,

Fit enquête nouvelle; et, pour plus de lumière, Entendit une fourmilière. Le point n'en put être éclairei.

Le point n'en put être éclairei. De grace, à quoi bon tout ceci? Dit une abeille fort prudente. Depuis tantôt six mois que la cause est pendante,
Nous voici comme aux premiers jours.
Pendant cela le miel se gâte.
Il est temps désormais que le juge se hâte:
N'a-t-il point assez léché l'ours?
Sans tant de contredits et d'interlocutoires,
Et de fatras, et de grimoires,
Travaillons, les frelons et nous:
On verra qui sait faire, avec un sun es idoux,
Des cellules si bien bâties.

Le refus des frelons fit voir
Que cet art passoit leur savoir;
Et la guépe adjugea le miel à leurs parties.

Plût à Dietz qu'on réglût ainsi tous les procès!
Que des Turcs en cela l'on suivit la méthode!
Le simple sens commun nous tiendroit lieu de code;
Il ne faudroit point tant de frais:
Au lieu qu'on nous mange, on nous gruge;
On nœus mine par des longueurs:
Ou fait tan t, à la fin, que l'hultre est pour le juge,
Les écailles pour les plaideurs.

#### FABLE XXII.

LE CUÎNE ET LE BOSEAU.

Le chène un jour dit au roseau : Vous avez bien sujet d'accuser la nature ; Un roitelet pour vous est un pesant fardeau; Le moindre vent qui d'aventure Fait rider la face de l'eau Vous oblige à baisser la tête; Cependant que mon front, au Caucase parcil, Non content d'arrêter les rayons du soleil, Brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encor si vous naissiez à l'abri du feuillage Dont je couvre le voisinage, Vous n'auriez pas tant à souffrir ; Je vous défendrois de l'orage: Mais vons naissez le plus souvent Sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, Part d'un bon naturel; mais quittez ce souci : Les vents me sont moins qu'à vous redoutables; Je plie, et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici Contre leurs coups épouvantables Résisté sans courber le dos Mais attendons la fin. Comme il disoit ces mots, Du bout de l'horizon accourt avec furie Le plus terrible des enfants Que le nord eût portés jusque-là dans ses flancs. • L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts,

Le vent redouble ses efforts, Et fait si bien qu'il déracine Celui de qui la tête au ciel étoit voisine, Et dont les pieds touchoient à l'empire des morts.

FIN DU LIVRE PREMIER.

Digitized by Google

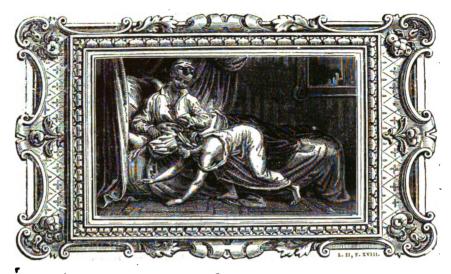

# LIVRE SECOND.

#### FABLE PREMIÈRE.

CONTRE CEUX QUI ONT LE GOUT DIFFICILE.

Quand j'aurois en naissant reçu de Calliope Les dons qu'à ses amants cette muse a promis, Je les consacrerois aux mensonges d'Ésope: Le mensonge et les vers de tout temps sont amis. Mais je ne me crois pas si chéri du Parnasse Que de savoir orner toutes ces fictions. On peut donner du lustre à leurs inventions: On le peut, je l'essaie; un plus savant le fasse. Cependant jusqu'ici d'un langage nouveau l'ai fait parler le loup et répondre l'agneau: J'ai passé plus avant; les arbres et les plantes Sont devenus chez moi créatures parlantes. Qui ne prendroit ceci pour un enchantement? Vraiment, me diront nos critiques.

Vous parlez magnifiquement
De cinq ou six contes d'enfant.
Censeurs, en voulez-vous qui soient plus authentiques
Et d'un style plus haut? En voici. Les Troyens,
Après dix ans de guerre autour de leurs murailles,
Avoient lassé les Grecs, qui, par mille moyens,

Par mille assauts, par cent batailles, N'avoient pu mettre à bout cette fière cité; Quand un cheval de bois, par Minerve inventé,

D'un rare et nouvel artifice, Dans ses énormes flancs reçut le sage Ulysse, Le vaillant Diomède, Ajax l'impétueux,

Que ce colosse monstrueux Avec leurs escadrons devoit porter dans Troic, Livrant à leur fureurses dieux mêmes en proie : Stratagème inoui, qui des fabricateurs

Paya la constance et la peine... C'est assez, me dira quelqu'un de nos auteurs : La période est longue, il faut reprendre halcine; Et puis, votre cheval de bois, Vos héros avec leurs phalanges, Ce sont des contes plus étranges

Qu'un renard qui cajole un corbeau sur sa voix : De plus, il vous sied mal d'écrire en si haut style. Hé bien, baissons d'un ton. La jalouse Amarylle Songeoit à son Alcippe, et croyoit de ses soins N'avoir que ses moutons et son chien pour témoins. Tircis, qui l'aperçut, se glisse entra des saules; Il cutend la bergère adressant ces pholes Au doux zéphyr, et le priant

De les porter à son amant...
Je vous arrête à cette rime,
Dira mon censeur à l'instant;
Je ne la tiens pas légitime,
Ni d'une assez grande vertu:
Remettez, pour le mieux, ces deux vers à la fonte.
Maudit censeur! te tairas-tu?
Ne saurois-je achever mon conte?
C'est un dessein très dangereux

Les délicats sont malheureux : Rien ne sauroit les satisfaire.

Que d'entreprendre de te plaire.

#### FABLE II.

CONSEIL TENU PAR LES RATS.

Un chat nommé Rodilardus,
Faisoit de rats telle déconfiture,
Que l'on n'en voyoit presque plus,
Tant il en avoit mis dedans la sépulture.
Le peu qu'il eu restoit, n'osant quitter son trou,
Ne trouvoit à manger que le quart de son soûl;
Et Rodilard passoit, chez la gent misérable,

Non pour un chat, mais pour un diable. Or, un jour qu'au haut et au loin Le galaut alla chercher femme, Pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, Le demeurant des rats tint chapitre en un coin

Sur la nécessité présente.

Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente,

Onine m'il falloit, et plus tôt que plus tend

Opina qu'il falloit, et plus tôt que plus tard, Attacher un grelot au cou de Rodilard;

Qu'ainsi, quand il iroit en guerre,

De sa marche avertis, ils s'enfuiroient sous terre;

Qu'il fi's savoit me ce moven

Qu'il n'y savoit que ce moyen.

Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen:

Chose ne leur parut à tous plus salutaire.

La difficulté at d'attacher le grelot.

L'un dit: Je ny vas point, je ne suis pas si sot;

L'autre: Je ne saurois. Si bien que sans rien faire

On se quitta. J'ai maints chapitres vus, Qui pour néant se sont ainsi tenus; Chapitres, non de rats, mais chapitres de moines, Voire chapitres de chanoines.

Ne faut-il que délibérer, La cour en conseillers foisonne: Est-il besoin d'exécuter, L'on ne rencontre plus personne.

#### FABLE III.

LE LOUP PLAIDANT CONTRE LE RENARD PAR-DEVANT LE SINGE.

Un loup disoit que l'on l'avoit volé: Un renard, son voisin, d'assez mauvaise vie, Pour ce prétendu vol par lui fut appelé. Devant le singe il fut plaidé,

Non point par avocats, mais par chaque partie.
Thémis n'avoit point travaillé,
De mémoire de singe. À fait plus embrouillé.

De mémoire de singé, à fait plus embrouillé. Le magistrat suoit en son lit de justice. Après qu'on eut bien contesté, Répliqué, crié, tempété,

Le juge, instruit de leur malice, Leur dit : Je vous connois de long-temps, mes amis; Et tous deux vous palrez l'ameude: Car toi, loup, tu te plains, quoiqu'on ne t'ait rien pris;

Et toi, renard, as pris ce que l'on te demande. Le juge prétendoit qu'à tort et à travers On ne sauroit manquer, condamnant un pervers.

Quelques personnes de bon sens ont cru que l'impossibilité et la contradiction qui est dans le jugement de ce singe étoit une chose à censurer : mais je ne m'en suis servi qu'après Phèdre; et c'est en cela que consiste le bon mot, selon mon avis.

#### FABLE IV.

LES DEUX TAUREAUX ET LA GREFOUILLE.

Deux taureaux combattoient à qui possèderoit
Une génisse avec l'empire.
Une grenouille en soupiroit.
Qu'avez-vous ? se mit à lui dire
Quelqu'un du peuple coassant.
Eh! ne voyez-vous pas, dit-elle,
Que la fin de cette querelle
Sera l'exil de l'un; que l'autre, le chassant,

Le fera renoncer aux campagnes fleuries?

Il ne règnera plus sur l'herhe des prairies, Viendra dans nos marais régner sur les roseaux; Et, nous foulant aux pieds jusques au fond des eaux, Tantôt l'une, et puis l'autre, il faudra qu'on pâtisse Du combat qu'a causé madame la génisse.

Cette crainte étoit de bon sens. L'un des taurcaux en leur demeure S'alla cacher, à leurs dépens: Il en écrasoit vingt par heure.

Hélas! on voit que de tout temps Les petits ont pâti des sottises des grands.

#### FABLE V.

LA CHAUVE-SOURIS BY LES DEUX RELETTES.

Une chauve-souris donna tête baissée Dans un nid de belette ; et , sitôt qu'elle y fut , L'autre , envere les souris de long-temps courroucée,

Pour la dévorer accourut.

Quoi! vous osez, dit-elle, à mes yeux vous produire,
Après que votre race a tâché de me nuire!

N'étes-vous pas souris? Parlez sans fiction.
Oni vous l'âtes, on hier je ne suis pas balatte.

Oni, vous l'étes, ou bien je ne suis pas belette.
Pardonnez-moi, dit la pauvrette,

Ce n'est pas ma profession. Moi, souris! des méchants vous ont dit ces nouvelles.

Grace à l'auteur de l'univers, Je suis oiseau, voyez mes ailes; Vive la gent qui fend les airs! Sa raison plut, et sembla bonne. Elle fait si bien, qu'on hui donne Liberté de se retirer. Deux jours après, notre étourdie

Aveuglément se va fourrer
Chez une autre belette aux oiseaux ennemie.
La voilà derechef en danger de sa vie.
La dame du logis avec son long museau
S'en alloit la croquer en qualité d'oiseau,
Quand elle protesta qu'on lui faisoit outrage:
Moi, pour telle passer! Vous n'y regardes pas.

Qui fait l'oiseau? c'est le plumage. Je suis souris; vivent les rats! Jupiter confonde les chats! Par cette adroite repartie Elle sauva deux fois sa vie.

Plusieurs se sont trouvés qui, d'écharpe changeants, Aux dangers, ainsi qu'elle, ont souvent fait la figue. Le sage dit, selon les gens: Vive le roi! vive la ligue!

#### FABLE VI.

L'OISEAU BLESSÉ D'UNE PLÈCES.

Mortellement atteint d'une flèche empennée, Un oiseau déploroit sa triste destinée, Et disoit, en souffrant un surcroît de douleur: Faut-il contribuer à son propre malheur! Cruels humains! vous tirez de nos ailes De quoi faire voler ces machines mortelles!

Mais ne vous moquez point, engeance sans pitié: Souvent il vous arrive un sort comme le nôtre. Des enfants de Japet toujours une moitié

Fournira des armes à l'autre.

#### FABLE VII.

#### LA LICE BY SA COMPAGNE.

Une lice étant sur son terme. Et ne sachant où mettre un fardeau si pressant. Fait si bien, qu'à la fin sa compagne consent De lui prêter sa hutte, où la lice s'enferme. Au bout de quelque temps sa compagne revient. La lice lui demande encore une quinzaine; Ses petits ne marchoient, disoit-elle, qu'à peine.

Pour faire court, elle l'obtient. Ce second terme échu, l'autre lui redemande Sa maison, sa chambre, son lit. La lice cette fois montre les dents, et dit : Je suis prête à sortir avec toute ma bande,

> Si vous pouvez nous mettre hors. Ses enfants étoient déjà forts.

Ce qu'on donne aux méchants, toujours on le regrette: Pour tirer d'eux ce qu'on leur prête, Il faut que l'on en vienne aux coups; Il faut plaider; il faut combattre. Laissez-leur prendre un pied chez vous, Ils en auront bientôt pris quatre.

#### FABLE VIII.

#### L'AIGLE ET L'ESCARBOT.

L'aigle donnoit la chasse à maître Jean lapin. Qui droit à son terrier s'enfuyoit au plus vite. Le trou de l'escarbot se rencontre en chemin.

Je laisse à penser si ce gite Étoit sûr : mais où mieux? Jean lapin s'y blottit. L'aigle fondant sur lui nonobstant cet asile,

L'escarbot, intercède et dit : Princesse des oiseaux, il vous est fort facile D'enlever malgré moi ce pauvre malheureux : Mais ne me faites pas cet affront, je vous prie; Et puisque Jean lapin vous demande la vie. Donnez-la-lui, de grace, ou l'ôtez à tous deux :

C'est mon voisin, c'est mon compère. L'oiscau de Jupiter, sans répondre un seul mot, Choque de l'aile l'escarbot,

L'étourdit, l'oblige à se taire, Enlève Jean lapin. L'escarbot indigné Vole au nid de l'oiseau, fracasse en son absence Ses œufs, ses tendres œufs, sa plus douce espérance :

Pas un scul ne fut épargné. L'aigle, étant de retour, et voyant ce ménage, Remplit le ciel de cris; et, pour comble de rage, Ne sait sur qui venger le tort qu'elle a souffert. Elle gémit en vain; sa plainte au vent se perd. Il fallut pour cet an vivre en mère affligée. L'an suivant, elle mit son nid en lieu plus haut. L'escarbot prend son temps, fait faire aux œufs le saut: La mort de Jean lapin derechef est vengée. Ce second deuil fut tel, que l'écho de ces bois

N'en dormit de plus de six mois. L'oiseau qui porte Ganymede Du monarque des dieux enfin implore l'aide, Dépose en son giron ses œufs, et croit qu'en paix Ils seront dans ce lieu; que, pour ses intérêts,

Jupiter se verra contraint de les défendre : Hardi qui les iroit là prendre. Aussi ne les y prit-on pas. Leur ennemi changea de note, Sur la robe du dieu fit tomber une crotte : Le dieu la secouant jeta les œufs à bas. Quand l'aigle sut l'inadvertance, Elle menaça Jupiter D'abandonner sa cour, d'aller vivre au désert, De quitter toute dépendance. Avec mainte autre extravagance. Le pauvre Jupiter se tut : Devant son tribunal l'escarbot comparut, Fit sa plainte, et conta l'affaire On fit entendre à l'aigle, enfin, qu'elle avoit tort Mais, les deux ennemis ne voulant point d'accord, Le monarque des dieux s'avisa, pour bien faire, De transporter le temps où l'aigle fait l'amour En une autre saison, quand la race escarbote Est en quartier d'hiver, et, comme la marmotte, Se cache et ne voit point le jour.

#### FABLE IX.

LE LION ET LE MOUCEERON.

Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre! C'est en ces mots que le lion Parloit un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre : Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi Me fasse peur ni me soucie? Un hœuf est plus puissant que toi, Je le mène à ma fantaisie. A peine il achevoit ces mots. Que lui-même il sonna la charge, Fut le trompette et le héros. Dans l'abord il se met au large; Puis prend son temps, fond sur le cou Du lion, qu'il rend presque fou. Le quadrupède écume, et son œil étincelle; Il rugit. On se cache, on tremble à l'environ; Et cette alarme universelle Est l'ouvrage d'un moucheron.

Un avorton de mouche en cent lienx le harcelle; Tantôt pique l'échine, et tantôt le museau,

Tantôt entre au fond du nascau. La rage alors se trouve à son faite montée. L'invisible ennemi triomphe, et rit de voir Qu'il n'est griffe ni dent en la bête irritée Qui de la mettre en sang ne fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, Fait résonner sa queue à l'entour de ses flancs, Bat l'air, qui n'en peut mais; et sa fureur extrême Le fatigue, l'abat : le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire : Comme il sonna la charge, il sonne la victoire, Va partout l'annoncer, et rencontre en chemin

L'embuscade d'une araignée; Il y rencontre aussi sa fin.

Quelle chose par là nous peut être enseignée? J'en vois deux, dont l'une est qu'entre nos cunemis Les plus à craindre sont souvent les plus petits; L'autre qu'aux grands périls tel a pu se soustraire,

Qui périt pour la moindre affaire.

#### FABLE X.

L'ANE CRABGÉ D'ÉPONGES, ET L'AME CRABGÉ DE SEL.

Un ânier, son sceptre à la main, Menoit, en empereur romain,

Deux coursiers à longues oreilles. L'un, d'éponges chargé, marchoit comme un courrier; Et l'autre, se faisant prier, Portoit, comme on dit, les bouteilles. Sa charge étoit de sel. Nos gaillards pèlerins, Par monts, par vaux, et par chemins, Au gué d'une rivière à la fin arrivèrent, Et fort empéchés se trouvèrent. L'anier, qui tous les jours traversoit ce gué-là, Sur l'ane à l'éponge monta, Chassant devant lui l'autre bête, Qui, voulant en faire à sa tête, Dans un trou se précipita, Revint sur l'eau, puis échappa : Car, au bout de quelques nagées, Tout son sel se fondit si bien, 'Que le baudet ne sentit rien Sur ses épaules soulagées. Camarade épongier prit exemple sur lui,

Comme un mouton qui va dessus la foi d'autrui. Voilà mon ane à l'eau; jusqu'au col il se plonge, Lui, le conducteur, et l'éponge. Tous trois burent d'autant : l'ânier et le grison Firent à l'éponge raison.

Celle-ci devint si pesante,

Et de tant d'eau s'emplit d'abord,
e l'âne succombant ne put gagner le

Que l'ane succombant ne put gagner le bord. L'anier l'embrassoit, dans l'attente D'une prompte et certaine mort.

Quelqu'un vint au secours : qui ce fut, il n'importe ; C'est assez qu'on ait vu par là qu'il ne faut point Agir chacun de même sorte. J'en voulois venir à ce point.

FABLE XI.

LE LION BY LE BAT.

Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde : On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité deux fables feront foi, Tant la chose en preuves abonde.

Entre les pates d'un lion
Un rat sortit de terre assez à l'étourdie.
Le roi des animaux, en cette occasion,
Montra ce qu'il étoit, et lui donna la vie.
Ce bienfait ne fut pas perdu.
Qu'elqu'un auroit-il jamais cru
Qu'un lion d'un rat eût affaire?
Cependant il avint qu'au sortir des forêts
Ce lion fut pris dans des rets,
Dont ses rugissements ne le purent défaire.
Sire rat accourut, et fit tant par ses dents,
Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage.

Patience et longueur de temps Font plus que force ni que rage.

#### FABLE XII.

LA COLOMBE ET LA VOURNI.

L'autre exemple est tiré d'animaux plus petits.

Le long d'un clair ruisseau buvoit une colombe, Quand sur l'eau se penchant une fourmis y tombe; Et dans cet océan l'on eût vu la fourmis S'efforcer, mais en vain, de regagner la rive. La colombe aussitôt usa de charité: Un brin d'herbe daus l'eau par elle étant jeté, Ce fut un promontoire où la fourmis arrive.

Elle se sauve. Et là-dessus Passe un certain croquant qui marchoit les pieds nus: Ce croquant, par hasard, avoit une arbalète.

Des qu'il voit l'oiseau de Vénns, Il le croit en son pot, et déjà lui fait fête. Tandis qu'à le tuer mon villageois s'apprête,

La fourmi le pique au talon. Le vilain retourne la tête : La colombe l'entend, part, et tire de long. Le soupé du croquant avec elle s'envole : Point de pigeon pour une obole.

#### FABLE XIII.

L'ASTROLOGUE QUI SE LAISSE TOMBER DANS DE PUITS.

Un astrologue un jour se laissa choir Au fond d'un puits. On lui dit: Pauvre béte, Tandis qu'à peine à tes pieds tu peux voir, Penses-tu lire au-dessus de ta tête?

Cette aventure en soi, sans aller plus avant, Peut servir de leçon à la plupart des hommes. Parmi ce que de gens sur la terre nous sommes,

Il en est peu qui fort souvent Ne se plaisent d'entendre dire Qu'au livre du destin les mortels peuvent lire. Mais ce livre, qu'Homère et les siens ont chanté, Qu'est-ce que le hasard parmi l'antiquité, Et parmi nous la Providence?

Or, du hasard il n'est point de science: Sil en étoit, on auroit tort De l'appeler hasard, ni fortune, ni sort;

Toutes choses très incertaines.
Quant aux volontés souveraines
De celui qui fait tout, et rien qu'avec dessein,
Qui les sait, que lui seul? Comment lire en son sein?
Auroit-il imprimé sur le front des étoiles
Ce que la nuit des temps enferme dans ses voiles?
A quelle utilité? Pour exercer l'esprit
De ceux qui de la sphère et du globe ont écrit?
Pour nous faire éviter des maux inévitables?
Rous rendre, dans les biens, de plaisirs incapables?
Et, causant du dégoût pour ces biens prévenus,
Les convertir en maux devant qu'ils soient venus?
C'est erreur, ou plutôt c'est crime de le croire.
Le firmament se meut, les astres font leur cours,

Le soleil nous luit tous les jours, Tous les jours sa clarté succède à l'ombre noirc, Sans que nous en puissions autre chose inférer Que la nécessité de luire et d'éclairer, D'amener les saisons, de mûrir les semences, De verser sur les corps certaines influences. Du reste, en quoi répond au sort toujours divers Ce train toujours égal dont marche l'univers? Charlatans, faiseurs d'horoscope,

Quittez les cours des princes de l'Europe: Emmenez avec vous les souffleurs tout d'un temps; Vous ne méritez pas plus de foi que ces gens. Je m'emporte un peu trop: revenons à l'histoire De ce spéculateur qui fut contraint de hoire. Outre la vanité de son art mensonger, C'est l'image de ceux qui bayent aux chimères, Cependant qu'ils sont en danger Soit pour eux, soit pour leurs affaires.

#### FABLE XIV.

#### LE LIÈVAE ET LES GRENOCILLES.

Un lièvre en son gite songeoit, (Car que faire en un gite, à moins que l'on ne songe?) Dans un profond ennui ce lièvre se plongeoit: Cet animal est triste, et la crainte le ronge.

Les gens de naturel peureux Sont, disoit-il, bien malheureux!
Ils ne sauroient manger morceau qui leur profite:
Jamais un plaisir pur; toujours assauts divers.
Voilà comme je vis: cette crainte maudite
M'empêche de dormir sinon les yeux ouverts.
Corrigez-vous, dira quelque sage cervelle.

Eh! la peur se corrige-t-elle?

Je crois même qu'en bonne foi
Les hommes ont peur comme moi.
Ainsi raisonnoit notre lièvre,
Et cependant faisoit le guet.
Il étoit douteux, inquiet:
Unsouffe, une ombre, un rien, tout lui donnoit la fièvre.

Le mélancolique animal, En révant à cette matière, Entend un léger bruit : ce lui fut un signal Pour s'enfuir devers sa tanière. Il s'en alla passer sur le bord d'un étang.

Grenouilles aussitôt de sauter dans les ondes; Grenouilles de rentrer en leurs grottes profondes. Oh! dit-il, j'en fais faire autant

Qu'on m'en fait faire! Ma présence Effraie aussi les gens! je mets l'alarme au camp!

Et d'où me vient cette vaillance?
Comment! des animanx qui tremblent devant moi!
Je suis donc un fondre de guerre!
Il n'est, je le vois bien, si poltron sur la terre
Qui ne puisse trouver un plus poltron que soi.

#### FABLE XV.

#### LE COQ ET LE REHARD.

Snr la branche d'un arbre étoit en sentinelle Un vieux coq adroit et matois. Frère, dit un renard, adouciasant sa voix, Nous ne sommes plus en querelle: Paix générale cette fois. Je viens te l'annoncer; descends, que je t'embrasse: Ne me retarde point, de grace;

Je dois faire aujourd'hui vingt postes sans manquer. Les tiens et toi pouvez vaquer, Sans nulle crainte, à vos affaires; Nous vous y servirons en frères. Faites-en les feux dès ce soir; Et cependant viens recevoir Le baiser d'amour fraternelle. Ami, reprit le coq, je ne pouvois jamais Apprendre une plus douce et meilleure nouvelle Que celle

De cette paix;
Et ce m'est une double joie
De la tenir de toi. Je vois deux lévriers,
Qui, je m'assure, sout courriers
Que pour ce sujet on envoie;
Ils vont vite, et seront dans un moment à nous.
Je descende : nous pourrons nous entre-baiser toi

Que pour ce sujet on envoie: Ils vont vite, et seront dans un moment à nous. Je descends : nous pourrons nous entre-baiser tous. Adieu, dit le renard, ma traite est longue à faire : Nous nous réjouirons du succès de l'affaire

Une autre fois. Le galant aussitôt Tire ses grègues, gagne au haut, Mal content de son stratagème. Et notre vieux coq en soi-même Se mit à rire de sa peur; Car c'est double plaisir de tromper le trompeur.

#### FABLE XVI.

#### LE CORBEAU VOULANT IMITER L'AIGLE.

L'oiseau de Jupiter enlevant un mouton, Un corbeau, témoin de l'affaire, Et plus foible de reins, mais non pas moins gloutou, En voulut sur l'heure autant faire. Il tourne à l'entour du troupeau, Marque entre cent moutons le plus gras, le plus beau, Un vrai mouton de sacrifice : On l'avoit réservé pour la bouche des dieux. Gaillard corbeau disoit, en le couvant des yeux : Je ne sais qui fut ta nourrice; Mais ton corps me parolt en merveilleux état: Tu me serviras de pâture. Sur l'animal bélant, à ces mots il s'abat. La montonnière créature Pesoit plus qu'un fromage; outre que sa toison Étoit d'une épaisseur extrême, Et mélée à peu près de la même façon Que la barbe de Polyphème. Elle empêtra si bien les serres du corbeau, Que le pauvre animal ne put faire retraite : Le berger vient, le prend, l'encage bien et beau,

Il faut se mesurer; la conséquence est nette: Mal prend aux volereaux de faire les voleurs. L'exemple est un dangereux leurre: Tous les mangeurs de gens ne sont pas grands seigneurs; Où la guépe a passé, le moucheron demeure.

Le donne à ses enfants pour servir d'amusette.

#### FABLE XVII.

#### LE PAON SE PLAIGRANT A JUNON.

Le paon se plaignoit à Junon.
Déesse, disoit-il, ce n'est pas sans raison
Que je me plains, que je murmure:
Le chant dont vous m'avez fait don
Déplalt à toute la nature;
Au lieu qu'un rossignol, chétive créature,
Forme des sons aussi doux qu'éclatants,

Est lui seul l'honneur du printemps.
Junon répondit en colère:
Oiseau jaloux, et qui devrois te taire,
Est-ce à toi d'envier la voix du rossignol,
Toi que l'on voit porter à l'entour de tou col
Un arc-en-ciel nué de cent sortes de soies;
Oui te nanades, qui déploise

Qui te panades, qui déploies
Une si riche queue, et qui semble à nos yeux
La boutique d'un lapidaire?
Est-il quelque oiseau sous les cieux
Plus que toi capable de plaire?
Tout animal n'a pas toutes propriétés.
Nous vous avons donné diverses qualités:
Les uns ont la grandeur et la force en partage;
Le faucon est léger, l'aigle plein de courage;

Le taucon est leger, l'aigle piem de coura Le corbeau sert pour le présage; La corneille avertit des malheurs à venir: Tous sont contents de leur ramage.

Cesse donc de te plaindre; ou bien, pour te punir, Je t'ôterai ton plumage.

#### FABLE XVIII.

LA CRATTE MÉTAMORPHOSÉE EN FEMME.

Un homme chérissoit éperdument sa chatte; Il la trouvoit mignonne, et belle, et délicate, Qui miauloit d'un ton fort doux : Il étoit plus fou que les fous. Cet bomme donc, par prières, par larmes, Par sortiléges et par charmes, Fait tant qu'il obtient du destin Que sa chatte, en un beau matin. Devient femme; et, le matin même, Maître sot en fait sa moitié. Le voilà fou d'amour extrême. De fou qu'il étoit d'amitié. Jamais la dame la plus belle Ne charma tant son favori Que fait cette épouse nouvelle Son hypocondre de mari. Il l'amadoue; elle le flatte : Il n'y trouve plus rien de chatte; Et, poussant l'erreur jusqu'an bout,

La croit femme en tout et partout; Lorsque quelques souris qui rougeoient de la natte Troublèrent le plaisir des nouveaux mariés.

Aussitôt la femme est sur pieds. Elle manqua son aventure. Souris de revenir, femme d'être en posture :

Pour cette fois elle accourut à point; Car, ayant changé de figure, Les souris ne la craignoient point. Ce lui fut toujours une amorce,

Tant le naturel a de force. Il se moque de tout : certain âge accompli, Le vase est imbibé, l'étoffe a pris son pli.

En vain de son train ordinaire On le veut désaccoutumer: Quelque chose qu'on puisse faire, On ne sauroit le réformer. Coups de fourche ni d'étrivières Ne lui font changer de manières; Et fussiez-vous embâtonnés, Jamais vous n'en serez les maîtres. Qu'on lui ferme la porte au nez, Il reviendra par les fenêtres.

#### FABLE XIX.

LE LION ET L'ANE CHASSANT.

Le roi des animaux se mit un jour en tête De giboyer : il célébroit sa fête. Le gibier du lion, ce ne sont pas moineaux, Mais beaux et bons sangliers, daims et cerfs bons beaux. Pour réussir dans cette affaire Il se servit du ministère De l'ane à la voix de Stentor. L'ane à messer lion fit office de cor. Le lion le posta, le couvrit de ramée, Lui commanda de braire, assuré qu'à ce son Les moins intimidés fuiroient de leur maison. Leur troupe n'étoit pas encore accoutumée A la tempête de sa voix : L'air en retentissoit d'un bruit épouvantable : La fraveur saisissoit les hôtes de ces bois : Tous fuyoient, tous tomboient au piége inévitable Où les attendoit le lion. N'ai-je pas bien servi dans cette occasion? Dit l'ane en se donnant tout l'honneur de la chasse. Oni, reprit le lion, c'est bravement crié : Si je ne connoissois ta personne et ta race, J'en serois moi-même effrayé. L'ane, s'il cut osé, se fut mis en colère, Encor qu'on le raillat avec juste raison : Car qui pourroit souffrir un âne fanfaron?

#### FABLE XX.

TESTAMENT EXPLICUÉ PAR ÉSOPE.

Si ce qu'on dit d'Ésope est vrai, C'étoit l'oracle de la Grèce : Lui seul avoit plus de sagesse Que tout l'aréopage. En voici pour essai Une histoire des plus gentilles , Et qui pourra plaire au lecteur :

Ce n'est pas là leur caractère.

Un certain homme avoit trois filles, Toutes trois de contraire humeur : Une buveuse, une coquette; La troisième, avare parfaite. Cet homme, par son testament, Selon les lois municipales, Leur laissa tout son bien par portions égales, En donnant à leur mère tant, Payable quand chacune d'elles Ne possèderoit plus sa contingente part. Le père mort, les trois femelles Courent au testament, sans attendre plus tard. On le lit, on tache d'entendre La volonté du testateur ; Mais en vain : car comment comprendre Qu'aussitôt que chacune sœur Ne possédera plus sa part héréditaire Il lui faudra payer sa mère? Ce n'est pas un fort bon moyen Pour payer que d'être sans bien. Que vouloit donc dire le père? L'affaire est consultée; et tous les avocats,

Après avoir tourné le cas

En cent et cent mille manières. Y jettent leur bonnet, se confessent vaincus, Et conseilleut aux héritières De partager le bien sans songer au surplus. Quant à la somme de la veuve, Voici, leur dirent-ils, ce que le conseil treuve : Il faut que chaque sœur se charge par traité Du tiers, payable à volonté; Si mieux n'aime la mère eu créer une rente, Dès le décès du mort courante. La chose ainsi réglée, on composa trois lots : En l'un les maisons de bouteille, Les buffets dressés sous la treille, La vaisselle d'argent, les cuvettes, les brocs, Les magasins de malvoisie, Les esclaves de bouche, et, pour dire en deux mots, L'attirail de la goinfrerie : Dans un autre, celui de la coquetterie; La maison de la ville, et les meubles exquis, Les ennuques et les coiffenses, Et les brodenses. Les joyaux, les robes de prix : Dans le troisième lot, les fermes, le ménage. Les troupeaux et le pâturage, Valets et bêtes de labeur. Ces lots faits, on jugea que le sort pourroit faire Que peut-être pas une sœur N'auroit ce qui lui pourroit plaire. Ainsi chacune prit son inclination, Le tout à l'estimation. Ce fut dans la ville d'Athènes Que cette rencontre arriva.

Petits et grands, tout approuva Le partage et le choix: Ésope seul trouva Qu'après bien du temps et des peines Les gens avoient pris justement Le contre-pied du testament. Si le défunt vivoit, disoit-il, que l'Attique Auroit de reproches de lui! Comment! ce peuple, qui se pique D'être le plus subtil des peuples d'aujourd'hui, A si mal entendu la volonté suprême D'un testateur! Ayant ainsi parlé, Il fait le partage lui-même, Et donne à chaque sœur un lot contre son gré : Rien qui pût être convenable, Partant rien aux sœurs d'agréable : A la coquette, l'attirail Qui suit les personnes buveuses; La biberonne cut le bétail; La ménagère eut les coiffeuses. Tel fut l'avis du Phrygien, Alléguant qu'il n'étoit moyeu Plus sûr pour obliger ces filles A se défaire de leur bien : Qu'elles se mariroient dans les bonnes familles Quand on leur verroit de l'argent; Pairoient leur mère tout comptant; Ne possèderoient plus les effets de leur père : Ce que disoit le testament. Le peuple s'étonna comme il se pouvoit faire Qu'un homme seul eût plus de sens Qu'une multitude de gens.

FIN DU LIVRE SECOND.



# LIVRE TROISIÈME.

## FABLE PREMIÈRE.

LE MEUFIER, SON PILS, ET L'ANE.

A. M. D. M.

L'invention des arts étant un droit d'ainesse. Nous devons l'apologue à l'ancienne Grèce : Mais ce champ ne se peut tellement moissonner, Que les derniers venus n'y trouvent à glaner. La feinte est un pays plein de terres désertes; Tous les jours nos auteurs y font des découvertes. Je t'en veux dire un trait assez bien inventé : Autrefois à Racan Malherbe l'a conté. Ces deux rivaux d'Horace, héritiers de sa lyre, Disciples d'Apollon, nos maîtres, pour mieux dire, Se rencontrant un jour tout seuls et sans témoins (Comme ils se conficient leurs pensers et leurs soins), Racan commence ainsi : Dites-moi, je vous prie, Vous qui devez savoir les choses de la vie, Qui par tous ses degrés avez déjà passé, Et que rien ne doit fuir en cet age avancé, A quoi me résoudrai-je? Il est temps que j'y pense. Vous connoissez mon bien, mon talent, ma naissance : Dois-je dans la province établir mon séjour? Prendre emploi dans l'armée, ou bien charge à la cour? Tout au monde est mêlé d'amertume et de charmes : La guerre a ses douceurs, l'hymen a ses alarmes. Si je suivois mon goût, je saurois où buter; Mais j'ai les miens, la cour, le peuple à contenter. Malherbe là-dessus : Contenter tout le monde! Écoutez ce récit avant que je réponde.

J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, L'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, Mais garçon de quinze ans, si j'ai bonne mémoire, Alloient vendre leur âne, un certain jour de foire. Afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit,

On lui lia les pieds, on vous le suspendit: Puis cet homme et son fils le portent comme un lustre. Pauvres gens! idiots! couple ignorant et rustre! Le premier qui les vit de rire s'éclata : Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là? Le plus ane des trois n'est pas celui qu'on pense. Le meunier, à ces mots, connoît son ignorance; Il met sur pieds sa bête, et la fait détaler. L'ane, qui goûtoit fort l'autre façon d'aller, Se plaint en son patois. Le meunier n'en a cure; Il fait monter son fils, il suit; et, d'aventure, Passent trois bons marchands. Cet objet leur déplut. Le plus vieux au garçon s'écria tant qu'il put : Oh la! oh! descendez, que l'on ne vous le dise, Jeune homme qui menez laquais à barbe grise! C'étoit à vous de suivre, au vieillard de monter. Messieurs, dit le meunier, il vous faut contenter. L'enfant met pied à terre, et puis le vieillard monte; Quand trois filles passant, l'une dit : C'est grand'honte Qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils, Tandis que ce nigaud, comme un évêque assis, Fait le veau sur son ane, et pense être bien sage. Il n'est, dit le meunier, plus de veaux à mon âge : Passez votre chemin, la fille, et m'en croyez. Après maints quolibets coup sur coup renvoyés, L'homme crut avoir tort, et mit son fils en croupe. Au bout de trente pas, une troisième troupe Trouve encore à gloser. L'un dit : Ces gens sont fous! Le baudet n'en peut plus ; il mourra sous leurs coups. Hé quoi, charger ainsi cette pauvre bourrique! N'ont-ils point de pitié de leur vieux domestique? Sans doute qu'à la foire ils vont vendre sa peau. Parbleu! dit le meunier, est bien fou du cerveau Qui prétend contenter tout le monde et son père. Essayons toutefois si par quelque manière Nous en viendrons à bout. Ils descendent tous deux : L'âne se prélassant marche seul devant eux.

Un quidam les rencontre et dit: Est-ce la mode Que bandet aille à l'aise, et meunier s'incommode? Qui de l'âne ou du maître est fait pour se lasser? Je conseille à ces gens de le faire enchâsser. Ils usent leurs souliers, et conservent leur âne! Nicolas, au rebours: car, quand il va voir Jeanne, Il monte sur sa bête; et la chanson le dit. Bean trio de baudets! Le meunier repartit: Je suis âne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue; Mais que dorénavant on me blâme, on me loue, Qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, l'en veux faire à ma tête. Il le fit, et fit bien.

Quant à vous, suivez Mars, ou l'Amour, ou le prince; Allez, venez, courez; demeurez en province; Prenez femme, abhaye, emploi, gouvernement: Les gens en parleront, n'en doutez nullement.

## FABLE II.

### LES MEMBERS ET L'ESTOMAC.

Je devois par la royauté
Avoir commencé mon ouvrage :
A la voir d'un certain côté,
Messer Gaster en est l'image;
S'il a quelque besoin, tout le corps s'en ressent.

De travailler pour lui les membres se lassant, Chacun d'eux résolut de vivre en gentilhomme, Sans rien faire, alléguant l'exemple de Gaster. Il faudroit, disoient-ils, sans nous, qu'il vécât d'air. Nous suons, nous peinons comme bêtes de somme; Et pour qui? pour lui seul : nous n'en profitons pas; Notre soin n'aboutit qu'à fournir ses repas. [dre. Chômons; c'est un métier qu'il veut nous faire appren-Ainsi dit, ainsi fait. Les mains cessent de prendre,

Les bras d'agir, les jambes de marcher.
Tous dirent à Caster qu'il en allât chercher.
Ce leur fut une erreur dont ils se repentirent:
Bientôt les pauvres gens tombèrent en langueur,
Il ne se forma plus de nouveau sang au cœur;
Chaque membre en souffrit; les forces se perdirent.

Par ce moyen, les mutins virent Que celui qu'ils croyoient oisif et paresseux A l'intérêt commun contribuoit plus qu'eux.

Ceci peut s'appliquer à la grandeur royale. Elle reçoit et donne, et la chose est égale. Tout travaille pour elle, et réciproquement

Tout tire d'elle l'aliment.

Elle fait subsister l'artisan de ses peines,
Earichit le marchand, gage le magistrat,
Maintient le laboureur, donne paie au soldat,
Distribue en cent lieux ses graces souveraines,
Entretient seule tont l'état.

Ménénius le sut bien dire.
La commune s'alloit séparer du sénat.
Les mécontents disoient qu'il avoit tout l'empire,
Le pouvoir, les trésors, l'honneur, la dignité;
Au lieu que tout le mal étoit de leur côté,
Les tributs, les impôts, les fatigues de guerre.
Le peuple hors des murs étoit déjà posté,
La plupart s'en alloient chercher une autre terre,

Quand Ménénius leur fit voir Qu'ils étoient aux membres semblables, Et par cet apologue, insigne entre les fables, Les ramena dans leur devoir.

## FABLE III.

LE LOUP DEVENU RERGER.

Un loup qui commençoit d'avoir petite part Aux brebis de son voisinage Crut qu'il falloit s'aider de la peau du renard

Et faire un nouveau personnage. Il s'habille en berger, endosse un hoqueton, Fait sa houlette d'un bâton.

Sans oublier la cornemuse. Pour pousser jusqu'au bout la ruse, Il auroit volontiers écrit sur son chapeau : « C'est moi qui suis Guillot, berger de ce troupean. »

Sa personne étant ainsi faite, Et ses pieds de devant posés sur sa houlette, Guillot le sycophante approche doucement.

Guillot, le vrai Guillot, étendu sur l'herbette, Dormoit alors profondément; Son chien dormoit aussi, comme aussi sa musette;

La plupart des brebis dormoient pareillement. L'hypocrite les laissa faire;

Et, pour pouvoir mener vers son fort les brebis, Il voulut ajouter la parole aux habits, Chose qu'il croyoit nécessaire;

Mais cela gâta son affaire:
Il ne put du pasteur contrefaire la voix.
Le ton dont il parla fit retentir les bois,
Et découvrit tout le mystère.

Chacun se réveille à ce son, Les brebis, le chien, le garçon. Le pauvre loup, dans cet esclandre, Empêché par son hoqueton, Ne put ni fuir ni se défendre.

Toujours par quelque endroit fourbes se laissent prendre. Quiconque est loup agisse en loup : C'est le plus certain de beaucoup.

## FABLE IV.

FES GERMONITIES ON DEMYNDERA AN FOR

Les grenouilles, se lassant De l'état démocratique, Par leurs clameurs firent tant Que Jupin les soumit au pouvoir monarchique. Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique : Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant,

Que la gent marécageuse, Gent fort sotte et fort peureuse, S'alla cacher sous les caux, Dans les joucs, dans les roseaux, Dans les trous du marécage,

Sans oser de long-temps regarder au visage Celui qu'elles croyoient être un géant nouveau.

Or c'étoit un soliveau,
De qui la gravité fit peur à la première
Qui, de le voir s'aventurant,
Osa bien quitter sa tanière.
Elle approcha, mais en tremblant.
Une autre la suivit, une autre en fit autant:

Il en vint une fourmilière:

Digitized by Google

Et leur troupe à la fin se rendit familière
Jusqu'à sauter sur l'épaule du roi.
Le bon sire le souffre, et se tient toujours coi.
Jupin en a bientôt la cervelle rompue:
Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue!
Le monarque des dieux leur envoie une grue,

Qui les croque, qui les tue,
Qui les gobe à son plaisir;
Et grenouilles de se plaindre,
Et Jupin de leur dire: Hé quoi! votre désir
A ses lois croit-il nous astreindre?
Vous avez dû premièrement
Garder votre gouvernement;
Mais ne l'ayant pas fait, il vous devoit suffire
Que votre premier roi fût débonnaire et doux:
De celui-ci contentez-vous,

De peur d'en rencontrer un pire.

## FABLE V.

LE REMARD BY LE BOUC.

Capitaine renard alloit de compagnie Avec son ami bouc des plus haut encornés : Celui-ci ne voyoit pas plus loin que son nez ; L'autre étoit passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits ;

Là, chacun d'eux se désaltère.

Après qu'abondamment tous deux en eurent pris,
Le renard dit an bouc: Que ferons-nous, compère?
Ce n'est pas tout de boire; il faut sortir d'ici.
Lève tes pieds en haut, et tes cornes aussi;
Mets-les contre le mur: le long de ton échine

Je grimperai premièrement; Puis sur tes cornes m'élevant, A l'aide de cette machine, De ce lieu-ci je sortirai, Après quoi je t'en tirerai.

Par ma barbe! dit l'autre, il est bon; et je lone Les gens bien sensés comme toi. Je n'aurois jamais, quant à moi, Trouvé ce secret, je l'avoue.

Le renard sort du puits, laisse son compagnon, Et vous lui fait un beau sermon

Pour l'exhorter à patience. Si le ciel t'eût, dit-il, donné par excellence Autant de jugement que de barbe au menton, Tu n'aurois pas à la légère

Descendu dans ce puits. Or, adien; j'en suis bors : Tâche de t'en tirer, et fais tous tes efforts;

Car, pour moi, j'ai certaine affaire Qui ne me permet pas d'arrêter en chemin.

En toute chose il faut considérer la fin.

## FABLE VI.

L'AIGLE, LA LAIE, RT LA CHATTE.

L'aigle avoit ses petits au haut d'un arbre creux, La laie au pied, la chatte entre les deux; Et, sans s'incommoder, moyennant ce partage, Mères et nourrissons faisoient leur tripotage. La chatte détruisit par sa fourbe l'accord; Elle grimpa chez l'aigle, et lui dit: Notre mort (Au moins de nos enfants, car c'est tout un aux mères) Ne tardera possible guères.
Voyez-vous à nos pieds fouir incessamment
Cette mandite laie, et creuser une mine?
C'est pour déraciner le chêne assurément,
Et de nos nourrissons attirer la ruine:
L'arbre tombant, ils seront dévorés;
Qu'ils s'en tiennent pour assurés.
S'il m'en partoit pu sent l'édocisoir en plaint

S'il m'en restoit un seul , j'adoucirois ma plainte. Au partir de ce lieu , qu'elle remplit de crainte ,

La perfide descend tout droit
A l'endroit

Où la laie étoit en gésine. Ma bonne amie et ma voisine,

Lui dit-elle tout bas, je vous donne un avis : L'aigle, si vous sortez, fondra sur vos petits.

Obligez-moi de n'en rien dire; Son courroux tomberoit sur moi.

Dans cette autre famille ayant semé l'effroi, La chatte en son trou se retire.

L'aigle n'ose sortir, ni pourvoir aux besoins De ses petits; la laie encore moins: Sottes de ne pas voir que le plus grand des soins Ce doit être celui d'éviter la famine. A demeurer chez soi l'une et l'autre s'obstine,

Pour secourir les siens dedans l'occasion : L'oiseau royal, en cas de mine ;

La laie, en cas d'irruption.
La faim détruisit tout; il ne resta personne
De la gent marcassine et de la gent aiglonne
Qui n'allât de vie à trépas:
Grand renfort pour messieurs les chats.

Que ne sait point ourdir une langue traîtresse
Par sa pernicieuse adresse!
Des malheurs qui sont sortis
De la bolte de Pandore,
Celui qu'à meilleur droit tout l'univers abhorre,
C'est la fourbe, à mon avis.

### FABLE VII.

L'IVROGNE ET SA FEMME.

Chacun a son défaut, où toujours il revient:

Honte ni peur n'y remédie.

Sur ce propos, d'un conte il me souvient:

Je ne dis rien que je n'appuie

De quelque exemple. Un suppôt de Bacchus
Altéroit sa santé, son esprit et sa bourse:

Telles gens n'ont pas fait la moitié de leur course

Qu'ils sont au bout de leurs écus. Un jour que celui-ci, plein du jus de la treille, Avoit laissé ses seus au fond d'une bouteille, Sa femme l'enferma dans un certain tombeau.

Là, les vapeurs du vin nouveau Cuvèrent à loisir. A son réveil il treuve L'attirail de la mort à l'entour de son corps,

Un luminaire, un drap des morts.
Oh! dit-il, qu'est-ce ci? Ma femme est-elle veuve?
Là-dessus, son épouse, en liabit d'Alecton,
Masquée, et de sa voix contrefaisant le ton,
Vient au prétendu mort, approche de sa bière,
Lui présente un chaudeau propre pour Lucifer.
L'époux alors ne doute en aucune manière
Qu'il ne soit citoyen d'enfer.

Quelle personne es-tu? dit-il à ce fantôme. La cellérière du royaume

Digitized by Google

De Satan, reprit-elle; et je porte à manger A ceux qu'enclôt la tombe noire. Le mari repart, sans songer : Tu ne leur portes point à boire?

## FABLE VIII.

## LA GOUTTE ET L'ARAIGNÉE.

Quand l'Enfer eut produit la goutte et l'araignée, Mes filles, leur dit-il, vous pouvez vous vanter 'D'être pour l'humaine lignée Également à redouter.

Or, avisons aux lieux qu'il vous faut habiter. Voyez-vous ces cases étrètes,

Et ces palais si grands, si beaux, si bien dorés? Je me suis proposé d'en faire vos retraites. Tenez donc, voici deux bûchettes;

Accommodez-vous, ou tirez. Il n'est rien, dit l'aragne, aux cases qui me plaise. L'autre, tout au rebours, voyant les palais pleins De ces gens nommés médecins,

Ne crut pas y pouvoir demeurer à son aise. Elle prend l'autre lot, y plante le piquet, S'étend à son plaisir sur l'orteil d'un pauvre homme, Disant: Je ne crois pas qu'en ce poste je chôme, Ni que d'en déloger et faire mon paquet

Jamais Hippocrate me somme.
L'aragne cependant se campe en un lambris,
Comme si de ces lieux elle eût fait bail à vie,
Travaille à demenrer : voilà sa toile ourdie,

Voilà des moucherons de pris. Une servante vient balayer tout l'ouvrage. Autre toile tissue, autre coup de balai. Le pauvre bestion tous les jours déménage.

Enfin, après un vain essai, Il va trouver la goutte. Elle étoit en campague,

Plus malheureuse mille fois Que la plus malheureuse aragne. Son hôte la menoit tantôt fendre du bois, Tantôt fouir, houer: goutte bien tracassée

Est, dit-on, à demi pansée.
Oh! je ne saurois plus, dit-elle, y résister.
Changeons, ma sœur l'aragne. Et l'autre d'écouter :
Elle la prend au mot, se glisse en la cabane :
Point de coup de balai qui l'oblige à changer.
La goutte, d'autre part, va tout droit se loger
Chez un prélat, qu'elle condamne

A jamais du lit ne bouger.

Cataplasmea, Dieu sait! Les gens n'ont point de honte
De faire aller le mal toujours de pis en pis.

L'une et l'autre trouva de la sorte son compte,
Et fit très sagement de changer de logis.

## FABLE IX.

LE LOUP BY LA CISOGER.

Les loups mangent glontonnement.
Un loup donc étant de frairie
Se pressa, dit-on, tellement,
Qu'il en pensa perdre la vie:
Un os lui demeura bien avant au gosier.
De bonheur pour ce loup, qui ne pouvoit crier,
Près de là passe uue cigogne.
Il lui fait signe; elle accourt.

Voilà l'opératrice aussitôt en besogne.
Elle retira l'os; puis, ponr un si hon tour,
Elle demanda sou salaire.
Votre salaire! dit le loup:
Vous riez, ma bonne commère!
Quoi! ce n'est pas encor beaucoup
D'avoir de mon gosier retiré votre cou!
Allez, vous êtes une ingrate:
Ne tombez jamais sous ma pate.

## FABLE X.

LE LION ABATTU PAR L'HOMME.

On exposoit une peinture
Où l'artisan avoit tracé
Un lion d'immense stature
Par un seul homme terrassé.
Les regardants en tiroient gloire.
Un lion, en passant, rabattit leur caquet.
Je vois bien, dit-il, qu'en effet
On vous donne ici la victoire;
Mais l'ouvrier vous a déçus:
Il avoit liberté de feindre.
Avec plus de raison nous aurions le dessus,
Si mes confrères savoient peindre.

### FABLE XI.

LE REFARD BY LES RAISES.

Certain renard gascon, d'autres disent normand, Mourant presque de faim, vit au haut d'une treille Des raisins, mûrs apparemment,

Et couverts d'unc peau vermeille. Le galant en eût fait volontiers un repas; Mais comme il n'y pouvoit atteindre : Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats.

Fit-il pas mieux que de se plaindre?

## FABLE XII.

LE CIGNE ET LE CULSIEUR.

Dans une ménagerie
De volatilles remplie
Vivoient le cygne et l'oison:
Celui-là destiné pour les regards du maître;
Celui-ci, pour son goût: l'un qui se piquoit d'être
Commensal du jardin; l'autre, de la maison.
Des fossés du château faisant leurs galeries,
Tantôt on les eût vus côte à côte nager,
Tantôt courir sur l'onde, et tantôt se plonger,
Sans pouvoir satisfaire à leurs vaines envies.
Un jour le cuisinier, ayant trop bu d'un coup,
Prit pour oison le cygne; et, le tenant au cou,
Il alloit l'égorger, puis le mettre en potage.
L'oiseau, près de mourir, se plaint en son ramage.

Le cuisinier fut fort surpris, Et vit bien qu'il s'étoit mépris. Quoi! je mettrois, dit-il, un tel chanteur en soupe! Non, non, ne plaise aux dieux que jamais ma main coupe La gorge à qui s'en sert si bien! Ainsi dans les dangers qui nous suivent en croupe Le doux parler ne nuit de rien.

### FABLE XIII.

LES LOUPS BY LES BARRIS.

Après mille ans et plus de guerre déclarée, Les loups firent la paix avecque les brebis. C'étoit apparemment le bien des deux partis : Car, si les loups mangeoient mainte bête égarée, Les bergers de leur peau se faisoient maints habits. Jamais de liberté, ni pour les pâturages,

Ni d'autre part pour les carnages : Ils ne pouvoient jouir qu'en tremblant de leurs biens. La paix se conclut donc : on donne des otages; Les loups leurs louveteaux, et les brebis leurs chiens. L'échange en étant fait aux formes ordinaires,

Et réglé par des commissaires, Au bout de quelque temps que messieurs be louvats Se virent loups parfaits et friands de tuerie, Ils vous prenuent le temps que dans la bergerie

Messieurs les bergers n'étoient pas, Étranglent la moitié des agneaux les plus gras, Les emportent aux dents, dans les bois se retirent. Ils avoient averti leurs gens secrètement. Les chiens, qui, sur leur foi, reposoient sûrement, Furent étranglés en dormant:

Cela fut sitôt fait qu'à peine ils le sentirent. Tout fut mis en morceaux; un seul n'en échappa.

Nous pouvons conclure de là Qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle. La paix est fort boune de soi, J'en conviens; mais de quoi sert-elle Avec des enuemis sans foi?

## FABLE XIV.

LE LION DEVENU VIEUX.

Le lion, terreur des forêts, Chargé d'ans et pleurant son antique prouesse, Fut ensin attaqué par ses propres sujets,

Devenus forts par sa foiblesse.

Le cheval s'approchant lui donne un coup de pied;

Le loup, un coup de dent; le bœuf, un coup de corne.

Le malheureux lion, languissant, triste et morne,

Peut à peine rugir, par l'âge estropié.

Il attend son destin sans faire aucunes plaintes,

Quand voyant l'âne même à son antre accourir:

Ah! c'est trop, lui dit-il: je voulois bien mourir;

Mais c'est mourir deux fois que souffrir tes atteintes.

### FABLE XV.

PHILOMÈLE ET PROGRÉ.

Autrefois Progné l'hirondelle De sa demeure s'écarta, Et loin des villes s'emporta Dans un hois où chantoit la pauvre Philomèle. Ma sœur, lui dit Progné, comment vous portez-vous? Voici tantôt mille ans que l'on ne vous a vue : Je ne me souviens point que vous soyez venue, Depuis le temps de Thrace, habiter parmi nous.

Dites-moi, que pensez-vous faire?
Ne quitterez-vous point ce séjour solitaire?
Ah! reprit Philomèle, en est-il de plus doux?
Progné lui repartit: Hé quoi! cette musique,
Pour ne chanter qu'aux animaux,
Tout au plus à quelque rustique!
Le désert est-il fait pour des talents si beaux?
Venez faire aux cités éclater leurs merveilles:
Aussi bien, en voyant les bois,
Sans cesse il vous souvient que Térée autrefois,
Parmi des demeures pareilles,
Exerça sa fureur sur vos divins appas.
Eh! c'est le souvenir d'un si cruel outrage
Qui fait, reprit sa sœur, que je ne vous suis pas:
En voyant les hommes, hélas!

## FABLE XVI.

Il m'en souvient bien davantage.

LA VENNE NOTÉE.

Je ne suis pas de ceux qui disent: Ce n'est rien, C'est une femme qui se noie. Je dia que c'est beaucoup; et ce sexe vaut bien Que nous le regrettions, puisqu'il fait notre joie.

Ce que j'avance ici n'est point hors de propos,

Puisqu'il s'agit, en cette fable,
D'une femme qui dans les flots
Avoit fini ses jours par un sort déplorable.
Son époux en cherchoit le corps
Pour lui rendre, en cette aventure,
Les honneurs de la sépulture.
Il arriva que, sur les bords
Du fleuve auteur de sa disgrace,
Des gens se promenoient ignorant l'accident.
Ce mari donc leur demandant
S'ils n'avoient de sa femme aperçu nulle trace:
Nulle, reprit l'un d'eux; mais cherchez-la plus bas
Suivez le fil de la rivière.

Suivez le fil de la rivière.
Un autre repartit: Non, ne le suivez pas;
Rebroussez plutôt en arrière:
Quelle que soit la pente et l'inclination
Dont l'eau par sa course l'emporte,
L'esprit de contradiction
L'aura fait flotter d'autre sorte.

Cet homme se railloit assez hors de saison.
Quant à l'humeur contredisante,
Je ne sais s'il avoit raison;
Mais que cette humeur soit ou non
Le défaut du sexe et sa pente,
Quiconque avec elle naltra
Saus faute avec elle mourra,
Et jusqu'au bout contredira,
Et, s'il peut, encor par delà.

## FABLE XVII.

LA BELETTE ENTRÉE DANS UN GRENIER.

Damoiselle belette, au corps long et fluet, Entra dans un grenier par un trou fort étroit : Elle sortoit de maladie. Là, vivant à discrétion. La galande fit chère lie, Mangea, rongea: Dieu sait la vie, Et le lard qui périt en cette occasion! La voilà, pour conclusion,

Grasse, maflue et rebondie.

Au bout de la semaine, ayant diné son soûl,

Elle entend quelque bruit, veut sortir par le trou, Ne peut plus repasser, et croit s'être méprise.

Après avoir fait quelques tours, C'est, dit-elle, l'endroit : me voilà bien surprise; J'ai passé par ici depuis cinq on six jours.

Un rat, qui la voyoit en peine, Lui dit: Vous aviez lors la panse un peu moins pleine. Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir. Ce que je vous dis là, l'on le dit à bien d'autres; Mais ne confondous point, par trop approfondir,

Leurs affaires avec les vôtres.

## FABLE XVIII.

LE CHAT ET LE VIEUX BAT.

J'ai lu, chez un conteur de fables,
Qu'un second Rodilard, l'Alexandre des chats,
L'Attila, le fléau des rats,
Rendoit ces derniers misérables;
J'ai lu, dis-je, en certain auteur,
Que ce chat exterminateur,
Vrai Cerbère, étoit craint une lieue à la ronde:
Il vouloit de souris dépeupler tout le monde.
Les planches qu'on suspend sur un léger appui,
La mort-aux-rats, les souricières,
N'étoient que jeux au prix de lui.
Comme il voit que dans leurs tanières
Les souris étoient prisonnières,
Qu'elles n'osoient sortir, qu'il avoit beau chercher,
Le galant fait le mort, et du haut d'un plancher

Se pend la tête en bas : la bête scélérate A de certains cordons se tenoit par la pate. Le peuple des souris croit que c'est châtiment, Qu'il a fait un larcin de rôt ou de fromage, Égratigné quelqu'un, causé quelque dommage; Enfin qu'on a pendu le mauvais garnement:

Toutes, dis-je, unanimement Se promettent de rire à son enterrement, Mettent le nez à l'air, montrent un peu la tête, Puis rentrent dans leurs nids à rats, Pnis, ressortant, font guatre pas.

Puis rentrent dans leurs nids à rats, Puis, ressortant, font quatre pas, Puis enfin se mettent en quête. Mais voici bien une autre fête:

Le pendu ressuscite; et, sur ses pieds tombaut, Attrape les plus paresseuses.

Nous en savons plus d'un, dit-il en les gobant : C'est tour de vieille guerre; et vos cavernes creuses Ne vous sauveront pas, je vous en avertis :

Vous viendrez toutes au logis.
Il prophétisoit vrai : notre maître Mitis,
Pour la monde fois les trompe et les affine,
Blanchit sa robe et s'enfarine;

Et, de la sorte déguisé, Se niche et se blotit dans une huche ouverte.

Ce fut à lui bien avisé:
La gent trotte-meun s'en vient chercher sa perte.
Un rat, sans plus, s'abstient d'aller flairer autour:
C'étoit un vieux routier, il savoit plus d'uu tour;
Méme il avoit perdu sa queue à la bataille.
Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille,
S'écria-t-il de loin au général des chats:
Je soupçonne dessous eucor quelque machine.

Rien ne te sert d'être farine; Car, quand tu serois sac, je n'approcherois pas.

C'étoit bien dit à lui; j'approuve sa prudence : Il étoit expérimenté, Il savoit que la méfiance Est mère de la sûreté.

FIN DU LIVRE TROISIÈME.



# LIVRE QUATRIÈME.

## FABLE PREMIÈRE.

LE LION AMOUREUX.

A MADEMOISELLE DE SÉVIGNÉ.

Sévigné, de qui les attraits Servent aux Graces de modèle, Et qui naquites toute belle, A votre indifférence près, Pourriez-vous être favorable Aux jeux innocents d'une fable, Et voir, sans vous épouvanter, Un lion qu'Amour sut dompter? Amour est un étrange maître ! Heureux qui peut ne le connoître Que par récit, lui ni ses coups! Quand on en parle devant vous, Si la vérité vous offense, La fable au moins se peut souffrir : Celle-ci prend bien l'assurance De venir à vos pieds s'offrir, Par zèle et par reconnoissance.

Du temps que les bêtes parloient, Les lions, entre autres, vouloient Être admis dans notre alliance. Pourquoi non? puisque leur engeance Valoit la nôtre en ce temps-là, Ayant courage, intelligence, Et belle hure outre cela. Voici comment il en alla:

Un lion de haut parentage,

En passant par un certain pré, Rencontra bergère à son gre: Il la demande en mariage. Le père auroit fort souhaité Quelque gendre un peu moins terrible. La donner lui sembloit bien dur : La refuser n'étoit pas sûr; Meme un refus eut fait, possible, Qu'on eût vu quelque beau matin Un mariage clandestin: Car, outre qu'en toute manière La belle étoit pour les gens fiers, Fille se coiffe volontiers D'amoureux à longue crinière. Le père donc ouvertement N'osant renvoyer notre amant, Lui dit : Ma fille est délicate ; Vos griffes la pourront blesser Quand vous voudrez la caresser. Permettez donc qu'à chaque pate On vous les rogne; et pour les dents, Qu'on vous les lime en même temps : Vos baisers en seront moins rudes, Et pour vous plus délicieux; Çar ma fille y répondra micux, Étant sans ces inquiétudes. Le lion consent à cela, Tant son ame étoit aveuglée! Sans dents ni griffes le voilà, Comme place démantelée. On lacha sur lui quelques chiens : Il fit fort peu de résistance.

Amour! Amour! quand tu nous tiens, On pent bien dire: Adieu prudence!

## FABLE II.

### LE BERGER ET LA MEN.

Du rapport d'un troupeau, dont il vivoit sans soins, Se contenta long-temps un voisin d'Amphitrite.

Si sa fortune étoit petite, Elle étoit sûre tout au moins. A la fin, les trésors déchargés sur la plage Le tentèrent si bien, qu'il vendit son troupeau, Trafiqua de l'argent, le mit entier sur l'eau.

Cet argent périt par naufrage. Son maître fut réduit à garder les brebis, Non plus berger en chef comme il étoit jadis, Quand ses propres moutons paissoient sur le rivage: Celui qui s'étoit vu Coridon ou Tircis

Fut Pierrot, et rien davantage. Au bout de quelque temps il fit quelques profits, Racheta des bêtes à laine;

Et comme un jour les vents, retenant leur haleine, Laissoient paisiblement aborder les vaisseaux: Vous voulez de l'argent, ô mesdames les Eaux! Dit-il; adressez-vous, je vous prie, à quelque autre: Ma foi! vous n'aurez pas le nôtre.

Ceci n'est pas un conte à plaisir inventé.
Je me sers de la vérité
Pour montrer, par expérience,
Qu'un sou, quand il est assuré,
Vaut mieux que cinq en espérance;
Qu'il se faut contenter de sa conditiou;
Qu'aux conseils de la mer et de l'ambition
Nous devous fermer les oreilles.
Pour un qui s'en lodra, dix mille s'en plaindront.
La mer promet monts et merveilles:
Fiez-vous-y; les vents et les voleurs viendront.

## FABLE III.

# LA MOUCHE ET LA POURMI. La mouche et la fourmi contestoient de leur prix.

O Jupiter! dit la première,
Faut-il que l'amour-propre aveugle les esprits
D'une si terrible manière,
Qu'un vil et rampant animal
A la fille de l'air ose se dire égal!
Je hante les palais, je m'assieds à ta table:
Si l'on t'immole un bœuf, j'en goûte devant toi;
Pendant que celle-ci, chétive et misérable,
Vit trois jours d'un fêtu qu'elle a traîné chez soi.
Mais, ma mignonne, dites-moi,
Vous campez-vous jamais sur la tête d'un roi,

D'un empereur, ou d'une belle?

Je le fais; et je baise un beau sein quand je veux :

Je me joue entre des cheveux;

Je me joue entre des cheveux; Je rehausse d'un teint la blancheur naturelle; Et la dernière main que met à sa beauté Une femme allant en conquête,

C'est un ajustement des mouches emprunté.
Puis allez-moi rompre la tête
De vos greniers! — Avez-vous dit?
Lui répliqua la ménagère.

Vous hantez les palais; mais on vous y maudit. Et quant à goûter la première De ce qu'on sert devant les dicux, Croyez-vous qu'il en vaille mieux? Si vous entrez partout, aussi font les profanes. Sur la tête des rois et sur celle des ânes Vous allez vous planter, je n'en discouviens pas;

Et je sais que d'un prompt trépas Cette importunité hien souvent est punie. Certain ajustement, dites-vous, rend jolie; l'en conviens : il est noir ainsi que vous et moì: Je veux qu'il ait nom mouche; est-ce un sujet pour quoi

Vous fassiez sonner vos mérites ? Nomme-t-on pas aussi mouches les parasites ? Cessez donc de tenir un langage si vain :

Cessez donc de tenir un langage si vain : N'ayez plus ces hautes pensées. Les mouches de cour sont chassées;

Les mouchards sont pendus : et vous mourrez de faim, De froid, de langueur, de misère, Quand Phébus règuera sur un autre hémisphère.

Alors je jouirai du fruit de mes travaux : Je n'irai, par monts ni par vaux,

M'exposer au vent, à la pluie; Je vivrai sans mélancolie:

Le soin que j'aurai pris de soins m'exemptera. Je vous enseignerai par là Ce que c'est qu'une fausse ou véritable gloire. Adieu, je perds le temps : laissez-moi travailler ;

Ni mon grenier, ni mon armoire Ne se remplit à babiller.

## FABLE IV.

### LE JARDINIER ET SON SEIGNEUR.

Un amateur du jardinage, Demi-bourgeois, demi-manant, Possédoit en certain village Un jardin assez propre, et le clos attenant. Il avoit de plant vif fermé cette étendue : Là croissoient à plaisir l'oscille et la laitue, De quoi faire à Margot pour sa fête un bouquet, Peu de jasmin d'Espagne, et force serpolet. Cette félicité par un lièvre troublée Fit qu'au seigneur du bourg notre homme se plaignit. Ce maudit animal vient prendre sa goulée Soir et matin, dit-il, et des piéges se rit; Les pierres, les bâtons y perdent leur crédit : Il est sorcier, je crois. Sorcier! je l'en défie, Repartit le seigneur : fût-il diable, Miraut, En dépit de ses tours, l'attrapera bientôt. Je vous en déferai, bon-homme, sur ma vie. Et quand? Et dès demain, sans tarder plus long-temps. La partie ainsi faite, il vient avec ses gens. Ça, déjeunons, dit-il : vos poulets sont-ils tendres? La fille du logis, qu'on vous voie; approchez: Quand la marirons-nous? quand aurons-nous des gendr es? Bon-homme, c'est ce coup qu'il faut, vous m'entendez Qu'il faut fouiller à l'escarcelle.

Disant ces mots, il fait connoissance avec elle, Auprès de lui la fait asseoir, Prend une main, un bras, lève un coin du mouchoir; Toutes sottises dont la helle

Se défend avec grand respect : Tant qu'au père à la fin cela devient suspect. Cependant on fricasse, on se rue en cuisine. De quand sont vos jambons ? ils ont fort bonne mine. Monsieur, ils sont à vous. Vraiment, dit le seigneur,

Je les reçois, et de bon cœur. Il déjeune très bien; aussi fait sa famille, Chiens, chevaux, et valets, tous gens bien endentés: Il commande chez l'hôte, y prend des libertés, Boit son vin, caresse sa fille.

L'embarras des chasseurs succède au déjeuné. Chacun s'anime et se prépare :

Les trompes et les cors font un tel tintamarre Que le bon-homme est étonné.

Le pis fut que l'on mit en piteux équipage Le pauvre potager : adieu planches, carreaux; Adieu chicorée et poireaux;

Adieu de quoi mettre au potage. Le lièvre étoit gité dessous un maître chou. On le quête, on le lance : il s'enfuit par un trou, Non pas trou, mais trouée, horrible et large plaie

Que l'on fit à la pauvre haie
Par ordre du seigneur; car il cût été mal
Qu'on n'eût pu du jardin sortir tout à cheval.
Le bon-homme disoit : Ce sont là jeux de prince.
Mais on le laissoit dire : et les chiens et les gens
Firent plus de dégât en une heure de temps

Que n'en auroient fait en cent ans Tous les lièvres de la province.

Petits princes, videz vos débats entre vous:
De recourir aux rois vous seriez de grands fous.
Il ne les faut jamais engager dans vos guerres,
Ni les faire entrer sur vos terres.

## FABLE V.

L'AME ET LE PETIT CRIEN.

Ne forçons point notre talent; Nous ne ferions rien avec grace : Jamais un lourdaud, quoi qu'il fasse, Ne sauroit passer pour galant. Peu de gens, que le ciel chérit et gratifie, Ont le don d'agréer infus avec la vie. C'est un point qu'il leur faut laisser, Et ne pas ressembler à l'âne de la fable, Qui, pour se rendre plus aimable Et plus cher à son maître, alla le caresser. Comment! disoit-il en son ame, Ce chien, parce qu'il est mignon, Vivra de pair à compagnon Avec monsieur, avec madame; Et j'aurai des coups de bâton! Que fait-il? il donne la pate; Puis aussitôt il est baisé : S'il en faut faire autant afin que l'on me flatte, Cela n'est pas bien malaisé.

Dans cette admirable pensée, Voyant son maître en joie, il s'en vient lourdement,

Lève une corne tout usée,

La lui porte au menton fort amoureusement,

Non sans accompagner, pour plus grand ornement,

De son chant gracieux cette action hardie.

Oh, oh! quelle caresse! et quelle mélodie!

Dit le maître aussitôt. Holà, Martin-bâton!

Martin-bâton accourt: l'âne change de ton.

Ainsi finit la comédie.

## FABLE VI.

LE COMBAT DES BATS ET DES BELETTES.

La nation des belettes, Non plus que celle des chats, Ne veut aucun bien anx rats: Et sans les portes étrètes De leurs habitations. L'animal à longue échine En feroit, je m'imagine, De grandes destructions. Or, une certaine année Qu'il en étoit à foison, Leur roi, nommé Ratapon, Mit en campagne une armée. Les belettes, de leur part, Déployèrent l'étendard Si l'on croit la renommée, La victoire balanca: Plus d'un guéret s'engraissa Du sang de plus d'une bande. Mais la perte la plus grande Tomba presqu'en tous endroits Sur le peuple souriquois. Sa déroute fut entière, Quoi que pût faire Artarpax, Psicarpax, Méridarpax, Qui, tout couverts de poussière, Soutinrent assez long-temps Les efforts des combattants. Leur résistance fut vaine : Il fallut céder au sort : Chacun s'enfuit au plus fort, Tant soldat que capitaine. Les princes périrent tous. La racaille, dans des trous Trouvant sa retraite prête, Se sauva sans grand travail; Mais les seigneurs sur leur tête Ayant chacun un plumail, Des cornes ou des aigrettes, Soit comme marques d'honneur, Soit afin que les belettes En conçuisent plus de peur, Cela causa leur malheur. Trou, ni fente, ni crevasse, Ne fut large assez pour eux; Au lieu que la populace Entroit dans les moindres creux. La principale jonchée Fut donc des principaux rats.

Une tête empanachée
N'est pas petit embarras.
Le trop superbe équipage
Peut souvent en un passage
Causer du retardement.
Les petits en toute affaire
Esquivent fort aisément:
Les grands ne le peuvent faire.

### FABLE VII.

LE SINGE ET LE DAUPEIN.

Cétoit chez les Grecs un usage Que sur la mer tous voyageurs Menoient avec eux en voyage Singes et chiens de bateleurs. Un navire en cet équipage Non loin d'Athènes fit naufrage. Sans les dauphins tout eût péri.

Cet animal est fort ami De notre espèce : en son histoire Pline le dit; il le faut croire. Il sauva donc tout ce qu'il put. Même un singe en cette occurrence, Profitant de la ressemblance, Lui pensa devoir son salut: Un dauphin le prit pour un homme, Et sur son dos le fit asseoir Si gravement, qu'on eût cru voir Ce chanteur que tant on renomme. Le dauphin l'alloit mettre à bord Quand, par hasard, il lui demande: Étes-vous d'Athènes la grande? Oui, dit l'autre; on m'y connoît fort : S'il vous y survient quelque affaire, Employez-moi; car mes parents Y tiennent tous les premiers rangs : Un mien cousin est juge-maire. Le dauphin dit : Bien grand merci. Et le Pirée a part aussi A l'honneur de votre présence? Vous le voyez souvent, je pense? Tous les jours : il est mon ami; C'est une vicille connoissance. Notre magot prit, pour ce coup, Le nom d'un port pour un nom d'homme.

De telles gens il est beaucoup Qui prendroient Vaugirard pour Rome, Et qui, caquetant au plus dru, Parlent de tout, et n'ont rien vu.

Le dauphin rit, tourne la tête; Et, le magot considéré, Il s'aperçoit qu'il n'a tiré Du fond des eaux rien qu'une bête: Il l'y replonge, et va trouver Quelque homme afin de le sauver.

## FABLE VIII.

L'HOMME ET L'IDOLE DE BOIS.

Certain païen chez lui gardoit un dieu de bois, De ces dicux qui sont sourds, bien qu'ayant des oreilles. Le païen cependant s'en promettoit merveilles.

Il lui coûtoit autant que trois: Ce n'étoit que vœux et qu'offrandes, Sacrifices de bœufs couronnés de guirlandes.

Jamais idole, quel qu'il fût, N'avoit eu cuisine si grasse; Sans que, pour tout ce culte, à son hôte il échût Succession, trésor, gain au jeu, nulle grace. Bien plus, si pour un sou d'orage en quelque endroit

S'amassoit d'une ou d'autre sorte, L'homme en avoit sa part; et sa bourse en souffroit: La pitance du dieu n'en étoit pas moins forte. A la fin, se fâchant de n'en obtenir rien, Il vous prend un levier, met en pièces l'idole, Le trouve rempli d'or. Quand je t'ai fait du bien, M'as-tu valu, dit-il, seulement une obole? Va, sors de mon logis, cherche d'autres autels.

Tu ressembles aux naturels Malheureux, grossiers, et stupides : On n'en peut rien tirer qu'avecque le bâton. Plus je te remplissois, plus mes mains étoient vides: J'ai bien fait de changer de ton.

## FABLE IX.

LE GEAL PARÉ DES PLUMES DU PAON.

Un paon muoit; un geai prit son plumage;
Puis après se l'accommoda;
Puis parmi d'autres paons tout fier se panada,
Croyant être un beau personnage.
Quelqu'un le reconnut: il se vit bafoué,
Berné, sifflé, moqué, joué,
Et par messieurs les paons plumé d'étrange sorte;
Même vers ses pareils s'étant réfugié,
Il fut par eux mis à la porte.

Il est assez de geais à deux pieds comme lui, Qui se parent souvent des dépouilles d'autrui, Et que l'on nomme plagiaires. Je m'en tais, et ne veux leur causer nul ennui: Ce ne sont pas là mes affaires.

## FABLE X.

LE CHAMEAU ET LES BATONS FLOTTANTS.

Le premier qui vit un chameau

S'enfuit à cet objet nouveau;
Le second approcha; le troisième osa faire
Un licou pour le dromadaire.
L'accoutumance ainsi nous rend tout familier:
Ce qui nous paroissoit terrible et singulier
S'apprivoise avec notre vue
Quand ce vient à la continue.
Et puisque nous voici tombés sur ce sujet:
On avoit mis des gens au guet,
Qui, voyant sur les eaux de loin certain objet,
Ne purent s'empécher de dire
Que o'étoit un puissant navire.
Quelques moments après, l'objet devint brûlot,
Et puis nacelle, et puis ballot,
Enfin bâtons flottant sur l'onde.

J'en sais beaucoup de par le monde A qui ceci conviendroit bien : Deloin, c'est quelque chose; et de près, ce n'est rien.

### FABLE XI.

LA GRENOUILLE ET LE RAT.

Tel, comme dit Merlin, cuide engeigner autrui,
Qui souvent s'engeigne soi-même.
J'ai regret que ce mot soit trop vieux aujourd'hui;
Il m'a toujours semblé d'une énergie extrême.
Mais afin d'en venir au dessein que j'ai pris:
Un rat plein d'embonpoint, gras, et des mieux nourris,
Et qui ne connoissoit l'avent, ni le carême,
Sur le bord d'un marais égayoit ses esprits.
Une grenouille approche, et lui dit en sa langue:
Venez me voir chez moi, je vous ferai festin.
Messire rat promit soudain:

Il n'étoit pas besoin de plus longue harangue. Elle allégua pourtant les délices du bain, La curiosité, le plaisir du voyage, Cent raretés à voir le long du marécage: Un jour il conteroit à ses petits-enfants Les beautés de ces lieux, les mœurs des habitants, Et le gouvernement de la chose publique Aquatique.

Un point sans plus tenoit le galant empéché : Il nagcoit quelque peu, mais il falloit de l'aide. La grenouille à cela trouve un très bon remède; Le rat fut à son pied par la pate attaché; Un brin de jone en fit l'affaire.

Un brin de jonc en nt l'altaire.
Dans le marais entrés, notre bonne commère
S'efforce de tirer son hôte au fond de l'eau,
Contre le droit des gens, contre la foi jurée;
Prétend qu'elle en fera gorge-chaude et curée:
C'étoit, à son avis, un excellent morceau.
Déjà dans son esprit la galande le croque.
Il atteste les dieux; la perfide s'en moque:
Il résiste; elle tire. En ce combat nouveau,
Un milan, qui dans l'air planoit, faisoit la ronde,
Voit d'en haut le pauvret se débattant sur l'onde.
Il fond deseus, l'enlève, et, par même moyen,

La grenouille et le lien.
Tout en fut, tant et ai bien
Que de cette double proie
L'oiseau se donne au cœur joie,
Ayant, de cette façon,
A souper chair et poisson.

La ruse la mieux ourdie Peut nuire à son inventeur; Et souvent la perfidie Retourne sur son auteur.

### FABLE XII.

TRIBUT ENVOYÉ PAR LES ANIMAUX A ALEXANDRY.

Une fable avoit cours parmi l'antiquité; Et la raison ne m'en est pas connue. Que le lecteur en tire une moralité; Voici la fable toute nue:

La renommée ayant dit en cent lieux
Qu'un fils de Jupiter, un certain Alexandre,
Ne voulant rien laisser de libre sons les cieux,
Commandoit que, sans plus attendre,
Tout peuple à ses pieds s'allât rendre,
Quadrupèdes, humains, éléphants, vermisseaux,
Les républiques des oiseaux;
La déesse aux cent bouches, dis-je,
Ayant mis partout la terreur
En publiant l'édit du nouvel empereur,
Les animaux, et toute espèce lige
De son seul appétit, crurent que cette fois
Il falloit subir d'autres lois.
On s'assemble au désert : tous quittent leur tanière.

Après divers avis, on résout, on conclut D'envoyer hommage et tribut. Pour l'hommage et pour la manière, Le singe en fut chargé : l'on len mit par écrit Ce que l'on vouloit qui fût dit. Le seul tribut les tint en peine : Car que donner ? il falloit de l'argent. On en prit d'un prince obligeant, Qui, possédant dans son domaine Des mines d'or, fournit ce qu'on voulut. Comme il fut question de porter ce tribut,
Le mulet et l'âne s'offrirent,
Assistés du cheval ainsi que du chameau.
Tons quatre en chemin ils se mirent
Avec le singe, ambassadeur nouveau.
La caravane enfin rencontre en un passage
Monseigneur le lion: cela ne leur plut point.
Nous nous rencontrons tout à point,

Dit-il; et nous voici compagnons de voyage.

J'allois offrir mon fait à part;

Mais bien qu'il soit lèger, tout fardeau m'embarrasse. Obligez-moi de me faire la grace

Que d'en porter chacun un quart : Ce ne vous sera pas une charge trop grande ; Et j'en serai plus libre et bien plus en état En cas que les voleurs attaquent notre bande ,

Et que l'on en vienne au combat. Éconduire un lion rarement se pratique. Le voilà donc admis, soulagé, bien reçu, Et, malgré le héros de Jupiter issn, Faisant chère et vivant sur la bourse publique. Ils arrivèrent dans un pré

Tout bordé de ruisseaux, de fleurs tout diapré, Où maint mouton cherchoit sa vie :

Séjour du frais, véritable patrie Des zéphyrs. Le lion n'y fut pas, qu'à ces gens Il se plaignit d'être malade.

Continuez votre ambassade, Dit-il; je sens un feu qui me brûle au dedans, Et veux chercher ici quelque herbe salutaire.

Pour vous, ne perdez point de temps : Rendez-moi mon argent; j'en puis avoir affaire. On déballe; et d'abord le lion s'écria

D'un ton qui témoignoit sa joie : Que de filles, ô dieux, mes pièces de mounoie Ont produites! Voyez : la plupart sont déjà

Aussi grandes que leurs mères. Le croît m'en appartient. Il prit tout là-dessus; Ou bien, s'il ne prit tout, il n'en demeura guères.

Le singe et les sommiers confus, Sans oser répliquer, en chemin se remirent. Au fils de Jupiter on dit qu'ils se plaignirent, Et n'en eurent point de raison.

Qu'eût-il fait? C'eût été lion contre lion ; Et le proverbe dit : Corsaires à corsaires , L'un l'autre s'attaquant , ne font pas leurs affaires.

### FABLE XIII.

LE CREVAL S'ÉTANT VOULU VERGER DU CERF.

De tout temps les chevaux ne sont nés pour les hommes. Lorsque le genre humain de glands se contentoit, Ane, cheval, et mule, aux forêts habitoit : Et!'on ne vovoit point comme au siècle où nous sommes.

Etl'on ne voyoit point, comme au siècle où nous sommes,
Tant de selles et tant de bâts,
Tant de harnois pour les combats,
Tant de chaises, tant de carrosses;
Comme aussi ne voyoit-on pas
Tant de festins et tant de noces.
Or, un cheval eut alors différent
Avec un cerf plein de vitesse;
Et, ne pouvant l'attraper en courant,

Il eut recours à l'homme, implora son adresse. L'homme lui mit un frein, lui sauta sur le dos, Ne lui donna point de repos Que le cerf ne fût pris, et n'y laissât la vie. Et cela fait, le cheval remercie L'homme son bienfaiteur, disant : Je suis à vous; Adieu; je m'en retourne en mon séjour sauvage. Non pas cela, dit l'homme; il fait meilleur chez nous : Je vois trop quel est votre usage. Demeurez donc; vous serez bien traité,

Demeurez donc; vous serez bien traité, Et jusqu'au ventre en la litière.

Hélas! que sert la bonne chère Quand on n'a pas la liberté? Le cheval s'aperçut qu'il avoit fait folie; Mais il n'étoit plus temps; déjà son écurie Étoit prête et toute bâtie. Il y mourut en trainant son lien : Sage, s'il eût remis une légère offense.

Quel que soit le plaisir que cause la vengeance, C'est l'acheter trop cher que l'acheter d'un bien Sans qui les autres ne sont rien.

## FABLE XIV.

LE BENARD BY LE BUSTE.

Les grands, pour la plupart, sont masques de théâtre; Leur apparence impose au vulgaire idolâtre. L'âne n'en sait juger que par ce qu'il en voit : Le renard, au contraire, à fond les examine, Les tourne de tout sens ; et, quand il s'aperçoit Que leur fait n'est que bonne mine,

Il leur applique un mot qu'un buste de héros Lui fit dire fort à propos. C'étoit un buste creux, et plus grand que nature. Le renard, en louant l'effort de la sculpture: « Belle tête, dit-il; mais de cervelle point.»

Combien de grands seigneurs sont bustes en ce point!

## FABLE XV.

LE LOUP, LA CHÈVAR, ET LE CHEVARAU.

La bique, allant remplir sa trainante mamelle,
Et paitre l'herhe nouvelle,
Ferma sa porte au loquet,
Non sans dire à son biquet:
Gardez-vous, sur votre vie,
D'ouvrir que l'on ne vous die,
Pour enseigne et mot du guet:
Foin du loup et de sa race!
Comme elle disoit ces mots,
Le loup, de fortune, passe;
Il les recueille à propos,
Et les garde en sa mémoire.
La bique, comme on peut croire,
N'avoit pas vu le glouton.
Dès qu'il la voit partie, il contrefait son ton,

Dès qu'il la voit partie, il contrefait son ton, Et d'une voix papelarde, Il demande qu'on ouvre, en disant: Foin du loup!

Et croyant entrer tout d'un coup. Le hiquet soupçonneux par la fente regarde: Montrez-moi pate blanche, ou je n'ouvrirai point, S'écria-t-il d'abord. Pate blanche est un point Chez les loups, comme on sait, rarement en usage. Celui-ci, fort surpris d'entendre ce langage, Comme il étoit venn s'en retourna chez soi. Où seroit le biquet, s'il eût ajouté foi Au mot du guet que, de fortune, Notre loup avoit entendu?

Deux sûretés valent mieux qu'une ; Et le trop en cela ne fut jamais perdu.

## FABLE XVI.

LE LOUP, LA MÈRE, ET L'ESFART.

Ce loup me remet en mémoire Un de ses compagnons qui fut encore mieux pris : Il y périt. Voici l'histoire :

Un villageois avoit à l'écart son logis.
Messer loup attendoit chape-chute à la porte;
Il avoit vu sortir gibier de toute sorte,
Veaux de lait, agneaux et brebis,
Régiment de dindons, enfin bonne provende.
Le larron commençoit pourtant à s'ennuyer.
Il entend un enfant crier:
La mère aussitôt le gourmande,

Le menace, s'il ne se tait,
De le donner au loup. L'animal se tient prêt,
Remerciant les dieux d'une telle aventure,
Quand la mère, apaisant sa chère géniture,
Lui dit: Ne criez point; s'il vient, nous le tûrons.
Qu'est-ce ci! s'écria le mangeur de moutons:
Dire d'un, puis d'un autre! Est-ce ainsi que l'on traite
Les gens faits comme moi? me prend-on pour un sot?
Que quelque jour ce beau marmot

Vienne au bois cueillir la noisette...
Comme il disoit ces mots, on sort de la maison :
Un chien de cour l'arrête; épieux et fourches fières
L'ajustent de toutes manières.
Que veniez-vous chercher en ce lien? lui dit-on.
Aussitôt il conta l'affaire.

Merci de moi! lui dit la mère;
Tu mangeras mon fils! L'ai-je fait à dessein
Qu'il assouvisse un jour ta faim?
On assomma la pauvre hête.
Un manant lui coupa le pied droit et la tête:
Le seigneur du village à sa porte les mit;
Et ce dicton picard alentour fut écrit:

«Biaux chires leups, n'écoutez mie «Mère tenchent chen fieux qui crie.»

## FABLE XVII.

PAROLE DE SOCRATE.

Socrate un jour faisant bâtir,
Chacun censuroit son ouvrage:
L'un trouvoit les dedans, pour ne lui point mentir,
Indignes d'un tel personnage;
L'autre blâmoit la face, et tous étoient d'avis
Que les appartements en étoient trop petits.
Quelle maison pour lui l'on y tournoit à peine.
Plût au ciel que de vrais amis,
Telle qu'elle est, dit-il, elle pût être pleine!

Le bon Socrate avoit raison De trouver pour ceux-là trop grande sa maison. Chacun se dit ami; mais fou qui s'y repose: Rien n'est plus commun que ce nom, Rien n'est plus rare que la chose.

## FABLE XVIII.

LE VIEILLARD ET SES ENFARTS.

Toute puissance est foible, à moins que d'être unie : Écoutez là-dessus l'esclave de Phrygie. Si j'ajoute du mien à son invention, C'est pour peindre nos mœurs, et non point par envie; Je suis trop au dessous de cette ambition. Phèdre enchérit souvent par un motif de gloire; Pour moi, de tels pensers me seroient malséants. Mais venons à la fable, ou plutêt à l'histoire De celui qui tâcha d'unir tous ses enfants.

Un vieillard près d'aller où la mort l'appeloit, Mes chers enfants, dit-il (à ses fils il parloit), Voyez si vous romprez ces dards liés ensemble; Je vous expliquerai le nœud qui les assemble. L'ainé les ayant pris, et fait tous ses efforts, Les rendit, en disant : Je le donne aux plus forts. Un second lui succède, et se met en posture, Mais en vain. Un cadet tente aussi l'aventure. Tous perdirent leur temps; le faisceau résista : De ces dards joints ensemble un seul ne s'éclata. Foibles gens, dit le père, il faut que je vous montre Ce que ma force peut en semblable rencontre. On crut qu'il se moquoit; on sourit, mais à tort : Il separe les dards, et les rompt sans effort. Vous voyez, reprit-il, l'effet de la concorde : Soyez joints, mes enfants; que l'amour vous accorde. Tant que dura son mal, il n'eut autre discours. Enfin se sentant près de terminer ses jours, Mes chers enfants, dit-il, je vais où sont nos pères; Adieu : promettez-moi de vivre comme frères ; Que j'obtienne de vous cette grace en mourant. Chacun de ses trois fils l'en assure en pleurant. Il prend à tous les mains; il meurt. Et les trois frères Trouvent un bien fort grand, mais fort mélé d'affaires. Un créancier saisit; un voisin fait procès : D'abord notre trio s'en tire avec succès. Leur amitié fut courte autant qu'elle étoit rare. Le sang les avoit joints; l'intérêt les sépare: L'ambition, l'envie, avec les consultants, Dans la succession entrent en même temps. On en vient au partage, on conteste, on chicane: Le juge sur cent points tour à tour les condamne. Créanciers et voisins reviennent aussitôt. Ceux-la sur une erreur, ceux-ci sur un défaut. Les frères désunis sont tous d'avis contraire : L'un veut s'accommoder, l'autre n'en veut rien faire. Tous perdirent leur bien, et voulurent trop tard Profiter de ces dards unis et pris à part.

## FABLE XIX.

L'ORACLE ET L'IMPIR.

Youloir tromper le ciel, c'est folie à la terre. Le dédale des œurs en ses détours n'enserre Rien qui ne soit d'abord éclairé par les dieux : Tout ce que l'homme fait, il le fait à leurs yeux, Même les actions que dans l'ombre il croit faire. Un paien, qui sentoit quelque peu le fagot,
Et qui croyoit en Dieu, pour user de ce mot,
Par bénéfice d'inventaire,
Alla consulter Apollon.
Dès qu'il fut en son sanctuaire:
Ce que je tiens, dit-il, est-il en vie ou non?
Il tenoit un moineau, dit-on,
Près d'étouffer la pauvre bête,
Ou de la lâcher aussitôt,
Pour mettre Apollon en défaut.
Apollon reconnut ce qu'il avoit en tête:
Mort ou vif, lui dit-il, montre-nous ton moineau,
Et ne me tends plus de panneau;
Tu te trouverois mal d'un pareil stratagème:
Je vois de loin; j'atteins de même.

## FABLE XX.

L'AVARE QUI A PERDU SON TRÉSOR.

L'usage seulement fait la possession.
Je demande à ces gens de qui la passion
Est d'entasser toujours, mettre somme sur somme,
Quel avantage ils ont que n'ait pas un autre homme.
Diogène là-bas est aussi riche qu'eux;
Et l'avare ici-haut comme lui vit en gueux.
L'homme au trésor caché, qu'Esope nous propose,
Servira d'exemple à la chose.

Ce malheureux attendoit
Pour jouir de son bien une seconde vie;
Ne possédoit pas l'or, mais l'or le possédoit.
Il avoit dans la terre une somme enfouie,
Son cœur avec, n'ayant autre déduit
Que d'y ruminer jour et nuit,

Et rendre sa chevance à lui-même sacrée. Qu'il allât ou qu'il vînt, qu'il bût ou qu'il mangeât, On l'eût pris de bien court à moins qu'il ne songeât A l'endroit où gisoit cette somme enterrée. Il y fit tant de tours, qu'un fossoyeur le vit, Se douta du dépôt, l'enleva sans rien dire. Notre avare un beau jour ne trouva que le nid. Voilà mon homme aux pleurs: il gémit, il soupire, Il se tourmente, il se déchire.

Un passant lui demande à quel sujet ses cris.—
C'est mon trésor que l'on m'a pris.—
Votre trésor ! où pris?—Tout joignant cette pierre.—
Eh! sommes-nous en temps de guerre

Pour l'apporter si loin? N'eussiez-vous pas mieux fait De le laisser chez vous en votre cabinet

Que de le changer de demeure?

Vous auriez pu sans peine y puiser à toute heure.

A toute heure, bons dieux! ne tient-il qu'à cela?

L'argent vient-il comme il s'en va? De n'y touchois jamais.—Dites-moi donc, de grace, Reprit l'autre, pourquoi vous vous affligez tant? Puisque vous ne touchiez jamais à cet argent,

Mettez une pierre à la place; Elle vous vaudra tout autant.

## FABLE XXI.

L'OBIL DU MAÎTRE.

Un cerf, s'étant sauvé dans une étable à bœufs, Fut d'abord averti par eux

Ou'il cherchât un meilleur asile. Mes frères, leur dit-il, ne me décelez pas : Je vous enseignerai les pâtis les plus gras; Ce service vous peut quelque jour être utile,

Et vous n'en aurez point regret. Les bœufs, à toute fin, promirent le secret. Il se cache en un coin, respire, et prend courage. Sur le soir on apporte herbe fraiche et fourrage,

Comme l'on faisoit tous les jours : L'on va, l'on vient, les valets font cent tours, L'intendant même; et pas un d'aventure "N'apercut ni cor, ni ramure,

Ni cerf enfin. L'habitant des forêts Rend déjà grace aux bœufs, attend dans cette étable Que, chacun retournant au travail de Cérès, Il trouve pour sortir un moment favorable. L'un des bœufs ruminant lui dit : Cela va bien ; Mais quoi! l'homme aux cent yeux n'a pas fait sa revue:

Je crains fort pour toi sa venue; Jusque-là, pauvre cerf, ne te vante de rien. Là-dessus le maître entre et vient faire sa ronde.

Qu'est-ce ci ? dit-il à son monde; Je trouve bien peu d'herbe en tous ces râteliers. Cette litière est vieille : allez vite aux greniers. Je veux voir désormais vos bêtes mieux soignées. Que coûte-t-il d'ôter toutes ces araignées Ne sauroit-on ranger ces jougs et ces colliers? En regardant à tout il voit une autre tête Que celles qu'il voyoit d'ordinaire en ce lieu. Le cerf est reconnu : chacun prend un épieu;

Chacun donne un coup à la bête. Ses larmes ne sauroient la sauver du trépas. On l'emporte, on la sale, on en fait maint repas, Dont maint voisin s'éjouit d'être.

Phèdre sur ce sujet dit fort élégamment : Il n'est pour voir que l'œil du maître. Quant à moi, j'y mettrois encor l'œil de l'amant.

### FABLE XXII.

L'ALOUETTE ET SES PETITS, AVEC LE MAÎTRE D'UN CHAMP. Ne t'attends qu'à toi seul; c'est un commun proverbe. Voici comme Esope le mit En crédit :

Les alonettes font leur nid Dans les blés, quand ils sont en herbe, C'est-à-dire environ le temps Que tout aime et que tout pullule dans le monde, Monstres marins au fond de l'onde, Tigres dans les forêts, alouettes aux champs. Une pourtant de ces dernières

Avoit laissé passer la moitié d'un printemps

Sans goûter le plaisir des amours printanières. A toute force enfin elle se résolut D'imiter la nature, et d'être mère encore. Elle bâtit un nid, pond, couve, et sait éclore, A la hâte : le tout alla du mieux qu'il put. " Les blés d'alentour mûrs avant que la nitée Se trouvât assez forte encor Pour voler et prendre l'essor, De mille soins divers l'alouette agitée S'en va chercher pature, avertit ses enfants D'être toujours au guet et saire sentinelle.

Si le possesseur de ces champs Vient avecque son fils, comme il viendra, dit-elle. Écoutez bien : sclon ce qu'il dira,

Chacun de nous décampera. Sitôt que l'alouette eut quitté sa famille, Le possesseur du champ vient avecque son file. Ces blés sont mars, dit-il : allez chez nos amis Les prier que chacun, apportant sa faucille, Nous vienne aider demain dès la pointe du jour.

Notre alouette de retour Trouve en alarme sa couvée. L'un commence : Il a dit que, l'aurore levée. L'on fit venir demain ses amis pour l'aider. S'il n'a dit que cela, repartit l'alouette, Rien ne nous presse encor de changer de retraite; Mais c'est demain qu'il faut tout de bon écouter. Cependant soyez gais; voilà de quoi manger. Eux repus, tout s'endort, les petits et la mère. L'aube du jour arrive, et d'amis point du tout. L'alouette à l'essor, le maître s'en vient faire

Sa ronde ainsi qu'à l'ordinaire. Ces blés ne devroient pas, dit-il, être debout. Nos amis out grand tort; et tort qui se repose Sur de tels paresseux, à servir ainsi lents.

Mon fils, allez chez nos parents Les prier de la même chose. L'épouvante est au nid plus forte que jamais. Il a dit ses parents, mère ! c'est à cette heure ...

Non, mes enfants; dormez en paix : Ne bougeons de notre demeure. L'alouette eut raison, car personne ne vint. Pour la troisième fois, le maître se souvint De visiter ses blés. Notre erreur est extrême, Dit-il, de nous attendre à d'autres gens que nous. Il n'est meilleur ami ni parent que soi-même. Retenez bien cela, mon fils. Et savez-vous Ce qu'il faut faire? Il faut qu'avec notre famille Nous prenions dès demain chacun une faucille : C'est la notre plus court; et nous achèverons

Notre moisson quand nous pourrons. Dès-lors que ce dessein fut su de l'alouette : C'est ce coup qu'il est bon de partir, mes enfants!

Et les petits, en même temps, Voletants, se culebutants. Délogèrent tous sans trompette.

FIN DU LIVRE QUATRIÈME.



# LIVRE CINQUIÈME.

## FABLE PREMIÈRE.

LE BUCHEROF ET MERCURE.

A M. LE C. D. B.

Votre goût a servi de règle à mon ouvrage:
J'ai tenté les moyens d'acquérir son suffrage.
Vons voulez qu'on évite un soin trop curieux,
Et des vains ornements l'effort ambitieux;
Je le veux comme vous: cet effort ne peut plaire.
Un auteur gâte tout quand il veut trop bien faire.
Non qu'il faille bannir certains traits délicats:
Vous les aimez, ces traits; et je ne les hais pas.
Quant au principal but qu'Ésope se propose,

J'y tombe au moins mal que je puis. Enfin, si dans ces vers je ne plais et n'instruis, Il ne tient pas a moi; c'est toujours quelque chose.

Comme la force est un point
Dont je ne me pique point,
Je tâche d'y tourner le vice en ridicule,
Ne pouvant l'attaquer avec des bras d'Hercule.
C'est la tout mon talent; je ne sais s'il suffit.

Tantôt je peins en un récit La sotte vanité jointe avecque l'envie, Deux pivots sur qui roule aujourd'hui notre vie :

Tel est ce chétif animal Qui voulut en grosseur au bœuf se rendre égal. J'oppose quelquefois, par une double image, Le vice à la vertu, la sottise au bon sens,

Les agneaux aux loups ravissants, La mouche à la fourmi; faisant de cet ouvrage Une ample comédie à cent actes divers,

Et dont la scène est l'univers. Hommes, dieux, animaux, tout y fait quelque rôle, Jupiter comme un autre. Introduisons celui Qui porte de sa part aux belles la parole: Ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui.

Un bûcheron perdit son gagne-pain, C'est sa cognée; et la cherchant en vain, Ce fut pitié la-dessus de l'entendre. Il n'avoit pas des outils à revendre : Sur celui-ci rouloit tout son avoir. Ne sachant donc où mettre son espoir, Sa face étoit de pleurs toute baignée : O ma coguée! o ma pauvre cognée! S'écrioit-il : Jupiter, rends-la-moi ; Je tiendrai l'être encore un coup de toi. Sa plainte fut de l'Olympe entendue. Mercure vient. Elle n'est pas perdue, Lui dit ce dieu; la connoîtras-tu bien? Je crois l'avoir près d'ici rencontrée. Lors une d'or à l'homme étant montrée. Il répondit : Je n'y demande rien. Une d'argent succède à la première; Il la refuse. Enfin une de bois Voilà, dit-il, la mienne cette fois : Je suis content si j'ai cette dernière. Tu les auras, dit le dieu, toutes trois : Ta bonne foi sera récompensée. En ce cas-là je les prendrai, dit-il. L'histoire en est aussitôt dispersée; Et boquillons de perdre leur outil, Et de crier pour se le faire rendre. Le roi des dieux ne sait auquel entendre. Son fils Mercure aux criards vient encore: A chacun d'eux il en montre une d'or. Chacun eût cru passer pour une bête De ne pas dire aussitot : La voilà! Mercure, au lieu de donner celle-là, Leur en décharge un grand coup sur la tête. Ne point mentir, être content du sien, C'est le plus sûr : cependant on s'occupe A dire saux pour attraper du bien. Que sert cela? Jupiter n'est pas dupe.

## FABLE II.

LE POT DE TERRE ET LE POT DE FER.

Le pot de fer proposa Au pot de terre un voyage. Celui-ci s'eu excusa, Disant qu'il feroit que sage De garder le coin du feu : Car il lui falloit si peu, Si peu, que la moindre chose De son débris seroit cause : Il n'en reviendroit morceau. Pour vous, dit-il, dont la peau Est plus dure que la mienne, Je ne vois rien qui vous tienne. Nous vous mettrons à couvert, Repartit le pot de ser : Si quelque matière duro Vous menace, d'aventure, Entre deux je passerai, Et du coup vous sauverai. Cette offre le persuade. Pot de fer son camarade Se met droit à ses côtés. Mes gens s'en vont à trois pieds Clopin clopant comme ils peuvent, L'un contre l'autre jetés Au moindre hoquet qu'ils treuvent. Le pot de terre en souffre; il n'eut pas fait cent pas, Que par son compagnon il fut mis en éclats, Sans qu'il eût lieu de se plaindre.

Ne nous associons qu'avecque nos égaux; Ou bien il nous faudra craindre Le destin d'un de ces pots.

## FABLE III.

LE PETIT POISSON ET LE PÉCHEUR.

Petit poisson deviendra grand, Pourvu que Dieu lui prête vie; Mais le lâcher en attendant, Je tiens, pour moi, que c'est folie: Car de le rattraper il n'est pas trop certain.

Un carpeau, qui n'étoit encore que fretin, Fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin; Voilà commencement de chère et de festin :

Mettons-le en notre gibecière. Le pauvre carpillon lui dit en sa manière : Que ferez-vous de moi? je ne saurois fournir Au plus qu'une demi-bouchée.

Laissez-moi carpe devenir:
Je serai par vous rejechée;
Quelque gros partisan m'achètera bien cher.
Au lieu qu'il vous en faut chercher
Peut-être encor cent de ma taille [vaille.

Rien qui vaille ! hé bien ! soit, repartit le pécheur : Poisson , mon bel ami , qui faites le prêcheur, Yous irez dans la poèle; et , vous avez beau dire Dès ce soir on vous fera frire.

Un Tiens vaut, ce dit-on, mieux que deux Tu l'auras: L'un est sûr, l'autre ne l'est pas.

## FABLE IV,

LES ORBILLES DU LIÈVEE.

Un animal cornu blessa de quelques coups
Le lion, qui, plein de courroux,
Pour ne plus tomber en la peine,
Bannit des lieux de son domaine
Toute bête portant des cornes a son front.
Chèrres, béliers, taureaux, aussitôt délogèrent;
Daims et cerfs de climat changèrent:
Chacun à s'en aller fut prompt.
Un lièvre, apercevant l'ombre de ses oreilles,
Craignit que quelque inquisiteur
N'allât interpréter à cornes leur longueur,

Na last interpreter a cornes tear tongueur,
Ne les soutint en tout à des cornes pareilles.
Adieu, voisin grillon, dit-il; je pars d'ici:
Mes orcilles enfin seroient cornes aussi;
Et quand je les aurois plus courtes qu'une autruche,
Je craindrois même encor. Le grillon repartit:
Cornes cela! vous me prenez pour cruche!

Ce sont oreilles que Dieu fit.
On les fera passer pour cornes,
Dit l'animal craintif, et cornes de licornes.
J'aurai beau protester; mon dire et mes raisons
Iront aux Petites-Maisons.

## FABLE V.

LE REMARD AVANT LA QUEUE COUPÉE.

Un vieux renard, mais des plus fins, Grand croqueur de poulets, grand preneur de lapins, Sentant son renard d'une lieue,

Fut enfin au piége attrapé.
Par grand hasard en étant échappé,
Non pas franc, çar pour gage il y laissa sa queue;
S'étant, dis-je, sauvé sans queue, et tout honteux,
Pour avoir des pareils (comme il étoit habile),
Un jour que les renards tenoient conseil entre eux:
Que faisons-nous, dit-il, de ce poids inutile,
Et qui va balayant tous les sentiers fangeux?
Que nous sert cette queue? Il faut qu'on se la coupe:

Si l'on me croit, chacun si résoudra.
Votre avis est fort bon, dit quelqu'un de la troupe;
Mais tournez-vous, de grace, et l'on vous répondra.
A ces mots il se fit une telle huée,
Que le pauvre écourté ne put être entendu.
Prétendre ôter la queue eût été temps perdu:

La mode en fut continuée.

### FABLE VI.

LA VISILLE ET LES DEUX SERVANTES.

Peut-être encor cent de ma taille [vaille. | Il étoit une vieille ayant deux chambrières: Pour faire un plat : quel plat ! croyez-moi, rien qui | Elles filoient si bien, que les sœurs filandières Ne faisoient que brouiller au prix de celles-ci. La vieille n'avoit point de plus pressant souci Que de distribuer aux servantes leur tact Dès que Tethys chassoit Phébus aux crins dorés, Tourets entroient en jeu, fuseaux étoient tirés;

Deçà, delà, vous en aurez:
Point de cesse, point de relâche.
Dès que l'Aurore, dis-je, en son char remontoit,
Un misérable coq à point nommé chantoit;
Aussitôt notre vieille, encor plus misérable,
S'affubloit d'un jupon crasseux et détestable,
Allumoit une lampe, et couroit droit au lit
Où, de tout leur pouvoir, de tout leur appétit,

Dormoient les deux pauvres servantes. L'une entr'ouvroit un œil, l'autre étendoit un bras; Et toutes deux, très mal contentes,

Disoient entre leurs dents: Maudit coq, tu mourras!
Comme elles l'avoient dit, la bête fut grippée:
Le réveille-matin eut la gorge coupée.
Ce meurtre n'amenda nullement leur marché:
Notre couple, au contraire, à peinc étoit couché
Que la vieille, craignant de laisser passer l'heure,
Couroit comme un lutin par toute sa demeure.

C'est ainsi que, le plus souvent, Quand on pense sortir d'une mauvaise affaire, On s'enfonce encor plus avant: Témoin ce couple et son salaire. La vieille, au lieu du coq, les fit tomber par là De Charybde en Scylla.

## FABLE VII.

LE SATTRE BY LE PASSANT.

Au fond d'un antre sauvage Un satyre et ses enfants Alloient manger leur potage, Et prendre l'écuelle aux dents.

On les eût vus sur la mousse, Lui, sa femme, et maint petit : Ils n'avoient tapis ni housse, Mais tous fort bon appétit.

Pour se sauver de la pluie Entre un passant morfondu. Au brouet on le convie: . Il n'étoit pas attendu.

Son hôte n'eut pas la peine De le semondre deux fois. D'abord avec son haleine Il se réchauffe les doigts:

Puis sur le mets qu'on lui donne, Délicat, il souffie aussi. Le satyre s'en étonne: Notre hôte! à quoi bon ceci?

L'un refroidit mon potage; L'autre réchauffe ma main. Vous pouvez, dit le sauvage, Reprendre votre chemin.

Ne plaise aux dieux que je couche Avec vous sous même toit! Arrière ceux dont la bouche Souffle le chaud et le froid.

### FABLE VIII.

LE CHEVAL ET LE LOUP.

Un certain loup, dans la saison Que les tièdes zéphyrs ont l'herbe rajeunie, Et que les animaux quittent tons la maison . Pour s'en aller chercher leur vie; Un loup, dissie, au sortir des rignemes de l'hier

Un loup, dis-je, au sortir des rigueurs de l'hiver, Aperçut un cheval qu'on avoit mis au vert.

Je laisse à penser quelle joie.

Bonne chasse, dit-il, qui l'auroit à son croc!

Eh! que n'es-tu mouton! car tu me serois hoc;

Au lieu qu'il faut ruser pour avoir cette proie.

Rusons donc. Ainsi dit, il vient à pas comptés;

Se dit écolier d'Hippocrate;

Qu'il connoît les vertus et les propriétés
De tous les simples de ces prés;
Qu'il sait guérir, sans qu'il se flatte,
Toutes sortes de maux. Si don coursier vouloit
Ne point celer sa maladie,

Lui loup, gratis, le guériroit; Car le voir en cette prairie Paltre ainsi sans être lié moignoit guelque mal, selon le r

Témoignoit quelque mal, selon la médecine. l'ai, dit la bête chevaline, Une apostume sous le pied. Mon fils, dit le docteur, il n'est point de partie

Susceptible de tant de maux. J'ai l'honneur de servir nosseigneurs les chevaux, Et fais aussi la chirurgie.

Mon galant ne songeoit qu'à bien prendre son temps, Afin de happer son malade.

L'autre, qui s'en doutoit, lui lâche une ruade Qui vous lui met en marmelade Les mandibules et les dents. C'est bien fait, dit le loup en soi-même, fort triste; Chacun à son métier doit toujours s'attacher.

Tu veux faire ici l'herboriste, Et ne fus jamais que boucher.

## FABLE IX.

LE LABOUREUR ET SES ENFANTS.

Travaillez, prenez de la peine: C'est le fonds qui manque le moins.

Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage

Que nous ont laissé nos parents: Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit; mais un peu de courage Vous le fera trouver: vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'oût: Creusez, fouillez, bêchez; ne laissez nulle place

Où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, Deçà, delà, partout; si bien qu'au bout de l'an Il en rapporta davantage.

D'argent, point de caché. Mais le père fut sage De leur montrer, avant sa mort, Que le travail est un trésor.

Digitized by Google

## FABLE X.

### LA MONTAGNE OUT ACCORCUE.

Une montagne en mal d'enfant Jetoit une clameur si haute, Que chacun, au bruit accourant, Crut qu'elle accoucheroit sans fante D'une cité plus grosse que Paris : Elle accoucha d'une souris.

Quand je songe à cette fable,
Dont le récit est menteur
Et le sens est véritable,
Je me figure un auteur
Qui dit: Je chanterai la guerre
Que firent les Titans an maître du tonnerre.
C'est promettre beaucoup: mais qu'en sort-il souvent?
Du vent.

## FABLE XI.

### LA PORTURE ET LE JEURE EMPART.

Sur le bord d'un puits très profond
Dormoit, étendu de son long,
Un enfant alors dans ses classes:
Tout est aux écoliers couchette et matelas.
Un honnête homme, en pareil cas,
Auroit fait un saut de vingt brasses.
Près de là, tout heureusement,
La Fortune passa, l'éveilla doucement,
Lui disant: Mon mignon, je vous sauve la vie;
Soycz une autre fois plus sage, je vous prie.
Si vous fussiez tombé, l'on s'en fût pris à moi;
Cependant c'étoit votre faute.
Je vous demande, en bonne foi,
Si cette imprudence si haute
Provient de mon caprice. Elle part à ces mots.

Pour moi, j'approuve son propos.
Il n'arrive rien dans le monde
Qu'il ne faille qu'elle en réponde:
Nous la faisons de tous écots;
Elle est prise à garant de toutes aventures.
Est-on sot, étourdi, prend-on mal ses mesures,
On pense en être quitte en accusant son sort:
Bref, la Fortune a toujours tort.

## FABLE XII.

### LES MÉDECIES.

Le médecin Tant-pis alloit voir un malade Que visitoit aussi son confrère Tant-mieux. Ce dernier espéroit, quoique son camarade Soutint que le gisant iroit voir ses aieux. Tous deux s'étant trouvés différents pour la cure, Leur malade paya le tribut à nature, Après qu'en ses conseils Tant-pis eut été cru. Ils triomphoient encor sur cette maladie. L'un disoit: Il est mort; je l'avois bien prévu. S'il m'edt cru, disoit l'autre, il seroit plein de vie.

## FABLE XIII.

LA POULE AUE GEUFS D'OR.

L'avarice perd tout en voulant tout gagner.
Je ne veux, pour le témoigner,
Que celui dont la poule, à ce que dit la fable,
Pondoit tous les jours un œuf d'or.
Il crut que dans son corps elle avoit un trésor;
Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable
A celles dont les œufs ne lui rapportoient rien,
S'étant lui-même ôté le plus beau de son bien.

Belle leçon pour les gens chiches! Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vus Qui du soir au matin sont pauvres devenus Pour vouloir trop tôt être riches!

## FABLE XIV.

## L'ANE PORTANT DES RELIQUES.

Un baudet chargé de reliques
S'imagina qu'on l'adoroit:
Dans ce penser il se carroit,
Recevant comme siens l'encens et les cantiques.
Quelqu'un vit l'erreur, et lui dit:
Maltre baudet, ôtez-vous de l'esprit
Une vanité si folle.
Ce n'est pas vous, c'est l'idole
A qui cet honneur se rend,
Et que la gloire en est due.

D'un magistrat ignorant C'est la robe qu'on salue.

## FABLE XV.

LE CERF ET LA VIGEE.

Un cerf, à la faveur d'une vigne fort haute, Et telle qu'on en voit en de certains climats, S'étant mis à couvert et sauvé du trépas, Les veneurs, pour ce coup, croyoient leurs chiens en faute. Ils les rappellent donc. Le cerf, hors de danger, Broute sa bienfaitrice : ingratitude extrême ! On l'entend; on retourne, on le fait déloger :

Il vient mourir en ce lieu même.
l'ai mérité, dit-il, ce juste châtiment:
Profitez-en, ingrats. Il tombe en ce moment.
La meute en fait curée: il lui fut inutile
De pleurer aux veneurs à sa mort arrivés.

Vraie image de ceux qui profanent l'asile Qui les a conservés.

## FABLE XVI.

LE STRPERT ET LA LINE.

On conte qu'un serpent, voisin d'un horloger (C'étoit pour l'horloger un mauvais voisinage), Entra dans sa boutique, et, cherchant à manger, N'y rencontra pour tout potage
Qu'une lime d'acier qu'il se mit à ronger.
Cette lime lui dit, sans se mettre en colère:
Pauvre ignorant, eh! que prétends-tu faire?
Tu te prends à plus dur que toi,
Petit serpent à tête folle:
Plutôt que d'emporter de moi
Seulement le quart d'une obole,
Tu te romprois toutes les dents.
Je ne crains que celles du temps.

Ceci s'adresse à vous, esprits du dernier ordre, Qui, n'étant bons à rien, cherchez sur toût à mordre: Vous vous tourmentez vainement. Croyez-vous que vos dents impriment leurs outrages Sur tant de beaux ouvrages? Ils sont pour vous d'airain, d'acier, de diamant.

## FABLE XVII.

LE LIÈVRE ET LA PERDRIX.

Il ne se faut jamais moquer des misérables : Car qui peut s'assurer d'être toujours heureux ? Le sage Ésope dans ses fables Nous en donne un exemple ou deux. Celui qu'en ces vers je propose, Et les siens, ce sont même chose.

Le lièvre et la perdrix, concitoyens d'un champ, Vivoient dans un état, ce semble, assez trauquille, Quand une meute s'approchant Oblige le premier à chercher un asile: Il s'enfuit dans son fort, met les chiens en défaut,

Sans même en excepter Brifaut.
Enfin il se trahit lui-même
Par les esprits sortant de son corps échauffé.
Miraut, sur leur odeur ayant philosophé,
Conclut que c'est son lièvre, et d'une ardeur extrême
Il le pousse; et Rustaut, qui n'a jamais menti,
Dit que le lièvre est reparti.

Le pauvre malheureux vient mourir à son gite.

La perdrix le raille et lui dit: Tu te vantois d'être si vite! Qu'as-tu fait de tes pieds? Au moment qu'elle rit, Son tour vient; on la trouve. Elle croit que ses ailes La sauront garantir à toute extrémité;

Mais la pauvrette avoit compté Sans l'autour aux serres cruelles.

### FABLE XVIII.

L'AIGLE ET LE MIBOU.

L'aigle et le chat-huant leurs querelles cessèrent, Et firent tant, qu'ils s'embrassèrent. L'un jura foi de roi, l'autre foi de hibou, Qu'ils ne se goberoient leurs petits pen ni prou. Connoissez-vous les miens? dit l'oiseau de Minerve. Non, dit l'aigle. Tant pis, reprit le triste oiseau:

Je crains en ce cas pour leur peau; C'est hasard si je les conserve. Comme vous êtes roi, vous ne considérez Qui ni quoi : rois et dieux mettent, quoi qu'on leur die, Tout en même catégorie. Adieu mes nourrissons, si vous les rencontrez. Peignez-les-moi, dit l'aigle, ou bien me les montrez; Je n'y toucherai de ma vie. Le hibou repartit: mes petits sont mignons, Beaux, bien faits, et jolis sur tous leurs compagnons: Yous les reconnoîtrez sans peine à cette marque. N'allez pas l'oublier; retenez-la si bien,

Que chez moi la maudite Parque N'entre point par votre moyen. Il avint qu'au hibou Dieu donna géniture; De façon qu'un beau soir qu'il étoit en pâture,

agon qu'un neau soir qu'il etoit en Notre aigle aperçut d'aventure, Dans les coins d'une roche dure, Ou dans les trous d'une masure (Je ne sais pas lequel des deux), De petits monstres fort hideux,

Rechignes, un air triste, une voix de Mégère. Ces enfants ne sont pas, dit l'aigle, à notre ami: Croquons-les. Le galant n'en fit pas à demi: Ses repas ne sont point repas à la légère. Le hibou, de retour, ne trouve que les pieds De ses chers nourrissons, hélas! pour toute chose. Il se plaint; et les dieux sont par lui suppliés De punir le brigand qui de son deul est cause. Quelqu'un lui dit alors: N'en accuse que toi, Ou plutôt la commune loi

Qui veut qu'on trouve son semblable Beau, bien fait, et sur tous aimable. Tu fis de tes enfants à l'aigle ce portrait, En avoient-ils le moindre trait?

Le lion dans sa tête avoit une entreprise :

## FABLE XIX.

LE LION S'RN ALLANT ES GUERRE.

Il tint conseil de guerre, envoya ses prevôts;
Fit avertir les animaux.
Tous furent du dessein, chacun selon sa guise:
L'éléphant devoit sur son dos
Porter l'attirail nécessaire,
Et combattre à son ordinaire;
L'ours, s'apprêter pour les assauts;
Le renard, ménager de secrètes pratiques;
Et le singe, amuser l'ennemi par ses tours.
Renvoyez, dit quelqu'un, les ânes, qui sont lourds,
Et les lièvres, sujets à des terreurs paniques.
Point du tout, dit le roi; je les veux employer:
Notre troupe sans eux ne seroit pas complète:
L'âne effraira les gens, nous servant de trompette;
Et le lièvre pourra nous servir de courrier.

Le monarque prudent et sage De ses moindres sujets sait tirer quelque usage, Et connoît les divers talents. Il n'est rien d'inutile aux personnes de sens.

## FABLE XX.

L'OURS ET LES DRUX COMPAGNOSS.

Deux compagnons, pressés d'argent, A leur voisin fourreur vendirent La peau d'un ours encor vivant, Mais qu'ils târoient bientôt, du moins à ce qu'ils dirent. C'étoit le roi des ours : au compte de ces gens, Le marchand à sa peau devoit faire fortune; Elle garantiroit des froids les plus cuisants;
On en pourroit fourrer plutôt deux robes qu'une.
Dindenaut prisoit moins ses moutons qu'eux leur ours;
Leur, à leur compte, et non à celui de la bête.
S'offrant de la livrer au plus tard dans deux jours,
Ils conviennent de prix, et se mettent en quête,
Trouveut l'ours qui s'avance et vient vers eux au trot.
Voilà mes gens frappés comme d'un coup de foudre.
Le marché ne tint pas; il fallut le résoudre:
D'intérêts contre l'ours, on n'en dit pas un mot.
L'un des deux compagnons grimpe au faite d'un arbre;

L'autre, plus froid que n'est un marbre, Se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent,

Ayant quelque part oui dire
Que l'ours s'acharne peu souvent
Sur un corps qui ne vit, ne meut, ni ne respire.
Seigneur ours, comme un sot, donna dans ce panneau:
Il voit ce corps gisant, le croit privé de vie;

Et, de peur de supercherie,
Le tourne, le retourne, approche son museau,
Flaire aux passages de l'haleine.
C'est, dit-il, un cadavre; ôtons-nous, car il sent.
A ces mots l'ours s'en va dans la forêt prochaine.
L'un de nos deux marchands de son arbre descend,
Court à son compagnon, lui dit que c'est merveille
Qu'il n'ait eu seulement que la peur pour tout mal.
Hé bien, ajouta-t-il, la peau de l'animal?

Mais que t'a-t-il dit à l'oreille? Car il t'approchoit de bien près, Te retournant avec sa serre. Il m'a dit qu'il ne faut jamais Vendre la peau de l'ours qu'on ne l'ait mis par terre.

## FABLE XXI.

L'ARE VÊTU DE LA PEAU DU LIOR.

De la peau du lion l'âne s'étant vêtu Étoit craint partout à la ronde; Et, bien qu'animal sans vertu, Il faisoit trembler tout le monde. Un petit bont d'oreille, échappé par malheur, Découvrit la fourbe et l'erreur: Martin fit alors son office.

Ceux qui ne savoient pas la ruse et la malice S'étonnoient de voir que Martin Chassat les lions au moulin.

Force gens font du bruit en France Par qui cet apologue est rendu familier. Un équipage cavalier Fait les trois quarts de leur vaillance.

FIN DU LIVRE CINQUIÈME.



## LIVRE SIXIÈME.

## FABLE PREMIÈRE.

LE PATRE ET LE LION

Les fables ne sont pas ce qu'elles semblent être; Le plus simple animal nous y tient lieu de maître. Une morale nue apporte de l'ennui : Le conte fait passer le précepte avec lui. En ces sortes de feinte il faut instruire et plaire; Et conter pour conter me semble peu d'affaire. C'est par cette raison qu'égayant leur esprit, Nombre de gens fameux en ce genre ont écrit. Tous ont fui l'ornement et le trop d'étendue; On ne voit point chez eux de parole perdue. Phèdre etoit si succinct, qu'aucuns l'en ont blamé; Ésope en moins de mots s'est encore exprimé. Mais sur tous certain Grec renchérit, et se pique

D'une élégance laconique : Il renferme toujours son conte en quatre vers : Bien ou mal, je le laisse à juger aux experts. Voyons-le avec Ésope en un sujet semblable. L'un amène un chasseur, l'autre un pâtre, en sa fable. J'ai suivi leur projet quant à l'événement, Y cousant en chemin quelque trait sculement. Voici comme, à peu près, Esope le raconte:

Un pâtre, à ses brebis trouvant quelque mécompte, Voulut à toute force attraper le larron. Il s'en va près d'un antre, et tend à l'environ Des lacs à prendre loups, soupçonnant cette engeance.

Avant que partir de ces lieux. Si tu fais, disoit-il, o monarque des dieux, Que le drôle à ces lacs se prenne en ma présence, Et que je goûte ee plaisir,

Parmi vingt veaux je veux choisir

Le plus gras, et t'en faire offrande! A ces mots sort de l'antre un lion grand et fort; Le pâtre se tapit, et dit, à demi mort: Que l'homme ne sait guère, hélas! ce qu'il demande! Pour trouver le larron qui détruit mon troupeau, Et le voir en ces lacs pris avant que je parte, O monarque des dieux, je t'ai promis un veau; Je te promets un bœuf, si tu fais qu'il s'écarte!

C'est ainsi que l'a dit le principal auteur : Passons à son imitateur.

## FABLE II.

LE LION BY LE CHASSEUR.

Un fanfaron, amateur de la chasse, Venant de perdre un chien de bonne race Qu'il soupçonnoit dans le corps d'un lion, Vit un berger. Enseigne-moi, de grace, De mon voleur, lui dit-il, la maison; Que de ce pas je me fasse raison. Le berger dit : C'est vers cette montagne. En lui payant de tribut un mouton Par chaque mois, j'erre dans la campagne Comme il me plait, et je suis en repos. Dans le moment qu'ils tenoient ces propos Le lion sort, et vient d'un pas agile. Le fanfaron aussitôt d'esquiver : O Jupiter, montre-moi quelque asile, S'écria-t-il, qui me puisse sauver!

La vraie épreuve de courage N'est que dans le danger que l'on touche du doigt : Tel le cherchoit, dit-il, qui, changeant de langage, S'enfuit aussitot qu'il le voit.

## FABLE III.

### PHÉBUS ET BORÉS.

Borée et le soleil virent un voyageur Qui s'étoit muni par bonheur Contre le mauvais temps. On entroit dans l'automne, Quand la précaution aux voyageurs est bonne : Il pleut; le soleil luit; et l'écharpe d'Iris

Rend ceux qui sortent avertis Qu'en ces mois le manteau leur est fort nécessaire: Les Latins les nommoient douteux, pour cette affaire. Notre homme s'étoit donc à la pluie attendu: Bon manteau bien doublé, bonne étoffe bien forte. Celui-ci, dit le Vent, prétend avoir pourvu A tous les accidents; mais il n'a pas prévu

Que je saurai souffler de sorte Qu'il n'est bouton qui tienne : il faudra, si je veux,

Que le manteau s'en aille au diable. L'ébattement pourroit nous en être agréable : Vous plait-il de l'avoir? Hé bien, gageons nous deux,

Dit Phébus, sans tant de paroles, A qui plus tôt aura dégarni les épaules

Du cavalier que nous voyons. Commencez : je vous laisse obscurcir mes rayons. Il n'en fallut pas plus. Notre souffleur à gage Se gorge de vapeurs, s'enfle comme un ballon,

Fait un vacarme de démon, Siffle, souffle, tempête, et brise en son passage Maint toit qui n'en peut mais, fait périr maint bateau :

Le tout au sujet d'un manteau. Le cavalier eut soin d'empêcher que l'orage Ne se pût engouffrer dedans. Cela le préserva. Le vent perdit son temps;

Plus il se tourmentoit, plus l'autre tenoit ferme: Il eut beau faire agir le collet et les plis. Sitôt qu'il fut au bout du terme

Qu'à la gageure on avoit mis, Le soleil dissipe la nuc, Récrée et puis pénètre enfin le cavalier, Sous son balandras fait qu'il sue,

Le contraint de s'en dépouiller : Encor n'usa-t-il pas de toute sa puissance.

Plus fait douceur que violence.

## FABLE IV.

JUPITER ET LE MÉTAYER.

Jupiter eut jadis une ferme à donner. Mercure en fit l'annonce, et gens se présentèrent, Firent des offres, écoutèrent; Ce ne fut pas sans bien tourner: L'un alléguoit que l'héritage Étoit frayant et rude, et l'autre un autre si. Pendant qu'ils marchaudoient ainsi, Un d'eux, le plus hardi, mais non pas le plus sage, Promit d'en rendre tant, ponrvu que Jupiter Le laissat disposer de l'air,

Lui donnat saison à sa guise, Qu'il ent du chaud, du froid, du beau temps, de la bise,

Enfin du sec et du mouillé, Aussitôt qu'il auroit bâillé. Jupiter y consent. Contrat passé, notre homme Tranche du roi des airs, pleut, vente, et fait en somme Un climat pour lui seul : ses plus proches voisins Ne s'en sentoient non plus que les Américains. Ce fut leur avantage : ils curent bonne année, Pleine moisson, pleine vinée. Monsieur le receveur fut très mal partagé.

L'an suivant, voilà tout changé: Il ajuste d'une autre sorte

La température des cieux. Son champ ne s'en trouve pas mieux;

Celui de ses voisins fructifie et rapporte. Que fait-il? il recourt au monarque des dieux: Il confesse son imprudence

Jupiter en usa comme un maître fort doux.

Concluons que la Providence Sait ce qu'il nous faut mieux que nous.

## FABLE V.

LE COCHET, LE CHAT, ET LE SOUSICEAU.

Un souriceau tout jeune, et qui n'avoit rien vu, Fut presque pris au dépourvu. Voici comme il conta l'aventure à sa mère :

J'avois franchi les monts qui bordent cet état, Et trottois comme un jeune rat Qui cherche à se donner carrière, L'un doux, benin, et gracieux, Et l'autre turbulent, et plein d'inquiétude; Il a la voix percante et rude. Sur la tête un morceau de chair,

Une sorte de bras dont il s'élève en l'air Comme pour prendre sa volée, La queue en panache étalée. Or, c'étoit un cochet dont notre sonriceau Fit à sa mère le tableau

Comme d'un animal venu de l'Amérique. ll se battoit, dit-il, les flancs avec ses bras, Faisant tel bruit et tel fracas.

Que moi, qui, grace aux dieux, de courage me pique, En ai pris la fuite de peur, Le maudissant de très bon cœur.

Sans lui j'aurois fait connoissance Avec cet animal qui m'a semblé si doux :

Il est velouté comme nous, Marqueté, longue queue, une humble contenance, Un modeste regard, et pourtant l'œil luisant.

Je le crois fort sympathisant Avec messieurs les rats ; car il a des oreilles

En figure aux nôtres pareilles. Je l'allois aborder, quand d'un son plein d'éclat, L'autre m'a fait prendre la fuite.

Mon fils, dit la souris, ce doucet est un chat, Qui, sous son minois hypocrite, Contre toute ta parenté D'un malin vouloir est porté. L'autre animal, tout au contraire,

Bien éloigné de nous malfaire, Servira quelque jour peut-être à nos repas. Quant au chat, c'est sur nous qu'il fonde sa cuisinc. Garde-toi, tant que tu vivras, De juger les gens sur la mine.

### FABLE VI.

## LE BENARD, LE SINGE, ET LES ANIMADS.

Les animaux, au décès d'un lion En son vivant prince de la contrée, Pour faire un roi s'assemblèrent, dit-on. De son étui la couronne est tirée : Dans une chartre un dragon la gardoit. Il se trouva que, sur tous essayée, A pas un d'eux elle ne convenoit : Plusieurs avoient la tête trop menue, Aucuns trop grosse, aucuns même cornue. Le singe aussi fit l'épreuve en riant; Et, par plaisir, la tiare essayant, Il fit autour force grimaceries, Tours de souplesse et mille singeries, Passa dedans ainsi qu'en un cerceau. Aux animaux cela sembla si beau, Ou'il fut élu : chacun lui fit hommage. Le renard seul regretta son suffrage, Sans toutefois montrer son sentiment. Quand il eut fait son petit compliment, Il dit au roi : Je sais sire, une cache, Et ne crois pas qu'autre que moi la sache. Or tout trésor, par droit de royauté, Appartient, sire, à votre majesté. Le nouveau roi bâille après la finance; Lui-même y court, pour n'être pas trompé. C'étoit un piége : il y fut attrapé. Le renard dit, au nom de l'assistance : Prétendrois-tu nous gouverner encor, Ne sachant pas te conduire toi-même? Il fut démis; et l'on tomba d'accord Qu'à peu de gens convient le diadème.

## FABLE VII.

## LE MULET SE VARTANT DE SA GÉNÉALOGIE.

Le mulet d'un prélat se piquoit de noblesse,
Et ne parloit incessamment
Que de sa mère la jument,
Dont il contoit mainte prouesse.
Elle avoit fait ceci, puis avoit été là.
Son fils prétendoit pour cela
Qu'on le dût mettre dans l'histoire.
Il eût cru s'abaisser servant un médecin.
Étant devenu vieux, on le mit au moulin:
Son père l'âne alors lui revint en mémoire.

Quand le malheur ne seroit bon Qu'à mettre un sot à la raison, Tonjours seroit-ce à juste cause Qu'on le dit bon à quelque chose.

## FABLE VIII.

LE VIEILLARD ET L'ANE.

Un vicillard sur son âne aperçut, en passant, Un pré plein d'herbe et fleurissant: Il y lâche sa bête; et le grison se rue Am travers de l'herbe menue,
Se vautrant, grattant, et frottant,
Gambadant, chantaut, et broutant,
Et faisant mainte place nette.
L'ennemi vient sur l'entrefaite.
Fuyons, dit alors le vieillard.
Pourquoi? répondit le paillard;
Me fera-t-on porter double bât, double charge?
Non pas, dit le vieillard, qui prit d'abord le large.
Eh! que m'importe donc, dit l'âne, à qui je sois?
Sauvez-vous, et me laissez paltre.
Notre ennemi, c'est notre maître:
Je vous le dis en bon françois.

### FABLE IX.

### LE CERP SE VOYANT DANS L'EAU.

Dans le cristal d'une fontaine

Un cerf se mirant autrefois. Louoit la beauté de son bois, Et ne pouvoit qu'avecque peine Souffrir ses jambes de fuseaux, Dont il voyoit l'objet se perdre dans les eaux. Quelle proportion de mes pieds à ma tête! Disoit-il en voyant leur ombre avec douleur; Des taillis les plus hauts mon front atteint le faite; Mes pieds ne me font point d'honneur. Tout en parlant de la sorte, Un limier le fait partir. Il tache à se garantir; Dans les forêts il s'emporte : Son bois, dommageable ornement, L'arrêtant à chaque moment, Nuit à l'office que lui rendent Ses pieds, de qui ses jours dépendent.

Nous faisons cas du beau, nous méprisons l'utile; Et le beau souvent nous détruit. Ce cerf blâme ses pieds qui le rendent agile; Il estime un bois qui lui nuit.

Il se dédit alors, et maudit les présents

Que le ciel lui fait tous les ans.

## FABLE X.

## LE LIÈVAE ET LA TORTUE.

Rien ne sert de courir; il faut partir à point : Le lièvre et la tortue en sont un témoignage.

Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point Sitôt que moi ce but. Sitôt! êtes-vous sage?

Repartit l'animal léger:
Ma commère, il vous faut purger
Avec quatre grains d'ellébore.
Sage ou non, je parie encore.
Ainsi fut fait; et de tous deux
On mit près du but les enjeux.
Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire,
Ni de quel juge l'on convint.

Notre lièrre n'avoit que quatre pas à faire; J'entends de ceux qu'il fait lorsque, près d'être atteint, Il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes,

Et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, Pour dormir, et pour écouter
D'où vient le vent, il laisse la tortue
Aller son train de sénateur.
Elle part, elle s'évertue;
Elle se hâte avec lenteur.
Lui cependant méprise une telle victoire,
Tient la gageure à peu de gloire,
Croit qu'il y va de son honneur
De partir tard. Il broute, il se repose;
Il s'amuse à tout autre chose
Qu'à la gageure. A la fin, quand il vit
Que l'autre touchoit presque au bout de la carrière,
Il partit comme un trait; mais les élans qu'il fit
Furent vains: la tortue arriva la première.
Hé bien, lui cria-t-elle, avois-je pas raison?

De quoi vous sert votre vitesse? Moi l'emporter! et que seroit-ce Si vous portiez une maison?

## FABLE XI.

### L'AND ET SES MAÎTRES.

L'ane d'un jardinier se plaignoit au Destin
De ce qu'on le faisoit lever devant l'aurore.
Les coqs, lui disoit-il, ont beau chanter matin,
Je suis plus matineux encore.
Et pourquoi? pour porter des herbes au marché!
Belle nécessité d'interrompre mon somme!
Le Sort, de sa plainte touché,
Lui donne un autre maltre; et l'animal de somme
Passe du jardinier aux mains d'un corroyeur.
La pesanteur des peaux et leur mauvaise odeur
Eurent bientôt choqué l'impertinente bête.
J'ai regret, disoit-il, à mon premier seigneur:

J'attrapois, s'il m'en souvient bien, Quelque morceau de chou qui ne me coutoit rien: Mais ici point d'aubaine; ou, si j'en ai quelqu'une, C'est de coups. Il obtint changement de fortune; Et sur l'état d'un charbonnier Il fut couché tout le dernier.

Encor, quand il tournoit la tête,

Autre plainte. Quoi donc! dit le Sort en colère,
Ce baudet-ci m'occupe autant
Que cent monarques pourroient faire!
Croit-il être le seul qui ne soit pas content?
N'ai-je en l'esprit que son affaire?

Le Sort avoit raison. Tous gens sont ainsi faits:
Notre condition jamais ne nous contente;
La pire est toujours la présente.
Nous fatiguons le ciel à force de placets.
Qu'à chacun Jupiter accorde sa requête,
Nous lui romprons encor la tête.

### FABLE XII.

LE SOLEIL ET LES GRENOUILLES.

Aux noces d'un tyran tout le peuple en liesse Noyoit son souci dans les pots. Ésope seul trouvoit que les gens étoient sots De témoigner tant d'allégresse.

Le soleil, disoit-il, eut dessein autrefois De songer à l'hyménée. Aussitôt on ouit, d'une commune voix,
Se plaindre de leur destinée
Les citoyennes des étangs.
Que ferons-nous s'il lui vient des enfants?
Dirent-elles au Sort: un seul soleil à peine
Se peut souffrir; une demi-douzaine
Mettra la mer à sec et tous ses habitants.
Adieu joncs et marais: notre race est détruite;
Bientôt on la verra réduite
A l'ean du Styx. Pour un pauvre animal,
Grenouilles, à mon sens, ne raisonnoient pas mal.

## FABLE XIII.

#### LE VILLAGEOIS ET LE SERPENT.

Esope coute qu'un manant,
Charitable autant que peu sage,
Un jour d'hiver se promenant
A l'entour de son héritage,
Aperçut un serpent sur la neige étendu,
Transi, gelé, perclus, immobile, rendu,
N'ayant pas à vivre un quart d'heure.
Le villageois le prend, l'emporte en sa demeure;
Et, saus considérer quel sera le loyer
D'une action de ce mérite.

D'une action de ce mérite,
Il l'étend le long du foyer,
Le réchauffe, le ressuscite.
L'animal engourdi sent à peine le chaud,
Que l'ame lui revient avecque la colère.
Il lève un peu la tête, et puis siffle aussitôt;
Puis fait un long repli, puis tâche à faire un saut
Contre son bienfaiteur, son sauveur et son père.
Ingrat, dit le manant, voilà donc mon salaire!
Tu mourras! A ces mots, plein d'un juste courroux,
Il vous prend sa cognée, il vous tranche la bête;
Il fait trois serpents de deux coups,

Un tronçon, la queue, et la tête. L'insecte, saytillant, cherche à se réunir; Mais il ne put y parvenir.

> Il est bon d'être charitable: Mais envers qui? c'est là le point. Quant aux ingrats, il n'en est point Qui ne meure enfin misérable.

## FABLE XIV.

### LE LIOF MALADE BY LE REPARD.

De par le roi des animaux. Oui dans son antre étoit malade. Fut fait savoir à ses vassaux Que chaque espèce en ambassade Envoyat gens le visiter; Sous promesse de bien traiter Les députés, eux et leur suite, Foi de lion, très bien écrite: Bon passe-port contre la dent, Contre la griffe tout autant. L'édit du prince s'exécute : De chaque espèce on lui députe. Les renards gardant la maison, Un d'eux en dit cette raison : Les pas empreints sur la poussière Par ceux qui s'en vont faire au malade leur cour, Tous, sans exception, regardent sa tanière;

Pas un ne marque de retour; Cela nous met en méfiance. Que sa majesté nous dispense · Grand merci de son passeport. Je le crois bon; mais dans cet antre Je vois fort bien comme l'on entre, Et ne vois pas comme on en sort.

## FABLE XV.

L'OISELEUR, L'AUTOUR, ET L'ALOUETTE.

Les injustices des pervers Servent souvent d'excuse aux nôtres. Telle est la loi de l'univers: Si tu veux qu'on t'épargne, épargne aussi les autres.

Un manant au miroir prenoit des oisillons. Le fantôme brillant attire une alouette : Aussitôt un autour, planant sur les sillons,

Descend des airs, fond et se jette Sur celle qui chantoit, quoique près du tombeau. Elle avoit évité la perfide machine, Lorsque, se rencontrant sous la main de l'oiseau,

Élle sent son ongle maligne. Pendant qu'à la plumer l'autour est occupé, Lui-même sous les rets demeure enveloppé: Oiseleur, laisse-moi, dit-il, en son langage;

Je ne t'ai jamais fait de mal. L'oiseleur repartit: Ce petit animal T'en avoit-il fait davantage?

## FABLE XVI.

LE CHEVAL ET L'ANE.

En ce monde il se faut l'un l'autre secourir : Si ton voisin vient à mourir, C'est sur toi que le fardeau tombe.

Un ane accompagnoit un cheval peu courtois, Celui-ci ne portant que son simple harnois, Et le pauvre baudet si chargé qu'il succombe. Il pria le cheval de l'aider quelque peu; Autrement, il mourroit devant qu'être à la ville. La prière, dit-il, n'en est pas incivile: Moitié de ce fardeau ne vous sera que jeu. Le cheval refusa, fit une petarade, Tant qu'il vit sous le faix mourir son camarade,

Et reconnut qu'il avoit tort. Du baudet en cette aventure On lui fit porter la voiture, Et la peau par dessus encor.

## FABLE XVII.

LE CHIEN QUI LACHE SA PROIE POUR L'OMBRE.

Chacun se trompe ici bas: On voit courir après l'ombre Tant de fous qu'on n'en sait pas, La plupart du temps, le nombre: Au chien dont parle Ésope il faut les reuvoyer.

Ce chien voyant sa proie en l'eau représentée La quitta pour l'image, et pensa se noyer, La rivière devint tout d'un coup agitée; A toute peine il regagna les bords. Et n'eut ni l'ombre ni le corps.

## FABLE XVIII.

LE CHARTIER RESOURSÉ.

Le Phaéton d'une voiture à foin Vit son char embourbé. Le pauvre homme étoit loin De tout humain secours : c'étoit à la campagne, Près d'un certain canton de la Basse-Bretagne

Appelé Quimper-Corentin. On sait assez que le Destin

Adresse là les gens quaud il veut qu'on enrage :

Dieu nous préserve du voyage! Pour venir au chartier embourbé dans ces lieux, Le voilà qui déteste et jure de son mieux,

Pestant, en sa fureur extrême, Tantôt contre les trous, puis contre ses chevaux,

Contre son char, contre lui-même. Il invoque à la fin le dieu dont les travaux

Sont si célèbres dans le monde : Hercule, lui dit-il, aide-moi; si ton dos

A porté la machine ronde , Ton bras pent me tirer d'ici.

Sa prière étant faite, il entend dans la nue Une voix qui lui parle ainsi :

Hercule veut qu'on se remue; Puis il aide les gens. Regarde d'où provient L'achoppement qui te retient;

Ote d'autour de chaque roue Ce malheureux mortier, cette maudite boue Qui jusqu'à l'essieu les enduit;

Prends ton pic, et me romps ce caillou qui te nuit; Comble-moi cette ornière. As-tu fait? Oui, dit l'homme. Or bien je vais t'aider, dit la voix; prends ton fouet. —Je l'ai pris...Qu'est-ce ci! mon char marche à souhait! Hercule en soit loué! Lors la voix: Tu vois comme Tes chevaux aisément se sont tirés de là.

Aide-toi, le ciel t'aidera.

## FABLE XIX.

LE CHARLATAN.

Le monde n'a jamais manqué de charlatans : Cette science de tout temps, Fut en professeurs très fertile. Tantôt l'un en théâtre affronte l'Achéron, Et l'autre affiche par la ville Qu'il est un passe-Cicéron.

Un des derniers se vantoit d'être En éloquence si grand maître, Qu'il rendroit disert un badaud, Oui, messieurs, un lourdaud, un animal, un âne: Que l'on m'amène un âne, un âne renforcé, Je le rendrai maître passé,

Et veux qu'il porte la soutane. Le prince sut la chose; il manda le rhéteur. J'ai, dit-il, en mon écurie Un fort beau roussin d'Arcadie;

Fen voudrois faire un orateur. Sire, vous pouvez tout, reprit d'abord notre homme. On lui donna certaine somme.

þ

Il devoit an bout de dix ans Mettre son ane sur les bancs; Sinon il consentoit d'être en place publique Guindé le hart au col, étranglé court et net,

Ayant au dos sa rhétorique, Et les oreilles d'un baudet.

Quelqu'un des courtisans lui dit qu'à la potence Il vouloit l'aller voir ; et que, pour un pendu, Il auroit honne grace et beaucoup de prestauce: Surtout qu'il se souvint de faire à l'assistance Un discours où son art fût au long étendu; Un discours pathétique, et dont le formulaire

Servit à certains Cicérons Vulgairement nommés larrons. L'autre reprit : Avant l'affaire, Le roi, l'ane ou moi, nous mourrons.

Il avoit raison. C'est folie De compter sur dix ans de vie. Soyons bien buvants, bien mangeants, Nous devons à la mort de trois l'un en dix ans.

## FABLE XX.

### TA DISCORDE

La déesse Discorde ayant brouillé les dieux, Et fait un grand procès là haut pour une pomme, On la fit déloger des cieux.

Chez l'animal qu'on appelle homme On la recut à bras ouverts, Elle et Que-si-que-non, son frère, Avecque Tien-et-mien, son père. Elle nous fit l'honneur en ce has univers

De préférer notre hémisphère A celui des mortels qui nous sont opposés,

Gens grossiers, peu civilisés, Et qui, se mariant sans prêtre et sans notaire,

De la Discorde n'ont que faire. Pour la faire trouver aux lieux où le besoin Demandoit qu'elle fût présente,

La Renommée avoit le soin De l'avertir ; et l'autre , diligente , Couroit vite aux débats, et prévenoit la Paix; Faisoit d'une étincelle un feu long à s'éteindre. La Renommée enfin commença de se plaindre

Ouc l'on ne lui trouvoit jamais De demeure fixe et certaine; Bien souvent l'on perdoit à la chercher sa peine : Il falloit donc qu'elle eût un séjour affecté, Un séjour d'où l'on pût en toutes les familles L'envoyer à jour arrêté.

Comme il n'étoit alors aucun couvent de filles, On y trouva difficulté.

L'auberge enfin de l'hyménée Lui fut pour maison assignée.

## FABLE XXI.

## LA JEUNE VEUVE.

La perte d'un époux ne va point sans soupirs : On fait beaucoup de bruit; et puis on se console. Sur les ailes du Temps la tristesse s'envole;

Le temps ramène les plaisirs. Entre la veuve d'une année Et la veuve d'une journée La différence est grande : on ne croiroit jamais

Que ce fût la même personne; L'une fait fuir les gens, et l'autre a mille attraits :

Aux soupirs vrais ou faux celle-la s'abandonne; C'est toujours même note et pareil entretien. On dit qu'on est inconsolable :

On le dit; mais il n'en est rien, Comme on verra par cette fable, Ou plutôt par la vérité.

L'époux d'une jeune beauté Partoit pour l'autre monde. A ses côtés sa semme Lui crioit : Attends-moi, je te suis; et mon ame Aussi-bien que la tienne est prête à s'envoler.

Le mari fait seul le voyage. La belle avoit un père, homme prudent et sage :

Il laissa le torrent couler. A la fin, pour la consoler:

Ma fille, lui dit-il, c'est trop verser de larmes: Qu'a besoin le défunt que vous noyiez vos charmes? Puisqu'il est des vivants, ne songez plus aux morts.

Je ne dis pas que tout à l'heure Une condition meilleure

Change en des noces ces transports; Mais après certain temps souffrez qu'on vous propose Un époux, beau, bien fait, jeune, et tout autre chose

Que le défunt. Ah! dit-elle aussitôt,

Un cloitre est l'époux qu'il me faut. Le père lui laissa digérer sa disgrace.

Un mois de la sorte se passe; L'autre mois on l'emploie à changer tous les jours Quelque chose à l'habit, au linge, à la coiffure :

Le deuil enfin sert de parure, En attendant d'autres atours. Toute la bande des Amours

Revient au colombier ; les jeux, les ris, la danse, Ont aussi leur tour à la fin : On se plonge soir et matin Dans la fontaine de Jouvence. Le père ne craint plus ce défunt tant chéri; Mais comme il ne parloit de rien à notre belle :

Où donc est le jeune mari Que vous m'avez promis? dit-elle.

## ÉPILOGUE.

Bornons ici cette carrière: Les longs ouvrages me font peur. Loin d'épuiser une matière, On n'en doit prendre que la fleur. Il s'en va temps que je reprenne Un peu de forces et d'haleine Pour fournir à d'autres projets. Amour, ce tyran de ma vie, Veut que je change de sujets : Il faut contenter son envie. Retournons à Psyché. Damon, vous m'exhortez A peindre ses malheurs et ses félicités : J'y consens ; peut-être ma veine En sa faveur s'echauffera. Heureux si ce travail est la dernière peine

Que son époux me causera!

FIN DU LIVRE SIXIÈME.



## A MADAME DE MONTESPAN.

L'apologue est un don qui vient des immortels; Ou, si c'est un présent des hommes, Quiconque nous l'a fait mérile des autels: Nous devons, tous tant que nous sommes, Ériger en divinité

Le sage par qui fut ce bel art inventé. C'est proprement un charme : il rend l'ame attentive, Ou plutôt il la tient captive,

Nous attachant à des récits
Qui mênent à son gré les cœurs et les esprits.
O vous qui l'imitez, Olympe, si ma muse
A quelquefois pris place à la table des dieux,
Sur ces dons aujourd'hui daignez porter les yeux;
Favorisez les jeux où mon esprit s'amuse.
Le temps, qui détruit tout, respectant votre appui,
Me laissera franchir les ans dans cet ouvrage:
Tout auteur qui voudra vivre encore après lui
Doit s'acquérir votre suffrage.

Doit s'acquerir votre suffrage. C'est de vous que mes vers attendent tout leur prix : Il n'est beauté dans nos écrits

Dont vous ne connoissiez jusques aux moindres traces.

Eh! qui connoît que vous les beautés et les graces! Paroles et regards, tout est charmes dans vous,

Ma muse, en un sujet si doux, Voudroit s'étendre davantage:

Mais il faut réserver à d'autres cet emploi; Et d'un plus grand maître que moi

Votre louange est le partage.

Olympe, c'est assez qu'à mon dernier ouvrage
Votre nom serve un jour de rempart et d'abri;

Votre nom serve un jour de rempart et d'abri; Protégez désormais le livre favori Par qui j'ose espérer une seconde vie: Sous vos seuls auspices ces vers

Seront jugés, malgre l'envie, Dignes des yeux de l'univers. Je ne mérite pas une faveur si grande;

La fable en son nom la demande:

Vous savez quel crédit ce mensonge a sur nous!

S'il procure à mes vers le bonbeur de vous plaire,
Je croirai lui devoir un temple pour salaire;
Mais je ne veux bâtir des temples que pour vous.

# LIVRE SEPTIÈME.

## FABLE PREMIÈRE.

LES ANIMAUX MALADES DE LA PESTE.

Un mal qui répand la terreur,
Mal que le ciel en sa fureur
Inventa pour punir les crimes de la terre,
La peste (puisqu'il faut l'appeler par son nom),
Capable d'enrichir en un jour l'Achéron,
Faisoit aux animaux la guerre.

Ils ne mouroient pas tous, mais tous étoient frappés : On n'en voyoit point d'occupés A chercher le soutien d'une mourante vie; Nul mets n'excitoit leur envie; Ni loups ni renards n'épioient La douce et l'innocente proie; Les tourterelles se fuyoient: Plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil, et dit: Mes chers amis, Je crois que le ciel a permis

Pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous Se sacrifie aux traits du céleste courroux; Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents

On fait de pareils dévoûments. Ne nous flattons donc point; voyons sans indulgence

L'état de notre conscience.

Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons.

Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, J'ai dévoré force moutons.

Que m'avoient-ils fait ? nulle offense ; Même il m'est arrivé quelquefois de manger

Le berger.

Je me dévoûrai donc, s'il le faut: mais je pense
Qu'il est bon que chacun s'accuse aiusi que moi;
Car on doit souhaiter, selon toute justice,

Que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi; Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Hé bien! manger moutons, canaille, sotte espèce, Est-ce un péché? Non, non. Vous leur fites, seigneur,

En les croquant, beaucoup d'honneur; Et quant au berger, l'on peut dire Qu'il étoit digne de tous maux , Étant de ces gens-là qui sur les animaux

Se font un chimérique empire.

Ainsi dit le renard; et flatteurs d'applaudir. On n'osa trop approfondir

Du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, Les moins pardonnables offenses:

Les moins pardonnantes offenses:
Tous les gens querelleurs, jusqu'aux simples mâtins,
Au dire de chacun, étoient de petits saints.
L'âne vint à son tour, et dit: J'ai souvenance

Qu'en un pré de moines passant, La faim, l'occasion, l'herbe tendre, et, je pense,

Quelque diable aussi me poussant,
Je tondis de ce pré la largeur de ma langue;
Je n'en avois nul droit, puisqu'il faut parler net.
A ces mots on cria haro sur le baudet.
Un loup, quelque peu clerc, prouva par sa harangue
Qu'il falloit dévouer ce maudit animal,
Ce pela galeux, d'où venoit tout leur mal.
Sa peccadille fut jugée un cas pendable.
Manger l'herbe d'autrui! quel crime abominable!

Rien que la mort n'étoit capable D'expier son forfait. On le lui fit bien voir.

Selon que vous serez puissant ou misérable, Les jugements de cour vous rendront blanc on noir.

## FABLE II.

### LE MAL MARIÉ.

Que le bon soit toujours camarade du heau, Dès demain je chercherai femme; Mais, comme le divorce entre eux n'est pas nouveau, Et que peu de heaux corps, hôtes d'une belle ame, Assemblent l'un et l'autre point,

Ne trouvez pas mauvais que je ne cherche point. [tent; J'ai vu beaucoup d'hymens; aucuns d'eux ne me ten-Cependant des humains presque les quatre parts S'exposent hardiment au plus grand des hasards; Les quatre parts aussi des humains se repentent. J'eu vais alléguer un qui, s'étant repenti,

Ne put trouver d'autre parti Que de renvoyer son éponse, Querelleuse, avare et jalouse. Rien ne la contentoit, rien n'étoit comme il faut : On se levoit trop tard, on se couchoit trop tôt; Puis du blaue, puis du noir, puis encore autre chose. Les valets enrageoient, l'époux étoit à hout: Monsieur ne songe à rien, monsieur dépense tout,

Monsieur court, monsieur se repose. Elle en dit tant, que monsieur à la fin, Lassé d'entendre un tel lutin,

Vous la renvoie à la campagne Chez ses parents. La voilà donc compagne De certaines Philis qui gardent les dindons,

Avec les gardeurs de cochons. Au bout de quelque temps qu'on la crutadoucie, Le mari la reprend, — Hé bien! qu'avez-vous fait?

Comment passicz-vous votre vie?
L'innocence des champs est-elle votre fait?

Assez, dit-elle : mais ma peine Étoit de voir les gens plus paresseux qu'ici; Ils n'ont des troupeaux nul souci.

Je leur savois bien dire, et m'attirois la haine De tous ces gens si peu soigneux.

Eh! madame, reprit son époux tout à l'heure, Si votre esprit est si hargneux

Que le monde qui ne demeure Qu'un moment avec vous, et ne revient qu'au soir,

Est déja lassé de vous voir, Que feront des valets qui, toute la journée,

Vous verront coutre eux déchaînée? Et que pourra faire un époux Que vous voulez qui soit jour et nuit avec vous? Retournez au village: adieu. Si de ma vie

Je vous rappelle, et qu'il m'en prenne envie, Puissé-je chez les morts avoir, pour mes péchés, Deux femmes comme vous sans cesse à mes côtés!

### FABLE III.

LE RAT QUI S'EST RETIRÉ DU MONDE.

Les Levantins en leur légende Disent qu'un certain rat, las des soins d'ici-bas, Dans un fromage de Hollande Se retira loin du tracas. La solitude étoit profonde,

S'étendant partout à la ronde. Notre ermite nouveau subsistoit là dedans. Il fit tant de pieds et de dents,

Qu'en peu de jours il eut au fond de l'ermitage Le vivre et le couvert : que faut-il davantage? Il devint gros et gras : Dieu prodigne ses biens A ceux qui font vœu d'être siens.

A ceux qui font vœu d'être siens. Un jour, au dévot persounage Des députés du peuple rat

S'en vinrent demander quelque aumône légère : Ils alloient en terre étrangère Chercher quelque secones contre le permis ches

Chercher quelque secours contre le peuple chat;
Ratopolis étoit bloquée:

On les avoit contraints de partir sans argent, Attendu l'état indigent De la république attaquée.

Ils demandoient fort peu, certains que le secours Seroit prêt dans quatre ou cinq jours. Mcs amis, dit le solitaire,

Les choses d'ici bas ne me regardent plus: En quoi peut un pauvre reclus

Yous assister? que peut-il faire Que de prier le ciel qu'il vous aide en ceci? J'espère qu'il aura de vous quelque souci. Ayant parlé de cette sorte,

Le nouveau saint ferma sa porte.

Qui désigné-je, à votre avis, Par ce rat si peu secourable? Un moine? Non, mais un dervis: Je suppose qu'un moine est toujours charitable.

## FABLE IV.

### LE RÉBOY.

Un jour, sur ses longs pieds, alloit, je ne sais où Le héron au long bec emmanché d'un long cou : Il côtoyoit une rivière. [jour

L'onde était transparente ainsi qu'aux plus beaux Ma commère la carpe y faisoit mille tours

Avec le brochet son compère. Le héron en edt fait aisément son profit : [dre. Tous approchaient du bord; l'oisean n'avait qu'à pren-Mais il crut mieux faire d'attendre

Qu'il cût un peu plus d'appétit : Il vivoit de régime, et mangeoit à ses heures. Après quelques moments l'appétit vint : l'oiseau, S'approchant du bord, vit sur l'eau

S'approchant du bord, vit sur l'eau

Des tanches qui sortoient du fond de ces demeures.

Le mets ne lui plut pas; il s'attendoit à mieux,

Et montroit un goût dédaigneux Comme le rat du hon Horace. Moi, des tanches! dit-il; moi, héron, que je fasse Une si pauvre chère! Et pour qui me prend-on? La tanche rebutée, il trouva du goujon. Du goujon! c'est bien là le diner d'un héron! l'ouvrirois pour si peu le bee! aux dieux ne plaise! Il l'ouvrit pour bien moins: tout alla de façon

Qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit : il fut tout heureux et tout aise De rencontrer un limaçon.

Ne soyons pas si difficiles; Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner.

Gardez-vous de rien dédaigner, Surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris. Ce u'est pas aux hérons Que je parle : écoutez , humains , un autre conte; Vous verrez que chez vous j'ai puisé ces leçons.

## FABLE V.

### LA FILLE.

Certaine fille, un peu trop fière, Prétendoit trouver un mari Jeune, hien fait et beau, d'agréahle manière, Point froid et point jaloux : notez ces deux points-ci. Cette fille vouloit aussi

Qu'il eût du bien, de la naissance, De l'esprit, enfin tout. Mais quí peut tout avoir? Le Destin se montra soigneux de la pourvoir:

Il vint des partis d'importance. La belle les trouva trop chétifs de moitié: Quoi, moi! quoi, ces gens-là! l'on radote, je pense. A moi les proposer! hélas! ils font pitié:

Voyez un peu la belle espèce! L'un n'avoit en l'esprit nulle délicatesse; L'autre avoit le nez fait de cette façon-là: C'étoit ceci, c'étoit cela;

C'étoit ceci, c'étoit cela; C'étoit tout, car les précieuses Font dessus tout les dédaigneuses. Après les bons partis, les médiocres gens Vinrent se mettre sur les rangs. Elle de se moquer. Ah! vraiment je suis bonne De leur ouvrir la porte! ils pensent que je suis

Fort en peine de ma personne:
Grace à Dieu, je passe les nuits
Sans chagrin, quoiqu'en solitude.
La belle se sut gré de tous ces sentiments.
L'âge la fit déchoir: adieu tons les amants.
Un an se passe, et deux, avec inquietude;
Le chagrin vient ensuite; elle sent chaque jour
Déloger quelques Ris, quelques Jeux, puis l'Amour;

Puis ses traits choquer et déplaire; Puis cent sortes de fards. Ses soins ne purent faire Qu'elle échappat au Temps, cet insigne larron.

Les ruines d'une maison

Se peuvent réparer : que n'est cet avantage
Pour les ruines du visage?

Sa préciosité changea lors de langage.

Son miroir lui disoit : Prenez vite un mari.

Je ne sais quel désir le lui disoit aussi :

Le désir peut loger chez une précieuse.

Celle-ci fit un choix qu'on n'auroit jamais cru,

Se trouvant à la fin tout aise et tout heureuse

De rencontrer un malotru.

## FABLE VI.

### LES SOUBATTS.

Il est au Mogol des follets Qui font office de valets, Tiennent la maison propre, ont soin de l'équipage, Et quelquefois du jardinage. Si vous touchez à leur ouvrage Vous gâtez tout. Un d'eux près du Gange autrefois Cultivoit le jardin d'un assez bon bourgeois. Il travailloit sans bruit, avec beaucoup d'adresse, Aimoit le maître et la maîtresse Et le jardin surtout. Dieu sait si les Zéphyrs, Peuple ami du démon, l'assistoient dans sa tache! Le follet, de sa part, travaillant sans relâche, Combloit ses hôtes de plaisirs. Pour plus de marques de son zèle, Chez ces gens pour toujours il se fût arrêté, Nonobstant la légèreté A ses pareils si naturelle;

Chez ces gens pour toujours il se fût arrêté, Nonobstant la légéreté A ses pareils si naturelle; Mais ses confrères les esprits Firent tant que le chef de cette république, Par caprice ou par politique, Le changea bientôt de logis. Ordre lui vient d'aller au fond de la Norwége

Prendre le soin d'une maison
En tout temps couverte de neige;
Et d'Indou qu'il étoit on vous le fait Lapon.
Avant que de partir, l'esprit dit à ses hôtes:

On m'oblige de vous quitter; Je ne sais pas pour quelles fautes: Mais enfin il le faut. Je ne puis arrêter Qu'un temps fort court, un mois, peut-être une semaine: Employez-la; formez trois souhaits; car je puis Rendre trois souhaits accomplis;

Rendre trois souhaits accomplis;
Trois, sans plus. Souhaiter, ce n'est pas une peine
Étrange et nouvelle aux humains.

Ceux-ci, pour premier vœu, demandent l'abondance; Et l'Abondance à pleines mains Verse en leur coffres la finance, En leurs greniers le blé, dans leurs caves les vins: Tout en crève. Comment ranger cette chevance? Quels registres, quels soins, quel temps il leur fallut! Tous deux sont empéchés si jamais on le fut.

Les voleurs contre eux complotèrent;
Les grands seigneurs leur empruntèrent;
Le prince les taxa. Voila les pauvres gens

Malheureux par trop de fortune.
Otez-nous de ces biens l'affluence importune,
Dirent-ils l'un et l'autre: heureux les indigents!
La pauvreté vaut mieux qu'une telle richesse.
Retirez-vous, trésors; fuyez: et toi, déesse,
Mère du hon esprit, compagne du repos,
O Médiocrité, reviens vite. A ces mots
La Médiocrité revient. On lui fait place:

Avec elle ils rentrent en grace, Au bout de deux souhaits, étant aussi chanceux

Qu'ils étoient, et que sont tous ceux Qui souhaitent toujours, et perdent en chimères Le temps qu'ils feroient mieux de mettre à leurs af-Le follet en rit avec eux. [faires.

Pour profiter de sa largesse,
Quand il voulut partir et qu'il fut sur le point,
Ils demandèrent la sagesse:
C'est un trésor qui n'embarrasse point.

## FABLE VII.

LA COUR DU LION.

Sa majesté lionne un jour voulut connoître De quelles nations le ciel l'avoit maître. Il manda donc par députés

Il manda donc par députés
Ses vassaux de toute nature,
Envoyant de tous les côtés
Une circulaire écriture
Avec son sceau. L'écrit portoit
Qu'un mois durant le roi tiendroit
Cour plénière, dont l'ouverture
Devoit être un fort grand festin,
Suivi des tours de Fagotin.

Par ce trait de magnificence Le prince à ses sujets étaloit sa puissance.

En son louvre il les invita.

Quel louvre ! un vrai charnier, dont l'odeur se porta
D'abord au nez des gens. L'ours boucha sa narine;
Il se fât bien passé de faire cette mine;
Sa grimace déplut : le monarque irrité
L'envoya chez Pluton faire le dégoûté.
Le singe approuva fort cette sévérité;
Et, flatteur excessif, il loua la colère
Et la griffe du prince, et l'autre, et cette odeur:

II n'étoit ambre , il n'étoit fleur Qui ne fût ail au prix. Sa sotte flatterie Eut un mauvais succès, et fut encor punie :

Ce monseigneur du lion-là
Fut parent de Caligula.
Le renard étant proche: Or çà, lui dit le sire,
Que sens-tu? dis-le-moi: parle sans déguiser.
L'autre aussitôt de s'excuser,

Alléguant un grand rhume : il ne pouvoit que dire Sans odorat. Bref, il s'en tire.

Ceci vous sert d'enseignement : Ne soyez à la cour, si vous voulez y plaire, Ni fade adulateur, ni parleur trop sincère, Et tâchez quelquefois de répondre en Normand.

## FABLE VIII.

LES VAUTOURS ET LES PIGEOUS.

Mars autrefois mit tout l'air en émute. Certain sujet sit naître la dispute Chez les oiseaux, non ceux que le Printemps Mène à sa cour, et qui, sous la feuillée Par leur exemple et leurs sons éclatants, Font que Vénus est en nous réveillée, Ni ceux encor que la mère d'Amour Met à son char : mais le peuple vautour, Au bec retors, à la tranchante serre, Pour un chien mort se fit, dit-on, la guerre. Il plut du sang : je n'exagère point. Si je voulois conter de point en point Tout le détail, je manquerois d'haleine. Maint chef périt, maint héros expira; Et sur son roc Prométhée espéra De voir bientôt une fin à sa peine. C'étoit plaisir d'observer leurs efforts; C'étoit pitié de voir tomber les morts. Valeur, adresse, et ruses, et surprises, Tout s'employa. Les deux troupes, éprises D'ardent courroux, n'épargnoient nuls moyens De peupler l'air que respirent les ombres : Tout élément remplit de citoyens Le vaste enclos qu'ont les royaumes sombres. Cette fureur mit la compassion Dans les esprits d'une autre nation Au cou changeant, au cœur tendre et fidèle. Elle employa sa médiation Pour accorder une telle querelle. Ambassadeurs par le peuple pigeon Furent choisis, et si bien travaillèrent Que les vautours plus ne se chamaillèrent. Ils firent trève ; et la paix s'ensuivit. Hélas! ce fut aux dépens de la race A qui la leur auroit dû rendre grace. La gent maudite aussitôt poursuivit Tous les pigeons, en fit ample carnage, En dépeupla les bourgades, les champs. Peu de prudence eurent les pauvres gens D'accommoder un peuple si sauvage.

Tenez toujours divisés les méchants: La sûreté du reste de la terre Dépend de là. Semez entre eux la guerre Ou vous n'aurez avec eux nulle paix. Ceci soit dit en passant. Je me tais.

## FABLE IX.

LE COCHE ET LA MOUCHE.

Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, Et de tous les côtés au soleil exposé,

Six forts chevaux tiroient un coche.
Femmes, moine, vieillards, tout étoit descendu:
L'attclage suoit, souffloit, étoit rendu.
Une monche survient, et des chevaux s'approche,
Prétend les animer par son bourdonnement,
Pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment

Qu'elle fait aller la machine, S'assied sur le timon, sur le nez du cocher. Aussitôt que le char chemine, Et qu'elle voit les gens marcher, Elle s'en attribue uniquement la gloire, Va, vient, fait l'empressée : il semble que ce soit Un sergent de bataille allant en chaque endroit Faire avancer ses gens et hâter la victoire.

La mouche, en ce commun besoin, Se plaint qu'elle agit seule, et qu'elle a tout le soin; Qu'aucun n'aide aux chevaux à se tirer d'affaire.

Le moine disoit son bréviaire : Il prenoit bieu son temps! Une femme chantoit : C'étoit bien de chansons qu'alors il s'agissoit! Dame mouche s'en va chanter'à leurs oreilles,

Et fait cent sottises pareilles.

Après bien du travail, le coche arrive au haut.

Respirons maintenant! dit la monche aussitôt:

l'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine.

Çà, messieurs les chevaux, payez-moi de ma peine.

Ainsi certaines gens, faisant les empressés, S'introduisent dans les affaires : Ils font partout les nécessaires, Et, partout importuns, devroient être chassés.

## FABLE X.

EA LAITIÈRE ET LE POT AU LAIT.

Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait Bien posé sur nn coussinet, Prétendoit arriver sans encombre à la ville. Légère et court vêtue, elle alloit à grands pas, Ayant mis ce jour-là, pour être plus agile,

Cotillon simple et souliers plats.

Notre laitière ainsi troussée
Comptoit déjà dans sa pensée
Tout le prix de son lait; en employoit l'argent;
Achetoit nu cent d'œufs; faisoit triple couvée:
La chose alloit à bien par son soin diligent.
Il m'est, disoit-elle, facile

D'élever des poulets autour de ma maison;

Le renard sera bien habile
S'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon.
Le porc à s'engraisser coûtera peu de son;
Il étoit, quand je l'eus, de grosseur raisonnable:
J'aurai, le revendant, de l'argent bel et bon.
Et qui m'empéchera de mettre en notre étable,
Vu le prix dont il est, une vache et son veau,
Que je verrai sauter au milieu du troupeau?
Perrette là dessus saute aussi, transportée:
Le lait tombe; adieu veau, vache, cochon, couvée.
La dame de ces biens, quittant d'un œil marri

Sa fortune ainsi répandue, Va s'excuser à son mari, En grand danger d'être hattue. Le récit en farce en fut fait; On l'appela le Pot au lait.

Quel esprit ne bat la campagne? Qui ne fait châteaux en Espagne? Picrochole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous, Antant les sages que les fous.

Antant les sages que les tous.

Chacun songe en veillant; il n'est rien de plus doux:

Une flatteuse erreur emporte alors nos ames;

Tout le bien du monde est à nous, Tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi; Je m'écarte, je vais détrôner le sophi; On m'élit roi , mon peuple m'aime; Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant: Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même, Je suis gros Jean comme devant.

## FABLE XI.

LE CURÉ ET LE MORT.

Un mort s'en alloit tristement
S'emparer de son dernier gite;
Un curé s'en alloit gaiment
Enterrer ce mort au plus vite.
Notre défunt étoit en carrosse porté,
Bien et dûment empaqueté,
Et vétu d'une robe, hélas! qu'on nomme bière,
Robe d'hiver, robe d'été,
Que les morts ne dépouillent guère.
Le pasteur étoit à côté,
Et récitoit, à l'ordinaire,
Maintes dévotes oraisons,
Et des psaumes et des lecons,

Et des versets et des répons: Monsieur le mort, laissez-nous faire, On vous en donnera de toutes les façons; Il ne s'agit que du salaire.

Messire Jean Chouart couvoit des yeux son mort, Comme si l'on eût dû lui ravir ce trésor;

me si i on eut du lui ravir ce tresor. Et, des regards, sembloit lui dire : Monsieur le mort, j'aurai de vous Tant en argent, et tant en cire, Et tant en autres menus coûts.

Il fondoit là dessus l'achat d'une feuillette
Du meilleur vin des environs :
Certaine nièce assez propette
Et sa chambrière Pâquette
Devoient avoir des cotillons.
Sur cette agréable pensée
Un heurt survient : adieu le char.
Voilà messire Jean Chouart

Qui du choc de son mort a la tête cassée: Le paroissien en plomb entraîne son pasteur;

Notre curé suit son seigneur; Tous deux s'en vont de compagnie.

Proprement toute notre vie

Est le curé Chouart qui sur son mort comptoit,

Et la fable du Pot au lait.

## FABLE XII.

L'HOMME QUI COURT APRÈS LA FORTURE, ET L'HOMME QUI L'ATTEND DANS SON LLI.

Qui ne court après la Fortune? Je voudrois être en lieu d'où je pusse aisément Contempler la foule importune De ceux qui cherchent vainement Cette fille du Sort de royaume en royaume, Fidèles courtisans d'un volage fantôme.

Quand ils sont près du bon moment, L'inconstante aussitôt à leurs désirs échappe. Pauvres gens! Je les plains; car on a pour les fous Plus de pitié que de courroux.

Cet homme, disent-ils, étoit planteur de choux;

Et le voilà devenu pape!

Ne le valons-nous pas? Vous valez cent fois mieux :
Mais que vous sert votre mérite?

La Fortune a-t-elle des yeux? Et puis, la papauté vaut-elle ce qu'on quitte, Le repos? le repos, trésor si précieux Qu'on en faisoit jadis le partage des dieux! Rarement la Fortune à ses hôtes le laisse.

Ne cherchez point cette décase, Elle vous cherchera : son sexe en use ainsi.

Certain couple d'amis, en un bourg établi, Possédoit quelque bien. L'un soupiroit sans cesse Pour la Fortune; il dit à l'autre un jour:

Si nous quittions notre sejour?
Vous savez que nul n'est prophète
En son pays : cherchons notre fortune ailleurs.
Cherchez, dit l'autre ami : pour moi, je ne souhaite

Ni climats ni destins meilleurs. Contentez-vous, suivez votre humeur inquiète : Vous reviendrez hientôt. Je fais vœu cependant

De dormir en vous attendant. L'ambitieux, ou, si l'on veut, l'avare S'en va par voie et par chemin. Il arriva le lendemain

En un lieu que devoit la déesse bizarre Fréquenter sur tout autre; et ce lieu, c'est la cour. La donc pour quelque temps il fixe son séjour, Se trouvant au coucher, au lever, à ces heures

Que l'on sait être les meilleures; Bref, se trouvant à tout, et n'arrivant à rien. Qu'est-ce ci ? se dit-il : cherchons ailleurs du bien. La Fortune pourtant habite ces demeures; Je la vois tous les jours entrer chez celui-ci,

Chez celui-là: d'où vient qu'aussi
Je ne puis héberger cette capricieuse?
On me l'avoit bien dit, que des gens de ce lien
L'on n'aime pas toujours l'humeur ambitieuse.
Adieu, messieurs de cour; messieurs de cour, adieu,
Suivez jusques au bout une ombre qui vous flatte.
La Fortune a, dit-on, des temples à Surate:
Allons là. Ce fut un de dire et s'embarquer.
Ames de hronze, humains, celui-là fut sans doute.
Armé de diamant, qui tenta cette route,
Et le premier osa l'ablme défier!

Celui-ci, pendant son voyage,
Tourna les yeux vers son village
Plus d'une fois essuyant les dangers
Des pirates, des vents, du calme et des rochers,
Ministres de la Mort: avec beaucoup de peines
On s'en va la chercher en des rives lointaines,
La trouvant assez tôt sans quitter la maison.
L'homme arrive au Mogol: on lui dit qu'au Japon
La Fortune pour lors distribuoit ses graces.

Il y court. Les mers étoient lasses
De le porter, et tout le fruit
Qu'il tira de ses longs voyages,
Ce fut cette leçon que donnent les sauvages:
Demeure en ton pays, par la nature instruit.
Le Japon ne fut pas plus heureux à cet homme
Que le Mogol l'avoit été

Ce qui lui fit conclure en somme
Qu'il avoit à grand tort son village quitté.
Il renonce aux courses ingrates,
Revient en son pays, voit de loin ses pénates,
Pleure de joie, et dit: Heureux qui vit chez soi!
De régler ses désirs faisant tout son emploi!
Il ne sait que par oui-dire

Ce que c'est que la cour, la mer, et ton empire, Fortune, qui nous fais passer devant les yeux Des dignités, des biens que jusqu'au bout du monde On suit, sans que l'effet aux promesses réponde. Désormais je ne bouge, et ferai cent fois mieux. En raisonnant de cette sorte,

En raisonnant de cette sorte, Et contre la Fortune ayant pris ce conseil, Il la trouve assise à la porte De son ami plongé dans un profond sommeil.

## FABLE XIII.

LES DEUX COQS.

Deux coqs vivoient en paix : une poule survint, Et voilà la guerre allumée.

Amour, tu perdis Troie! et c'est de toi que vint Cette querelle envenimée

Où du, sang des dieux même on vit le Xanthe teint! Long-temps entre nos coqs le combat se maintint. Le bruit s'en répandit par tout le voisinage : La gent qui porte crête au spectacle accourut;

Plus d'une Hélène au beau plumage Fut le prix du vainqueur. Le vaincu disparut: Il alla se cacher au fond de sa retraite.

Pleura sa gloire et ses amours; Ses amours qu'un rival, tout fier de sa défaite, Possédoit à ses yeux. Il voyoit tous les jours Cet objet rallumer sa haine et son courage; Il aiguisoit son bec, battoit l'air et ses flancs,

Et, s'exerçant contre les vents, S'armoit d'une jalouse rage.

Il n'en eut pas besoin. Son vaiuqueur sur les toits S'alla percher et chanter sa victoire. Un vautour entendit sa voix:

Adieu les amours et la gloire;
Tout cet orgueil périt sous l'ongle du vautour.
Enfin , par un fatal retour,
Son rival autour de la poule
S'en revint faire le coquet;
Je laisse à penser quel caquet;
Car il eut des femmes en foule.

La Fortune se plait à faire de ces coups : Tont vainqueur insolent à sa perte travaille. Défions-nous du Sort, et prenons garde à nous Après le gain d'une bataille.

## FABLE XIV.

L'INGRATITUDE ET L'INJUSTICE DES HOMMES

Un trafiquant sur mer, par bonheur, s'enrichit. Il triompha des vents pendant plus d'un voyage: Gouffre, banc, ni rocher n'exigea de peage D'aucun de ses ballots; le Sort l'en affranchit. Sur tous ses compagnons Atropos et Neptune Recueillirent leurs droits, tandis que la Fortune Prenoit soin d'amener son marchand à bon port. Facteurs, associés, chacun lui fut fidèle. Il vendit son tabac, son sucre, sa cannelle

Ce qu'il voulut, sa porcelaine encor: Le luxe et la folie enfèrent son trésor; Bref, il plut dans son escarcelle. On ne parloit chez lui que par doubles ducats; Et mon homme d'avoir chiens, chevaux et carrosses; Ses jours de jeune étoient des noces.
Un sien ami, voyant ces somptueux repas,
Lui dit: Et d'où vient donc un si bon ordinaire? —
Et d'où me viendroit-il que de mon savoir-faire?
Je n'en dois rien qu'à moi, qu'à mes soins, qu'au talent
De risquer à propos, et hien placer l'argent.
Le profit lui semblant une fort donce chose,
Il risqua de nouveau le gain qu'il avoit fait;
Mais rien, pour cette fois, ne lui vint à souhait.
Son imprudence en fut la cause:

Son imprudence en fut la cause: Un vaisseau mal frété périt au premier vent; Un autre, mal pourvu des armes nécessaires, Fut enlevé par les corsaires;

Un troisième au port arrivant, Rien n'eut cours ni débit : le luxe et la folie N'étoient plus tels qu'auparavant. Enfin, ses facteurs le trompant, Et lui-même ayant fait grand fracas, chère lie,

Mis beaucoup en plaisirs, en bâtiments beaucoup, Il devint pauvre tout d'un coup. Son ami, le voyant en mauvais équipage, Lui dit : D'où vient cela? — De la Fortune, hélas! Consolez-vous, dit l'autre; et, s'il ne lui plaît pas

Que vous soyez heureux, tout au moins soyez sage.

Je ne sais s'îl crut ce conseil :

Mais je sais que chacun impute, en cas pareil,
Son bonheur à son industrie;
Et, si de quelque échec notre faute est suivie,
Nous disons injures au Sort:
Chose n'est ici plus commune.
Le bien, nous le faisons; le mal, c'est la Fortune:
On a toujours raison, le Destin toujours tort.

## FABLE XV.

### LES DEVINERASSES.

C'est souvent du hasard que naît l'opinion; Et c'est l'opinion qui fait toujours la vogue. Je pourrois fonder ce prologue Sur gens de tous états: tout est prévention, Cabale, entêtement; point ou peu de justice. C'est un torrent: qu'y faire? il faut qu'il ait son cours: Cela fut, et sera toujours.

Une femme à Paris faisoit la pythonisse: On l'alloit consulter sur chaque événement. Perdoit-on un chiffon, avoit-on un amant, Un mari vivant trop au gré de son épouse, Une mère fâcheuse, une femme jalouse; Chez la devineuse on couroit

Pour se faire annoncer ce que l'on désiroit. Son fait consistoit en adresse : Quelques termes de l'art, beaucoup de hardiesse, Du hasard quelquefois, tout cela concouroit, Tout cela bien souvent faisoit crier miracle. Enfin, quoique ignorante à vingt et trois carats,

Elle passoit pour un oracle. L'oracle étoit logé dedans un galetas: Là, cette femme emplit sa bourse,

Et, sans avoir d'autre ressource, Gague de quoi donner un rang à son mari; Elle achète un office, une maison aussi. Voilà le galetas rempli

D'une nouvelle hôtesse à qui toute la ville, Femmes, filles, valets, gros messieurs, tout enfin Alloit, comme autrefois, demander son destin; Le galetas devint l'antre de la Sibylle, L'autre femelle avoit achalandé ce lieu. Cette dernière femme eut beau faire, eut beau dire, Moi, devine! on se moque: eh! messieurs, sais-je lire? Je n'ai jamais appris que ma croix de par Dieu. Point de raisons : fallut deviner et prédire, Mettre à part force bons ducats. Et gagner, malgré soi, plus que deux avocats. Le meuble et l'équipage aidoient fort à la chose : Quatre siéges boiteux, un manche de balai, Tout sentoit son sabbat et sa métamorphose. Quand cette femme auroit dit vrai Dans une chambre tapissée. On s'en seroit moqué : la vogue étoit passée Au galetas ; il avoit le crédit. L'autre femme se morfondit.

L'enseigne fait la chalandise. J'ai vu dans le palais une robe mal mise Gagner gros : les gens l'avoient prise Pour maître tel, qui trainoit après soi Force écoutants. Demandez-moi pourquoi.

## FABLE XVI.

LE CHAT, LA BELETTE, ET LE PETIT LAPIN.

Du palais d'un jeune lapin Dame belette un beau matin S'empara : c'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour Qu'il étoit allé faire à l'aurore sa cour Parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot lapin retourne aux souterrains séjours. La belette avoit mis le nez à la fenêtre. O dieux hospitaliers! que vois-je ici paroître! Dit l'animal chassé du paternel logis. Holà! madame la belette, Que l'on déloge sans trompette, Ou je vais avertir tous les rats du pays. La dame au nez pointu répondit que la terre Étoit au premier occupant. C'étoit un beau sujet de guerre Qu'un logis où lui-même il n'entroit qu'en rampant! Et quand ce seroit un royaume, Je voudrois bien savoir, dit-elle, quelle loi En a pour toujours fait l'octroi A Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, Plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. Jean lapin allégua la coutume et l'usage : Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis Rendu maître et seigneur ; et qui, de père en fils, L'ont de Pierre à Simon , puis à moi Jean , transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage? Or bien, sans crier davantage, Rapportons-nous, dit-elle, à Raminagrobis. C'étoit un chat vivant comme un dévot ermite, Un chat faisant la chattemite, Un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, Arbitre expert sur tous les cas. Jean lapin pour juge l'agrée. Les voilà tous deux arrivés

Devant sa majesté fourrée.

Grippeminand leur dit : Mes enfants , approchez ,

Approchez; je suis sourd, les ans en sont la cause. L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée il vit les contestants,

Grippeminaud le bon apôtre, Jetant des deux côtés la griffe en même temps, Mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre.

Ceci ressemble fort aux débats qu'ont parfois Les petits souverains se rapportant aux rois.

### FABLE XVII.

LA TÊTE ET LA QUEUE DU SERPERT.

Le serpent a deux parties
Du genre humain ennemies ,
Tête et queue; et toutes deux
Ont acquis un nom fameux
Auprès des Parques cruelles :
Si bien qu'autrefois entre elles
Il survint de grands débats
Pour le pas.

La tête avoit toujours marché devant la queue.

La queue au ciel se plaignit, Et lui dit:

Je fais mainte et mainte lieue
Comme il plaît à celle-ci:
Croit-elle que toujours j'en veuille user ainsi:
Je suis son humble servante.
On m's faite, Dieu merci,
Sa sœur et non sa suivante.
Toutes deux de même sang,
Traitez-nous de même sorte:
Aussi bien qu'elle je porte
Un poison prompt et puissant.
Enfin voilà ma requête:
C'est à vous de commander
Qu'on me laisse précéder,
A mon tour, ma sœur la tête.

Je la conduirai si bien, Qu'on ne se plaindra de rien. Le ciel eut pour ces vœux une bonté cruelle. Souvent sa complaisance a de méchants effets: Il devroit être sourd aux aveugles souhaits. Il ne le fut pas lors; et la guide nouvelle,

Qui ne voyoit, au grand jour, Pas plus clair que dans un four, Dounoit tantôt contre un marbre, Contre un passant, contre un arbre: Droit aux ondes du Styx elle mena sa sœur.

Malheureux les états tombés dans son erreur!

## FABLE XVIII.

DE ABIMAL DATS LA LUPE.

Pendant qu'un philosophe assure Que tonjours par leurs sens les hommes sont dupés, Un autre philosophe jure Qu'ils ne nous ont jamais trompés.

Qu'ils ne nous ont jamais trompés. Tous les deux ont raison; et la philosophie Dit vrai quand elle dit que les sens tromperont Tant que sur leur rapport les hommes jugeront;

Mais aussi, si l'on rectifie L'image de l'objet sur son éloignement, Sur le milieu qui l'environne, Sur l'organe et sur l'instrument, Les sens ne tromperont personne. La nature ordonna ces choses sagement : J'en dirai quelque jour les raisons amplement. J'aperçois le soleil : quelle en est la figure? Ici bas ce grand corps n'a que trois pieds de tour : Mais, si je le voyois là haut dans son séjour, Que seroit-ce à mes yeux que l'œil de la nature? Sa distance me fait juger de sa grandeur; Sur l'angle et les côtés ma main la détermine. L'ignorant le croit plat ; j'épaissis sa rondeur : Je le rends immobile; et la terre chemine. Bref , je démens mes yeux en toute sa machine : Ce sens ne me nuit point par son illusion.

Mon ame, en toute occasion, Développe le vrai caché sous l'apparence;

Je ne suis point d'intelligence Avecque mes regards peut-être un peu trop prompts. Ni mon orcille, lente à m'apporter les sons. Quand l'eau courbe un bâton, ma raison le redresse:

La raison décide en maîtresse.
Mes yeux, moyennant ce secours,
Ne me trompent jamais en me mentant toujours.
Si je crois leur rapport, erreur assez commune,
Une tête de femme est au corps de la lune.
Y peut-elle être? non. D'où vient donc cet objet?
Quelques lieux inégaux font de loin cet effet.
La lune nulle part n'a sa surface unie:
Montueuse en des lieux, en d'autres aplanie,
L'ombre avec la lumière y peut tracer souvent

Un homme, un bœuf, un éléphant. Naguère l'Angleterre y vit chose pareille. La lunette placée, un animal nouveau

Parut dans cot astre si beau : Et chacun de crier merveille. Il étoit arrivé là haut un changement Qui présageoit sans doute un grand événement. Savoit-on si la guerre entre tant de puissances N'en étoit point l'effet? Le monarque accourut: Il favorise en roi ces hautes connoissances. Le monstre dans la lune à son tour lui parnt. C'étoit une souris cachée entre les verres : Dans la lunette étoit la source de ces guerres. On en rit. Peuple heureux! quand pourront les François Se donner, comme vous, entiers à ces emplois! Mars nous fait recueillir d'amples moissons de gloire: C'est à nos ennemis de craindre les combats, A nous de les chercher, certains que la Victoire, Amante de Louis, suivra partout ses pas Ses lauriers nous rendront célèbres dans l'histoire.

Méme les Filles de Mémoire
Ne nous ont point quittés; nous goûtons des plaisirs:
La paix fait nos sonhaits, et non point nos soupirs.
Charles en sait jouir : il sauroit dans la guerre
Signaler sa valeur, et mener l'Angleterre
A ces jeux qu'en repos elle voit aujourd'hui.
Cependant s'il pouvoit apaiser la querelle,
Que d'encens! Est-il rien de plus digne de lui?
La carrière d'Auguste a-t-elle été moins belle
Que les fameux exploits du premier des Césars?
O peuple trop heureux! quand la paix viendra-t-elle
Nous rendre, comme vous, tout entiers aux beaux-arts?

FIN DU LIVRE SEPTIÈME



# LIVRE HUITIÈME.

## FABLE PREMIÈRE.

LA MORT BY LE MOUSAST. La mort ne surprend point le sage; Il est toujours prêt à partir, S'étant su lui-même avertir Du temps où l'on se doit résoudre à ce passage. Ce temps, hélas! embrasse tous les temps : Qu'on le partage en jours, en heures, en moments, Il n'en est point qu'il ne comprenne Dans le fatal tribut; tous sont de son domaine; Et le premier instant où les enfants des rois Ouvrent les yeux à la lumière Est celui qui vient quelquefois Fermer pour toujours leur paupière. Défendez-vous par la grandeur ; Alléguez la beauté, la vertu, la jeunesse ; La Mort ravit tout sans pudeur : Un jour le monde entier accroîtra sa richesse. Il n'est rien de moins ignoré; Et, puisqu'il faut que je le die, Rien où l'on soit moins préparé. Un mourant, qui comptoit plus de cent ans de vie, Se plaignoit à la Mort que précipitamment Elle le contraignoit de partir tout à l'heure, Sans qu'il eut fait son testament, Sans l'avertir au moins. Est-il juste qu'on meure Au pied levé? dit-il : attendez quelque peu; Ma femme ne veut pas que je parte sans elle; Il me reste à pourvoir un arrière-neveu;

Souffrez qu'à mon logis j'ajoute encore une aile. Que vous êtes pressante, o déesse cruelle!

Vieillard, lui dit la Mort, je ne t'ai point surpris;

Deux mortels aussi vieux; trouve-m'en dix en France.

Tu te plains sans raison de mon impatience : Eh! n'as-tu pas cent ans? Trouve-moi dans Paris Je devois, ce dis-tu, te donner quelque avis Qui te disposat à la chose : l'aurois trouvé ton testament tout fait, Ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait. Ne te donna-t-on pas des avis quand la cause Du marcher et du mouvement, Quand les esprits, le sentiment, Quand tout faillit en toi? Plus de goût, plus d'onïe; Toute chose pour toi semble être évanouie; Pour toi l'astre du jour prend des soins superflus : Tu regrettes des biens qui ne te touchent plus. Je t'ai fait voir tes camarades, Ou morts, ou mourants, ou malades: Qu'est-ce que tout cela, qu'un avertissement? Allons, vieillard, et sans réplique. Il n'importe à la république Que tu fasses ton testament.

La Mort avoit raison : je voudrois qu'à cet âge On sortit de la vie ainsi que d'un banquet, Remerciant son hôte, et qu'on fit son paquet: Car de combien peut-on retarder le voyage? Tu murmures, vieillard! vois ces jeunes mourir;

Vois-les marcher, vois-les courir A des morts, il est vrai, glorieuses et belles, Mais sures cependant, et quelquefois cruelles. l'ai beau te le crier; mon zèle est indiscret: Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret.

## FABLE II.

LE SAVETIER ET LE PINANCIER:

Un savetier chantoit du matin jusqu'au soir: C'étoit merveille de le voir, Merveille de l'ouïr; il faisoit des passages,

Plus content qu'aucun des sept sages. Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or. Chantoit peu, dormoit moins encor: C'étoit un homme de finance. Si sur le point du jour parfois il sommeilloit, Le savetier alors en chantant l'éveilloit: Et le financier se plaignoit Que les soins de la Providence N'eussent pas au marché fait vendre le dormir, Comme le manger et le boire. En son hôtel il fait venir Le chanteur, et lui dit : Or çà, sire Grégoire, Que gagnez-vous par an?- Par an? ma foi, monsieur, Dit avec un ton de rieur Le gaillard savetier, ce n'est point ma manière De compter de la sorte; et je n'entasse guère Un jour sur l'autre : il suffit qu'à la fin J'attrape le bout de l'année; Chaque jour amène son pain. Hé bien, que gagnez-vous, dites-moi, par journée?-Tantôt plus, tantôt moins : le mal est que toujours (Et sans cela nos gains seroient assez honnêtes), Le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours Qu'il faut chômer; on nous ruine en fêtes : L'une fait tort à l'autre; et monsieur le curé De quelque nouveau saint charge toujours son prône. Le financier, riant de sa naïveté, Lui dit:Je vous veux mettre aujourd'hui sur le trône. Prenez ces cent écus; gardez-les avec soin, Pour vous en servir au besoin. Le savetier crut voir tout l'argent que la terre

Produit pour l'usage des gens. Il retourne chez lui. dans sa cave il enserre L'argent et sa joie à la fois. Plus de chant : il perdit la voix Du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines. Le sommeil quitta son logis; Il cut pour hôtes les soucis, Les soupcons, les alarmes vaincs. Tout le jour il avoit l'œil au guet; et la nuit,

Avoit, depuis plus de cent ans

Si quelque chat faisoit du bruit, Le chat prenoit l'argent. A la fin le pauvre homme S'en courut chez celui qu'il ne réveilloit plus: Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme;

Et reprenez vos cent écus.

## FABLE III.

LE LION, LE LOUP, ET LE REMARD.

Un lion, décrépit, goutteux, n'en pouvant plus, Vouloit que l'on trouvât remède à la vicillesse. Alléguer l'impossible aux rois, c'est un abus.

Celui-ci parmi chaque espèce Manda des médecins : il en est de tous arts. Médecins au lion viennent de toutes parts; De tous côtés lui vient des donneurs de recettes.

Dans les visites qui sont faites Le renard se dispense, et se tient clos et coi. Le loup en fait sa cour, daube, au coucher du roi, Son camarade absent. Le prince tout à l'heure Veut qu'on aille enfumer renard dans sa demeure, Qu'on le fasse venir. Il vient, est présenté; Et sachant que le loup lui faisoit cette affaire : Je crains, sire, dit-il, qu'un rapport peu sincère Ne m'ait à mépris imputé

D'avoir différé cet hommage : Mais j'étois en pèlerinage, Et m'acquittois d'un vœu fait pour votre santé. Même j'ai vu dans mon voyage Gens experts et savants; leur ai dit la langueur Dont votre majesté craint à bon droit la suite. Vous ne manquez que de chaleur; Le long âge en vous l'a détruite : D'un loup écorché vif appliquez-vous la peau Toute chaude et toute fumante : Le secret sans doute en est beau Pour la nature défaillante. Messire loup vous servira, S'il vous plait, de robe de chambre. Le roi goûte cet avis-là.

On écorche, on taille, on démembre Messire loup. Le monarque en soupa, Et de sa peau s'enveloppa.

Messieurs les courtisans, cessez de vous détruire ; Faites, si vous pouvez, votre cour sans vous nuire: Le mal se rend chez vous au quadruple du bien. Les daubeurs ont leur tour d'une ou d'autre manière : Vous êtes dans une carrière

Où l'on ne se pardonne rien.

## FABLE IV.

LE POUVOIR DES PABLES.

#### A MONSIEUR DE BARILLON.

La qualité d'ambassadeur Peut-elle s'abaisser à des contes vulgaires? Vous puis-je offrir mes vers et leurs graces légères? S'ils osent quelquefois prendre un air de grandeur, Seront-ils point traités par vous de téméraires? Vous avez bien d'autres affaires

A démêler que les débats Du lapin et de la belette. Lisez-les, ne les lisez pas ; Mais empêchez qu'on ne nous mette Toute l'Europe sur les bras. Oue de mille endroits de la terre Il nous vienne des ennemis, J'y consens; mais que l'Angleterre Veuille que nos deux rois se lassent d'être amis, J'ai peine à digérer la chose.

N'est-il point encor temps que Louis se repose? Quel autre Hercule enfin ne se trouveroit las De combattre cette hydre? et faut-il qu'elle oppose Une nouvelle tête aux efforts de son bras?

Si votre esprit plein de souplesse, Par éloquence et par adresse, Peut adoucir les cœurs et détourner ce coup, Je vous sacrifirai cent moutons : c'est beaucoup

Pour un habitant du Parnasse. Cependant faites-moi la grace De prendre en don ce peu d'encens: Prenez en gré mes vœux ardents, Et le récit en vers qu'ici je vous dédie. Son sujet vous convient; je n'en dirai pas plus :

Sur les éloges que l'envie Doit avouer qui vous sont dus

Vous ne voulez pas qu'on appuie.

Dans Athène autrefois, peuple vain et léger,

Un orateur, voyant sa patrie en danger, Courut à la tribune; et, d'un art tyrannique, Voulant forcer les cœurs dans une république, Il parla fortement sur le commun salut.

On ne l'écoutoit pas. L'orateur recourut A ces figures violentes

Qui savent exciter les ames les plus lentes : Il fit parler les morts, tonna, dit ce qu'il put; Le vent emporta tout, personne ne s'émut.

L'animal aux têtes frivoles, Étant fait à ces traits, ne daignoit l'écouter; Tous regardoient ailleurs : il en vit s'arrêter A des combats d'enfants, et point à ses paroles. Que fit le harangueur? il prit un antre tour. Cérès, commença-t-il, faisoit voyage un jour Avec l'anguille et l'hirondelle:

Un fleuve les arrête; et l'anguille en nageant,

Comme l'hirondelle en volant, Le traversa bientôt. L'assemblée à l'instant Cria tout d'une voix : Et Cérès, que fit-elle?

Ce qu'elle fit! un prompt courroux L'anima d'abord contre vous.

Quoi! de contes d'enfants son peuple s'embarrasse; Et du péril qui le menace

Lui seul entre les Grecs il néglige l'effet! Que ne demandez-vous ce que Philippe fait? A ce reproche l'assemblée,

A ce reproche l'assemblée, Par l'apologue réveillée, Se donne entière à l'orateur. Un trait de fable en eut l'honneur.

Nons sommes tous d'Athène en ce point; et moi-même, Au moment que je fais cette moralité,

Si Peau-d'âne m'étoit conté, l'y prendrois un plaisir extrême. Le monde est vieux, dit-on : je le crois; cependant Il le faut amuser encor comme un enfant.

## FABLE V.

L'HOMME ET LA PUCE.

Par des vœux importuns nous fatiguons les dieux, Souvent pour des sujets même indignes des hommes : Il semble que le ciel sur tous tant que nous sommes Soit obligé d'avoir incessamment les yeux, Et que le plus petit de la race mortelle, A chaque pas qu'il fait, à chaque bagatelle, Doive intriguer l'Olympe et tous ses citoyens, Comme s'il s'agissoit des Grecs et des Troyens.

Un sot par une puce eut l'épaule mordue. Dans les plis de ses draps elle alla se loger. Hercule, ce dit-il, tu devois bien purger La terre de cette hydre au printemps revenue! Que fais-tu, Jupiter, que du haut de la nue Tu n'en perdes la race afin de me venger!

Pour tuer une puce, il vouloit obliger Ces dieux à lui prêter leur foudre et leur massue.

## FABLE VI.

LES FEMMES ET LE SECRET.

Rien ne pèse tant qu'un secret : Le porter loin est difficile aux dames ; Et je sais même sur ce fait Bon nombre d'hommes qui sont femmes.

Pour éprouver la sienne un mari s'écria, La nuit; étant près d'elle : O dieux ! qu'est-ce cela? Je n'en puis plus! on me déchire! Quoi! j'accouche d'un œuf!—D'un œuf!—Oui, le voilà Frais et nouveau pondu : gardez bien de le dire; On m'appelleroit poule. Enfin n'en parlez pas.

La femme, neuve sur ce cas,
Ainsi que sur mainte autre affaire,
Crut la chose, et promit ses grands dieux de se taire;
Mais ce serment s'évanouit

Avec les ombres de la nuit. L'épouse, indiscrète et peu fine Sort du lit quand le jour fut à peine levé;

Et de courir chez sa voisine: Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé; N'en dites rien surtout, car vous me feriez battre:

Mon mari vient de pondre un œuf gros comme quatre. Au nom de Dien, gardez-vous bien

D'aller publier ce mystère. Vous moquez-vous? dit l'autre : ah! vous ne savez guère Quelle je suis. Allez, ne craignez rien. La femme du pondeur s'en retourne chez elle.

L'autre grille déjà de conter la nouvelle: Elle va la répandre en plus de dix endroits; Au lieu d'un œuf elle en dit trois.

Ce n'est pas encor tout; car une autre commère En dit quatre, et raconte à l'oreille le fait:

Précaution peu nécessaire; Car ce n'était plus un secret. Comme le nombre d'œufs, grace à la renommée, De bouche en bouche alloit croissant, Avant la fin de la journée Ils se montoient à plus d'un cent.

#### FABLE VII.

LE CRIEN QUE PORTE A SON COU LE DÎNÉ DE SON MAÎTRY.

Nous n'avons pas les yeux à l'épreuve des belles, Ni les mains à celle de l'or: Peu de gens gardent un trésor Avec des soins assez fidèles.

Certain chien, qui portoit la pitance au logis, S'étoit fait un collier du diné de son maître. Il étoit tempérant, plus qu'il n'eût voulu l'être

Quand il voyoit un mets exquis; Mais enfin il l'étoit; et tous tant que nous sommes, Nous nous laissons tenter à l'approche des biens. Chose étrange! on apprendla tempérance aux chien:

Chose étrange! on apprend la tempérance aux chiens, Et l'on ne peut l'apprendre aux hommes! Ce chien-ci donc étant de la sorte atourné, Un màtin passe, et veut lui prendre le diné.

Il n'en eut pas toute la joie Qu'il espéroit d'abord : le chien mit bas la proie Pour la défendre mieux, n'en étant plus chargé.

Grand combat. D'autres chiens arrivent : Ils étoient de ceux-là qui vivent

Sur le public, et craignent peu les coups.
Notre chien, se voyant trop foible contre eux tous,
Et que la chair couroit un danger manifeste,
Voulut avoir sa part; et, lui sage, il leur dit:
Point de courroux, messieurs, mon lopin me suffit:

Faites votre profit du reste. A ces mots, le premier, il vous happe un morceauEt chacun de tirer, le mâtin, la canaille, A qui mieux mieux : ils firent tous ripaille; Chacun d'eux eut part au gâteau.

Je crois voir en ceci l'image d'une ville Où l'on met les deniers à la merci des gens. Échevins, prevôt des marchands,

Tout fait sa main: le plus habile Donne aux autres l'exemple; et c'est un passe-temps De leur voir nettoyer un monceau de pistoles. Si quelque scrupuleux par des raisons frivoles Veut défendre l'argent, et dit le moindre mot,

On lui fait voir qu'il est un sot. Il n'a pas de peine à se rendre : C'est bientôt le premier à prendre.

## FABLE VIII.

LE RIBUR ET LES POISSONS.

On cherche les rieurs, et moi je les évite.
Cet art veut sur tout autre un suprême mérite:
Dieu ne créa que pour les sots
Les méchants diseurs de bons mots.
l'en vais peut-être en une fable
Introduire un; peut-être aussi
Que quelqu'un trouvera que j'aurai réussi.

Un rieur étoit à la table D'un financier, et n'avoit en son coin Que de petits poissons : tous les gros étoient loin. Il prend donc les menus, puis leur parle à l'oreille; Et puis il feint, à la pareille, D'écouter leur réponse. On demeura surpris :

Cela suspendit les esprits.
Le rieur alors, d'un ton sage,
Dit qu'il craignoit qu'un sien ami,
Pour les Grandes Indes parti,
N'eût depuis un an fait naufrage.
Il s'en informoit donc à ce menu fretin :

Mais tous lui répondoient qu'ils n'étoient pas d'un âge A savoir au vrai son destin ;

Les gros en sauroient davantage. N'en puis-je donc, messieurs, un gros interroger?

De dire si la compagnie
Prit goût à la plaisanterie,
J'en doute; mais enfin il les sut engager
A lui servir d'un monstre assez vieux pour lui dire

Tous les noms des chercheurs de mondes inconnus Qui n'en étoient pas revenus, Et que depuis cent ans sous l'ablme avoient vus

Les anciens du vaste empire.

## FABLE IX.

LE BAT ET L'HUITAE.

Un rat, hôte d'un champ, rat de peu de cervelle, Des lares paternels un jour se trouva soûl. Il laisse là le champ, le grain et la javelle, Va courir le pays, abandonne son trou.

Sitôt qu<sup>i</sup>il fut hors de la case : Que le monde, dit-il, est grand et spacieux! Voilà les Apennins, et voicile Caucase! La moindre taupinée étoit mont à ses yeux. Au bout de quelques jours, le voyageur arrive En un certain canton où Téthys sur la rive Avoit laissé mainte huître; et notre rat d'abord Crut voir, en les voyant, des vaisseaux de haut bord. Certes, dit-il, mon père étoit un pauvre sire! Il n'osoit voyager, craintif au dernier point. Pour moi, j'ai déjà vu le maritime empire: J'ai passé les déserts; mais nous n'y bûmes point. D'un certain magister le rat tenoit ces choses,

Et les disoit à travers champs; N'étant point de ces rats qui, les livres rongeants,

Se font savants jusques aux dents. Parmi tant d'huitres toutes closes, Une s'étoit ouverte; et, bâillant au soleil,

Par un doux zéphyr réjouie,
Humoit l'air, respiroit, étoit épanouie,
Blanche, grasse, et d'un goût, à la voir, nompareil.
D'aussi loin que le rat voit cette hultre qui bhille:
Qu'aperçois-je, dit-il; c'est quelque victuaille!
Et, ai je ne me trompe à la couleur du mets,
Je dois faire aujourd'hui bonne chère, ou jamais.
Là dessus mattre rat, plein de belle espérance,
Approche de l'écaille, allonge un peu le cou,
Se sent pris comme aux lacs; car l'hultre tout d'un coup
Se referme, et voilà ce que fait l'ignorance.

Cette fable contient plus d'un enseignement.
Nous y voyons premièrement
Que ceux qui n'ont du monde aucune expérience
Sont aux moindres objets frappés d'étonnement;
Et puis nous y pouvons apprendre

Que tel est pris qui croyoit prendre.

## FABLE X.

L'OURS ET L'AMATRUM DES JARDIES.

Certain ours montagnard, ours à demi léché, Confiné par le Sort dans un bois solitaire, Nouveau Bellérophon, vivoit seul et caché. Il fût devenu fou : la raison, d'ofdinaire, N'habite pas long-temps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler, et meilleur de se taire; Mais tous deux sont mauvais alors qu'ils sont outrés.

Nul animal n'avoit affaire Dans les lieux que l'ours habitoit; Si bien que, tout ours qu'il étoit, Il viut à s'ennuyer de cette triste vie. Pendant qu'il se livroit à la mélancolie,

Pendant qu'il se livroit à la mélancolie, Non loin de là certain vieillard S'ennuyoit aussi de sa part.

Il aimoit les jardins, étoit prêtre de Flore; Il l'étoit de Pomone encore.

Ces deux emplois sont beaux ; mais je voudrois parmi Quelque doux et discret ami.

Les jardins parlent peu, si ee n'est dans mon livre: De façon que, lassé de vivre

Avec des gens muets, notre homme, un beau matin, Va chercher compagnie, et se met en campague. L'ours, porté d'un même dessein,

L'ours, porte d'un meme dessein, Venoit de quitter sa montagne. Tous deux, par un cas surprenant, Se rencontrent en un tournant.

L'homme eut peur:mais comment esquiver?et que faire? Se tirer en Gascon d'une semblable affaire Est le mieux : il sut donc dissimuler sa peur.

L'ours, très mauvais complimenteur, Lui dit : Viens-t'en me voir. L'autre reprit : Seigneur, Vous voyez mon logis; si vous me vouliez faire Tant d'honneur que d'y prendre un champêtre repas, J'ai des fruits, j'ai du lait : ce n'est peut-être pas De nosseigneurs les ours le manger ordinaire; Mais j'offre ce que j'ai. L'ours l'accepte; et d'aller. Les voilà bons amis avant que d'arriver : Arrivés, les voilà se trouvant bien ensemble;

Et bien qu'on soit, à ce qu'il semble, Beaucoup mieux seul qu'avec des sots, Comme l'ours en un jour ne disoit pas deux mots, L'homme pouvoit sans bruit vaquer à son ouvrage. L'ours alloit à la chasse, apportoit du gibier; Faisoit son principal métier

D'être bon émoucheur; écartoit du visage De son ami dormant ce parasite ailé

Que nous avons mouche appelé.
Un jour que le vieillard dormoit d'un profond somme,
Sur le bout de son nez une allant se placer
Mit l'ours au désespoir; il ent beau la chasser.
Je t'attraperai bien, dit-il; et voici comme.
Aussitôt fait que dit: le fidèle émoucheur
Vous empoigne un pavé le lance avec roideur,
Casse la tête à l'homme en écrasant la mouche;
Et non moins bon archer que mauvais raisonneur,
Roide mort étendu sur la place il le couche.

Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami; Mieux vaudroit un sage ennemi.

## FABLE XI.

LES DEUX ANIS.

Deux vrais amis vivoient au Monomotapa; L'un ne possédoit rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là Valent bien, dit-on, ceux du nôtre.

Une nuit que chacun s'occupoit au sommeil, Et mettoit à profit l'absence du soleil, Un de nos deux amis sort du lit en alarme; Il court chez son intime, éveille les valets: Morphée avoit touché le seuil de ce palais. L'ami couché s'étonne; il prend sa bourse, il s'arme, Vient trouver l'autre, et dit: Il vous arrive peu De courir quand on dort; vous me paroissiez homme A mieux user du temps destiné pour le somme: N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu? En voici. S'il vous est venn quelque querelle, l'ai mon épée; allons. Vous ennuyez-vous point De coucher toujours seul? une esclave assez belle Étoit à mes côtés; voulez-vous qu'on l'appelle? Non, dit l'ami, ce n'est ni l'un ni l'autre point:

Je vous rends grace de ce zèle.

Vous m'êtes, en dormant, un pen triste apparu;
J'ai craint qu'il ne fût vrai; je suis vite accouru.

Ce maudit songe en est la cause.

Qui d'eux aimoit le mieux? que t'en semble, lecteur? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose. Qu'un ami véritable est une donce chose! Il cherche vos besoins au fond de votre cœur;

Il vous épargne la pudeur De les lui découvrir vous-même : Un songe, un rien, tout lui fait peur Quand il s'agit de ce qu'il aime.

## FABLE XII.

LE COCHON, LA CRÈVEE, ET LE MOUTON.

Une chèvre, un mouton, avec un cochon gras, Montés sur même char s'en alloient à la foire. Leur divertissement ne les y portoit pas; On s'en alloit les vendre, à ce que dit l'histoire: Le charton n'avoit pas dessein De les mener voir Taharin.

Dom pourceau crioit en chemin Comme s'il avoit eu cent bouchers à ses trousses: C'étoit une clameur à rendre les gens sourds.

L'etoit une clameur a rendre les gens sourds.
Les autres animaux, créatures plus douces,
Bonnes gens, s'étonnoient qu'il criât au secours;
Ils ne voyoient nul mal à craindre.
Le charton dit au porc : Qu'as-tu tant à te plaindre

Le charton dit au porc : Qu'as-tu tant à te plaindre? Tu nous étourdis tous : que ne te tiens-tu coi? Ces deux personnes-ci, plus honnêtes que toi, Devroientt'apprendre à vivre, ou du moins à te taire : Regarde ce mouton, a-t-il dit un seul mot?

Il est sage. Il est un sot, Repartit le cochon : s'il savoit son affaire, Il criroit comme moi du haut de son gosier;

Et cette autre personne honnête Criroit tout du haut de sa tête. Ils pensent qu'on les veut seulement décharger, La chèvre de son lait, le mouton de sa laine:

Je ne sais pas s'ils ont raison; Mais, quant à moi, qui ne suis bon Qu'à manger, ma mort est certaine. Adieu mon toit et ma maison.

Dom pourceau raisonnoit en subtil personnage : Mais que lui servoit-il? Quand le mal est certain , La plainte ni la peur ne changent le destin; Et le moins prévoyant est toujours le plus sage.

## FABLE XIII.

TIRGIS ST AMARANTE.

#### POUR MADEMOISELLE DE SILLERY.

J'avois Ésope quitté, Pour être tout à Boccace; Mais une divinité Vent revoir sur le Parnasse Des fables de ma façon. Or, d'aller lui dire , Non, Sans quelque valable excuse, Ce n'est pas comme on en use Avec des divinités, Surtout quand ce sont de celles Que la qualité de Belles Fait reines des volontés. Car, afin que l'on le sache, C'est Sillery qui s'attache A vouloir que de nouveau Sire Loup, sire corbeau, Chez moi se parlent en rime. Qui dit Sillery dit tout: Peu de gens en leur estime Lui refusent le haut bout; Comment le pourroit-on faire? Pour venir à notre affaire, Mes contes, à son avis, Sont obscurs : les beaux esprits N'entendent pas toute chose. Faisons donc quelques récits Qu'elle déchiffre sans glose :

Amenons des bergers; et puis nous rimerons Ce que disent entre eux les loups et les moutons.

Tircis disoit un jour à la jeune Amarante : Ah! si vous connoissiez comme moi certain mal Qui nous plaît et qui nous enchante,

Il n'est bien sous le ciel qui vous parût égal. Souffrez qu'on vous le communique;

Croyez-moi n'ayez point de peur Voudrois-je vous tromper, vous, pour qui je me pique Des plus doux sentiments que puisse avoir un cœur?

Amarante aussitôt réplique : Comment l'appelez-vous, ce mal? quel est son nom? -L'amour. - Ce mot est beau. Dites-moi quelques mar-A quoi je le pourrai connoître : que sent-on? [ques Des peines près de qui le plaisir des monarques Est ennuyeux et fade : on s'oublie, on se plait

Toute seule en une forêt. Se mire-t-on près d'un rivage,

Ce n'est pas soi qu'on voit; on ne voit qu'une image Oni sans cesse revient, et qui suit en tous lieux :

Pour tout le reste on est sans yeux. Il est un berger du village

Dont l'abord, dont la voix, dont le nom fait rougir : On soupire à son souvenir;

On ne sait pas pourquoi, cependant on soupire; On a peur de le voir, encor qu'on le désire.

Amarante dit à l'instant : Oh, oh! c'est là ce mal que vous me prêchez tant! Il ne m'est pas nouveau : je pense le connoître.

Tircis à son but croyoit être, Quand la belle ajouta : Voilà tout justement Ce que je sens pour Clidamant. L'autre pensa mourir de dépit et de honte.

Il est force gens comme lui, Qui prétendent n'agir que pour leur propre compte, Et qui font le marché d'autrui.

#### FABLE XIV.

LES OBSCOURS DE LA LICYER.

La femme du lion mourut : Aussitôt chacun accourut Pour s'acquitter envers le prince De certains compliments de consolation, Qui sont surcroit d'affliction. Il fit avertir sa province Que les obsèques se feroient Un tel jour, en tel lieu; ses prevots y seroient

Pour régler la cérémonie, Et pour placer la compagnie. Jugez si chacun s'y trouva. Le prince aux cris s'abandonna, Et tout son antre en résonna: Les lions n'ont point d'autre temple.

On entendit, à son exemple, Rugir en leur patois messieurs les courtisans.

Je définis la cour un pays où les gens,

Tristes, gais, prêts à tout, à tout indifférents, Sont ce qu'il plaît au prince, ou, s'ils ne peuvent l'être,

Tâchent au moins de le paroitre. Peuple caméléon , peuple singe du maître ; On diroit qu'un esprit anime mille corps : C'est bien là que les gens sont de simples ressorts.

Pour revenir à notre affaire, Le cerf ne pleura point. Comment l'eut-il pu faire? Cette mort le vengeoit : la reine avoit jadis

Étranglé sa femme et son fils.

Bref, il ne pleura point. Un flatteur l'alla dire, Et soutint qu'il l'avoit vu rire. La colère du roi, comme dit Salomon, Est terrible, et surtout celle du roi lion; Mais ce cerf n'avoit pas accoutumé de lire. Le monarque lui dit : Chétif hôte des bois, Tu ris! tu ne suis pas ces gémissantes voix! Nous n'appliquerons point sur tes membres profanes

Nos sacrés ongles : venez, loups, Vengez la reine; immolez tous Ce traitre à ses augustes mânes. Le cerf reprit alors : Sire, le temps des pleurs Est passé; la douleur est ici superflue. Votre digne moitié, couchée entre des fleurs,

Tout près d'ici m'est apparue; Et je l'ai d'abord reconnue. Ami, m'a-t-elle dit, garde que ce convoi, Quand je vais chez les dieux, ne t'oblige à des larmes. Aux champs élysiens j'ai goûté mille charmes, Conversant avec ceux qui sont saints comme moi. Laisse agir quelque temps le désespoir du roi. J'y prends plaisir. A peine on eut oui la chose, Qu'on se mit à crier : Miracle! apothéose! Le cerf eut un présent, bien loin d'être puni.

Amusez les rois par des songes, Flattez-les, payez-les d'agréables mensonges: Quelque indignation dont leur cœur soit rempli, Ils goberont l'appât ; vous serez leur ami.

## FABLE XV.

LE BAT ET L'ÉLÉPHART.

Se croire un personnage est fort commun en France: On y fait l'homme d'importance, Et l'on n'est souvent qu'un bourgeois. C'est proprement le mal françois. La sotte vanité nous est particulière. Les Espagnols sont vains, mais d'une autre manière : Leur orgueil me semble, en un mot, Beaucoup plus fou, mais pas si sot. Donnons quelque image du nôtre, Qui sans doute en vaut bien un autre.

Un rat des plus petits voyait un éléphant Des plus gros, et railloit le marcher un peu lent De la bête de haut parage, Qui marchoit à gros équipage. Sur l'animal à triple étage Une sultane de renom, Son chien, son chat et sa guenon, Son perroquet, sa vieille, et toute sa maison S'en alloit en pèlerinage. Le rat s'étonnoit que les gens Fussent touchés de voir cette pesante masse:

Comme si d'occuper ou plus ou moins de place Nous rendoit, disoit-il, plus ou moins importants! Mais qu'admirez-vous tant en lui, vous autres hommes? Seroit-ce ce grand corps qui fait peur aux enfants? Nous ne nous prisons pas, tout petits que nous sommes,

D'un grain moins que les éléphants. Il en auroit dit davantage; Mais le chat, sortant de sa cage, Lui fit voir en moins d'un instant Qu'un rat n'est pas un éléphant.

## FABLE XVI.

L'HOROSCOPE.

On rencontre sa destinée Souvent par des chemins qu'on prend pour l'éviter.

Un père eut pour toute lignée Un fils qu'il aima trop, jusques à consulter Sur le sort de sa géniture Les diseurs de bonne aventure. Un de ces gens lui dit que des lions surtout Il éloignat l'enfant jusques à certain age ;

Jusqu'à vingt ans, point davantage. Le père, pour venir à hout D'une précantion sur qui rouloit la vie De celui qu'il aimoit, désendit que jamais On lui laissat passer le seuil de son palais. Il pouvoit, sans sortir, contenter son envie, Avec ses compagnons tout le jour badiner,

Sauter, courir, se promener. Quand il fut en l'âge où la chasse Plait le plus aux jeunes esprits, Cet exercice avec mépris Lui fut dépeint; mais, quoi qu'on fasse, Propos, conseil, enseignement,

Rien ne change un tempérament. Le jeune homme, inquiet, ardent, plein de courage, A peine se sentit des bouillons d'un tel age,

Qu'il soupira pour ce plaisir. Plus l'obstacle étoit grand, plus fort fut le désir. Il savoit le sujet des fatales défeuses; Et comme ce logis, plein de magnificence,

Abondoit partout en tableaux, Et que la laine et les pinceaux Traçoient de tous côtés chasses et paysages,

En cet endroit des animaux,

En cet autre des personnages, Le jeune homme s'émeut, voyant peint un lion : Ah, monstre! cria-t-il, c'est toi qui me fais vivre Dans l'ombre et dans les fers! A ces mots il se livre Aux transports violents de l'indignation,

Porte le poing sur l'innocente bête. Sous la tapisserie un clou se rencontra: Ce clou le blesse, il pénétra

Jusqu'aux ressorts de l'ame ; et cette chère tête Pour qui l'art d'Esculape en vain fit ce qu'il put, Dut sa perte à ces soins qu'on prit pour son salut.

Même précaution nuisit au poète Eschyle. Quelque devin le menaça, dit-on, De la chute d'une maison. Aussitôt il quitta la ville, Mit son lit en plein champ, loin des toits, sous les cieux. Un aigle, qui portoit en l'air une tortue, Passa par là, vit l'homme, et sur sa tête nue,

Qui parut un morceau de rocher à ses yeux, Étant de cheveux dépourvue, Laissa tomber sa proie asin de la casser : Le pauvre Eschyle ainsi sut ses jours avancer.

De ces exemples il résulte Que cet art, s'il est vrai, fait tomber dans les maux Que craint celui qui le consulte ; Mais je l'en justifie, et maintiens qu'il est faux.

Je ne crois point que la Nature Se soit lié les mains, et nous les lie encor

Jusqu'au point de marquer dans les cieux notre sort :

Il dépend d'une conjoncture De lieux, de personnes, de temps; Non des conjonctions de tous ces charlatans. Ce berger et ce roi sont sous même planète; L'un d'eux porte le sceptre et l'autre la houlette. Jupiter le vouloit ainsi.

Qu'est-ce que Jupiter? un corps sans connoissance. D'où vient donc que son influence Agit différemment sur ces deux hommes-ci? Puis, comment pénétrer jusques à notre monde? Comment percer des airs la campagne profonde ! Percer mars, le soleil, et des vides sans fin! Un atome la peut détourner en chemin : Où l'iront retrouver les faiseurs d'horoscope? L'état où nous voyons l'Europe Mérite que du moins quelqu'un d'eux l'ait prévu : Que ne l'a-t-il donc dit ? Mais nul d'eux ne l'a su.

L'immense éloignement, le point, et sa vitesse, Celle aussi de nos passions, Permettent-ils à leur foiblesse De suivre pas à pas toutes nos actions?

Notre sort en dépend : sa course entresuivie Ne va, non plus que nous, jamais d'un même pas; Et ces gens veulent au compas Tracer le cours de notre vie

.Il ne se faut point arrêter Aux deux faits ambigus que je viens de conter. Ce fils par trop chéri, ni le bon homme Eschyle, N'y font rien : toutaveugle et menteur qu'est cet art, Il peut frapper au but une fois entre mille ; Ce sont des effets du hasard.

## FABLE XVII.

L'ANE ET LE CHIEN.

Il se faut entr'aider ; c'est la loi de nature. L'âne un jour pourtant s'en moqua, Et ne sais comme il y manqua; Car il est bonne créature.

Il alloit par pays, accompagné du chien, Gravement, sans songer à rien ;

Tous deux suivis d'un commun maître. Ce maître s'endormit. L'âne se mit à paître :

Il étoit alors dans un pré Dont l'herbe étoit fort a son gré.

Point de chardons pourtant ;il s'en passa pour l'heure : Il ne faut pas toujours être si délicat ;

Et faute de servir ce plat, Rarement un festin demeure.

Notre baudet s'en sut enfin Passer pour cette fois. Le chien, mourant de faim, Lui dit : Cher compagnon, baisse-toi, je te prie :

Je prendrai mon diné dans le panier au pain.
Point de réponse ; mot : le roussin d'Arcadie
Craignit qu'en perdant un moment
Il ne perdit un coup de dent.
Il fit long-temps la sourde oreille.
Enfin il répondit : Ami, je te conseille
D'attendre que ton maltre ait fini son sommeil;
Car il te donnera sans faute, à son réveil,

Ta portion accoutumée: Il ne sauroit tarder beaucoup.

Sur ces entrefaites un loup
Sort du bois, et s'en vient: autre bête affamée.
L'âne appelle aussitôt le chien à son secours.
Le chien ne houge, et dit: Ami, je te conseille
De fuir en attendant que ton maître s'éveille;
Il ne sauroit tarder: détale vite, et cours.
Que si ce loup t'atteint, casse-lui la mâchoire:
On t'a ferré de neuf; et, si tu me veux croire,
Tu l'étendras tout plat. Pendant ce beau discours,
Seigneur loup étrangla le baudet sans remède.

Je conclus qu'il faut qu'on s'entr'aide.

## FABLE XVIII.

LE BASSA ET LE MARGHAND.

Un marchand grec en certaine contrée Faisoit trafic. Un bassa l'appuyoit; De quoi le Grec en bassa le payoit, Non en marchand : tant c'est chère denrée Qu'un protecteur ! Celui-ci coûtait tant, Que notre Grec s'alloit partout plaignant. Trois autres Turos d'un rang moindre en puissance Lui vont offrir leur support en commun. Eux trois vouloient moins de reconnoissance Ou'à ce marchand il n'en coûtoit pour un. Le Grec écoute ; avec eux il s'engage. Et le bassa du tout est averti : Même on lui dit qu'il joûra, s'il est sage, A ces gens-là quelque méchant parti, Les prévenant, les chargeant d'un message Pour Mahomet, droit en son paradis, Et sans tarder ; sinon ces gens unis Le préviendront, bien certain qu'à la ronde Il a des gens tout prêts pour le venger : Quelque poison l'enverra protéger Les trafiquants qui sont en l'autre monde. Sur cet avis le Turc se comporta Comme Alexandre ; et, plein de confiance, Chez le marchand tout droit il s'en alla, Se mit à table. On vit tant d'assurance En ses discours et dans tout son maintien, Qu'on ne crut point qu'il se doutât de rien. Ami, dit-il, je sais que tu me quittes ; Même l'on veut que j'en craigne les suites ; Mais je te crois un trop homme de bien; Tu n'as point l'air d'un donneur de breuvage. Je n'en dis pas là-dessus davantage. Quant à ces gens qui pensent t'appuyer, Écoute-moi : sans tant de dialogue Et de raisons qui pourroient t'ennuyer, Je ne te veux conter qu'un apologue.

Il étoit un berger, son chien, et son troupeau. Quelqu'un lui demanda ce qu'il prétendoit faire D'un dogue de qui l'ordinaire Étoit un pain entier. Il falloit bien et beau Donner cet animal au seigneur du village.

Lui, berger, pour plus de ménage, Auroit deux ou trois mâtineau, Qui, lui dépensant moins, veilleroient aux tronpeaux Bien mieux que cette bête seule.

Il mangeoit plus que trois; mais on ne disoit pas Qu'il avoit aussi triple gueule

Quand les loups livroient des combats. Le berger s'en défait ; il prend trois chiens de taille A lui dépenser moins, mais à fuir la bataille. Le troupeau s'en sentit. Et tu te sentiras

Du choix de semblable canaille. Si tu fais bien tu reviendras à moi. Le Grec le crut.

Ceci montre aux provinces Que, tout compté, mieux vaut en bonne foi S'abandonner a quelque puissant roi Que s'appuyer de plusieurs petits princes.

## FABLE XIX.

L'AVANTAGE DE LA SCIENCE.

Entre deux bourgeois d'une ville S'émut jadis un différent: L'un étoit pauvre, mais habile; L'autre riche, mais ignorant. Celui-ci sur son concurrent Vouloit emporter l'avantage; Prétendoit que tout homme sage Étoit tenu de l'honorer.

C'étoit tout homme sot : car pourquoi révérer Des biens dépourvus de mérite? La raisou m'en semble petite. Mon ami , disoit-il souvent Au savant ,

Vous vous croyez considérable:
Mais, dites-moi, tenez-vous table?
Que sert à vos pareils de lire incessamment?
Ils sont toujours logés à la troisième chambre,
Vêtus au mois de juin comme au mois de décembre,
Ayant pour tout laquais leur ombre seulement.

La république a bien affaire
De gens qui ne dépensent rien!
Je ne sais d'homme nécessaire
Que celui dont le luxe épand beaucoup de bien.
Nous en usons, Dieu sait! notre plaisir occupe
L'artisan, le vendeur, celui qui fait à jupe,
Et celle qui la porte, et vous, qui dédiez

A messicurs les gens de finance De méchants livres bien payés. Ces mots remplis d'impertinence Eurent le sort qu'ils méritoient. L'homme lettré se tut, il avoit trop à dire. La guerre le vengea bien micux qu'une satire. Mars détruisit le lieu que nos gens habitoient :

L'un et l'autre quitta sa ville.
L'un et l'autre quitta sa ville.
L'ignorant resta saus asile;
Il reçut partout des mépris.
L'autre reçut partout quelque faveur nouvelle.
Cela décida leur querelle.

Laissez dire les sots : le savoir a son prix.

#### FABLE XX.

JUPITER BY LES TORNERSES.

Jupiter, voyant nos fautes,
Dit un jour, du haut des airs:
Remplissons de nouveaux hôtes
Les cantons de l'univers
Habités par cette race
Qui m'importune et me lasse.
Va-t'en, Mercure, aux enfers;
Amène-moi la Furie
La plus cruelle des trois.
Race que j'ai trop chérie,
Tu périras cette fois!
Jupiter ne tarda guère
A modèrer son transport.

O vous, rois, qu'il voulut faire Arbitres de notre sort, Laissez entre la colère Et l'orage qui la suit L'intervalle d'une nuit.

Le dieu dont l'aile est légère Et la langue a des douceurs, Alla voir les noires sœurs. A Tisiphone et Mégère Il préféra, ce dit-on, L'impitoyable Alecton. Ce choix la rendit si fière, Qu'elle jura par Pluton Que toute l'engeance humaine Seroit bientôt du domaine Des déités de là bas. Jupiter n'approuva pas Le serment de l'Euménide. Il la renvoie; et pourtant Il lance un foudre à l'instant Sur certain peuple perfide. Le tonnerre ayant pour guide Le père même de ceux Qu'il menaçoit de ses feux, Se contenta de lenr crainte; Il n'embrasa que l'enceinte D'un désert inhabité : Tout père frappe à côté. Qu'arriva-t-il? Notre engeance Prit pied sur cette indulgence. Tout l'Olympe s'en plaignit; Et l'assembleur de nuages Jura le Styx, et promit De former d'autres orages : Ils seroient sûrs. On sourit; On lui dit qu'il étoit père, Et qu'il laissat, pour le mieux, A quelqu'un des autres dieux D'autres tonnerres à faire. Vulcain entreprit l'affaire. Ce dieu remplit ses fourneaux De deux sortes de carreaux : L'un jamais ne se fourvoie; Et c'est celui que toujours L'Olympe en corps nous envoie : L'autre s'écarte en son cours ;

Ce n'est qu'aux monts qu'il en coûte; Bien souvent même il se perd; Et ce dernier en sa route Nous vient du seul Jupiter.

#### FABLE XXI.

LE PAUCON ET LE CHAPOR.

Une traîtresse voix bien souvent nous appelle; Ne vous pressez donc nullement: Ce n'étoit pas un sot, non, non, et croyez-m'en; Que le chien de Jean de Nivelle.

Un citoyen du Mans, chapon de son métier, Étoit sommé de comparoître Par devant les lares du maître, Au pied d'un tribunal que nous nommons foyer. Tous les gens lui crioient, pour déguiser la chose: Petit, petit, petit! mais, loin de s'y fier, Le Normand et demi laissoit les gens crier. Serviteur, disoit-il, votre appât est grossier:

On ne m'y tient pas, et pour cause. Cependant un faucon sur sa perche voyoit Notre Manseau qui s'enfuyoit.

Les chapons ent en nous fort peu de confiance, Soit instanct, soit expérience. Celui-ci, qui ne fut qu'avec peine attrapé, Devoit, le lendemain, être d'un grand soupé,

Fort à l'aise en un plat: honneur dont la volaille Se seroit passée aisément. L'oiseau chasseur lui dit: Ton peu d'entendement Mo rend tout étonde Vous p'ètre que procille

L'oiseau chasseur lui dit: Ton peu d'entendement Me rend tout étonné. Vous n'êtes que racaille, Gens grossiers, sans esprit, à qui l'on n'apprend rien. Pour moi, je sais chasser, et revenir au maître, Le vois-tu pas à la fenêtre?

Il t'attend : es-tu sourd? Je n'entends que trop bien, Repartit le chapon : mais que me veut-il dire? Et ce beau cuisinier armé d'un grand couteau? Reviendrois-tu pour cet appeau?

Laisse-moi fuir, cesse de rire De l'indocilité qui me fait envoler Lorsque d'un ton si doux on s'en vient m'appeler. Si tu voyois mettre à la broche

Tous les jours autant de faucons, Que j'y vois mettre de chapons, Tu ne me ferois pas un semblable reproche.

## FABLE XXII.

LE CHAT ET LE BAT.

Quatre animaux divers, le chat grippe-fromage, Triste oiseau le hibou, ronge-maille le rat, Dame belette au long corsage, Toutes gens d'esprit scélérat,

Hantoient le tronc pourri d'un pin vieux et sauvage. Tant y furent, qu'un soir à l'entour de ce pin, L'homme tendit ses rets. Le chat, de grand matin, Sort pour aller chercher sa proie.

Les derniers traits de l'ombre empéchent qu'il ne voic Le filet : il y tombe, en danger de mourir; Et mon chat de crier; et le rat d'accourir : L'un plein de désespoir, et l'autre plein de joie; Il voyoit dans les lacs son mortel ennemi.

Le pauvre chat dit: Cher ami,
Les marques de ta bienveillance
Sont communes en mon endroit;
Viens m'aider à sortir du piége où l'ignorance
M'a fait tomber. C'est à bon droit
Que seul entre les tiens, par amour singulière,
Je t'ai toujours choyé, t'aimant comme mes yeux.
Je n'en ai point regret, et j'en rends grace aux dieux.

J'allois leur faire ma prière, Comme tout dévot chat en use les matins. Ce réseau me retient, ma vie est en tes mains; Viens dissoudre ces nœuds. Et quelle récompense

En aurai-je? reprit le rat.
Je jure éternelle alliance
Avec toi, repartit le chat.
Dispose de ma griffe, et sois en assurance :
Envers et contre tous je te protégerai;
Et la belette mangerai
Avec l'époux de la chouette :

Avec l'epoux de la chouette : Ils t'en veulent tous deux. Le rat dit : Idiot! Moi ton libérateur! Je ne suis pas is sot.

Puis il s'en va vers sa retraite:
La belette étoit près du trou.
Le rat grimpe plus haut; il y voit le hibou.
Dangers de toutes parts: le plus pressant l'emporte.
Ronge-maille retourne au chat, et fait an sorte
Qu'il détache un chaînon, puis un autre, et puis tant
Qu'il dégage enfin l'hypocrite.

L'homme paroît en cet instant; Les nouveaux alliés prennent tous deux la fuite. A quelque temps de là, notre chat vit de loin Son rat qui se tenoit alerte et sur ses gardes: Ah, mon frère! dit-il, viens m'embrasser; ton soin

Me fait injure; tu regardes
Comme ennemi ton allié.
Penses-tu que j'aie oublié
Qu'après Dieu je te dois la vie?
Et moi, reprit le rat, penses-tu que j'oublie
Ton naturel? Aucun traité
Peut-il forcer un chat à la reconnoissance?
S'assure-t-on sur l'alliance
Qu'a faite la nécessité?

## FABLE XXIII.

LE TORREST ET LA RIVIÈRE.

Avec grand bruit et grand fracas
Un torrent tomboit des montagnes:
Tout fuyoit devant lui; l'horreur suivoit ses pas;
Il faisoit trembler les campagnes.
Nul voyageur n'osoit passer
Une barrière si puissante:
Un seul vit des voleurs; et, se sentant presser,
Il mit entre eux et lui cette onde menaçante.
Ce n'étoit que menace et bruit sans profondeur:
Notre homme enfin n'eut que la peur.
Ce succès lui donnant courage,
Et les mêmes voleurs le poursuivant toujours,
Il rencontra sur son passage

Une rivière dont le cours, Image d'un sommeil doux, paisible et tranquille, Lui fit croire d'abord ce trajet fort facile: Point de bords escarpés, un sable pur et net.
Il entre; et son cheval le met
A couvert des voleurs, mais non de l'onde noire:
Tous deux au Styx allèrent boire;
Tous deux, à nager malheureux,
Allèrent traverser au séjour ténébreux,
Bien d'autres fleuves que les nôtres.

Les gens sans hruit sont dangereux : Il n'en est pas ainsi des autres.

## FABLE XXIV.

L'ÉDUCATION.

Laridon et César, frères dont l'origine Venoit de chiens fameux, beaux, bien faits, et hardis, A deux maîtres divers échus au temps jadis, Hantoient, l'un les forêts, et l'autre la cuisine. Ils avoient eu d'abord chacun un autre nom;

Mais la diverse nourriture Fortifiant en l'un cette heureuse nature, En l'autre l'altérant, un certain marmiton

Nomma celui-ci Laridon.
Son frère, ayant couru mainte haute aventure,
Mis maint cerf aux abois, maint sanglier abattu,
Fut le premier César que la gent chienne ait eu.
On eut soin d'empêcher qu'une indigne maîtresse
Ne sît en ses ensants dégénérer son sang.
Laridon, négligé, témoignoit sa tendresse

A l'objet le premier passant.
Il peupla tout de son engeance:
Tournebroches par lui rendus communs en France
Y font un corps à part, gens fuyant les hasards,
Peuple antipode des Césars.

On ne suit pas toujours ses aïeux ni son père: Le peu de soin, le temps, tout fait qu'on dégénère. Faute de cultiver la nature et ses dons, Oh! combien de Césars devieudront Laridons!

## FABLE XXV.

LES DEUX CHIENS ET L'ANE MORT.

Les vertus devroient être sœurs,
Ainsi que les vices sont frères.
Dès que l'un de ceux-ci s'empare de nos cœurs,
Tous viennent à la file; il ne s'en manque guères:
J'entends de ceux qui, n'étant pas contraires,
Peuvent loger sous même toit.
A l'égard des vertus, rarement on les voit
Toutes en un sujet éminemment placées
Se tenir par la main sans être dispersées.
L'un est vaillant, mais prompt; l'autre est prudent, mais
Parmi les animaux, le chien se pique d'être [froid.
Soigneux et fidèle à son maltre;
Mais il est sot, il est gourmand:
Témoin ces deux màtins qui dans l'éloignement
Virent un âne mort qui flottoit sur les ondes.

Le vent de plus en plus l'éloignoit de nos chiens.

Ami, dit l'un, tes yeux sont meilleurs que les miens :

Porte un peu tes regards sur ces plaines profondes;

Digitized by Google

J'y crois voir quelque chose. Est-ce un bœuf, un che-Eh! qu'importe quel animal? [val? Dit l'un de ces mâtins; voilà toujours curée. Le point est de l'avoir : car le trajet est grand; Et de plus, il nous faut nager contre le vent. Buvons toute cette eau; notre gorge altérée En viendra bien à bout : ce corps demeurera Bientôt à sec; et ce sera

Provision pour la semaine.

Voilà mes chiens à boire : ils perdirent l'haleine,
Et puis la vie; ils firent tant
Qu'on les vit crever à l'instant.

L'homme est ainsi bâti : quand un sujet l'enflamme, L'impossibilité disparoît à son ame.
Combien fait-il de vœux, combien fait-il de pas, S'outrant pour acquérir des biens ou de la gloire!
Si j'arrondissois mes états!
Si j'apprenois l'hébreu, les sciences, l'histoire!
Tout cela, c'est la mer à boire.
Mais rien à l'homme ne suffit.
Pour fournir aux projets que forme un seul esprit,

Pour fournir aux projets que forme un seul esprit, Il faudroit quatre corps; encor loin d'y suffire, A mi-chemin je crois que tous demeureroient: Quatre Mathusalem bout à bout ne pourroient Mettre à fin ce qu'un seul désire.

## FABLE XXVI.

DÉMOCRITS ET LES ADDÉRITAINS.

Que j'ai toujours haï les pensers du vulgaire! Qu'il me semble profane, injuste et téméraire, Mettant de faux milieux entre la chose et lui Et mesurant par soi ce qu'il voit en autrui!

Le maître d'Épicure en fit l'apprentissage. Son pays le crut fou. Petits esprits! Mais quoi ! Aucun n'est prophète chez soi.

Ces gens étoient les fous; Démocrite, le sage. L'erreur alla si loin, qu'Abdère députa

Vers Hippocrate, et l'invita,
Par lettres et par ambassade,
A venir rétablir la raison du malade.
Notre concitoyen, disoient-ils en pleurant,
Perd l'esprit: la lecture a gâté Démocrite.
Nous l'estimerions plus, s'il étoit ignorant.
Aucun nombre, dit-il, les mondes ne limite:

Peut-être même ils sont remplis De Démocrites infinis.

Non content de ce songe, il y joint les atomes, Enfants d'un cerveau creux, invisibles fautomes; Et, mesurant les cieux sans bouger d'ici bas, Il connoît l'univers, et ne se connoît pas. Un temps fut qu'il savoit accorder les débats:

Maintenant il parle à lui-même. Venez, divin mortel; sa folie est extrême. Hippocrate n'ent pas trop de foi pour ces gens: Cependant il partit. Et voyez, je vous prie,

Quelles rencontres dans la vie Le sort cause. Hippocrate arriva dans le temps Que celui qu'on disoit n'avoir raison ni sens

Cherchoit, dans l'homme et dans la bête, Quel siège a la raison, soit le cœur, soit la tête. Sous un ombrage épais, assis près d'un ruisseau, Les labyrinthes d'un cerveau L'occupoient. Il avoit à ses pieds maint volume, Et ne vit presque pas son ami s'avancer,

Leur compliment fut court, ainsi qu'on peut penser: Le sage est ménager du temps et des paroles. Ayant donc mis à part les entretiens frivoles, Et beaucoup raisonné sur l'homme et sur l'esprit,

Ils tombèrent sur la morale. Il n'est pas besoin que j'étale Tout ce que l'un et l'autre dit. Le récit précédent suffit

Attaché selon sa coutume.

Pour montrer que le peuple est juge récusable.

En quel sens est donc véritable Ce que j'ai lu dans certain lieu, Que sa voix est la voix de Dieu?

## FABLE XXVII.

LE LOUP ET LE CHASSEUR.

Fureur d'accumuler, monstre de qui les yeux
Regardent comme un point tous les bienfaits des dieux,
Te combattrai-je en vain sans cesse en cet ouvrage!
Quel temps demandes-tu pour suivre mes leçons?
L'homme, sourd à ma voix comme à celle du sage,
Ne dira-t-il jamais : C'est assez, jouissons?
Hâte-toi, mon ami, tu n'as pas tant à vivre.
Je te rebats ce mot; car il vaut tout un livre :
Jouis.-Je le ferai.- Mais quand donc?- Dès demain.Eh, mon ami! la mort peut te prendre en chemin:
Jouis dès aujourd'hui; redoute un sort semblable
A celui du chasseur et du loup de ma fable.

Le premier, de son arc avoit mis bas un daim. Un faon de biche passe , et le voilà soudain Compagnon du défunt : tout deux gisent sur l'herbe. La proie étoit honnête , un daim avec un faon ; Tout modeste chasseur en eût été content : Cependant un sanglier, monstre énorme et superbe, Tente encor notre archer, friand de tels morceaux. Autre habitant du Styx: la Parque et ses ciseaux Avec peine y mordoient; la décase infernale Reprit à plusieurs fois l'heure au monstre fatale. De la force du coup pourtant il s'abattit. C'étoit assez de biens. Mais quoi ! rien ne remplit Les vastes appétits d'un faiseur de conquêtes. Dans le temps que le porc revient à soi, l'archer Voit le long d'un sillon une perdrix marcher; Surcroft chétif aux autres têtes :

Surcroît chétif aux autres têtes:
De son arc toutefois il banda les ressorts.
Le sanglier, rappelant les restes de sa vie,
Vient à lui, le découd, meurt vengé sur son corps;
Et la perdrix le remercie.

Cette part du récit s'adresse au convoiteux : L'avare aura pour lui le reste de l'exemple.

Un loup vit en passant ce spectacle piteux :
O Fortune! dit-il, je te promets un temple.
Quatre corps étendus! que de biens! mais pourtant
Il faut les ménager; ces rencontres sont rarcs.
(Ainsi s'excusent les avares.)

l'en aurai, dit le loup, pour un mois, pour autant : Sur l'arc, qui se détend, et fait de la sagette Un, deux, trois, quatre corps; ce sont quatre semaines, Un nouveau mort : mon loup a les boyaux pe

Si je sais compter, toutes pleines.
Commençons dans deux jours; et mangeons cependant
La corde de cet arc: il faut que l'on l'ait faite De vrai boyau; l'odeur me le témoigne assez.

En disant ces mots, il se jette

Un nouveau mort : mon loup a les boyaux percés.

Je reviens à mon texte. Il faut que l'on jouisse; Témoin ces deux gloutons punis d'un sort commun : La convoitise perdit l'un; L'autre périt par l'avarice.

I'IN DU LIVRE HUITIEME.



# LIVRE NEUVIÈME.

## FABLE PREMIÈRE

LE DÉPOSITAIRE INFIDÂLE.

Grace aux filles de mémoire, J'ai chanté des animaux : Peut-être d'autres héros M'auroient acquis moins de gloire. Le loup, en langue des dieux, Parle au chien dans mes ouvrages: Les bêtes, à qui mieux mieux, Y font divers personnages, Les uns fous, les autres sages; De telle sorte pourtant Que les fous vont l'emportant : La mesure en est plus pleine. Je mets aussi sur la scène Des trompeurs, des scélérats, Des tyrans et des ingrats, Mainte imprudente pécore, Force sots, force flatteurs: Je pourrois y joindre encore Des légions de menteurs. Tout homme ment, dit le sage. S'il n'y mettoit seulement Que les gens du bas étage, On pourroit aucunement Souffrir ce défaut aux hommes ; Mais que tous tant que nous sommes Nous mentions, grand et petit, Si quelque autre l'avoit dit, Je soutiendrois le contraire. Et même qui mentiroit Comme Ésope et comme Homère,

Un vrai mentenr ne seroit:
Le doux charme de maint songe
Par leur bel art inventé,
Sous les habits du mensonge
Nous offre la vérité.
L'un et l'autre a fait un livre
Que je tiens digne de vivre
Sans fin, et plus, s'il se peut.
Comme eux ne ment pas qui veut:
Mais mentir comme sut faire
Un certain dépositaire,
Payé par son propre mot,
Est d'un méchant et d'un sot.
Voici le fait.

Un trafiquant de Perse,
Chez son voisin, s'en allant en commerce,
Mit en dépôt un cent de fer un jour.
Mon fer ? dit-il, quand il futde retour. —
Votre fer ! il n'est plus : j'ai regret de vous dire
Qu'un rat l'a mangé tout entier.
J'en ai grondé mes gens : mais qu'y faire? un grenier
A tonjours quelque trou. Le trafiquant admire
Un tel prodige, et feint de le croire pourtant.
Au bout de quelques jours il détourne l'enfant
Du perfide voisin; puis à souper convie
Le père, qui s'excuse, et lui dit en pleurant :
Dispensez-moi, je vous supplie;
Tous plaisirs pour moi sont perdus.

Tous plaisirs pour moi sont perdus.

J'aimois un fils plus que ma vie:

Je n'ai que lui; que dis-je! hélas! je ne l'ai plus!

On ma l'a dérobé: plaignez mon infortune.

Le marchand repartit: Hier au soir, sur la brune,

Un chat-huant s'en vint votre fils enlever;

Vers un vieux bâtiment je le lui vis porter. Le père dit: Comment voulez-vous que je croie Qu'un hibou pât jamais emporter cette proie? Mon fils en un besoin eût pris le chat-huant. Je ne vous dirai point, reprit l'autre, comment: Mais enfin je l'ai vu, vu de mes yeux, vous dis-je;

Et ne vois rien qui vous oblige D'en douter un moment après ce que je dis. Faut-il que vous trouvez étrange Que les chats-huants d'un pays

Où le quintal de fer par un seul rat se mange, Enlèvent un garçon pesant un demi-cent? L'autre vit où tendoit cette feinte aventure :

Il rendit le fer au marchand, Qui lui rendit sa géniture.

Même dispute avint entre deux voyagenrs.

L'un d'eux étoit de ces conteurs
Qui n'ont jamais rien vu qu'avec un microscope;
Tout est géant chez eux: écoutez-les, l'Europe,
Comme l'Afrique, aura des monstres à foison.
Celui-ci se croyoit l'hyperbole permise:
l'ai vu, dit-il, un chou plus grand qu'une maison.
Et moi, dit l'autre, un pot aussi grand qu'une église.
Le premier se moquant, l'autre reprit: Tout doux;
On le fit pour cuire vos choux.

L'homme au potfut plaisant; l'homme au fer fut babile. Quand l'absurde est outré l'on lui fait trop d'honneur De vouloir par raison combattre son erreur : Enchérir est plus court, sans s'échauffer la bile.

## FABLE II.

LES DEUK PIGEONS.

Deux pigeons s'aimoient d'amour tendre : L'un d'eux, s'ennuyant au logis, Fut assez fou pour entreprendre Un voyage en lointain pays. L'autre lui dit : Qu'allez-vous faire? Voulez-vous quitter votre frère? L'absence est le plus grand des maux : Non pas pour vous, cruel! Au moins que les travaux, Les dangers , les soins du voyage Changent un peu votre courage. Encor, si la saison s'avançoit davantage! Attendez les zéphyrs : qui vous presse? un corbeau Tout à l'heure annonçoit malheur à quelque oiseau. Je ne songerai plus que rencontre funeste , Que faucons, que réseaux. Hélas! dirai-je, il pleut: Mon frère a-t-il tout ce qu'il veut, Bon soupé, bon gite, et le reste? Ce discours ébranla le cœur De notre imprudent voyageur : Mais le désir de voir et l'humeur inquiète L'emportèrent enfin. Il dit : Ne pleurez point ; Trois jours au plus rendront mon ame satisfaite :

Je reviendrai dans peu conter de point en point Mes aventures à mon frère ; Je le désennulrai. Quiconque ne voit guère N'a guère à dire aussi. Mon voyage dépeint Vous sera d'un plaisir extrême.

Je dirai : J'étois là ; telle chose m'avint :
Vous y croirez être vous-même.
A ces mots , en pleurant ils se dirent adieu.
Le voyageur s'éloigne : et voilà qu'un nuage
L'oblige de chercher retraite en quelque lieu.

Un seul arbre s'offrit, tel encor que l'orage Maltraita le pigeon en dépit du feuillage. L'air devenu serein, il part tout morfondu, Sèche du mieux qu'il peut son corps chargé de pluie; Dans un champ à l'écart voit du blé répandu, Voit un pigeon auprès: cela lui donne envie; Il y vole: il est pris: ce blé couvroit d'un lacs

Les menteurs et traîtres appâts.

Le lacs étoit usé; si bien que de son aile,
De ses pieds, de son bec, l'oiseau le rompt enfin:
Quelque plume y périt; et le pis du destin
Fut qu'un certain vautour à la serre cruelle
Vit notre malheureux, qui, traînant la ficelle
Et les morceaux du lacs qui l'avoit attrapé,
Sembloit un forçat échappé.

Sembloit un forçat échappé. Le vautour s'en alloit le lier , quand des nues Fond à son tour un aigle aux ailes étendues. Le pigeon profita du conflit des voleurs, S'euvola, s'abattit auprès d'une masure,

Crut pour ce coup que ses malheurs Finiroient par cette aventure; Mais un fripon d'enfant (cet âge est sans pitié) Prit sa fronde, et du coup tua plus d'à moitié

La volatile malheureuse,
Qui, maudissant sa curiosité,
Trainant l'aile, et tirant le pied,
Demi-morte, et demi-boiteuse,
Droit au logis s'en retourna.
Que bieu, que mal, elle arriva
Sans autre aventure fâclcuse.
Voilà nos gens rejoints; et je laisse à juger
De combien de plaisirs ils payèrent leurs peines

Amants, heureux amants, voulez-vous voyager; Que ce soit aux rives prochaines.

Soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau, Toujours divers, toujours nouveau;

Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rieu le reste. J'ai quelquefois aimé: je n'aurois pas alors,

Contre le Louvre et ses trésors , Contre le firmament et sa voûte céleste, Changé les bois , changé les lieux Houorés par les pas , éclairés par les yeux

De l'aimable et jeune bergère
Pour qui, sons le fils de Cythère,
Je servis, engagé par mes premiers serments.
Hélas! quand reviendront de semblables moments!
Faut-il que tant d'objets si doux et si charmants
Me laissent vivre au gré de moname inquiète!
Ah! si mon cœur osoit encor se renflammer!
Ne sentirai-je plus de charme qui m'arrête?
Ai-je passé le temps d'aimer?

## FABLE III.

LE SINGE ET LE LÉOPARD.

Le singe avec le léopard
Gagnoient de l'argent à la foire.
Ils affichoient chacun à part.
L'un d'eux disoit: Messieurs, mon mérite et ma gloire
Sont connus en bon lieu. Le roi m'a voulu voir ;
Et si je meurs, il veut avoir
Un manchon de ma peau : tant elle est bigarrée,
Pleine de taches, marquetée,

Et vergetée, et mouchetée. La bigarrure plaît : partant chacun le vit. Mais ce fut bientôt fait; bientôt chacun sortit.
Le singe de sa part disoit : Venez, de grace;
Venez, messieurs : je fais cent tours de passe-passe.
Cette diversité dont on vons parle tant,
Mon voisin léopard l'a sur soi seulement:
Moi, je l'ai dans l'esprit. Votre serviteur Gille,
Consin et gendre de Bertrand,

Singe du pape en son vivant, Tout fraichement en cette ville Arrive en trois bateaux, exprès pour vous parler; Car il parle, on l'entend : il sait danser, baller, Faire des tours de toute sorte.

Passer en des cerceanx; et le tout pour six blancs: Non, messieurs, pour un sou; si vous n'êtes contents, Nous rendrons à chacun son argent à la porte.

Le singe avoit raison. Ce n'est pas sur l'habit Que la diversité me plaît; c'est dans l'esprit: L'une fournit toujours des choses agréables; L'autre, en moins d'un moment lasse les regardants. Oh! que de grands seigneurs, au léopard semblables, N'ont que l'habit pour tous talents!

## FABLE IV.

LE GLAYD ET LA CITACUILLE.

Dieu fait bien ce qu'il fait. Sans en chercher la preuve En tout cet univers, et l'aller parcourant, Dans les citrouilles je la treuve.

Un villageois, considérant
Combien ce fruit est gros et sa tige menue:
A quoi songeoit, dit-il, l'auteur de tout cela?
Il a bien mal placé cette citrouille-là!
Et parbleu! je l'aurois pendue
A l'un des chênes que voilà;
C'eût été justement l'affaire:
Tel fruit, tel arbre, pour bien faire.
C'est domage, Garo, que tu n'es point entré
Au conseil de celui que prêche ton curé;
Tout en eût été mieux: car pourquoi, par exemple,
Le gland, qui n'est pas gros comme mon petit doigt,

Ne pend-il pas en cet endroit? Dieu s'est mépris : plus je contemple Ces fruits ainsi placés , plus il semble à Garo Que l'on a fait un quiproquo.

Cette réflexion embarrassant notre homme:
On ne dort point, dit-il, quand on a tant d'esprit.
Sons un chène aussitôt il va prendre son somme.
Un gland tombe: le nez du dormeur en pâtit.
Il s'éveille; en portant la main à son visage,
Il trouve encor le gland pris au poil du menton.
Son nez meurtri le force à changer de langage.
Oh, oh! dit-il, je saigne! Et que seroit-ce donc
S'il fât tombé de l'arbre une masse plus lourde,

Et que ce gland eût été gourde ? Dieu ne l'a pas voulu : sans doute il eut raison ; J'en vois bien à présent la cause. En louant Dieu de toute chose Garo retourne à la maison.

## FABLE V.

L'ÉCOLIER, LE PÉDANT, ET LE MAÎTRE D'UN JARDIN.

Certain enfant qui sentoit son collége, Doublement sot et doublement fripon Par le jeune âge et par le privilége
Qu'ont les pédants de gâter la raison,
Chez un voisin déroboit, ce dit-on,
Et fleurs et fruits. Ce voisin, en automne,
Des plus beaux dons que nous offre Pomone
Avoit la fleur, les autres le rebut.
Chaque saison apportoit son tribut;
Car au printemps il jouissoit encore
Des plus beaux dons que nous présente Flore.
Un jour dans son jardin il vit notre écolier,
Qui, grimpant sans égard sur un arbre fruitier,
Gâtoit jusqu'aux boutons, douce et frêle espérance,
Avant-courreurs des biens que promet l'abondance:
Même il ébranchoit l'arbre; et fit tant à la fin

Que le possesseur du jardin Envoya faire plainte au maître de la classe. Celui-ci vint suivi d'un cortége d'enfants :

Voilà le verger plein de gens Pires que le premier. Le pédant, de sa grace, Accrut le mal en amenant

Cette jeunesse mal instruite: Le tout, à ce qu'il dit, pour faire un châtiment Qui pût servir d'exemple, et dont toute sa suite Se souvint à jamais comme d'une leçon. Là-dessus il cita Virgile et Cicérou,

Avec force traits de science. Son discours dura tant, que la maudite engeance Eut le temps de gâter en cent lieux le jardin.

Je hais les pièces d'éloquence Hors de leur place, et qui n'ont point de fin; Et ue sais bête au monde pire Que l'écolier, si ce n'est le pédant. Le meilleur de ces deux pour voisin, à vrai dire, Ne me plairait aucunement.

## FABLE VI.

LE STATUAIRE ET LA STATUE DE JUPITER.

Un bloc de marbre étoit si beau Qu'un statuaire en fit l'emplette. Qu'en fera, dit-il, mon ciseau? Sera-t-il dieu, table ou cuvette?

Il sera dieu : même je veux Qu'il ait en sa main un tonnerre. Tremblez, humains! faites des vœux : Voilà le maître de la terre!

L'artisan exprima si bien Le caractère de l'idole, Qu'on trouva qu'il ne manquoit rien A Jupiter que la parole.

Même l'on dit que l'ouvrier Eut à peine achevé l'image, Qu'on le vit frémir le premier Et redouter son propre ouvrage.

A la foiblesse du sculpteur Le poëte autrefois n'eu dut guère, Des dieux dont il fut l'inventeur Craiggant la haine et la colère.

Il étoit enfant en ceci; Les enfants n'ont l'ame occupée Que du continuel souci Qu'on ne fâche point leur poupée. Le cœur suit aisément l'esprit: De cette source est descendue L'erreur païenne, qui se vit Chez tant de peuples répandue.

Ils embrassoient violemment Les intérêts de leur chimère: Pygmalion devint amant De la Vénus dont il fut père.

Chacun tourne en réalités, Autant qu'il pent, ses propres songes: L'homme est de glace aux vérités, Il est de feu pour les mensonges.

## FABLE VII.

LA SOURIS MÉTAMORPHOSÉS EN FILLE.

Une souris tomba du bec d'un chat-huant:
Je ne l'eusse pas ramassée;
Mais un bramin le fit : je le crois aisément;
Chaque pays a sa pensée.
La souris étoit fort froissée.
De cette sorte de prochain
Nous nous soucions peu; mais le peuple bramin
Le traite en frère. Ils ont en tête
Que notre ame au sortir d'un roi
Entre dans un ciron, ou dans telle autre bête
Qu'il plait au Sort : c'est là l'un des points de leur loi.
Pythagore chez eux a puisé ce mystère.
Sur un tel fondemeut, le bramin crut bien faire
De prier un sorcier qu'il logeât la souris
Dans un corps qu'elle eût eu pour hôte au temps jadis.
Le sorcier en fit une fille

Le sorcier en it une mie
De l'âge de quinze ans, et telle et si gentille,
Que le fils de Priam pour elle auroit tenté
Plus encor qu'il ne fit pour la grecque beauté.
Le bramin fut surpris de chose si nouvelle.

Il dit à cet objet si doux : Vous n'avez qu'à choisir; car chacun est jaloux

De l'honneur d'être votre époux. En ce cas je donne, dit-elle, Ma voix au plus puissant de tous. Soleil, s'écria lors le bramin à genoux,

C'est toi qui seras notre gendre.
Non, dit-il: ce nuage épais

Non, dit-il: ce nuage épais Est plus puissant que moi, puisqu'il cache mes traits; Je vous conseille de le prendre.

Hé bien, dit le bramin au nuage volant, Es-tu né pour ma fille? - Hélas! non; car le vent Me chasse à son plaisir de contrée en contrée: Je n'entreprendrai point sur les droits de Borée. Le bramin fâché s'écria:

Le bramin fâché s'écria:
O vent, donc, puisque vent y a,
Viens dans les bras de notre belle!
Il accouroit; un mont en chemin l'arrêta.
L'éteuf passant à celui-là,

Il le renvoie, et dit : J'aurois une querelle Avec le rat; et l'offenser Ce seroit être fou , lui qui peut me percer.

Au mot de rat, la demoiselle Ouvrit l'oreille : il fut l'époux. Un rat! un rat! c'est de ces coups Qu'Amour fait; témoin telle et telle. Mais ceci soit dit entre nous.

On tient toujours du lieu dont on vient. Cette fable Prouve assez bien ce point; mais, à la voir de près, Quelque peu de sophisme entre parmi ses traits: Car quel époux n'est point au soleil préférable En s'y preuant ainsi? Dirai-je qu'un géant Est moins fort qu'une puce? Elle le mord pourtant. Le rat devoit aussi renvoyer, pour bien faire,

La belle au chat, le chat au chien, Le chien au loup. Par le moyen De cet argument circulaire, Pilpay jusqu'au Soleil eût enfin remonté; Le Soleil eût joui de la jeune beauté. Revenons, s'il se peut, à la métempsycose: Le sorcier du bramin fit sans doute une chose Qui, loin de la prouver, fait voir sa fausseté. Je prends droit là dessus contre le bramin même;

Car il faut, selon son système, Que l'homme, la souris, le ver, enfin chacun Aille puiser son ame en un trésor commun:

Toutes son ame en un tresor commu Toutes sont douc de même trempe; Mais, agissant diversement Selon l'organe seulement, L'une s'élève et l'autre rampe.

D'où vient donc que ce corps si bien organise Ne put obliger son hôtesse De s'unir au Soleil? Un rat eut sa teudresse.

Tout débattu, tout bien pesé, Les ames des souris et les ames des belles Sont très différentes entre elles; Il en faut revenir toujours à son destin, C'est-à-dire à la loi par le ciel établie: Parlez au diable, employez la magie, Vous ne détournerez nul être de sa fin.

## FABLE VIII.

LE FOU QUI VERD LA SAGESSE.

Jamais auprès des fous ne te mets à portée : Je ne te puis donner un plus sage conseil. Il n'est enseignement pareil

A celui-là de fuir une tête éventée.

On en voit souvent dans les cours : Le prince y prend plaisir; car ils donnent toujours Quelque trait aux fripons, aux sots, aux ridicules.

Un fol alloit criant par tous les carrefours Qu'il vendoit la sagesse; et les mortels crédules De courir à l'achat : chacun fut diligent.

On essuyoit force grimaces; Puis on avoit pour son argent, Avec un bon soufflet, un fil long de deux brasses. La plupart s'en fâchoient; mais que leur servoit-il? C'étoient les plus moqués: le mieux étoit de rirc,

Ou de s'en aller sans rien dire Avec son soufflet et son fil. De chercher du sens à la chose, On se fût fait siffler ainsi qu'un ignorant.

La raison est-elle garant De ce que fait un fou? le hasard est la cause De tout ce qui se passe en un cerveau blessé. Du fil et du soufflet pourtant embarrassé, Un des dupes un jour alla trouver un sage,
Qui, sans hésiter davantage,
I ni dit. Ca sont ini hiéroglyphes tout purs

Lui dit: Ce sont ici hiéroglyphés tout purs. Les gens bien conseillés, et qui voudront bien faire, Entre eux et les gens fous mettront, pour l'ordinaire, La longueur de ce fil; sinon je les tiens sùrs

De quelque semblable caresse. Vous n'êtes point trompé; ce fou vend la sagesse.

## FABLE IX.

L'HUITER ET LES PLAIDEURS

Un jour deux pèlerins sur le sable rencontrent Une hultre, que le flet y venoit d'apporter : lls l'avalent des yeux, du doigt ils se la montrent; A l'égard de la dent, il fallut contester L'un se baissoit déjà pour amasser sa proie; L'autre le pousse, et dit : Il est bon de savoir

Qui de nous en aura la joie. Celui qui le premier a pu l'apercevoir En sera le gobeur; l'autre le verra faire.

Si par la l'on juge l'affaire, Reprit son compagnon, j'ai l'œil bon, Dieu merci. Je ne l'ai pas mauvais aussi, Dit l'autre; et je l'ai vue avant vous, sur ma vie.

Hé bien! vous l'avez vue; et moi je l'ai sentie.

Pendant tout ce bel incident,

Persin Dandin arrive: ils le prennent pour juge.

Perrin Dandin arrive : ils le prennent pour juge. Perrin fort gravement ouvre l'hultre, et la gruge, Nos deux messieurs le regardant. Ce repas fait, il dit d'un ton de président :

Ce repas fait, il dit d'un ton de président : Tenez , la cour vous donne à chacun une écaille Sans dépens ; et qu'en paix chacun chez soi s'en aille.

Mettez ce qu'il en coûte à plaider aujourd'hui; Comptez ce qu'il en reste à beaucoup de familles : Yous verrez que Perrin tire l'argent à lui, Et ne laisse aux plaideurs que le sac et les quilles.

## FABLE X.

LE LOUP BY LE CHIEN MAIGRE.

Autrefois carpillon fretin
Eut beau précher, il eut beau dire,
On le mit dans la poéle à frire.
Je fis voir que lâcher ce qu'on a dans la main,
Sous espoir de grosse aventure,
Est imprudence toute pure.
Le pêcheur eut raison; carpillon n'eut pas tort:
Chacun dit ce qu'à peut pour défendre sa vie.
Maintenant il faut que j'appuie
Ce que j'avançai lors, de quelque trait encor.

Certain loup, aussi sot que le pécheur fut sage,
Trouvant un chien hors du village,
S'en alloit l'emporter. Le chien représenta
Sa maigreur: Jà ne plaise à votre seigneurie
De me prendre en cet état-là;
Attendez: mon maître marie
Sa fille unique, et vous jugez
Qu'étant de noce, il faut, malgré moi, que j'engraisse.
Le loup le croit, le loup le laisse.

Le loup, quelques jours écoulés,
Revient voir sis on chien n'est pas meilleur à preudre;
Mais le drôle étoit au logis.
Il dit au loup par un treillis:
Ami, je vais sortir; et, si tu veux attendre,
Le portier du logis et moi
Nous serons tout à l'heure à toi.
Ce portier du logis et coit un chien éuorme,
Expédiant les loups en forme.
Celui-ci s'en douts. Serviteur au portier,
Dit-il; et de courir. Il étoit fort agile;
Mais il n'étoit pas fort babile:
Ce loup ne savoit pas encor bien son métier.

## FABLE XI.

ALRY DE TAOP.

Je ne vois point de créature Se comporter modérémeut. Il est certain tempérament Que le maltre de la nature Veut que l'on garde en tout. Le fait-on? nullement: Soit en bien, soit en mal, cela n'arrive guère. Le blé, riche présent de la blonde Cérès, Trop touffu bien souvent épuise les guérets; En superfluités s'épandant d'ordinaire,

Et poussant trop abondamment, Il ôte à son fruit l'aliment. L'arbre n'en fait pas moins : tant le luxe sait plaire! Pour corriger le blé, Dieu permit aux moutons De retrancher l'excès des prodigues moissons.

Tout au travers ils se jetèrent,
Gâtèrent tout, et tout broutèrent;
Tant que le ciel permit aux loups
D'en croquer quelques uns: ils les croquèrent tous;
S'ils ne le firent pas, du moins ils y tâchèrent.

Puis le ciel permit aux humains De punir ces derniers : les humains abusèrent A leur tour des ordres divins.

A seur tour des ordres divins.

De tous les animaux, l'homme a le plus de pente
A se porter dedans l'excès.

Il faudroit faire le procès Aux petits comme aux grands. Il n'est ame vivante Qui ne pèche en ceci. Rien de trop est un point Dont on parle sans cesse, et qu'on n'observe point.

## FABLE XII.

LE CIERGE.

C'est du séjour des dieux que les abeilles viennent.
Les premières, dit-on, s'en allèrent loger
Au mont Hymette <sup>1</sup>, et se gorger
Des trésors qu'en ce lieu les zéphyrs entretiennent.
Quand on ent des palais de ces filles du ciel
Enlevé l'ambrosie en leurs chambres enclose,
Ou, pour dire en françois la chose,
Après que les ruches sans miel

Ou, pour dire en françois la chose, Après que les ruches sans miel N'eurent plus que la cire, on fit mainte bougie;

1 Hymette étoit une montagne célébrée par les poètes, située dans l'Attique, et où les Grecs recueilloient d'excellent miel. Maint cierge aussi fut façonné. Un d'eux voyant la terre en brique au feu durcie Vaincre l'effort des ans, il eut la même envie; Rt, nouvel Empédoole <sup>1</sup> aux flammes condamné

Par sa propre et pure folie, Il se lança dedans. Ce fut mal raisonné: Ce cierge ne savoit grain de philosophie.

Tout en tout est divers : ôtez-vous de l'esprit Qu'aucun être ait été composé sur le vôtre. L'Empédocle de cire au brasier se fondit : Il n'était pas plus fou que l'autre.

Empédocle étoit un philosophe ancien qui, ne pouvant comprendre les merveilles du mont Etna, se jeta dedans par une vanité ridicule; et, trouvant l'action belle, de peur d'en perdre le fruit, et que la postérité ne l'ignorât, laissa ses pantousses au pied du mont.

## FABLE XIII.

JUPITER ET LE PASSAGES.

Oh! combien le péril enrichiroit les dieux, Si nous nous souvenions des vœux qu'il nous fait faire! Mais, le péril passé, l'on ne se souvient guère

De ce qu'on a promis aux cieux; On compte seulement ce qu'on doit à la terre. Jupiter, dit l'impie, est un bon créancier;

Il ne se sert jamais d'huissier. Eh! qu'est-ce donc le tonnerre ? Comment appelez-vous ces avertissements?

Un passager pendant l'orage Avoit voué cent bœufs au vainqueur des Titans. Il n'en avoit pas un: vouer cent éléphants

N'auroit pas coûté davantage.

Il brûla quelques os quand il fut au rivage:
Au nez de Jupiter la fumée en monta.
Sire Jupin, dit-il, prends mon vœu; le voilà:
C'est un parfum de bœuf que ta grandeur respire.
La fumée est ta part: je ne te dois plus rien.
Jupiter fit semblant de rire;

Mais, après quelques jours, le dieu l'attrapa bien,

Envoyant un songe lui dire Qu'un tel trésor étoit en tel lieu. L'homme au vœu Courut au trésor comme au feu.

Il trouva des voleurs; et, n'ayant dans sa bourse Qu'un écu pour toute ressource,

Il leur promit cent talents d'or,
Bien comptés, et d'un tel trésor:
On l'avoit enterré dedans telle bourgade.
L'endroit parut suspect aux voleurs, de façon
Qu'à notre prometteur l'un dit: Mon camarade,
Tu te moques de nous; meurs, et va chez Plnton

Porter tes cent talents en don.

## FABLE XIV.

LE CHAT ET LE RENABD.

Le chat et le renard, comme beaux petits saints, S'en alloient en pèlerinage. C'étoient deux vrais tartufs, deux archipatelins, Deux francs pate-pelus, qui, des frais du voyage, Croquant mainte volaille, escroquant maint fromage,

S'indemnisoient à qui mieux mieux.
Le chemin étant long, et partant ennuyeux,
Pour l'accourcir ils disputèrent.
La dispute est d'un grand secours:
Sans elle on dormiroit toujours.
Nos pèlerins s'égosillèrent.
Ayant hien disputé, l'on parla du prochain.
Le renard au chat dit enfin:
Tu prétends être fort habile;

En sais-tu tant que moi? J'ai cent ruses an sac. Non, dit l'autre: je n'ai qu'un tour dans mon bissac;

Mais je soutiens qu'il en vaut mille. Eux de recommencer la dispute à l'envi. Sur le que si, que non, tous deux étant ainsi,

Une meute apaisa le noise.

Le chat dit au renard : Fouille en ton sac, ami;
Cherche en ta cervelle mafoise

Cherche en ta cervelle mafoise
Un stratagème sûr : pour moi, voici le mien.
A ces mots, sur un arbre il grimpa bel et bien.
L'autre fit cent tours inutiles.

Entra dans cent terriers, mit cent fois en défaut Tous les confrères de Brifaut. Partout il tenta des asiles;

Et ce fut partout sans succès: La fumée y pourvut, ainsi que les bassets. Au sortir d'un terrier, deux chiens aux pieds agiles L'étranglèreat du premier bond.

Le trop d'expédients peut gâter une affaire : On perd du temps au choix, on tente, on veut tout faire. N'en ayons qu'un ; mais qu'il soit bon.

## FABLE XV.

LE MARI, LA PERME, ET LE VOLEUR.

Un mari fort amourenx,
Fort amoureux de sa femme,
Bien qu'il fût jouissant, se croyoit malheureux.
Jamais œillade de la dame,
Propos flatteur et gracieux,
Mot d'amitié, ni doux sourire,
Déifiant le pauvre sire,
N'avoient fait soupçonner qu'il fût vraiment chéri.
Je le crois; c'étoit un mari.

Il ne tint point à l'hyménée Que , content de sa destinée , Il n'en remerciát les dieux. Mais quoi, si l'amour n'assaisonne Les plaisirs que l'hymen nous donne, Je ne vois pas qu'on en soit mieux. Notre épouse étant donc de la sorte batie,

Notre epouse etant donc de la sorte naue, Et n'ayant caressé son mari de sa vie, Il en faisoit sa plainte une nuit. Un voleur Interrompit la doléance.

La pauvre femme eut si grand'peur, Qu'elle chercha quelque assurance Entre les bras de son époux. Ami voleur, dit-il, sans toi, ce bien si doux Me seroit inconnu! Prends donc en récompense

Me seroit inconnu! Prends donc en récompense Tout ce qui peut chez nous être à ta bienséance; Prends le logis aussi. Les voleurs ne sont pas

Gens honteux, ni fort délicats : Celui fit sa main.

J'infère de ce conte

Que la plus forte passion C'est la peur; elle fait vaincre l'aversion, Et l'amour quelquefois : quelquefois il la dompte : J'en ai pour preuve cet amant Qui brûla sa maison pour embrasser sa dame, L'emportant à travers la flamme. J'aime assex cet emportement; Le conte m'en a plu toujours infiniment: Il est bien d'une ame espagnole,

Et plus grande encore que folle.

#### FABLE XVI.

#### LE TRÉSOR ET LES DEUX HOMMES.

Un homme n'ayant plus ni crédit ni ressource, Et logeant le diable en sa bourse, C'est-à-dire n'y logeant rien , S'imagina qu'il feroit bien De se pendre, et finir lui-même sa misère, Puisqu'aussi bien sans lui la faim le viendroit faire: Genre de mort qui ne duit pas

A gens peu curieux de goûter le trépas. Dans cette intention, une vieille masure Fut la scène où devoit se passer l'aventure : Il y porte une corde, et veut avec un clou Au haut d'un certain mur attacher le licou.

La muraille, vieille et peu forte, S'ébranle aux premiers coups, tombe avec un trésor. Notre désespéré le ramasse et l'emporte; Laisse là le licou, s'en retourne avec l'or, Sans compter: ronde ou non, la somme plut au sire. Tandis que le galant à grands pas se retire, L'homme au trésor arrive, et trouve son argent Absent.

Quoi, dit-il, saus mourir je perdrai cette somme! Je ne me pendrai pas! Et vraiment si ferai,

Ou de corde je manquerai. Le lacs étoit tout prêt; il n'y manquoit qu'un homme: Celui-ci se l'attache, et se pend bien et beau.

Ce qui le consola peut-être, Fut qu'un autre eut pour lui fait les frais du cordeau. Aussi bien que l'argent le licou trouva maître.

L'avare rarement finit ses jours sans pleurs; Il a le moins de part au trésor qu'il enserre, Thésaurisant pour les voleurs, Pour ses parents, ou pour la terre. Mais que dire du troc que la Fortune fit? Ce sont là de ses traits; elle s'en divertit: Plus le tour est bizarre, et plus elle est contente.

Cette déesse inconstante Se mit alors en l'esprit De voir un bomme se pendre; Et celui qui se pendit S'y devoit le moins attendre.

## FABLE XVII.

LE SINGE BY LE CHAT.

Bertrand avec Raton, l'un singe et l'autre chat, Commensaux d'un logis, avoient un commun maître. D'animaux malfaisants c'étoit un très bon plat : Ils n'y craignoient tous deux aucun, quel qu'il pût être. Tronvoit-on quelque chose au logis de gâté,

L'on ne s'en prenoit point aux gens du voisinage : Bertrand déroboit tout; Raton, de son côté, Étoit moins attentif aux souris qu'au fromage.

Un jour, au coin du feu, nos deux maîtres fripons Regardoient rôtir des marrons. Les escroquer étoit une très bonne affaire : Nos galants y voyoient double profit à faire; Leur bien premièrement, et puis le mal d'autrui. Bertrand dit à Raton : Frère, il faut aujourd'hui Oue tu fasses un coup de maître: Tire-moi ces marrons. Si Dieu m'avoit fait naître Propre à tirer marrons du seu,

Certes, marrons verroient bean jeu. Aussitôt fait que dit : Raton, avec sa pate, D'une manière délicate, Écarte un peu la cendre, et retire les doigts; Puis les reporte à plusieurs fois; Tire un marron, puis deux, et puis trois en escroque;

Et cependant Bertrand les croque. Une servante vient : adieu mes gens. Raton N'étoit pas content, ce dit-on.

Aussi ne le sont pas la plupart de ces princes Qui, flattés d'un pareil emploi, Vont s'échauder en des provinces Pour le profit de quelque roi.

## FABLE XVIII.

LE MILAN ET LE BOSSIGNOL.

Après que le milan, manifeste voleur, Eut répandu l'alarme en tout le voisinage, Et fait crier sur lui les enfants du village. Un rossignol tomba dans ses mains par malheur. Le héraut du printemps lui demande la vie. Aussi bien, que manger en qui n'a que le son?

Écoutez plutôt ma chanson : Je vous raconterai Térée et son envie. -Qui Térée? est-ce un mets propre pour les milans?-Non pas ; c'étoit un roi dont les feux violents Me firent ressentir leur ardeur criminelle. Je m'en vais vous en dire une chanson si belle, Qu'elle vous ravira : mon chant plait à chacun.

Le milan alors lui réplique : Vraiment, nous voici bien! lorsque je suis à jeun,

Tu me viens parler de musique! -J'en parle bien aux rois. - Quand un roi te prendra, Tu peux lui conter ces merveilles : Pour un milan, il s'en rira. Ventre affamé n'a point d'oreilles.

## FABLE XIX.

LE BERGER ET SON TROUPEAU.

Quoi! toujours il me manquera Quelqu'un de ce peuple imbécille! Toujours le loup m'eu gobera! J'aurai beau les compter! ils étoient plus de mille, Et m'ont laissé ravir notre pauvre Robin! Robin mouton, qui par la ville Me suivoit pour un peu de pain, Et qui m'auroit suivi jusques au bout du monde!

Hélas! de ma musette il eutendoit le son;
Il me sentoit venir de cent pas à la ronde.
Ah, le pauvre Robin moutou!

Quand Guillot eut fini cette oraison funèbre,
Et rendu de Robin la mémoire célèbre,
Il harangua tout le troupeau,
Les chefs, la multitude, et jusqu'au moindre agneau,
Les conjurant de tenir ferme:
Cela seul suffiroit pour écarter les loups.
Foi de peuple d'honneur ils lui promirent tous
De ne bouger non plus qu'un terme.
Nous voulons, dirent-ils, étouffer le glouton

Qui nous a pris Robin mouton.
Chacun en répond sur sa tête.
Guillot les crut, et leur fit fête.
Cependant, devant qu'il fût nuit,
Il arriva nouvel encombre:
Un loup parut; tout le troupeau s'enfuit.
Ce n'étoit pas un loup, ce n'en étoit que l'ombre.

Haranguez de méchants soldats; Ils promettront de faire rage: Mais, au moindre danger, adieu tout leur courage; Votre exemple et vos cris ne les retiendront pas.

FIN DU LIVRE NEUVIÈME.

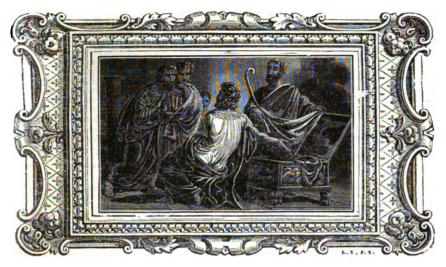

## LIVRE DIXIÈME.

## FABLE PREMIÈRE.

LES DECK BATS, LE REMARD, ET L'ORUF.

DISCOURS A MADAME DE LA SABLIÈRE.

Iris, je vous loûrois; il n'est que trop aisé : Mais vous avez cent fois notre encens refusé; En cela peu semblable au reste des mortelles. Qui veulent tous les jours des louanges nouvelles. Pas une ne s'endort à ce bruit si flatteur. Je ne les blame point; je souffre cette humeur : Elle est commune aux dieux, aux monarques, aux bel-Ce breuvage vanté par le peuple rimeur, Le nectar que l'on sert au maître du tonnerre Et dont nous enivrons tous les dieux de la terre, C'est la louange, Iris. Vous ne la goûtez point; D'autres propos chez vous récompensent ce point : Propos, agréables commerces,

Où le hasard fournit cent matières diverses; Jusque là qu'en votre entretien

La bagatelle a part : le monde n'en croit rien. Laissons le monde et sa croyance. La bagatelle, la science,

Les chimères, le rien, tout est bon : je soutiens Qu'il faut de tout aux entretiens:

C'est un parterre où Flore épand ses biens; Sur différentes fleurs l'abeille s'y repose,

Et fait du miel de toute chose. Ce fondement posé, ne trouvez pas mauvais Qu'en ces fables aussi j'entremele des traits

De certaine philosophie, Subtile, engageante et hardie. On l'appelle nouvelle : en avez-vous ou non

Ouï parler? Ils disent donc Que la bête est une machine;

Qu'en elle tout se fait sans choix et par ressorts:

Nul sentiment, point d'ame; en elle tout est corps. Telle est la montre qui chemine

A pas toujours égaux, aveugle et sans dessein. Ouvrez-la, lisez dans son sein:

Mainte roue y tient lieu de tout l'esprit du monde;

La première y meut la seconde; Une troisième suit : elle sonne à la fin.

Au dire de ces gens, la béte est toute telle. L'objet la frappe en un endroit; Ce lieu frappe s'en va tout droit,

Selon nous, au voisin en porter la nouvelle : Le sens de proche en proche aussitôt la reçoit.

L'impression se fait : mais comment se fait-elle? Selon eux par nécessité,

Sans passion, sans volonté:

L'animal se sent agité De mouvements que le vulgaire appelle

Tristesse, joie, amour, plaisir, douleur cruelle, Ou quelque autre de ces états.

Mais ce n'est point cela : ne vous y trompez pas. Qu'est-ce donc? Une montre. Et nous? C'est autre chose.

Voici de la façon que Descartes l'expose:

Descartes, ce mortel dont on eut fait un dieu

Chez les païens, et qui tient le milieu Entre l'homme et l'esprit; comme entre l'hultre et l'homme, Le tient tel de nos gens, franche bête de somme; Voici, dis-je, comment raisonne cet auteur:

Sur tous les animaux, enfants du Créateur, J'ai le don de penser; et je sais que je pense.

Or vous savez, Iris, de certaine science, Que, quand la bête penseroit,

La bête ne réfléchiroit Sur l'objet ni sur la pensée.

Descartes va plus loin, et soutient nettement Qu'elle ne pense nullement.

Vous n'êtes point embarrassée

De le croire; ni moi. Cependant, quand au hois

Le bruit des cors, celui des voix, N'a donné nul relâche à la fuyante proie, On'en vain elle a mis ses efforts

A confondre et brouiller la voie, L'animal chargé d'ans, vieux cerf, et de dix cors, En suppose un plus jeune, et l'oblige, par force, A présenter aux chiens une nouvelle amorce. One de raisonnements pour conserver ses jours! Le retour sur ses pas, les malices, les tours,

Et le change, et cent stratagèmes Dignes des plus grands chefs, dignes d'un meilleur sort! On le déchire après sa mort :

Ce sont tous ses honneurs suprêmes.

Quand la perdrix Voit ses petits En danger, et n'ayant qu'une plume nouvelle Qui ne peut suir encor par les airs le trépas, Elle fait la blessée, et va trainant de l'aile, Attirant le chasseur et le chien sur ses pas, Détourne le danger, sauve ainsi sa famille: Et puis, quand le chasseur croit que son chien la pille, Elle lui dit adieu, prend sa volée, et rit De l'homme qui, confus, des yeux en vain la suit.

Non loin du nord il est un monde Où l'on sait que les habitants Vivent, ainsi qu'aux premiers temps, Dans une ignorance profonde : Je parle des humains; car, quant aux animaux,

Ils y construisent des travaux Qui des torrents grossis arrêtent le ravage, Et font communiquer l'un et l'autre rivage. L'édifice résiste et dure en son entier Après un lit de bois est un lit de mortier. Chaque castor agit : commune en est la tâche; Le vieux y fait marcher le jeune sans relâche; Maint maître d'œuvre y court, et tient haut le bâton.

La république de Platon Ne seroit rien que l'apprentie De cette famille amphibie. Ils savent en hiver élever leurs maisons, Passent les étangs sur des ponts,

Fruit de leur art, savant ouvrage; Et nos pareils ont beau le voir, Jusqu'à présent tout leur savoir Est de passer l'onde à la nage.

Que ces castors ne soient qu'un corps vide d'esprit, Jamais on ne pourra m'obliger à le croire : Mais voici beaucoup plus; écoutez ce récit,

Que je tiens d'un roi plein de gloire. Le défenseur du nord vous sera mon garant : Je vais citer un prince aimé de la Victoire ; Son nom seul est un mur à l'empire ottoman! C'est le roi polonois. Jamais un roi ne ment.

Il dit donc que, sur sa frontière, Des animaux entre eux ont guerre de tout temps : Le sang, qui se transmet des pères aux enfants,

En renouvelle la matière. Ces animaux, dit-il, sont germains du renard. Jamais la guerre avec tant d'art Ne s'est faite parmi les hommes,

Non pas même au siècle où nous sommes. Corps-de-garde avancé, vedettes, espions, Embuscades, partis, et mille inventions D'une pernicieuse et maudite science,

Fille du Styx, et mère des héros,

Le bon sens et l'expérience. Pour chanter leurs combats, l'Achéron nous devroit Rendre Homère. Ah! s'il le rendoit, Et qu'il rendit aussi le rival d'Épicure,

Que diroit ce dernier sur ces exemples-ci? Ce que j'ai déjà dit : qu'aux bêtes la nature Peut par les seuls ressorts opérer tout ceci:

Exercent de ces animaux

Que la mémoire est corporelle; Et que, pour en venir aux exemples divers Que j'ai mis en jour dans ces vers. L'animal n'a besoin que d'elle.

L'objet, lorsqu'il revient, va dans son magasin Chercher, par le même chemin, L'image auparavant tracée,

Qui sur les mêmes pas revient pareillement, Sans le secours de la pensée, Causer un même événement. Nous agissons tout autrement: La volonté nous détermine,

Non l'objet, ni l'instinct. Je parle, je chemine : Je sens en moi certain agent; Tout obéit dans ma machine A ce principe intelligent.

ll est distinct du corps, se conçoit nettement, Se conçoit mieux que le corps même : De tous nos mouvements c'est l'arbitre suprême.

Mais comment le corps l'entend-il? C'est là le point. Je vois l'outil Obéir à la main : mais la main, qui la guide? Eh! qui guide les cieux et leur course rapide? Quelque ange est attaché peut-être à ces grands corps. Un esprit vit en nous, et meut tous nos ressorts; L'impression se fait : le moyen, je l'ignore; On ne l'apprend qu'au sein de la Divinité; Et, s'il faut en parler avec sincérité,

Descartes l'ignoroit encore. Nous et lui là dessus nous sommes tous égaux : Ce que je sais, Iris, c'est qu'en ces animaux

Dont je viens de citer l'exemple, Cet esprit n'agit pas : l'homme seul est son temple. Aussi faut-il donner à l'animal un point

Que la plante après tout n'a point : Cependant la plante respire. Mais que répondra-t-on à ce que je vais dire?

Deux rats cherchoient leur vie ; ils trouvèrent un œuf. Le diné suffisoit à gens de cette espèce : Il n'étoit pas besoin qu'ils trouvassent un bœuf.

Pleins d'appétit et d'allégresse, Ils alloient de leur œuf manger chacun sa part, Quand un quidam parut : c'étoit maître renard;

Rencontre incommode et fâcheuse: Car comment sauver l'œuf? Le bien empaqueter, Puis des pieds de devant ensemble le porter,

Ou le rouler, ou le trainer : C'étoit chose impossible autant que basardeuse. Nécessité l'ingénieuse

Leur fournit une invention. Comme ils pouvoient gagner leur habitation, L'écornifieur étant à demi-quart de lieue, L'un se mit sur le dos, prit l'œuf entre ses bras; Puis malgré quelques heurts et quelques mauvais pas,

L'autre le trains par la queue Qu'on m'aille soutenir, après un tel récit, Que les bêtes n'ont point d'esprit!

Pour moi, si j'en étois le maître,

Je leur en donnerois aussi bien qu'aux enfants. Ceux-ci pensent-ils pas dès leurs plus jeunes ans? Quelqu'un peut donc penser ne se pouvant comoître.

Par un exemple tout égal,
l'attriburois à l'animal,
Non point une raison selon notre manière,
Mais beaucoup plus aussi qu'un aveugle ressort:
Je subtiliserois un morceau de matière,
Que l'on ne pourroit plus concevoir sans effort,
Quintessence d'atome, extrait de la lumière,
Je ne sais quoi plus vif et plus mobile encor
Que le feu; car enfin, si le bois fait la flamme,
La flamme en s'epurant, peut-elle pas de l'ame
Nons donner quelque idée? et sort-il pas de l'once entrailles du plomb? Je rendrois mon ouvrage
Capable de sentir, juger, rien davantage,

Et juger imparfaitement ; Sans qu'un singe jamais fit le moindre argument. À l'égard de nous autres hommes,

Je ferois notre lot infiniment plus fort;

Nous aurions un double trésor: L'un, cette ame pareille en tous tant que nous sommes, Sages, fous, enfants, idiots,

Hôtes de l'univers sous le nom d'animaux; L'autre, encore une autre ame, entre nous et les anges Commune en un certain degré;

Et ce trésor à part créé Suivroit parmi les airs les célestes phalanges, Entreroit dans un point sans en être pressé, Ne finiroit jamais quoique ayant commencé:

Choses réelles, quoique étranges.
Tant que l'enfance dureroit,
Cette fille du ciel en nous ne paroîtroit
Qu'une tendre et foible lumière:
L'organe étant plus fort, la raison perceroit
Les ténèbres de la matière,
Qui toujours envelopperoit
L'autre ame imparfaite et grossière.

#### FABLE II.

L'HOMME ET LA COULEUVRE.

Un homme vit une couleuvre : Ah, méchante ! dit-il, je m'en vais faire une œuvre Agréable à tout l'univers ! A ces mots l'animal pervers

(C'est le serpent que je veux dire, Et non l'homme; on pourroit aisément s'y tromper), A ces mots le serpent, se laissant attraper, Est pris, mis en un sac; et, ce qui fut le pire, On résolut sa mort, fût-il coupable ou non. Afin de le payer toutefois de raison,

L'autre lui fit cette harangue: Symbole des ingrats! être bon aux méchants C'est être sot; meurs donc : ta colère et tes dents Ne me nuiront jamais. Le serpent, en sa langue, Reprit du mieux qu'il put : S'il falloit condamner

Tous les ingrats qui sont au monde, A qui pourroit-on pardonner? Toi-même tu te fais ton procès: je me fonde Sur tes propres leçons; jette les yeux sur toi. Mes jours sont en tes mains, tranche-les; ta justice, C'est ton utilité, ton plaisir, ton caprice:

Selon ces lois condamne-moi; Mais trouve bon qu'avec franchise

En mourant au moins je te disc Que le symbole des ingrats Ce n'est point le scrpent, c'est l'homme. Ces paroles Firent arrêter l'autre; il recula d'un pas. Enfin il repartit : Tes raisons sont frivoles. Je pourrois décider, car ce droit m'appartient; Mais rapportons-nous-en. Soit fait, dit le reptile. Une vache étoit là : l'on l'appelle; elle vient : Le cas est proposé. C'étoit chose facile : Falloit-il pour cela, dit-elle, m'appeler? La couleuvre a raison : pourquoi dissimuler? Je nourris celui-ci depuis longues années: Il n'a sans mes bienfaits passé nulles journées ; Tout n'est que pour lui seul ; mon lait et mes enfants Le font à la maison revenir les mains pleines : Même j'ai rétabli sa santé que les ans

· Avoient altérée; et mes peines
Ont pour but son plaisir ainsi que son besoin.
Enfin me voilà vieille; il me laisse en un coin
Sans herbe: s'il vouloit encor me laisser paître!
Mais je suis attachée: et si j'eusse eu pour maître
Un serpent, cht-il su jamais pousser si loin
L'ingratitude? Adieu: j'ai dit ce que je pense.
L'homme, tout étonné d'une telle sentence,
Dit au serpent: Faut-il croire ce qu'elle dit!
C'est une radoteuse; elle a perdu l'esprit.
Croyons ce bœuf. Croyons, dit la rampante bête.
Ainsi dit, ainsi fait. Le bœuf vient à pas lents.
Quand il eut ruminé tout le cas en sa tête,

Il dit que du labeur des ans Pour nous seuls il portoit les soins les plus pesants, Parcourant sans cesser ce long cercle de peine Qui, revenant sur soi, ramenoit dans nos plaines Ce que Cérès nous donne et vend aux animaux;

Que cette suite de travaux
Pour récompense avoit de tous tant que nous sommes,
Force coups, peu de gré; puis, quand il étoit vieux,
On croyoit l'honorer chaque fois que les hommes
Achetoient de son sang l'indulgence des dieux.
Ainsi parla le bœuf. L'homme dit: Faisons taire

Čet ennuyeux déclamateur. Il cherche de grands mots, et vient ici se faire, Au lieu d'arbitre, accusateur. Je le récuse aussi. L'arbre étant pris pour juge, Ce fut bien pis encore. Il servoit de refuge Contre le chaud, la pluie et la fureur des vents; Pour nous seuls il ornoit les jardins et les champs : L'ombrage n'étoit pas le seul bien qu'il sût faire; Il courboit sous les fruits. Cependant pour salaire Un rustre l'abattoit : c'étoit la son loyer ; Quoique pendant tout l'an, libéral, il nous donne Ou des fleurs au printemps, ou du fruit en automne, L'ombre l'été, l'hiver les plaisirs du foyer. Que ne l'émondoit-on sans prendre la cognée? De son tempérament il eût encore vécu. L'homme, trouvant mauvais que l'on l'eût convaincu, Voulut à toute force avoir cause gagnée. Je suis bien bon, dit-il, d'écouter ces gens-là! Du sac et du serpent aussitôt il donna

On en use ainsi chez les grands: La raison les offense; ils se mettent en tête Que tout est né pour eux, quadrupèdes et gens, Et serpents.

Contre les murs, tant qu'il tua la bête

Si quelqu'un desserre les dents, C'est un sot. J'en conviens: mais que faut-il donc faire? Parler de loin, ou bien se taire.

10

## FABLE III.

#### LA TORTUE ET LES DEUX CAMARDS.

Une tortue étoit, à la tête légère, Qui, lasse de son trou, voulut voir le pays. Volontiers on fait cas d'une terre étrangère; Volontiers gens boiteux haissent le logis.

Deux canards, à qui la commère Communiqua ce beau dessein, Lui dire qu'ils avoient de quoi la satisfaire. Voyez-vous ce large chemin?

Nous vous voiturerons, par l'air, en Amérique:

Vous verrez mainte république . Maint royaume, maint peuple, et vous profiterez Des différentes mœurs que vous remarquerez. Ulysse en fit autant. On ne s'attendoit guère De voir Ulysse en cette affaire.

La tortue écouta la proposition. Marché fait, les oiseaux forgent une machine

Pour transporter la pèlerine. Dans la gueule, en travers, on lui passe un bâton. Serrez bien , dirent-ils , gardez de lacher prise. Puis chaque canard prend ce bâton par un bout. La tortue enlevée, on s'étonne partout

De voir aller en cette guise L'animal lent et sa maison, Justement au milieu de l'un te l'autre oison. Miracle! crioit-on : venez voir dans les nues

Passer la reine des tortues. La reine! vraiment oui : je la suis en effet : Ne vous en moquez point. Elle cût beaucoup mieux fait De passer son chemin sans dire aucune chose; Car, lachant le baton en desserrant les dents, Elle tombe, elle crève aux pieds des regardants. Son indiscrétion de sa perte fut cause.

Imprudence, babil, et sotte vanité, Et vaine curiosité, Ont ensemble étroit parentage : Ce sont enfants tous d'un lignage.

#### FABLE IV.

LES POISSONS ET LE CORMOBAN.

Il n'étoit point d'étang dans tout le voisinage Qu'un cormoran n'eût mis à contribution: Viviers et réservoirs lui payoient pension. Sa cuisine alloit bien : mais, lorsque le long âge Eut glacé le pauvre animal. La même cuisine alla mal. Tout cormoran se sert de pourvoyenr lui-même. Le nôtre, un peu trop vieux pour voir au fond des eaux, N'ayant ni filets ni réseaux,

Souffroit une disette extrême. Que fit-il? le besoin, docteur en stratagème, Lui fournit celui-ci. Sur le bord d'un étang

Cormoran vit une écrevisse. Ma commère, dit-il, allez tout à l'instant

Porter un avis important A ce peuple : il faut qu'il périsse ; Le maître de ce lieu dans huit jours pêchera. L'écrevisse en hâte s'en va

Conter le cas. Grande est l'émute;

On court, on s'assemble, on députe A l'oiseau : Seigneur Cormoran, D'où vous vient cet avis? Quel est votre garant? Étes-vous sûr de cette affaire? N'y savez-vous remède? Et qu'est-il bon de faire?

Changer de lieu, dit-il.-Comment le ferons-nous?-N'en soyez point en soin : je vous porterai tous, L'un après l'autre, en ma retraite.

Nul que Dieu seul et moi n'en connoît les chemins:

Îl n'est demeure plus secrète. Un vivier que nature y creusa de ses mains, Inconnu des traftres humains, Sauvera votre république. On le crut. Le peuple aquatique

L'un après l'autre fut porté Sous ce rocher peu fréquenté. Là, cormoran le bon apôtre, Les ayant mis en un endroit

Transparent, peu creux, fort étroit, Vous les prenoit saus peine, un jour l'un, un jour l'autre; Il leur apprit à leurs dépens Que l'on ne doit jamais avoir de confiance

En ceux qui sont mangeurs de gens. Ils y perdirent peu, puisque l'humaine engeance En auroit aussi bien croqué sa bonne part. Qu'importe qui vous mange, homme ou loup? toute panse

Me paroit une à cet égard : Un jour plus tôt, un jour plus tard, Ce n'est pas grande différence.

## FABLE V.

L'ENPOUISSEER ET SON COMPÈRM.

Un pincemaille avoit tant amassé, Qu'il ne savait où loger sa finance. L'avarice, compagne et sœur de l'ignorance, Le rendoit fort embarrassé Dans le choix d'un dépositaire; Car il en vouloit un, et voici sa raison: L'objet tente; il faudra que ce monceau s'altère

Si je le laisse à la maison: Moi-même de mon bien je serai le larron. -Le larron ! Quoi ! jouir, c'est se voler soi-même? Mon ami, j'ai pitié de ton erreur extrême.

Apprends de moi cette leçon: Le bien n'est bien qu'en tant que l'on peut s'en défaire; Sans cela c'est un mal. Veux-tu le réserver Pour un âge et des temps qui n'en ont plus que faire? La peine d'acquérir, le soin de conserver, Otent le prix à l'or, qu'on croit si nécessaire. --

Pour se décharger d'un tel soin, Notre homme cut pu trouver des gens surs an besoin : Il aima mieux la terre; et, prenant son compère, Celui-ci l'aide. Ils vont enfouir le trésor. Au bout de quelque temps l'homme va voir son or :

Il ne retrouva que le gite. Soupçonnant à bon droit le compère, il va vite Lui dire : Apprétez-vous, car il me reste encor Quelques deniers : je veux les joindre à l'autre masse. Le compère aussitôt va remettre en sa place L'argent volé; prétendant bien

Tout reprendre à la fois, saus qu'il y manquât rien. Mais, pour ce coup, l'autre fut sage : Il retint tout chez lui, résolu de jouir, Plus n'entasser, plus n'enfouir;

Et le pauvre voleur, ne trouvant plus son gage, Pensa tomber de sa hauteur.

Il n'est pas malaisé de tromper un trompeur.

## FABLE VI.

#### LE LOUP BY LES BERGERS.

Un loup rempli d'humanité (S'il en est de tels dans le monde) Fit un jour sur sa cruauté, Quoiqu'il ne l'exerçat que par nécessité, Une réflexion profonde. Je suis haï, dit-il; et de qui? de chacun. Le loup est l'ennemi commun : Chiens, chasseurs, villageois, s'assemblent pour sa perte; Jupiter est là haut étourdi de leurs cris C'est par là que de loups l'Angleterre est déserte; On y mit notre tête à prix. Il n'est hobereau qui ne fasse Contre nous tels bans publier: Il n'est marmot osant crier Que du loup aussitôt sa mère ne menace. Le tout pour un âne rogneux, Pour wu mouton pourri, pour quelque chien hargneux, Dont j'aurai passé mon envie. Hé bien, ne mangeons plus de chose ayant eu vie : Paissons l'herbe, broutons, mourons de faim plutôt. Est-ce un chose si cruelle? Vaut-il mieux s'attirer la haine universelle?

Disant ces mots, il vit des bergers, pour leur rôt,
Mangeant un agneau cuit en broche.
Oh, oh! dit-il, je me reproche
Le sang de cette gent: voilà ses gardiens
S'en repaissants eux et leurs chiens;
Et moi, loup, j'en ferai scrupule!
Non, par-tous les dieux, non; je serois ridicule:
Thibaut l'agnelet passera,

Sans qu'à la broche je le mette; Et non seulement lui, mais la mère qu'il tette, Et le père qui l'engendra!

Ce loup avoit raison. Est-il dit qu'on nous voie Faire festin de toute proie,
Manger les animaux; et nous les réduirons
Aux mets de l'âge d'or autant que nous pourrons!
Ils n'auront ni croc ni marmite!
Bergers, bergers! le loup n'a tort
Que quand il n'est pas le plus fort:
Voulez-vous qu'il vive en ermite?

#### FABLE VII.

## L'ARAIGNÉE ET L'HIROUDELLE.

O Jupiter, qui sus de ton cerveau, Par un secret d'accouchement nouveau, Tirer Pallas, jadis mon ennemie, Entends ma plainte une fois en ta vie! Progné me vient enlever les morceaux; Caracolant, frisant l'air et les caux, Elle me prend mes mouches à ma porte: Miennes je puis les dire; et mon réseau En seroit plein sans ce maudit oiseau: Je l'ai tissu de matière assez forte. Ainsi, d'un discours insolent,
Se plaignoit l'araignée autrefois tapissière,
Et qui lors étant filandière
Prétendoit enlacer tout insecte volant.
La sœur de Philomèle, attentive à sa proie,
Malgré le bestion happoit mouches dans l'air,
Pour ses petits, pour elle, impitoyable joie,
Que ses enfants gloutons, d'un bec toujours ouvert,
D'un ton demi-formé, bégayante couvée,
Demandoient par des cris encor mal entendus.
La pauvre aragne n'ayant plus
Que la tête et les pieds, artisans superfius,
Se vit elle-même enlevée:
L'hirondelle, en passant, emporta toile, et tout,
Et l'animal pendant au bout.

Jupin pour chaque état mit deux tables au monde: L'adroit, le vigilant et le fort sont assis A la premaire; et les petits Mangent leur reste à la seconde.

## FABLE VIII.

LA PRADRIE ET LES COQS.

Parmi de certains coqs, incivils, peu galants,
Toujours en noise et turbulents,
Une perdrix étoit nourrie.
Son sexe, et l'hospitalité,
De la part de ces coqs, peuple à l'amour porté,
Lui faisoit espérer beaucoup d'honnêteté:
Ils feroient les honneurs de la ménagerie.
Ce peuple cependant, fort souvent en furie,
Pour la dame étrangère ayant peu de respec,
Lui donnoit fort souvent d'horribles coups de bec.
D'abord elle en fut affligée;

Mais sitôt qu'elle eut vu cette troupe enragée S'entrebattre elle-même et se percer les flancs, Elle se consola. Ce sont leurs mœurs, dit-elle, Ne les accusons point, plaignons plutôt ces gens: Jupiter sur un seul modèle

N'à pas formé tous les esprits; Il est des naturels de coqs et de perdrix. S'il dépendoit de moi, je passerois ma vie En plus honnête compagnie. Le maltre de ces lieux en ordonne antrement; Il nous prend avec des tonnelles,

Nous loge avec des coqs, et nous coupe les ailes : C'est de l'homme qu'il faut se plaindre seulement.

## FABLE IX.

LE CHIEF A QUI OF A COUPÉ LES ORBILLES.

Qu'ai-je fait pour me voir ainsi
Mutilé par mon propre maltre?
Le bel état où me voici!

Devant les autres chiens oserai-je paroître?
O rois des animaux, ou plutôt leurs tyrans,
Qui vous feroit choses pareilles!
Ainsi crioit Mouflar, jeune dogue; et les gens,
Peu touchés de ses cris douloureux et perçants,
Venoient de lui couper sans pitié les oreilles.
Mouflar y croyoit perdre. Il vit avec le temps
Qu'il y gagnoit beaucoup; car, étant de nature

A piller ses pareils emainte mésaventure

L'auroit fait rétourner chez lui Avec cette partie en cent lieux altérée : Chien hargneux a toujours l'oreille déchirée.

Le moins qu'on peut laisser de prise aux dents d'autrui C'est le mieux. Quand on n'a qu'un endroit à défendre, On le munit, de peur d'esclandre. Témoin maître Moufiar armé d'un gorgerin; Du reste ayant d'oreille autant que sur la main,

Un loup n'eût su par où le prendre.

## FABLE X.

LE RENGER ET LE ROI.

Deux démons à leur gré partagent notre vie, Et de son patrimoine ont chassé la raison; Je ne vois point de cœur qui ne leur sacrifie: Si vous me demandez leur état et leur nom, l'appelle l'un, Amour; et l'autre, Ambition. Cette dernière étend le plus loin son empire;

Car même elle eutre dans l'amour.

Je le ferois bien voir ; mais mon but est de dire
Comme un roi fit venir un berger à sa cour. [mes.
Le conte est du bon temps, nou du siècle où nous som-

Ce roi vit un troupeau qui couvroit tous les champs, Bien broutant, en bon corps, rapportant tous les ans, Grace anx soins du berger, de très notables sommes. Le berger plut au roi par ces soius diligents. Tu mérites, dit-il, d'être pasteur de gens: Laisse là tes moutons, viens conduire des hommes;

Je te fais juge souverain.

Yoilà notre berger la balance à la main.

Quoiqu'il n'est guère vu d'autres gens qu'un ermite,
Son troupeau, ses mâtins, le loup, et puis c'est tout,
Il avoit du bon sens; le reste vieut cusuite:

Bref, il en vint fort bien à bout.
L'ermite son voisin accourut pour lui dire:
Veillé-je? et n'est-ce point un songe que je vois?
Vous, favori! vous, grand! Défiez-vous des rois;
Leur faveur est glissante: on s'y trompe; et le pire,
C'est qu'il en coûte cher: de pareilles erreurs
Ne produisent jamais que d'illustres malheurs.
Vous ne connoissez pas l'attrait qui vous engage:
Je vous parle en ami; craignez tout. L'autre rit;

Et notre ermite poursuivit : Voyez combien déjà la cour vous rend peu sage. Je crois voir cet avengle à qui, dans un voyage,

Un serpent engourdi de froid
Vint s'offrir sous la main: il le prit pour un fouet;
Le sien s'étoit perdu, tombant de sa ceinture.
Il rendoit grâce au ciel de l'heureuse aventure,
Quant un passant cria: Que tenez-vous! ô dieux!
Jetez cet animal traitre et pernicieux,
Ceserpent!-C'estun fouet.-C'est un serpent! vons dis-je.
A me tant tourmenter quel intérêt m'oblige?
Prétendez-vous d'er ce trésor? — Pourquoi non?
Mon fouet étoit use; j'en retrouve un fort bon:

Vous n'en parlez que par envie. L'aveugle enfin ne le crut pas; Il en perdit bientôt la vie: L'animal dégourdi piqua son homme au bras.

Quant a vous, j'ose vous prédire Qu'il vous arrivera quelque choxe de pire. — Eh! que me sauroit-il arriver que la mort? Mille dégoûts viendront, dit le psophète crmite. Il en vint en effet: l'ermite n'ent pas tort.
Mainte peste de cour fit tant, par maint ressort,
Que la candeur du juge, ainsi que son mérite,
Furent suspects au prince. On cabale, on suscite
Accusateurs, et gens grevés par ses arrêts.
De nos biens, dirent-ils, il s'est fait un palais.
Le prince voulut voir ces richesses immenses.
Il ne trouva partout que médiocrité,
Louange du désert et de la pauvreté:

Cétoient la ses magnificences. Son fait, dit-on, consiste en des pierres de prix : Un grand coffre en est plein, fermé de dix serrures. Lui-même ouvrit ce coffre, et rendit bien surpris

Tous les machineurs d'impostures. Le coffre étant ouvert, on y vit des lambeaux, L'habit d'un gardeur de troupeaux, Petit chapeau, jupon, panetière, houlette,

Et, je pense, aussi sa musette. Doux trésors, ce dit-il, cherg gages, qui jamais N'attirâtes sur vous l'envic et le mensonge, Je vous reprends: sortons de ces riches palais

Comme l'on sortiroit d'un songe! Sire, pardonnez-moi cette exclamation : J'avois prévu ma chute en montant sur le faite. Je m'y suis trop complu : mais qui n'a dans la tête Un petit grain d'ambition?

## FABLE XI.

LES POISSONS ET LE BERGER QUI JOUE DE LA PLOTE.

Tircis, qui pour la seule Annette
Faisoit résonner les accords
D'une voix et d'une musette
Capables de toucher les morts,
Chantoit un jour le long des bords
D'une oude arrosant des prairies
Dont Zéphyre liabitoit les campagnes fleuries.
Annette cependant à la ligne pèchoit;
Mais nul poisson ne s'approchoit:
La bergère perdoit ses peines.

Crut, et crut mal, attirer des poissons.
Il leur chanta ceci : Citoyens de cette onde,
Laissez votre naïade en sa grotte profonde;
Venez voir un objet mille fois plus charmant.
Ne craignez point d'entrer aux prisons de la belle :

Le berger, qui par ses chansons

Eût attiré des inhumaines,

Ce n'est qu'à nous qu'elle est cruelle.
Vous serez traités doucement;
On n'en veut point à votre vie:
Un vivier vous attend, plus clair que fin cristal;
Et, quand à quelques uns l'appât seroit fatal,
Mourir des mains d'Annette est un sort que j'envie.
Ce discours éloquent ne fit pas grand effet;
L'auditoire étoit sourd aussi bien que muet:
Tircis eut beau prêcher. Ses paroles miellées

S'en étant aux vents envolées, Il tendit un long rets. Voilà les poissons pris; Voilà les poissons mis aux pieds de la bergère.

O vous, pasteurs d'humains et non pas de brebis, Rois, qui croyez gagner par raison les esprits D'une multitude étrangère,

Ce n'est jamais par-là que l'on en vient à bout! Il y faut une autre manière: Servez-vous de vos rets; la puissance fait tout.

#### FABLE XII.

LES DEUX PERROQUETS, LE ROI ET SON PILS.

Deux perroquets, l'un père et l'autre fils, Du rôt d'un roi faisoient leur ordinaire; Deux demi-dieux, l'un fils et l'autre père, De ces oiseaux faisoient leurs favoris. L'age lioit une amitié sincère Entre ces gens: les deux pères s'aimoient, Les deux enfants, malgré leur cœur frivole, L'un avec l'autre aussi s'accontumoient, Nourris ensemble, et compagnons d'école. C'étoit beaucoup d'honneur au jeune perroquet; Car l'enfant étoit prince, et son père monarque. Par le tempérament que lui donna la Parque, Il aimoit les oiseaux. Un moineau fort coquet, Et le plus amoureux de toute la province, Faisoit aussi sa part des délices du prince. Ces deux rivaux un jour ensemble se jouants, Comme il arrive aux jeunes gens,

Le jeu devint une querelle. Le passereau, peu circonspec, S'attira de tels coups de bec Que, demi-mort et trainant l'aile, On crut qu'il n'en pourroit guérir. Le prince indigné fit mourir Son perroquet. Le bruit en vint au père. L'infortuné vieillard crie et se désespère, Le tout en vain, ses cris sont superflus; L'oiseau parleur est déjà dans la barque : Pour dire mieux, l'oiscan ne parlant plus

Fait qu'en fureur sur le fils du monarque Son père s'en va fondre, et lui crève les yeux. ll se sauve aussitôt, et choisit pour asile Le haut d'un pin : là, dans le sein des dieux, Il goute sa vengeance en lieu sur et tranquille. Le roi lui-même y court, et dit pour l'attirer :

Ami, reviens chez moi; que nous sert de pleurer? Haine, vengeance et deuil, laissons tout à la porte. Je suis contraint de déclarer, Encor que ma douleur soit forte. Que le tort vient de nous; mon fils fut l'agresseur:

Mon fils! non; c'est le Sort qui du coup est l'auteur. La Parque avoit écrit de tout temps en son livre Que l'un de nos enfants devoit cesser de vivre,

L'autre de voir, par ce malheur. Consolons-nous tous deux, et reviens dans ta cage. Le perroquet dit : Sire roi,

Crois-tu qu'après un tel outrage Je me doive sier à toi? Tu m'allègues le Sort: prétends-tu par ta foi Me leurrer de l'appât d'un profane langage? Mais que la Providence ou bien que le Destin

Règle les affaires du monde, Il est écrit la haut qu'au faite de ce pin, Ou dans quelque foret profonde,

J'achèverai mes jours loin du fatal objet Qui doit t'être un juste sujet De baine et de fureur. Je sais que la vengeance Est un morceau de roi; car vous vivez en dieux.

Tu veux oublier cette offense; Je le crois: cependant il me faut, pour le mieux, Éviter ta main et tes yeux.

Sire roi, mon ami, va-t'en; tu perds ta peine: Ne me parle point de retour;

L'absence est aussi bien un remède à la hainc Ou'un appareil contre l'amour.

## FABLE XIII.

LA LIONNE ET L'OURSE.

Mère lionne avoit perdu son faon : Un chasseur l'avoit pris. La pauvre infortunée Poussoit un tel rugissement, Que toute la foret étoit importunée. La nuit ni son obscurité,

Son silence et ses autres charmes, De la reine des bois n'arrêtoient les vacarmes: Nul animal n'étoit du sommeil visité.

L'ourse enfin lui dit : Ma commère, Un mot sans plus; tous les enfants Qui sont passés entre vos dents N'avoient-ils ni père ni mère?— Ils en avoient. — S'il est ainsi,

Et qu'aucun de leur mort n'ait nos têtes rompues, Si tant de mères se sont tues.

Que ne vous taisez-vous aussi? Moi, me taire! moi malheureuse! Ah! j'ai perdu mon fils! il me faudra trainer Une vieillesse douloureuse! -Dites-moi, qui vous force à vous y condamner? — Hélas! c'est le Destin qui me hait. Ces paroles

Ont été de tout temps en la bouche de tous. Misérables humains, ceci s'adresse à vous!

Je n'entends résonner que des plaintes frivoles. Quiconque, en pareil cas, se croit hai des cieux, Qu'il considère Hécube, il rendra grace aux dieux.

#### FABLE XIV.

LES DEUX AVENTURIERS ET LE TALISMAN.

Aucun chemin de fleurs ne conduit à la gloire. Je n'en veux pour témoin qu'Hercule et ses travaux:

Ce dieu n'a guère de rivaux; J'en vois peu dans la fable, encor moins dans l'histoire. En voici pourtant un que de vieux talismans Firent chercher fortune au pays des romans.

Il voyageoit de compagnie. Son camarade et lui trouvèrent nn poteau Ayant au haut cet écriteau:

Seigneur aventurier, s'il te prend quelque envie « De voir ce que n'a vu nul chevalier errant,

« Tu n'as qu'à passer ce torrent;

« Puis prenant dans tes bras un éléphant de pierre « Que tu verras couché par terre, « Le porter d'une haleine au sommet de ce mont

Qui menace les cieux de son superbe front. » L'un des deux chevaliers saigna du nez. Si l'onde

Est rapide autant que profonde; Dit-il..., et supposé qu'on la puisse passer, Pourquoi de l'éléphant s'aller embarrasser?

Quelle ridicule entreprise! Le sage l'aura fait par tel art, et de guise Qu'on le pourra porter peut-être quatre pas: Maisjusqu'au haut du mont! d'une baleine! il n'est pas Au pouvoir d'un mortel; à moins que la figure Ne soit d'un éléphant nain, pygmée, avorton, Propre à mettre au bout d'un bâton:

Auquel cas, où l'honneur d'une telle aventure? On nous veut attraper dedans cette écriture; Ce sera quelque énigme à tromper un enfant: C'est pourquoi je vous laisse avec votre éléphant. Le raisonneur parti, l'aventureur se lance,

Les yeux clos, à travers cette eau.
Ni profondeur ni violence
Ne purent l'arrêter; et, selon l'écriteau,
Il vit son éléphant couché sur l'autre rive.
Il le prend, il l'emporte, au haut du mont arrive.
Rencontre une esplanade, et puis une cité.
Un cri par l'éléphant est aussitôt jeté:

Le penple aussitôt sort en armes.
Tout autre aventurier, au bruit de ces alarmes,
Auroit fui : celui-ci, loin de tourner le dos,
Yeut vendre au moins sa vie, et mourir en héros.
Il fut tout étonné d'ouïr cette cohorte
Le proclamer monarque au lieu de son roi mort.
Il ne se fit prier que de la bonne sorte;
Encor que le fardeau fût, dit-il, un peu fort.
Sixte en disoit autant quand on le fit saint père:

(Seroit-ce bien une misère Que d'être pape ou d'être roi?) On reconnut bientôt son peu de bonne foi.

Fortune aveugle suit aveugle hardiesse. Le sage quelquefois fait bien d'exécuter Avant que de donner le temps à la Sagesse D'envisager le fait, et sans la consulter.

## FABLE XV.

LES LAPINS

DISCOURS A M. LE DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.

Je me suis souvent dit, voyant de quelle sorte L'homme agit, et qu'il se comporte En mille occasions comme les animaux: Le roi de ces gens-là n'a pas moins de défauts Que ses sujets; et la Nature A mis dans chaque créature Quelque grain d'nne masse où puisent les esprits: J'entends les esprits-corps, et pétris de matière. Je vais prouver ce que je dis.

A l'heure de l'affût, soit lorsque la lumière Précipite ses traits dans l'humide séjour, Soit lorsque le soleil rentre dans sa carrière, Et que, n'étant plus nuit, il n'est pas encor jour, Au bord de quelque bois, sur un arbre je grimpe, Et, nouveau Jupiter, du hant de cet olympe,

Je foudroie à discrétion Un lapin qui n'y pensoit guère. Je vois fuir aussitôt toute la nation Des lapins, qui, sur la bruyère, L'œil éveillé, l'oreille au guet,

S'égayoient, et de thym parfumoient leur banquet. Le bruit du coup fait que la bande S'en va chercher sa sûreté

Dans la souterraine cité:
Mais le danger s'oublie, et cette peur si grande
S'évanouit bientôt; je revois les lapins,
Plus gais qu'auparavant, revenir sous mes mains.

Ne reconnoît-on pas eu cela les humains? Dispersés par quelque orage, A peine ils touchent le port, Qu'ils vont hasarder encor Même vent, même naufrage : Vrais lapins, on les revoit Sous les mains de la Fortune. Joignons à cet exemple une chose commune.

Quand des chiens étrangers passent par quelque endroit Qui n'est pas de leur détroit, Je laisse à penser quelle fête!

Les chiens du lieu, n'ayant en tête Qu'un intérêt de gueule, à cris, à coups de dents Vous accompagnent ces passants

Jusqu'aux cônfins du territoire. U intérêt de bien, de grandeur et de gloire Aux gouverneurs d'états, à certains courtissns, A gens de tous métiers, en fait tout autant faire.

On nous voit tous, pour l'ordinaire, Piller le survenant, nous jeter sur sa peau. La coquette et l'auteur sont de ce caractère:

Malheur à l'écrivain nouveau! Le moins de gens qu'on pent à l'entour du gâteau , C'est le droit du jeu, c'est l'affaire.

Cent exemples pourroient appuyer mon discours;
Mais les ouvrages les plus courts
Sont toujours les meilleurs. Eu cela j'ai pour guide
Tous les maîtres de l'art, et tiens qu'il faut laisser
Dans les plus beaux sujets quelque chose à penser:
Ainsi ce discours doit cesser.

Vous qui m'avez donné ce qu'il a de solide, Et dont la modestie égale la grandeur,

Qui ne pûtes jamais éconter sans pudeur
La louange la plus permise,
La plus juste et la mieux acquise;
Vous enfin, dont à peine ai-je encore obtenu
Que votre nom reçût ici quelques hommages,
Du temps et des censeurs défendant mes ouvrages,
Comme un nom qui, des aus et des peuples connu,
Fait honneur à la France, en grands noms plus féconde

Qu'aucun climat de l'univers, Permettez-moi du moins d'apprendre à tout le monde Que vous m'avez donné le sujet de ces vers.

## FABLE XVI.

LE MARCEAUD, LE GENTILSONNE, LE PATRE, ET LE PILS

Quatre chercheurs de nouveaux mondes, Presque nus, échappés à la fureur des ondes, Un trafiquant, un noble, un pâtre, un fils de roi, Réduits au sort de Bélisaire<sup>1</sup>, Demandoient aux passants de quoi Pouvoir soulager leur misère.

Pouvoir soulager leur misere.

De raconter quel sort les avoit assemblés,

Quoique sous divers points tous quatre ils fussent nés.

C'est un récit de longue haleine. Ils s'assirent enfin au bord d'une fontaine: Là le conseil se tint entre les pauvres gens. Le prince s'étendit sur le malheur des grands. Le pâtre fut d'avis qu'éloignant la pensée

<sup>2</sup> Bélisaire étoit un grand capitaine, qui, ayant commandé les armées de l'empereur et perdu les bonnes graces de son maître, tomba dans un tel point de misère qu'il demandoit l'aumône sur les grands chemins.

De leur aventure passée,

Chacun fit de son mieux, et s'appliquât au soin De ponrvoir au commun besoin. La plainte, ajouta-t-il, guérit-elle son homme?

La plainte, ajouta-t-il, guerit-elle son homme?
Travaillons: c'est de quoi nous mener jusqu'à Rome.
Un pâtre sinsi parler! Ainsi parler? croit-on
Que le ciel n'ait donné qu'aux têtes couronnées
De l'esprit et de la raison;

Et que de tout berger, comme de tout mouton,

Les connaissances soient bornées?
L'avis de celui-ci fut d'abord trouvé bon
Par les trois échonés aux bords de l'Amérique.
L'un, c'étoit le marchand, savoit l'arithmétique:
A tant par mois, dit-il, j'en donnerai leçon.

A tant par mois, dit-il, j'en donnerai leçon.
J'enseignerai la politique,
Reprit le fils de roi. Le noble poursuivit:
Moi, je sais le blason; j'en veux tenir école;
Comme si, devers l'Inde, on eût eu dans l'esprit
La sotte vanité de ce jargon frivole!
Le pâtre dit: Amis, vous parlez bien; mais quoi!

Le mois a trente jours : jusqu'à cette échéance
Jeûnerons-nous, par votre foi?
Vous me donnez une espérance
Belle, mais éloignée, et cependant j'ai faim.
Qui pourvoira de nous au diner de demain?
Ou plutôt sur quelle assurance
Fondez-vous, dites-moi, le souper d'aujourd'hui?
Avant tout autre, c'est celui
Dont il s'agit. Votre science
Est courte là-dessus : ma main y suppléera.
A ces mots le pâtre s'en va
Dans un bois : il y fit des fagots dont la vente,
Pendant cette journée et pendant la snivante,
Empècha qu'un long jeûne à la fin ne sît tant
Ou'ils allassent là bas exercer leur talent.

Je conclus de cette aventure Qu'il ne faut pas tant d'art pour conserver ses jours; Et, grace aux dons de la nature, La main est le plus sûr et le plus prompt secours.

FIN DU LIVRE DIXIÈME.

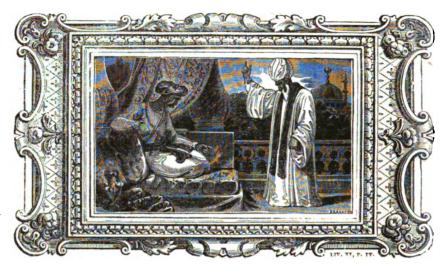

## LIVRE ONZIÈME.

## FABLE PREMIÈRE.

LE LION.

Sultan léopard autrefois Eut, ce dit-on, par mainte aubaine, Force bœufs dans ses prés, force cerfs dans ses bois, Force moutons parmi la plaine. Il naquit un lion dans la forêt prochaine. Après les compliments et d'une et d'autre part, Comme entre grands il se pratique, Le sultan fit venir son visir le renard, Vieux routier et bon politique. Tu crains, ce lui dit-il, lionceau mon voisin: Son père est mort; que peut-il faire? Plains plutôt le pauvre orphelin. Il a chez lui plus d'une affaire; Et devra beaucoup au Destin, S'il garde ce qu'il a sans tenter de conquête. Le reuard dit, branlant la tête : Tels orphelins, seigneur, ne me font point pitié; Il faut de celui-ci conserver l'amitié, Ou s'efforcer de le détruire Avant que la griffe et la dent Lui soit crue, et qu'il soit en état de nons nuire. N'y perdez pas un seul moment. J'ai fait son lioroscope : il croîtra par la guerre; Ce sera le meilleur lion Pour ses amis, qui soit sur terre : Tâchez donc d'en être, sinon Tâchez de l'affaiblir. La barangue fut vainc. Le sultan dormoit lors; et dedans son domaine Chacun dormoit aussi, bêtes, gens: tant qu'enfin Le lionceau devint vrai lion. Le tocsin Sonne aussitôt sur lui; l'alarme se promène De toutes parts; et le visir,

Consulté la dessus, dit avec un soupir:

Pourquoi l'irritez-vous? La chose est sans remède. En vain nous appelons mille gens à notre aide : Plus ils sont, plus il coûte; et je ne les tiens bons

Qu'à manger leur part des moutons.
Apaisez le lion: seul il passe en puissance
Ce monde d'alliés vivant sur notre bien.
Le lion en a trois qui ne lui coûtent rien,
Son courage, sa force, avec sa vigilance.
Jetez-lui promptement sous la griffe un mouton;
S'il n'en est pas content, jetez-en davantage:
Joignez-y quelque bœuf; choisissez, pour ce don,

Tout le plus gras du pâturage.
Sauvez le reste ainsi. Ce conseil ne plut pas.
Il en prit mal; et force états
Voisins du sultan en pâtirent:
Nul n'y gagna, tous y perdirent.
Quoi que fit ce monde enuemi,
Celui qu'ils craignoient fut le maître.

Proposez-vous d'avoir le lion pour ami Si vous voulez le laisser craître.

## FABLE II.

LES DIEUT VOULANT INSTRUIRE UN FILS DE JUPITER.

## POUR MONSEIGNEUR LE DUC DU MAINE.

Jupiter eut un fils qui, se sentant du lieu
Dont il tiroit son origine,
Avoit l'ame toute divine.
L'enfance n'aime rien : celle du jeune dieu
Faisoit sa principale affaire
Des doux soins d'aimer et de plaire.
En lui l'amour et la raison
evancèrent le temps, dont les ailes légères

N'amènent que trop tôt, hélas! chaque saison. Flore aux regards riants, aux charmantes manières, Toucha d'abord le cœur du jeune Olympien. Ce que la passion pent inspirer d'adresse, Sentiments délicats et remplis de tendresse, Pleurs, soupirs, tout en fut : bref, il n'oublia rien. Le fils de Jupiter devoit, par sa naissance, Avoir un autre esprit, et d'autres dons des cieux,

Que les enfants des autres dieux : Il sembloit qu'il n'agit que par réminiscence, Et qu'il cut autrefois fait le métier d'amant,

Tant il le fit parfaitement! Jupiter cependant voulut le faire instruire. Il assembla les dieux, et dit : J'ai su conduire, Seul et sans compagnon, jusqu'ici l'univers; Mais il est des emplois divers

Qu'aux nouveaux dieux je distribue. Sur cet enfant chéri j'ai donc jeté la vue : C'est mon sang; tout est plein déjà de ses autels. Afin de mériter le rang des immortels, Il faut qu'il sache tout. Le maître du tonnerre Eut à peine achevé que chacun applaudit. Pour savoir tout, l'enfant n'avoit que trop d'esprit.

Je veux, dit le dieu de la guerre, Lui montrer moi-même cet art Par qui maints héros ont eu part

Aux honneurs de l'Olympe et grossi cet empire. Je serai son maître de lyre, Dit le blond et docte Apollon.

Et moi, reprit Hercule à la peau de lion, Son maître à surmonter les vices, A dompter les transports, monstres empoisonneurs,

Comme hydres renaissants sans cesse dans les cœurs: Ennemi des molles délices,

Il apprendra de moi les sentiers pen battus Qui menent aux honneurs sur les pas des vertus. Quand ce vint au dieu de Cythère, Il dit qu'il lui montreroit tout.

L'Amour avoit raison. De quoi ne vient à bout L'esprit joint au désir de plaire?

## FABLE III.

LE PERMIER, LE CHIEN, ET LE REPARD.

Le loup et le renard sont d'étranges voisins : Je ne bâtirai point autour de leur demeure.

Ce dernier guettoit à toute heure Les poules d'un fermier ; et, quoique des plus fins, Il n'avoit pu donner d'atteinte à la volaille. D'une part l'appétit, de l'autre le danger, N'étoient pas au compère un embarras léger.

Hé quoi! dit-il, cette canaille Se moque impunément de moi! Je vais, je viens, je me travaille, J'imagine cent tours : le rustre, en paix chez soi, Vous fait argent de tout, convertit en monnoie Ses chapons, sa poulaille; il en a même au croc; Et moi, maître passé, quand j'attrape un vieux coq,

Je suis au comble de la joie! Pourquoi sire Jupin m'a-t-il donc appelé Au métier de renard? Je jure les puissances De l'Olympe et du Styx, il en sera parlé.

Roulant en son cœur ces vengeances, Il choisit une nuit libérale en pavots : Chacun étoit plongé dans un profond repos. Le maître du logis, les valets, le chien même, Poules, poulets, chapons, tout dormoit. Le fermier. Laissant ouvert son poulailler,

Commit une sottise extrême.

Le voleur tourne tant qu'il entre au lieu guetté. Le dépeuple, remplit de meurtres la cité.

Les marques de sa cruauté Parurent avec l'aube : on vit un étalage De corps sanglants et de carnage.

Peu s'en fallut que le soleil Ne rebroussât d'horreur vers le manoir liquide.

Tel, et d'un spectacle pareil, Apollon, irrité contre le fier Atride, Joncha son camp de morts : on vit presque détruit L'ost des Grecs; et ce fut l'ouvrage d'une nuit.

Tel encore autour de sa tente Ajax, à l'ame impatiente, De moutons et de boucs fit un vaste débris. Croyant tuer en eux son concurrent Ulysse

Et les auteurs de l'injustice Par qui l'autre emporta le prix. Le renard, autre Ajax aux volailles funeste, Emporte ce qu'il peut, laisse étendu le reste. Le maître ne trouva de recours qu'à crier Contre ses gens, son chien : c'est l'ordinaire usage. -Ah! maudit animal, qui n'es bon qu'à noyer, Que n'avertissois-tu dès l'abord du carnage!-Que ne l'évitiez-vous? c'eût été plus tôt fait : Si vons, maltre et fermier, à qui touche le fait, Dormez sans avoir soin que la porte soit close, Voulez-vous que moi, chien, qui n'ai rien à la chose, Sans aucun intérêt je perde le repos?

Ce chien parloit très à propos : Son raisonnement pouvoit être Fort bon dans la bouche d'un maître. Mais, n'étant que d'un simple chien, On trouva qu'il ne valoit rien : On vous sangla le pauvre drille.

Toi donc, qui que tu sois, ô père de famille (Et je ne t'ai jamais envié cet honneur), T'attendre aux yeux d'autrui quand tu dors,c'est erreur. Couche-toi le dernier, et vois fermer ta porte.

Que si quelque affaire t'importe, Ne la fais point par procureur.

## FABLE IV.

LE SONGE D'UN HABITANT DU MOGOL.

Jadis certain Mogol vit en songe un visir Aux champs Élysiens possesseur d'un plaisir Aussi pur qu'infini, tant en prix qu'en durée : Le même songeur vit en une autre contrée

Un ermite entouré de feux, Qui touchoit de pitié même les malheureux. Le cas parut étrange, et contre l'ordinaire: Minos en ces deux morts sembloit s'être mépris. Le dormeur s'éveilla, tant il en fut surpris! Dans ce songe pourtant soupçonnant du mystère,

Il se fit expliquer l'affaire. L'interprète lui dit : Ne vous étonnez point; Votre songe a du sens ; et, si j'ai sur ce point Acquis tant soit peu d'habitude,

C'est un avis des dieux. Pendant l'humain séjour Ce visir quelquefois cherchoit la solitude; Cet ermite aux visirs alloit faire sa cour.

Si j'osois ajouter au mot de l'interprète, l'inspirerois ici l'amour de la retraite : Elle offre à ses amants des biens sans embarras, Biens purs, présents du ciel, qui naissent sous les pas. Solitude où je trouve une douceur secrète. Lieux que j'aimai tonjours, ne pourrai-je jamais Loin du monde et du bruit goûter l'ombre et le frais! Oh! qui m'arrêtera sous vos sombres asiles? Quand pourrontles neuf Sœurs, loin des cours et des vil-M'occuper tout entier, et m'apprendre des cieux Les divers mouvements inconnus à nos yeux, Les noms et les vertus de ces clartés errantes Par qui sont nos destins et nos mœurs différentes! Que si je ne suis né pour de si grands projets, Du moins que les ruisseaux m'offrent de doux objets! Que je peigne en mes vers quelque rive fleurie! La Parque à filets d'or n'ourdira point ma vie, Je ne dormirai point sous de riches lambris: Mais voit-on que le somme en perde de son prix? En est-il moins profond, et moins plein de délices? Je lui voue au désert de nouveaux sacrifices. Quand le moment viendra d'aller trouver les morts, l'aurai vécu sans soins, et mourrai sans remords.

#### FABLE V.

LE LION, LE SINGE, ET LES DEUX ANES

Le lion, pour bien gouverner, Voulant apprendre la morale, Se fit un beau jour amener Le singe, maître-ès-arts chez la gent animale. La première leçon que donna le régent Fut celle-ci: Grand roi, pour régner sagement,

Il faut que tout prince préfère Le zèle de l'état à certain mouvement Qu'on appelle communément Amour-propre; car c'est le père, C'est l'auteur de tous les défauts

Que l'on remarque aux animaux.

Vouloir que de tout point ce sentiment vous quitte, Ce n'est pas chose si petite

Qu'on en vienne à bout en un jour : C'est beaucoup de pouvoir modérer cet amour.

Par là votre personne auguste
N'admettra jamais rien en soi
De ridicule ni d'injuste.
Donne-moi, repartit le roi,
Des exemples de l'un et l'autre.
Toute espèce, dit le docteur,
Et je commence par la nôtre,
Toute profession s'estime dans son cœur,
Traite les autres d'ignorantes,

Les qualifie impertinentes; Et semblables discours qui ne nous coûtent rien. L'amour-propre, au rebours, fait qu'au degré suprême On porte ses pareils; car c'est un bon moyen

De s'élever aussi soi-même. De tout ce que dessus j'argumente très bien Qu'ici bas maint talent n'est que pure grimace, Cabale, et certain art de se faire valoir, Mieux su des ignorants que des gens de savoir.

L'autre jour, suivant à la trace Deux ânes qui, prenant tour à tour l'encensoir, Se louoient tour à tour, comme c'est la manière, J'ouis que l'un des deux disoit à son confrère: Seigneur, trouvez-vous pas bien injuste et bien sot L'homme, cet animal si parfait? il profane

Notre auguste nom, traitant d'âne Quiconque est ignorant, d'esprit lourd, idiot : Il abuse encore d'un mot,

Et traite notre rire et nos discours de braire. Les humains sont plaisants de prétendre exceller Par dessus nous! Non, non; c'est à vous de parler,

A leurs orateurs de se taire : Voilà les vrais braillards. Mais laissons là ces gens :

Vous m'entendez, je vous entends; Il suffit. Et quant aux merveilles Dont votre divin chant vient frapper les oreilles, Philomèle est, au prix, novice dans cet art: Vous surpassez Lambert. L'autre baudet repart: Seigneur, j'admire en vous des qualités pareilles. Ces anes, non contents de s'être ainsi grattés,

S'en allèrent dans les cités L'un l'autre se prôner: chacun d'eux croyoit faire, En prisant ses pareils, une fort bonne affaire, Prétendant que l'honneur en reviendroit sur lui.

J'en connois beaucoup aujourd'hui, Non parmi les baudets, mais parmi les puissances, Que le ciel voulut mettre en de plus hauts degrés, Qui changeroient entre eux les simples excellences,

S'ils osoient, en des majestés.
I'en dis peut-être plus qu'il ne faut, et suppose
Que votre majesté gardera le secret.
Elle avoit souhaité d'apprendre quelque trait

Qui lui fit voir, entre autre chose, L'amour-propre donnant du ridicule aux gens. L'injuste aura son tour : il y faut plus de temps. Ainsi parla ce singe. On ne m'a pas su dire S'il traita l'autre point, car il est délicat; Et notre maître ès arts, qui n'étoit pas un fat, Regardoit ce lion comme un terrible sire.

## FABLE VI.

LE LOUP ET LE BENARD.

Mais d'où vient qu'au renard Ésope accorde un point, C'est d'exceller en tours pleins de matoiserie? J'en cherche la raison et ne la trouve point. Quand le loup a besoin de défendre sa vie,

Ou d'attaquer celle d'autrui, N'en sait-il pas autant que lui? Je crois qu'il en sait plus; et j'oserois peut-être Avec quelque raison contredire mon maître. Voici pourtant un cas où tout l'honneur échut A l'hôte des terriers. Un soir il aperçut La lune au fond d'un puits: l'orbiculaire image Lui parut un ample fromage.

Deux seaux alternativement Puisoient le liquide élément: Notre renard, pressé par une faim canine, S'accommode en celui qu'au haut de la machine

L'autre seau teuoit suspendu. Voilà l'animal descendu, Tiré d'erreur, mais fort en peine, En voyant sa perte prochaine:

Caf comment remonter, si quelque autre affamé
De la même image charmé,
Et succédant à sa misère,
Par le même chemin ne le tiroit d'affaire?

Par le même chemin ne le tiroit d'affaire? Deux jours s'étoient passés sans qu'aucun vint au puits. Le temps, qui toujours marche, avoit pendant deux | Échancré, selon l'ordinaire, nuits De l'astre au front d'argent la face circulaire.

Sire renard étoit désespéré.

Compère loup, le gosier altéré,

Passe par là. L'autre dit : Camarade, Je vous veux régaler : voyez-vous cet objet? C'est un fromage exquis. Le dicu Faune l'a fait :

La vache lo donna le lait. Jupiter, s'il étoit malade.

Reprendroit l'appétit en tâtant d'un tel mets.

J'en ai mangé cette échancrure;

Le reste vous sera suffisante pâture. Descendez dans un seau que j'ai là mis exprès. Bien qu'au moins mal qu'il put il ajustat l'histoire,

Le loup fut un sot de le croire. Il descend; et, son poids emportant l'autre part, Reguinde en haut maître renard.

Ne nous en moquous point: nous nous laissons séduire Sur anssi peu de fondement; Et chacun croit fort aisément

Ce qu'il craint et ce qu'il désire.

## FABLE VII.

LE PATSAN DU DANUBE.

Il ne faut point juger des gens sur l'apparence. Le conseil en est bon; mais il n'est pas nouveau.

Jadis l'erreur du souriceau Me servit à prouver le discours que j'avance : J'ai, pour le fonder à présent, Le bon Socrate, Ésope, et certain paysan

Des rives du Danube, homme dont Marc-Aurèle Nous fait un portrait fort fidèle. On connoît les premiers; quant à l'autre, voici

Le personnage en raccourci: Son menton nourrissoit une barbe touffue;

Tonte sa personne velne Représentoit un ours, mais un ours mal léché: Sous un sourcil épais il avoit l'œil caché

Le regard de travers, nez tortu, grosse lèvre, Portoit sayon de poil de chèvre, Et ceinture de jones marins.

Cet homme ainsi bâti fut député des villes Que lave le Danube. Il n'étoit point d'asiles

Où l'avarice des Romains Ne pénétrat alors et ne portat les mains. Le député vint donc, et sit cette harangue: Romains, et vous sénat assis pour m'écouter, Je supplie avant tout les dieux de m'assister : Veuillent les immortels, conducteurs de ma langue, Que je ne dise rien qui doive être repris! Sans leur aide, il ne peut entrer dans les esprits

Que tout mal et toute injustice: Faute d'y recourir on viole leurs lois. Témoin nous que punit la romaine avarice: Rome est, par nos forfaits plus que par ses exploits, L'instrument de notre supplice.

Craignez, Romains, craignez que le ciel quelque jour Ne transporte chez vous les pleurs et la misère; Et, mettant en nos mains, par un juste retour, Les armes dont se sert sa vengeance sévère,

Il ne vous fasse, en sa colère, Nos esclaves à votre tour.

Et pourquoi sommes-nous les vôtres? Qu'on me die

En quoi vous valez mieux que cent peuples divers. Quel droit vous a rendus maîtres de l'univers? Pourquoi venir troubler une innocente vie? Nous cultivions en paix d'heureux champs, et nos mains Étoient propres aux arts ainsi qu'au labourage.

Qu'avez-vous appris aux Germains? Ils ont l'adresse et le courage :

S'ils avoient eu l'avidité

Comme vous, et la violence, Peut-être en votre place ils auroient la puissance, Et sauroient en user sans inhumanité.

Celle que vos préteurs ont sur nous exercée

N'entre qu'à peine en la pensée. La majesté de vos autels Elle-même en est offensée;

Car sachez que les immortels

Ont les regards sur nous. Graces à vos exemples, Ils n'ont devant les yeux que des objets d'horreur,

De mépris d'eux et de leurs temples, D'avarice qui va jusques à la fureur.

Rien ne suffit aux gens qui nous viennent de Rome.
La terre et le travail de l'homme

Font pour les assouvir des efforts superflus.

Retirez-les: on ne veut plus Cultiver pour eux les campagnes.

Nous quittons les cités, nous suyons aux montagnes; Nous laissons nos chères compagnes;

Nous ne conversons plus qu'avec des ours affreux, Découragés de mettre au jour des malheureux, Et de peupler pour Rome un pays qu'elle opprime.

Quant à nos enfants déjà nés, Nous souhaitons de voir leurs jours bientôt bornés: Vos préteurs au malheur nous font joindre le crime.

Retirez-les: ils ne nous apprendront Que la mollesse et que le vice;

Les Germains, comme eux, deviendront Gens de rapine et d'avarice.

C'est tout ce que j'ai vu dans Rome à mon abord. N'a-t-on point de présent à faire,

Point de pourpre à donner, c'est en vain qu'on espère Quelque refuge aux lois : encor leur ministère A-t-il mille longueurs. Ce discours un peu fort

Doit commencer à vous déplaire. Je finis. Punissez de mort

Une plainte un peu trop sincère. A ces mots, il se couche; et chacun, étonné, Admire le grand cœur, le bon sens, l'éloquence

Du sauvage ainsi prosterné. On le créa patrice; et ce fut la vengeance

Qu'on crut qu'un tel discours méritoit. On choisit D'autres préteurs; et par écrit Le sénat demanda ce qu'avoit dit cet homme,

Pour servir de modèle aux parleurs à venir. On ne sut pas long-temps à Rome

Cette éloquence entretenir.

## FABLE VIII.

LE VIEILLARD ET LES TROIS JEURES HOMMES.

Un octogénaire plantoit. Passe encor de bâtir ; mais planter à cet âge ! Disoient trois jouvenceaux, enfants du voisinage: Assurément il radotoit.

Car, au nom des dieux, je vous prie, Quel fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir? Autant qu'un patriarche il vous faudroit vieillir. A quoi bon charger votre vie Des soins d'un avenir qui n'est pas fait pour vous? Ne songez désormais qu'à vos erreurs passées : Quittez le long espoir et les vastes pensées;

Tout cela ne convient qu'à nous. Il ne convient pas à vous-mêmes, Repartit le vieillard. Tout établissement Vient tard, et dure peu. La main des Parques blèmes De vos jours et des miens se joue également. Nos termes sont pareils par leur courte durée. Qui de nous des clartés de la voûte azurée Doit jouir le dernier? Est-il aucun moment Qui vous puisse assurer d'un second seulement? Mes arrière-neveux me devront cet ombrage:

Hé bien! défendez-vous au sage De se donner des soins pour le plaisir d'autrui? Cela même est un fruit que je goûte aujourd'hni: J'en puis jouir demain, et quelques jours encore;

Je puis enfin compter l'aurore Plus d'une fois sur vos tombeaux. Le vieillard eut raison : l'un des trois jouvenceaux Se noya dès le port, allant à l'Amérique; L'autre, afin de monter aux grandes dignités, Dans les emplois de Mars servant la république, Par un coup imprévu vit ses jours emportés;

Le troisième tomba d'un arbre Que lui-mème il voulut enter; Et, pleurés du vicillard, il grava sur leur marbre Ce que je viens de raconter.

## FABLE IX.

LES SOURIS BY LE CHAT-BUANT.

Il ne faut jamais dire aux gens: Écoutez un bon mot, oyez unc merveille. Savez-vous si les écoutants En feront une estime à la vôtre pareille? Voici pourtant un cas qui peut être excepté: Je le maintiens prodige, et tel que d'une fable Il a l'air et les traits, encor que véritable.

On abattit un pin pour son antiquité, Vieux palais d'un hibou, triste et sombre retraite De l'oiseau qu'Atropos prend pour son interprête. Dans son tronc caverneux, et miné par le temps,

Logeoient, entre autres habitants,
Force souris sans pieds, toutes rondes de graisse.
L'oiseau les nourrissoit parmi des tas de blé,
Et de son bec avoit leur troupeau mutilé.
Cet oiseau raisonnoit: il faut qu'on le confesse.
En son temps, aux souris le compagnon chassa:
Les premières qu'il prit du logis échappées,
Pour y remédier, le drôle estropia
Tout ce qu'il prit cusuite; et leurs jambes coupées

Firent qu'il les mangeoit à sa commodité, Aujourd'hui l'une, et demain l'autre. Tout manger à la fois, l'impossibilité S'y trouvoit, joint aussi le soin de sa sante. Sa prévoyance alloit aussi loin que la nôtre:

File alloit jusqu'à leur porter
Vivres et grains pour subsister.
Puis, qu'un cartésien s'obstine

A traiter ce hibou de montre et de machine! Quel ressort lui pouvoit donner

Le conseil de tronquer un peuple mis en muc? Si ce n'est pas là raisonner, La raison m'est chose inconnue

La raison in est chose inconnue. Voyez que d'arguments il fit: Quand ce peuple est pris, il s'enfuit;

Donc il faut le croquer aussitôt qu'on le liappe. Tout! il est impossible. Et puis pour le besoiu N'en dois-je point garder? Donc il faut avoir soin De le nourrir sans qu'il échappe.

Mais comment? Otons-lui les pieds. Or, trouvez-moi Chose par les humains à sa fin mieux conduite? Quel autre art de penser Aristote et sa suite Enseignent-ils, par votre foi?

Ceci n'est point une fable, et la chose, quoique merveilleuse et presque incroyable, est véritablement arrivée. J'ai peut-être porté trop loin la prévoyance de ce hibou; car je ne prétends pas établir dans les bêtes un progrès de raisonnment tel que celui-ci: mais ces exagérations sont permises à la poésie, surtout dans la manière d'écrire dont je me sers.

## ÉPILOGUE.

C'est ainsi que ma muse, aux bords d'une onde pure , Traduisoit en langue des dieux

Tout ce que disent sous les cieux Tant d'êtres empruntant la voix de la nature. Truchement de peuples divers,

Je les faisois servir d'acteurs en mon ouvrage: Car tout parle dans l'univers;

Il n'est rien qui n'ait son langage. Plus éloqueuts chez eux qu'ils ne sont dans mes vers, Si ceux que j'introduis me trouvent peu fidèle, Si mon œuvre n'est pas un assez bon modèle,

l'ai du moins oûvert le chemin:
D'autres pourront y mettre une dernière main.
Favoris des neuf Sœurs, achevez l'entreprise;
Donnez mainte leçon que j'ai sans doute omise;
Sous ces inventions il faut l'envelopper.
Mais vous n'avez que trop de quoi vous occuper:
Pendant le doux emploi de ma muse innocente,
Louis dompte l'Europe; et, d'une main puissante,
Il conduit à leur fin les plus nobles projets

Qu'ait jamais formes un monarque. Favoris des neuf Sœurs, ce sont là des sujets Vainqueurs du Temps et de la Parque.

FIN DU LIVRE ONZIÈME.

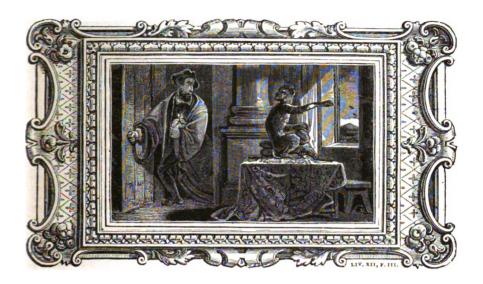

## A MONSEIGNEUR LE DUC DE BOURGOGNE.

## MONSEIGNEUR.

Je ne puis employer, pour mes fables, de protection qui me soit plus glorieuse que la vôtre. Ce goût exquis et ce jugement si solide que vous faites paroître dans toutes choses au delà d'un âge où à peine les autres princes sont-ils touchés de ce qui les environne avec le plus d'éclat; tout cela, joint au devoir de vous obéir et à la passion de vous plaire, m'a obligé de vous présenter un ouvrage dont l'original a été l'admiration de tous les siècles aussi bien que celle de tous les sages. Vous m'avez même ordonné de continuer; et, si vous me permettez de le dire, il y a des sujets dont je vous suis redevable, et où vous avez jeté des graces qui ont été admirées de tout le monde. Nous n'avons plus besoin de consulter ni Apollon, ni les Muses, ni aucune des divinités du Parnasse : elles se rencontrent toutes dans les présents que vous a faits la nature, et dans cette science de bien juger les ouvrages de l'esprit, à quoi vous joignez déjà celle de connoître toutes les règles qui y conviennent. Les fables d'Ésope sont une ample matière pour ces talents; elles embrassent toutes sortes d'événements et de caractères. Ces mensonges sont proprement une manière d'histoire où on ne flatte personne. Ce ne sont pas choses de peu d'importance que ces sujets : les animaux sont les précepteurs des hommes dans mon ouvrage. Je ne m'étendrai pas davantage là dessus : vous voyez mieux que moi le profit qu'on en peut tirer. Si vous vous connoissez maintenant en orateurs et en poëtes, vous vous connoîtrez encore micux quelque jour en

bons politiques et en bons généraux d'armée; et vous vous tromperez aussi peu au choix des personnes qu'au mérite des actions. Je ne suis pas d'un âge à espérer d'en être témoin. Il faut que je me contente de travailler sous vos ordres. L'envie de vous plaire me tiendra lieu d'une imagination que les ans ont affoiblie: quand vous souhaiterez quelque fable, je la trouverai dans ce fonds-là. Je voudrois bien que vous y pussiez trouver des louanges dignes du monarque qui fait maintenant le destin de tant de peuples et de nations, et qui rend toutes les parties du monde attentives à ses conquêtes, à ses victoires, et à la paix qui semble se rapprocher, et dont il impose les conditions avec toute la modération que peuvent souhaiter nos ennemis. Je me le figure comme un conquérant qui veut mettre des bornes à sa gloire et à sa puissance, et de qui on pourroit dire, à meilleur titre qu'on ne l'a dit d'Alexandre, qu'il va tenir les états de l'univers, en obligeant les ministres de tant de princes de s'assembler pour terminer une guerre qui ne peut être que ruineuse à leurs maitres. Ce sont des sujets au dessus de nos paroles : je les laisse à de meilleures plumes que la mienne; et suis avec un profond respect,

## MONSEIGNEUR,

Votre très humble, très obeissant et très fidèle serviteur,

DE LA FONTAINE.

# LIVRE DOUZIÈME.

## FABLE PREMIÈRE.

LES COMPAGNONS D'ULTESE.

## A MONSEIGNEUR LE DUC DE BOURGOGNE.

PRINCE, l'unique objet du soin des immortels, Souffrez que mon encens parfume vos autels. Je vous offre un peu tard ces présents de ma muse: Les ans et les travaux me serviront d'excuse. Mon esprit diminue; au lieu qu'à chaque instant On aperçoit le vôtre aller en augmentant: Il ne va pas, il court; il semble avoir des ailes. Le héros dont il tient des qualités si belles Dans le métier de Mars brûle d'en faire autant: Il ne tient pas à lui que, forçant la victoire,

Il ne marche à pas de géant
Dans la carrière de la gloire.
Quelque dieu le retient: c'est notre souverain,
Lui qu'un mois a rendu maltre et vainqueur du Rhin.
Cette rapidité fut alors nécessaire;
Peut-être elle seroit aujourd'hui téméraire.
Je m'en tais: aussi bien les Ris et les Amours
Ne sont pas soupçonnés d'aimer les longs discours.
De ces sortes de dieux votre cour se compose:
Ils ne vous quittent point. Ce n'est pas qu'après tout
D'autres divinités n'y tiennent le haut bout:
Le sens et la raison y règlent toute chose.
Consultez ces derniers sur un fait où les Grecs,

Imprudents et peu circonspects , S'abandonnèrent à des charmes Qui métamorphosoient en bêtes les humains.

Les compagnons d'Ulysse, après dix ans d'alarmes, Erroient au gré du vent, da leur sort incertains.

Ils abordèrent un rivage Où la fille du dieu du jour, Circé, tenoit alors sa cour. Elle leur fit prendre un breuv

Elle leur fit prendre un breuvage Délicieux, mais plein d'un funeste poison. D'abord ils perdent la raison.

D'abord ils perdent la raison; Quelques moments après, leur corps et leur visage Prennent l'air et les traits d'animaux différents: Les voilà devenus ours, lions, éléphants;

Les uns sous une masse énorme,
Les autres sous une autre forme:
Il s'en vit de petits; EXEMPLUM, UT TALPA.
Le seul Ulysse en échappa;
Il sut se défier de la liqueur traitresse.
Comme il joignoit à la sagesse

La mine d'un héros et le doux entretien,
Il fit tant que l'enchanteresse

Prit un autre poison peu différent du sien. Une déesse dit tout ce qu'elle a dans l'ame: Celle-ci déelara sa flamme.

Ulysse étoit trop fin pour ne pas profiter D'une pareille conjoneture:

Il obtint qu'on rendroit à ses Grecs leur figure.

Mais la voudront-ils bien, dit la nymphe, accepter? Allez le proposer de ce pas à la troupe. Ulysse y court, et dit: L'empoisonnense coupe A son remède encore; et je viens vous l'offrir: Chers amis, voulez-vous hommes redevenir?

On vous rend déjà la parole. Le lion dit, pensant rugir: Je n'ai pas la tête si folle;

Moi renoncer aux dons que je viens d'acquérir!
J'ai griffe et dents, et mets en pièces qui m'attaque.
Je suis roi: deviendrai-je un citadin d'Ithaque?
Tu me rendras peut-être encor simple soldat:

Je ne veux point changer d'état. Ulysse du lion court à l'ours: — Eh! mon frère, Comme te voilà fait! je t'ai vu si joli! Ah! vraiment nous y voici,

Reprit l'ours à sa manière: Comme me voilà fait ! comme doit être un ours. Qui t'à dit qu'une forme est plus belle qu'une autre? Est-ce à la tienne à juger de la nôtre?

Je m'en rapporte aux yeux d'une ourse mes amours. Te déplais-je? va-t'en; suis ta route, et me laisse. Je vis libre, content, sans nul soin qui me presse;

Et te dis tout net et tout plat:
Je ne veux point changer d'état.
Le prince grec au loup va proposer l'affaire;
Il lui dit, au hasard d'un semblable refus:
Camarade, je suis confus

Qu'une jeune et belle bergère Conte aux échos les appétits gloutons Qui t'ont fait manger ses moutons.

Qui t ont tait manger ses moutons.
Autrefois on t'eût vu sauver sa bergerie:
Tu menois une honnête vie.
Ouitte ces bois, et redevien,

Au lieu de loup, homme de bien. En est-il? dit le loup; pour moi, je n'en vois guère. Tu t'en viens me traiter de bête carnassière; Toi qui parles, qu'es-tu? N'auriez-vous pas, sans moi, Mangé ces animaux que plaint tout le village?

Si j'étois homme, par ta foi, Aimerois-je moins le carnage? Pour un mot quelquefois vous vous étranglez tous: Ne vous êtes-vous pas l'un à l'autre des loups? Tout bien considéré, je te soutiens en somme

Que, scélérat pour scélérat, Il vaut mieux être un loup qu'un homme: Le ne reux point changer d'état

Je ne veux point changer d'êtat. Ulysse fit à tous une même semonce: Chacun d'eux fit même réponse,

Autant le grand que le petit.
La liberté, les bois, suivre leur appétit,
C'étoit leurs délices suprêmes:
Tous renonçoient au los des belles actions.
Ils croyoient s'affranchir suivant leurs passions:

lls étoient esclaves d'eux-mêmes.

Prince, j'aurois vouln vous choisir un sujet Où je pusse mêler le plaisant à l'utile: C'étoit sans doute un beau projet, Si ce choix edt été facile. Les compagnons d'Ulysse enfin se sont offerts : Ils ont force pareils en ce bas univers, Gens à qui j'impose pour peine

Votre censure et votre haine.

#### FABLE II.

AR CHAP MY LES DEUX MOTHEAUX.

#### A MONSEIGNEUR LE DUC DE BOURGOGNE.

Un chat, contemporain d'un fort jeune moineau, Fut logé près de lui dès l'âge du berceau: La cage et le panier avoient mêmes pénates. Le chat étoit souvent agacé par l'oiseau: L'un s'escrimoit du bec; l'autre jouoit des pates. Ce dernier toutefois épargnoit son ami,

Ne le corrigeant qu'à demi :
Il se fût fait un grand scrupule
D'armer de pointes sa férule.
Le passereau, moins circonspec,
Lui donnoit force coups de bec.
En sage et discrète personne,
Maltre chat excusoit ces jeux :
Entre amis il ne faut jamais qu'on s'abandonne

Aux traits d'un courroux sérieux.

Comme ils se connoissoient tous deux dès leur bas âge,
Une longue habitude en paix les maintenoit;
Jamais en vrai combat le jeu ne se tournoit:

Quand un moineau du voisinage S'en vint les visiter, et se fit compagnon Du pétulant Pierrot et du sage Raton, Entre les deux oiseaux il arriva querelle;

Et raton de prendre parti. Cet inconnu, dit-il, nous la vient donner belle,

D'insulter ainsi notre ami!
Le moinean du voisin viendra manger le nôtre!
Non, de par tous les chats! Entrant lors au combat,
Il croque l'étranger. Vraiment, dit maître chat,
Les moineaux ont un goût exquis et délicat!
Cette réflexion fit aussi croquer l'autre.

Quelle morale puis-je inférer de ce fait?
Sans cela, toute fable est un œuvre imparfait.
J'en crois voir quelques traits, mais leur ombrem'abuse.
Prince, vous les aurez incontinent trouvés:
Cesont des jeux pour vous, etnon point pour ma muse;
Elle et ses sœurs n'ont pas l'esprit que vous avez.

#### FABLE III.

LE TRÉSAURISEUR ET LE SINGE.

Un homme accumuloit. On sait que cette erreur Va souvent jusqu'à la fureur. Celui-ci ne songeoit que ducats et pistoles. Quand ces biens sont oisifs, je tiens qu'ils sont frivoles. Pour sûreté de son trésor,

Notre avare habitoit un lieu dont Amphitrite Défendoit aux voleurs de toutes parts l'abord. Là, d'une volupté selon moi fort petite, Et selon lui fort grande, il entassoit toujours: Il passoit les nuits et les jours

A compter, calculer, supputer sans relâche,

Calculant, supputant, comptant comme à la tâche, Car il trouvoit toujours du mécompte à son fait. Un gros singe, plus sage, à mon sens, que son maître, Jetoit quelques doublons toujours par la fenêtre,

Et rendoit le compte imparfait:
La chambre, bien cadenassée,
Permettoit de laisser l'argent sur le comptoir.
Un beau jour don Bertrand se mit dans la pensée
D'en faire un sacrifice au liquide manoir.

Quant à moi, lorsque jc compare
Les plaisirs de ce singe à ceux de cet avare,
Je ne sais bonnement auquel donner le prix:
Dom Bertraud gagneroit près de certains esprits;
Les raisons en seroient trop longues à déduire.
Un jour donc l'animal, qui ne songeoit qu'à nuirc,
Détachoit du monceau, tantôt quelque doublon,

Un jacobus, un ducaton, Et puis quelque noble à la rose; Éprouvoit son adresse et sa force à jeter Ces morceaux de métal, qui se font souhaiter Par les humains sur toute chose.

Par les humains sur toute chose.
S'il n'avoit entendu son compteur à la fin
Mettre la clef dans la serrure,

Les ducats auroient tous pris le même chemin, Et couru la même aventure; Il les auroit fait tous voler jusqu'au dernier Dans le gouffre enrichi par maint et maint naufrage.

Dieu veuille préserver maint et maint financier Qui n'en fait pas meilleur usage!

## FABLE IV.

LES DEUX CHÈVARS.

Dès que les chèvres ont brouté, Certain esprit de liberté Leur fait chercher fortune: elles vont en voyage Vers les endroits du pâturage Les moins fréquentés des humains. Là, s'il est quelque lieu sans route et sans chemins, Ur rocher, quelque mont pendant en précipices, C'est où ces dames vont promener leurs caprices: Rien ne peut arrêter cet animal grimpant.

Deux chèvres donc s'émancipant,
Toutes deux ayant pate blanche,
Quittèrent les bas près, chacune de sa part:
L'une vers l'autre alloit pour quelque hon hasard.
Un ruisseau se rencontre, et pour pont uue planche.
Deux belettes à peine auroient passé de front

Sur ce pont:
D'ailleurs l'onde rapide et le ruisseau profond
Devoient faire trembler de peur ces amazones.
Malgré tant de dangers, l'une de ces personnes
Pose un pied sur la planche, et l'autre en fait autant.
Je m'imagine voir avec Louis-le-Grand,
Philippe Quatre qui s'avance

Philippe Quatre qui's avance
Dans l'île de la Conférence.
Ainsi s'avançoient pas à pas,
Nez à nez, nos aventurières,
Qui, toutes deux étant fort fières,
Vers le milieu du pont ne se voulurent pas
L'une à l'autre céder. Elles avoient la gloire
De compter dans leur race, à ce que dit l'histoire,
L'une certaine chèvre, au mérite sans pair,

Dont Polyphème fit présent à Galatée; Et l'autre la chèvre Amalthée, Par qui fut nourri Jupiter. Faute de reculer, leur chute fut commune : Toutes deux tombèrent dans l'eau.

> Cet accident n'est pas nouveau Dans le chemin de la fortune.

#### A MONSEIGNEUR

LE DUC DE BOURGOGNE,

Qui avoit demandé à M. de La Fontaine une fable qui fût

Pour plaire au jeune prince à qui la Renommée Destine un temple eu mes écrits, Comment composerai-je une fable nommée Le chat et la souris?

Dois-je représenter dans ces vers une belle, Qui, douce en apparence, et toutefois cruelle, Va se jouant des cœurs que ses charmes out pris Comme le chat de la souris?

Prendrai-je pour sujet les jeux de la Fortune? Rien ne lui convient mieux: et c'est chose commune Que de lui voir traiter ceux qu'on croit ses amis Comme le chat fait la souris.

Introduirai-je un roi qu'entre ses favoris Elle respecte seul, roi qui fixe sa roue, Qui n'est point empéché d'un nombre d'ennemis, Et qui des plus puissants, quand il lui plaît, se joue Comme le chat de la souris?

Mais insensiblement, dans le tour que j'ai pris, Mon dessein se rencontre, et, si je ne m'abuse, Je pourrois tout gâter par de plus long récits: Le jeune prince alors se joûroit de ma muse Comme le chat de la souris.

# FABLE V.

LE VIEUX CHAT ET LA JEUNE SOURIS.

Une jeune souris de peu d'expérience Crut fléchir un vieux chat, implorant sa clémence, Et payant de raisons le Raminagrobis.

Laissez-moi vivre: unc souris
De ma taille et de ma dépense
Est-elle à charge en ce logis?
Affamerois-je, a votre avis,
L'hôte, l'hôtesse, et tout leur monde?
D'un grain de blé je me nourris:
Une noix me rend toute ronde.
A présent je suis maigre; attendez quelque temps:
Réservez ce repas à messieurs vos enfants.
Ainsi parloit au chat la souris attrapée.

L'autre lui dit: Tu t'es trompée: Est-ce à moi que l'on tient de semblables discours? Tu gagnerois autant de parler à des sourds. Chat, et vieux, pardonner! cela n'arrive guères.

Scion ces lois, descends la bas, Meurs, et va-t'en, tout de ce pas, Haranguer les sœurs filaudières : Mes enfants trouveront assez d'autres repas. Il tint parole. Et pour ma fable Voici le sens moral qui peut y convenir:

La jeunesse se flatte, et croit tout obtenir: La vieillesse est impitoyable.

### FABLE VI.

LE CERF MALADE.

En pays plein de cerfs un cerf tomba malade. Incontinent maint camarade Accourt à son grabat le voir, le secourir, Le consoler du moins : mu!titude importune.

Eh, messieurs! laissez-moi mourir: Permettez qu'en forme commune La Parque m'expédie, et finissez vos pleurs. Point du tout: les consolateurs De ce triste devoir tout au long s'acquittèrent, Quand il plut à Dieu s'en allèrent:

Ce ne fut pas sans boire un coup, C'est-à-dire sans prendre un droit de paturage. Tout se mit à brouter les bois du voisinage. La pitance du cerf en déchut de beaucoup.

Il ne trouva plus rien à frire: D'un mal il tomba dans un pire, Et se vit réduit à la fin A jeûner et mourir de faim.

Il en coûte à qui vous réclame, Médecins du corps et de l'âme! O temps! ô mœurs! j'ai beau crier, Tout le monde se fait payer.

Le buisson, le canard, et la chauve-souris.

### FABLE VII.

LA CHAUVE-SOURIS, LE BUISSON ET LE CAMARD.

Voyant tous trois qu'en leur pays
Ils faisoient petite fortune,
Vont trafiquer au loin, et font bourse commune.
Ils avoient des comptoirs, des facteurs, des agents
Non moins soigneux qu'intelligents,
Des registres exacts de mise et de recette.
Tout alloit biene quand leur emplette

Des registres exacts de mise et de recette.
Tout alloit bien; quand leur emplette,
En passant par certains endroits
Remplis d'écueils et fort étroits,
Et de trajet très difficile,
Alla tout emballée au fond des magasins

Qui du Tartare sont voisins.
Notre trio poussa maint regret inutile;

Ou plutot il n'en poussa point: Le plus petit marchand est savant sur ce point: Pour sauver son crédit, il faut cacher sa perte. Celle que, par malheur, nos gens avoient soufferte, Ne put se réparer: le cas fut découvert.

Les voilà sans crédit, sans argent, sans ressource,
Prêts à porter le bonnet vert.

Aucun ne leur ouvrit sa bourse. Et le sort principal, et les gros intérêts, Et les sergents, et les procès, Et le créancier à la porte

Dès devant la pointe du jonr, N'occupoient le trio qu'à chercher maint détour Pour contenter cette cohorte. Le buisson accrochoit les passants à tous coups: Messieurs, leur disoit-il, de grace, apprenez-nous

En quel lieu sont les marchandises Que certains gouffres nous ont prises. Le plongeon sous les eaux s'en alloit les chercher. L'oiseau chauve-souris n'osoit plus approcher

Pendant le jour nulle demeure : Suivi de sergents à toute heure, En des trous il s'alloit cacher.

Je connois maint detteur, qui n'est ni souris-chauve, Ni buisson, ni canard, ni dans tel cas tombé, Mais simple grand seigneur, qui tous les jours se sauve Par un escalier dérobé.

### FABLE VIII.

LA QUERELLE DES CHIENS ET DES CHATS, ET CELLE DES CHATS ET DES SOURIS.

La discorde a toujours régné dans l'univers; Notre monde en fournit mille exemples divers : Chez nous cette décsse a plus d'un tributaire.

Commençons par les éléments:
Vous serez étonnés de voir qu'à tous moments
Ils seront appointés contraire.
Outre ces quatre potentats,
Combien d'êtres de tous états
Se font une guerre éternelle!

Autrefois un logis plein de chiens et de chats, Par cent arrêts rendus en forme solennelle,

Vit terminer tous leurs débats. Le maître ayant réglé leurs emplois, leurs repas, Et menacé du fouet quiconque auroit querelle, Ces animaux vivoient entre eux comme cousins. Cette union si douce, et presque fraternelle,

Édifioit tous les voisins. Enfin elle cessa. Quelque plat de potage, Quelque os, par préférence, à quelqu'un d'eux donné, Fit que l'autre parti s'en vint tout forcené

Représenter un tel outrage. J'ai vu des chroniqueurs attribuer le cas Aux passe-droits qu'avoit une chienne en gésine.

Quoi qu'il en soit, cet altercas Mit en combustion la salle et la cuisine : Chacun se déclara pour son chat, pour son chien. On fit un règlement dont les chats se plaignirent,

Et tout le quartier étourdirent. Leur avocat disoit qu'il falloit bel et bien Recourir aux arrêts. En vain ils les cherchèrent Dans un coin où d'abordleursagents les cachèrent :

Les souris enfin les mangérent. Autre procès nouveau. Le peuple souriquois En pâtit: maint vieux chat, fin, subtil, et narquois, Et d'ailleurs en voulant à toute cette race,

Les guetta, les prit, sit main basse. Le maître du logis ne s'en trouva que mieux.

J'en reviens à mon dire. On ne voit sous les cieux Nul animal, nul être, aucune créature, Qui n'ait son opposé : c'est la loi de nature. D'en chercher la raison, ce sont soins superflus. Dien fit bien ce qu'il fit, et je n'en sais pas plus.

Ce que je sais, c'est qu'aux grosses paroles On en vient sur un rien plus des trois quarts du temps. Humains, il vous faudroit encore à soixante ans Reuvoyer chez les barbacoles.

# FABLE IX.

LE LOUP ET LE REMARD.

D'où vient que personne en la vie N'est satisfait de son état? Tel voudroit bien être soldat A qui le soldat porte envie.

Certain Renard voulut, dit-on, Se faire loup. Eh! qui peut dire Que pour le métier de mouton Jamais aucun loup ne soupire?

Ce qui m'étonne est qu'à huit ans Un prince en fable ait mis la chose, Pendant que sous mes cheveux blancs Je fabrique à force de temps Des vers moins sensés que sa prose.

Les traits dans sa fable semés Ne sont en l'ouvrage du poëte Ni tous ni si bien exprimés : Sa louange en est plus complète.

De la chanter sur la musette, C'est mon talent; mais je m'attends Que mon héros, dans peu de temps, Me fera prendre la trompette.

Je ne suis pas un grand prophète, Cependant je lis dans les cieux Que bientôt ses faits glorieux Demanderont plusicurs Homères: Et ce temps-ci n'en produit guères. Laissant à part tous ces mystères, Essayons de conter la fable avec succès.

Le renard dit au loup : Notre cher, pour tout mets J'ai souvent un vieux coq, ou de maigres poulets :

C'est une viande qui me lasse. Tu fais meilleure chère avec moins de hasard : J'approche des maisons ; tu te tiens à l'écart. Apprends-moi ton métier , camarade , de grace ;

A Rends-moi le premier de ma race Qui fournisse son croc de quelque mouton gras: Tu ne me mettras point au nombre des ingrats. Je le veux, dit le loup: il m'est mort un mien frère; Allons prendre sa peau, tu t'en revêtiras. Il vint; et le loup dit: Voici comme il faut faire, Si tu veux écarter les mâtins du troupeau.

Le renard, ayant mis la peau, Répétoit les leçons que lui donnoit son maître. D'abord il s'y pritmal, puis un peu mieux, puis bien,

Puis enfiu il n'y manqua rien. A peine il fut instruit autant qu'il pouvoit l'être, Qu'un troupeau s'approcha. Le nouveau loup y court, Et répand la terreur dans les lieux d'alentour.

Tcl, vêtu des armes d'Achille,
Patrocle mit l'alarme au camp et dans la ville:
Mères, brus et vieillards au temple couroient tous.
L'ost du peuple bélant crut voir cinquante loups:
Chien, berger et troupeau, tout fuit vers le village,
Et laisse seulement une brebis pour gage.
Le larron s'en saisit. A quelques pas de là
Il entendit chanter un coq du voisinage.
Le disciple aussitôt droit au coq s'en alla,

Jetant bas sa robe de classe, Oubliant les brebis, les leçons, le régent, Et courant d'un pas diligent.

Que sert-il qu'on se contrefasse? Prétendre ainsi changer est une illusion : L'on reprend sa première trace A la première occasion.

De votre esprit, que nul autre n'égale, Prince, ma muse tient tout entier ce projet : Vous m'avez donné le sujet, Le dialogue et la morale.

### FABLE X.

L'ÉCARVISSE ET SA FILLE.

Les sages quelquefois, ainsi que l'écrevisse, Marchent à reculons, tournent le dos au port. C'est l'art des matelots : c'est aussi l'artifice De ceux qui, pour couvrir quelque puissant effort, Envisagent un point directement contraire, Et font vers ce lieu-là courir leur adversaire. Mon sujet est petit, cet accessoire est grand: Je pourrois l'appliquer à certain conquérant Qui tout seul déconcerte une ligue à cent têtes. Ce qu'il n'entreprend pas, et ce qu'il entreprend, N'est d'abord qu'un secret, puis devient des conquêtes. En vain l'on a les yeux sur ce qu'il veut cacher, Ce sont arrêts du Sort qu'on ne peut empêcher: Le torrent à la fin devient insurmontable. Cent dieux sont impuissants contre un seul Jupiter. Louis et le Destin me semblent de concert Entraîner l'univers. Venons à notre fable.

Mère écrevisse un jour à sa fille disoit: Comme tu vas, bon Dieu! ne peux-tu marcher droit? Et comme vous allez vous-même! dit la fille: Puis-je autrement marcher que ne fait ma famille? Veut-on que j'aille droit quand on y va tortu?

Elle avoit raison: la vertu
De tout exemple domestique
Est universelle, et s'applique
En bien, en mal, en tout; fait des sages, des sots;
Beaucoup plus de ceux-ci. Quant à tourner le dos
A son but, j'y reviens; la méthode en est bonne,
Surtout au métier de Bellone:
Mais il faut le faire à propos.

### FABLE XI.

L'AIGLE ET LA PIE.

L'aigle, reine des airs, avec Margot la pie, Différentes d'humeur, de langage et d'esprit, Et d'habit,

Traversoient un bout de prairie. Le hasard les assemble en un coin détourné. L'agace eut peur : mais l'aigle, ayant fort bien d'iné, La rassure, et lui dit : Allons de compagnie : Si le maître des dieux assez souvent s'ennuie, Lui qui gouverne l'univers,

J'en puis bien faire autant, moi qu'on s'ait qui le sers. Entretenez-moi donc, et sans cérémonie. Caquet-bon-bec alors de jaser au plus dru Sur ceci, sur cela, sur tout. L'homme d'Horace, Disant le bien, le mal, à travers champs, n'eût su Ce qu'en fait de babil y savoit notre agace. Elle offre d'avertir de tout ce qui se passe,

Sautant, allant de place en place, Bon espion, Dieu sait. Son offre ayant déplu,

L'aigle lui dit tout en colère: Ne quittez point votre séjour,

Caquet-bon-bec, ma mie: adieu; je n'ai que faire D'une babillarde à ma cour: C'est uu fort méchant caractère. Margot ne demandoit pas mieux.

Ce n'est pas ce qu'on croit que d'entrer chez les dieux: Cet honneur a souvent de mortelles angoisses. Rediseurs, espions, gens à l'air gracieux, Au cœur tout différent, s'y rendent odieux: Quoique ainsi que la pie il faille dans ces lieux Porter habit de deux paroisses.

### FABLE XII.

LE ROI, LE MILAN, ET LE CHASSEUR.

A S. A. S. MONSEIGNEUR LE PRINCE DE CONTI.

Comme les dieux sont bons, ils veulent que les rois Le soient aussi : c'est l'indulgence Qui fait le plus beau de leurs droits, Non les douceurs de la vengeance. Prince, c'est votre avis. On sait que le courroux S'éteint en votre cœur sitôt qu'on l'y voit naître.

Achille, qui du sien ne put se rendre maître, Fut par là moins héros que vous. Ce titre n'appartient qu'à ceux d'entre les hommes Qui, comme en l'âge d'or, font cent biens ici-bas. Peu de grands sont nés tels en cet âge où nous sommes: L'univers leur sait gré du mal qu'ils ne font pas.

Loin que vous suiviez ces exemples, Mille actes généreux vous promettent des temples. Apollon, citoyen de ces augustes lieux, Prétend y célébrer votre nom sur sa lyre. Je sais qu'on vous attend dans le palais des dieux: Un siècle de séjour doit ici vous suffire. Hymen veut séjourner tout un siècle chez vous.

Puissent ses plaisirs les plus doux Vous composer des destinées Par ce temps à peine bornées!

Et la princesse et vous n'en méritez pas moins : J'en prends ses charmes pour témoins ; Pour témoins j'en prends les merveilles Par qui le ciel , pour vous prodigue en ses présents, De qualités qui n'ont qu'en vous seul leurs pareilles

Voulut orner vos jeunes ans. Bourbon de son esprit ses graces assaisonne :

Le ciel joignit en sa personne Ce qui sait se faire estimer A ce qui sait se faire aimer: Il ne m'appartient pas d'étaler votre joie:

Je me tais donc, et vais rimer Ce que sit un oiseau de proie.

Un milan, de son nid antique possesseur, Étaut pris vif par un chasseur, D'en faire au prince un don cet homme se propose. La rareté du fait donnoit prix à la chose. L'oiseau, par le chasseur humblement présenté,

Si ce conte n'est apocryphe, Va tout droit imprimer sa griffe Sur le nez de sa majesté.

Ouoi! sur le nez du roi?-Du roi même en personne.-Il n'avoit donc alors ni sceptre ni couronne? -Quand il en auroit eu, c'auroit été tout un: Le nez royal fut pris comme un nez du commun. Dire des courtisans les clameurs et la peine Seroit se consumer en efforts impuissants. Le roi n'éclata point : les cris sont indécents

A la majesté souveraine.

L'oiseau garda son poste : on ne put seulement Håter son départ d'un moment.

Son maître le rappelle, et crie, et se tourmente, Lui présente le leurre, et le poing, mais en vain.

On crut que jusqu'au lendemain Le maudit animal à la serre insolente

Nicheroit là malgré le bruit, Et sur le nez sacré voudroit passer la nuit. Tacher de l'en tirer irritoit son caprice. Il quitte enfin le roi, qui dit : Laissez aller Ce milan, et celui qui m'a cru regaler; Ils se sont acquittés tous deux de leur office, L'un en milan, et l'autre en citoyen des bois: Pour moi, qui sais comment doivent agir les rois, Je les affranchis du supplice.

Et la cour d'admirer. Les courtisans ravis Élèvent de tels faits, par eux si mal suivis: Bien peu, même des rois, prendroient un tel modèle. Et le veneur l'échappa belle;

Coupables seulement, taut lui que l'animal, D'ignorer le danger d'approcher trop du maître: Ils n'avoient appris à connoître

Que les hôtes des bois : étoit-ce un si grand mal?

Pilpay fait près du Gange arriver l'aventure. Là, nulle humaine créature Ne touche aux animaux pour leur sang épancher : Le roi même feroit scrupule d'y toucher. Savons-nous, disent-ils, si cet oiseau de proie N'étoit point au siège de Troie?

Peut-être y tint-il lieu d'un prince ou d'un héros Des plus happés et des plus hauts:

Ce qu'il fut autrefois il pourra l'être encore. Nous croyons, après Pythagore, Qu'avec les animaux de forme nous changeons;

Tantôt milans, tantôt pigeons, Tantôt humains, puis volatilles, Ayant dans les airs leurs familles.

Comme l'on conte en deux façons L'accident du chasseur, voici l'autre manière :

Un certain fauconnier ayant pris, ce dit-on, A la chasse un milan (ce qui n'arrive guère),

En voulut au roi faire un don, Comme de chose singulière : Ce cas n'arrive pas quelquefois en cent ans; C'est le non plus ultra de la fauconnerie.

Ce chasseur perce donc un gros de courtisans, Plein de zèle, échauffé, s'il le fut de sa vie. Par ce parangon des présents Il crovoit sa fortune faite:

Quand l'animal porte-sonnette, Sanvage encore et tout grossier, Avec ses ongles tout d'acier

Prend le nez du chasseur, happe le pauvre sire.

Lui de crier; chacun de rire. Monarque et courtisans. Qui n'eût ri? Quant à moi, Je n'en eusse quitté ma part pour un empire.

Qu'un pape rie, en bonne foi Je ne l'ose assurer; mais je tiendrois un roi Bica malheureux s'il n'osoit rire : C'est le plaisir des dieux. Malgré son noir souci, Jupiter et le peuple immortel rit aussi. Il en fit des éclats, à ce que dit l'histoire, Quand Vulcain, clopinant, lui vint donner à boire. Que le peuple immortel se montrât sage ou nou, J'ai change mon sujet avec juste raison:

Car, puisqu'il s'agit de morale, Que nous cut du chasseur l'aventure fatale Enseigné de nouveau? L'on a vu de tout temps Plus de sots fauconniers que de rois indulgents.

### FABLE XIII.

LE RESARD, LES MOUCHES, ET LE HÉRISSOS.

Aux traces de son sang un vieux hôte des bois, Renard fin , subtil et matois, Blessé par des chasseurs, et tombé dans la fange, Autrefois attira ce parasite ailé

Que nous avons mouche appelé. Il accusoit les dieux, et trouvoit fort étrange Que le sort à tel point le voulût affliger,

Et le fit aux mouches manger. Quoi! se jeter sur moi, sur moi le plus habile De tous les hôtes des forêts! Depuis quand les renards sont-ils un si bon mets?

Et que me sert ma queue? est-ce un poids inutile? Va, le ciel te confonde, animal importun!

Que ne vis-tu sur le commun! Un hérisson du voisinage, Dans mes vers nouveau personnage, Voulut le délivrer de l'importunité

Du peuple plein d'avidité : Je les vais de mes dards enfiler par centaines, Voisin renard, dit-il, et terminer tes peines. Garde-t'en bien, dit l'autre; ami, ne le fais pas: Laisse-les, je te prie, achever leur repas. Ces animaux sont souls; une troupe nouvelle Viendroit fondre sur moi plus âpre et plus cruelle.

Nous ne trouvons que trop de mangeurs ici-bas: Ceux-ci sont courtisans, ceux-la sont magistrats. Aristote appliquoit cet apologue aux hommes.

Les exemples en sont communs, Surtout au pays où nous sommes. Plus telles gens sont pleins, moins ils sont importuns.

### FABLE XIV.

L'AMOUR ET LA FOLIE.

Tout est mystère dans l'Amour, Ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance: Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour Que d'épuiser cette science. Je ne prétends donc point tout expliquer ici: Mon but est seulement de dire, à ma manière,

Comment l'aveugle que voici (C'est un dieu), comment, dis-je, il perdit la lumière, Quelle suite eut ce mal, qui peut-être est un bien : J'en fais juge un amant, et ne décide rien.

La Folie et l'Amour jouoient un jour ensemble:
Celui-ci n'étoit pas encor privé des yeux.
Une dispute vint: l'Amour veut qu'on assemble
Là dessus le conseil des dieux;
L'autre n'eut pas la patience:
Elle lui donne un coup si furieux,
Qu'il en perd la clarté des cieux.
Vénus en demande vengeance.
Femme et mère, il suffit pour juger de ses cris:
Les dieux en furent étourdis,
Et Jupiter, et Némésis,
Et les juges d'enfer, enfin soute la bande.
Elle représenta l'éuormité du cas;
Son fils, sans un bâton, ne pouvoit faire un pas:

Nulle peine n'étoit pour ce crime assez grande:

Le dommage devoit être aussi réparé. Quand on ent bien considéré L'intérêt du public, celui de la partie, Le résultat enfin de la suprême cour

Fut de condamner la Folie A servir de guide à l'Amour.

### FABLE XV.

LE CORBEAU, LA GAZELLE, LA TORTUE, ET LE BAT.

### A MADAME DE LA SABLIÈRE.

Je vous gardois un temple dans mes vers: Il n'eut fini qu'avecque l'univers. Déjà ma main en fondoit la durée Sur ce bel art qu'ont les dieux inventé, Et sur le nom de la divinité Que dans ce temple on auroit adorée. Sur le portail j'aurois ces mots écrits : PALAIS SACRÉ DE LA DÉESSE IRIS: Non celle-là qu'a Junon à ses gages; Car Junon même et le maître des dieux Serviroient l'autre, et seroient glorieux Du seul honneur de porter ses messages. L'apothéose à la voûte eût paru: Là, tout l'Olympe en pompe eût été vu Plaçant Iris sous un dais de lumière. Les murs auroient amplement contenu Toute sa vie; agréable matière, Mais peu féconde en ces événements Qui des états font les renversements. Au fond du temple cût été son image, Avec ses traits, son souris, ses appas, Son art de plaire et de n'y penser pas, Ses agréments à qui tout rend hommage. J'aurois fait voir à ses pieds des mortels Et des héros, des demi-dieux encore, Même des dieux : ce que le monde adore Vient quelquefois parfumer ses autels. J'eusse en ses yeux fait briller de son ame Tous les trésors, quoique imparfaitement : Car ce cœur vif et tendre infiniment Pour ses amis, et non point autrement; Car cet esprit, qui, né du firmament, A beauté d'homme avec grace de femme, Ne se peut pas, comme on veut, exprimer. O vous, Iris, qui savez tout charmer, Qui savez plaire en un degré suprême,

Vous que l'on aime à l'égal de soi-même Ceci soit dit sans nul soupçon d'amour, Car c'est un mot banni de votre cour, Laissons-le donc), agréez que ma muse Achève un jour cette ébauche confuse. J'en ai placé l'idée et le projet, Pour plus de grace, au devant d'un sujet Où l'amitié donne de telles marques, Et d'un tel prix, que leur simple récit Peut quelque temps amuser votre esprit. Non que ceci se passe entre monarques : Ce que chez vous nous voyons estimer N'est pas un roi qui ne sait point aimer; C'est un mortel qui sait mettre sa vie Pour son ami. J'en vois peu de si bons. Quatre animaux, vivant de compagnie, Vont aux humains en donner des leçons.

La gazelle, le rat, le corbeau, la tortue, Vivoient ensemble unis : douce société. Le choix d'une demeure aux humains inconnue Assuroit leur félicité.

Mais quoi! l'homme découvre enfin toutes retraites. Soyez au milieu des déserts,

Au fond des eaux, au haut des airs, Vous n'éviterez point ses embûches secrètes. La gazelle s'alloit ébattre innocemment,

Quand un chien, maudit instrument Du plaisir barbare des hommes, Vint sur l'herbe éventer les traces de ses pas. Elle fuit. Et le rat, à l'heure du repas, Ditaux amis restants: D'où vient que nous ne sommes

Aujourd'hui que trois conviés? La gazelle déjà nous a-t-elle oubliés?

A ces paroles, la tortue
S'écrie, et dit: Ah! si j'étois
Comme un corbeau d'ailes pourvue,
Tout de ce pas je m'en irois
Apprendre au moins quelle contrée,
Quel accident tient arrêtée
Notre compagne au pied léger:

Car, à l'égard du cœur, il en faut mieux juger.

Le corbeau part à tire d'aile: Il aperçoit de loin l'imprudente gazelle Prise au piège et se tourmeutant.

ll retourne avertir les autres à l'instant; Car, de lui demander quand, pourquoi, ni comment Ce malheur est tombé sur elle,

Et perdre en vains discours cet utile moment, Comme cut fait un maître d'école, Il avoit trop de jugement.

Il avoit trop de jugement.
Le corbeau donc vole et revole.
Sur son rapport, les trois amis
Tiennent conseil. Deux sont d'avis
De se transporter sans remise
Aux lieux où la gazelle est prise.

L'autre, dit le corbeau, gardera le logis: Avec son marcher lent, quand arriveroit-elle?

Après la mort de la gazelle. Ces mots à peine dits, ils s'en vont secourir Leur chère et fidèle compagne, Pauvre chevrette de moutagne. La tortue y voulut courir :

La voilà comme eux en campagne, Maudissant ses pieds courts avec juste raison, Et la nécessité de porter sa maison. Rongemaille (le rat eut à bon droit ce nom) Coupe les nœuds du lacs: on peut penser la joie. Le chasseur vient, et dit : Qui m'a ravi ma proie? Rongemaille, à ces mots, se retire en un trou, Le corbeau sur un arbre, en un bois la gazelle:

Et le chasseur, à demi fou, De n'en avoir nulle nouvelle, Apercoit la tortue, et retient son courronx.

D'où vient, dit-il, que je m'effraie? Je veux qu'à mon souper celle-ei me défraie. Il la mit dans son sac. Elle eût payé pour tous, Si le corbeau n'en eût averti la chevrette.

Celle-ci, quittant sa retraite, Contrefait la boiteuse, et vient se présenter.

L'homme de suivre, et de jeter Tout ce qui lui pesoit : si bien que Rongemaille Autour des nœuds du sac tant opère et travaille,

Qu'il délivre encor l'autre sœur, Sur qui s'étoit fondé le souper du chasseur.

Pilpay conte qu'ainsi la chose s'est passée. Pour peu que je voulusse invoquer Apollon, J'en ferois, pour vous plaire, un ouvrage aussi long Que l'Iliade on l'Odyssée.

Que i linde ou l'Oyssee. Rongemaille feroit le principal héros, Quoiqu'à vrai dire ici chacun soit nécessaire. Porte-maison l'infante y tient de tels propos,

Que monsieur du corbeau va faire Office d'espion, et puis de messager. La gazelle a d'ailleurs l'adresse d'engager Le chasseur à donner du temps à Rongemaille. Ainsi chaeun dans son endroit

S'entremet, agit et travaille. A qui donner le prix? Au cœur, si l'on m'en croit. Que n'ose et que ne peut l'amité violente! Cet autre sentiment que l'on appelle amour Mérite moins d'honneur; cependant chaque jour

Je le célèbre et je le chante. Hélas! il n'en rend pas mon ame plus contente! Vous protégez sa sœur, il suffit; et mes vers Vont s'engager pour elle à des tons tout divers. Mon maître étoit l'Amour; j'en vais servir un autre,

Et porter par tout l'univers Sa gloire aussi bien que la vôtre.

### FABLE XVI.

LA FORÊT ET LE BÚCHEBON.

L'n bûcheron venoit de rompre ou d'égarer Le bois dont il avoit emmanché sa cognée. Cette perte ne put sitôt se réparer Que la forêt n'en fût quelque temps épargnée.

L'homme enfin la pric humblement
De lui laisser tout doucement
Emporter une unique branche,
Afin de faire un autre manche:
Il iroit employer ailleurs son gagne-pain;
Il laisseroit debout maint chêne et maint sapin
Dont chacun respectoit la vieillesse et les charmes.
L'innocente forêt lui fournit d'autres armes.
Elle en eut du regret. Il emmanche son fer:

Le misérable ne s'en sert Qu'à dépouiller sa bienfaitrice De ses principaux ornements. Elle gémit à tous moments : Son propre don fait son supplice.

Voilà le train du monde et de ses sectateurs : On s'y sert du bienfait contre les bienfaiteurs. Je suis las d'en parler. Mais que de doux ombrages Soient exposés à ces outrages, Qui ne se plaindroit là dessus? Hélas! j'ai beau crier et me rendre incommode, L'ingratitude et les abus N'en seront pas moins à la mode.

### FABLE XVII.

LE REMARD, LE LOUP, ET LE CHEVAL.

Un renard, jeune encor, quoique des plus madrés, Vit le premier cheval qu'il eût vu de sa vie. Il dit à certain loup, franc novice: Accourez,

Un animal paît dans nos prés, Beau, grand; j'en ai la vue encor toute ravie. Est-il plus fort que nous? dit le loup en riant:

Fais-moi son portrait, je te pric. Si j'étois quelque peintre ou quelque étudiant, Repartit le renard, j'avancerois la joie

Que vous aurez en le voyant. Mais venez. Que sait-on? peut-être est-ce une proie Que la fortune nous envoie.

Ils vont; et le cheval, qu'à l'herbe on avoit mis, Assez peu curieux de semblables amis, Fut presque sur le point d'enfiler la venelle. Seigneur, dit le renard, vos humbles serviteurs Apprendroient volontiers comment on vous appelle. Le cheval, qui n'étoit dépourvu de cervelle, Leur dit: Lisez mon nom, vous le pouvez, messieurs; Mon cordonnier l'a mis autour de ma semelle. Le renard s'excusa sur son peu de savoir. Mes parents, reprit-il, ne m'ont point fait instruire; Ils sont pauvres, et n'ont qu'un trou pour tout avoir: Caux du loup, gros messieurs, l'ont fait apprendre à lire.

Le loup, par ce discours flatté, S'approcha. Mais sa vanité Lui coûta quatre dents : le cheval lui desserre Un coup; et haut le pied. Voilà mon loup par terre, Mal en point, sanglant et gâté.

Frère, dit le renard, ceci nous justifie Ce que m'ont dit des gens d'esprit: Cet animal vous a sur la machoire écrit Que de tout inconnu le sage se mélie.

### FABLE XVIII.

LE RENARD ET LES POULETS D'INDE.

Contre les assauts d'un renard
Un arbre à des diadons servoit de citadelle.
Le perfide ayant fait tout le tour du rempart,
Et vu chacun en sentinelle,
S'écria: Quoi! ces gens se moqueront de moi!
Eux seuls seront exempts de la commune loi!
Non, par tous les dieux! non. Il accomplit son dire.
La lune, alors luisant, sembloit contre le sire
Vouloir favoriser la dindonnière gent.
Lui, qui n'étoit novice au métier d'assiégeant,
Eut recours à son sac de ruses scélérates,
Feignit vouloir gravir, se guinda sur ses pates,
Puis contrefit le mort, puis le ressuscité.

Arlequin n'eût exécuté Tant de différents personnages. Il élevoit sa queue, il la faisoit briller, Et cent mille autres badinages,

Pendant quoi nul dindon n'eût osé sommeiller. L'ennemi les lassoit en leur tenant la vue Sur même objet toujours tendue. Les pauvres gens étant à la longue éblouis, Toujours il en tomboit quelqu'un; autant de pris, Autant de mis à part : près de moitié succombe. Le compagnon les porte en son garde-manger.

Le trop d'attention qu'on a pour le danger Fait le plus souvent qu'on y tombe.

### FABLE XIX.

LE SINGE.

Il est un singe dans Paris A qui l'on avoit donné femme : Singe en effet d'aucuns maris, Il la battoit. La pauvre dame En a tant soupiré, qu'enfin elle n'est plus. Leur fils se plaint d'étrange sorte, Il éclate en cris superflus : Le père cu rit, sa femme est morte; Il a déjà d'autres amours, Que l'on croit qu'il battra toujours; Il hante la taverne, et souvent il s'enivre.

N'attendez rien de bon du peuple imitateur, Qu'il soit singe on qu'il fasse un livre: La pire espèce, c'est l'auteur.

### FABLE XX.

LE PRILOSOPHE ACTURE

Un philosophe austère, et né dans la Scythie, Se proposant de suivre une plus douce vie, Voyagea chez les Grecs, et vit en certains lieux Un sage assez semblable au vieillard de Virgile, Homme égalant les rois, homme approchant des dieux, Et, comme ces derniers, satisfait et tranquille. Son bonheur consistoit aux beautés d'un jardin. Le Scythe l'y trouva qui, la serpe à la main, De ses arbres à fruit retranchoit l'inutile, Ébranchoit, émondoit, ôtoit ceci, cela,

Corrigeant partout la nature Excessive à payer ses soins avec usure. Le Scythe alors lui demanda

Pourquoi cette ruine : étoit-il d'homme sage De mutiler ainsi ces pauvres habitants? Quittez-moi votre serpe, instrument de dommage;

Laissez agir la faux du temps: Ils iront assez tôt border le noir rivage. J'ôte le superflu, dit l'autre; et, l'abattant,

Le reste en profite d'autant. Le Scythe, retourné dans sa triste demeure, Prend la serpe à son tour, coupe et taille à toute heure; Conseille à ses voisins, prescrit à ses amis

Un universel abatis. Il ôte de chez lui les branches les plus belles, Il tronque son verger contre toute raison,

Saus observer temps ni saison, Lunes ni vieilles ni nouvelles. Tout languit, et tout meurt.

Un indiscret stoicien: Celui-ci retranche de l'ame Désirs et passions, le bon et le mauvais, Jusqu'aux plus innocents souhaits. Contre de telles gens, quant à moi, je réclame. Ils ôteut à nos cœurs le principal ressort; Ils font cesser de vivre avant que l'on soit mort.

### FABLE XXI.

L'ÉLÉPHANT BY LE SINGE DE JUSTES.

Autrefois l'éléphant et le rhinocéros. En dispute du pas et des droits de l'empire. Voulurent terminer la querelle en champ clos. Le jour en étoit pris, quand quelqu'un vint leur dire Que le singe de Jupiter,

Portant un caducée, avoit paru dans l'air. Ce singe avoit nom Gille, à ce que dit l'histoire.

Aussitôt l'éléphant de croire Qu'en qualité d'ambassadeur Il venoit trouver sa grandeur. Tout sier de ce sujet de gloire, Il attend maître Gille, et le trouve un peu lent A lui présenter sa créance. Mattre Gille enfin, en passant, Va saluer son excellence.

L'autre étoit préparé sur la légation : Mais pas un mot. L'attention Qu'il croyoit que les dieux eussent à sa querelle N'agitoit pas encor chez eux cette nouvelle.

Qu'importe à ceux du firmament Qu'on soit mouche ou bien éléphant? Il se vit donc réduit à commencer lui-même. Mon cousin Jupiter, dit-il, verra dans peu Un assez beau combat, de son trône suprême;

Toute sa cour verra beau jeu. Quel combat? dit le singe avec un front sévère. L'éléphant repartit : Quoi! vous ne savez pas Que le rhinocéros me dispute le pas; Qu'Eléphantide a guerre avecque Rhinocère? Vous connoissez ces lieux, ils ont quelque renom. Vraiment je suis ravi d'en apprendre le nom. Repartit maître Gille : on ne s'entretient guère De semblables sujets dans nos vastes lambris.

L'éléphant, honteux et surpris, Lui dit: Eh! parmi nous que venez-vous donc faire?-Partager un brin d'herbe entre quelques fourmis : Nous avons soin de tout. Et quant à votre affaire, On n'en dit rien encor dans le conseil des dieux : Les petits et les grands sont égaux à leurs yeux.

### FABLE XXII.

UN FOU ET UN SAGE.

Certain fon poursuivoit à coups de pierre un sage. Le sage se retourne, et lui dit : Mon ami, C'est fort bien fait à toi, reçois cet écu-ci. Tu fatigues assez pour gagner davantage; Toute peine, dit-on, est digne de loyer: Vois cet homme qui passe, il a de quoi payer; Adresse-lui tes dons, ils auront leur salaire. Amorcé par le gain, notre fou s'en va faire Même insulte à l'autre bourgeois.

Ce Scythe exprime bien | On ne le paya pas en argent cette fois.

Maint estafier accourt: on vous happe notre homme, On vous l'échine, on vous l'assomme.

Auprès des rois il est de pareils fous: A vos dépens ils font rire le maître. Pour réprimer leur babil, irez-vous Les maîtraiter? vous n'êtes pas peut-être Assez puissant. Il faut les engager A s'adresser à qui peut se venger.

## FABLE XXIII.

LE RENARD ANGLOIS.

#### A MADAME HARVEY.

Le hon cœur est chez vous compagnon du bon sens; Avec cent qualités trop longues à déduire, Une noblesse d'ame, un talent pour conduire Et les affaires et les gens,

Une humeur franche et libre, et le don d'être amie Malgré Jupiter même et les temps orageux;
Tout cela méritoit un éloge pompeux:
Il en eût été moins selon votre genie;
La pompe vous déplait, l'éloge vous ennuie.
J'ai donc fait celui-ci court et simple. Je veux

Y coudre encore un mot ou deux
En faveur de votre patrie.
Vons l'aimez. Les Anglois pensent profondément;
Leur esprit en cela suit leur tempérament;
Creusant dans les sujets, et forts d'expériences,
Ils étendent partout l'empire des sciences.
Je ne dis point ceci pour vous faire ma cour:
Vos gens, à pénétrer, l'emportent sur les autres;

Méme les chiens de leur séjour Ont meilleur nez que n'ont les nôtres. Vos renards sont plus fins ; je m'en vais le prouver Par un d'eux, qui, pour se sauver, Mit en usage un stratagème Non encor pratiqué, des mieux imaginés.

Le scélérat, réduit en un péril extrême, Et presque mis à bout par ces chiens au bon nez, Passa près d'un natibulaire:

Passa près d'un patibulaire: Là, des animaux ravissants,

Blaireaux, renards, hiboux, race encline à mal faire, Pour l'exemple pendus, instruisoient les passants. Leur confrère, aux abois, entre ces morts s'arrange. Je crois voir Annibal, qui, pressé des Romains, Met leur chef en défaut, ou leur donne le change, Et sait, en vicux renard, s'échapper de leurs mains.

Les clefs de meute, parvenues
A l'endroit où pour mort le traître se pendit,
Remplirent l'air de cris : leur maître les rompit,
Bien que de leurs abois ils perçassent les nues.
Il ne put sonpçonner ce tour assez plaisant.
Quelque terrier, dit-il, a sauvé mon galant:
Mes chiens n'appellent point au delà des colonnes
Où sont tant d'honnétes personnes.

Où sont tant d'honuêtes personnes. Il y viendra, le drole! Il y vint, à son dam. Voilà maint basset clabaudant;

Voilà notre renard au charnier se guindant.
Maître pendu croyoit qu'il en iroit de même
Que le jour qu'il tendit de semblables panneaux;
Mais le pauvret, ce coup, y laissa ses houseaux:
Tant il est vrai qu'il faut changer de stratagème!
Le chasseur, pour trouver sa propre sûreté,

N'auroit pas cependant un tel tour inventé; Non point par peu d'esprit : est-il quelqu'un qui nie Que tout Anglois n'en ait bonne provision? Mais le peu d'amour pour la vie Leur nuit en mainte occasion.

Je reviens à vous, non pour dire D'autres traits sur votre sujet; Tont long éloge est un projet Peu favorable pour ma lyre: Peu de nos chants, peu de nos vers, Par un encens flatteur amusent l'univers. Et se font écouter des nations étranges. Votre prince vous dit un jour Qu'il aimoit mieux un trait d'amour Que quatre pages de louanges. Agréez seulement le don que je vous fais Des derniers efforts de ma muse : C'est peu de chose; clle est confuse De ces ouvrages imparfaits. Cependant ne pourriez-vous faire Que le même hommage pût plaire A celle qui remplit vos climats d'habitants Tirés de l'île de Cythère? Vous voyez par la que j'entends Mazarin, des Amours déesse tutélaire.

### FABLE XXIV.

LE SOLEIL ET LES GRENOUILLES.

Les filles du limon tiroient du roi des astres Assistance et protection : Guerre ni pauvreté, ni semblables désastres, Ne pouvoient approcher de cette nation; Elle faisoit valoir en cent lieux son empire. Les reines des étangs, grenouilles veux-je dire, Car que coûte-t-il d'appeler Les choses par noms honorables?) Contre leur bienfaiteur osèrent cabaler, Et devinrent insupportables. L'imprudence, l'orgueil, et l'oubli des bienfaits, Enfants de la bonne fortune, Firent bientôt crier cette troupe importune: On ne pouvoit dormir en paix. Si l'on eut eru leur murmure, Elles auroient, par leurs cris, Soulevé grands et petits Contre l'œil de la Nature. Le solcil, à leur dire, alloit tout consumer; Il falloit promptement s'armer, Et lever des troupes puissantes. Aussitht qu'il faisoit un pas, Ambassades coassantes Alloient dans tous les états : A les ouïr, tout le monde, Toute la machine ronde Rouloit sur les intérêts De quatre méchants marais. Cette plainte téméraire Dure toujours: et pourtant Grenouilles doivent se taire, Et ne murmurer pas tant: Car si le soleil se pique,

Il le leur fera sentir; La république aquatique

Pourroit bien s'en repeutir.

## FABLE XXV.

LA LIGUE DES BATS.

Une souris craignoit un chat Qui dès long-temps la guettoit au passage. Que faire en cet état? Elle, prudente et sage, Consulte son voisin: c'étoit un maître rat,

Dont la rateuse seigneurie S'étoit logée en bonne hôtellerie, Et qui cent fois s'étoit vanté, dit-on, De ne craindre ni chat ni chatte, Ni coup de dent, ni coup de pate. Dame souris, lui dit ce fanfaron,

Ma foi! quoi que je fasse, Seul, je ne puis chasser le chat qui vous menace: Mais assemblons tous les rats d'alentour, Je lui pourrai jouer d'un mauvais tour. La souris fait une humble révérence;

Et le rat court en diligence A l'office, qu'on nomme autrement la dépense,

Où maints rats assemblés
Faisoient, aux frais de l'hôte, une entière bombance.

Il arrive, les sens troublés,

Et tous les poumons essouffiés. Qu'avez-vous donc? lui dit un de ces rats; parlez. En deux mots, répond-il, ce qui fait mon voyage, C'est qu'il faut promptement secourir la souris;

Car Raminagrobis
Fait en tous lieux un étrange carnage.
Ce chat, le plus diable des chats,
S'il manque de souris, voudra manger des rats.
Chacun dit: Il est vrai. Sus! sus! courons aux armes!
Quelques rates, dit-on, répandirent des larmes.

N'importe, rien n'arrête un si noble projet: Chacun se met en équipage; Chacun met dans son sac un morceau de fromage;

Chacun promet enfin de risquer le paquet. Ils alloient tous comme à la fête, L'esprit content, le cœur joyeux. Cependant le chat; plus fin qu'eux, Tenoit déjà la souris par la tête.

Ils s'avancèrent à grands pas Pour secourir leur bonne amie : Mais le chat, qui n'en démord pas, Gronde, et marche au devant de la troupe ennemie.

A ce bruit nos tres prudents rats, Craignant mauvaise destinée,

Font, sans pousser plus loin leur prétendu fracas, Une retraite fortunée. Chaque rat rentre dans son trou:

Et si quelqu'un en sort, gare encor le matou.

### FABLE XXVI.

DAPHNIS ET ALCIMADURE

Imitation de Théocrite.

A MADAME DE LA MÉSANGÈRE.

Aimable fille d'unc mère A qui seule aujourd'hui mille cœurs font la cour, Sans ceux que l'amitié rend soigneux de vous plaire, Et quelques uns eucor que vous garde l'amour, Je ne puis qu'en cette préface Je ne partage entre elle et vous Un peu de cet encens qu'on recueille au Parnasse, Et que j'ai le secret de rendre exquis et doux. Je vous dirai donc... Mais tout dire,

Ce seroit trop; il faut choisir, Ménageant ma voix et ma lyre, Qui bientôt vont manquer de force et de loisir. Je loûrai seulement un cœur plein de tendresse, Ces nobles sentiments, ces graces, cet esprit: Yous n'auriez en cela ni maltre ni maltresse,

Vous n'auriez en cela ni maître ni maîtresse, Sans celle dont sur vous l'éloge rejaillit. Gardez d'environner ces roses De trop d'épines, si jamais L'amour vous dit les mêmes choses: Il les dit mieux que je ne fais; Aussi sait-il punir ceux qui ferment l'oreille A ses conseils. Vous l'allez voir.

Jadis une jeune merveille Méprisoit de ce dieu le souverain pouvoir; On l'appeloit Alcimadure: Fier et farouche objet, toujours courant aux bois, Toujours sautant aux prés, dansant sur la verdure,

Et ne connoissant autres lois Que son caprice; au reste, égalant les plus belles, Et surpassant les plus cruelles; N'ayant trait qui ne plût, pas même en ses rigueurs:

Quelle l'eût-on trouvée au fort de ses faveurs! Le jeune et beau Daphnis, berger de noble race, L'aima pour son malheur : jamais la moindre grace, Ni le moindre regard, le moindre mot enfin, Ne lui fut accordé par ce cœur inhumain.

Ne lui fut accordé par ce cœur inhumain Las de continuer une poursuite vaine, Il ne songca plus qu'a mourir. Le désespoir le fit courir

A la porte de l'inhumaine. Helas! ce fut aux vents qu'il raconta sa peine;

On ne daigna lui faire ouvrir Cette maison fatale, où, parmi ses compagnes, L'ingrate, pour le jour de sa nativité,

Joignoit aux fleurs de sa beauté Les trésors des jardins et des vertes campagnes. J'espérois, cria-t-il, expirer à vos yeux;

Mais je vous suis trop odicux, Et ne m'étonne pas qu'ainsi que tout le reste Vous me refusiez même un plaisir si funeste. Mon père, après ma mort, et je l'en ai chargé,

ous me retusiez meme un plaisir si runeste on pere, après ma mort, et je l'en ai char Doit mettre à vos pieds l'héritage Que votre cœur a négligé.

Je vens que l'on y joigne aussi le pâturage, Tous mes troupeaux, avec mon chien; Et que du reste de mon bien Mes compagnons fondent un temple Où votre image se contemple,

Renouvelant de ficurs l'autel à tout moment. J'aurai près de ce temple un simple monument;

On gravera sur la bordure: « Daphnis mourut d'amour. Passant, arrête-toi; « Pleure et dis: Celui-ci succomba sous la loi

« De la cruelle Alcimadure. »

A ces mots, par la Parque il se sentit atteint :

A ces mots, par la Parque il se sentit atteint: Il auroit poursuivi; la douleur le prévint. Son ingrate sortit triomphante et parée. On voulut, mais en vain, l'arrêter un moment Pour donner quelques pleurs au sort de son amant: Elle insulta toujours au fils de Cythérée,



Menant dès ce soir même, au mépris de ses lois. Ses compagnes danser autour de sa statue. Le dieu tomba sur elle et l'accabla du poids.

Une voix sortit de la nue, Écho redit ces mots dans les airs épandus: « Que tout aime à présent : l'insensible n'est plus. » Cependant de Daphnis l'ombre au Styx descendue Frémit et s'étonna la voyant accourir. Tout l'Érèbe entendit cette belle homicide S'excuser au berger, qui ne daigna l'ouïr Non plus qu'Ajax Ulysse, et Didon son perfide.

### FABLE XXVII.

LE JUGE ARBITRE, L'HOSPITALIER, ET LE SOLITAIRE.

Trois saints, également jaloux de leur salut, Portés d'un même esprit, tendoient à même but. Ils s'y prirent tous trois par des routes diverses : Tous chemins vont à Rome; ainsi nos concurrents Crurent pouvoir choisir des sentiers différents. L'un, touché des soucis, des longueurs, des traverses Qu'en apanage on voit aux procès attachés, S'offrit de les juger sans récompense aucune, Peu soigneux d'établir ici bas sa fortune. Depuis qu'il est des lois, l'homme, pour ses péchés, Se condamne à plaider la moitié de sa vie: La moitié! les trois quarts, et bien souvent le tout. Le conciliateur crut qu'il viendroit à bout De guérir cette folle et détestable envie. Le second de nos saints choisit les hôpitaux. Je le loue; et le soin de soulager les maux Est une charité que je préfère aux autres. Les malades d'alors, étant tels que les nôtres, Donnoient de l'exercice au pauvre hospitalier; Chagrins, impatients, et se plaignant sans cesse: - Il a pour tels et tels un soin particulier,

Ce sont ses amis; il nous laisse. » Ces plaintes n'étoient rien au prix de l'embarras Où se trouva réduit l'appointeur de débats: Aucun n'étoit content ; la sentence arbitrale

A nul des deux ne convenoit: Jamais le juge ne tenoit

A leur gré la balance égale. De semblables discours rebutoient l'appointeur : Il court aux hôpitaux, va voir leur directeur. Tous deux ne recueillant que plainte et que murmure. Affligés, et contraints de quitter ces emplois, Vont confier leur peine au silence des bois. Là . sous d'apres rochers, près d'une source pure, Lieu respecté des vents, ignoré du soleil, Ils trouvent l'autre saint, lui demandent conseil. « Il faut, dit leur ami, le prendre de soi-même.

Oui mieux que vous sait vos besoins? Apprendre à se connoître est le premier des soins Qu'impose à tout mortel la majesté suprême. Vous êtes-vous connus dans le monde habité? L'on ne le peut qu'aux lieux pleins de tranquillité: Chercher ailleurs ce bien est une erreur extrême.

Troublez l'eau : vous y voyez-vous? Agitez celle-ci. - Comment nous verrions-nous? La vase est un épais nuage On'aux effets du cristal nous venons d'opposer.-Mes frères, dit le saint, laissez-la reposer, Vous verrez alors votre image.

Pour vous mieux contempler demeurez au désert. » Ainsi parla le solitaire. Il fut cru: l'on suivit ce conseil salutaire.

Ce n'est pas qu'un emploi ne doive être souffert. Puisqu'on plaide, et qu'on meurt, et qu'on devient malade. Il faut des médecins, il faut des avocats; Ces secours, grace à Dieu, ne nous manqueront pas: Les honneurs et le gain, tout me le persuade. Cependant on s'oublie en ces communs besoins. O vous, dont le public emporte tous les soins,

Magistrats, princes et ministres, Vous que doivent troubler mille accidents sinistres. Que le malheur abat, que le bonheur corrompt, Vous ne vous voyez point, vous ne voyez personne. Si quelque bon moment à ces pensers vous donne, Quelque flatteur vous interrompt.

Cette leçon sera la fin de ces ouvrages : Puisse-t-elle être utile aux siècles à venir! Je la présente aux rois, je la propose aux sages : Par où saurois-je mieux finir?

FIN DES FABLES.

# PHILÉMON ET BAUCIS,

SUJET TIRÉ DES MÉTAMORPHOSES D'OVIDE.

## A MONSEIGNEUR LE DUC DE VENDOME.

Ni l'or ni la grandeur ne nous rendent heureux.
Ces deux divinités n'accordent à nos vœux
Que des biens peu certains, qu'un plaisir peu tranquille:
Des soucis dévorants c'est l'éternel asile;
Véritables vautours que le fils de Japet
Représente, eachainé sur son triste sommet.
L'humble toit est exempt d'un tribut si funeste.
Le sage y vit en paix, et méprise le reste:
Content de ses douceurs, errant parmi les bois,
Il regarde à ses pieds les favoris des rois;
Il lit au front de ceux qu'un vain luxe environne
Que la Fortune vend ce qu'on croit qu'elle donne.
Approche-t-il du but, quitte-t-il ce séjour,
Rien ne trouble sa fin: c'est le soir d'un heau jour.

Philémon et Baucis nous en offrent l'exemple:
Tous deux virent changer leur cabane en un temple.
Hyménée et l'Amour, par des désirs constants,
Avoient uni lenrs cœurs dès leur plus doux printemps:
Ni le temps ni l'hymen n'éteignirent leur flamme;
Clothon prenoit plaisir à filer cette trame.
Ils surent cultiver, sans se voir assistés,
Leur enclos et leur champ par deux fois vingt étés.
Eux seuls ils composoient toute leur république:
Heureux de ne devoir à pas un domestique
Le plaisir ou le gré des soins qu'ils se rendoient!
Tout vieillit: sur leur front les rides s'étendoient;
L'amitié modéra leurs feux sans les détruire,
Et par des traits d'amour sut encor se produire.

Ils habitoient un bourg plein de gens dont le cœur Joignoit aux duretés un sentiment moqueur. Jupiter résolut d'abolir cette engeance Il part avec son fils, le dieu de l'éloquence; Tous deux en pelerins vont visiter ces lieux. Mille logis y sont, un seul ne s'ouvre aux dieux. Prêts enfin à quitter un séjour si profane, Ils virent à l'écart une étroite cabane, Demeure hospitalière, humble et chaste maison. Mercure frappe : on ouvre. Aussitôt Philémon Vient au devant des dieux, et leur tient ce langage Vous me semblez tous deux fatigués du voyage, Reposez-vous. Usez du peu que nous avons; L'aide des dieux a fait que nous le conservons : Usez-en. Saluez ces pénates d'argile: Jamais le ciel ne fut aux humains si facile Que quand Jupiter même étoit de simple bois; Depuis qu'on l'a fait d'or il est sourd à nos voix. Baucis, ne tardez point; faites tiédir cette onde: Encor que le pouvoir au désir ne réponde, Nos hôtes agréeront les soins qui leur sont dus.

Quelques restes de feu sous la cendre épandus D'un souffle haletant par Baucis s'allumèrent: Des branches de bois sec aussitôt s'enflammèrent. L'onde tiède, on lava les pieds des voyageurs. Philémon les pria d'excuser ces longueurs: Et pour tromper l'ennui d'une attente importune, Il entretint les dieux non point sur la fortune, Sur ses jeux, sur la pompe et la grandeur des rois; Mais sur ce que les champs, les vergers et les bois Ont de plus innocent, de plus doux, de plus rare. Cependant par Baucis le festin se prépare. La table où l'on servit le champêtre repas Fut d'ais non façonnés à l'aide du compas: Encore assure-t-on, si l'histoire en est crue, Qu'en un de ses supports le temps l'avoit rompue. Baucis en égala les appuis chancelants Du débris d'un vieux vase, autre injure des ans. Un tapis tout usé couvrit deux escabelles: Il ne servoit pourtant qu'aux fêtes solennelles. Le linge orné de fleurs sut couvert, pour tout mets, D'un peu de lait, de fruits, et des dons de Cérès.

Les divins voyageurs, altérés de leur course, Méloient au vin grossier le cristal d'une source. Plus le vase versoit, moins il s'alloit vidant. Philémon reconnut ce miracle évident; Baucis n'en fit pas moins : tous deux s'agenouillèrent; A ce signe d'abord leurs yeux se dessillèrent. Jupiter leur parut avec ses noirs sourcils Qui font trembler les cieux sur leurs pôles assis. Grand dieu, dit Philémon, excusez notre faute: Quels humains auroient cru recevoir un tel hôte? Ces mets, nous l'avouons, sont peu délicieux : Mais, quand nous serions rois, que donner à des dieux? C'est le cœur qui fait tout : que la terre et que l'onde Apprétent un repas pour les maîtres du monde; Ils lui préfèreront les seuls présents du cœur. Baucis sort à ces mots pour réparer l'erreur. Dans le verger couroit une perdrix privée, Et par de tendres soins dès l'enfauce élevée; Elle en veut faire un mets, et la poursuit en vain: La volatille échappe à sa tremblante main; Entre les pieds des dieux elle cherche un asile. Ce recours à l'oiseau ne fut pas inutile : Jupiter intercède. Et déjà les vallons Voyoient l'ombre en croissant tomber du haut des monts.

Les dieux sortent enfin, et font sortir leurs hôtes. De ce bourg, dit Jupin, je veux punir les fautes: Suivez-nous. Toi, Mercure, appelle les vapenrs. O gens durs! vous n'ouvrez vos logis ni vos cœurs! Il dit: et les autans troublent déjà la plaine.
Nos deux époux suivoient ne marchant qu'avec peine;
Un appui de roseau soulageoit leurs vieux aus:
Moitié secours des dieux, moitié peur, se hâtants,
Sur un mont assez proche enfin ils arrivèrent.
A leurs pieds aussitôt cent nuages crevèrent.
Des ministres du dieu les escadrons flottants
Entralnèrent, sans choix, animaux, habitants,
Arbres, maisons, vergers, toute cette demeure;
Sans vestiges du bourg, tout disparut sur l'heure.
Les vieillards déploroient ces sévères destins.
Les animaux périr! car encor les humains,
Tous avoient dû tomber sous les célestes armes:
Baucis en répandit en secret quelques larmes.

Cependant l'humble toit devient temple, et ses murs Changent leur frèle enduit aux marbres les plus durs. De pilastres massifs les cloisons revêtues En moins de deux instants s'élèvent jusqu'aux nues; Le chaume devient or, tout brille en ce pourpris: Tous ces événements sont peints sur le lambris. Loin, bien loin les tableaux de Zenxis et d'Apelle! Ceux-ci furent tracés d'une main immortelle. Nos deux époux surpris, étonnés, confondus, Se crurent, par miracle, en l'Olympe rendus. Vous comblez, dirent-ils, vos moindres créatures: Aurions-nous bien le cœur et les mains assez purcs Pour présider ici sur les honneurs divins, Et prêtres vous offrir les vœux des pèlerins? Jupiter exauça leur prière innocente. Hélas! dit Philémon, si votre main puissante Vouloit favoriser jusqu'au bout deux mortels, Ensemble nous mourrions en servant vos autels. Clothon feroit d'un coup ce double sacrifice; D'autres mains nous rendroient un vain et triste office: Je ne pleurerois point celle-ci, ni ses yeux Ne troubleroient non plus de leurs larmes ces lieux. Juniter à ce vou fut encor favorable. Mais oserai-je dire un fait presque incroyable? Un jour qu'assis tous deux dans le sacré parvis Ils contoient cette histoire aux pèlerins ravis, La troupe à l'entour d'eux debout prétoit l'oreille; Philémon leur disoit : Ce lieu plein de merveille N'a pas toujours servi de temple aux immortels : Un bourg étoit autour, ennemi des autels, Gens barbares, gens durs, babitacle d'impies; Du céleste courroux tous furent les hosties. Il ne resta que nous d'un si triste débris : Vous en verrez tantôt la suite en nos lambris;

Jupiter l'y peignit. En contant ces annales, Philémon regardoit Baucis par intervalles; Elle devenoit arbre et lui tendoit les bras : Il veut lui tendre aussi les siens, et ne peut pas. Il veut parler, l'écorce a sa langue pressée. L'un et l'autre se dit adieu de la pensée : Le corps n'est tantôt plus que feuillage et que bois. D'étonnement la troupe, ainsi qu'eux, perd la voix. Même instant, même sort à leur fin les entraîne; Baucis devient tilleul. Philémon devient chêne. On les va voir encore, afin de mériter Les douceurs qu'en hymen Amour leur fit goûter. Ils courbent sous le poids des offrandes sans nombre. Pour peu que des époux séjonrnent sous leur ombre, Ils s'aiment jusqu'au bout, malgré l'effort des ans. Ah! si... Mais autre part j'ai porté mes présents. Célébrons seulement cette métamorphose. De fidèles témoins m'ayant conté la chose, Clio me conseilla de l'étendre en ces vers Qui pourront quelque jour l'apprendre à l'univers. Quelque jour on verra chez les races futures, Sous l'appui d'un grand nom passer ces aventures. Vendôme, consentez au los que j'en attends; Faites-moi triompher de l'Envie et du Temps: Enchaînez ces démons, que sur nous ils n'attentent, Ennemis des héros et de ceux qui les chantent. Je voudrois pouvoir dire en un style assez haut Qu'ayant mille vertus, vous n'avez nul défaut. Toutes les célébrer seroit œuvre infinie; L'entreprise demande un plus vaste génie : Car quel mérite enfin ne vous fait estimer! Sans parler de celui qui force à vous aimer. Vous joignez à ces dons l'amour des beaux ouvrages; Vous y joignez un goût plus sûr que nos suffrages; Don du ciel, qui peut seul tenir lieu des présents Que nons font à regret le travail et les ans Peu de gens élevés, peu d'autres encor même, Font voir par ces faveurs que Jupiter les aime. Si quelque enfant des dieux les possède, c'est vous; Je l'ose dans ces vers soutenir devant tous. Clio, sur son giron, à l'exemple d'Homère, Vient de les retoucher, attentive à vous plaire On dit qu'elle et ses sœurs, par l'ordre d'Apollon, Transportent dans Anet tout le sacré vallon : Je le crois. Puissions-nous chanter sons les ombrages Des arbres dont ce lieu va border ses rivages! Puissent-ils tout d'un coup élever leurs sourcils, Comme on vit autrefois Philémon et Baucis.

FIN DE PHILÉMON ET BAUCIS.

# LES FILLES DE MINÉE.

SUJET TIRÉ DES MÉTAMORPHOSES D'OVIDE.

Je chante dans ces vers les filles de Minée, Troupe aux arts de Pallas dès l'enfance adonnée, Et de qui le travail fit entrer en courroux Bacchus, à juste droit de ses honneurs jaloux. Tout dieu veut aux humains se faire reconnoître: On ne voit point les champs répondre aux soin du mai-Si dans les jours sacrés, autour de ses guérets, [tre, Il ne marche en triomphe à l'honneur de Cérés.

La Grèce étoit en jeux pour le fils de Sémèle. Seules on vit trois sœurs condamner ce saint zèle: Alcithoé l'ainée, ayant pris ses fuseaux, Dit aux autres : Quoi donc! toujours des dieux nou-L'Olympe ne peut plus contenir tant de têtes, Ni l'an fournir de jours assez pour tant de fêtes. Je ne dis rien des vœux dus aux travaux divers De ce dieu qui purgea de monstres l'univers: Mais à quoi sert Bacchus, qu'à causer des querelles, Affoiblir les plus sains, enlaidir les plus belles, Souvent mener au Styx par de tristes chemins? Et nous irons chômer la peste des humains! Pour moi, j'ai résolu de poursuivre ma tâche. Se donne qui voudra ce jour-ci du relâche; Ces mains n'en prendront point. Je suis encor d'avis Que nous rendions le temps moins long par des récits: Toutes trois, tour à tour, racontons quelque histoire. Je pourrois retrouver sans peine en ma mémoire Du monarque des dieux les divers changements; Mais, comme chacun sait tous ces événements, Disons ce que l'Amour inspire à nos pareilles : Non toutefois qu'il faille, en contant ses merveilles, Accoutumer nos cœurs à goûter son poison; Car, ainsi que Bacchus, il trouble la raison. Récitons-nous les maux que ses biens nous attirent. Alcithoé se tut, et ses sœurs applaudirent. Après quelques moments, haussant un peu la voix :

Dans Thèbes, reprit-elle, on conte qu'autrefois Deux jeunes cœurs s'aimoient d'une égale tendresse: Pyrame, c'est l'amant, ent Thisbé pour maîtresse. Jamais couple ne fut si bien assorti qu'eux : L'un bien fait, l'autre belle, agréables tous deux, Tous deux dignes de plaire, ils s'aimèrent sans peine; D'antant plus tôt épris, qu'une invincible haine Divisant leurs parents ces deux amants unit, Et concourut aux traits dont l'Amour se servit. Le hasard, non le choix, avoit rendu voisines Leurs maisons, où régnoient ces guerres intestines: Ce fut un avantage à leurs désirs naissants. Le cours en commença par des jeux innocents: La première étincelle eut embrasé leur ame, Qu'ils ignoroieut encor ce que c'étoit que flamme. Chacun favorisoit leurs transports mutuels; Mais c'étoit à l'insu de leurs parents cruels.

La défense est un charme : on dit qu'elle assaisonne Les plaisirs, et surtout ceux que l'Amour nous donne. D'un des logis à l'autre, elle instruisit du moins Nos amants à se dire avec signes leurs soins. Ce lèger réconfort ne les put satisfaire; Il fallut recourir à quelque autre mystère. Un vieux mur entr'ouvert séparoit leurs maisons; Le temps avoit miné ses antiques cloisons : Là souvent de leurs maux ils déploroient la cause; Les paroles passoient, mais c'étoit peu de chosc.

Se plaignant d'un tel sort, Pyrame dit un jour: Chère Thisbé, le ciel veut qu'on s'aide en amour; Nous avons à nous voir une peine infinie; Fuyons de nos parents l'injuste tyrannie: J'en ai d'autres en Grèce; ils se tiendront heureux Que vous daigniez chercher un asile chez eux; Leur amitié, leur bien, leur pouvoir, tout m'invite A prendre le parti dont je vous sollicite. C'est votre seul repos qui me le fait choisir; Car je n'ose parler, hélas! de mon désir, Faut-il à votre gloire en faire un sacrifice? De crainte de vains bruits faut-il que je languisse? Ordonnez: j'y consens; tout me semblera doux: Je vous aime, Thisbé, moins pour moi que pour vous. J'en pourrois dire autant, lui repartit l'amante: Votre amour étant pure encor que véhémente, Je vous suivrai partout; notre commun repos Me doit mettre au-dessus de tous les vains propos: Tant que de ma vertu je serai satisfaite, Je rirai des discours d'une langue indiscrète, Et m'abandonnerai sans crainte à votre ardeur, Contente que je suis des soins de ma pudeur.

Jugez ce que sentit Pyrame à ces paroles.
Je n'en fais point ici de peintures frivoles:
Suppléez au peu d'art que le ciel mit en moi;
Vous-mêmes peignez-vous cet amant hors de soi.
Demain, dit-il, il faut sortir avant l'aurore;
N'attendez point les traits que son char fait éclore.
Trouvez-vous aux degrés du terme de Cérès;
Là nous nous attendrons: le rivage est tout près,
Une barque est au bord; les rameurs, le vent même,
Tout pour notre départ montre une hâte extrême;
L'augure ce nest heureux, notre sort va changer;
Et les dieux sont pour nous, si je sais bien juger.
Thishé consent à tout: elle en donne pour gage
Deux baisers, par le mur arrêtés au passage.
Heureux mur! tu devois servir mieux leur désir;
Ils n'obtinrent de toi qu'une ombre de plaisir.

Le lendemain Thisbé sort, et prévient Pyrame ; L'impatience, hélas! maîtresse de son ame, La fait arriver seule et sans guide aux degrés. L'ombre et le jour luttoient dans les champs azurés. I ne lionne vient, monstre imprimant la crainte : D'un carnage récent sa gueule est toute teinte. Thisbe fuit; et son voile, emporte par les airs, Source d'un sort cruel, tombe dans ces déserts. La lionne le voit, le souille, le déchire : Et, l'ayant teint de sang, aux forêts se retire. Thishé s'étoit cachée en un buisson épais. Pyrame arrive et voit ces vestiges tout frais. O dieux! que devient-il! Un froid court en ses veines. Il aperçoit le voile étendu dans ces plaines, Il le lève; et le sang, joint aux traces des pas, L'empêche de douter d'un funeste trépas Thisbé! s'écria-t-il, Thisbé, je t'ai perdue! Te voila par ma faute aux enfers descendue! Je l'ai voulu; c'est moi qui suis le monstre affreux Par qui tu t'en vas voir le séjour ténébreux : Attends-moi; je te vais rejoindre aux rives sombres. Mais m'oserai-je à toi présenter chez les ombres? Jouis au moins du sang que je te vais offrir, Malheureux de n'avoir qu'une mort à souffrir. Il dit, et d'un poignard coupe aussitôt sa trame. Thisbé vient; Thisbé voit tomber son cher Pyrame. Que devient-elle aussi! Tout lui manque à la fois, Les sens et les esprits, aussi bien que la voix. Elle revient enfin; Clothon, pour l'amour d'elle, Laisse à Pyrame ouvrir sa mourante prunelle. Il ne regarde point la lumière des cieux; Sur Thisbé seulement il tourne encor les yeux. Il voudroit lui parler; sa langue est retenue: Il témoigne mourir content de l'avoir vue. Thisbé prend le poignard; et découvrant son sein : Je n'accuserai point, dit-elle, ton dessein, Bien moins encor l'erreur de ton ame alarmée : Ce seroit t'accuser de m'avoir trop aimée. Je ne t'aime pas moins: tu vas voir que mon cœur N'a, non plus que le tien, mérité son malheur. Cher amant! reçois donc ce triste sacrifice. Sa main et le poignard font alors leur office; Elle tombe, et, tombant, range ses vêtements: Dernier trait de pudeur même aux derniers moments. Les nymphes d'alentour lui donnèrent des larmes, Et du sang des amants teignirent par des charmes Le fruit d'un mûrier proche, et blanc jusqu'à ce jour, Éternel monument d'un si parsait amour.

Cette histoire attendrit les filles de Minée. L'une accusoit l'amant, l'autre la destinée; Et toutes d'une voix conclurent que nos cœurs De cette passion devroient être vainqueurs. Elle meurt quelquefois avant qu'être contente: L'est-elle, clle devient aussitôt languissante : Sans l'hymen on n'en doit recueillir aucun fruit; Et cependant l'hymen est ce qui la détruit. Il y joint, dit Clymène, une apre jalousie, Poison le plus cruel dont l'ame soit saisie : Je ne veux pour témoin que l'erreur de Procris. Alcithoé ma sœur, attachant vos esprits, Des tragiques amours vous a conté l'élite : Celles que je vais dire ont aussi leur mérite. J'accourcirai le temps, ainsi qu'elle, à mon tour. Peu s'en faut que Phébus ne partage le jour; A ses rayons perçants opposons quelques voiles: Voyons combien nos mains ont avancé nos toiles. Je veux que sur la mienne, avant que d'être au soir, Un progrès tout nouveau se fasse apercevoir. Cependant donnez-moi quelque heure de silence: Ne vous rebutez point de mon peu d'éloquence;

Souffrez-en les défauts, et songez seulement Au fruit qu'on peut tirer de cet événement.

Céphale aimoit Procris; il étoit aimé d'elle: Chacun se proposoit leur hymen pour modèle. Ce qu'Amour fait sentir de piquant et de doux Combloit aboudamment les vœux de ces époux. Ils ne s'aimoient que trop! leurs soins et leur tendresse Approchoient des transports d'amant et de maîtresse. Le ciel même envia cette félicité: Céphale eut à combattre une divinité. Il étoit jeune et beau : l'Aurore en fut charmée. N'étant pas à ces biens chez elle accoutumée. Nos belles cacheroient un pareil sentiment: Chez les divinités on en use autrement. Celle-ci déclara son amour à Céphale. Il eut beau lui parler de la foi conjugale : Les jeunes déités qui n'ont qu'un vieil époux Ne se soumettent point à ces lois comme nous: La déesse enleva ce héros si fidèle. De modérer ses feux il pria l'immortelle: Elle le fit; l'amour devint simple amitié. Retournez, dit l'Aurore, avec votre moitié; Je ne troublerai plus votre ardeur ni la sienne: Recevez seulement ces marques de la mienne. C'étoit un javelot toujours sur de ses coups.) Ùn jour cette Procris qui ne vit que pour vous Fera le désespoir de votre ame charmée, Et vous aurez regret de l'avoir tant aimée.

Tout oracle est douteux, et porte un double sens : Celui-ci mit d'abord notre époux en suspens. J'aurai regret aux vœux que j'ai formés pour elle! Et comment? n'est-ce point qu'elle m'est insidèle? Ah! finissent mes jours plutôt que de le voir! Éprouvons toutefois ce que peut son devoir. Des mages aussitôt consultant la science. D'un feint adolescent il prend la ressemblance, S'en va trouver Procris, élève jusqu'aux cieux Ses beautés qu'il soutient être dignes des dieux; joint les pleurs aux soupirs, comme un amant sait faire; Et ne peut s'éclaireir par cet art ordinaire. Il fallut recourir à ce qui porte coup, Aux présents : il offrit, donna, promit beaucoup, Promit tant, que Procris lui parut incertaine. Toute chose a son prix. Voilà Céphale en peine: Il renonce aux cités, s'en va dans les forêts; Conte aux vents, conte aux bois ses déplaisirs secrets; S'imagine en chassant dissiper son martyre. C'étoit pendant ces mois où le chaud qu'on respire Oblige d'implorer l'haleine des zéphyrs. Doux vents, s'écrioit-il, prêtez-moi des soupirs! Venez, légers démons par qui nos champs fleurissent ; Aure , fais-les venir, je sais qu'ils t'obéissent : Ton emploi dans ces lieux est de tout ranimer. On l'entendit : on crut qu'il venoit de nommer Quelque objet de ses vœux, autre que son épouse. Elle en est avertie; et la voilà jalouse. Maint voisin charitable entretient ses ennuis. Je ne le puis plus voir, dit-elle, que les nuits; Il aime donc cette Aure, et me quitte pour elle? -Nous vous plaignons: il l'aime, et sans cesse il l'appelle: Les échos de ces lieux n'ont plus d'autres emplois Que celui d'enseigner le nom d'Aure à nos bois; Dans tous les environs le nom d'Aure résonne. Profitez d'un avis qu'en passant on vous donne: L'intérêt qu'on y prend est de vous obliger. Elle en profite, hélas! et ne fait qu'y songer.

Les amants sont toujours de légère croyance : S'ils pouvoient conserver un rayon de prudence (Je demande un grand point, la prudence en amours!) Ils seroient aux rapports insensibles et sourds. Notre épouse ne fut l'une ni l'autre chose. Elle se leve un jour, et lorsque tout repose Que de l'Aube au teint frais la charmante donceur Force tout au sommeil, hormis quelque chasseur, Elle cherche Céphale: un bois l'offre à sa vue. Il invoquoit déjà cette Aure prétendue : Viens me voir, disoit-il, chère déesse, accours; Je n'en puis plus, je meurs; fais que par ton secours La prine que je sens se trouve soulagée. L'épouse se prétend par ces mots outragée: Elle croit y trouver, non le sens qu'ils cachoient, Mais celui seulement que ses soupçons cherchoient. O triste jalousie! o passion amère! Fille d'un fol amour, que l'erreur a pour mère! Ce qu'on voit par tes yeux cause assez d'embarras, Sans voir encor par eux ce que l'on ne voit pas! Procris s'étoit cachée en la même retraite Qu'un faon de biche avoit pour demeure secrète. Il en sort; et le bruit trompe aussitôt l'époux. Céphale prend le dard toujours sûr de ses coups, Le lance en cet endroit, et perce sa jalouse : Malheureux assassin d'une si chère épouse! Un cri lui fait d'abord soupçonner quelque erreur : Il accourt, voit sa faute; et, tout plein de fureur, Du même javelot il veut s'ôter la vie. L'Aurore et les Destins empêchent cette envie. Cet office lui fut plus cruel qu'indulgent: L'infortuné mari, sans cesse s'affligeant, Eût accru par ses pleurs le nombre des fontaines, Si la déesse ensin, pour terminer ses peines, N'eût obtenu du Sort que l'on tranchât ses jours! Triste fin d'un hymen bien divers en son cours!

Fuyons ce nœud, mes sœurs, je ne puis trop le dire: Jugez par le meilleur quel peut être le pire. S'il ne nous est permis d'aimer que sous ses lois, N'aimons point. Ce dessein fut pris par toutes trois: Toutes trois pour chasser de si tristes pensées, A revoir leur travail se montrent empressées. Clymène, en un tissu riche, pénible, et grand, Avoit presque achevé le fameux différend D'entre le dieu des eaux et Pallas la savante. On voyoit en lointain une ville naissante. L'honneur de la nommer, entre eux deux contesté, Dépendoit du présent de chaque déité. Neptune fit le sien d'un symbole de guerre: Un coup de son trident fit sortir de la terre Un animal fougueux, un coursier plein d'ardeur. Chacun de ce présent admiroit la grandeur. Minerve l'effaça, donnant à la contrée L'olivier, qui de paix est la marque assurée. Elle emporta le prix, et nomma la cité: Athène offrit ses vœux à cette déité. Pour les lui présenter on choisit cent pucelles, Toutes sachant broder, aussi sages que belles. Les premières portoient force présents divers; Tout le reste entouroit la déesse aux yeux pers. Avec un doux souris elle acceptoit l'hommage. Clymène ayant enfin reployé son ouvrage. La jeune Iris commence en ces mots son récit:

Rarement pour les pleurs mon talent réussit; Je suivrai toutefois la matière imposée. Télamon pour Chloris avoit l'ame embrasée: Chloris pour Télamon brûloit de son côté. La naissance, l'esprit, les graces, la beauté, Tout se trouvoit en eux, hormis ce que les hommes Font marcher avant tout dans le siècle où nous sommes : Ce sont les biens, c'est l'or, mérite universel. Ces amants, quoique épris d'un désir mutuel, N'osoient au blond hymen sacrifier encore, Faute de ce métal que tout le monde adore. Amour s'en passeroit; l'autre état ne le peut: Soit raison, soit abus, le sort ainsi le vent. Cette loi, qui corrompt les douceurs de la vie. Fut par le jeune amant d'une autre erreur suivie. Le démon des combats vint troubler l'univers: Un pays contesté par des peuples divers Engagea Télamon dans un dur exercice; Il quitta pour un temps l'amoureuse milice. Chloris y consentit, mais non pas sans douleur. Il voulut mériter son estime et son cœur. Pendant que ses exploits terminent la querelle, Un parent de Chloris meurt, et laisse à la belle D'amples possessions et d'immenses trésors. Il habitoit les lieux où Mars régnoit alors. La belle s'y transporte; et partout révérée, Partont des deux partis Chloris considérée Voit de ses propres yeux les champs où Télamon Venoit de consacrer un trophée à son nom. Lui de sa part accourt; et, tout couvert de gloire, Il offre à ses amours les fruits de sa victoire. Leur rencontre se fit non loin de l'élément Oui doit être évité de tout heureux amant. Dès ce jour l'âge d'or les eût joints sans mystère; L'âge de ser en tout a coutume d'en faire. Chloris ne voulut donc couronner tons ces biens Qu'au sein de sa patrie, et de l'aveu des siens. Tout chemin, hors la mer, allongeant leur souffrance, Ils commettent aux flots cette douce espérance. Zéphyre les suivoit, quand, presque en arrivant, Un pirate survient, prend le dessus du vent, Les attaque, les bat. En vain, par sa vaillance, Télamon jusqu'au bout porte la résistance : Après un long combat son parti fut défait, Lui pris, et ses efforts n'eurent pour tout effet Qu'un esclavage indigne. O dieux ! qui l'eût pu croire? Le Sort, sans respecter ni son sang, ni sa gloire, Ni son bonheur prochain, ni les vœux de Chloris, Le fit être forçat aussitôt qu'il fut pris.

Le Destin ne fut pas à Chloris si contraire. Un célèbre marchand l'achète du corsaire : Il l'emmène; et bientôt la belle, malgré soi, Au milieu de ses fers range tout sous sa loi. L'épouse du marchand la voit avec tendresse: Ils en font leur compagne, et leur fils sa maîtresse. Chacun veut cet hymen : Chloris à leurs désirs Répondoit seulement par de profonds soupirs. Damon, c'étoit ce fils, lui tient ce doux langage: Vous soupirez toujours; toujours votre visage Baigné de pleurs nous marque un déplaisir secret : Qu'avez-vous? vos beaux youx verroient-ils à regret Ce que peuvent leurs traits et l'excès de ma flamme? Rien ne vous force ici; découvrez-nous votre ame: Chloris, c'est moi qui suis l'esclave, et non pas vous. Ces lieux, à votre gré, n'ont-ils rien d'assez doux? Parlez; nous sommes prêts à changer de demeure : Mes parents m'ont promis de partir tout à l'heure. Regrettez-vous les biens que vous avez perdus? Tout le nôtre est à vous : ne le dédaignez plus. J'en sais qui l'agréeroient; j'ai su plaire à plus d'une: Pour vous, vous méritez tout une autre fortune. Quelle que soit la nôtre, usez-en : vous voyez Ce que nous possédons, et nous même à vos pieds. Ainsi parle Damon; et Chloris tout en larmes Lui répond en ces mots accompagnés de charmes : Vos moindres qualités et cet heureux séjour Même aux filles des dieux donneroient de l'amour; Jugez donc si Chloris, esclave et malheureuse, Voit l'offre de ces biens d'une ame dédaigneuse. Je sais quel est leur prix : mais de les accepter, Je ne puis; et voudrois vous pouvoir écouter. Ce qui me le défend, ce n'est point l'esclavage : Si toujours la naissance éleva mon courage, Je me vois, grace aux dieux, en des mains où je puis Garder ces sentiments, malgré tous mes ennuis; Je puis même avouer (hélas! faut-il le dire?) Ou'un autre a sur mon cœur conservé son empire. Je chéris un amant, ou mort, ou dans les fers; Je préteuds le chérir encor dans les enfers. Pourriez-vous estimer le cœur d'une inconstante? Je ne suis déjà plus aimable ni charmante; Chloris n'a plus ces traits que l'on trouvoit si doux, Et, doublement esclave, est indigne de vous Touché de ce discours, Damon prend congé d'elle. Fuvons, dit-il en soi; j'oublirai cette belle: Tont passe, et même un jour ses larmes passeront; Voyons ce que l'absence et le temps produiront. A ces mots il s'embarque ; et, quittant le rivage, Il court de mer en mer, aborde en lieu sauvage, Trouve des malheureux de leurs fers échappés, Et sur le bord d'un bois à chasser occupés Télamon, de ce nombre, avoit brisé sa chaîne: Aux regards de Damon il se présente à peine, Que son air, sa fierté, son esprit, tout enfin Fait qu'à l'abord Damon admire son destin; Puis le plaint, puis l'emmène, et puis lui dit sa flamme. D'une esclave, dit-il, je n'ai pu toucher l'ame: Elle chérit un mort! Un mort, ce qui n'est plus L'emporte dans son cœur! mes vœux sont superflus. Là dessus de Chloris il lui fait la peinture. Télamon dans son ame admire l'aventure, Dissimule et se laisse emmener au séjour Où Chloris lui conserve un si parfait amour. Comme il vouloit cacher avec soin sa fortune, Nulle peine pour lui n'étoit vile et commune. On apprend leur retour et leur débarquement. Chloris, se présentant à l'un et l'autre amant, Reconnoit Télamon sous un faix qui l'accable. Ses chagrins le rendoient pourtant méconnoissable; Un œil indifférent à le voir cût crré : Tant la peine et l'amour l'avoient défiguré! Le fardeau qu'il portoit ne fut qu'un vain obstacle; Chloris le reconnoit, et tombe à ce spectacle : Elle perd tous ses sens et de honte et d'amour. Télamon, d'autre part, tombe presque à son tour. On demande à Chloris la cause de sa peine : Elle la dit; ce fut sans s'attirer de haine. Son récit ingénu redoubla la pitié Dans des cœurs prévenus d'une juste amitié. Damon dit que son zèle avoit changé de face: On le crut. Cependant, quoi qu'on dise et qu'on fasse, D'un triomphe si doux l'honneur et le plaisir Ne se perd qu'en laissant des restes de désir. On crut pourtant Damon. Il restreignit son zèle A sceller de l'hymen une union si belle; Et par un sentiment à qui rien n'est égal, Il pria ses parents de dôter son rival. Il l'obtint, renonçant dès lors à l'hyménée.

Le soir étant venu de l'heureuse journée, Les noces se faisoient à l'ombre d'un ormean; L'enfant d'un voisin vit s'y percher un corbeau; Il fait partir de l'arc une flèche maudite, Perce les deux époux d'une atteinte subite. Chloris mourut du coup, non sans que son amant Attirat ses regards en ce dernier moment. Il s'écrie, en voyant finir ses destinées: Ouoi! la Parque a tranché le cours de ses années! Dieux qui l'avez voulu, ne suffisoit-il pas Que la haine du Sort avançat mon trépas? En achevant ces mots, il acheva de vivre: Son amour, non le coup, l'obligea de la suivre; Blessé légèrement, il passa chez les morts: Le Styx vit nos époux accourir sur ses bords. Même accident finit leurs précieuses trames; Même tombe eut leurs corps, même séjour leurs ames. Ouelques uns ont écrit (mais ce fait est peu sûr) Que chacun d'eux devint statue et marbre dur. Le couple infortuné face à face repose. Je ne garantis point cette métamorphose: On en doute. On le croit plus que vous ne pensez, Dit Clymène; et, cherchant dans les siècles passés Quelque exemple d'amour et de vertu parfaite, Tout ceci me fut dit par le sage interprète. J'admirai, je plaignis ces amants mallieureux: On les alloit unir; tout concouroit pour eux; Ils touchoient au moment; l'attente en étoit sûre: Hélas! il n'en est point de telle en la nature; Sur le point de jouir, tout s'enfuit de nos mains: Les dieux se font un jeu de l'espoir des humains.

Laissons, reprit Iris, cette triste pensée.

La fête est vers sa fin, grace au ciel, avancée;
Et nous avons passé tout ce temps en récits
Capables d'affliger les plus sombres esprits:
Effaçons, s'il se peut, leur image funeste.
Je prétends de ce jour mieux employer le reste,
Et dire un changement, non de corps, mais de cœur.
Le miracle en est grand; Amour en fut l'auteur:
Il en fait tous les jours de diverse manière.
Je changerai de style en changeant de matière.

Zoon plaisoit aux yeux; mais ce n'est pas assez:
Son peu d'esprit, son humeur sombre,
Rendoient ces talents mal placés.
Il fuyoit les cités, il ne cherchoit que l'ombre,
Vivoit parmi les bois, concitoyen des ours,
Et passoit, sans aimer, les plus beaux de ses jours.
Nous avons condamné l'amour, m'allez-vous dire.
J'en blâme en nous l'excès; mais je n'approuve pas

Qu'insensible aux plus doux appas Jamais un homme ne soupire. Hé quoi! ce long repos est-il d'un si grand prix! Les morts sont donc heureux? Ce n'est pas mon avis: Je veux des passions; et si l'état le pire

Est le neant, je ne sais point
De néant plus complet qu'un cœur froid à ce point.
Zoon n'aimant donc rien, ne s'aimant pas lui-même,
Vit lole endormie, et le voilà frappé:

Voilà son cœur développé. Amour, par son savoir suprême, Ne l'eut pas fait amant qu'il en fit un héros. Zoon rend grace au dieu qui troubloit son repos : Il regarde en tremblant cette jeune merveille.

A la fin Iole s'éveille. Surprise et dans l'étonnement, Elle veut fuir ; mais son amant L'arrête, et lui tient ce langage:
Rare et charmant objet, pourquoi me fuyez-vous?
Je ne suis plus celui qu'on trouvoit si sauvage:
C'est l'effet de vos traits aussi puissants que doux;
Ils m'ont l'ame et l'esprit et la raison donnée.

Souffrez que, vivant sous vos lois, J'emploie à vous servir des biens que je vous dois. Iole, à ce discours, encor plus étonnée, Rougit, et sans répondre elle court au hameau, Et raconte à chacun ce miracle nouveau. Ses compagnes d'abord s'assemblent autour d'elle: Zoon suit en triomphe, et chacun applaudit. Je ne vous dirai point, mes sœurs, tout ce qu'il fit,

Ni ses soins pour plaire à la belle:
Leur hymen se conclut. Un satrape voisin,
Le propre jour de cette fête,
Enlève à Zoon sa conquête:
On ne soupconnoit point qu'il eût un tel dessein.
Zoon accourt au bruit, recouvre ce cher gage,
Poursuit le ravisseur, et le joint, et l'engage

En un combat de main à main.
Iole en est le prix aussi bien que le juge.
Le satrape, vaincu, trouve encor du refuge
En la bonté de son rival.
Hélas! cette bonté lui devint inutile;

netas: cette bonte ini vevint minute; Il mourut du regret de cet hymen fatal: Aux plus infortunés la tombe sert d'asile. Il prit pour héritière, en finissant ses jours, Iole, qui mouilla de pleurs son mausolée. Que sert-il d'être plaint quand l'ame est envolée? Ce satrape eut micux fait d'oublier ses amours.

La jeune Iris à peine achevoit cette histoire; Et ses sœurs avouoient qu'un chemin à la gloire. C'est l'amour. On fait tout pour se voir estimé : Est-il quelque chemin plus court pour être aimé? Quel charme de s'ouir louer par une bonche Qui, même sans s'ouvrir nous enchante et nous touche! Ainsi disoient ces sœurs. Un orage soudain Jette un secret remords dans leur profane sein. Bacchus entre, et sa cour, confus et long cortége : Où sont, dit-il, ces sœurs à la main sacrilége? Que Pallas les défende, et vienne en leur faveur Opposer son égide à ma juste fureur : Rien ne m'empechera de punir leur offense. Voyez : et qu'on se rie après de ma puissance! Il n'eut pas dit, qu'on vit trois monstres au plancher, Ailés, noirs et velus, en un coin s'attacher On cherche les trois sœurs ; on n'en voit nulle trace. Leurs métiers sont brisés ; on élève en leur place Une chapelle au dieu, père du vrai nectar Pallas a beau se plaindre , elle a beau prendre part Au destin de ces sœurs par elle protégées: Quand quelque dien, voyant ses bontés négligées, Nous fait sentir son ire, un autre n'y peut rien: L'Olympe s'entretient en paix par ce moyen. Profitons, s'il se peut, d'un si fameux exemple. Chômons : c'est faire assez qu'aller de temple en temple Rendre à chaque immortel les vœux qui lui sont dus : Les jours donnés aux dieux ne sont jamais perdus.

FIN DES FILLES DE MINÉE.

# CONTES.

# PRÉFACE DE LA FONTAINE

pour la première édition du premier livre de ses contes. - 1665.

Les Nouvelles en vers dont ce livre fait part au public, et dont l'une est tirée de l'Arioste, et l'autre de Boccace, quoique d'un style bien différent, sont toutefois d'une même main. L'auteur a voulu éprouver lequel caractère est le plus propre pour rimer des contes: il a cru que les vers irréguliers ayant un air qui tient beaucoup de la prose, cette manière pourroitsembler la plus naturelle, et par conséquent la meilleure. D'autre part aussi le vieux langage, pour les choses de cette nature, a des graces que celui de notre siècle n'a pas. Les cent Nouvelles, les vieilles traductions de Boccace et des Amadis, Rabelais et nos anciens poètes, nons en fournissent des

preuves infaillibles. L'auteur a donc tenté ces deux voies sans être certain laquelle est la bonne. C'est au lecteur à se déterminer là dessus; car il ne prétend pas en demeurer là, et il a déjà jeté les yeux sur d'autes Nouvelles pour les rimer. Mais auparavant il faut qu'il soit assuré du succès de celles-ci, et du goût de la plupart des personnes qui les liront. En cela, comme en d'autres choses, Térence lui doit servir de modèle. Ce poëte n'écrivoit pas pour se satisfaire seulement, ou pour satisfaire un petit nombre de gens choisis; il avoit pour but: Populo at placerent quas fecisset fabulas.

# PRÉFACE DE LA FONTAINE

POUR LA SECONDE ÉDITION DU PREMIER LIVRE DE SES CONTES. - 1665.

J'avois résolu de ne consentir à l'impression de ces Contes qu'après que j'y pourrois joindre ceux de Boccace qui sont le plus à mon goût; mais quelques personnes m'ont conseillé de donner dès à présent ce qui me reste de ces bagatelles, afin de ne pas laisser refroidir la curiosité de les voir, qui est encore en son premier feu. Je me suis rendu à cet avis sans beaucoup de peine, et j'ai cru pouvoir profiter de l'occasion. Non seulement cela m'est permis, mais ce seroit vanité à moi de mépriser un tel avantage. Il me suffit de ne pas vouloir qu'on impose en ma faveur à qui que ce soit, et de suivre un chemin contraire à celui de certaines gens, qui ne s'acquièrent des amis que pour s'acquérir des suffrages par leur moyen; créatures de la cabale, bien différents de cet Espagnol qui se piquoit d'être fils de ses propres œuvres. Quoique j'aie autant de besoin de ces artifices que pas un autre, je ne saurois me résoudre à les employer : seulement je m'accommoderai, s'il m'est possible, au goût de mon siècle, instruit que je suis par ma propre expérience qu'il n'y a rien de plus nécessaire. En effet, on ne peut pas dire que toutes saisons soient favorables pour toutes sortes de livres. Nous avons vu les rondeaux, les métamorphoses, les bouts-rimés, régner tour à tour; maintenant ces galanteries sont hors de mode, et personne ne s'en soucie : tant il est certain que ce qui plait en un temps peut ne pas plaire en un autre! Il n'appartient qu'aux ouvrages vraiment solides, et d'une souveraine beauté, d'être bien reçus de tous les esprits et dans tous les siècles, sans avoir d'autre passe-port que le seul mérite dont ils sont pleins.

Comme les miens sont fort éloignés d'un si haut degré de perfection, la prudence veut que je les garde en mon cabinet, à moins que de bien prendre mon temps pour les en tirer. C'est ce que j'ai fait ou que i'ai cru faire dans cette seconde édition, où je n'ai ajouté de nouveaux contes, que parce qu'il m'a semblé qu'on étoit en train d'y prendre plaisir. Il y en a que j'ai étendus, et d'autres que j'ai accourcis, seulement pour diversisier et me rendre moins ennuyeux. On en trouvera même quelques uns que j'ai prétendu mettre en épigrammes. Tout cela n'a fait qu'un petit recueil aussi peu considérable par sa grosseur que par la qualité des ouvrages qui le composent. Pour le grossir, j'ai tiré de mes papiers je ne sais quelle imitation des Arrêts d'Amour, avec un fragment où l'on me raconte le tour que Vulcain fit à Mars et à Vénus, et celui que Mars et Vénus lui avoient fait. Il est vrai que ces deux pièces n'ont ni le sujet ni le caractère du tout semblables au reste du livre; mais, à mon sens, elles n'en sont pas entièrement éloignées. Quoi que c'en soit, elles passeront : je ne sais même si la variété n'étoit point plus à rechercher en cette rencontre qu'un assortiment si exact.

Mais je m'amuse à des choses auxquelles on ne prendra peut-être pas garde, tandis que j'ai lieu d'appréhender des objections bien plus importantes. On m'en peut faire deux principales: l'une, que ce livre est licencieux; l'autre, qu'il n'épargne pas assez le beau sexe. Quant à la première, je dis hardiment que la nature du conte le vouloit ainsi; étant une loi indispensable, selon Horace, ou plutôt

selon la raison et le sens commun, de se conformer aux choses dont on écrit. Or, qu'il ne m'ait été permis d'écrire de celles-ci, comme tant d'autres l'ont fait et avec succès, je ne crois pas qu'on le mette en doute; et l'on ne me sauroit condamner que l'on ne condamne aussi l'Arioste devant moi, et les anciens devant l'Arioste. On me dira que j'eusse mieux fait de supprimer quelques circonstances, on tout au moins de les déguiser. Il n'y avoit rien de plus facile; mais cela eut affoibli le conte et lui auroit ôté de sa grace. Tant de circonspection n'est nécessaire que dans les ouvrages qui promettent beaucoup de retenue dès l'abord, ou par leur sujet, ou par la manière dont on les traite. Je confesse qu'il faut garder en cela des bornes, et que les plus étroites sont les meilleures : aussi faut-il m'avouer que trop de scrupule gâteroit tout. Qui voudroit réduire Boccace à la même pudeur que Virgile ne feroit assurément rien qui vaille, et pècheroit contre les lois de la bienséance en prenant à tâche de les observer. Car, afin que l'on ne s'y trompe pas, en matière de vers et de prose, l'extrême pudeur et la bienséance sont deux choses bien différentes. Cicéron fait consister la dernière à dire ce qu'il est à propos qu'on dise cu égard au lieu, au temps, et aux personnes qu'on entretient. Ce principe une fois posé, ce n'est pas une faute de jugement que d'entretenir les gens d'aujourd'hui de contes un peu libres. Je ne pèche pas

non plus en cela contre la morale. S'il y a quelque chose dans nos écrits qui puisse faire impression sur les ames, ce n'est nullement la gaieté de ces contes; elle passe légèrement : je craindrois plutôt une douce mélancolie, où les romans les plus chastes et les plus modestes sont très capables de nous plonger, et qui est une grande préparation pour l'amour. Quant à la seconde objection, par laquelle on me reproche que ce livre fait tort aux femmes, on auroit raison si je parlois séricusement; mais qui ne voit que ceci est jeu, et par conséquent ne peut porter coup? Il ne faut pas avoir peur que les mariages en soient à l'avenir moins fréquents, et les maris plus fort sur leur garde. On me peut encore objecter que ces contes ne sont pas fondés, ou qu'ils ont partout un fondement aisé à détruire; enfin, qu'il y a des absurdités, et pas la moindre teinture de vraisemblance. Je réponds en peu de mots que j'ai mes garants; et puis, ce n'est ni le vrai ni le vraisemblable qui font la beauté et la grace de ces chosesci : c'est sculement la manière de les conter.

Voilà les principaux points sur quoi j'ai cru être obligé de me défendre. l'abandonne le reste aux censeurs: aussi bien seroit-ce une entreprise infinie que de prétendre répondre à tout. Jamais la critique ne demeure court, ni ne manque de sujets de s'exercer: quand ceux que je puis prévoir lui seroient ôtés, elle en auroit bientôt tronvé d'autres.



# LIVRE PREMIER.

### I. JOCONDE.

MOUVELLE TIBÉE DE L'ABIOSTE.

Jadis régnoit en Lombardie
Un prince aussi beau que le jour,
Et tel que des beautés qui régnoient à sa cour
La moitié lui portoit envie;
L'autre moitié brûloit pour lui d'amour.
Un jour, en se mirant: Je fais, dit-il gageure
Qu'il n'est mortel dans la nature
Qui me soit égal en appas,
Et gage, si l'on veut, la meilleure province
De mes états;
Et s'il s'en rencontre un, je promets, foi de prince,
De le traiter si bien, qu'il ne s'en plaindra pas.

A ce propos s'avance un certain gentilhomme
D'auprès de Rome.
Sire, dit-il, si votre majesté
Est curieuse de beauté,
Qu'elle fasse venir mon frère:
Aux plus charmants il n'en doit guère;
Je m'y connois un peu, soit dit sans vanité.
'l'outefois, en cela pouvant m'ètre flatté,

Que je n'en sois pas cru, mais les cœurs de vos dames. Du soin de guérir leurs flammes Il vous soulagera, si vous le trouvez bon : Car de pourvoir vous seul au tourment de chacune, Outre que tant d'amour vous seroit importune, Vous n'auriez jamais fait; il vous faut un second.

Là dessus Astolphe répond: (C'est ainsi qu'on nommoit ce roi de Lombardie) Votre discours me donne une terrible envie De connoître ce frère: amenez-le-nous donc. Voyons si nos beautés en seront amoureuses, Si ses appas le mettront en crédit; Nous en croirons les connoisseuses, Comme très bien vous avez dit.

Le gentilhomme part et va querir Joconde: (C'est le nom que ce frère avoit) A la campague il vivoit, Loin du commerce du monde : Marié depuis peu; content, je n'en sais rien. Sa femme avoit de la jeunesse, De la beauté, de la délicatesse; Il ne tenoit qu'à lui qu'il ne s'en trouvât bien. Son frère arrive, et lui fait l'ambassade; Enfin il le persuade. Joconde d'une part regardoit l'amitié D'un roi puissant, et d'ailleurs fort aimable; Et d'autre part aussi sa charmante moitié Triomphoit d'être inconsolable, Et de lui faire des adieux A tirer les larmes des yeux.

Quoi! tu me quittes! disoit-elle:
As-tu bien l'ame assez cruelle
Pour préférer à ma constante amour
Les faveurs de la cour?
Tn sais qu'à peine elles durent un jour;
Qu'on les conserve avec inquiétude,
Pour les perdre avec désespoir.
Si tu te lasses de me voir,
Songe au moins qu'en ta solitude
Le repos règne jour et nuit;
Que les ruisseaux n'y font du bruit
Qu'afin de t'inviter à fermer la paupière.
Crois-moi, ne quitte point les hôtes de tes bois,

Ces fertiles vallons, ces ombrages si cois, Enfin moi, qui devrois me nommer la première: Mais ce n'est plus le temps; tu ris de mon amour: Va, cruel, va montrer ta beauté singulière; Je mourrai, je l'espère, avant la fin du jour.

L'histoire ne dit point ni de quelle manière Joconde put partir, ni ce qu'il répondit,

Ni ce qu'il fit, ni ce qu'il dit;
Je me tais done aussi, de crainte de pis faire.
Disons que la douleur l'empécha de parler;
C'est un fort bon moyen de se tirer d'affaire.
Sa femme, le voyant tout prêt de s'en aller,
L'accable de baisers, et, pour comble, lui donne

Un bracelet de facon fort mignonne, En lui disant: Ne le perds pas, Et qu'il soit toujours à ton bras, Pour te ressouvenir de mon amour extrême; It est de mes cheveux, je l'ai tissu moi-même:

Et voilà de plus mon portrait Que j'attache à ce bracelet.

Vous autres bonnes gens eussiez cru que la dame Une heure après cût rendu l'ame;

Moi, qui sais ce que c'est que l'esprit d'une femme, Je m'en serois à bon droit défié.

Joconde partit donc; mais ayant oublié Le bracelet et la peinture, Par je ne sais quelle aventure,

Le matin meme il s'en souvient:
Au grand galop sur ses pas il revient,
Ne sachant quelle excuse il feroit à sa femme.
Sans rencontrer personne, et sans être entendu,
Il monte dans sa chambre, et voit près de la dame
Un lourdaud de valet sur son sein êtendu.

Tous deux dormoient. Dans cet abord, Joconde Voulut les envoyer dormir en l'autre monde:

Mais cependant il n'en fit rien;
Et mon avis est qu'il fit bien.
Le moins de bruit que l'on peut faire
En telle affaire
Est le plus sûr de la moitié.
Soit par prudence ou par pitié,
Le Romain ne tua personue.
D'éveiller ces amants, il ne le falloit pas;
Car son honueur l'obligcoit en ce cas
De leur donner le trépas.
Vis, méchante, dit-il tout bas;
A ton remords je t'abandonne.

Joconde là dessus se remet en chemin, Révant à son malheur tout le long du voyage. Bien souvent il s'écrie, au fort de son chagrin: Eucor si c'étoit un blondin, Je me consolerois d'un si sensible outrage; Mais un gros lourdaud de valet!

C'est à quoi j'ai plus de regret: Plus j'y pense, et plus j'en enrage. Ou l'amour est aveugle, ou bien il n'est pas sage D'avoir assemblé ces amants.

Ce sont, hélas! ses divertissements; Et possible est-ce par gageure Qu'il a causé cette aventure.

Le souvenir fàcheux d'un si perfide tour Altéroit fort la beauté de Joconde : Ce n'étoit plus ce miracle d'amour Qui devoit charmer tout le monde. Les dames le voyant arriver à la cour,
Dirent d'abord: Est-ce là ce Narcisse
Qui prétendoit tous nos cœurs enchalner?
Quoi! le pauvre homme a la jaunisse!
Ce n'est pas pour nous la donner.
A quel propos nous amener
Un galant qui vieut de jeûner
La quarantaine?

On se fât bien passé de prendre tant de peine.

Astolphe étoit ravi; le frère étoit confus,
Et ne savoit que penser la dessus;
Car Joconde cachoit avec un soin extrême
La cause de sou ennui.
On remarquoit pourtant en lui,
Malgré ses yeux cavés et son visage blème,
De fort beaux traits, mais qui ne plaisoient point,
Faute d'éclat et d'embonpoint.

Amour en eut pitié : d'ailleurs cette tristesse Faisoit perdre à ce dieu trop d'encens et de vœux; L'un des plus grands suppôts de l'empire amoureux Consumoit en regrets la fleur de sa jeunesse. Le Romain se vit donc à la fin soulagé Par le même pouvoir qui l'avoit affligé. Car un jour, étant scul en une galerie, Lieu solitaire et tenu fort secret, Il enteudit en certain cabinet, Dont la cloison n'étoit que de menuiserie, Le propre discours que voici: Mon cher Curtade, mon souci, J'ai beau t'aimer, tu n'es pour moi que glace: Je ne vois pourtant, Dieu merci, Pas une beauté qui m'efface: Cent conquérants voudroient avoir ta place;

L'ent conquerants voudroient avoir ta place
Et tu sembles la mépriser,
Aimant beaucoup mieux t'amuser
A jouer avec quelque page
Au lansquenet,

Que me venir trouver seule en ce cabinet. Dorimène tantôt t'en a fait le message; Tu t'es mis contre elle à jurer,

A la maudire, à murmurer, Et n'as quitté le jeu que ta main étant faite, Sans te mettre en souci de ce que je souhaite! Qui fut bien étouné? ce fut notre Romain.

Je donnerois jusqu'a demain
Pour deviner qui tenoit ce langage,
Et quel étoit le personnage
Qui tenoit tant son quant à moi.
Ce bel Adou étoit le nain du roi,
Et son amante étoit la reine.
Le Romain, sans beaucoup de peine,

Les vit en approchant les yeux Des fentes que le bois laissoit en divers lieux. Ces amants se fioient au soin de Dorimène; Seule elle avoit toujours la clef de ce licu-là:

Mais la laissant tomber, Joconde la trouva,
Puis s'en servit, puis en tira
Consolation non petite;
Car voici comme il raisonna:
Je ne suis pas le scul; et puisque même on quitte
Un prince si charmant pour un nain contrefait,

Il ne faut pas que je m'irrite D'être quitté pour un valet.

Ce penser le console, il reprend tous ses charmes; Il devient plus beau que jamais: Telle pour lui verse des larmes Qui se moquoit de ses attraits. C'est à qui l'aimera ; la plus prude s'en pique: Astolphe y perd mainte pratique. Cela n'en fut que mieux ; il en avoit assez. Retournons aux amants que nous avons laissés.

Après avoir tout vu, le Romain se retire,
Bien empêché de ce secret.
Il ne fant à la cour ni trop voir, ni trop dire;
Et pen se sont vantés du don qu'on leur a fait
Pour une semblable nouvelle.
Mais quoi! Joconde aimoit avecque trop de zèle
Un prince libéral qui le favorisoit,
Pour ne pas l'avertir du tort qu'on lui faisoit.
Or, comme avec les rois il faut plus de mystère
Qu'avecque d'autres gens sans doute il n'en faudroit,
Et que de but en blanc leur parler d'une affaire
Dont le discours leur doit déplaire,
Ce seroit être maladroit;

Pour adoucir la chose, il fallut que Joconde
Depuis l'origine du monde
Fit un dénombrement des rois et des Césars
Qui, sujets comme nous à ces communs hasards,
Malgré les soins dont leur grandeur se pique,
Avoient vu leurs femmes tomber
En telle ou semblable pratique,
Et l'avoient vu sans succomber
A la douleur, sans se mettre en colère,
Et sans en faire pire chère.

Moi qui vous parle, sire, ajouta le Romain,
Le jour que pour vous voir je me mis en chemin,
Je fus forcé, par mon destin,
De reconnoître cocuage
Pour un des dieux du mariage,
Et comme tel, de lui sacrifier.
Là dessus il conta, sans en rien oublier,
Toute sa déconvenue;
Puis vint à celle du roi.

Mais la chose, pour être crue,
Mérite bien d'être vue:
Menez-moi donc sur les lieux.
Cela fut fait; et de ses propres yeux
Astolphe vit des merveilles,
Comme il en entendit de ses propres oreilles.
L'énormité du fait le rendit si confus,
Que d'abord tous ses sens demeurèrent perdus;
Il fut comme accablé de ce cruel outrage:

Je vous tiens, dit Astolphe, homme digne de foi;

Mais bientôt il le prit en homme de courage, En galant homme, et, pour le faire court, En véritable homme de cour. Nos femmes, ce dit-il, nous en ont donné d'une; Nous voici lâchement trabis: Vengeons-nous-en, et courons le pays;

Cherchons partout notre fortune. Pour réussir dans ce dessein, Nous changerons nos noms; je laisserai mon train;

Nous changerons nos noms; je laisserai mon tri Je me dirai votre cousin, Et vous ne me rendrez aucune déférence: Nous en ferons l'amour avec plus d'assurance, Plus de plaisir, plus de commodité, Que si j'étois suivi selon ma qualité. Joconde approuva fort le dessein du voyage. Il nous faut dans notre équipage, Continua le prince, avoir un livre blanc,
Pour mettre les noms de celles
Qui ne seront pas rebelles,
Chacune selon son rang.
Je consens de perdre la vie,
Si, devant que sortir des confins d'Italie,
Tout notre livre ne s'emplit,
Et si la plus sévère à nos vœux ne se range.
Nous sommes beaux; nous avons de l'esprit;
Avec cela bonnes lettres de change:
Il faudroit être bien étrange
Pour résister à tant d'appas,
Et ne pas tomber dans les lacs
De gens qui sèmeront l'argent et la fleurette,
Et dont la personne est bien faite.

Leur bagage étant prêt, et le livre surtout, Nos galants se mettent en voie. Je ne viendrois jamais à bout De nombrer les faveurs que l'amour leur envoie : Nouveaux objets, nouvelle proie: Heureuses les beautés qui s'offrent à leurs yeux! Et plus heureuse encore celle qui peut leur plaire! Il n'est, en la plupart des lieux, Femme d'échevin ni de maire, De podestat, de gouverneur, Qui ne tienne à fort grand honneur D'avoir en leur registre place. Les cœurs que l'on croyoit de glace Se fondent tous à leur abord. J'entends déjà maint esprit fort M'objecter que la vraisemblance N'est pas en ceci tout-à-fait. Car, dira-t-on, quelque parfait Que puisse être un galant dedans cette science, Encor faut-il du temps pour mettre un cœur à bien. S'il en faut, je n'en sais rien; Ce n'est pas mon métier de cajoler personne:

Je le rends comme on me le donne; Et l'Arioste ne ment pas. Si l'on vouloit à chaque pas Arrêter un conteur d'histoire, Il n'auroit jamais fait : suffit qu'en pareil cas Je promets à ces gens quelque jour de les croire.

Quand nos aventuriers eurent goûté de tout,
(De tout un peu, c'est comme il faut l'entendre:)
Nous mettrons, dit Astolphe, autant de œurs à bout
Que nous voudrons en entreprendre;
Mais je tiens qu'il vaut mieux attendre.
Arrêtons-nous pour un temps quelque part,
Et cela plus tôt que plus tard;
Car en amour, comme à la table,
Si l'on en croit la Faculté,
Diversité de mets peut nuire à la santé.

Diversité de mets peut nuire à la santé. Le trop d'affaires nous accable. Ayons quelque objet en commun; Pour tous les deux c'est assez d'un.

l'y consens, dit Joconde; et je sais une dame
Près de qui nous aurons toute commodité.
Elle a beaucoup d'esprit, elle est belle, elle est femme
D'un des premiers de la cité.
Rien moins, reprit le roi; laissons la qualité:
Sous les cotillons des grisettes
Peut loger autant de beauté

Que sous les jupes des coquettes. D'ailleurs il n'y faut point faire tant de façon. Ètre en continuel soupçon,
Dépendre d'une humeur fière, brusque, ou volage,
Chez les dames de haut parage
Ces choses sont à craindre, et bien d'autres encor:
Une grisette est un trésor;
Car, sans se donner de la peine,
Et sans qu'aux bals on la promène,
On en vient aisément à bout;
On lui dit ce qu'on veut, bien souvent rien du tout.
Le point est d'en trouver une qui soit fidèle:
Choisissons-la toute nouvelle,
Qui ne connoisse encor ni le mal ni le bien.

Prenons, dit le Romain, la fille de notre hôte; Je la tiens pucelle sans faute, Et si pucelle, qu'il n'est rien De plus puceau que cette belle: Sa poupée en sait autant qu'elle.

Jy songeois, dit le roi; parlons-lui dès ce soir. Il ne s'agit que de savoir Qui de nous doit donner à cette jouvencelle, Si son cœur se rend à nos vœux, La première leçon du plaisir amoureux. Je sais que cet bonneur est pure fantaisie; Toutefois, étaut roi, on me le doit cèder: Du reste il est aisé de s'en accommoder.

Si c'étoit, dit Joconde, une cérémonie,
Vous auriez droit de prétendre le pas;
Mais il s'agit d'un autre cas:
Tirons au sort; c'est la justice;
Deux pallles en feront l'office.
De la chape à l'évêque, hélas i ils se battoient
Les bonnes gens qu'ils étoient!
Quoi qu'il en soit, Joconde eut l'avantage
Du prétendu pucelage.

La belle étant venue en leur chambre le soir Pour quelque petite affaire, Nos deux aventuriers près d'eux la firent seoir, Louèrent sa beauté, tâchèrent de lui plaire, Firent briller une bague à ses yeux. A cet objet si précieux Son cœur fit peu de résistance : Le marché se conclut; et dès la même nuit, Toute l'hôtellerie étant dans le silence. Elle les vient trouver sans bruit. Au milieu d'eux ils lui font prendre place, Tant qu'enfin la chose se passe Au grand plaisir des trois, et surtout du Romain, Qui crut avoir rompu la glace. Je lui pardonne, et c'est en vain Que de ce point on s'embarrasse. Car il n'est si sotte, après tout, Qui ne puisse venir à bout De tromper à ce jeu le plus sage du monde: Salomon, qui grand clerc étoit, Le reconnoit en quelque endroit,

Crut qu'Astolphe y perdoit beaucoup. Tout alla bien, et maître pucelage Joua des mieux son personnage. Un jeune gars pourtant eu avoit essayé. Le temps, à cela près, fut fort bien employé, Et si bien que la fille en demeura contente.

Dont il ne souvint pas au bon homme Joconde. Il se tint content pour le coup, Le jeune gars s'étonna fort Du refroidissement qu'il remarquoit en elle: Il se douta du fait, la guetta, la surprit, Et lui fit fort grosse querelle. Afin de l'apaiser la belle lui promit, Foi de fille de bien, que, sans aucune faute, Leurs hôtes délogés, elle lui donneroit Autant de rendez-vous qu'il en demanderoit. Je n'ai souci, dit-il, ni d'hôtesse ni d'hôte; Je veux cette nuit même, ou bien je dirai tout. Comment en viendrons-nous à bout?

Le lendemain elle le fut encor,

Et même encor la nuit suivante.

Dit la fille fort affligée:

De les aller trouver je me suis engagée;

Si j'y manque, adieu l'anneau

Que j'ai gagné bien et beau.

Faisons que l'anneau vous demeure,

Reprit le garcon tout à l'heure.

Dites-moi seulement, dorment-ils fort tous deux?

Oui, reprit-elle; mais entre eux

Il faut que toute nuit je demeure couchée; Et tandis que je suis avec l'un empéchée, L'autre attend sans mot dire, et s'endort bien souvent.

Tant que le siége soit vacant; C'est là leur mot. Le gars dit à l'instant : Je vous irai trouver pendant leur premier somme. Elle reprit : Ah! gardez-vous-en bien; Vous seriez un mauvais homme.

Non, non, dit-il, ne craignez rien, Et laissez ouverte la porte.

La porte ouverte elle laissa: Le galant viut, et s'approcha Des pieds du lit, puis fit en sorte Qu'entre les draps il se glissa; Et Dieu sait comme il se placa, Et comme enfin tout se passa. Et de ceci ni de cela Ne se douta le moins du monde Ni le roi lombard ni Joconde. Chacun d'eux pourtant s'éveilla, Bien étonné de telle aubade. Le roi lombard dit à part soi : Qu'a donc mangé mon camarade? Il en prend trop; et, sur ma foi, C'est bien fait s'il devient malade. Autant en dit de sa part le Romain. Et le garçon, ayant repris haleine, S'en douna pour le jour et pour le lendemain, Enfin pour toute la semaine :

Puis, les voyant tous deux rendormis à la fin, Il s'en alla de grand matin, Toujours par le même chemin, Et fut suivi de la donzelle, Qui craignoit fatigue nouvelle.

Eux éveillés, le roi dit au Romain:

Frère, dormez jusqu'à demain;
Vous en devez avoir envie,
Et n'avez à présent besoin que de repos.
Comment! ditle Romain: mais vous-même, à propos.
Vous avez fait tantôt une terrible vie.
Moi, ditle roi, j'ai toujours attendu;
Et puis, voyant que c'étoit temps perdu,
Que sans pitié ni conscience

Vous vouliez jusqu'au bout tourmenter ce tendron, Sans en avoir d'autre raison Que s'il vous cût plu, notre ami, J'aurois couru volontiers quelque poste; C'est été tout, n'ayant pas la riposte Ainsi que vous: qu'y feroit-on? Pour Dieu, reprit son compaguon, Cessez de vous railler, et changeons de matière. Je suis votre vassal; vous l'avez bien fait voir.

Je me suis, malgré moi, jusqu'au jour rendormi.

Que d'éprouver ma patience,

C'est assez que tantôt il vous ait plu d'avoir La fillette tout entière:

Disposez-en ainsi qu'il vous plaira;
Nous verrons si ce feu toujours vous durera.
Il pourra, dit le roi, durer toute ma vie,
Si j'ai beaucoup de nuits telles que celle-ci.
Sire, dit le Romain, trève de raillerie;
Donnez-moi mon congé, puisqu'il vous plait ainsi.
Astolphe se piqua de cette repartie;

Et leurs propos s'alloient de plus en plus aigrir,
Si le roi n'eût fait venir
Tout incontinent la belle.
Ils lui dirent: Jugez-nous,
Eu lui contant leur querelle.
Elle rougit, et se mit à genoux;
Leur confessa tout le mystère.
Loin de lui faire pire chère,
Ils en rirent tous deux: l'anneau lui fut donné,
Et maint bel écu couronné,
Dont peu de temps après on la vit mariée;

Et pour pucelle employée.

Ce fut par là que nos aventuriers
Mirent fin à leurs aventures,
Se voyant chargés de lauriers
Qui les rendront fameux chez les raccs futures;
Lauriers d'autant plus beaux qu'il ne leur en coûta
Qu'un peu d'adresse et quelques feintes larmes,
Et que, loin des dangers et du bruit des alarmes,
L'un et l'autre les remporta.

Tout fiers d'avoir conquis le cœur de tant de belles, Et leur livre étant plus que plein, Le roi lombard dit au Romain:

Retournons au logis par le plus court chemin. Si nos femmes sont inlidèles, Consolons-nous; bien d'autres le sont qu'elles.

La constellation changera quelque jour; Un temps viendra que le flambeau d'Amour

Un temps viendra que le flambeau d'Amour Ne brûlera les cœurs que de pudiques flammes : A présent on diroit que quelque astre malin Prend plaisir aux bons tours des maris et des femmes : D'ailleurs tout l'univers est plein

De maudits enchanteurs, qui des corps et des ames Font tout ce qu'il leur plait : savons-nous si ces gens, Comme ils sont traitres et méchants,

Et toujours ennemis soit de l'un soit de l'autre, N'ont point ensorcelé mon épouse et la vôtre;

Et si par quelque étrange cas Nous n'avons point eru voir chose qui n'étoit pas? Ainsi que bons bourgeois achevons notre vie, Chacun près de sa femme, et demeurons-en là. Peut-être que l'absence, ou bien la jalousie, Nous ont rendu leurs cœurs, que l'hymen nous ôta. Astolphe rencontra dans cette prophétie.

Nos deux aventuriers, au logis retournés, Furent très bien reçus, pourtant un peu grondés, Mais seulement par bienséance. L'un et l'autre se vit de baisers régalé; On se récompensa des pertes de l'absence, Il fut dansé, sauté, ballé, Et du nain nullement parlé, Ni du valet, comme je pense.
Chaque époux, s'attachant anprès de sa moitié, Vécut en grand soulas, en paix, en amitié, Le plus heureux, le plus content du monde. La reine à son devoir ne manqua d'un seul point: Autant en fit la femme de Joconde: Autant en font d'autres qu'on ne sait point.

### II. RICHARD MINUTOLO.

NOUVELLE TIRÉE DE BOCCACE.

C'est de tout temps qu'à Naples on a vu Régner l'amour et la galanterie. De beaux objets cet état est pourvu Mieux que pas un qui soit en Italie. Femmes y sont qui font venir l'envie D'ètre amoureux quand on ne voudroit pas.

Une surtout ayant beaucoup d'appas Eut pour amont un jeune gentilbomme Qu'on appeloit Richard Minutolo. Il n'étoit lors de Paris jusqu'à Rome Galant qui sût si bien le numéro Force lui fut, d'autant que cette belle (Dont sous le nom de madame Catelle Il est parlé dans le Décaméron ) Fut un long temps si dure et si rebelle, Que Minutol n'en sut tirer raison. Que fait-il donc? Comme il voit que son zèle Ne produit rien, il feint d'être guéri; Il ne va plus chez madame Catelle: Il se déclare amant d'une autre belle : ll fait semblant d'en être favori. Catelle on rit; pas grain de jalousie: Sa concurrente étoit sa bonue amic. Si bien qu'un jour qu'ils étoient en devis, Minutolo, pour lors de la partie, Comme en passant, mit dessus le tapis Certains propos de certaines coquettes, Certain mari, certaines amourettes, Qu'il controuva sans personne nommer; Et fit si bien que madame Catelle De son époux commence à s'alarmer, Entre en soupçon, prend le morceau pour elle. Tant en fut dit que la pauvre femelle, Ne pouvant plus durer en tel tourment, Voulut savoir de son défunt amant, Ou'elle tira dedans une ruelle, De quelles gens il entendoit parler, Qui, quoi, comment, et ce qu'il vouloit dire. Vous avez eu, lui-dit-il, trop d'empire Sur mon esprit, pour vous dissimuler. Votre mari voit madame Simonne; Vous counoissez la galante que c'est: Je ne le dis pour offenser personne; Mais il y va tant de votre intérêt, Que je n'ai pu me taire davantage. Si je vivois dessous votre servage Comme autrefois, je me garderois bien De vous tenir un semblable langage, Qui de ma part ne seroit bon à rien. De ses amants toujours on se mélie.

Vous penseriez que par supercherie Je vous dirois du mal de votre époux; Mais, grace à Dieu, je ne veux rien de vous: Ce qui me meut n'est du tout que bon zèle. Depuis un jour j'ai certaine nouvelle Que votre époux, chez Janot le baigneur, Doit se trouver avecque sa donzelle. Comme Janot n'est pas fort grand seigneur, Pour cent ducats vous lui ferez tout dire; Pour cent ducats il fera tout aussi. Vous pouvez donc tellement vous conduire, Ou'au rendez-vous trouvant votre mari, Il sera pris sans pouvoir s'en dédire. Voici comment. La dame a stipulé Qu'en une chambre où tout sera fermé L'on les mettra; soit craignant qu'on n'ait vue Sur le baigneur; soit que, sentant son cas, Simonne encor n'ait toute honte bue. Prenez sa place, et ne marchandez pas: Gagnez Janot; donnez-lui cent ducats; Il vous mettra dedans la chambre noire, Non pour jeuner, comme vous pouvez croire; Trop bien ferez tout ce qu'il vous plaira. Ne parlez point; vous gâteriez l'histoire; Et vous verrez comme tout en ira.

L'expédient plut très fort à Catelle. De grand depit Richard elle interrompt. Je vous entends, c'est assez, lui dit-clle, Laissez-moi faire; et le drôle et sa belle Verront beau jeu si la corde ne rompt. Pensent-ils donc que je sois quelque buse? Lors pour sortir elle prend une excuse, Et tout d'un pas s'en va trouver Janot A qui Richard avoit donné le mot. L'argent fait tout : si l'on en prend en France Pour obliger en de semblables cas, On peut juger avec grande apparence Qu'en Italie on n'en refuse pas. Pour tout carquois, d'une large escarcelle En ce pays le dieu d'amour se sert. Janot en prend de Richard, de Catelle; Il en eût pris du grand diable d'enfer. Pour abréger, la chose s'exécute Comme Richard s'étoit imaginé. Sa maîtresse eut d'abord quelque dispute Avec Janot qui fit le réservé : Mais, en voyant bel argent bien compté, Il promet plus que l'on ne lui demande.

Le temps venu d'aller au rendez-vous, Minutolo s'y rend seul de sa bande; Entre en la chambre, et n'y trouve aucuns trous Par où le jour puisse nuire à sa flamme. Guère n'attend : il tardoit à la dame D'y rencontrer son perfide d'époux, Bien préparée à lui chanter sa gamme. Pas n'y manqua; l'on peut s'en assurer. Dans le lieu dit Janot la sit entrer. Là ne trouva ce qu'elle alloit chercher, Point de mari, point de dame Simonne, Mais au lieu d'eux Minutol en personne, Qui sans parler se mit à l'embrasser. Quant au surplus, je le laisse à penser: Chacun s'en doute assez sans qu'on le dic. De grand plaisir notre amant s'extasie. Que si le jeu plut beaucoup à Richard, Catelle aussi, toute rancune à part,

Le laissa faire, et ne voulut mot dire. Il en profite, et se garde de rire; Mais toutefois ce n'est pas sans effort. De figurer le plaisir qu'a le sire, Il me faudroit un esprit bien plus fort: Premièrement il jouit de sa belle; En second lieu il trompe une cruelle, Et croit gagner les pardons en cela.

Mais à la fin Catelle s'emporta. C'est trop souffrir, traître! ce lui dit-elle; Je ne suis pas celle que tu prétends. Laisse-moi là, sinon à belles dents Je te déchire et te saute à la vue. C'est donc cela que tu te tiens en mue, Fais le malade et te plains tous les jours, Te réservant sans doute à tes amours? Parle, méchant, dis-moi, suis-je pourvue De moins d'appas, ai-je moins d'agrément, Moins de beauté, que ta dame Simonne? Le rare oiseau! & la belle friponne! T'aimois-je moins? Je te hais à présent; Et plût à Dieu que je t'eusse vu pendre! Pendant cela Richard pour l'apaiser La caressoit, tâchoit de la baiser; Mais il ne put, elle s'en sut défendre. Laisse-moi là! se mit-elle à crier; Comme un enfant penses-tu me traiter? N'approche point, je ne suis plus ta femme; Rends-moi mon bien: va-t'en trouver ta dame; Va, déloyal, va-t'en, je te le dis! Je suis bien sotte et bien de mon pays De te garder la foi de mariage! A quoi tient-il que, pour te rendre sage, Tout sur-le-champ je n'envoye querir Minutolo, qui m'a si fort chérie? Je le devrois afin de te punir; Et, sur ma foi, j'en ai presque l'envie.

A ce propos le galant éclata. Tu ris, dit-elle : o dieux! quelle insolence! Rougira-t-il? Voyons sa contenance. Lors de ses bras la belle s'échappa, D'une senètre à tâtons approcha, L'ouvrit de force, et fut bien étonnée Quand elle vit Minutol son amant. Elle tomba plus d'à demi pâmée. Ah! qui t'eut cru, dit-elle, si méchant? Que dira-t-on? me voilà diffamée! Qui le saura? dit Richard à l'instant: Janot est sûr, j'en réponds sur ma vie. Excusez douc si je vous ai trahie; Ne me sachez mauvais gré d'un tel tour : Adresse, force, et ruse, et tromperie, Tout est permis en matière d'amour. J'étois réduit avant ce stratagème A vous servir sans plus pour vos beaux yeux: Ai-je failli de me payer moi-même? L'eussiez-vous fait? Non, sans doute; et les dieux En ce rencontre ont tout fait pour le mieux. Je suis content: vous n'êtes point coupable: Est-ce de quoi paraître inconsolable! Pourquoi gémir? J'en connois, Dieu merci, Qui voudroient bien qu'on les trompât ainsi.

Tout ce discours n'apaisa point Catelle; Elle se mit à pleurer tendrement. En cet état elle parut si belle,

Que Minutol, de nouveau s'enflammant. Lui prit la main. Laisse-moi, lui dit-clle; Contente-toi: veux-tu donc que j'appelle Tous les voisins, tous les gens de Janot? Ne faites point, dit-il, cette folie: Votre plus court est de ne dire mot: Pour de l'argent, et non par tromperie (Comme le monde est à présent bâti), L'on vous croiroit venue en ce lieu-ci. Que si d'ailleurs cette supercherie Alloit jamais jusqu'à votre mari. Quel déplaisir! songez-y, je vous prie : En des combats n'engagez point sa vie; Je suis du moins aussi mauvais que lui. A ces raisons enfin Catelle cède. La chose étant, poursuit-il, sans remède, Le mieux sera que vous vous consoliez N'y pensez plus. Si pourtant vous vouliez... Mais bannissons bien loin cette espérance: Jamais mon zèle et ma persévérance N'ont eu de vous que mauvais traitement... Si vous vouliez, vous feriez aisément Que le plaisir de cette jouissance Ne seroit pas, comme il est, imparfait: Que reste-t-il? le plus fort en est fait. Tant bien sut dire et prêcher, que la dame Séchant ses yeux, rassérénant son ame, Plus doux que miel à la fin l'écouta. D'une faveur en une autre il passa, Eut un souris, puis après autre chose, Puis un baiser, puis autre chose encor; Tant que la belle, après un peu d'effort, Vient à son point, et le drôle en dispose. Heureux cent fois plus qu'il n'avoit été: Car quand l'amour d'un et d'autre côté Veut s'entremettre, et prend part à l'affaire, Tout va bien mieux, comme m'ont assuré Ceux que l'on tient savants en ce mystère.

Ainsi Richard jouit de ses amours, Vécut content, et fit force bons tours, Dont celui-ci peut passer à la montre. Pas ne voudrois en faire un plus rusé: Que plût à Dieu qu'en certaine rencontre D'un pareil cas je me fusse avisé!

### III. LE COCU BATTU ET CONTENT.

NOUVELLE TIRÉE DE BOCCACE.

N'a pas long-temps, de Rome revenoit Certain cadet qui n'y profita guère, Et volontiers en chemin séjournoit, Quand par hasard le galant rencontroit Bon vin, bon gite et belle chambrière. Avint qu'un jour, en un bourg arrêté, Il vit passer une dame jolie, Leste, pimpante, et d'un page suivie; Et la voyant il en fut enchanté, La convoita, comme bien savoit faire. Prou de pardons il avoit rapporté; De vertu peu: chose assez ordinaire. La dame étoit de gracienx maintien, De doux regard, jeune, fringante et belle, Somme qu'enfin il ne lui manquoit rien, Fors que d'avoir un ami digne d'elle. Tant se la mit le drôle en la cervelle, Que dans sa peau peu ni point ne duroit: Et s'informant comment on l'appeloit: C'est, lui dit-on, la dame du village; Messire Bon l'a prise en mariage, Quoiqu'il n'ait plus que quatre cheveux gris: Mais, comme il est des premiers du pays, Son bien supplée au défaut de son âge.

Notre cadet tout ce détail apprit, Dont il concut espérance certaine. Voici comment le pèlerin s'y prit. Il renvoya dans la ville prochaine Tous ses valets, puis s'en fut au château; Dit qu'il étoit un jeune jouvenceau Qui cherchoit maître, et qui savoit tout faire. Messire Bon, fort content de l'affaire, Pour fauconnier le loua bien et beau, Non toutefois sans l'avis de sa femme. Le fauconnier plut très fort à la dame: Et n'étant homme en tel pourchas nouveau, Guère ne mit à déclarer sa flamme. Ce fut beaucoup; car le vieillard étoit Fou de sa femme, et fort peu la quittoit, Sinon les jours qu'il alloit à la chasse Son fauconnier, qui pour lors le suivoit, Eût demeuré volontiers en sa place; La jeune dame en étoit bien d'accord; Ils n'attendoient que le temps de mieux faire. Quand je dirai qu'il leur en tardoit fort, Nul n'osera sontenir le contraire.

Amour enfin, qui prit à cœur l'affaire, Leur inspira la ruse que voici. La dame dit un soir à son mari : Qui croyez-vons le plus rempli de zèle De tous vos gens? Ce propos entendu, Messire Bon lui dit : J'ai toujours cru Le fauconnier garçon sage et fidèle; Et c'est à lui que plus je me firois. Vous auriez tort, repartit cette belle; C'est un méchant : il me tint l'autre fois Propos d'amour, dont je fus si surprise, Que je pensai tomber tout de mon haut; Car qui croiroit une telle entreprise? Dedans l'esprit il me vint aussitôt De l'étrangler, de lui manger la vue: Il tint à peu; je n'en fus retenue Que pour n'oser un tel cas publier; Même, à dessein qu'il ne le pût nier, Je fis semblant d'y vouloir condescendre; Et cette nuit, sous un certain poirier, Dans le jardin je lui dis de m'attendre. Mon mari, dis-je, est tonjours avec moi, Plus par amour que doutant de ma foi; Je ne me puis dépêtrer de cet homme, Sinon la nuit, pendant son premier somme: D'auprès de lui tâchant de me lever, Dans le jardin je vous irai trouver. Voilà l'état où j'ai laissé l'affaire.

Messire Bon se mit fort en colère. Sa femme dit: Mon mari, mon époux, Jusqu'à tantôt cachez votre courroux; Dans le jardin attrapez-le vous-même: Vous le pourrez trouver fort aisément; Le poirier est à main gauche en entrant. Mais il vous faut user de stratagème: Prenez ma jupe, et contrefaites-vous; Vous entendrez sou insolence extrème: Lors d'un bâton donnez-lui tant de coups, Que le galant demeure sur la place. Je suis d'avis que le friponneau fasse Tel compliment à des femmes d'honneur! L'époux retint cette leçon par cœur. One il ne fut une plus forte dupe Que ce vicillard, bon homme au demeurant.

Le temps venu d'attraper le galant,
Messire Bon se couvrit d'une jupe,
S'encornetta, courut incontinent
Dans le jardin, où ne trouva personne:
Garde n'avoit; car, tandis qu'il frissonne,
Claque des dents, et meurt quasi de froid,
Le pèlerin, qui le tout observoit,
Va voir la dame, avec elle se donne
Tout le bon temps qu'on a, comme je croi,
Lorsqu'amour seul étant de la partie,
Entre deux draps on tient femme jolie,
Femme jolie, et qui n'est point à soi.

Quand le galant, un assez bon espace Avec la dame eut été dans ce lieu, Force lui fut d'abandonner la place; Ce ne fut pas sans le vin de l'adieu. Dans le jardin il court en diligence. Messire Bon, rempli d'impatience, A tous moments sa paresse maudit. Le pèlerin, d'aussi loin qu'il le vit, Feignit de croire apercevoir la dame, Et lui cria: quoi donc! mechante femme, A ton mari tu brassois un tel tour. Est-ce le fruit de son parfait amour? Dieu soit témoin que pour toi j'en ai honte! Et de venir ne tenois quasi compte, Ne te croyant le cœur si perverti Que de vouloir tromper un tel mari. Or bien, je vois qu'il te faut un ami; Trouvé ne l'as en moi, je t'en assure. Si j'ai tiré ce rendez-vous de toi, C'est sculement pour éprouver ta foi. Et ne t'attends de m'induire à luxure : Grand pécheur suis ; mais j'ai là , Dieu merci , De ton honneur encor quelque souci. A monseigneur ferois-je un tel outrage? Pour toi, tu viens avec un front de page! Mais, foi de Dieu! ce bras te châtîra; Et monseigneur puis après le saura. Pendant ces mots l'époux pleuroit de joie, Et, tout ravi, disoit entre ses dents: Loué soit Dieu, dont la bonté m'envoie Femme et valet si chastes, si prudents! Ce ne fut tout, car à grands coups de gaule Le pèlerin vous lui froisse une épaule; De horions laidement l'accoutra; Jusqu'au logis ainsi le convoya. Messire Bon eut voulu que le zèle De son valet n'eût été jusque-la; Mais le voyant si sage et si fidèle, Le bon hommeau des coups se consola. Dedans le lit sa femme il retrouva; Lui conta tout, en lui disant : M'amie, Quand nous pourrions vivre cent ans encor, Ni vous ni moi n'aurions de notre vic Un tel valet; c'est sans doute un trésor. Dans notre bourg je veux qu'il prenne femme : A l'avenir traitez-le ainsi que moi. Pas n'y faudrai, lui repartit la dame; Et de eccije vous doune ma foi.

### IV. LE MARI CONFESSEUR.

CORTE TIRÉ DES CENT NOUVELLES NOUVELLES.

Messire Artus, sous le grand roi François, Alla servir aux guerres d'Italie;
Tant qu'il se vit, après maints beaux exploits, Fait chevalier en grand'eérémonie.
Son général lui chaussa l'éperon;
Dont il croyoit que le plus haut baron
Ne lui dût plus contester le passage.
Si s'en reviut tout fier en son village,
Où ne surprit sa femme en oraison.
Seule il l'avoit laissée à la maison;
Il la retrouve en bonne compagnie,
Dansant, sautant, menant joyeuse vie;
Et des muguets avec elle à foison.

Messire Artus ne prit goût à l'affaire; Et ruminant sur ce qu'il devoit faire: Depuis que j'ai mon village quitté, Si j'étois crû, dit-il, en dignité De cocuage et de chevalerie? C'est moitié trop : sachons la vérité. Pour ce s'avise, un jour de confrérie, De se vêtir en prêtre, et confesser. Sa femme vient à ses pieds se placer. De prime abord sout par la bonne dame Expédiés tous les péchés menus; Puis, à leur tour les gros étant venus, Force lui fut qu'elle changeat de gamme. Père, dit-elle, en mon lit sont reçus Un gentilhomme, un chevalier, un prêtre. Si le mari ne se fût fait connoître, Elle en alloit enfiler beaucoup plus; Courte n'étoit, pour sûr, la kyrielle.

Son mari done l'interrompt là dessus, Dont bien lui prit. Ah! dit-il, infidèle! Un prêtre même! A qui crois-tu parler? A mon mari, dit la fausse femelle, Qui d'un tel pas se sut bien démêler. Je vous ai vu dans ce lieu vous couler, Ce qui m'a fait donter du badinage. C'est un grand cas qu'étaut homme si sage Vous n'ayez su l'énigme débrouiller! On vous a fait, dites-vous, chevalier; Auparavant vous étiez gentilhomme; Vous étes prêtre avecque ces habits. Béni soit Dieu! dit alors le bon homme; Je suis un sot de l'avoir si mal pris.

## V. LE SAVETIER.

Un savetier, que nous nommerons Blaise, Prit belle femme, et fut très avisé. Les bonnes gens, qui n'étoient à leur aise, S'en vont prier un marchand peu rusé Qu'il leur prétât, dessous honne promesse, Mi-muid de grain; ce que le marchand fait. Le terme échu, ce créancier les presse, Dieu sait pourquoi: le galant, en effet, Crut que par la baiseroit la commère. Vous avez trop de quoi me satisfaire, Ce lui dit-il, et sans débourser rien : Accordez-moi ce que vous savez bien. Je songerai, répond-elle, à la chose: Puis vient trouver Blaise tout aussitôt, L'avertissant de ce qu'on lui propose. Blaise lui dit : Parbicu! femme, il nous faut, Sans coup férir, rattraper notre somme. Tout de ce pas allez dire à cet homme Qu'il peut venir, et que je n'y suis point. Je veux ici me cacher tout à point. Avant le coup demandez la cédule; De la donner je ne crois qu'il recule; Puis tousserez, afin de m'avertir, Mais haut et clair, et plutôt deux fois qu'une. Lors de mon coin vous me verrez sortir Incontinent, de crainte de fortune.

Ainsi fut dit, ainsi s'exécuta;
Dont le mari puis après se vanta;
Si que chacun glosoit sur ce mystère.
Mieux eût valu tousser après l'alfaire,
Dit à la belle un des plus gros bourgeois;
Vous eussiez eu votre compte tous trois.
N'y manquez plus, sauf après de se taire.
Mais qu'en est-il, or ça, belle, entre nous?
Elle repond: Ah, monsieur! croyez-vous
Que nous avons tant d'esprit que vos dames?
Notez qu'illee, avec deux autres femmes,
Du gros bourgeois l'éponse étoit aussi.
Je pense bien, continua la belle,
Qu'en pareil cas madame en use ainsi:
Mais quoi! chacun n'est pas si sage qu'elle.

### VI. LES DEUX AMIS.

#### CONTR TIRÉ D'ATRÉSÉR.

Axiocus avec Alcibiades,
Jeunes, bien faits, galants et vigoureux,
Par bon accord, comme grands camarades,
En même nid furent pondre tous deux.
Qu'arrive-t-il? l'un de ces amoureux
Tant bien exploite antour de la donzelle,
Qu'il en naquit une fille si belle,
Qu'ils s'en vantoient tous deux également.
Le temps venu que cet objet charmant
Put pratiquer les leçons de sa mère,
Chacun des deux en voulut être amant;
Plus n'en voulut l'un ni l'autre être père.
Frère, dit l'un, ah! vous ne sauriez faire
Que cet enfant ne soit vous tout craché.
Parbieu, dit l'autre, il est à vons, compère:
Je prends sur moi le hasard du péché.

# VII. LE GLOUTON.

COSTE TIRÉ D'ATBÉNÉE.

A son souper un glonton Commande que l'on apprête Pour lui seul un esturgeon. Sans en laisser que la tête, Il soupe; il crève. On y court; On lui donne maints clystères. On lui dit, pour faire court, Qu'il mette ordre à ses affaires. Mes amis, dit le goulu, M'y voilà tout résolu; Et puisqu'il faut que je meure, Sans faire tant de façon, Qu'on m'apporte tout-à-l'heure Le reste de mon poisson.

### VIII. SOEUR JEANNE.

Sœur Jeanne ayant fait un poupon, Jeûnoit, vivoit en sainte fille, Toujours étoit en oraison; Et toujours ses sœurs à la grille. Un jour donc l'abbesse leur dit: Vivez comme sœur Jeanne vit; Fuyez le monde et sa séquelle. Toutes reprirent à l'instant: Nous serons aussi sages qu'ello Quand nous en aurons fait autant.

## IX. LE JUGE DE MESLE.

Deux avocats qui ne s'accordoient point Rendoient perplexe un juge de province: Si ne put onc découvrir le vrai point, Tant lui sembloit que fût obscur et mince. Deux pailles prend d'inégale grandeur; Du doigt les serre: il avoit bonne pince. La longue échet sans faute au défendeur, Dont renvoyé s'en va gai comme un prince. La cour s'en plaint, et le juge repart: Ne me blâmez, messicurs, pour cet égard: De nouveauté dans mon fait il n'est maille; Maint d'entre vous souvent juge au hasard, Sans que pour ce tire à la courte paille.

# X. LE PAYSAN

QUI AVOIT OFFENSÉ SON SEIGNEUR.

Un paysan son scigneur offensa:
L'histoire dit que c'étoit bagatelle;
Et toutefois ce scigneur le tança
Fort rudement. Ce n'est chose nouvelle.
Coquin, dit-il, tu mérites la liart:
Fais ton calcul d'y venir tôt ou tard;
C'est une fin à tes pareils commune.
Mais je suis bon; et de trois peines l'une
Tu peux choisir: ou de manger treute aulx,
J'entends sans boire et sans prendre repos;
On de souffrir trente bon coups de gaules,
Bien appliqués sur tes larges épaules;
On de payer sur-le-champ cent écus.

Le paysan consultant là dessus: Trente aulx sans boire! ah! dit-il en soi-mème, Je n'appris onc à les manger ainsi. De recevoir les trente coups aussi, Je ne le puis sans un péril extrême. Les cent écus, c'est le pire de tous. Incertain donc il se mit à genoux, Et s'écria: Pour Dieu, miséricorde! Son seigneur dit: Qu'on apporte une corde: Quoi! le galant m'ose répondre encor!

Le paysan, de peur qu'on ne le pende, Fait choix de l'ail; et le seigneur commande Que l'on en cueille, et surtout du plus fort. Un après un lui-même il fait le compte : Puis, quand il voit que son calcul se monte A la trentaine, il les met dans un plat; Et cela fait, le malheureux pied-plat Prend le plus gros, en pitié le regarde, Mange, et rechigne, ainsi que fait un chat Dont les morceaux sont frottés de moutarde. Il n'oseroit de la langue y toucher Son seigneur rit, et surtout il prend garde Que le galant n'avale sans mâcher. Le premier passe; aussi fait le deuxième: Au tiers il dit : Que le diable y ait part! Bref, il en fut à grand'peine au douzième, Que s'écriant : Haro! la gorge m'ard! Tôt, tôt, dit-il, que l'on m'apporte à boire! Son seigneur dit: Ah, ah! sire Grégoire, Vous avez soif, je vois qu'en vos repas Vous humectez volontiers le lampas. Or buvez donc, et buvez à votre aise; Bon prou vous fasse! Holà, du vin, holà! Mais, mon ami, qu'il ne vous en déplaise, Il vous faudra choisir, après cela, Des cent écus ou de la bastonnade, Pour suppléer au défaut de l'aillade. Qu'il plaise donc, dit l'autre, à vos bontés Que les aulx soient sur les coups précomptés; Car pour l'argent, par trop grosse est la somme: Où la trouver, moi qui suis un pauvre homme? Hé bien, souffrez les trente horions, Dit le seigneur; mais laissons les ognons.

Pour prendre cœur, le vassal en sa panse

Loge un long trait, se munit le dedans, Puis souffre un coup avec grande constance: Au deux, il dit : Donnez-moi patience, Mon doux Jésus, en tous ces accidents. Le tiers est rude; il en grince les dents, Se courbe tout, et saute de sa place. Au quart il fait une horrible grimace, Au cinq, un cri. Mais il n'est pas au bout; Et c'est grand cas s'il peut digérer tout. On ne vit one si cruelle aventure. Deux forts paillards ont chacun un bâton, Qu'ils font tomber par poids et par mesure, En observant la cadence et le ton. Le malheureux n'a rien qu'une chanson : Grace! dit-il. Mais , las ! point de nouvelle; Car le seigneur fait frapper de plus belle, Juge des coups, et tient sa gravité, Disant toujours qu'il a trop de bonté. Le pauvre diable enfin craint pour sa vie. Après vingt coups, d'un ton piteux il crie: Pour Dieu, cessez: hélas! je n'en puis plus. Son seigneur dit : Payez donc cent écus, Net et comptant : je sais qu'à la desserre Vous êtes dur : j'en suis fâché pour vous. Si tout n'est prêt, votre compère Pierre Vous en peut bien assister, entre nous. Mais pour si pen vous ne vous feriez tondre. Le malheureux, n'osant presque répondre, Court au magot, et dit : C'est tout mon fait. On examine; on prend un trébuchet. L'eau cependant lui coule de la face : Il n'a point fait encor telle grimace. Mais que sert-il? il convient tout payer.

C'est grand'pitié quand on fâche son maître. Ce paysan eut beau s'humilier; Et pour un fait assez léger peut-être, Il se sentit enflammer le gosier, Vider la bourse, émoucher les épaules; Sans qu'il lui fût dessus les cent écus, Ni pour les aulx, ni pour les coups de gaules, Fait seulement grace d'un carolus.

FIN DU LIVRE PREMIER.

# PRÉFACE DE LA FONTAINE

POUR LE SECOND LIVRE DE SES CONTES. 1667.

Voici les derniers ouvrages de cette nature qui partiront des mains de l'auteur, et par conséquent la dernière occasion de justifier ses hardiesses et les licences qu'il s'est données. Nous ne parlons point des mauvaises rimes, des vers qui enjambent, des deux voyelles sans élision, ni en général de ces sortes de négligences qu'il ne se pardonneroit pas à lui-même en un autre genre de poésie, mais qui sont inséparables, pour ainsi dire, de celui-ci. Le trop grand soin de les éviter jetteroit un faiseur de contes en de longs détours, en des récits aussi froids que beaux, en des contraintes fort inutiles, et lui feroit négliger le plaisir du cœur pour travailler à la satisfaction de l'oreille. Il faut laisser les narrations étudiées pour les grands sujets, et ne pas faire un poëme épique des aventures de Renaud d'Ast. Quand celui qui a rimé ces nouvelles y auroit apporté tout le soin et l'exactitude qu'o n lui deman de ontre que ce soin s'y remarqueroit d'autant plus qu'il y est moins nécessaire, et que cela contrevient aux préceptes de Quintilien, encore l'auteur n'auroit-il pas satisfait au principal point, qui est d'attacher le lecteur, de le réjouir, d'attirer malgré lui son attention, de lui plaire enfin : car, comme l'on sait, le secret de plaire ne consiste pas toujours en l'ajustement, ni même en la régularité; il faut du piquant et de l'agréable, si l'on veut toucher. Combien voyons-nous de ces beautés régulières qui ne touchent point, et dont personne n'est amoureux! Nous ne voulons pas ôter aux modernes la louange qu'ils ont méritée. Le beau tour de vers, le beau langage, la justesse, les bonnes rimes, sont des perfections en un poëte: cependant, que l'on considère quelques unes de nos épigrammes où tout cela se rencontre, peut-être y trouvera-t-on beaucoup moins de sel, j'oserois dire encore bien moins de graces qu'en celles de Marot et de Saint-Gelais, quoique les ouvrages de ces derniers soient presque tous pleins de ces mêmes fautes qu'on nous impute. On dira que ce n'étoient pas des fautes en leur siècle, et que c'en sont de très grandes au nôtre. A cela nous répondons par un même raisonnement, et disons, comme nous avons déjà dit, que c'en seroient en effet dans un autre genre de poésie, mais que ce n'en sont point dans celui-ci. Feu M. de Voiture en est le garant. Il ne faut que lire ceux de ses ouvrages où il fait revivre le caractère de Marot; car notre auteur ne prétend pas que la gloire lui en soit due, ni qu'il ait mérité non plus de grands applaudissements du public pour avoir rimé quelques contes. Il s'est véritablement engagé dans une carrière toute nouvelle, et l'a fournie le mieux qu'il a pu, prenant tantôt un chemin, tantôt l'autre, et marchant toujours plus assurément quand il a suivi la manière de

nos vieux poëtes, quorum in hac re imitari ne-Gligentiam exoptat potius quam istorum dili-Gentiam.

Mais, en disant que nous voulions passer ce point-là, nous nous sommes insensiblement engagés à l'examiner. Et possible n'a-ce pas été inutilement; car il n'y a rien qui ressemble mieux à des fautes que ces licences. Venons à la liberté que l'auteur se donne de tailler dans le bien d'autrui ainsi que dans le sien propre, sans qu'il en excepte les nouvelles même les plus connues, ne s'en trouvant point d'inviolable pour lui. Il retranche, il amplifie, il change les incidents et les circonstances, quelquefois le principal événement et la suite; enfin ce n'est plus la même chose, c'est proprement une nouvelle nouvelle; et celui qui l'a inventée auroit bien de la peine à reconnoître son propre ouvrage. Non sic DECET CONTAMINARI FABULAS, diront les critiques. Et comment ne le diroient-ils pas? Ils ont bien fait le même reproche à Térence; mais Térence s'est moqué d'eux, et a prétendu avoir le droit d'en user ainsi. Il a mêlé du sien parmi les sujets qu'il a tirés de Ménandre, comme Sophocle et Euripide ont mêlé du leur parmi ceux qu'ils ont tirés des écrivains qui les précédoient, n'épargnant ni histoire ni fable où il s'agissoit de la bienséance et des règles du dramatique. Ce privilége cessera-t-il à l'égard des contes faits à plaisir? et faudra-t-il avoir dorénavant plus de respect et plus de religion, s'il est permis d'ainsi dire, pour le mensonge, que les anciens n'en ont eu pour la vérité. Jamais ce qu'on appelle un bon conte ne passe d'une main à l'autre sans recevoir quelque nouvel embellissement.

D'où vient donc, nous pourra-t-on dire, qu'en beaucoup d'endroits l'auteur retranche au lieu d'enchérir? Nous en demeurons d'accord; et il le fait pour éviter la longueur et l'obscurité, deux défauts intolérables dans ces matières, le dernier surtout: car, si la clarté est recommandable en tous les ouvrages de l'esprit, on peut dire qu'elle est nécessaire dans les récits où une chose, la plupart du temps, est la suite et la dépendance d'une autre, où le moindre fonde quelquefois le plus important; en sorte que si le fil vient une fois à se rompre, il est impossible au lecteur de le renouer. D'ailleurs, comme les narrations en vers sont très malaisées, il se faut charger de circonstances le moins qu'on peut; par ce moyen vous vous soulagez vous-même, et vous soulagez aussi le lecteur, à qui l'on ne sauroit manquer d'apprêter des plaisirs sans peine. Que si l'auteur a changé quelques incidents et même quelques catastrophes, ce qui préparoit cette catastrophe et la nécessité de la rendre heureuse l'y ont contraint. Il a cru que dans ces sortes de contes chacun devoit être content à la fin: cela plait tonjours au lecteur, à moins qu'on ne lui ait rendu les personnes trop odieuses. Mais il n'en faut point venir là, si l'on peut, ni faire rire et pleurer dans une même nouvelle. Cette higarrure déplait à Horace sur toutes choses; il ne veut pas que nos compositions ressemblent aux grotesques, et que nous fassions un ouvrage moitié femme, moitié poisson. Ce sont les

raisons générales que l'auteur a eucs. On en ponrroit encore alléguer de particulières, et défendre chaque endroit; mais il faut laisser quelque chose à faire à l'habileté et à l'indulgence des lecteurs. Ils se contenteront donc de ces raisons-ci. Nous les aurions mises un peu plus au jour et fait valoir davantage si l'étendue des préfaces l'avoit permis.



# LIVRE SECOND.

### I. LE FAISEUR D'OREILLES

ET

### LE RACCOMMODEUR DE MOULES.

CONTE TIRÉ DES CENT NOUVELLES NOUVELLES, ET D'UN CONTE DE BOCCACE.

Sire Guillaume, allant en marchandise, Laissa sa femme enceinte de six mois, Simple, jeunette, et d'assez bonne guise, Nommée Alix, du pays champenois. Compère André l'alloit voir quelquefois: A quel dessein? Besoin n'est de le dire, Et Dien le sait. C'étoit un maître sire; Il ne tendoit guère en vain ses filets; Ce n'étoit pas autrement sa coutume: Sage eût été l'oiseau qui de ses rets Se fût sauvé sans laisser quelque plume.

Alix étoit fort neuve sur ce point,
Le trop d'esprit ne l'incommodoit point,
De ce défaut on n'accusoit la belle;
Elle ignoroit les malices d'amour;
La pauvre dame alloit tout devant elle,
Et n'y savoit ni finesse ni tour.
Son mari donc se trouvant en emplette,
Elle au logis, en sa chambre seulette,
André survient, qui sans long compliment
La considère, et lui dit froidement:
Je m'ébahis comme au bout du royaume
S'en est allé le compère Guillaume

Sans achever l'enfant que vous portez; Car je vois bien qu'il lui manque une oreille; Votre couleur me le démontre assez, En ayant vu mainte épreuve pareille. Bonté de Dicu! reprit-elle aussitôt, Que dites-vous? quoi d'un enfant monaut J'accoucherai! N'y savez-vous remède? Si da, fit-il, je vous puis donner aide En ce besoin, et vous jurerai bien Qu'autre que vous ne m'en feroit tant faire; Le mal d'autrui ne me tourmente en rien, Fors excepté ce qui touche au compère; Quant à ce point je m'y ferois mourir. Or essayons, sans plus en discourir, Si je suis maltre à forger des oreilles. Souvenez-vous de les rendre pareilles, Reprit la femme. Allez, n'ayez souci, Répliqua-t-il; je prends sur moi ceci. Puis le galant montre ce qu'il sait faire. Tant ne fut nice (encor que nice fût) Madame Alix, que le jeu ne lui plut. Philosopher ne faut pour cette affaire. André vaquoit de grande affection A son travail, faisant ore un tendon, Ore un repli, puis quelque cartilage, Et n'y plaignant l'étoffe et la façon. Demain, dit-il, nous polirons l'ouvrage, Puis le mettrons en sa perfection, Tant et si bien qu'en ayez bonne issue. Je vous en suis, dit-elle, bien tenue: Bon fait avoir ici bas un ami.

Le lendemain, pareille heure venue, Compère André ne fut pas endormi; Il s'en alla chez la pauvre innocente:
Je viens, dit-il, toute affaire cessante,
Pour achever l'oreille que savez.
Et moi, dit-elle, allois par un message
Vous avertir de hâter cet ouvrage:
Montons en haut. Dès qu'ils furent montés,
On poursuivit la chose encommencée.
Tant fut ouvré, qu'Alix dans la pensée
Sur cette affaire un scrupule se mit;
Et l'innocente au bon apôtre dit:
Si cet enfant avoit plusieurs oreilles,
Ce ne seroit à vous bien besogné.
Rien, rien, dit-il; à cela j'ai soigné:
Jamais ne faux en rencontres pareilles.

Sur le métier l'oreille étoit encor Quand le mari revient de son voyage; Caresse Alix, qui du premier abord: Vous aviez fait, dit-elle, un bel ouvrage! Nous en tenions sans le compère André Et notre enfant d'une oreille cût manqué. Souffrir n'ai pu chose tant indécente; Sire André donc, tout affaire cessante, En a fait une : il ne faut oublier De l'aller voir, et l'en remercier; De tels amis on a toujours affaire. Sire Guillaume, au discours qu'elle fit, Ne comprenant comme il se pouvoit faire Que son épouse eût eu si peu d'esprit, Par plusieurs fois lui fit faire un récit De tout le cas; puis, outré de colère, Il prit une arme à côté de son lit, Voulut tuer la pauvre Champenoise, Qui prétendoit ne l'avoir mérité. Son innocence et sa naïveté En quelque sorte apaisèrent la noise. Helas, monsieur! dit la belle en pleurant, En quoi vous puis-je avoir fait du dommage? Je n'ai donné vos draps ni votre argent, Le compte y est; et quant au demeurant, André me dit quand il parfit l'enfant; Qu'en trouveriez plus que pour votre usage : Vous pouvez voir; si je mens, tuez-moi; Je m'en rapporte à votre bonne foi. L'époux sortant quelque peu de colère, Lui répondit : Or bien , n'en parlons plus ; On vous l'a dit, vous avez cru bien faire; J'en suis d'accord : contester là dessus Ne produiroit que discours superflus. Je n'ai qu'un mot : faites demain en sorte Qu'en ce logis j'attrape le galant : Ne parlez point de notre différent; Sovez secrète, ou bien vous étes morte. Il vous le faut avoir adroitement; Me feindre absent en un second voyage, Et lui mander, par lettre ou par message, Que vous avez à lui dire deux mots. André viendra ; puis de quelque propos L'amuserez sans toucher à l'oreille; Car elle est faite, il n'y manque plus rien.

Notre innocente exécuta très bien L'ordre donné. Ce ne fut pas merveille; La crainte donne aux bêtes de l'esprit. André venu, l'époux guère ne tarde, Monte, et fait bruit. Le compagnon regarde Où se sauver: nul endroit il ne vit Qu'une ruelle, en laquelle il se mit. Le mari frappe: Alix ouvre la porte, Et de la main fait signe incontinent Qu'en la ruelle est caché le galant. Sire Guillaume étoit armé de sorte Que quatre André n'auroient pu l'étonner. Il sort pourtant, et va querir main-forte, Ne le voulant sans doute assassiner, Mais quelque oreille au pauvre homme couper, Peut-être pis, ce qu'on coupe en Turquie, Pays cruel et plein de barbarie. C'est ce qu'il dit à sa femme tout has; Puis l'emmeua sans qu'elle osât rien dire; Ferma très bien la porte sur le sire.

André se crut sorti d'un mauvais pas. Et que l'époux ne savoit nulle chose. Sire Guillaume, en revant à son cas, Change d'avis, en soi-même propose De se venger avecque moins de bruit, Moins de scandale et beaucoup plus de fruit. Alix, dit-il, allez querir la femme De sire André; contez-lui votre cas De bout en bout; courez, n'y manquez pas; Pour l'amener, vous direz à la dame Que son mari court un péril très grand; Que je vous ai parlé d'un châtiment Qui la regarde, et qu'aux faiseurs d'orcilles On fait souffrir en rencontres pareilles; Chose terrible, et dont le seul penser Vous fait dresser les cheveux à la tête: Que son époux est tout près d'y passer; Qu'on n'attend qu'elle afin d'être à la fête; Que toutefois, comme elle n'en peut mais, Elle pourra faire changer la peine. Amenez-la, courez; je vous promets D'oublier tout, movennant qu'elle vienne. Madame Alix, bien joyeuse, s'en fut Chez sire André, dont la femme accourut En diligence et quasi hors d'haleine; Puis monta seule ; et ne voyant André , Crut qu'il étoit quelque part enfermé.

Comme la dame étoit en ces alarmes, Sire Guillaume ayant quitté ses armes, La fait asscoir, et puis commence ainsi: L'ingratitude est mère de tout vice : André m'a fait un notable service; Par quoi, devant que vous sortiez d'ici, Je lui rendrai si je puis la pareille. En mon absence, il a fait une oreille Au fruit d'Alix; je veux d'un si bon tour Me revancher, et je pense une chose : Tous vos enfants ont le nez un peu court; Le moule en est assurément la cause : Or je les sais des mieux raccommoder. Mon avis donc est que, sans retarder, Nous pourvoyions de ce pas à l'affaire. Disant ces mots, il vous prend la commère, Et près d'André la jeta sur le lit, Moitié raisin, moitié figue, en jouit. La dame prit le tout en patience; Bénit le cicl de ce que la vengeance Tomboit sur elle, et non sur sire André, Tant elle avoit pour lui de charité. Sire Guillaume étoit de son côté Si fort ému, tellement irrité, Qu'à la pauvrette il ne fit nulle grace Du talion, rendant à son époux

Fèves pour pois; et pain blanc pour fouace.

Qu'on dit bien vrai que se venger est doux!
Très sage fut d'en user de la sorte:
Puisqu'il vouloit son honneur réparez,
Il ne pouvoit mieux que par cette porte
D'un tel affront, à mon sens, se tirer.
André vit tout, et n'osa murmurer;
Jugea des coups, mais ce fut sans rien dire,
Et loua Dieu que le mal n'étoit pire.
Pour une oreille il auroit composé;
Sortir à moins, c'étoit pour lui merveilles.
Je dis à moins; car mieux vaut, tout prisé,
Cornes gagner que perdre ses oreilles.

# II. LES CORDELIERS DE CATALOGNE.

MOUVELLE TIRÉE DES CEST NOUVELLES SOUVELLES.

Je veux vous conter la besogne
Des cordeliers de Catalogne;
Besogne où ces pères en Dieu
Témoignèrent en certain lieu
Une charité si fervente,
Que mainte femme en fut contente,
Et crut y gagner paradis.
Telles gens par leurs bons avis
Mettent à bien les jeunes ames,
Tirent à soi filles et femmes,
Se savent emparer du cœur,
Et dans la vigne du Seigneur
Travaillent ainsi qu'on peut croire,
Et qu'on verra par cette histoire.

Au temps que le sexe vivoit Dans l'ignorance, et ne savoit Gloser encor sur l'Évangile Temps à coter fort difficile), Un essaim de frères mineurs, Pleins d'appétit et beaux dineurs, S'alla jeter dans une ville En jeunes beautés très fertile. Pour des galants, peu s'en trouvoit; De vieux maris, il en pleuvoit. A l'abord une confrérie Par les bons pères fut bâtie. Femme n'étoit qui n'y courût, Qui ne s'en mit, et qui ne crat Par ce moven être sauvée : Puis quand leur foi fut éprouvée, On vint au véritable point. Frère André ne marchanda point, Lt leur fit ce beau petit preche: Si quelque chose vous empêche D'aller tout droit en paradis, C'est d'épargner pour vos maris Un bien dont ils n'ont plus que faire Quand ils ont pris leur nécessaire, Sans que jamais il vous ait plu Nous faire part du superflu. Vous me direz que notre usage Répugne aux dons du mariage : Nous l'avouons; et, Dicu merci, Nous n'aurions que voir en ceci, Sans le soin de vos consciences. La plus griève des offenses, C'est d'être ingrate; Dieu l'a dit:

Pour cela Satan fut maudit. Prenez-v garde; et de vos restes Rendez grace aux bontés célestes, Nous laissant dimer sur un bien Qui ne vous coûte presque rien. C'est un droit, à troupe sidèle! Qui vous témoigne notre zèle; Droit authentique et bien signé, Que les papes nous ont donné; Droit enfin, et non pas aumone : Toute femme doit en personne S'en acquitter trois fois le mois Vers les enfants de saint François; Cela fondé sur l'Écriture: Car il n'est bien dans la nature (Je le répète, écoutez-moi), Oni ne subisse cette loi De reconnoissance et d'hommage. Or les œuvres de mariage Étant un bien, comme savez, On savoir chacune devez, Il est clair que dime en est due. Cette dime sera reçue Selon notre petit pouvoir : Quelque peine qu'il faille avoir, Nous la prendrons en patience: N'en faites point de conscience; Nous sommes gens qui n'avons pas Toutes nos aises ici bas. Au reste, il est bon qu'on vous dise Qu'entre la chair et la chemise Il faut cacher le bien qu'on fait : Tout ceci doit rester secret Pour vos maris et pour tout autre. Voici trois beaux mots de l'apôtre Qui font à notre intention : Foi, charité, discrétion.

Frère André, par cette éloquence, Satisfit fort son audience, Et passa pour un Salomon: Peu dormirent a son sermon. Chaque femme, ce dit l'histoire, Garda très bien dans sa mémoire, Et mieux encor dedans son cœur, Le discours du prédicateur. Ce n'est pas tout, il s'exécute: Chacun accourt; grande dispute A qui la première paira : Mainte bourgeoise murmurs Qu'au lendemain on l'eût remise. Et notre mère sainte église Ne sachant comme renvoyer Cet escadron prêt à payer, Fut contrainte enfin de leur dire: De par Dieu, souffrez qu'on respire; C'en est assez pour le présent; On ne peut faire qu'en faisant. Réglez votre temps sur le nôtre; Aujourd'hui l'une et demain l'autre : Tout avec ordre; et, croyez-nous, On en va micux quand on va doux. Le sexe suit cette sentence : Jamais de bruit pour la quittance, Trop bien quelque collation, Et le tout par dévotion. Puis de trinquer à la commère. Je laisse à penser quelle chère

Faisoit alors frère Frapart. Tel d'entre eux avoit pour sa part Dix jeunes femmes bien payantes, Frisques, gaillardes, attrayantes: Tel aux douze et quinze passoit; Frère Roc à vingt se chaussoit. Tant et si bien que les donzelles, Pour se montrer plus ponctuelles, Payoient deux fois assez souvent: Dont il avint que le couvent, Las enfin d'un tel ordinaire, Après avoir à cette affaire Vaqué cinq ou six mois entiers, Eût fait crédit bien volontiers: Mais les donzelles, scrupuleuses, De s'acquitter étoient soigneuses, Croyant faillir en retenant Un bien à l'ordre appartenant. Point de dimes accumulées. Il s'en trouva de si zélées, Que par avance elles payoient. Les beaux pères n'expédioient Que les fringantes et les belles, Enjoignant aux sempiternelles De porter en bas leur tribut; Car dans ces dimes de rebut Les lais trouvoient encore à frire. Bref, à peine il se pourroit dire Avec combien de charité Le tout étoit exécuté.

Il avint qu'une de la bande, Qui vouloit porter son offrande Un beau soir, en chemin faisant, Et son mari la conduisant lui dit : Mon dieu! j'ai quelque affaire Là dedans avec certain frère; Ce sera fait dans un moment. L'époux répondit brusquement : Quoi? quelle affaire? êtes-vous folle? Il est minuit, sur ma parole: Demain vous direz vos péchés: Tous les bons pères sont couchés. Cela n'importe, dit la femme. Hé, par Dieu, si! dit-il, madame, Je tiens qu'il importe beaucoup; Vous ne bougerez pour ce coup. Qu'avez-vous fait? et quelle offense Presse ainsi votre conscience? Demain matin, j'en suis d'accord. Ah, monsieur ! vous me faites tort, Reprit-clle; ce qui me presse, Ce n'est pas d'aller à confesse, C'est de payer, car, si j'attends, Je ne le pourrai de long-temps; Le frère aura d'autres affaires. -Quoi payer? — La dime aux bons pères. — Quelle dime? — Savez-vous pas? — Moi, je le sais! — C'est un grand cas, Que toujours femme aux moines donne...— Mais cette dime, ou cette aumône, La saurai-je point à la fin? Voyez, dit-elle, qu'il est fin? N'entendez-vous pas ce langage? C'est des œuvres de mariage. Quelles œuvres? reprit l'époux.— Eh, la! monsieur, c'est ce que nous... Mais j'aurois payé depuis l'heurc;

Vous étes cause qu'en demeurc Je me trouve présentement, Et cela, je ne sais comment, Car toujours je suis coutamière De payer toute la première.

L'époux, rempli d'étonnement, Eut cent pensers en un moment; Il ne sut que dire et que croire. Enfin pour apprendre l'histoire il se tut, il se contraignit; Du secret, sans plus, se plaignit, Par tant d'endroits tourna sa femme, Qu'il apprit que maint autre dame Payoit la même pension: Ce lui fut consolation. Sachez, dit la pauvre innocente, Que pas une n'en est exempte: Votre sœur paie à frère Aubry; La baillie au père Fabry; Son altesse à frère Guillaume, Un des beaux moines du royaume. Moi qui paie à frère Girard, Je voulois lui porter ma part.

Que de maux la langue nous cause! Quand ce mari sut toute chose, Il résolut premièrement D'en avertir secrètement Monseigneur, puis les gens de ville. Mais comme il étoit difficile De croire un tel cas dès l'abord, Il voulut avoir le rapport Du drôle à qui payoit sa femme. Le lendemain devant la dame Il fait venir frère Girard Lui porte à la gorge un poignard, Lui fait conter tout le mystère. Puis, ayant enfermé ce frère A double clef, bien garrotté, Et la dame d'autre côté, Il va partout conter sa chance. Au logis du prince il commence; Puis il descend chez l'échevin; Puis il fait sonner le tocsin. Toute la ville en est troublée. On court en foule à l'assemblée, Et le sujet de la rumeur N'est point su du peuple dimeur.

Chacun opine à la vengeance. L'un dit qu'il faut en diligence Aller massacrer ces cagots; L'autre dit qu'il faut de fagots Les entourer dans leur repaire, Et brûler gens et monastère; Tel veut qu'ils soient à l'eau jetes, Dedans leurs frocs empaquetés, Afin que cette pépinière, Flottant ainsi sur la rivière, S'en aille apprendre à l'univers Comment on traite les pervers. Tel invente un autre supplice, Et chacun selon son caprice; Bref, tous conclurent à la mort; L'avis du feu fut le plus fort. On court au couvent tout-à-l'heure; Mais, par respect de la demeure,

L'arrêt ailleurs s'exécuta;
Un bourgeois sa grange prêta.
La penaille, ensemble enfermée,
Fut en peu d'heures consumée,
Les maris sautant alentour,
Et dansant au son du tambour.
Rien n'échappa de leur colère,
Ni moinillon, ni béat père:
Robes, manteaux et capuchons,
Tout fut brûlé coume cochons;
Tous périrent dedans les flammes:
Je ne sais ce qu'on fit des femmes:
Pour le pauvre frère Girard,
Il avoit eu son fait à part.

#### III. LE BERCEAU.

MOUVELLE TIRÉE DE BOCCACE.

Non loin de Rome un hôtelier étoit, Sur le chemin qui conduit à Florence Homme sans bruit, et qui ne se piquoit De recevoir gens de grosse dépense : Même chez lui rarement on gitoit. Sa femme étoit encor de bonne affaire, Et ne passoit de beaucoup les trente ans. Quant au surplus il avoit deux enfants; Garçon d'un au, fille en âge d'en faire. Comme il arrive en allant et venant, Pinucio, jeune homme de famille, Jeta si bien les yeux sur cette fille, Tant la trouva gracieuse et gentille. D'esprit si doux et d'air tant attrayant, Qu'il s'en piqua : très bien le lui sut dire; Muet n'étoit, elle sourde non plus; Dont il avint qu'il sauta par dessus Ces longs soupirs et tout ce vain martyre. Se sentir pris, parler, être écouté, Ce fut tout un; car la difficulté Ne gisoit pas à plaire à cette belle : Pinuce étoit gentilhomme bien fait; Et jusque-là la fille n'avoit fait Grand cas des gens de même étoffe qu'elle: Non qu'elle crût pouvoir changer d'état; Mais elle avoit, nonobstant son jeune âge, Le cœur trop haut, le goût trop délicat, Pour s'en tenir aux amours de village. Colette donc (ainsi l'on l'appeloit), En mariage à l'envi demandée, Rejetoit l'un, de l'autre ne vouloit, Et n'avoit rien que Pinuce en l'idée. Longs pourparlers avecque son amant N'étoient permis; tout leur faisoit obstacle. Les rendez-vous et le soulagement Ne se pouvoient, à moins que d'un miracle. Cela ne fit qu'irriter leurs esprits. Ne genez point, je vous en donne avis, Tant vos enfants, o vous pères et mères; Tant vos moitiés, vous époux et maris: C'est où l'amour fait le mieux ses affaires. Pinucio, certain soir qu'il faisoit Un temps fort brun, s'en vient en compagnie D'un sien ami, dans cette hôtellerie Demander gite. On lui dit qu'il venoit Un peu trop tard. Monsieur, ajouta l'hôte, Vous savez hien comme on est à l'étroit Dans ce logis; tout est plein jusqu'au toit:

Micux vous vaudroit passer outre, sans faute; Ce gite n'est pour gens de votre état.
N'avez-vous point encor quelque grabat, Reprit l'amant, quelque coin de réserve?
L'hôte repart: il ne nous reste plus
Que notre chambre, où deux lits sont tendus;
Et de ces lits il n'en est qu'un qui serve
Aux survenants; l'autre nous l'occupons.
Si vous voulez coueher de compagnie,
Vous et monsieur, nous vous hébergerons.
Pinuce dit: Volontiers; je vous prie
Que l'on nous serve à manger au plus tôt.
Leur repas fait, on les conduit en haut.

Pinucio, sur l'avis de Colette, Marque de l'œil comme la chambre est faite : Chacun couché, pour la belle on mettoit Un lit de camp; celui de l'hôte étoit Contre le mur, attenant de la porte; Et l'on avoit placé de même sorte, Tout vis-à-vis, celui du survenant; Entre les deux un berceau pour l'enfant, Et toutefois plus près du lit de l'hôte. Cela fit faire une plaisante faute A cet ami qu'avoit notre galant. Sur le minuit, que l'hôte apparemment Devoit dormir, l'hôtesse en faire autant, Pinucio qui n'attendoit que l'heure, Et qui comptoit les moments de la nuit, Son temps venu, ne fait longue demeure, Au lit de camp s'en va droit et sans bruit. Pas ne trouva la pucelle endormie, l'en jurerois. Colette apprit un jeu Qui, comme on sait, lasse plus qu'il n'ennuic. Trève se fit; mais elle dura peu : Larcius d'amour ne veulent longue pause. Tout à merveille alloit au lit de camp, Quand cet ami qu'avoit notre galant, Pressé d'aller mettre ordre à quelque chose, Qu'honnêtement exprimer je ne puis, Voulut sortir, et ne put ouvrir l'huis Sans enlever le berceau de sa place, L'enfant avec, qu'il mit près de leur lit; Le détourner auroit fait trop de bruit. Lui revenu, près de l'enfant il passe. Sans qu'il daignât le remettre en son lieu; Puis se recouche, et quand il plut à Dieu Se rendormit. Après un peu d'espace, Dans le logis je ne sais quoi tomba. Le bruit fut grand; l'hôtesse s'éveilla, Puis alla voir ce que ce pouvoit être. A son retour le bêrceau la trompa Ne le trouvant joignant le lit du maître, Saint Jean, dit-elle en soi-même aussitôt, J'ai pensé faire une étrange bévuc : Près de ces gens je me suis, peu s'en faut, Remise au lit en chemise ainsi nue: C'étoit pour faire un bon charivari. Dieu soit loué que ce berceau me montre Que c'est ici qu'est couché mon mari! Disant ces mots, auprès de cet ami Elle se met. Fol ne fut, n'étourdi, Le compagnon, dedans un tel rencontre; La mit en œuvre, et sans témoigner rien Il fit l'époux, mais il le fit trop bien. Trop bien! je faux: et c'est tout le contraire, Il le fit mal, car qui le veut bien faire Doit en besogne aller plus doucement.

Aussi l'hôtesse eut quelque étonnement. Qu'a mon mari' dit-elle; et quelle joie Le fait agir en homme de vingt ans? Prenons ceci, puisque Dicu nous l'envoie; Nous n'aurons pas toujours tel passe-temps. Elle n'eut dit ces mots entre ses dents, Que le galant recommence la fête. La dame étoit de bonne emplette encor; J'en ai, je crois, dit un mot dans l'abord : Chemin faisant, c'étoit fortune honnête.

Pendant cela, Colette, appréhendant D'être surprise avecque son amant, Le renvoya, le jour venant à poindre. Pinucio, voulant aller rejoindre Son compagnon, tomba tout de nouveau Dans cette erreur que causoit le berceau; Et pour son lit il prit le lit de l'hôte. Il n'y fut pas qu'en abaissant sa voix (Genstrop heureux font toujours quelque faute): Àmi, dit-il, pour beaucoup je voudrois Te pouvoir dire à quel point va ma joie. Je te plains fort que le ciel ne t'envoie Tout maintenant même bonheur qu'à moi. Ma foi! Colette est un morceau de roi. Si tu savois ce que vaut cette fille! J'en ai bien vu, mais de telle, entre nous, Il n'en est point. C'est bien le cuir plus doux, Le corps mieux fait, la taille plus gentille; Et des tétons! Je ne te dis pas tout. Quoi qu'il en soit, avant que d'être au bout Gaillardement six postes se sont faites; Six de bon compte, et ce ne sont sornettes.

D'un tel propos l'hôte tout étourdi D'un ton confus gronda quelques paroles. L'hôtesse dit tout bas à cet ami, Qu'elle prenoit toujours pour son mari: Ne reçois plus chez toi ces têtes folles; N'entends-tu point comme ils sont en débat? En son séant l'hôte sur son grabat S'étant levé, commence à faire éclat. Comment! dit-il d'un ton plein de colère, Vous veniez donc ici pour cette affaire! Vous l'entendez! et je vous sais bou gré De vous moquer encor comme vous faites! Prétendez-vous, beau monsieur que vous êtes, En demeurer quitte à si bon marché? Quoi! ne tient-il qu'à hounir des familles? Pour vos ébats nous nourrirons nos filles! J'en suis d'avis! Sortez de ma maison : Je jurc Dieu que j'en aurai raison. Et toi, coquine, il faut que je te tue.

A ce discours proféré hrusquement, Pinucio, plus froid qu'une statue, Resta sans pouls, sans voix, sans mouvement. Chacun se tut l'espace d'un moment. Colette entra dans des peurs nonpareilles. L'hôtesse, ayant reconnu son erreur, Tint quelque temps le loup par les orcilles. Le seul ami se souvint par bonheur De ce berceau, principe de la chose. Adressant douc à Pinuce sa voix: T'en tiendras-tu, dit-il, une autre fois? T'ai-je averti que le vin seroit cause De ton malheur? Tu sais que, quand tu bois, Toute la nuit tu cours, tu te démènes,

Et vas contant mille chimères vaines Oue tu te mets dans l'esprit en dormant. Reviens au lit. Pinuce, au même instant, Fait le dormeur, poursuit le stratagème, Que le mari prit pour argent comptant. Il ne fut pas jusqu'à l'hôtesse même Qui n'y voulut aussi contribuer. Près de sa fille elle alla se placer; Et dans ce poste elle se sentit forte. Par quel moyen, comment, de quelle sorte. S'écria-t-elle, auroit-il pu coucher Avec Colette, et la déshonorer? Je n'ai bougé tonte nuit d'auprès d'elle : Elle n'a fait ni pis ni mieux que moi. Pinucio nous l'alloit donner belle! L'hôte reprit : C'est assez ; je vous croi. On se leva, ce ne fut pas sans rire; Car chacun d'eux en avoit sa raison. Tout fut secret; et quiconque eut du bon Par devers soi le garda sans rien dire.

## IV. LE MULETIER.

NOUVELLE TIBÉE DE BOCCACE.

Un roi lombard (les rois de ce pays Viennent souvent s'offrir à ma mémoire); Ce dernier-ci, dont parle en ses écrits Maître Boccace, auteur de cette histoire, Portoit le nom d'Agiluf en son temps. Il épousa Teudelingue la belle, Veuve du roi dernier mort sans enfants, Lequel laissa l'état sous la tutelle De celui-ci, prince sage et prudent. Nulle beauté n'étoit alors égale A Teudelingue ; et la couche royale De part et d'autre étoit assurément Aussi complète, autant bien assortie Qu'elle fut onc, quand messer Cupidon En badinant fit choir de son brandon Chez Agiluf, droit dessus l'écurie, Sans prendre garde, et sans se soucier En quel endroit; dont avecque furie Le feu se prit au cœur d'un muletier. Ce muletier étoit homme de mine, Et démentoit en tout son origine, Bien fait et beau, même ayant du bon sens. Bien le montra; car, s'étant de la reine Amouraché, quand il eut quelque temps Fait ses efforts et mis toute sa peinc Pour se guérir sans pouvoir rien gagner Le compagnon fit un tour d'homme habile. Maltre ne sais meilleur pour enseigner Que Cupidon; l'ame la moins subtile Sous sa férule apprend plus en un jour Qu'un maître ès arts en dix ans aux écoles. Aux plus grossiers, par un chemin bien court, Il sait montrer les tours et les paroles. Le présent conte en est un bou témoin. Notre amoureux ne songeoit, près ni loin, Dedans l'abord à jouir de sa mic. Se déclarer de bouche ou par écrit N'étoit pas sûr. Si se mit dans l'esprit, Mourût ou non, d'en passer son envie, Puisqu'aussi bien plus vivre ne pouvoit; Et mort pour mort, toujours mieux lui valoit, Auparavant que sortir de la vie,

Éprouver tout, et tenter le hasard. L'usage étoit chez le peuple lombard, Que quand le roi, qui faisoit lit à part, Comme tous font, vouloit avec sa femme Aller coucher, seul il se présentoit Presque en chemise, et sur son dos n'avoit Qu'une simarre: à la porte il frappoit Tout doucement; aussitôt une dame Ouvroit sans bruit; et le roi lui mettoit Entre les mains la clarté qu'il portoit; Clarté n'ayant grand'lueur ni grand'flamme. D'abord la dame éteignoit en sortant Cette clarté : c'étoit le plus souvent Une lanterne, ou de simples bougies. Chaque royaume a ses cérémonies. Le muletier remarqua celle-ci, Ne manqua pas de s'ajuster ainsi; Se présenta comme c'étoit l'usage, S'étant caché quelque peu le visage. La dame ouvrit dormant plus d'à demi. Nul cas n'étoit à craindre en l'aventure, Fors que le roi ne vint pareillement. Mais ce jour-là, s'étant heureusement Mis à chasser, force étoit que nature Pendant la nuit cherchat quelque repos. Le muletier, frais, gaillard et dispos, Et parfumé, se coucha sans rien dire Un autre point, outre ce qu'avons dit, C'est qu'Agiluf, s'il avoit en l'esprit Quelque chagrin, soit touchant son empire, Ou sa famille, ou pour quelque autre cas, Ne sonnoit mot en prenant ses ébats. A tout cela Tendelingue étoit faite. Notre amoureux fournit plus d'une traite Un muletier à ce jeu vant trois rois), Dont Tendelingue entra par plusieurs fois En pensement, et crut que la colère Rendoit le prince, outre son ordinaire Plein de transport, et qu'il n'y songeoit pas. En ses présents le ciel est toujours juste; Il ne départ à gens de tous états Mêmes talents. Un empereur auguste A les vertus propres pour commander; Un magistrat sait les points décider : Au jeu d'amour le muletier fait rage. Chacun son fait; nul n'a tout en partage.

Notre galant, s'étant diligenté, Se retira sans bruit et sans clarté, Devant l'aurore. Il en sortoit à peine, Lorsque Agiluf alla trouver la reine, Voulut s'ébattre, et l'étonna bien fort. Certes, monsieur, je sais bien, lui dit-elle, Que vous avez pour moi beaucoup de zèle; Mais de ce lieu vous ne faites encor Que de sortir : même outre l'ordinaire En avez pris, et beaucoup plus qu'assez. Pour Dieu, monsieur, je vous prie, avisez Que ne soit trop; votre santé m'est chère.

Le roi fut sage et se douta du tour, Ne sonna mot, descendit dans la cour, Puis de la cour entra dans l'écurie, Jugeant en lui que le cas provenoit D'un muletier, comme l'on lui parloit. Toute la troupe étoit lors endormie, Fors le galant, qui trembloit pour sa vic. Le roi n'avoit lanterne ni bongie. En tâtonnant il s'approcha de tous; Crut que l'auteur de cette tromperie Se connoîtroit au battement du pouls. Point ne faillit dedans sa conjecture; Et le second qu'il tâta d'aventure Étoit son homme, à qui d'émotion, Soit pour la peur, ou soit pour l'action, Le cœur battoit, et le pouls tout ensemble. Ne sachant pas où devoit aboutir Tout ce mystère, il feignoit de dormir. Mais quel sommeil! Le roi, pendant qu'il tremble, En certain coin va prendre des ciseaux Dont on coupoit le crin à ses chevaux. Faisons, dit-il, au galant une marque, Pour le pouvoir demain connoître mieux. Incontinent de la main du monarque Il se sent tondre. Un toupet de cheveux Lui fut coupé, droit vers le front du sire: Et cela fait, le prince se retire. Il oublia de serrer le toupet; Dont le galant s'avisa d'un secret Qui d'Agiluf gâta le stratagème. Le muletier alla, sur l'heure même, En pareil lieu tondre ses compagnons. Le jour venu, le roi vit ces garçons Sans poil au frout. Lors le prince en son ame : Qu'est-ce ci donc! qui croiroit que ma femme Auroit été si vaillante au déduit? Quoi! Teudelingue a-t-elle cette nuit Fourni d'ébats à plus de quinze ou seize? Autant en vit vers le front de tondus. Or bien, dit-il, qui l'a fait si se taise : Au demeurant, qu'il n'y retourne plus.

## V. L'ORAISON DE SAINT JULIEN.

HOUVELLE TIRÉS DE BOCCACE.

Beaucoup de gens ont une ferme foi Pour les brevets, oraisons et paroles: Je me ris d'eux; et je tiens, quant à moi, Que tous tels sorts sont recettes frivoles, Frivoles sont; c'est sans difficulté. Bien est-il vrai qu'auprès d'une beauté Paroles ont des vertus nonpareilles; Paroles font en amour des merveilles: Tout cœur se laisse à ce charme amollir. De tels brevets je veux bien me servir; Des autres, non. Voici pourtant un conte Où l'oraison de monsieur saint Julien A Renaud d'Ast produisit un grand bien. S'il ne l'eût dite il eût trouvé mécompte A son argent, et mal passé la nuit.

Il s'en alloit devers Château-Guillaume,
Quand trois quidams (bonnes gens, et sans bruit,
Ce lui sembloit, tels qu'en tout un royaume
Il n'auroit cru trois aussi gens de bien);
Quand n'ayant, dis-je, aucun soupçon de rien,
Ces trois quidams, tout pleins de courtoisie,
Après l'abord, et l'ayant salné
Fort humblement: Si notre compagnie,
Lui dirent-ils, vous pouvoit être à gré,
Et qu'il vous plût achever cette traite
Avecque nous, ce nous seroit honneur.
En voyageant, plus la troupe est complète,
Mieux elle vaut: c'est toujours le meilleur.

Tant de brigands infestent la province, Que l'on ne sait à quoi songe le prince De le souffrir. Mais quoi ! les mal-vivants Seront toujours. Renaud dit à ces gens Que volontiers. Une lieue étant faite, Eux discourant, pour tromper le chemin, De chose et d'autre, ils tombèrent enfin Sur ce qu'on dit de la vertu secrète De certains mots, caractères, brevets. Dont les aucuns ont de très bons effets ; Comme de faire aux insectes la guerre, Charmer les loups, conjurer le tonnerre, Ainsi du reste; où sans pact ni demi (De quoi l'on soit pour le moins averti) L'on se guérit; l'on guérit sa monture, Soit du farcin, soit de la mémarchure; L'on fait souvent ce qu'un bon médecin Ne sauroit faire avec tout son latin.

Ces survenants de mainte expérience Se vantoient tous; et Renaud en silence Les écoutoit. Mais vous, ce lui dit-on, Savez-vous point aussi quelque oraison? De tels secrets, dit-il, je ne me pique, Comme homme simple et qui vis à l'antique. Bien vous dirai qu'en allant par chemin J'ai certains mots que je dis au matin Dessous le nom d'oraison ou d'antienne De saint Julien, afin qu'il ne m'avienne De mal giter; et j'ai même éprouvé Qu'en y manquant cela m'est arrivé. J'y manque peu : c'est un mal que j'évite Par dessus tous, et que je crains autant. Et ce matin, monsieur, l'avez-vous dite? Lui repartit l'un des trois en riant. Oui, dit Renaud. Or bien, répliqua l'autre, Gageons un peu quel sera le meilleur, Pour cejourd'hui, de mon gite ou du vôtre.

Il faisoit lors un froid plein de rigueur; La nuit de plus étoit fort approchante, Et la couchée encore assez distante. Renaud reprit : Peut-être ainsi que moi Vous servez-vous de ces mots en voyage? Point, lui dit l'autre; et vous jure ma foi Qu'invoquer saints n'est pas trop mon usage: Mais si je perds, je le pratiquerai. En ce cas-là volontiers gagerai, Reprit Renaud, et j'y mettrois ma vie, Pourvu qu'alliez en quelque hôtellerie; Car je n'ai là nulle maison d'ami. Nous mettrons donc cette clause au pari, Poursuivit-il, si l'avez agréable : C'est la raison. L'autre lui répondit : J'en suis d'accord; et gage votre habit, Votre cheval, la bourse au préalable; Sûr de gagner, comme vous allez voir.

Renaud dès lors put bien s'apercevoir Que son cheval avoit changé d'étable. Mais quel remède? En côtoyant un bois, Le parieur ayant changé de voix: Çà, descendez, dit-il, mon gentilhomme; Votre oraison vous fera bon besoin; Château-Guillanme est encore un peu loin. Fallut descendre. Ils'lui prirent en somme Chapeau, casaque, habits, bourse et cheval, Bottes aussi. Vous n'aurez tant de mal D'aller à pied, lui dirent les perfides. Puis de chemin (sans qu'ils prissent de guides) Changeant tous trois, ils furent aussitôt Perdus de vue; et le pauvre Renaud, En caleçons, en chausses, en chemise, Mouillé, fangeux, ayant au nez la bisc, Va tout dolent, et craint avec raison Qu'il n'ait ce coup, malgré son oraison, Très mauvais gite; hormis qu'en sa valise Il espéroit : car il est à noter Qu'un sien valet, contraint de s'arrêter Pour faire mettre un fer à sa monture, Devoit le joindre. Or il ne le fit pas, Et ce fut là le pis de l'aventure : Le drôle, ayant vu de loin tout le cas (Comme valets souvent ne valent guères), Prend à côté, pourvoit à ses affaires, Laisse son maître, à travers champs s'enfuit. Donne des deux, gagne devant la nuit Château-Guillaume, et dans l'hôtellerie La plus fameuse, enfin la mieux fournie, Attend Renaud près d'un foyer ardent. Et fait tirer du meilleur cependant.

Son maître étoit jusqu'au cou dans les boues, Pour en sortir avoit fort à tirer. Il acheva de se désespérer Lorsque la neige, en lui donnant aux joues, Vint à flocons, et le vent qui souettoit. Au prix du mal que le pauvre homme avoit, Gens que l'on pend sont sur des lits de roses. Le sort se plait à dispenser les choses De la facon; c'est tout mal ou tout bien: Dans ses faveurs il n'a point de mesures; Dans son courroux de même il n'omet rien Pour nous mater : témoin les aventures Qu'eut cette nuit Renaud, qui n'arriva Qu'une heure après qu'on eut fermé la porte. Du pied du mur enfin il s'approcha; Dire comment, je n'en sais pas la sorte. Son bon destin, par un très grand hasard, Lui fit trouver une petite avance Qu'avoit un toit; et ce toit faisoit part D'une maison voisine du rempart. Renaud, ravi de ce peu d'allégeance, Se met dessous. Un bonheur, comme on dit, Ne vient point seul. Quatre ou cinq brins de paille Se rencontrant , Renaud les étendit. Dieu soit loué! dit-il, voilà mon lit. Pendant cela le mauvais temps l'assaille De toutes parts : il n'en peut presque plus. Transi de froid, immobile et perclus, Au désespoir bientôt il s'abandonne, Claque des dents, se plaint, tremble et frissonne Si hautement, que quelqu'un l'entendit. Ce quelqu'un-là, c'étoit une servante; Et sa maitresse, une veuve galante Qui demeuroit au logis que j'ai dit; Pleine d'appas, jeune et de bonne grace. Certain marquis, gouverneur de la place, L'entretenoit : ct, de peur d'être vu, Troublé, distrait, enfin interrompu Dans son commerce au logis de la dame, Il se rendoit souvent chez cette femme Par une porte aboutissante aux champs; Alloit, venoit, sans que ceux de la ville En sussent rien, non pas même ses gens. Je m'en étonne; et tout plaisir tranquille

N'est d'ordinaire un plaisir de marquis : Plus il est su, plus il leur semble exquis.

Or il avint que la même soirée Où notre Job, sur la paille étendu, Tenoit déjà sa fin tout assurée, Monsieur étoit de madame attendu; Le souper prêt, la chambre bien parée; Bons restaurants, champignons et ragouts; Bains et parfums; matelas blanes et mous; Vins du coucher; toute l'artillerie De Cupidon; non pas le langoureux, Mais celui-là qui n'a fait en sa vie Que de bons tours, le patron des heureux, Des jouissants. Étant donc la donzelle Prête à bien faire, avint que le marquis Ne put venir. Elle en recut l'avis Par un sien page; et de cela la belle Se consola : tel étoit leur marché. Renaud y gagne; il ne fut écouté Plus d'un moment, que pleine de bonté Cette servaute et confite en tendresse, Par aventure, autant que sa maitresse, Dit à la veuve : Un pauvre souffreteux Se plaint là bas; le froid est rigoureux; Il peut mourir : vous platt-il pas, madame ; Qu'en quelque coin l'on le mette à couvert? Oui, je le veux, répondit cette femme. Ce galetas qui de rien ne nous sert Lui viendra bien : dessus quelque couchette Vous lui mettrez un peu de paille nette; Et là dedans il faudra l'enfermer : De nos reliefs vous le ferez souper Auparavant, puis l'envoirez coucher.

Sans cet arrêt c'étoit fait de la vie Du bon Renaud. On ouvre; il remercie, Dit qu'on l'avoit retiré du tombeau, Conte son cas, reprend force et courage : Il étoit grand, bien fait, beau personnage, Ne sembloit même homme en amour nouveau Quoiqu'il fût jeune. Au reste, il avoit honte De sa misère et de sa nudité : L'Amour est nu, mais il n'est pas crotté. Renaud dedans, la chambrière monte, Et va conter le tout de point en point. La dame dit : Regardez si j'ai point Quelque habit d'homme encor dans mon armoire : Car feu monsieur en doit avoir laissé. Vous en avez, j'en ai bonne mémoire, Dit la servante. Elle cut hientôt trouvé Le vrai ballot. Pour plus d'honnêteté, La dame ayant appris la qualité De Renaud d'Ast, car il s'étoit nommé, Dit qu'on le mit au bain chauffé pour elle. Cela fut fait; il ne se fit prier. On le parfume avant que l'habiller Il monte en haut, et fait à la donzelle Son compliment, comme homme bien appris. On sert enfin le souper du marquis. Renaud mangea tout ainsi qu'un autre homme; Même un peu mieux, la chronique le dit: On peut à moins gagner de l'appétit. Quant à la veuve, elle ne fit en somme Que regarder, témoignant son désir; Soit que déjà l'attente du plaisir L'eat disposée, ou soit par sympathie, Ou que la mine ou bien le procédé

De Renaud d'Ast eussent son cœur touché. De tous côtés se trouvant assaillie, Elle se rend aux semonces d'Amour. Quand je ferai, disoit-elle, ce tour, Qui l'ira dire? il n'y va rien du nôtre: Si le marquis est quelque peu trompé, Il le mérite, et doit l'avoir gagné, Ou gagnera; car c'est un bon apôtre. Homme pour homme, et péché pour péché, Autant me vaut celui-ci que cet autre.

Renaud n'étoit si neuf qu'il ne vit bien Que l'oraison de monsieur saint Julien Feroit effet, et qu'il auroit bon gite. Lui hors de table, on dessert au plus vite. Les voilà seuls, et, pour le faire court, En beau début. La dame s'étoit mise En un habit à donner de l'amour. La négligence, à mon gré si requise, Pour cette fois fut sa dame d'atour. Point de clinquant, jupe simple et modeste. Ajustement moins superbe que leste; Un mouchoir noir de deux grands doigts trop court; Sous ce mouchoir ne sais quoi fait au tour: Par là Renaud s'imagina le reste. Mot n'en dirai; mais je n'omettrai point Qu'elle étoit jeune, agréable, et touchante, Blanche surtout, et de taille avenante, Trop ni trop peu de chair et d'embonpoint. A cet objet qui n'eût eu l'ame émue? Qui n'eût aimé? qui n'cût eu des désirs? Un philosophe, un marbre, une statue, Auroient senti comme nous ces plaisirs. Elle commence à parler la première, Et fait si bien que Renaud s'enhardit. Il ne savoit comme entrer en matière ; Mais pour l'aider la marchande lui dit : Vous rappelez en moi la souvenance D'un qui s'est vu mon unique souci; Plus je vous vois, plus je crois voir aussi L'air et le port, les yeux, la remembrance De mon époux : que Dieu lui fasse paix ! Voilà sa bouche, et voilà tous ses traits. Renaud reprit : Ce m'est beaucoup de gloire. Mais vous, madame, à qui ressemblez-vous? A nul objet; et je n'ai point mémoire D'en avoir vu qui m'ait semblé si doux. Nulle beauté n'approche de la vôtre. Or me voici d'un mal chu dans un autre : Je transissois, je brûle maintenant. Lequel vaut mieux? La belle, l'arrêtant, S'humilia pour être contredite : C'est une adresse à mon sens non petite. Renaud poursuit, louant par le menu Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il n'a point vu, Et qu'il verroit volontiers si la belle Plus que de droit ne se montroit cruelle. Pour vous louer comme vous méritez, Ajouta-t-il, et marquer les beautés Dont j'ai la vue avec le cœur frappée (Car près de vous l'un et l'autre s'ensuit), Il faut un siècle , et je n'ai qu'une nuit, Qui pourroit être encor mieux occupée. Elle sourit; il n'en fallut pas plus. Renaud laissa les discours superflus : Le temps est cher en amour comme en guerre. Homme mortel ne s'est vu sur la terre De plus heureux; car nul point n'y manquoit.

On résista tout autant qu'il falloit, Ni plus ni moins, ainsi que chaque belle Sait pratiquer, pucelle, ou non pucelle. Au demeurant, je n'ai pas entrepris De raconter tout ce qu'il obtint d'elle; Menu détail, baisers donnés et pris; La petite oie; enfin ce qu'on appelle En bon françois les préludes d'amour; Car l'un et l'autre y savoit plus d'un tour. Au souvenir de l'état misérable Où s'étoit vu le pauvre voyageur, On lui faisoit toujours quelque faveur. Voilà, disoit la veuve charitable, Pour le chemin, voici pour les brigands, Puis pour la peur, puis pour le mauvais temps: Tant que le tout pièce à pièce s'efface. Qui ne voudroit se racquitter ainsi? Conclusion, que Renaud sur la place Obtint le don d'amoureuse merci. Les doux propos recommencent ensuite, Puis les baisers, et puis la noix confite. On se coucha. La dame, ne voulant Qu'il s'allat mettre au lit de sa servante. Le mit au sien; ce fut fait prudemment, En femme sage, en personne galante. Je n'ai pas su ce qu'étant dans le lit Ils avaient fait; mais comme avec l'habit On met à part certain reste de honte, Apparemment le meilleur de ce conte Entre deux draps pour Renaud se passa. Là plus à plein il se récompensa Du mal souffert, de la perte arrivée. De quoi s'étant la veuve bien trouvée, Il fut prié de la venir revoir; Mais en secret, car il falloit pourvoir Au gouverneur. La belle, non contente De ces faveurs, étala son argent. Renaud n'en prit qu'une somme bastante Pour regagner son logis promptement.

Il s'en va droit à cette hôtelleric
Où son valet étoit encore au lit.
Renaud le rosse, et puis change d'habit,
Ayant trouvé sa valise garnie.
Pour le combler, son bon destin voulut
Qu'on attrapât les quidams ce jour même.
Incontinent chez le juge il courut.
Il fant user de diligence extrême
En pareil cas; car le greffe tient bon,
Quand une fois il est saisi des choses:
C'est proprement la caverne au lion;
Rien n'en revient: là les mains ne sont closes
Pour recevoir; mais pour rendre, trop bien:
Fin celui-là qui n'y laisse du sien.

Le procès fait, une belle potence A trois côtés fut mise en plein marché: L'un des quidams harangua l'assistance Au nom de tous; et le trio branché Mourut contrit, et fort hien confessé. Après cela, doutez de la puissance Des oraisons. Ces gens gais et joyeux Sont sur le point de partir leur chevance, Lorsqu'on les vient prier d'une autre danse. En contre échange un pauvre malheureux S'en va périr selon toute apparence, Quand sous la main lui tombe une beauté Dont un prélat se seroit contenté. Il recouvra son argent, son bagage, Et son cheval, et tout son équipage; Et grace à dieu et monsieur saint Julien, Eut une nuit qui ne lui coûta rien.

## VI. LA SERVANTE JUSTIFIÉE.

MOUVELLE TIRÉS DES COSTES DE LA REISE DE MAVARRE.

Boccace n'est le seul qui me fournit : Je vas parfois en une autre boutique. Il est bien vrai que ce divin esprit Plus que pas un me donne de pratique: Mais, comme il faut manger de plus d'un pain, Je puise encore en un vieux magasin; Vieux, des plus vieux, où Nouvelles nouvelles Sont jusqu'à cent, bien déduites et belles Pour la plupart, et de très bonne main. Pour cette fois la reine de Navarre D'un c'éroir moi, naif autant que rare, Entretiendra dans ces vers le lecteur. Voici le fait, quiconque en soit l'auteur : J'y mets du mien selon les occurrences; C'est ma coutume; et, sans telles licences, Je quitterois la charge de conteur?

Un homme donc avoit belle servante: Il la rendit au jeu d'amour savante. Elle étoit fille à bien armer un lit, Pleine de suc, et donnant appétit; Ce qu'on appelle en françois bonne robe. Par un beau jour, cet homme se dérobe D'avec sa femme, et d'un très grand matin S'en va trouver sa servante au jardin. Elle faisoit un bouquet pour madame : C'étoit sa fête. Or, voyant de la femme Le bouquet fait, il commence à louer L'assortiment, tache à s'insinuer. S'insinuer en fait de chambrière, C'est proprement couler sa main au sein: Ce qui fut fait. La servante soudain Se défendit; mais de quelle manière? Sans rien gâter : c'étoit une façon Sur le marché; bien savoit sa leçon. La belle prend les fleurs qu'elle avoit mises En un monceau, les jette au compagnon. Il la baisa pour en avoir raison, Tant et si bien qu'ils en vinrent aux prises. En cet étrif la servante tomba: Lui d'en tirer aussitôt avantage. Le malheur fut que tout ce beau ménage Fut découvert d'un logis près de là. Nos gens n'avoient pris garde à cette affaire. Une voisine aperçut le mystère. L'époux la vit, je ne sais pas comment. Nous voilà pris, dit-il à sa servante : Notre voisine est languarde et méchante; Mais ne soyez en crainte aucunement. Il va trouver sa femme en ce moment; Puis fait si bien que, s'étant éveillée, Elle se lève; et, sur l'heure habillée, Il continue à jouer son rôlet; Tant qu'à dessein d'aller faire un bouquet La pauvre épouse au jardin est menée. Là fut par lui procédé de nouveau. Même débat, même jeu se commence. Fleurs de voler, tétons d'entrer en danse.

Elle y prit goût; le jeu lui sembla beau. Somme que l'herbe en fut encor froissée.

La pauvre dame alla l'après-dinée Voir sa voisine, à qui ce secret-là Chargeoit le cœur : elle se soulagea Tout dès l'abord. Je ne puis, ma commère, Dit cette femme avec un front sévère, Laisser passer sans vous en avertir Ce que j'ai vu. Voulez-vous vous servir Encor long-temps d'une fille perdue? A coups de pied, si j'étois que de vous, Je l'envoierois ainsi qu'elle est venue. Comment! elle est aussi brave que nous! Or bien , je sais celui de qui procède Cette piaffe : apportez-y remède Tout au plus tôt, car je vous avertis Que ce matin, étant à la fenêtre, Ne sais pourquoi, j'ai vu de mon logis Dans son jardin votre mari paroltre, Puis la galante; et tous deux se sont mis A se jeter quelques fleurs à la tête. Sur ce propos l'autre l'artêta coi. Je vous entends, dit-elle; c'étoit moi.

LA VOISINE.

Voire! écoutez le reste de la fête: Vous ne savez où je veux en venir. Les bonnes gens se sont pris à cueillir Certaines fleurs que baisers on appelle.

LA PEMME.

C'est encor moi que vous preniez pour elle.

LA VOISINE.

Du jeu des fleurs à celui des tétons Ils sont passés : après quelques façons, A pleine main on les a laissé prendre.

LA FEMME.

Et pourquoi non? c'étoit moi. Votre époux N'a-t-il pas donc les mêmes droits sur vous?

LA VOISINE

Cette personne eufin sur l'herbe tendre Est trébuchée; et, comme je le croi, Sans se blesser. Vous riez?

LA PEMME

C'étoit moi.

LA VOISINE. Un cotillon a paré la verdure.

LA PEMME.

C'étoit le mien.

LA VOISINE.

Sans vous mettre en courroux, Qui le portoit de la fille ou de vous? C'est là le point; car monsieur votre époux Jusques au bout a poussé l'aventurc.

LA PEMME.

Qui? c'étoit moi. Votre tête est bien dure.

Ah! c'est assez. Je ne m'informe plus: l'ai pourtant l'œil assez bon, ce me semble: J'aurois juré que je les avois vus En ce lieu-là se divertir ensemble. Mais excusez; et ne la chassez pas.

LA PEMME.

Pourquoi chasser? j'en suis très bien servie.

LA VOISINE.

Tant pis pour vous! c'est justement le cas. Vous en tenez, ma commère m'amic.

## VII. LA GAGEURE

DES TROIS COMMÈRES,

OU SONT DEUE MOUVELLES TIRÉES DE BOCCACE.

Après bon vin trois commères un jour S'entretenoient de leurs tours et pronesses. Toutes avoient un ami par amour, Et deux étoient au logis les maîtresses. L'une disoit: J'ai le roi des maris; Il n'en est point de meilleur dans Paris. Sans son congé je vais partout m'ébattre : Avec ce tronc j'en ferois un plus fin. Il ne faut pas se lever trop matin Pour lui prouver que trois et deux font quatre. Par mon serment! dit une autre aussitôt, Si je l'avois, j'en ferois une étrenne; Car, quant à moi, du plaisir ne me chaut, A moins qu'il soit mêlé d'un peu de peine. Votre époux va tout ainsi qu'on le mène; Le mien n'est tel, j'en rends graces à Dieu. Bien sauroit prendre et le temps et le lieu, Qui tromperoit à son aise un tel homme. Pour tout cela ne croyez que je chôme: Le passe-temps en est d'autant plus doux; Plus grand en est l'amour des deux parties. Je ne voudrois contre aucune de vous, Qui vous vantez d'être si bien loties, Avoir troqué de galant ni d'époux. Sur ce débat, la troisième commère Les mit d'accord; car elle fut d'avis Qu'Amour se plait avec les bons maris, Et veut aussi quelque peine légère.

Ce point vidé, le propos s'échauffant, Et d'en conter toutes trois triomphant, Celle-ci dit: Pourquoi tant de paroles? Voulez-vous voir qui l'emporte de nous? Laissons à part les disputes frivoles, Sur nouveaux frais attrapons nos époux: Le moins hon tour payera quelque amende. Nous le voulons, c'est ce que l'on demande, Dirent les deux. Il faut faire serment Que toutes trois, sans nul déguisement, Rapporterons, l'affaire étant passée, Le cas au vrai; puis pour le jugement On en croira la commère Macée. Ainsi fut dit, ainsi l'on l'accorda. Voici comment chacune y procéda:

Celle des trois qui plus étoit contrainte Aimoit alors un beau jeune garçon, Frais, délicat, et sans poil au menton; Ce qui leur fit mettre en jeu cette feinte. Les pauvres gens n'avoient de leurs amours Encor joui, sinon par échappées: Toujours falloit forger de nouveaux tours, Toujours chercher des maisons empruntées. Pour plus à l'aise ensemble se jouer, La bonne dame habille en chambrière Le jouvencœu, qui vient pour se louer, D'un air modeste, et baissant la paupière. Du coin de l'œil l'époux le regardoit, Et dans son cœur déjà se proposoit De rehausser le linge de la fille. Bien lui sembloit, en la considérant, N'en avoir vu jamais de si gentille. On la retient, avec peine pourtant. Belle servante, et mari vert-galant, C'étoit matière à feindre du scrupule. Les premiers jours, le mari dissimule, Détourne l'œil, et ne fait pas semblant De regarder sa servante nouvelle; Mais tôt après il tourna tant la belle, Tant lui donna, tant encor lui promit, Qu'elle feignit à la fin de se rendre; Et de jeu fait, à dessein de le prendre, Un certain soir la galante lui dit: Madame est mal, et seule elle veut être Pour cette nuit. Incontinent le maître Et la servante, ayant fait leur marché, S'en vont au lit; et le drôle couché, Elle en cornette et dégrafant sa jupe Madame vient. Qui fut bien empêché? Ce fut l'époux cette fois pris pour dupe. Oh, oh! lui dit la commère en riant, Votre ordinaire est donc trop peu friand A votre goût? Eh! par saint Jean! beau sire, Un peu plus tôt vous me le deviez dire; J'aurois chez moi tonjours eu des tendrons. De celui-ci, pour certaines raisons, Vous faut passer; cherchez autre aventure. Et vous, la belle au dessein si gaillard, Merci de moi, chambrière d'un liard Je vous rendrai plus noire qu'une mûre. Il vous faut donc du même pain qu'à moi! J'en suis d'avis! non pourtant qu'il m'en chaille, Ni qu'on ne puisse en trouver qui le vaille : Graces à Dieu , je crois avoir de quoi Donner encore à quelqu'un dans la vue; Je ne suis pas à jeter dans la rue. Laissons ce point; je sais un bon moyen: Vous n'aurez plus d'autre lit que le mien. Voyez un peu l diroit-on qu'elle y touche? Vite, marchons ; que du lit où je couche Sans marchander on prenne le chemin : Vous chercherez vos besognes demain. Si ce n'étoit le scandale et la honte. Je vous mettrois dehors en cet état. Mais je suis bonne, et ne veux point d'éclat: Puis je rendrai de vous un très bon compte A l'avenir, et vous jure ma foi Que nuit et jour vous serez près de moi. Qu'ai-je besoin de me mettre en alarmes, Puisque je puis empêcher tous vos tours? La chambrière, écoutant ce discours, Fait la honteuse et jette une ou deux larmes; Prend son paquet, et sort sans consulter; Ne se le fait par deux fois répéter; S'en va jouer un autre personnage; Fait au logis deux métiers tour à tour; Galant de nuit, chambrière de jour, En deux façons elle a soin du ménage. Le pauvre époux se trouve tout heureux Qu'à si bon compte il en ait été quitte. Lui couché seul, notre couple amoureux D'un temps si doux à son aise profite : Rien ne s'en perd; et des moindres moments Bons ménagers furent nos deux amants, Sachant très bien que l'on n'y revient guères. Voilà le tour de l'une des commères.

L'autre, de qui le mari croyoit tout, Avecque lui sous un poirier assise,

De son dessein vint aisément à bout. En peu de mots j'en vas conter la guise. Leur grand valet près d'eux étoit dehout, Garçon bien fait, beau parleur, et de mise, Et qui faisoit les servantes trotter. La dame dit : Je voudrois bien goûter De ce fruit-là: Guillot, monte, et secoue Notre poirier. Guillot monte à l'instant. Grimpé qu'il est, le drôle fait semblant Qu'il lui paroît que le mari se joue Avec la femme : aussitôt le valet, Frottant ses yeux comme étouné du fait : Vraiment, monsieur, commence-t-il à dire, Si vous vouliez madame caresser. Un peu plus loin vous pouviez aller rire, Et, moi présent, du moius vous en passer. Ceci me cause une surprise extrême. Devant les gens prendre ainsi vos ébats! Si d'un valet vous ne faites nul cas, Vous vous devez du respect à vous-même. Quel taon vous point? attendez à tantôt; Ces privautés en seront plus friandes : Tout aussi bien, pour le temps qu'il vous faut, Les nuits d'été sont encore assez grandes. Pourquoi ce lieu? vous avez pour cela Tant de bons lits, tant de chambres si belles! La dame dit: Que conte celui-là? Je crois qu'il rêve : où prend-il ces nouvelles? Qu'entend ce fol avecque ses ébats? Descends, descends, mon ami, tu verras. Guillot descend. Hé bien, lui dit son maître, Nous jouons-nous?

GUILLOT.

Non pas pour le présent. LE MARI.

Pour le présent?

GUILLOT.

Oui, monsieur; je veux être Écorché vif, si tout incontinent

Vous ne baisiez madame sur l'herbette. LA PEMME.

Mieux te vaudroit laisser cette sornette, Je te le dis; car elle sent les coups.

LE MARI.

Non, non, m'amie; il faut qu'avec les fous Tout de ce pas par mon ordre on le mette. GUILLOT.

Est-ce être fou que de voir ce qu'on voit? LA FEMME.

Et qu'as-tu vu?

GUILLOT.

J'ai vu, je le répète, Vous et monsieur qui dans ce même endroit Jouïez tous deux au doux jeu d'amourette: Si ce poirier n'est peut-être charmé. LA FEMME.

Voire, charmé! tu nous fais un beau conte! LE MARI.

Je le veux voir, vraiment; faut que j'y monte : Vous en saurez bientôt la vérité.

Le maître à peine est sur l'arbre monté, Que le valet embrasse la maîtresse. L'époux, qui voit comme l'on se caresse, Crie, et descend en grand'hâte aussitôt. Il se rompit le col, ou peu s'en faut, Pour empêcher la suite de l'affaire, Et toutefois il ne put si bien saire

Que son honneur n'en reçût quelque échec, Comment! dit-il, quoi! même à mon aspect! Devant mon nez! à mes yeux! Sainte dame!... Que vous faut-il? qu'avez-vous? dit la femme.

Oses-tu bien le demander encor?

Et pourquoi non?

LE MARI.

Pourquoi? N'ai-je pas tort De t'accuser de cette effronterie?

Ah! c'en est trop; parlez mieux, je vous prie. LE MARI.

Quoi! ce coquin ne te caressoit pas?

Moi? vous rêvez.

LE MART.

D'où viendroit donc ce cas? Ai-je perdu la raison ou la vue?

LA FEMME.

Me croyez-vous de sens si dépourvue, Que devant vous je commisse un tel tour? Ne trouverois-je assez d'heures au jour Pour m'égayer, si j'en avois envie?

LE MARI. Je ne sais plus ce qu'il faut que j'y die. Notre poirier m'abuse assurément. Voyons encor.

Dans le même moment L'époux remonte, et Guillot recommence. Pour cette fois, le mari voit la danse Sans se fâcher, et descend doucement. Ne cherchez plus, leur dit-il, d'autres causes: C'est ce poirier; il est ensorcelé. Puisqu'il fait voir de si vilaines choses, Reprit la femme, il faut qu'il soit brûlé: Cours au logis; dis qu'on le vienne abattre. Je ne veux plus que cet arbre maudit Trompe les gens. Le valet obéit. Sur le pauvre arbre ils se mettent à quatre, Se demandant l'un l'autre sourdement Quel si grand crime a ce poirier pu faire. La dame dit: Abattez seulement; Quant au surplus, ce n'est pas votre affaire. Par ce moyen la seconde commère Vint au dessus de ce qu'elle entreprit. Passons au tour que la troisième fit.

Les rendez-vous chez quelque bonne amie Ne lui manquoient non plus que l'eau du puits. Là tous les jours étoient nouveaux déduits : Notre donzelle y tenoit sa partie. Un sien amant étant lors de quartier, Ne croyant pas qu'un plaisir fût entier S'il n'étoit libre, à la dame propose De se trouver sculs ensemble une nuit. Deux, lui dit-elle; et pour si peu de chose Vous ne serez nullement éconduit. Jà de par moi ne manquera l'affaire. De mon mari je saurai me défaire Pendant ce temps. Aussitôt fait que dit. Bon besoin cut d'être femme d'esprit, Car pour époux elle avoit pris un homme Qui ne faisoit en voyages grands frais; Il n'alloit pas querir pardons à Rome, Quand il pouvoit en rencontrer plus près,

Tout au rebours de la bonne donzelle, Qui, pour montrer sa ferveur et son zèle, Toujours alloit au plus loin s'en pourvoir. Pèlerinage avoit fait son devoir Plus d'une fois; mais c'étoit le vieux style : Il lui falloit, pour se faire valoir, Chose qui fût plus rare et moins facile. Elle s'attache à l'orteil dès ce soir Un brin de fil qui rendoit à la porte De la maison; et puis se va concher Droit au côté d'Henriet Berlinguier; On appeloit son mari de la sorte.) Elle fit tant qu'Henriet se tournant Sentit le fil. Aussitôt il soupçonne Quelque dessein, et, sans faire semblant D'être éveillé, sur ce fait il raisonne; Se lève enfin, et sort tout doucement. De bonne foi son épouse dormant, Ce lui sembloit; suit le fil dans la rue; Conclut de là que l'on le trahissoit; Que quelque amant que la donzelle avoit Avec ce sil par le pied la tiroit, L'avertissant ainsi de sa venue; Que la galante aussitôt descendoit, Tandis que lui pauvre mari dormoit. Car autrement, pourquoi ce badinage? Il falloit bien que messer cocuage Le visitat; honneur dont, à son sens, Il se seroit passé le mieux du monde. Dans ce penser il s'arme jusqu'aux dents; Hors la maison fait le guet et la ronde, Pour attraper quiconque tirera Le brin de fil. Or le lecteur saura Que ce logis avoit sur le derrière De quoi pouvoir introduire l'ami : Il le fut donc par une chambrière. Tout domestique, en trompant un mari, Pense gagner indulgence plénière. Tandis qu'ainsi Berlinguier fait le guet, La bonne dame et le jeune muguet En sont aux mains, et Dieu sait la manière! En grand soulas cette nuit se passa. Dans leurs plaisirs rien ne les traversa : Tout fut des mieux, graces à la servante, Qui fit si bien devoir de surveillante, Que le galant tout à temps délogea. L'époux revint quand le jour approcha, Reprit sa place, et dit que la migraine L'avoit contraint d'aller coucher en haut. Deux jours après la commère ne faut De mettre un fil ; Berlinguier aussitôt, L'ayant senti , rentre à la même peine , Court à son poste, et notre amant au sien. Renfort de joie : on s'eu trouva si bien, Qu'encore un coup on pratiqua la ruse; Et Berlinguier, prenant la même excuse, Sortit encore, et fit place à l'amant. Autre renfort de tout contentement. On s'en tint là. Leur ardeur refroidie, Il en fallut venir au dénoûment; Trois actes eut sans plus la comédic. Sur le minuit l'amant s'étant sauvé, Le brin de fil aussitôt fut tiré Par un des siens, sur qui l'époux se rue, Et le contraint, en occupant la rue, D'entrer chez lui le tenant au collet, Et ne sachant que ce fût un valet. Bien à propos lui fut donné le change.

Dans le logis est un vacarme étrange. La femme accourt au bruit que fait l'époux. Le compagnon se jette à leurs genoux; Dit qu'il venoit trouver la chambrière; Qu'avec ce fil il la tiroit à soi Pour faire ouvrir ; et que depuis naguère Tous deux s'étoient entre-donné la foi. C'est donc cela, poursuivit la commère En s'adressant à la fille, en colère, Que l'autre jour je vous vis à l'orteil Un brin de fil : Je m'en mis un pareil, Pour attraper avec ce stratagème Votre galant. Or bien, c'est votre époux! A la bonne heure! il faut cette nuit même Sortir d'ici. Berlinguier fut plus doux, Dit qu'il falloit au lendemain attendre. On les dota l'un et l'autre amplement; L'époux, la fille; et le valet,... l'amant : Puis au moutier le couple s'alla rendre, Se connoissant tous deux de plus d'un jour. Ce fut la fin qu'eut le troisième tour.

Lequel vaut mieux? Pour moi je m'en rapporte.
Macée, ayant pouvoir de décider,
Ne sut à qui la victoire accorder,
Tant cette affaire à résoudre étoit forte.
Toutes avoient eu raison de gager.
Le procès pend, et pendra de la sorte
Encor long-temps, comme l'on peut juger.

## VIII. LE CALENDRIER

DES VIEILLARDS.

NOUVELLE TIRÉE DE BOCCACE.

Plus d'une fois je me suis étonné Que ce qui fait la paix du mariage En est le point le moins considéré Lorsque l'on met une fille en ménage. Les père et mère ont pour objet le bien, Tout le surplus ils le comptent pour rien; Jeunes tendrons à vicillards apparient; Et cependant je vois qu'ils se soucient D'avoir chevaux à leur char attelés De même taille, et mêmes chiens couplés: Ainsi des bœufs, qui de force pareille Sont toujours pris; car ce scroit merveille Si sans cela la charrue alloit bien. Comment pourroit celle du mariage Ne mal aller, étant un attelage Qui bien souvent ne se rapporte en rien? J'en vas conter un exemple notable.

On sait qui fut Richard de Quinzica,
Qui mainte fête à sa femme allégna,
Mainte vigile, et maint jour fériable,
Et du devoir erut s'échapper par là.
Très lourdement il erroit en cela.
Cettui Richard étoit juge dans Pise,
Homme savant en l'étude des lois,
Riche d'ailleurs, mais dont la barbe grise
Montroit assez qu'il devoit faire choix
De quelque femme à peu près de même age;
Ce qu'il ne fit, prenant en mariage
La mieux séante et la plus jeune d'ans
De la cité; fille bien alliée,

Belle surtout : c'étoit Bartholomée De Galandi, qui parmi ses parents Pouvoit compter les plus gros de la ville. En ce ne sit Richard tour d'homme habile; Et l'on disoit communément de lui Que ses enfants ne manqueroient de pères. Tel fait métier de conseiller autrui Qui ne voit goutte en ses propres affaires. Quinzica donc n'ayant de quoi servir Un tel oiseau qu'étoit Bartholomée, Pour s'excuser, et pour la contenir, Ne rencontroit point de jour en l'année, Selon son compte et son calendrier, Où l'on se pût sans scrupule appliquer Au fait d'hymen; chose aux vicillards commode, Mais dont le sexe abhorre la méthode. Quand je dis point, je veux dire très peu: Encor ce peu lui donnoit de la peine. Toute en férie il mettoit la semaine, Et bien souvent faisoit venir en jeu Saint qui ne fut jamais dans la légende. Le vendredi, disoit-il, nous demande D'autres pensers, ainsi que chacun sait: Pareillement il faut que l'on retranche Le samedi, non sans juste sujet, D'autant que c'est la veille du dimanche. Pour ce dernier, c'est un jour de repos. Quant au lundi, je ne trouve à propos De commencer par ce point la semaine; Ce n'est le fait d'une ame bien chrétienne. Les autres jours autrement s'excusoit : Et quand venoit aux fêtes solennelles, C'étoit alors que Richard triomphoit, Et qu'il donnoit les leçons les plus belles. Long-temps devant toujours il s'abstenoit; Long-temps après il en usoit de même; Aux quatre-temps autant il en faisoit, Sans oublier l'avent ni le carème. Cette saison pour le vieillard étoit Un temps de Dieu; jamais ne s'en lassoit. De patrons même il avoit une liste : Point de quartier pour un évangéliste, Pour un apôtre, ou bien pour un docteur : Vierge n'étoit, martyr, et confesseur, Qu'il ne chômat; tous les savoit par cœur. Que s'il étoit au bout de son scrupule, Il alléguoit les jours malencontreux, Puis les brouillards, et puis la canicule, De s'excuser n'étant jamais honteux. La chose ainsi presque toujours égale, Quatre fois l'an, de grace spéciale, Notre docteur régaloit sa moitié, Petitement; enfin c'étoit pitié. A cela près, il traitoit bien sa femme: Les affiquets, les habits à changer, Joyaux, bijoux, ne manquoient à la dame. Mais tout cela n'est que pour amuser Un peu de temps des esprits de poupée : Droit au solide alloit Bartholomée.

Son seul plaisir dans la belle saison, C'étoit d'aller à certaine maison Que son mari possédoit sur la côte: Ils y couchoient tous les huit jours sans faute. Là quelquefois sur la mer ils montoient Et le plaisir de la pêche godtoient, Sans s'éloigner que bien peu de la rade. Arrive donc qu'un jour de promenado Bartholomée et messer le docteur Prennent chacun une barque à pécheur, Sortent sur mer; ils avoient fait gageure A qui des deux auroit plus de bonheur, Et trouveroit la meilleure aventure Dedans sa pêche, et n'avoient avec eux, Dans chaque barque, en tout, qu'un homme ou deux. Certain corsaire aperçut la chaloupe De notre épouse, et vint avec sa troupe Fondre dessus, l'emmena bien et beau; Laissa Richard : soit que près du rivage Il n'osat pas hasarder davantage; Soit qu'il craignit qu'ayant dans son vaisseau Notre vieillard, il ne put de sa proic Si bien jouir; car il aimoit la joie Plus que l'argent; et toujours avoit fait Avec honneur son métier de corsaire; Au jeu d'amour étoit homme d'effet, Ainsi que sont gens de pareille affaire. Gens de mer sont toujours prêts à bien faire, Ce qu'on appelle autrement bons garçons: Ou n'en voit point qui les fêtes allègue. Or tel étoit celui dont nous parlons, Ayant pour nom Pagamin de Monégue. La belle fit son devoir de pleurer Un demi-jour, tant qu'il se put étendre : Et Pagamin de la réconforter; Et notre épouse à la fin de se rendre. Il la gagna : bien savoit son métier. Amour s'en mit, Amour, ce bon apôtre, Dix mille fois plus corsaire que l'autre, Vivant de rapt, faisant peu de quartier. La belle avoit sa rançon toute prête : Très bien lui prit d'avoir de quoi payer; Car là n'étoit ni vigile ni fête. Elle oublia ce beau calendrier Rouge partout et sans nul jour ouvrable : De la ceinture on le lui fit tomber; Plus n'en fut fait mention qu'à la table.

Notre légiste eût mis son doigt au feu Que son épouse étoit toujours fidèle, Entière et chaste, et que, moyennant Dieu, Pour de l'argent on lui rendroit la belle. De Pagamin il prit un sauf-conduit, L'alla trouver, lui mit la carte blanche. Pagamin dit: Si je n'ai pas bon bruit. C'est à graud tort; je veux vous rendre franche Et sans rancon votre chère moitié. Ne plaise à Dieu que si belle amitié Soit par mon fait de désastre ainsi pleine! Celle pour qui vous preuez tant de peine Vous reviendra selon votre désir Je ne veux poiut vous vendre ce plaisir. Faites-moi voir seulement qu'elle est votre : Car si j'allois vous en rendre quelque autre, Comme il m'en tombe assez entre les mains, Ce me scroit une espèce de blâme. Ces jours passés je pris certaine dame Dont les cheveux sont quelque peu châtains, Grande de taille, en hon point, jeune et fraiche. Si cette belle, après vous avoir vu, Dit être à vous, c'est autant de couclu : Reprenez-la, rien ne vous en empêche. Richard reprit: Vous parlez sagement, Et me traitez trop généreusement. De son métier il faut que chacun vive : Mettez un prix à la pauvre captive,

Je le pairai comptant, sans hésiter. Le complément n'est ici nécessaire : Voilà ma bourse, il ne faut que compter. Ne me traitez que comme on pourroit faire En pareil cas l'homme le moins connu. Seroit-il dit que vous m'eussiez vaincu D'honnêteté? non sera, sur mon ame: Vous le verrez. Car, quant à cette dame, Ne doutez point qu'elle ne soit à moi. Je ne veux pas que vous m'ajoutiez foi Mais aux baisers que de la pauvre femme Je recevrai; ne craiguant qu'un seul point, C'est qu'à me voir de joie elle ne meure. On fait venir l'épouse tout-à-l'heure, Qui froidement, et ne s'émouvant point, Devant ses yeux voit son mari paroltre, Sans témoigner seulement le connoître, Non plus qu'un homme arrivé du Pérou. Voyez, dit-il, la pauvrette est honteuse Devant les gens; et sa joie amoureuse N'ose éclater : soyez sûr qu'à mon cou, Si j'étois seul, elle seroit sautée.

Pagamin dit : Qu'il ne tienne à cela; Dedans sa chambre allez, conduisez-la. Ce qui fut fait; et, la chambre fermée, Richard commence : Eh! la , Bartholomée , Comme tu fais! je suis ton Quinzica, Toujours le même à l'endroit de sa femme. Regarde-moi. Trouves-tu, ma chère ame, En mon visage un si grand changement? C'est la douleur de ton enlèvement Qui me rend tel; et toi scule en es causc. T'ai-je jamais refusé nulle chose, Soit pour ton jeu, soit pour tes vêtements? En étoit-il quelqu'une de plus brave? De ton vouloir ne me rendois-je esclave? Tu le seras, étant avec ces gens. Et ton honneur, que crois-tu qu'il devienne? Ce qu'il pourra, répondit brusquement Bartholomée. Est-il temps maintenant D'en avoir soin? s'en est-on mis en peine Quand, malgré moi, l'on m'a jointe avec vous; Vous, vieux penard; moi, fille jeune et drue, Qui méritois d'être un peu mieux pourvue, Et de goûter ce qu'hymen a de doux? Pour cet effet j'étois assez aimable, Et me trouvois aussi digne, entre nous, De ces plaisirs, que j'en étois capable. Or est le cas allé d'autre façon. J'ai pris mari qui pour toute chanson N'a jamais eu que ses jours de férie; Mais Pagamin, sitôt qu'il m'eut ravie, Me sut donner bien une autre leçon. J'ai plus appris des choses de la vie Depuis deux jours, qu'en quatre ans avec vous. Laissez-moi donc, monsieur mon cher ép Sur mon retour n'insistez davantage. Calendriers ne sont point en usage Chez Pagamin, je vous en avertis. Vous et les miens avez mérité pis : Vous, pour avoir mal mesuré vos forces En m'épousant; eux, pour s'être mépris, En préférant les légères amorces De quelque bien à cet autre point-là. Mais Pagamin pour tous y pourvoira. Il ne sait loi, ni digeste, ni code; Et cependant très bonne est sa méthode.

De ce matin lui-même il vous dira Du quart en sus comme la chose en va. Un tel aveu vous surprend et vous touche: Mais faire ici de la petite bouche Ne sert de rien : l'on n'en croira pas moins. Et puisque enfin nous voici sans témoins, Adieu vous dis, vous et vos jours de fête. Je suis de chair; les habits rien n'y font: Vous savez bien, monsieur, qu'entre la tête Et le talon d'autres affaires sont. A tant se tut. Richard, tombé des nues, Fut tout heureux de pouvoir s'en aller. Bartholomée, ayant ses hontes bues, Ne se sit pas tenir pour demeurer. Le pauvre époux en eut tant de tristesse, Outre les maux qui suivent la vieillesse, Qu'il en mourut à quelques jours de là; Et Pagamin prit à semme sa veuve.

Ce fut bien fait: nul des deux ne tomba
Dans l'accident du pauvre Quinzica,
S'étant choisis l'un et l'autre à l'épreuve.
Belle leçon pour gens à cheveux gris!
Sinon qu'ils soient d'humeur accommodante:
Car, en ce cas, messieurs les favoris
Font leur ouvrage, et la dame est contente.

# IX. A FEMME AVARE

GALANT ESCROC.

MOUVELLE TERÉE DE BOCCACE.

Qu'nn homme soit plumé par des coquettes, Ce n'est pour faire au miracle crier. Gratis est mort; plus d'amour sans payer: En beaux louis se content les fleurettes. Ce que je dis des coquettes s'entend. Pour notre honneur, si me faut-il pourtant Montrer qu'on peut, nonobstant leur adresse, En attraper au moins une entre cent, Et lui jouer quelque tour de souplesse.

Je choisirai pour exemple Gulphar. Le drôle fit un trait de franc soudard; Car aux faveurs d'une belle il eut part Sans débourser, escroquant la chrétienne. Notez ceci, et qu'il vous en souvienne, Galauts d'épée; encor bien que ce tour Pour vous styler soit fort peu nécessaire: Je trouverois maintenant à la cour Plus d'un Gulphar, si j'en avois affaire. Celui-ci douc chez sire Gasparin Tant fréquenta, qu'il devint à la fin De son épouse amoureux sans mesure. Elle étoit jeune, et belle créature; Plaisoit beaucoup, fors un point qui gatoit Tout ffaire, et qui seul rebutoit Les plus ardents ; c'est qu'elle étoit avare. Ce n'est pas chose en ce siècle fort rare. Je l'ai jà dit, rien n'y font les soupirs : Celui-là parle une langue barbare, Qui l'or en main n'explique ses désirs. Le jeu, la jupe et l'amour des plaisirs, Sont les ressorts que Cupidon emploie : De leur boutique il sort chez les François Plus de cocus que du cheval de Troie Il ne sortit de héros autrefois.

Pour revenir à l'humeur de la belle, Le compagnon ne put rien tirer d'elle, Qu'il ne parlât. Chacun sait ce que c'est Que de parler ; le lecteur, s'il lui plait, Me permettra de dire ainsi la chose Gulphar done parle, et si bien qu'il propose Deux cents écus. La belle l'écouta; Et Gasparin à Gulphar les préta (Ce fut le bon), puis aux champs s'en alla, Ne soupçonnant aucunement sa femme. Gulphar les donne en présence de gens. Voilà, dit-il, deux cents écus comptants, Qu'à votre époux vous donnerez, madame. La belle crut qu'il avoit dit cela Par politique, et pour jouer son rôle. Le lendemain elle le régala Tout de son mieux, en semme de parole. Le drôle en prit, ce jour et les suivants, Pour son argent, et même avec usure. A bon payeur on fait honne mesure. Quand Gasparin fut de retour des champs, Gulphar lui dit, son épouse présente : J'ai votre argent à madame rendu, N'en ayant eu pour une affaire urgente Aucun besoin, comme je l'avois cru: Déchargez-en votre livre, de grace. A ce propos, aussi froide que glace, Notre galante avoua le reçu. Qu'eût-elle fait? on eût prouvé la chose. Son regret fut d'avoir enflé la dose De ses faveurs : c'est ce qui la fâchoit. Voyez un peu la perte que c'étoit! En la quittant, Gulphar alla tout droit. Conter ce cas, le corner par la ville, Le publier, le précher sur les toits. De l'en blâmer il seroit inutile : Ainsi vit-on chez nous autres François.

## X. ON NE S'AVISE JAMAIS DE TOUT.

CONTR TIRÉ DES CENT NOUVELLES NOUVELLES.

Certain jaloux, ne dormant que d'un œil, Interdisoit tout commerce à sa femme. Dans le dessein de prévenir la dame, Il avoit fait un fort ample recueil De tous les tours que le sexe sait faire. Pauvre ignorant! comme si cette affaire N'étoit une hydre, à parler franchement! Il captivoit sa femme cependant, De ses cheveux vouloit savoir le nombre, La faisoit suivre à toute heure, en tous lieux, Par une vicille au corps tout rempli d'yeux, Qui la quittoit aussi peu que son ombre. Ce fou tenoit son recueil fort entier : Il le portoit en guise de psautier, Croyaut par là cocuage hors de gamme. Un jour de fête, arrive que la dame, En revenant de l'église, passa Près d'un logis d'où quelqu'un lui jeta Fort à propos plein un panier d'ordure. On s'excusa. La pauvre créature, Toute vilaine, entra dans le logis. Il lui fallut dépouiller ses habits. Elle envoya querir une autre jupe, Dès en entrant, par cette douagna, Qui hors d'haleine à monsieur raconta

Tout l'accident. Foin! dit-il, celui-là N'est dans mon livre, et je suis pris pour dupe: Que le recueil au diable soit donné! Il disoit bien; car on n'avoit jeté Cette immondice, et la dame gâté, Qu'afin qu'elle cût quelque valable excuse Pour éloigner son dragon quelque temps. Un sien galant, ami de là dedans, Tout aussitôt profita de la ruse.

Nous avons beau sur ce sexe avoir l'œil: Ce n'est coup sûr encontre tous esclandres. Maris jaloux, brûlez votre recueil, Sur ma parole, et faites-en des cendres.

#### XI. LE VILLAGEOIS

QUI CHERCHE SON VEAU.

CONTR TIRE DES CENT POUVELLES NOUVELLES.

Un villageois ayant perdu son veau
L'alla chercher dans la forêt prochaine.
Il se plaça sur l'arbre le plus beau,
Pour mieux entendre, et pour voir dans la plaine.
Vient une dame avcc un jouvenceau.
Le lieu leur plait, l'eau leur vient à la bouche;
Et le galant, qui sur l'herbe la couche,
Crie, en voyant je ne sais quels appas:
O dieux! que vois-je! et que ne vois-je pas!
Sans dire quoi; car c'étoient lettres closes.
Lors le manant les arrêtant tout coi:
Homme de bien, qui voyez tant de choses,
Voyez-vous point mon veau? dites-le-moi.

## XII. L'ANNEAU D'HANS CARVEL.

CONTE TIRÉ DE RABELAIS.

Hans Carvel prit sur ses vieux ans Femme jeune en toute manière: Il prit aussi soucis cuisants; Car l'un sans l'autre ne va guère. Babeau (c'est la jeune femelle, Fille du bailli Concordat, Fut du bon poil, ardente et belle, Et propre à l'amoureux combat. Carvel, craignant de sa nature Le cocuage et les railleurs, Alléguoit à la créature Et la Légende et l'Écriture, Et tous les livres les meilleurs; Blamoit les visites secrètes; Frondoit l'attirail des coquettes, Et contre un monde de recettes Et de moyens de plaire aux yeux Invectivoit tout de son mieux A tous ces discours la galande Ne s'arrêtoit aucunement, Et de sermons n'étoit friande, A moins qu'ils fussent d'un amant. Cela faisoit que le bon sire Ne savoit tantôt plus qu'y dire, Eût voulu souvent être mort. Il eut pourtant dans son martyre Quelques moments de réconfort :

L'histoire en est très véritable. Une nuit qu'ayant tenu table, Et bu force bon vin nouveau. Carvel roufloit près de Babeau, Il lui fut avis que le diable Lui mettoit au doigt un anneau; Qu'il lui disoit : Je sais la peine Qui te tourmente et qui te gene, Carvel, j'ai pitié de ton cas: Tiens cette bague, et ne la lâches; Car, tandis qu'au doigt tu l'auras, Ce que tu crains point ne seras, Point ne seras sans que le saches. Trop ne puis vous remercier, Dit Carvel; la faveur est grande : Monsieur Satan, Dieu vous le reude! Grand merci, monsieur l'aumônier! Là-dessus achevant son somme, Et les yeux encore aggravés, Il se trouva que le bon homme Avoit le doigt où vous savez.

## XIII. LE GASCON PUNI.

FOUVELLE.

Un Gascon, pour s'être vanté
De posséder certaine belle,
Fut puni de sa vanité
D'une façon assez nouvelle.
Il se vantoit à faux, et ne possédoit rien.
Mais quoi! tout médisant est prophète en ce monde:
On croit le mal d'abord; mais à l'égard du bien,
Il faut que la vue en réponde.

La dame cependant du Gascon se moquoit;
Même au logis pour lui rarement elle étoit;
Et bien souvent qu'il la traitoit
D'incomparable et de divine,
La belle aussitôt s'enfuyoit,
S'allant sauver chez sa voisine.
Elle avoit nom Philis; son voisin, Eurilas;
La voisine, Chloris; le Gascon, Dorilas;
Un sien ami, Damon: c'est tout, si j'ai mémoire.
Ce Damon, de Chloris, à ce que dit l'histoire,

Ce Damon, de Chloris, à ce que dit l'histoire, Étoit amant aimé, galant, comme on voudra, Quelque chose de plus encor que tout cela. Pour Philis, son humeur libre, gaie et sincère, Montroit qu'elle étoit sans affaire,

Sans secret et sans passion.
On ignoroit le prix de sa possession:
Seulement à l'user chacun la croyoit bonne.
Elle approchoit vingt ans, et venoit d'enterrer
Un mari, de ceux-la que l'on perd sans pleurer,
Vieux barbon qui laissoit d'écus plein une tonne.

En mille endroits de sa personne
La belle avoit de quoi mettre un Gascon aux cieux,
Des attraits par dessus les yeux,
Je ne sais quel air de pucelle,
Mais le cœur tant soit peu rebelle,

Rebelle toutefois de la bonne façon : Voilà Philis. Quant au Gascon, Il étoit Gascon, c'est tout dire. Je laisse à penser si le sire

Importuna la veuve, et s'il fit des serments. Ceux des Gascons et des Normands Passent peu pour mots d'évangile. C'étoit pourtant chose facile De croire Dorilas de Philis amoureux; Mais il vouloit aussi que l'on le crût heureux. Philis, dissimulant, dit un jour à cet homme:

Je veux un service de vous: Ce n'est pas d'aller jusqu'à Rome; C'est que vous nous sidiez à tromper un jaloux. La chose est saus péril, et même fort aisée.

Nous voulous que cette nuit-ci Vous couchiez avec le mari De Chloris qui m'en a priée. Avec Damon s'étant brouillée, Il leur faut une nuit entière et par delà Pour démêter entre eux tout ce différent-là.

Notre but est qu'Eurilas pense, Vous sentant près de lui , que ce soit sa moitié. Il ne lui touche point, vit dedans l'abstinence, Et, soit par jalousie ou bien par impuissance, A retranché d'hymen certains droits d'amitié;

Ronfle toujours, fait la nuit d'une traite: C'est assez qu'en son lit il trouve une cornette. Nous vous ajusterons: enfin ne craignez rien; Je vous récompenserai bien.

Pour se rendre Philis un peu plus favorable, Le Gascon ett conché, dit-il, avec le diable. La nuit vient : on le coiffe; on le met au grand lit; On éteint les flambeaux; Eurilas prend sa place.

Du Gascon la peur se saisit; Il devient aussi froid que glace; N'oseroit tousser ni cracher,

Beaucoup moins encor s'approcher; Se fait petit, se serre, au bord se va nicher, Et ne tient que moitié de la rive occupée; Je crois qu'on l'auroit mis dans un fourreau d'épée. Son coucheur cette nuit se retourna cent fois; Et jusque sur le nez lui porta certains doigts

Que la peur lui sit trouver rudes. Le pis de ses inquiétudes,

C'est qu'il craignoit qu'enfin un caprice amoureux Ne prit à ce mari : tels cas sont dangereux, Lorsque l'un des conjoints se sent privé du somme. Toujours nouveaux sujets alarmoient le pauvre homme: L'on approchoit un pied, l'on étendoit un bras, Il crut même sentir la barbe d'Eurilas.

Mais voici quelque chose à mon sens de terrible. Une sonnette étoit près du chevet du lit: Eurilas de sonner, et faire un bruit horrible.

Le Gascon se pâme à ce bruit, Cette fois-là se croit détruit, Fait un vœu, renonce à sa dame, Et songe au salut de son ame. Personne ne venant, Eurilas s'endormit.

Avant qu'il fût jour on ouvrit; Philis l'avoit promis : quand voici de plus belle

Un flambeau, comble de tous maux. Le Gascon, après ces travaux, Se fût bien levé sans chandelle.

Sa perte étoit alors un point tout assuré. On approche du lit. Le pauvre homme éclairé

Prie Enrilas qu'il lui pardonne. Je le veux, dit une personne D'un ton de voix rempli d'appas. C'étoit Philis, qui d'Eurilas

Avoit tenu la place, et qui sans trop attendre Tout en chemise s'alla rendre Dans les bras de Chloris qu'accompagnoit Damon : C'étoit, dis-je, Philis, qui conta du Gascon La peur et la frayeur extrême; Et qui, pour l'obliger à se tuer soi-même, Et lui montrant ce qu'il avoit perdu, Laissoit son sein à demi nu.

## XIV. LA FIANCÉE DU ROI DE GARBE.

MOUVELLE.

Il n'est rien qu'on ne conte en diverses façons; On abuse du vrai comme on fait de la feinte: Je le souffre aux récits qui passent pour chansons; Chacun y met du sien sans scrupule et sans crainte: Mais aux événements de qui la vérité

Importe à la postérité, Tels abus méritent censure. Le fait d'Alaciel est d'une autre nature. Je me suis écarté de mon original. On en pourra gloser; on pourra me mécroire: Tout cela n'est pas un grand mal; Alaciel et sa mémoire

Ne sauroient guère perdre à tout ce changement. J'ai suivi mon auteur en deux points seulement,

Points qui font véritablement Le plus important de l'histoire: L'un est que par huit mains Alaciel passa Avant que d'entrer dans la bonne; L'autre, que son fiancé ne s'en embarrassa, Ayant peut-être en sa personne De quoi négliger ce point-là.

Quoi qu'il en soit, la belle en ses traverses, Accidents, fortunes diverses, Eut beaucoup à souffrir, beaucoup à travailler,

Changea huit fois de chevalier.

Il ne faut pas pour cela qu'on l'accuse:
Ce n'étoit après tout que bonne intention,

Gratitude ou compassion, Crainte de pis, honnête excuse. Elle n'en plut pas moins aux yeux de son fiance.

Veuve de huit galants, il la prit pour pucelle; Et dans son erreur par la belle Apparemment il fut laissé.

Qu'on y puisse être pris, la chose est toute claire; Mais après huit, c'est une étrange affaire!

Je me rapporte de cela A quiconque a passé par là.

Zair, soudan d'Alexandrie,
Aima sa fille Alaciel
Un peu plus que sa propre vie.
Aussi ce qu'on se peut figurer sous le ciel
De bon, de beau, de charmant et d'aimable,
D'accommodant, j'y mets encor ce point,
La rendoit d'autant estimable:

En cela je n'augmente point. Au bruit qui couroit d'elle en toutes ses provinces, Mamolin, roi de Garbe, en devint amoureux. Il la fit demander, et fut assez heureux

Pour l'emporter sur d'autres princes. La belle aimoit déjà; mais on n'en savoit rien: Filles de sang royal ne se déclarent guères; Tout se passe en leur cœur: cela les fâche bien; Car elles sout de chair ainsi que les bergères. Hispal, jeune seigneur de la cour du soudan, Bien fait, plein de mérite, honneur de l'Alcoran, Plaisoit fort à la dame; et d'un commun martyre

Tous deux brûloient, sans oser se le dire;
Ou, s'ils se le disoient, ce n'étoit que des yeux.
Comme ils en étoient là, l'on accorda la belle.
Il fallut se résoudre à partir de ces lieux.
Zair fit embarquer son amant avec elle.
S'en fier à quelque autre eût peut-être été mieux.
Après huit jours de traite, un vaisseau de corsaires,

Ayant pris le dessus du vent, Les attaqua: le combat fut sanglant; Chacun des deux partis y fit mal ses affaires. Les assaillants, faits aux combats de mer,

Étoient les plus experts en l'art de massacrer; Joignoient l'adresse au nombre : Hispal par sa vaillance Tenoit les choses en balance.

Vingt corsaires pourtant montèrent sur son bord.

Grifonio le gigantesque Conduisoit l'horreur et la mort

Avecque cette soldatesque.
Hispal en un moment se vit environné:
Maint corsaire sentit son bras déterminé:
De ses yeux il sortoit des éclairs et des flammes.
Cependant qu'il étoit au combat acharné,
Grifonio courut à la chambre des femmes.
Il savoit que l'infante étoit dans ce vaisseau;
Et, l'ayant destinée à ses plaisirs infâmes,

Il l'emportoit comme un moineau:

Mais la charge pour lui n'étant pas suffisante,
Il prit aussi la cassette aux bijoux,
Aux diamants, aux témoignages doux
Que reçoit et garde une amante:
Car quelqu'un m'a dit, entre nous,
On'Hismal en ce vouge avoit fait à l'infante

Car quelqu'un m'a dit, entre nous, Qu'Hispal en ce voyage avoit fait à l'infante Un aveu dont d'abord elle parut contente, Faute d'avoir le temps de s'en mettre en courroux.

Le malheureux corsaire, emportant cette proie, N'en eut pas long-temps de la joie. Un des vaisseaux, quoiqu'il fût accroché, S'étant quelque peu détaché,

Comme Grifonio passoit d'un bord à l'autre, Un pied sur son navire, un sur celui d'Hispal, Le héros d'un revers coupe en deux l'animal: Part du tronc tombe en l'eau disant sa patenôtre, Et reniant Mahom, Jupin et Tavargant, Avec maint autre dieu non moins extravagant; Part demeure sur pied en la même posture. On auroit ri de l'aventure

On auroit ri de l'aventure Si la belle avec lui n'eût tombé dedans l'eau. Hispal se jette après : l'nn et l'autre vaisseau, Malmené du combat, et privé de pilote,

Au gré d'Éole et de Neptune flotte. La mort fit lâcher prise au géant pourfendu. L'infante, par sa robe en tombant soutenue, Fut bientôt d'Hispal secourue,

Nager vers les vaisseaux eût été temps perdu; Ils étoient presque à demi-mille:

Cc qu'il jugea de plus facile, Fut de gagner certains rochers Qui d'ordinaire étoient la perte des nochers, Et furent le salut d'Hispal et de l'infante. Aucuns ont assuré, comme chose constante, Que même du péril la cassette échappa;

Qu'à des cordons étant pendue, La belle après soi la tira: Autrement elle étoit perdue.

Notre nageur avoit l'infante sur son dos.

Le premier roc gagné, non pas sans quelque peine, La crainte de la faim suivit celle des flots; Nul vaisseau ne parut sur la liquide plaine.

Le jour s'achève; il se passe une nuit: Point de vaisseau près d'eux par le hasard conduit; Point de quoi manger sur ces roches.

Voilà notre couple réduit

A sentir de la faim les premières approches; Tous deux privés d'espoir, d'autant plus malheureux

Qu'aimés aussi bien qu'amoureux Ils perdoient doublement en leur mésaventure. Après s'ètre long-temps regardés sans parler: Hispal, dit la princesse, il se faut consoler; Les pleurs ne peuvent rien près de la parque dure; Nous n'en mourrons pas moins: mais il dépend de nous

D'adoucir l'aigreur de ses coups;
C'est tout ce qui nous reste en ce malheur extrème.
Se consoler! dit-il; le peut-on quand on aime?
Ah! si... Mais non, madame, il n'est pas propos
One your aimier, your series trop à plaindre.

Que vous aimiez; vous seriez trop à plaindre. Je brave à mon égard et la faim et les flots: Mais, jetantl'œil sur vous, je trouve tout à craindre. La princesse, à ces mots, ne se put plus contraindre: Pleurs de couler, soupirs d'être poussés,

Regards d'être au ciel adressés, Et puis sanglots, et puis soupirs encore. En ce même langage Hispal lui repartit,

Tant qu'enfin un baiser suivit: S'il fut pris ou donné, c'est ce que l'on ignore.

Après force vœux impuissants, Le héros dit Puisqu'en cette aventure Mourir nous est chose si sûre, Qu'importe que nos corps des oiseaux ravissants

Ou des monstres marins deviennent la pature? Sépulture pour sépulture,

La mer est égale, à mon sens. Qu'attendons-nous ici, qu'une fin languissante? Seroit-il point plus à propos De nous abandonner aux flots?

J'ai de la force encor; la côte est peu distante; Le vent y pousse, essayons d'approcher; Passons de rocher en rocher: J'en vois beaucoup où je puis prendre haleine. Alaciel s'y résolut sans peine.

Les revoilà sur l'onde ainsi qu'auparavant, La cassette en laisse suivant, Et le nageur, poussé du vent, De roc en roc portant la belle:

Façon de naviguer nouvelle. Avec l'aide du ciel et de ces reposoirs, Et du dieu qui préside aux liquides manoirs, Hispal n'en pouvant plus de faim, de lassitude,

De travail et d'inquiétude (Non pour lui, mais pour ses amours), Après avoir jeûné deux jours Prit terre à la dixième traite, Lui, la princesse, et la cassette.

Pourquoi, me dira-t-on, nous ramener toujours Cette cassette? est-ce une circonstancej Qui soit de si grande importance? Oui, selon mon avis; on va voir si j'ai tort.

Je ne prends point ici l'essor, Ni n'affecte de railleries. Si j'avois mis nos gens à bord Sans argent et sans pierrcries, Seroient-lls pas demeurés court?
On ne vit ni d'air ni d'amour.
Les amants ont beau dire et faire,
Il en faut revenir toujours au nécessaire.
La cassette y pourvut avec maint diamant.
Hispal vendit les uns, mit les autres en gages;
Fit achat d'un château le long de ces rivages:
Ce château, dit l'histoire, avoit un parc fort grand;
Ce parc, un bois; ce bois, de beaux ombrages;
Sous ces ombrages nos amants

Passoient d'agréables moments. Voyez combien voilà de choses enchaînées, Et par la cassette amenées.

Or au fond de ce bois un certain antre étoit, Sourd et muet, et d'amoureuse affaire; Sombre surtout : la nature sembloit L'avoir mis là non pour autre mystère. Nos deux amants se promenant un jour, Il arriva que ce fripon d'Amour Guida leurs pas vers ce lieu solitaire. Chemin faisant, Hispal expliquoit ses desirs, Moitié par ses discours, moitié par ses soupirs, Plein d'une ardeur impatiente : La princesse écontoit, incertaine et tremblante. Nous voici, disoit-il, en un bord étranger, Ignorés du reste des hommes; Profitons-en; nous n'avons à songer Qu'aux douceurs de l'amour, en l'état où nous som-Oui vous retient? on ne sait seulement mes. Si nous vivons; peut-être en ce moment Tout le moude nous croit au corps d'une baleine. Ou favorisez votre amant, Ou qu'à votre époux il vons mène. Mais pourquoi vous mener? vous pouvez rendre heu-Celui dont vous avez éprouvé la constance. Qu'attendez-vous pour soulager ses feux? N'est-il point assez amoureux?

Hispal haranguoit de façon Qu'il auroit échauffé des marbres, Tandis qu'Alaciel, à l'aide d'un poinçon, Faisoit semblant d'écrire sur les arbres. Mais l'amour la faisoit rêver A d'autres choses qu'à graver Des caractères sur l'écorce. Son amant et le lieu l'assuroient du secret: C'étoit une puissante amorce. 'Elle résistoit à regret: Le printemps par malheur étoit lors en sa force. Jeunes cœurs sont bien empêchés A tenir leurs désirs cachés Étant pris par tant de manières. Combien en voyons-nous se laisser pas à pas Ravir jusqu'aux faveurs dernières. Qui dans l'abord ne croyoient pas Pouvoir accorder les premières! Amour, sans qu'on y pense, amène ces instants: Mainte fille a perdu ses gants,

Et n'avez-vous point fait assez de résistance?

Près de l'antre venus, notre amant proposa D'entrer dedans. La belle s'excusa, Mais malgré soi, déjà presque vaincue.

Et semme au partir s'est trouvée,

Qui ne sait la plupart du temps

Comme la chose est arrivée.

Les services d'Hispal en ce même moment
Lui reviennent devant la vue;
Ses jours sauvés des flots, son honneur d'un géant:
Que lui demandoit son amant?
Un bien dont elle étoit à sa valeur tenue:
Il vaut mieux, disoit-il, vous en faire un ami,
Que d'attendre qu'un homme à la mine hagarde
Vous le vienne enlever: madame, songez-y;
L'on ne sait pour qui l'on le garde.
L'infante à ces raisons se rendant à demi,
Une pluie actieva l'affaire.
Il fallut se mettre à l'abri:
Je laisse à penser où. Le reste du mystère
Au fond de l'antre est demeuré.
Que l'on la blâme ou non, je sais plus d'une belle
A qui ce fait est arrivé,
Sans en avoir moitié d'autant d'excuses qu'elle.

L'antre ne les vit seul de ces douceurs jouir: Rien ne coûte en amour que la première peine. Si les arbres parloient, il feroit bel ouir Ceux de ce bois; car la forêt n'est pleine Que des monuments amoureux Qu'Hispal nous a laissés, glorieux de sa proie.

On y verroit écrit : « Ici pama de joie Des mortels le plus heureux :

Là, mourut un amant sur le sein de sa dame:
En cet endroit, mille baisers de flamme
Furent donnés, et mille autres rendus...
Le parc diroit beaucoup, le château beaucoup plus,
Si châteaux avoient une langue.

La chose en viut au point que, las de tant d'amour, Nos amants à la fin regrettérent la cour. La belle s'en ouvrit, et voici sa harangue: Vous m'ètes cher, Hispal; j'aurois du déplaisir Si vous ne pensiez pas que toujours je vous aime. Mais qu'est-ce qu'un amour sans crainte et sans désir?

le vous le demande à vous-même. Ce sont des feux bientôt passés Que ceux qui ne sont point dans leur cours traversés :

Il y faut un peu de contrainte. Je crains fort qu'à la fin ce séjour si charmant

Ne nous soit un désert, et puis un monument. Hispal, ôtez-moi cette crainte. Allez-vous-eu voir promptement

Allez-vous-eu voir promptement Ce qu'on croira de moi dedans Alexandrie, Quand on saura que nous sommes en vie. Déguisez bien notre séjour:

Dites que vous venez préparer mon retour, Et faire qu'on m'envoie une escorte si sûre,

laire qu'on m'envoie une escorte si sur Qu'il n'arrive plus d'aventure. Croyez-moi, vous n'y perdrez rien: Trouvez sculement le moyen De me suivre en ma destinée Ou de fillage, ou d'hyménée; Et tenez pour chose assuréo Que, si je ne vous fais du hien, Je serai de près éclairée.

Que ce fût ou non son dessein,
Pour se servir d'Hispal il falloit tout promettre.
Dès qu'il trouve à propos de se mettre en chemin,
L'infante pour Zair le charge d'une lettre.
Il s'embarque, il fait voile; il vogue, il a hon vent.
Il arrive à la cont, où chacun lui demande

S'il est mort, s'il est vivant, Tant la surprise fut grande; En quels lieux est l'infante, enfin ce qu'elle fait.

Dès qu'il eut à tout satisfait. On fit partir une escorte puissante. Hispal fut retenu; non qu'on eut en effet

Le moindre soupçon de l'infante. Le chef de cette escorte étoit jeune et bien fait. Abordé près du parc, avant tout il partage Sa troupe en deux, laisse l'une au rivage;

Va droit avec l'autre au château. La beauté de l'infante étoit beaucoup accrue : Il en devint épris à la première vue; Mais tellement épris, qu'attendant qu'il fit beau, Pour ne point perdre temps, il lui dit sa pensée.

Elle s'en fint fort offensée, Et l'avertit de son devoir

Témoigner eu tel cas un peu de désespoir Est quelquefois une boune recette.

C'est ce que fait notre homme : il forme le dessein De se laisser mourir de faim;

Car de se poignarder la chose est trop tôt faite: On n'a pas le temps d'en venir

Au repentir.

D'abord Alaciel rioit de sa sottise.

Un jour se passe entier, lui sans cesse jeunant,

Elle toujours le détournant D'une si terrible entreprise.

Le second jour commence à la toucher.

Elle rêve à cette aventure.

Laisser mourir un homme, et pouvoir l'empêcher! C'est avoir l'ame un peu trop dure.

Par pitié donc elle condescendit Aux volontés du capitaine,

Et cet office lui rendit Galment, de bonne grace, et sans montrer de peine : Autrement le remède eût été sans effet.

Tandis que le galant se trouve satisfait, Et remet les autres affaires,

Disant tantôt que les vents sont contraires, Tantôt qu'il faut radouber ses galères Pour être en état de partir;

Tantôt qu'on vient de l'avertir Qu'il est attendu des corsaires: Un corsaire en effet arrive, et surprenant

Ses gens demeurés à la rade Les tue, et va donner au château l'escalade:

Du fier Grifonio c'étoit le lieutenant.

Il prend le château d'emblée. Voilà la fête troublée. Le jeuneur maudit son sort. Le corsaire apprend d'abord L'aventure de la belle; Et, la tirant à l'écart, Il en vent avoir sa part. Elle fit fort la rebelle. Il ne s'en étonna pas, N'étant novice en tel cas. Le mieux que vous puissiez faire, Lni dit tout franc ce corsaire, C'est de m'avoir pour ami; Je suis corsaire et demi.

Vous avez fait jeûner un pauvre misérable Qui se mouroit pour vous d'amour; Vous jeanerez à votre tour,

Ou vous me serez favorable. La justice le veut : nous autres gens de mer Savons rendre à chacun selon ce qu'il mérite; Attendez-vous de n'avoir à manger Que quand de ce côté vous aurez été quitte.

Ne marchandez point tant, madame, et crovez-moi. Qu'eut fait Alaciel? force n'a point de loi. S'accommoder à tout est chose nécessaire. Ce qu'on ne voudroit pas, souvent il le faut faire, Quand il plait au destin que l'on en vienne là; Augmenter sa souffrance est une erreur extreme: Si par pitié d'autrui la belle se forca, Que ne point essayer par pitié de soi-même? Elle se force donc, et prend en gré le tout. Il n'est affliction dont on ne vienne à bout. Si le corsaire cût été sage, Il eût mené l'infante en un autre rivage. Sage en amour, hélas! il n'en est point.

Tandis que celui-ci croit avoir tout a point,

Vent pour partir, lieu propre pour attendre, Fortune, qui ne dort que lorsque nous veillons, Et veille quand uous sommeillons,

Lui trame en secret cet esclandre.

Le seigneur d'un château voisin de celui-ci, Homme fort ami de la joie, Sans nulle attache, et sans souci

Que de chercher toujours quelque nouvelle proie, Ayant eu le vent des beautés, Perfections, commodités,

Qu'en sa voisine on disoit être,

Ne songeoit nuit et jour qu'à s'en rendre le maître: Il avoit des amis, de l'argent, du crédit,

Pouvoit assembler deux mille hommes. les assemble donc un beau jour, et leur dit: Souffrirons-nous, braves gens que nous sommes, Qu'un pirate à nos yeux se gorge de butin, Qu'il traite comme esclave une beauté divine?

Allons tirer notre voisine D'entre les griffes du mâtin.

Que ce soir chacun soit en armes,

Mais doucement, et sans donner d'alarmes :

Sous les auspices de la nuit, Nous pourrons nous rendre sans bruit Au pied de ce château, dès la petite pointe

Du jour. La surprise, à l'ombre étant jointe, Nous rendra sans hasard maîtres de ce séjour. Pour ma part du butin je ne veux que la dame:

Non pas pour en user ainsi que ce voleur; Ĵe me sens un désir en l'ame

De lui restituer ses biens et son bonneur. Tout le reste est à vous, hommes, chevaux, bagage, Vivres, munitions, enfin tout l'équipage

Dont ces brigands ont empli la maison. Je vous demande encore un don;

C'est qu'on pende aux créneaux, haut et court, le corsaire. Cette harangue militaire

Leur sut tant d'ardeur inspirer,

Qu'il en fallut une autre afin de modérer Le trop grand désir de bien faire.

Chacun repait, le soir étant venu : L'on mange peu, l'on boit en récompense:

Quelques tonneaux sont mis sur cu. Pour avoir fait cette dépense, Il s'est gagné plusieurs combats Tant en Allemagne qu'en France. Ce seigneur donc n'y manqua pas;

Et ce fut un trait de prudence. Mainte échelle est portée, et point d'autre embarras, Point de tambours, force bons coutelas; On part sans bruit, on arrive en silence.

L'orient venoit de s'ouvrir :

C'est un temps où le somme est dans sa violence, Et qui par sa fraicheur nous contraint de dormir. Presque tout le peuple corsaire, Du sommeil à la mort n'ayant qu'un pas à faire, Fut assommé sans le sentir.

Le chef pendu, l'on amène l'infante. Son peu d'amour pour le voleur, Sa surprise et son épouvante, Et les civilités de son libérateur. Ne lui permirent pas de répandre des larmes. Sa prière sauva la vie à quelques gens. Elle plaignit les morts, consola les mourants, Puis quitta sans regret ces lieux remplis d'alarmes.

On dit même qu'en peu de temps Elle perdit la mémoire De ses deux derniers galants: Je n'ai pas peine à le croire. Son voisin la recut en un appartement Tout brillant d'or et meublé richement. On peut s'imaginer l'ordre qu'il y fit mettre.

Nouvel hôte et nouvel amant, Ce n'étoit pas pour rien omettre: Grande chère surtout, et des vins fort exquis:

Les dieux ne sont pas mieux servis. Alaciel, qui de sa vie, Selon sa loi, n'avoit bu vin,

Goûta ce soir, par compagnie, De ce breuvage si divin Elle ignoroit l'effet d'une liqueur si douce;

Insensiblement fit carrousse: Et comme amour jadis lui troubla la raison, Ce fut lors un autre poison.

Tous deux sont à craindre des dames. Alaciel mise au lit par ses femmes, Ce bon seigneur s'en fut la trouver tout d'un pas.

Quoi'trouver? dira-t-on; d'immobiles appas? Si j'en trouvois autant, je saurois bien qu'en faire, Disoit l'autre jour un certain:

Qu'il me vienne une même affaire, On verra si j'aurai recours à mon voisin. Bacchus donc, et Morphée, et l'hôte de la belle, Cette nuit disposèrent d'elle.

Les charmes des premiers dissipés à la fin, La princesse, au sortir du somme, Se trouva dans les bras d'un homme.

La frayeur lui glaça la voix: Elle ne put crier, et de crainte saisie Permit tout à son hôte, et pour une autre fois Lui laissa lier la partie.

Une nuit, lui dit-il, est de même que cent; Ce n'est que la première à quoi l'on trouve à dire. Alaciel le crut. L'hôte enfin se lassant

Pour d'autres conquêtes soupire.

Il part un soir, prie un de ses amis De faire cette nuit les honneurs du logis, Prendre sa place, aller trouver la belle Pendant l'obscurité se coucher auprès d'elle, Ne point parler; qu'il étoit fort aisé; Et qu'en s'acquittant bien de l'emploi proposé L'infante assurément agréeroit son service. L'autre bien volontiers lui rendit cet office: Le moyen qu'un ami puisse être refusé! A ce nouveau venu la voilà donc en proie. Il ne put sans parler contenir cette joie. La belle se plaignit d'être ainsi leur jouet: Comment l'entend monsieur mon hôte?

Dit-elle, et de quel droit me donner comme il fait? L'autre confessa qu'en effet Ils avoient tort; mais que toute la faute Étoit au maître du logis.

Pour vous venger de son mépris, Poursuivit-il, comblez-moi de caresses; Enchérissez sur les tendresses

Que vous eûtes pour lui tant qu'il fut votre amant :

Aimez-moi par dépit et par ressentiment, Si vous ne pouvez autrement.

Son conseil fut suivi; l'on poussa les affaires, L'on se vengea; l'on n'omit rien. Que si l'ami s'en trouva bien,

L'hôte ne s'en tourmenta guères.

Et de cinq, si j'ai bien compté. Le sixième incident des travaux de l'infante Par quelques uns est rapporté D'une manière différente. Force gens concluront de là Que d'un galant au moins je fais grace à la belle.

C'est médisance que cela; Je ne voudrois mentir pour elle: Son époux n'eut assurément Que huit précurseurs seulement.

Poursuivons donc notre nouvelle. L'hôte revint quand l'ami fut content. Alaciel, lui pardonnant, Fit entre eux les choses égales. La clémence sied bien aux personnes royales. Ainsi de main en main Alaciel passoit,

Et souvent se divertissoit Aux menus ouvrages des filles Qui la servoient, toutes assez gentilles. Elle en aimoit fort une à qui l'on en contoit;

Et le conteur étoit un certain gentilhomme De ce logis, bien fait et galant homme, Mais violent dans ses désirs,

Et grand ménager de soupirs Jusques à commencer, près de la plus sévère, Par où l'on finit d'ordinaire.

Un jour, au bout du parc, le galant rencontra Cette fillette;

Et dans un pavillon fit tant qu'il l'attira Toute seulctte.

L'infante étoit fort près de là: Mais il ne la vit point, et crut en assurance

Pouvoir user de violence. Sa médisante humeur, grand obstacle aux faveurs,

Peste d'amour et des douceurs Dont il tire sa subsistance. Avoit de ce galant souvent grêlé l'espoir.

La crainte lui nuisoit autant que le devoir. Cette fille l'auroit selon toute apparence

Favorisé, Si la belle eut osé. Se voyant craint de cette sorte, Il fit tant qu'en ce pavillon Elle entra par occasion: Puis le galant ferme la porte;

Mais en vain, car l'infante avoit de quoi l'ouvrir. La fille voit sa faute, et tâche de sortir.

Il la retient; elle crie, elle appelle: L'infante vient, et vient comme il falloit, Quand sur ses fins la demoiselle étoit. Le galant, indigné de la manquer si belle, Perd tout respect, et jure par les dieux

Qu'avant que sortir de ces lieux L'une ou l'autre patra sa peine, Ouand il devroit leur attacher les mains. Si loin de tous secours humains, Dit-il, la résistance est vaine. Tirez au sort sans marchander: Je ne saurois vous accorder Que cette grace: Il faut que l'une ou l'autre passe Pour aujourd'hui. Qu'a fait madame? dit la belle; Pâtira-t-elle pour autrui? Oui, si le sort tombe sur elle, Dit le galant ; prenez-vous-en à lui. Non, non, reprit alors l'infante; Il ne sera pas dit que l'on ait, moi présente, Violenté cette innocente. Je me résous plutôt à toute extrémité.

Ce combat plein de charité
Fut par le sort à la fin terminé.
L'infante en eut toute la gloire:
Il lui donna sa voix, à ce que dit l'histoire.
L'autre sortit, et l'on jura

De ne rien dire de cela.

Mais le galant se seroit laissé pendre,
Plutôt que de cacher un secret si plaisant;
Ét pour le divulguer il ne voulut attendre
Que le temps qu'il falloit pour trouver seulement

Quelqu'un qui le voulut entendre.

Ce changement de favoris
Devint à l'infante une peine;
Elle eut regret d'être l'Hélène
D'un si grand nombre de Paris.
Aussi l'amour se jouoit d'elle.
Un jour, entre autres, que la belle
Dans un bois dormoit à l'écart,
Il s'y rencontra par hasard

Un chevalier errant, grand chercheur d'aventures, De ces sortes de gens que sur des palefrois

Les belles suivoient autrefois,
Et passoient pour chastes et pures.
Celui-ci, qui donnoit à ses désirs l'essor,
Comme faisoient jadis Roger et Galaor,

N'eut vu la princesse endormie, Que de prendre un baiser il forma le dessein: Tout prêt à faire cloix de la bouche ou du sein, Il étoit sur le point d'en passer son envie,

Quand tout d'un coup il se souvint Des lois de la chevalerie. A ce penser il se retint, Priant toutefois en son ame Toutes les puissances d'amour Qu'il pût courir en ce séjour Quelque aventure avec la dame. lante s'éveilla, surprise au dernier poi

L'infante s'éveilla, surprise au dernier point. Non, non, dit-il, ne craignez point;

Je ne suis géant ni sauvage, Mais chevalier errant, qui rends graces aux dieux D'avoir trouvé dans ce bocage

Ce qu'à peine on pourroit rencontrer dans les cieux. Après ce compliment, sans plus longue demeure, Il lui dit en deux mots l'ardeur qui l'embrasoit:

C'étoit un homme qui faisoit Beaucoup de chemin en peu d'heure. Le refrain fut d'offrir sa personne et son bras, Et tout ce qu'en semblable cas On a de coutume de dire

A celles pour qui l'on soupire. Son offre fut reçue, et la belle lui fit Un long roman de son histoire, Supprimant, comme l'on peut croire. Les six galants. L'aventurier en prit Ce qu'il crut à propos d'en prendre; Et comme Alaciel de son sort se plaignit, Cet incounu s'engagea de la rendre Chez Zair ou dans Garbe, avant qu'il fût un mois Dans Garbe! non, reprit-elle, et pour cause: Si les dieux avoient mis la chose Jusques à présent à mon choix, J'aurois voulu revoir Zaïr et ma patrie. Pourvu qu'Amour me prête vic. Vous les verrez, dit-il. C'est seulement à vous D'apporter remède à vos coups Et consentir que mon ardeur s'apaise :

Si j'en mourois ( à vos bontés ne plaise! )
Vous demeureriez seule; et, pour vous parler frauc,
Je tiens ce service assez grand

Je tiens ce service assez grand Pour me flatter d'une espérance

De récompense.

Elle en tomha d'accord, promit quelques douceurs,
Convint du nombre de faveurs
Qu'afin que la chose fât sûre
Cette princesse lui pairoit,
Non tout d'un coup, mais à mesure
Que le voyage se feroit,
Tant chaque jour, sans nulle faute.
Le marché s'étant ainsi fait,
La princesse en croupe se met,
Sans prendre congé de son hôte.

L'inconnu, qui pour quelque temps S'étoit défait de tous ses gens, Les rencontra bientôt. Il avoit dans sa troupe Un sien neveu fort jeune, avec son gouverneur. Notre héroine prend en descendant de croupe

Un palefroi. Cependant le seigneur Marche toujours à côté d'elle, Tantôt lui conte une nouvelle, Et tantôt lui parle d'amour, Pour rendre le chemin plus court.

Avec beaucoup de foi le traité s'exécute:
Pas la moindre ombre de dispute:
Point de faute en calcul, non plusqu'entremarchands.
De faveur en faveur (ainsi comptoient ces gens)
Jusqu'au bord de la mer enfin ils arrivèrent,

Et s'embarquèrent. Cet élément ne leur fut pas moins doux Que l'autre avoit été; certain calme, au contraire, Prolongeant le chemin, augmenta le salaire.

Sains et gaillards ils débarquèrent tous
Au port de Joppe, et là se rafraichirent;
Au bout de deux jours en partirent
Sans autre escorte que leur train.
Ce fut aux brigands une amorce:
Un gros d'Arabes en chemin
Les ayant rencontrés, ils cédoient à la force,
Quand notre aventurier fit un dernier effort,

Repoussa les brigands, reçut une blessure Qui le mit dans la sépulture, Non sur-le-champ; devant sa mort Il pourvut à la belle, ordonna du voyage, En chargea son neveu, jeune homme de courage,

Lui léguant par même moyen Le surplus des faveurs, avec son équipage, Et tout le reste de son bien.

Digitized by Google

Quand on fut revenu de toutes ces alarmes, Et que l'on eut versé certain nombre de larmes, On satisfit au testament du mort; On paya les faveurs, dont enfin la dernière

Échut justement sur le bord De la frontière.

En cet endroit le neveu la quitta, Pour ne donner aucun ombrage; Et le gouverneur la guida Pendant le reste du voyage. Au soudan il la présenta.

D'exprimer ici la tendresse,
Ou, pour mieux dire, les transports
Que témoigna Zaïr en voyant la princesse,
Il faudroit de nouveaux efforts,
Et je n'en puis plus faire: il est bon que j'imite
Phébus, qui sur la fin du jour
Tombe d'ordinaire si court
Qu'on diroit qu'il se précipite.
Le gouverneur aimoit à sc faire écouter;
Ce fut un passe-temps de l'entendre conter
Monts et merveilles de la dame,
Oui rioit sans doute en son ame.

Seigneur, dit le bon homme en parlant au soudan, Hispal étant parti, madame incontinent, Pour fuir oisiveté, principe de tout vice, Résolut de vaquer nuit et jour au service D'un dieu qui chez ces gens a beaucoup de crédit. Je ne vous aurois jamais dit

Tous ses temples et ses chapelles, Nommés pour la plupart alcòres et ruelles. Là les gens pour idole ont un certain oiseau

Qui dans ses portraits est fort beau, Quoiqu'il n'ait des plumes qu'aux ailes. Au contraire des autres dieux, Qu'on ne sert que quand on est vieux, La jeunesse lui sacrifie. Si vous saviez l'honnête vie

Qu'en le servant menoit madame Alaciel, Vous béniriez cent fois le ciel De vous avoir donné fille tant accomplie.

De vous avoir donné file tant accomplie. Au reste, en ces pays on vit d'autre façon Que parmi vous: les belles vont et viennent;

Point d'ennuques qui les retiennent; Les hommes en ces lieux ont tous barbe au menton. Madame dès l'abord s'est faite à leur méthode,

Tant elle est de facile humeur; Et je puis dire, à son honneur, Oue de tout elle s'accommode.

Zair étoit ravi. Quelques jours écoulés, La princesse partit pour Garbe en grande escorte. Les gens qui la suivoient furent tous régalés

De beaux présents; et d'une amour si forte Cette belle toucha le cœur de Mamolin, Qu'il ne se tenoit pas. On fit un grand festin, Pendant lequel, ayant belle audience, Alaciel conta tout ce qu'elle voulut,

Dit les mensonges qu'il lui plut. Mamolin et sa cour écoutoient en silence. La nuit vint : on porta la reine dans son lit.

A son honneur elle en sortit: Le prince en rendit témoignage. Alaciel, à ce qu'on dit, N'en demandoit pas davantage.

Ce conte nous apprend que beaucoup de maris

Qui se vantent de voir fort clair en leurs affaires, N'y viennent bien souvent qu'après les favoris, Et, tout savants qu'ils sont, ne s'y connoissent guères. Le plus sûr toutefois est de se bien garder,

Craindre tout, ne rien hasarder.
Filles, maintenez-vous: l'affaire est d'importance.
Rois de Garbe ne sont oiseaux communs en France.
Vous voyez que l'hymen y suit l'accord de près,
C'est la l'un des plus grands secrets

Pour empécher les aventures. Je tiens vos amitiés fort chastes et fort pures; Mais Cupidon alors fait d'étranges leçons.

Rompez-lui toutes ses mesures:
Pourvoyez à la chose aussi bien qu'aux soupçons.
Ne m'allez point conter: C'est le droit des garçons.
Les garçons sans ce droit ont assez où se prendre.
Si quelqu'une ponrtant ne s'en ponvoit défendre,
Le remède sera de rire en son malheur.

Il est bon de garder sa fleur; Mais pour l'avoir perdue il ne se faut pas pendre.

#### XV. L'ERMITE.

#### NOUVELLE TIRÉS DE ROCCACE.

Dame Vénus et dame Hypocrisie
Font quelquefois ensemble de hons coups;
Tout homme est homme, les ermites sur tous:
Ce que j'en dis, ce n'est point par envie.
Avez-vous sœur, fille, ou femme jolie?
Gardez le froc, c'est un maître gonin.
Vous en tenez, s'il tombe sous sa main
Belle qui soit quelque peu simple et neuve.
Pour vous montrer que je ne parle en vain,
Lisez ceci, je ne veux autre preuve.

Un joune ermite étoit tenu pour saint,
On lui gardoit place dans la légende.
L'homme de Dieu d'une corde étoit ceint,
Pleine de nœuds; mais sous sa houpelande
Logeoit le cœur d'un dangereux paillard.
Un chapelet pendoit à sa ceinture,
Long d'une brasse, et gros outre mesure;
Une clochette étoit de l'autre part.
Au demeurant, il faisoit le cafard;
Se renfermoit, voyant une femelle,
Dedans sa coque, et baissoit la prunelle:
Vous n'auriez dit qu'il eût mangé le lard.

Un bourg étoit dedans son voisinage, Et dans ce bourg une veuve fort sage, Qui demeuroit tout à l'extrémité. Elle n'avoit pour tout bien qu'une fille, Jeune, ingénue, agréable et gentille; Pucelle encor, mais, à la vérité, Moins par vertu que par simplicité; Peu d'entregent, beaucoup d'honnéteté; D'autre dot point, d'amants pas davantage. Du temps d'Adam, qu'on naissoit tout vêtu, Je pense bien que la belle en eût cu, Car avec rien ou montoit un ménage. Il ne falloit matelas ni linceul: Même le lit n'étoit pas nécessaire. Ce temps n'est plus; hymen, qui marchoit seul, Mène à présent à sa suite un notaire.

L'anachorète, en quétant par le bourg, Vit cette fille, et dit sous son capuce: Voici de quoi; si tu sais quelque tour, Il te le faut employer, frère Luce. Pas n'y manqua : voici comme il s'y prit. Elle logeoit, comme j'ai déjà dit, Tout près des champs, dans une maisonnette Dont la cloison par notre anachorète Etant percée aisément et sans bruit. Le compagnon par une belle nuit, Belle, non pas, le vent et la tempête Favorisoient le dessein du galant; Une nuit done, dans le pertuis mettant Un long cornet, tout du haut de la tête Il leur cria: Femmes, écoutez-moi. A cette voix, toutes pleines d'effroi, Se blottissant, l'une et l'autre est en transe. Il continue, et corne à toute ontrance : Réveillez-vous, créatures de Dieu Toi, femme veuve, et toi, fille pucelle; Allez trouver mon serviteur fidèle L'ermite Luce, et partez de ce lieu Demain matiu, sans le dire à personne; Car c'est ainsi que le ciel vous l'ordonne. Ne craignez point, je conduirai vos pas; Luce est bénin. Toi, veuve, tu feras Oue de ta fille il ait la compagnie; Car d'eux doit naître un pape, dont la vie Réformera tout le peuple chrétien.

La chose fut tellement prononcée. Que dans le lit l'une et l'autre enfoncée Ne laissa pas de l'entendre fort bien. La peur les tint un quart d'houre en silence. La fille enfin met le nez hors des draps, Et puis tirant sa mère par le bras, Lui dit d'un ton tout rempli d'innocence : Mon Dieu, maman! y faudra-t-il aller? Ma compagnie! hélas! qu'en veut-il faire? Je ne sais pas comment il faut parler; Ma consine Anne est bien mieux son affaire. Et retiendroit bien mieux tous ses sermons. Sotte, tais-toi, lui repartit la mère; C'est bien cela! Va, va, pour ces lecons Il n'est besoin de tout l'esprit du monde : Dès la première, ou bien dès la seconde, Ta cousine Anne en saura moins que toi. Oui! dit la fille; eh, mon Dieu! menez-moi: Partons bientôt, nous reviendrons au gîte. Tout doux, reprit la mère en souriant, Il ne faut pas que nous allions si vite; Car, que sait-on? le diable est bien méchant Et bien trompeur. Si c'étoit lui, ma fille, Qui fût venu pour nous tendre des lacs? As-tu pris garde? il parloit d'un ton cas, Comme je crois que parle la famille De Lucifer. Le fait mérite bien Que, sans courir, ni précipiter rien, Nous nous gardions de nous laisser surprendre. Si la frayeur t'avoit fait mal entendre... Pour moi, j'avois l'esprit tout éperdu. Non, non, maman, j'ai fort bien entendu, Dit la fillette. Or bien, reprit la mèré, Puisque ainsi va, mettons-nous en prière.

Le lendemain, tout le jour se passa A raisonner, et par-ci, et par-là, Sur cette voix, et sur cette rencontre. La nuit venue, arrive le corneur; Il leur cria d'un ton à fairc peur: Femme incrédule, et qui vas à l'encontre Des volontés de Dieu ton créateur, Ne tarde plus, va-t'en trouver l'ermite, Ou tu mourras. La fillette reprit: Hé bien, maman! l'avois-je pas bien dit? Mon Dieu! partons; allons rendre visite A l'homme saint; je crains tant votre mort Que j'y courrois, et tout de mon plus fort, S'il le falloit. Allons donc, dit la mère. La belle mit son corset des bons jours, Son demi-ceint, ses pendants de velours, Saus se douter de ce qu'elle alloit faire: Jeune fillette a toujours soin de plaire.

Notre cagot s'étoit mis aux aguets. Et par un trou qu'il avoit fait exprès A sa cellule, il vouloit que ces femmes Le pussent voir, comme un brave soldat, Le fouet en main, toujours en un état De pénitence, et de tirer des flammes Quelque défunt puni pour ses méfaits : Faisant si bien, en frappant tout auprès Qu'on crût ouir cinquante disciplines. Il n'ouvrit pas à nos deux pelerines Du premier coup; et pendaut un moment Chacune put l'entrevoir s'escrimant Du saint outil. Enfin la porte s'ouvre, Mais ce ne fut d'un bon miserere. Le papelard contrefait l'étonné. Tout en tremblant la veuve lui découvre, Non sans rougir, le cas comme il étoit. A six pas d'eux la fillette attendoit Le résultat, qui fut que notre ermite Les renvoya, fit le bon hypocrite. Je crains, dit-il, les ruses du malin : Dispensez-moi; le sexe féminin Ne doit avoir en ma cellule entrée. Jamais de moi saint-père ne naîtra. La veuve dit, toute déconfortée: Jamais de vous! et pourquoi ne fera? Elle ne put en tirer autre chose. En s'en allant la fillette disoit : Hélas! maman, nos péchés en sont cause.

La nuit revient, et l'une et l'autre étoit Au premier somme, alors que l'hypocrite Et son cornet font bruire la maison. Il leur cria toujours du même ton : Retournez voir Luce le saint ermite; Je l'ai changé , retournez dès demain. Les voilà donc de rechef en chemin. Pour ne tirer plus en long cette histoire, Il les recut. La mère s'en alla, Seule s'entend ; la fille demeura. Tout doucement il vous l'apprivoisa; Lui prit d'abord son joli bras d'ivoire; Puis s'approcha, puis en vint au baiser, Puis aux beautés que l'on cache à la vue. Puis le galant vous la mit toute nue, Comme s'il eût voulu la baptiser. O papelards, qu'on se trompe à vos mines! Tant lui donna du retour de matines, Que maux de cœur vinrent premièrement, Et maux de cœur chassés Dieu sait comment. En fin finale, une certaine enflure La contraignit d'allonger sa ceinture, Mais en cachette, et sans en avertir Le forge-pape, encore moins la mère;

Elle craignoit qu'on ne la sit partir : Le jeu d'amour commençoit à lui plaire. Vous me direz : D'où lui vint tant d'esprit? D'où? de ce jeu; c'est l'arbre de science. Sept mois entiers la galante attendit; Elle allégua son peu d'expérience. Dès que la mère eut indice certain De sa grossesse, elle lui fit soudain Trousser bagage, et remercia l'hôte. Lui de sa part rendit grace au Seigneur, Qui soulageoit son pauvre serviteur. Puis, au départ, il leur dit que sans faute, Moyennant Dieu, l'enfant viendroit à bien. Gardez pourtant, dame, de faire rien Qui puisse nuire à votre géniture. Ayez grand soin de cette créature; Car tout bonheur vous en arrivera: Vous règnerez, serez la signora; Ferez monter aux grandeurs tous les vôtres, Princes les uns, et grands seigneurs les autres, Vos cousins ducs, cardinaux vos neveux: Places, châteaux, tant pour vous que pour cux, Ne manqueront en aucune manière, Non plus que l'eau qui coule en la rivière. Leur avant fait cette prédiction, Il leur donna sa bénédiction.

La signora, de retour chez sa mère S'entretenoit jour et nuit du saint-père, Préparoit tout, lui faisoit des béguins; Au demeurant prezoit tous les matins La couple d'œufs; attendoit en liesse Ce qui viendroit d'une telle grossesse. Mais ce qui vint détruisit les châteaux, Fit avorter les mitres, les chapeaux, Et les grandeurs de toute la famille: La signora mit au monde une fille.

## XVI. MAZET DE LAMPORECHIO.

HOUVELLE TIBÉE DE BOCCACE.

Le voile n'est le rempart le plus sûr Contre l'amour, ni le moins accessible : Un bon mari, mieux que grille ni mur, Y pourvoira, si pourvoir est possible. C'est à mon sens une erreur trop visible A des parents, pour ne dire autrement. De présumer, après qu'une personne Bon gré mal gré s'est misc en un couvent, Que Dieu prendra ce qu'ainsi l'on lui donne : Abus, abus! je tiens que le malin N'a revenu plus clair et plus certain (Sauf toutefois l'assistance divine). Encore un coup, ne faut qu'on s'imagine Que d'être pure et nette de péché Soit privilége à la guimpe attaché. Nenni da, non; je prétends qu'au contraire Filles du monde ont toujours plus de peur Que l'on ne donne atteinte à leur honneur: La raison est qu'elles en ont affaire. Moins d'ennemis attaquent leur pudeur: Les autres n'ont pour un seul adversaire. Tentation, fille d'oisiveté, Ne manque pas d'agir de son côté :

Puis le desir, enfant de la contrainte.

Ma file est nonne, raco c'est une sainte:
Mal raisonné. Des quatre parts les trois
En ont regret et se mordent les doigts;
Font souvent pis; au moins l'ai-je ouï dire,
Car pour ce point je parle sans savoir.
Boccace en fait certain conte pour rire,
Oue i'ai rimé comme vous allez voir.

Un bon vieillard en un couvent de filles Autrefois fut, labouroit le jardin. Elles étoient toutes assez gentilles, Et volontiers jasoient dès le matin. Tant ne songeoient au service divin Qu'à soi montrer ès parloirs aguimpées, Bien blanchement, comme droites poupées, Prêtes chacune à tenir coup aux gens; Et n'étoit bruit qu'il se trouvât léans Fille qui n'eût de quoi rendre le change, Se renvoyant l'une à l'autre l'éteuf. Huit sœurs étoient, et l'abbesse sont neuf, Si mal d'accord que c'étoit chose étrange. De la beauté, la plupart en avoient; De la jeunesse, elles en avoient toutes. En cettui lieu beaux pères fréquentoient, Comme on peut croire; et tant bien supputoient Qu'ils ne manquoient à tomber sur leurs routes.

Le bon vieillard, jardinier dessus dit, Près de ces sœurs perdoit presque l'esprit; A leur caprice il ne pouvoit suffire, Tontes vouloient au vieillard commander; Dont ne pouvant entre elles s'accorder, Il souffroit plus que l'on ne sauroit dire. Force lui fut de quitter la maison : Il en sortit de la même façon Qu'étoit entré là dedans le pauvre homme, Sans croix ne pile, et n'ayant rien en somme Qu'un vieil habit. Certain jeune garçon De Lamporech, si j'ai bonne mémoire, Dit au vicillard un beau jour après boire, Et raisonnant sur le fait des nonnains, Qu'il passeroit bien volontiers sa vie Près de ces sœurs, et qu'il avoit envie De leur offrir son travail et ses mains Sans demander récompense ni gages. Le compagnon ne visoit à l'argent: Trop bien croyoit, ces sœurs étant peu sages, Qu'il en pourroit croquer une en passant, Et puis une autre, et puis toute la troupe. Nuto lui dit (c'est le nom du vieillard): Crois-moi, Mazet, mets-toi quelque autre part. J'aimerois mieux être sans pain ni soupe Que d'employer en ce lieu mon travail: Les nonnes sont un étrange bétail: Qui n'a tâté de cette marchandise, Ne sait encor ce que c'est que tourment. Je te le dis , laisse là ce couvent; Car d'espérer les servir à leur guise, C'est un abus : l'une voudra du mou, L'autre du dur; par quoi je te tiens fou, D'autant plus fou que ces filles sont sottes: Tu n'auras pas œuvre faite, entre nous; L'une voudra que tu plantes des choux, L'autre voudra que ce soit des carottes. Mazet reprit : Ce n'est pas là le point. Vois-tu, Nuto, je ne suis qu'une bête; Mais dans ce lieu tu ne me verras point

Un mois entier sans qu'on m'y fasse fête.
La raison est que je n'ai que vingt ans;
Et, comme toi, je n'ai pas fait mon temps.
Le leur suis propre, et ne demande en somme
Que d'être admis. Dit alors le bon homme:
Au factoton tu n'as qu'à t'adresser;
Allons-nous-en de ce pas lui parler.
Allons, dit l'autre... Il me vient une chose
Dedans l'esprit; je ferai le muet
Et l'idiot. Je pense qu'en effet,
Reprit Nuto, cela peut être cause
Que le pater avec le factoton
N'auront de toi ni crainte ni soupçon.

La chose alla comme il l'avoit prévue. Voilà Mazet à qui pour bienvenue L'on fait bêcher la moitié du jardin. Il contrefait le sot et le badin, Et cependant laboure comme un sire. Autour de lui les nonnes alloient rire. Un certain jour le compagnon dormant, Ou bien feignant de dormir, il n'importe (Boccace dit qu'il en faisoit semblant), Deux des nonnains le voyant de la sorte Seul au jardin, car sur le haut du jour Nulle des sœurs ne faisoit long séjour Hors le logis; le tout crainte du hâle; De ces deux donc l'une approchant Mazet Dit à sa sœur : Dedans ce cabinet Menons ce sot. Mazet étoit beau mâle, Et la galante à le considérer Avoit pris goût; pourquoi, sans différer, Amour lui fit proposer cette affaire. L'autre reprit : La dedans? et quoi faire? Quoi? dit la sœur; je ne sais, l'on verra; Ce que l'on fait alors qu'on en est là : Ne dit-on pas qu'il se fait quelque chose? Jésus! reprit l'autre sœur se signant, Que dis-tu là? notre règle défend De tels pensers. S'il nous fait un enfant! Si l'on nous voit! Tu t'en vas être cause De quelque mal. On ne nous verra point, Dit la première, et, quant à l'autre point, C'est s'alarmer avant que le coup vienne: Usons du temps, sans nous tant mettre en peine, Et sans prévoir les choses de si loin. Nul n'est ici; nous avons tout à point, L'heure, et le lieu si touffu que la vue N'y peut passer; et puis sur l'avenue Je suis d'avis qu'une fasse le guet Tandis que l'autre, étant avec Mazet, A son bel aise aura lieu de s'instruire : Il est muet, et n'en pourra rien dire. Soit fait, dit l'autre; il faut à ton désir

Acquiescer, et te faire plaisir.

Je passerai, si tu veux, la première
Pour t'obliger: au moins à ton loisir
Tu t'ébattras puis après de manière
Qu'il ne sera besoin d'y retourner.
Ce que j'en dis n'est que pour t'obliger.
Je le vois bien, dit l'autre plus sincère:
Tu ne voudrois sans cela commencer
Assurément, et tu serois houteuse.
Tant y resta cette sœur scrupuleuse,
Qu'à la fin l'autre allant la dégager,
De faction la fut faire changer.
Notre muet fait nouvelle partie:
Il s'en tira non si gaillardement;
Cette sœur fut beaucoup plus mal lotie;
Le pauvre gars acheva simplement
Trois fois le jeu, puis après il fit chasse.

Les deux nonnains n'oublièrent la trace Du cabinet non plus que du jardin; Il ne falloit leur montrer le chemin : Mazet pourtant se ménagea de sorte Qu'à sœur Agnès, quelques jours ensuivant. Il fit apprendre une semblable note En un pressoir tout au bout du couvent. Sœur Angélique et sœur Claude suivirent, L'une au dortoir, l'autre dans un cellier; Tant qu'à la fin la cave et le grenier Du fait des sœurs maintes choses apprirent. Point n'en resta que le sire Mazet Ne régalat au moins mal qu'il pouvoit. L'abbesse aussi voulut entrer en danse : Elle eut son droit, double et triple pitance; De quoi les sœurs jeunèrent très long-temps. Mazet n'avoit faute de restaurants: Mais restaurants ne sont pas grande affaire A tant d'emploi. Tant pressèrent le hère, Qu'avec l'abbesse un jour venant au choc, J'ai toujours oui, ce dit-il, qu'un bon coq N'en a que sept; au moins qu'on ne me laisse Toutes les neuf. Miracle! dit l'abbesse; Venez, mes sœurs, nos jeunes ont tant fait Que Mazet parle. A l'entour du muet, Non plus muet, toutes huit accourarent, Tinrent chapitre, et sur l'heure conclurent Qu'à l'avenir Mazet seroit choyé Pour le plus sûr; car qu'il fût renvoyé, Cela rendroit la chose manifeste. Le compagnon, bien nourri, bien pavé, Fit ce qu'il put; d'autres firent le reste. Il les engea de petits Mazillons, Desquels en fit de petits moinillons: Ces moinillons devinrent bientôt pères Comme les sœurs devinrent bientôt mères, A leur regret, pleines d'humilité : Mais jamais nom ne fut mieux mérité.

FIN DU LIVRE SECOND.



# LIVRE TROISIÈME.

# I. LES OIES DE FRÈRE PHILIPPE.

NOUVELLE TIRÉE DE BOCCACE.

Je dois trop au beau sexe, il me fait trop d'honneur De lire ces récits, si tant est qu'il les lisc. Pourquoi non? c'est assez qu'il condamne en son cœur

Celles qui font quelque sottise.
Ne pent-il pas, sans qu'il le dise,
Rire sous cape de ces tours,
Quelque aventure qu'il y trouve?
S'ils sont faux, ce sont vains discours

S'ils sont faux, ce sont vains discours; S'ils sont vrai, il les désapprouve. Iroit-il après tout s'alarmer sans raison

Pour un peu de plaisanterie? Je craindrois bien plutôt que la cajolerie Ne mit le feu dans la maison.

Chassez les soupirants, belles, souffrez mon livre; Je réponds de vous corps pour corps.

Mais pourquoi les chasser? Ne sauroit-on bien vivre Qu'ou ne s'enferme avec les morts?

Le monde ne vous connoît guères, S'il croit que les faveurs sont chez vous familières: Non pas que les heureux amants

Non pas que les heureux amants Soient ni phénix ni corbeaux blancs: Aussi ne sont-ce fourmilières.

Ce que mon livre en dit doit passer pour chansons. J'ai servi des beautés de toutes les façons:

Qu'ai-je gagné? très peu de chose;
Rien. Je m'aviserois sur le tard d'être cause
Que la moindre de vous commit le moindre mal!
Contons; mais contons bien, c'est le point principal,
C'est tout; à cela près, censeurs, je vons conseille
De dormir comme moi sur l'une et l'autre oreille.

Censurez tant qu'il vous plaira,

Méchants vers et phrases méchantes : Mais pour bons tours, laissez-les là. Ce sont choses indifférentes ; Je n'y vois rien de périlleux. Les mères, les maris, me prendront aux cheveux

Les meres, les maris, me prendront aux cheveu Pour dix ou douze contes bleus! Voyez un peu la belle affaire!

Ce que je n'ai pas fait, mon livre iroit le faire! Beau sexe, vous pouvez le lire en sûreté.

Mais je voudrois m'être acquitté De cette grace par avance. Que puis-je faire en récompense?

Un conte où l'on va voir vos appas triompher: Nulle précaution ne les put étouffer. Vous auriez surpassé le printemps et l'aurorc Dans l'esprit d'un garçon, si, dès ses jeunes ans, Outre l'éclat des cieux et les beautés des champs,

Il eût vu les vôtres encore. Aussi, dès qu'il les vit, il en sentit les coups, Yous surpassâtes tout il n'eut d'yeux que pour vous; Il laissa les palais : enfin votre personne

Lui parut avoir plus d'attrait Que n'en auroient, à beaucoup près, Tous les joyaux de la couronne.

On l'avoit, dès l'enfance, élevé dans un bois. Là, son unique compagnie Consistoit aux oiseaux; leur aimable harmonie

Le désennuyoit quelquefois.
Tout son plaisir étoit cet innocent ramage;

Encor ne pouvoit-il entendre leur langage. En une école si sauvage Son père l'amena dès ses plus tendres aus.

Il venoit de perdre sa mère; Et le pauvre garçon ne connut la lumière

Qu'afin qu'il ignorat les gens. Il ne s'en figura, pendant un fort long-temps, Point d'autres que les habitants De cette forêt, c'est-à-dire Que des loups, des oiseaux, enfin ce qui respire Pour respirer sans plus et ne songer à rien. Ce qui porta son père à fuir tout entretien, Ce furent deux raisons, où mauvaises ou bonnes: L'une la haine des personnes; L'autre la crainte; et, depuis qu'à ses yeux Sa femme disparut, s'envolant dans les cieux, Le monde lui fut odieux ; Las d'y gémir et de s'y plaindre, Et partout des plaintes ouir, Sa moitié le lui fit par son trépas bair, Et le reste des femmes craindre. Il voulut être ermite, et destina son fils A ce même genre de vie. Ses biens aux pauvres départis, Il s'en va seul, sans compagnie Que celle de ce fils, qu'il portoit dans ses bras: Au fond d'un forêt il arrête ses pas (Cet homme s'appeloit Philippe, dit l'histoire.) La, par un saint motif, et non par humeur noire, Notre ermite nouveau cache avec très grand soin Cent choses à l'enfant, ne lui dit près ni loin Qu'il fût au monde aucune femme, Aucun désir, aucun amour; Au progrès de ses ans réglant en ce séjour La nourriture de son ame. A cinq, il lui montra des fleurs, des animaux, L'entretint de petits oiseaux; Et, parmi ce discours aux enfants agréable, Mêla des menaces du diable, Lui dit qu'il étoit fait d'une étrange façon. La crainte est aux enfants la première leçon. Les dix ans expirés, matière plus profonde Se mit sur le tapis : un peu de l'autre monde Au jeune enfant fut révélé, Et de la femme point parlé. Vers quinze ans, lui fut enseigné, Tout autant que l'on put, l'Auteur de la nature, Et rien touchant la créature. Ce propos n'est alors déjà plus de saison Pour ceux qu'au monde on veut soustraire; Telle idée en ce cas est fort peu nécessaire. Quand ce fils eut vingt ans, son père trouva bon De le mencr à la ville prochaine. Le vieillard, tout cassé, ne pouvoit plus qu'à peine Aller querir son vivre: et, lui mort, après tout, Que seroit ce cher fils? comment venir à bout De subsister sans connoître personne. Les loups n'étoient pas gens qui donnassent l'aumône. Il savoit bien que le garçon N'auroit de lui pour héritage Qu'une besace et qu'un bâton: C'étoit un étrange partage. Le père à tout cela songeoit sur ses vieux ans. Au reste, il étoit peu de gens Qui ne lui donnassent la miche. Frère Philippe eat été riche S'il cut voulu. Tous les petits enfants Le connoissoient, et, du haut de leur tête, Ils crioient: APPRÈTEZ LA QUÈTE! Voila frère philippe! Enfin dans la cité

Frère Philippe souhaité

Avoit force dévots, de dévotes pas une,

Car il n'en vouloit point avoir.

Sitôt qu'il crut son fils ferme dans son devoir, Le pauvre homme le mène voir Les gens de bien, et tente la fortune. Ce ne fut qu'en pleurant qu'il exposa ce fils. Voilà nos ermites partis; Ils vont à la cité, superbe, bien bâtie, Et de tous objets assortie: Le prince y faisoit son séjour. Le jeune homme, tombé des nues, Demandoit: Qu'est-ce là ?... Ce sont des gens de cour... Et là? Ce sont palais... Ici?... Ce sont statues... Il considéroit tout, quand de jeunes beautés Aux yeux vifs, aux traits enchantés, Passèrent devant lui. Dès lors nulle autre chose Ne put ses regards attirer. Adieu palais, adieu ce qu'il vient d'admirer. Voici bien pis, et bien une autre cause D'étonnement. Ravi comme en extase à cet objet charmant, Qu'est-ce là, dit-il à son père, Qui porte un si gentil habit? Comment l'appelle-t-on? Ce discours ne plut guère Au bon vieillard, qui répondit: C'est un oiseau qui s'appelle oie. Oh, l'agréable oiseau! dit le fils plein de joie. Oie! hélas! chante un peu, que j'entende ta voix! Ne pourroit-on point te connoître? Mon père, je vous prie et mille et mille fois, Menous-en une en notre bois, J'aurai soin de la faire paltre.

#### II. LA MANDRAGORE.

NOUVELLE TIRÉE DE MACGIAVEL.

Au présent conte on verra la sottise D'un Florentin. Il avoit femme prise, Honuête et sage, autant qu'il est besoin, Jeune pourtant, du reste toute belle : Et n'eût-on cru de jouissance telle Dans le pays, ni même encor plus loin. Chacun l'aimoit, chacun la jugeoit digne D'un autre époux : car, quant à celui-ci, Qu'on appeloit Nicia Calfucci, Ce fut un sot en son temps très insigne. Bien le montra lorsque bon gré mal gré Il résolut d'être père appelé; Crut qu'il feroit beaucoup pour sa patrie S'il la pouvoit orner de Calfuccis: Sainte ni saint n'étoit en paradis Qui de ses vœux n'eût la tête étourdie ; Tous ne savoient où mettre ses présents. Il consultoit matrones, charlatans, Diseurs de mots, experts sur cette affaire: Le tout en vain; car il ne put tant faire Que d'être père. Il étoit buté là, Quand un jeune homme, après avoir en France Étudié, s'en revint à Florence, Aussi leurré qu'aucun de par delà; Propre, galant, cherchant partout fortune, Bien fait de corps, hien voulu de chacune. Il sut dans peu la carte du pays; Connut les hons et les méchants maris, Et de quel bois se chauffoient leurs femelles, Quels surveillants ils avoient mis près d'elles, Les si, les car, ensin tous les détours;

Comment gagner les confidents d'amour, Et la nourrice, et le confesseur même, Jusques au chien: tout y fait quand on aime; Tout tend aux fins, dont un seul iota N'étant omis, d'abord le personnage Jette son plomb sur messer Nicia Pour lui donner l'ordre de cocuage. Hardi dessein! L'épouse de léans, A dire vrai, recevoit bien les gens; Mais c'étoit tout; aucun de ses amants Ne s'en pouvoit promettre davantage. Celui-ci seul, Callimaque nommé, Dès qu'il parut fut très fort à son gré. Le galant donc près de la forteresse Assied son camp, vous investit Lucrèce Qui ne manqua de faire la tigresse A l'ordinaire, et l'envoya jouer.

Il ne savoit à quel saint se vouer, Quand le mari, par sa sottise extrême, Lui fit juger qu'il n'étoit stratagème, Panneau n'étoit, tant étrange semblât. Où le pauvre homme à la fin ne donnât De tout son cœur, et ne s'en affublat. L'amant et lui, comme étant gens d'étude, Avoient entre eux lié quelque habitude; Car Nice étoit docteur en droit canon : Mieux eût valu l'être en autre science, Et qu'il n'eût pris si grande confiance En Callimaque. Un jour, au compagnon Il se plaignit de se voir sans lignée. A qui la faute? il étoit vert galant, Lucrèce jeune et drue, et bien tailléc. Lorsque j'étois à Paris, dit l'amant, Un curieux y passa d'aventure. Je l'allai voir: il m'apprit cent secrets, Entres autres un pour avoir géniture; Et n'étoit chose à son compte plus sûre. Le grand Mogol l'avoit avec succès Depuis deux ans éprouvé sur sa femme : Mainte princesse et mainte et mainte dame En avoient fait aussi d'heureux essais. Il disoit vrai; j'en ai vu des effets. Cette recette est une médecine Faite du jus de certaine racine, Ayaut pour nom mandragore; et ce jus Pris par la femme opère beaucoup plus Que ne fit onc nulle ombre monacale D'aucun couvent de jeunes frères plein : Dans dix mois d'hui je vous fais père enfin, Sans demander un plus long intervalle; Et touchez là : dans dix mois, et devant, Nous porterons au baptême l'enfant. Dites-vous vrai? repartit messer Nice: Vous me rendez un merveilleux office. Vrai; je l'ai vu : faut-il répéter tant? Vous moquez-vous d'en douter seulement? Par votre foi le Mogol est-il homme Oue l'on osat de la sorte affronter? Ce curieux en toucha telle somme Qu'il n'eût sujet de s'en mécontenter. Nice reprit : voilà chose admirable, Et qui doit être à Lucrèce agréable. Quand lui verrai-je un poupon sur le sein? Notre féal, vous serez le parrain; C'est la raison; dès hui je vous en prie. Tout doux, reprit alors notre galant; Ne soyez pas si prompt, je vous supplie:

Vous allez vite; il faut auparavant Vous dire tout. Un mal est dans l'affaire; Mais ici-bas put-on jamais tant faire Que de trouver un bien pur et sans mal? Ce jus doné de vertu tant insigne Porte d'ailleurs qualité très maligne, Presque toujours il se trouve fatal A celui-là qui le premier caresse La patiente; et souvent on en meurt. Nice reprit aussitôt : serviteur ; Plus de votre herbe; et laissons là Lucrèce Telle qu'elle est : bien grand merci du soin. Que servira, moi mort, si je suis père? Pourvoyez-vous de quelque autre compère : C'est trop de peine: il n'en est pas besoin. L'amant lui dit: Quel esprit est le vôtre! Toujours il va d'un excès dans un autre. Le grand désir de vous voir un enfant Vons transportoit naguère d'allégresse; Et vous voilà, tant vous avez de presse, Découragé sans attendre un moment. Oyez le reste; et sachez que nature A mis remède à tout, fors à la mort. Qu'est-il de faire afin que l'aventure Nous réussisse, et qu'elle aille à bon port? Il nous faudra choisir quelque jeune homme D'entre le peuple, un pauvre malheureux, Qui vous précède au combat amoureux, Tente la voie, attire et prenne en somme Tout le venin : puis, le danger ôté, Il conviendra que de votre côté Vous agissiez sâns tarder davantage; Car soyez sûr d'être alors garanti. Il nous faut faire in anima vili Ce premier pas, et prendre un personnage Lourd et de peu, mais qui ne soit pourtant Mal fait de corps, ni par trop dégoûtant, Ni d'un toucher si rude et si sauvage Ou'à votre femme un supplice ce soit. Nous savons bien que madame Lucrèce, Accoutumée à la délicatesse De Nicia , trop de peine en auroit. Même il se peut qu'en venant à la chose Jamais son cœur n'y voudroit consentir. Or ai-je dit un jeune homme, et pour cause; Car plus sera d'âge pour bien agir, Moins laissera de venin, sans nulle doute; Je vous promets qu'il n'en laissera goutte.

Nice d'abord eut peine à digérer L'expédient; allégua le danger, Et l'infamie : il en scroit en peine : Le magistrat pourroit le rechercher Sur le soupçon d'une mort si soudaine. Empoisonner un de ses citadins Lucrèce étoit échappée aux blondins, On l'alloit mettre entre les bras d'un rustre! Je suis d'avis qu'on prenne un homme illustre, Dit Callimaque, ou quelqu'un qui bientôt Eu mille endroits cornera le mystère! Sottise et peur contiendront ce pitaud: Au pis aller, l'argent le fera taire. Votre moitié n'ayant lieu de s'y plaire, Et le coquin même n'y songeant pas, Vous ne tombez proprement dans le cas De cocuage. Il n'est pas dit encore Qu'un tel paillard ne résiste au poison. Et ce nous est une double raison

De le choisir tel, que la mandragore Consume en vain sur lui tout son venin : Car quand je dis qu'on meurt, je n'entends dire Assurément. Il vous faudra demain Faire choisir sur la brune le sire, Et dès ce soir donner la potion : J'en ai chez moi de la confection. Gardez-vous bien au reste, messer Nice, D'aller paroître en aucune façon. Ligurio choisira le garçon; C'est là son fait , laissez-lui cet office. Vous vous pouvez fier à ce valet Comme à vous-même; il est sage et discret. J'oublie encor que, pour plus d'assurance, On bandera les yeux à ce paillard; Il ne saura qui, quoi, n'en quelle part, N'en quel logis, ni si dedans Florence, On bien dehors, on vous l'aura mené.

Par Nicia le tout fut approuvé. Restoit sans plus d'y disposer sa femme. De prime face elle crut qu'on rioit; Puis se fâcha; puis jura sur son ame Que mille fois plutôt on la túroit. Que diroit-on si le bruit en couroit? Outre l'offense et péché trop énorme, Calfuce et Dieu savoient que de tout temps Elle avoit craint ces devoirs complaisants. Qu'elle enduroit seulement pour la forme. Puis il viendroit quelque matin difforme L'incommoder, la mettre sur les dents! Suis-je de taille à souffrir toutes gens? Quoi! recevoir un pitaud dans ma couche! Puis-je y songer qu'avecque du dédain! Et, par saint Jean, ni pitaud, ni blondin, Ni roi, ni roc, ne feront qu'autre touche, Que Nicia, jamais onç à ma peau.

Lucrèce étant de la sorte arrêtée, On eut recours à frère Timothée: Il la prêcha, mais si bien et si beau, Qu'elle donna les mains par pénitence. On l'assura de plus qu'on choisiroit Quelque garçon d'honnête corpulence, Nou trop rustaud, et qui ne lui feroit Mal ni dégoût. La potion fut prise. Le lendemain notre amant se déguise. Et s'enfarine en vrai garçon meunier; Un faux menton; barbe d'étrange guise; Mieux ne pouvoit se métamorphoser. Ligurio qui de la faciende Et du complot avoit toujours été, Trouve l'amant tout tel qu'il le demande, Et, ne doutant qu'on n'y fût attrapé, Sur le minuit le mène à messer Nice, Les yeux bandés, le poil teint, et si bien Que notre époux ne reconnut en rien Le compagnon. Dans le lit il se glisse En grand silence: en grand silence aussi La patiente attend sa destinée, Bien blanchement, et ce soir atournée. Voire ce soir, atournée! et pour qui? Pour qui? j'entends: n'est-ce pas que la dame Pour un meunier prenoit trop de souci? Vous vous trompez, le sexe en use ainsi. Meuniers ou rois, il veut plaire à toute ame. C'est double honneur, ce semble, en une femme, Quand son mérite échauffe un esprit lourd,

Et fait aimer les cœurs nés sans amour. Le travesti changea de personnage Sitôt qu'il eut dame de tel corsage A ses côtés, et qu'il fut dans le lit. Plus de meunier; la galante sentit Auprès de soi la peau d'un honnête homme. Et ne croyez qu'on employat au somme De tels moments. Elle disoit tout bas: Ou'est-ce ci donc? ce compagnon n'est pas Tel que j'ai cru; le drôle a la peau fine C'est grand dommage ; il ne mérite , hélas! Un tel destin : j'ai regret qu'au trépas Chaque moment de plaisir l'achemine. Tandis l'époux, enrôlé tout de bon, De sa moitié plaignoit bien fort la peine. Ce fut avec une fierté de reine Qu'elle donna la première façon De cocuage, et, pour le décorum, Point ne voulut y joindre ses caresses. A ce garçon la perle des Lucrèces Prendroit du goût! Quand le premier venin Fut emporté, notre amant prit la main De sa maîtresse; et de baisers de flamme La parcourant : pardon, dit-il, madame, Ne vous fachez du tour qu'on vous a fait; C'est Callimaque; approuvez son martyre; Vous ne sauriez ce coup vous en dédire : Votre rigueur n'est plus d'aucun effet. S'il est fatal tontefois que j'expire. J'en suis content : vous avez dans vos mains Un moyen sûr de me priver de vie, Et le plaisir, bien mieux qu'aucuns venins, M'achèvera; tout le reste est folie. Lucrèce avoit jusque-là résisté, Non par défaut de bonne volonté. Ni que l'amant ne plût fort à la belle: Mais la pudeur et la simplicité L'avoient rendue ingrate en dépit d'elle. Sans dire mot, sans oser respirer, Pleine de honte et d'amour tout ensemble, Elle se met aussitôt à pleurer: A son amant peut-elle se montrer Après cela? qu'en pourra-t-il penser? Dit-elle en soi; et qu'est-ce qu'il lui semble? J'ai bien manqué de courage et d'esprit. Incontinent un excès de dépit Saisit son cœur, et fait que la pauvrette Tourne la tête, et vers le coin du lit Se va cacher, pour dernière retraite. Elle y voulut tenir bon, mais en vain; Ne lui restant que ce peu de terrain, La place fut incontinent rendue. Le vainqueur l'eut à sa discrétion; Il en usa selon sa passion : Et plus ne fut de larme répandue. Honte cessa; scrupule autant en fit. Heureux sont ceux qu'on trompe à leur profit! L'aurore vint trop tôt pour Callimaque; Trop tôt encor pour l'objet de ses vœux. Il faut, dit-il, beaucoup plus d'une attaque Contre un venin tenu si dangereux. Les jours snivants notre couple amoureux Y sut pourvoir : l'époux ne tarda guères Ou'il n'eat atteint tous ses autres confrères. Pour ce coup-là fallut se séparer. L'amant courut chez soi se recoucher.

A peine au lit il s'étoit mis encore,

Que notre époux, joyeux et triomphant, Le va trouver, et lui conte comment S'étoit passé le jus de mandragore. D'abord, dit-il, j'allai tout doncement Auprès du lit écouter si le sire S'approcheroit, et s'il en voudroit dire: Puis je priai notre épouse tout bas Qu'elle lui sit quelque peu de caresse, Et ne craignit de gâter ses appas; C'étoit au plus une nuit d'embarras. Et ne pensez, ce lui dis-je, Lucrèce, Ni l'un ni l'autre en ceci me tromper; Je saurai tout : Nice se peut vanter D'être homme à qui l'on n'en donne à garder; Vous savez bien qu'il y va de ma vie. N'allez donc point faire la renchérie : Montrez par là que vous savez aimer Votre mari plus qu'on ne croit encore : C'est un beau champ. Que si cette pécore Fait le honteux, envoyez sans tarder M'en avertir; car je me vais coucher : Et n'y manquez : nous y mettrons bon ordre. Besoin n'en eus : tout fut bien jusqu'au bout. Savez-vous bien que ce rustre y prit goût? Le drôle avoit tantôt peine à démordre : J'en ai pitié; je le plains, après tout. N'y songeons plus; qu'il meure, et qu'on l'enterre; Et quant à vous, venez nous voir souvent. Nargue de ceux qui me faisoient la guerre; Dans neuf mois d'hui je leur livre un enfant.

## III. LES RÉMOIS.

Il n'est cité que je préfère à Reims: C'est l'ornement et l'honneur de la France; Car, saus compter l'ampoule et les bons vins, Charmants objets y sont en abondance. Par ce point-là je n'entends, quant à moi, Tours ni portaux, mais gentilles galoises, Ayant trouvé telle de nos Rémoises Friande assez pour la bouche d'un roi.

Une avoit pris un peintre en mariage, Homme estimé dans sa profession; Il en vivoit : que faut-il davantage? C'étoit assez pour sa condition. Chacun trouvoit sa femme fort heureuse : Le drôle étoit, grace à certain talent, Très bon époux, encor meilleur galant. De son travail mainte dame amourcuse L'alloit trouver; et le tout à deux fins : C'étoit le bruit, à ce que dit l'histoire; Moi qui ne suis en cela des plus fins, Je m'en rapporte à ce qu'il en faut croire. Dès que le sire avoit donzelle en main, Il en rioit avecque son épouse. Les droits d'hymen allant toujours leur train, Besoin n'étoit qu'elle fit la jalouse. Même elle eût pu le payer de ses tours, Et comme lui voyager en amours; Sauf d'en user avec plus de prudence, Ne lui faisant la même confidence.

Entre les gens qu'elle sut attirer, Deux siens voisins se laissèrent leurrer A l'entretien libre et gai de la dame; Car c'étoit bien la plus trompeuse femme Qu'en ce point-là l'on ett su rencontrer; Sage surtout, mais aimant fort à rire. Elle ne manque incontinent de dire A son mari l'amour des deux bourgeois; Tous deux gens as sots, tous deux gens à sornettes; Lui raconta mot pour mot leurs fleurettes, Pleurs et soupirs, gémissements gaulois. Ils avoient lu, ou plutôt oui dire, Que d'ordinaire en amour on soupire; Ils tâchoient donc d'en faire leur devoir, Que bien, que mal, et selon leur pouvoir. A frais communs se conduisoit l'affaire: Ils ne devoient nulle chose se taire. Le premier d'eux qu'on favoriseroit, De son bonheur part à l'autre feroit.

Femmes, voilà souvent comme on vous traite.
Le seul plaisir est ce que l'on souhaite;
Amour est mort : le pauvre compagnon
Fut enterré sur les bords du Lignon:
Nous n'en avons ici ni vent ni voie.
Vous y servez de jouet et de proie
A jeunes gens indiscrets, scélérats:
C'est bien raison qu'au double on le leur rende:
Le beau premier qui sera dans vos lacs,
Plumez-le-moi, je vous le recommande.

La dame donc pour tromper ses voisins Leur dit un jour : Vous boirez de nos vins Ce soir chez nous. Mon mari s'en va faire Un tour aux champs; et le bon de l'affaire, C'est qu'il ne doit au gite revenir. Nous nous pourrons à l'aise entretenir. Bon, dirent-ils, nous viendrons sur la brune. Or les voilà compagnons de fortune. La nuit venue, ils vont au rendez-vous. Eux introduits croyant ville gagnée, Un bruit survint; la fête fut troublée; On frappe à l'huis. Le logis aux verrous Etoit fermé : la femme à la fenêtre Court en disant : Celui-là frappe en maître. Seroit-ce point par malheur mon époux? Oui; cachez-vous, dit-elle; c'est lui-même. Quelque accident, ou bien quelque soupçon, Le font venir coucher à la maison. Nos deux galants, dans ce péril extrême, Se jettent vite en certain cabinet : Car s'en aller, comment auroient-ils fait? Ils n'avoient pas le pied hors de la chambre, Que l'époux entre, et voit au feu le membre Accompagné de maint et maint pigcon ; L'un au bâtier , les autres au chaudron. Oh, oh! dit-il, voilà bonne cuisine! Qui traitez-vous? Alis, notre voisine, Reprit l'épouse, et Simonette aussi. Loué soit Dieu qui vous ramène ici! La compagnie en sera plus complète. Madame Alis, madame Simonette, N'y perdront rien. Il faut les avertir Que tout est prêt, qu'elles n'out qu'à venir : J'y cours moi-même. Alors la créature Les va prier. Or c'étoient les moitiés De nos galants et chercheurs d'aventure, Qui, fort chagrins de se voir enfermés, Ne laissoient pas de louer leur hôtesse De s'être ainsi tirée avec adresse De cet apprêt. Avec elle à l'instant

Leurs deux moitiés entrent tont en chantant. On les salue, on les baise, on les loue De leur beauté, de leur ajustement: On les contemple, on patine, on se joue. Cela ne plut aux maris nullement. Du cabinet la porte à demi close Leur laissant voir le tout distinctement, Ils ne prenoient aucun goût à la chose: Mais passe encor pour ce commencement. Le souper mis presque au même moment, Le peintre prit par la main les deux femmes, Les fit asseoir, entre elles se plaça. Je bois, dit-il, à la santé des dames Et de trinquer : passe encor pour cela. On fit raison : le vin ne dura guère. L'hôtesse étant alors sans chambrière, Court à la cave, et, de peur des esprits, Mène avec soi madame Simonette. Le peintre reste avec madame Alis, Provinciale assez belle et bien faite, Et s'en piquant, et qui pour le pays Se pouvoit dire honnétement coquetté. Le compagnon, vous la tenant seulette, La conduisit de fleurette en fleurette Jusqu'au toucher, et puis un pen plus loin; Puis tout à coup levant la collerette, Prit un baiser dont l'époux fut témoin. Jusque-là passe : époux, quand ils sont sages, Ne prennent garde à ces menus suffrages, Et d'en tenir registre c'est abus. Bien est-il vrai qu'en rencontre pareille Simples baisers font craindre le surplus; Car Satan lors vient frapper sur l'oreille De tel qui dort, et fait tant qu'il s'éveille. L'époux vit donc que, tandis qu'une main Se promenoit sur la gorge à son aise, L'autre prenoit tout un autre chemin. Ce fut alors, dame! ne vous déplaise, Que, le courroux lui montant au cerveau, Il s'en alloit, enfonçant son chapeau, Mettre l'alarme en tout le voisinage, Battre sa femme et dire au peintre rage Et témoigner qu'il n'avoit les bras gourds. Gardez-vous bien de faire une sottise, Lui dit tout bas son compagnon d'amours; Tenez-vous coi; le bruit en nulle guise N'est bon ici, d'autant plus qu'en vos lacs Vous êtes pris : ne vous montrez donc pas, C'est le moyen d'étouffer cette affaire. Il est écrit qu'à nul il ne faut faire Ce qu'on ne veut à soi-même être fait. Nous ne devons quitter ce cabinet Que bien à point, et tantôt, quand cet homme Etant au lit prendra son premier somme. Selon mon sens, c'est le meilleur parti. A tard viendroit aussi bien la querelle. N'étes-vous pas cocu plus d'à demi? Madame Alis au fait a consenti : Cela suffit; le reste est bagatelle. L'époux goûta quelque peu ces raisons. Sa femme fit quelque peu de façons, N'ayant le temps d'en faire davantage. Et puis? Et puis, comme personne sage, Elle remit sa coiffure en état. On n'eût jamais soupçonné ce ménage, Sans qu'il restoit un certain incarnat Dessus son teint : mais c'étoit peu de chose; Dame fleurette en pouvoit être cause.

L'une pourtant des tireuses de vin De lui sourire au retour ne fit faute: Ce fut la peintre. On se remit en train ; On releva grillades et festin : On but encore à la santé de l'hôte, Et de l'hôtesse, et de celle des trois Qui la première auroit quelque aventure. Le vin manqua pour la seconde fois. L'hôtesse, adroite et fine créature Soutient toujours qu'il revient des esprits Chez les voisins. Ainsi madame Alis Servit d'escorte. Entendez que la dame Pour l'autre emploi inclinoit en son ame : Mais on l'emmène; et, par ce moyen-là, De faction Simonette changea. Celle-ci fait d'abord plus la sévère, Veut suivre l'autre ou feint le vouloir faire; Mais, se sentant par le peintre tirer, Elle demeure, étant trop ménagère Pour se laisser son habit déchirer. L'époux, voyant quel train prenoit l'affaire, Voulut sortir. L'autre lui dit : Tout doux! Nous ne voulons sur vous nul avantage. C'est bien raison que messer cocuage Sur son état vous couche ainsi que nous : Sommes-nous pas compagnons de fortune? Puisque le peintre en a caressé l'une, L'autre doit suivre. Il faut, bon gré mal gré, Qu'elle entre en danse; et, s'il est nécessaire, Je m'offrirai de lui tenir le pied : Vouliez ou non, elle aura son affaire. Elle l'eut donc, notre peintre y pourvut Tout de son mieux: aussi le valoit-elle. Cette dernière eut ce qu'il lui fallut; On en donna le loisir à la belle. Ouand le vin fut de retour, on conclut Ou'il ne falloit s'attabler davantage. Il étoit tard; et le peintre avoit fait Pour ce jour-là suffisamment d'ouvrage. On dit bonsoir. Le drôle satisfait Se met au lit : nos gens sortent de cage. L'hôtesse alla tirer du cabinet Les regardants, honteux, mal contents d'elle, Cocus de plus. Le pis de leur méchef Fut qu'aucun d'eux ne put venir à chef De son dessein, ni rendre à la donzelle Ce qu'elle avoit à leurs femmes prêté: Par conséquent c'est fait, j'ai tout conté.

## IV. LA COUPE ENCHANTÉE.

HOUVELLE TIRÉE DE L'ARIOSTE.

Les maux les plus cruels ne sont que des chansons Près de ceux qu'aux maris cause la jalousie. Figurez-vous un fou chez qui tous les soupçons

Sont bien venus, quoi qu'on lui die. Il n'a pas un moment de repos en sa vie: Si l'oreille lui tinte, ò dieux! tout est perdu. Ses songes sont toujours que l'on le fait cocu; Pourvu qu'il songe, c'est l'affaire:

Je ne vous voudrois pas un tel point garantir: Car pour songer il faut dormir, Et les jaloux ne dorment guère. Le moindre bruit éveille un mari soupçonneux;

Digitized by Google

Qu'à l'entour de sa femme une mouche bourdonne, C'est cocuage qu'en personne

Il a vu de ses propres yeux, Si bien vu que l'erreur n'en peut être effacée. Il veut à toute force être au nombre des sots. Il se maintient cocu, du moins de la pensée, S'il ne l'est en chair et en os.

Pauvres gens! dites moi, qu'est-ce que cocuage?

Quel tort vous fait-il, quel dommage? Qu'est-ce enfin que ce mal dont tant de gens de hien Se moquent avec juste cause?

Quand on l'ignore, ce n'est rien; Quand on le sait, c'est peu de chose.

Vous croyez cependant que c'est uu fort grand cas: Tâchez donc d'en douter, et ne ressemblez pas A celui-là qui but dans la coupe enchantée.

Profitez du malheur d'autrui. Si cette histoire peut soulager votre ennui, Je vous l'aurai bientôt contée.

Mais je vous veux premièrement Prouver par bon raisonnement Que ce mal dont la peur vous mine et vous consume N'est mal qu'en votre idée, et non point dans l'effet. En metter-vous votre bonnet

En mettez-vous votre bonnet Moins aisément que de coutume? Cela s'en va-t-il pas tout net?

Voyez-vous qu'il en reste une scule apparence, Une tache qui nuise à vos plaisirs scerets? Ne retrouvez-vous pas toujours les mêmes traits? Vous apercevez-vous d'aucune différence?

Je tire donc ma conséquence, Et dis, malgré le peuple ignorant et brutal, Cocuage n'est point un mal.

Oui, mais l'honneur est une étrange affaire!
Qui vons soutient que non? ai-je dit le contraire?
Hé bien, l'honneur! l'honneur! je n'entends que ce
Apprenez qu'à Paris ce n'est pas comme à Rome: [mot.
Le cocu qui 's'afflige y passe pour un sot;
Et le cocu qui rit, pour un fort honnête homme.
Quand on prend comme il fant cet accident fatal,
Cocuage n'est point un mal.

Prouvons que c'est un bien: la chose est fort facile. Tout vous rit; votre femme est souple comme un gant; Et vous pourriez avoir vingt mignonnes en ville,

Qu'on n'en sonneroit pas deux mots en tout un an. Quand vous parlez, c'est dit notable; On vous met le premier à table; C'est pour vous la place d'honneur,

Pour vous le morceau du seigneur: Heureux qui vous le sert! la blondine chiorme Afin de vous gagner n'épargne aucun moyen: Vous êtes le patron: donc je conclus en forme,

Cocuage est un bien.
Quand vous perdez au jeu, l'on vous donne revanche;
Même votre homme écarte et ses as et ses rois.
Avez-vous sur les bras quelque monsieur Dimanche,
Mille hourses vous sont ouvertes à la fois.
Ajoutez que l'on tient votre femme en haleine:
Elle n'en vaut que mieux, n'en a que plus d'appas.
Ménólas rencontra des charmes dans Hélène
Qu'avant qu'être à Pâris la belle n'avoit pas.
Ainsi de votre épouse: on veut qu'elle vous plaise.
Qui dit prude au contraire, il dit laide ou mauvaise,
Incapable en amonr d'apprendre jamais rien.
Pour toutes ces raisons je persiste en ma thèse,

Cocuage est un bien.

Si ce prologue est long, la matière en est cause: Ce n'est pas en passant qu'on traite cette chose. Venons à notre histoire. Il étoit un quidam Dont je tairai le nom, l'état et la patrie. Celui-ci, de peur d'accident, Avoit juré que de sa vie

Avoir jure que de sa vie
Femme ne lui seroit autre que bonne amie,
Nymphe si vous voulez, bergère, et cætera;
Pour épouse, jamais il n'en vint jusque-là.
S'il eut tort ou raison, c'est un point que je passe.
Quoi qu'il en soit, hymen n'ayant pu trouver grace

Devant cet homme, il fallut que l'amour Se mélât seul de ses affaires,

Eût soin de le fournir des choses nécessaires, Soit pour la nuit, soit pour le jour. Il lui procura donc les faveurs d'une belle,

Qui d'une fille naturelle Le fit père et mourut. Le pauvre homme en pleura, Se plaignit, gémit, soupira,

Non comme qui perdroit sa femme,
Tel deuil n'est bien souvent que changement d'habits,
Mais comme qui perdenit tous see meilleurs amis.

Mais comme qui perdroit tous ses meilleurs amis, Son plaisir, son cœur et son ame. La fille crût, se fit: on pouvoit déja voir

Hausser et baisser son mouehoir. Le temps coule: on n'est pas sitôt à la bavette Qu'on trotte, qu'on raisonne: on devient grandelette, Puis grande tout-à-fait; et puis le serviteur.

Le père, avec raison, eut peur Que sa fille, chassant de race, Ne le prévint, et ne prévint encor Prêtre, notaire, hymen, accord;

Choses qui d'ordinaire ôtent toute la grace Au présent que l'on fait de soi. La laisser sur sa bonne foi , Ce n'étoit pas chose trop sûre. Il vous mit donc la créature Dans un couvent. Là cette belle apprit

Ce qu'on apprend , à manier l'aiguille. Point de ces livres qu'une fille Ne lit qu'avec danger, et qui gâtent l'esprit: Le langage d'amour étoit jargon pour elle:

langage d'amour étoit jargon pour en On n'eût sn tirer de la belle Un seul mot que de sainteté: En spiritualité

Elle auroit confondu le plus grand personnage. Si l'une des nonnains la louoit de beauté: Mon dieu, fi! disoit-elle; ah, ma sœur! soyez sage; Ne considérez point des traits qui périront; C'est terre que cela, les vers le mangeront. Au reste, elle n'avoit au monde sa pareille

A manier un canevas,
Filoit mieux que Cloton, brodoit mieux que Pallas,
Tapissoitmieux qu'Arachne, et mainte autre merveille.
Sa sagesse, son bien, le bruit de ses beautés,
Mais le bien plus que tout y fit mettre la presse;
Car la belle étoit la comme en lieux empruntés,

Attendant mieux, ainsi que l'on y laîsse Les bons partis, qui vont souvent Au moutier sortant du couvent.

Vous saurez que le père avoit, long-temps devant, Cette fille légitimée.

Caliste (c'est le nom de notre renfermée)
N'eut pas la clef des champs, qu'adieu les livres saints.
Il se présenta des blondins,

De bons bourgeois, des paladins, Des gens de tous états, de tout poil, de tout age. La belle en choisit un, bien fait, beau peronnage, D'humeur commode, à ce qu'il lui sembla; Et pour gendre aussitôt le père l'agréa.

La dot fut simple, ample fut le douaire: La fille étoit unique, et le garçon aussi. Mais ce ne fut pas là le meilleur de l'affaire;

Les mariés n'avoient souci Que de s'aimer et de se plaire.

Deux ans de paradis s'étant passés ainsi, L'enfer des enfers vint ensuite. Une jalouse humeur saisit soudainement

Notre époux, qui fort sottement S'alla mettre en l'esprit de craindre la poursuite D'un amant qui sans lui se seroit morfondu;

Sans lui le pauvre homme eût perdu Son temps à l'entour de la dame, Quoique pour la gagner il tentat tout moyen.

Que doit faire un mari quand on aime sa femme?

Voici pourquoi je lui conseille De dormir, s'il se peut, d'un et d'autre côté. Si le galant est écouté,

Vos soins ne feront pas qu'on lui ferme l'oreille. Quant à l'occasion, cent pour une. Mais si Des discours du blondin la belle n'a souci, Vous le lui faites naître, et la chance se tourne.

Volontiers où soupçon séjourne Cocuage séjourne aussi.

Damon (c'est notre époux) ne comprit pas ceci. Je l'excuse et le plains, d'autant plus que l'ombrage

Lui vint par conseil sculement. Il cut fait un trait d'homme sage S'il n'eût cru que son mouvement. Vous allez entendre comment:

L'enchanteresse Nérie Fleurissoit lors; et Circé, Au prix d'elle, en diablerie N'eût été qu'à l'A B C. Car Nérie eut à ses gages Les intendants des orages, Et tint le Destin lié: Les Zéphyrs étoient ses pages : Quant à ses valets de pied, C'étoient messieurs les Borées, Qui portoient par les contrées Ses mandats souventes fois, Gens dispos, mais peu courtois.

Avec toute sa science Elle ne put trouver de remède à l'amour : Damon la captiva. Celle dont la puissance Eût arrêté l'astre du jour Brûle pour un mortel qu'en vain elle souhaite Posséder une nuit à son contentement. Si Nérie eût voulu des baisers seulement, C'étoit une affaire faite;

Mais elle alloit au point, et ne marchandoit pas. Damon, quoiqu'elle eût des appas, Ne pouvoit se résoudre à fausser la promesse

D'être fidèle à sa moitié, Et vouloit que l'enchanteresse Se tint aux marques d'amitié.

Où sont-ils ces maris? la race en est cessée, Et même je ne sais si jamais on en vit, L'histoire en cet endroit est, selon ma pensée, Un peu sujette à contredit.

L'hippogriffe n'a rien qui me choque l'esprit; Non plus que la lance enchantée; Mais ceci, c'est un point qui d'abord me surprit :

Il passera pourtant, j'en ai fait passer d'autres. Les gens d'alors étoient d'autres gens que les nôtres:

On ne vivoit pas comme on vit. Pour venir à ses fins l'amoureuse Nérie Employa philtres et brevets,

Eut recours aux regards remplis d'afféterie, Enfin n'omit aucuns secrets.

Damon à ces ressorts opposoit l'hyménée. Nérie en fut fort étonnée

Elle lui dit un jour : Votre fidélité Vous paroit héroïque et digne de louange; Mais je voudrois savoir comment de son côté

Caliste en use , et lui rendre le change. Quoi donc! si votre femme avoit un favori, Vous feriez l'homme chaste auprès d'une maîtresse? Et pendant que Caliste, attrapant son mari, Pousseroit jusqu'au bout ce qu'on nomme tendresse,

Vous n'iriez qu'à moitié chemin? Je vous croyois beaucoup plus fin, Et ne vous tenois pas homme de mariage. Laissez les bons bourgeois se plaire en leur ménage; C'est pour eux seuls qu'hymen fit les plaisirs permis. Mais vous, ne pas chercher ce qu'amour a d'exquis! Les plaisirs défendus n'auront rien qui vous pique! Et vous les bannirez de votre république!

Non, non; je veux qu'ils soient désormais vos amis. Faites-en seulement l'épreuve; Ils vous feront trouver Caliste toute neuve

Quand vous reviendrez au logis.

Apprenez tout au moins si votre femme est chaste. Je trouve qu'un certain Éraste Va chez vous fort assidument.

Seroit-ce en qualité d'amant, Reprit Damon, qu'Éraste nous visite? Il est trop mon ami pour toucher ce point-là.

Votre ami tant qu'il vous plaira, Dit Nérie, honteuse et dépite: Caliste a des appas, Éraste a du mérite; Du côté de l'adresse il ne leur manque rien; Tout cela s'accommode bien.

Ce discours porta coup, et fit songer notre homme, Une épouse fringante, et jeune, et dans son feu, Et prenant plaisir à ce jeu

Qu'il n'est pas besoin que je nomme; Un personnage expert aux choses de l'amour,

Hardi comme un homme de cour, Bien fait, et promettant beaucoup de sa personne: Où Damon jusque alors avoit-il mis ses yeux? Car d'amis... moquez vous; c'est une bagatelle.

En est-il de religieux Jusqu'à désemparer alors que la donzelle Montre à demi son sein, sort du lit un bras blanc, Se tourne, s'inquiète, et regarde un galant

En cent façons, de qui la moins friponne Veut dire : Il y fait bon , l'heure du berger sonne ;

Étes-vous sourd? Damon a dans l'esprit Que tout cela s'est fait, du moins qu'il s'est pu faire. Sur ce beau fondement le pauvre homme bâtit

Maint ombrage et mainte chimère. Nérie en a bientôt le vent; Et, pour tourner en certitude Le soupçon et l'inquiétude

Dont Damon s'est coiffe si malheureusement,

L'enchanteresse lui propose
Une chose;
C'est de se frotter le poignet
D'une eau dont les sorciers ont trouvé le secret,
Et qu'ils appellent l'eau de la métamorphose,
Ou des miracles autrement.
Cette drogue, en moins d'un moment,

Lui donneroit d'Éraste et l'air et le visage,

Et le maintien, et le corsage, Et la voix; et Damon, sous ce feint personnage, Pourroit voir si Caliste en viendroit à l'effet.

Damon n'attend pas davantage : Il se frotte ; il devient l'Éraste le mieux fait Que la nature ait jamais fait.

En cet état il va trouver sa femme; Met la fleurette au vent; et cachant son ennui: Que vous êtes belle aujourd'hui! Lui-dit-il; qu'avel-vous, madame, Qui vous donne cet air d'un vrai jour de printemps?

Caliste, qui savoit les propos des amants,
Tourna la chose en raillerie.
Damon changea de batterie.
Pleurs et sonpirs furent tentés,
Et pleurs et soupirs rebutés.
Caliste étoit un roc; rien n'émouvoit la be

Caliste étoit un roc; rien n'émouvoit la belle. Pour dernière machine, a la fin notre époux Proposa de l'argent; et la somme fut telle Qu'on ne s'en mit point en courroux.

La quantité rend excusable. Caliste enfin l'inexpugnable. Commença d'écouter raison; Sa chasteté plia: car comment tenir bon

Contre ce dernier adversaire? Si tont ne s'ensuivit, il ne tint qu'à Damon;

L'argent en auroit fait l'affaire. Et quelle affaire ne fait point Ce bienheureux métal, l'argent maître du monde? Soyez beau, bien disant, ayez perruque blonde,

N'omettez un seul petit point; Un financier viendra qui sous votre moustache Enlèvera la helle; et dès le premier jour Il fera présent du panache;

Vous languirez encore après un an d'amour.

L'argent sut donc fléchir ce cœur inexorable. Le rocher disparut: nu mouton succèda,

Un mouton qui s'accommoda A tout ce qu'on voulut, mouton doux et traitable, Mouton qui, sur le point de ne rien refuser,

Donna pour arrhes un baiser.
L'époux ne voulut pas pousser plus loin la chose, Ni de sa propre honte être lui-même cause.
Il reprit donc sa forme, et dit à sa moitié:
Ab, Caliste! autrefois de Damon si chérie,
Caliste, que j'aimai cent fois plus que ma vie,
Caliste, qui m'aimas d'une ardente amitié,
L'argent t'est-il plus cher qu'une union si belle?
Je devrois dans ton sang éteindre ce forfait:
Je ne puis; et je t'aime encor tout infidèle:
Ma mort seule explra le tort que tu m'as fait.

Notre épouse, voyant cette métamorphose, Demeura bien surprise; elle dit peu de chose;

Les pleurs furent son seul recours. Le mari passa quelques jours A raisonner sur cette affaire. Un cocu se pouvoit-il faire Par la volonté seule, et sans venir au point? L'étoit-il? ne l'étoit-il point? Cette difficulté fut encore éclaircie Par Nérie.

Si vous êtes, dit-elle, en doute de cela, Buvez dans cette coupe-là: On la fit par tel art que, dès qu'un personnage

Dûment atteint de cocuage
Y vent porter la lèvre, aussitôt tout s'en va;
Il n'en avale rien, et répand le breuvage
Sur son sein, sur sa barbe et sur son vêtement.
Que s'il n'est point censé cocu suffisamment,
Il boit tout sans répandre goutte.

Damon, pour éclaireir son doute, Porte la lèvre au vase : il ne se répand rien. C'est, dit-il, réconfort; et pourtaut je sais bien Qu'il n'a tenu qu'à moi. Qu'ai-je affaire de coupe?

Faites-moi place en votre troupe,
Messieurs de la grand'bande. Ainsi disoit Damon,
Faisant à sa femelle un étrange sermon.
Misérables humains! si pour des cocuages
ll faut en ces pays faire tant de façon,
Allons-nous-en chez les sauvages.

Damon, de peur de pis, établit des Argus A l'entour de sa femme, et la rendit coquette.

Quand les galants sont défendus, C'est alors que l'on les souhaite. Le malheureux époux s'informe, s'inquiète, Et de tout son pouvoir court au devant d'un mal Que la peur bien souvent rend aux hommes fatal.

De quart d'heure en quart d'heure il consulte la tasse. Il y boit huit jours sans disgrace. Mais à la fin il y boit tant

Que le breuvage se répand.
Ce fut bien là le comble. O science fatale!
Science que Damon eût bien fait d'éviter!
Il jette de fureur cette coupe infernale;
Lui-même est sur le point de se précipiter.
Il enferme sa femme en une tour carrée;
Lui va, soir et matin, reprocher son forfait.
Cette honte, qu'auroit le silence enterrée,
Court le pays, et vit du vacarme qu'il fait.

Caliste cependant mène une triste vie. Comme on ne lui laissoit argent ni pierrerie, Le geòlier fut fidèle; elle eut beau le tenter.

Enfin la pauvre malheureuse Preud son temps que Damou, pleiu d'ardeur amoureuse, Étoit d'humeur à l'écouter:

J'ai, dit-elle, commis un crime inexcusable; Mais quoi! suis-je la seule? hélas, non! Peu d'époux Sont exempts, ce dit-on, d'un accident semblable. Que le moins entaché se moque un peu de vous.

Pourquoi donc être inconsolable? Hé bien, reprit Damon, je me consolerai,

Et même vous pardonnerai
Tout incontinent que j'aurai
Trouvé de mes pareils une telle légende,
Qu'il s'en puisse former une armée assez grande
Pour s'appeler royale. Il ne faut qu'employer
Le vase qui me sut vos secrets révéler.

Le mari sans tarder exécutant la chose, Attire les passants, tient table en son château. Sur la fin des repas à chacun il propose L'essai de cette coupe, essai rare et nouveau. Ma femme, leur dit-il, m'a quitté pour un autre; Voulez-vous savoir si la vôtre
Vous est fidèle? Il est quelquefois bon
D'apprendre comme tout se passe à la maison.
En voici le moyen: buvez dans cette tasse:
Si votre femme de sa grace
Ne vous donne aucun suffragant,
Vous ne répandrez nullement;
Mais si du dieu nommé Vulcan
Vous suivez la bannière, étant de nos confrères
En ces redoutables mystères,
De part et d'antre la boisson
Coulera sur votre menton.

Autant qu'il s'en rencontre à qui Damon propose Cette pernicieuse chose, Antant en font l'essai : presque tous y sont pris. Tel en rit, tel en pleure; et, selon les esprits, Cocuage en plus d'une sorte Tient sa morgue parmi ses gens. Déjà l'armée est assez forte Pour faire corps et battre aux champs. La voilà tantôt qui menace Gouverneurs de petite place, Et leur dit qu'il seront pendus Si de tenir il ont l'audace: Car, pour être royale, il ne lui manque plus Que peu de gens; c'est une affaire Que deux ou trois mois peuvent faire. Le nombre croît de jour en jour Sans que l'on batte le tambour. Les différents degrés où monte cocuage Règlent le pas et les emplois : Ceux qu'il n'a visités seulement qu'une fois Sont fantassins pour tout potage; On fait les autres cavaliers Quiconque est de ses familiers, On ne manque pas de l'élire Ou capitaine ou lieutenant, Ou l'on lui donne un régiment, Selon qu'entre les mains du sire Ou plus ou moins subitement La liqueur du vase s'épand. Un versa tout en un moment; Il fut fait général. Et croyez que l'armée De hauts officiers ne manqua : Plus d'un intendant se trouva; Cette charge fut partagée.

Le nombre des soldats étant presque complet, Et plus que suffisant pour se mettre en campagne, Renaud, neveu de Charlemagne, Passe par ce château: l'on l'y traite à souhait; Puis le seigneur du lieu lui fait Même harangue qu'à la troupe. Renaud dit à Damon : Grand merci de la coupe : Je crois ma femme chaste, et cette foi suffit. Quand la coupe me l'aura dit, Que m'en reviendra-t-il? Cela sera-t-il cause De me faire dormir de plus que de deux yeux? Je dors d'autant, graces aux dieux. Puis-je demander autre chose? Que sais-je? par hasard si le vin s'épandoit; Si je ne tenois pas votre vase assez droit: Je suis quelquefois maladroit: Si cette coupe enfin me prenoit pour un autre? Messire Damon, je suis vôtre: Commandez-moi tout, hors ce point. Ainsi Renaud partit, et ne hasarda point.

Damon dit: Celui-ci, messieurs, est bien plus sage Que nous n'avons été: consolons-nous pourtant; Nous avons des pareils; c'est un grand avantage.

Il s'en rencontra tant et tant, Que, l'armée à la fin royale devenue, Caliste eut liberté, selon le convenant; Par son mari chère tenue, Tout de même qu'auparavant.

Époux, Renaud vous montre à vivre: Pour Damon, gardez de le suivre. Peut-être le premier eût eu charge de l'ost: Que sait-on? Nul mortel, soit Roland, soit Renaud, Du danger de répandre exempt ne se peut croire: Charlemagne lui-même auroit eu tort de boire.

#### V. LE FAUCON.

MOUVELLE TIRÉE DE BOCCACE.

Je me souviens d'avoir damné jadis L'amant avare; et je ne m'en dédis. Si la raison des contraires est bonne, Le libéral doit être en paradis: Je m'en rapporte à messieurs de Sorbonne.

Il étoit donc autrefois un amant Qui dans Florence aima certaine femme. Comment aimer! c'étoit si follement Que, pour lui plaire, il cût vendu son ame. S'agissoit-il de divertir la dame, A pleines mains il vous jetoit l'argent: Sachant très bien qu'en amour, comme en guerre, On ne doit plaindre un métal qui fait tout; Renverse murs, jette portes par terre; N'entreprend rien dont il ne vienne à bout; Fait taire chiens, et, quand il veut, servantes; Et, quand il veut, les rend plus éloquentes Que Ciceron, et mieux persuadantes; Bref, ne voudroit avoir laissé debout Aucune place, et tant forte fût-elle. Si laissa-t-il sur ses pieds notre belle. Elle tint bon; Fédéric échous Près de ce roc, et le nez s'y cassa; Sans fruit aucun vendit et fricassa Tout son avoir; comme l'on pourroit dire Belles comtés, heaux marquisats de Dieu, Qu'il possédoit en plus et plus d'un lieu. Avant qu'aimer on l'appeloit messire A longue queue; enfin, grace à l'amour, Il ne fut plus que messire tout court. Rien ne resta qu'une ferme au pauvre homme, Et peu d'amis, même amis Dieu sait comme. Le plus zélé de tous se contenta, Comme chacun, de dire : C'est dommage. Chacun le dit, et chacun s'en tint là: Car de prêter, à moins que sur bon gage, Point de nouvelle : on oublia les dons, Et le mérite, et les belles raisons De Fédéric, et sa première vie. Le protestant de madame Clitie N'eut du crédit qu'autant qu'il eut du fonds. Tant qu'il dura, le bal, la comédic Ne manqua point à cet heureux objet; De maints tournois elle fut le sujet; Faisant gagner marchands de toutes guises,

Faiseurs d'habits, et faiseurs de devises,
Musiciens, gens du sacré vallon:
Fédéric eut à sa table Apollon.
Fédéric eut à sa table Apollon.
Femme n'étoit ni fille dans Florence
Qui n'employât, pour débaucher le cœur
Du cavalier, l'une un mot suborneur,
L'autre un coup d'œil, l'autre quel que autre avance:
Mais tout cela ne faisoit que blanchir.
Il aimoit mieux Clitie inexorable
Qu'il n'auroit fait Hélène favorable.
Conclusion, qu'il ne la put fléchir.

Or, en ce train de dépense effroyable, Il envova les marquisats au diable Premièrement; puis en vint aux comtés. Titres par lui plus qu'aucuns regrettés, Et dont alors on faisoit plus de compte. Delà les monts chacun veut être comte, Ici marquis, baron peut-être ailleurs. Je ne sais pas lesquels sont les meilleurs; Mais je sais bien qu'avecque la patente De ces beaux noms on s'en aille au marché. L'on reviendra comme on étoit allé: Prenez le titre, et laissez-moi la rente. Clitie avoit aussi beaucoup de bien; Son mari même étoit grand terrien. Ainsi jamais la belle ne pritrien Argent ni dons, mais souffrit la dépense Et les cadeaux, sans croire pour cela Être obligée à nulle récompense.

S'il m'en souvient, j'ai dit qu'il ne resta Au pauvre amant rien qu'une métairie, Chétive encore et pauvrement bâtie. Là Fédéric alla se confiner, Honteux qu'on vit sa misère en Florence; Honteux encor de n'avoir su gagner, Ni par amour, ni par magnificence, Ni par six ans de devoirs et de soins, Une beauté qu'il n'en aimoit pas moins. Il s'en prenoît à son peu de mérite, Non à Clitie; elle n'ouit jamais, Ni pour froideurs, ni pour autres sujets, Plainte de lui ni grande ni petite. Notre amoureux subsista comme il put Dans sa retraite, où le pauvre homme n'eut Pour le servir qu'une vieille édentée; Cuisine froide et fort peu fréquentée; A l'écurie un cheval assez bon, Mais non pas fin; sur la perche un faucon Dont à l'entour de cette métairie Défunt marquis s'en alloit, sans valets, Sacrifiant à sa mélancolie Mainte perdrix, qui, las! ne pouvoit mais Des cruautés de madame Clitie. Ainsi vivoit le malheureux amant; Sage, s'il eût, en perdant sa fortune, Perdu l'amour qui l'alloit consumant: Mais de ses feux la mémoire importune Le talonnoit; tonjours un double ennui Alloit en croupe à la chasse avec lui.

Mort vint saisir le mari de Clitic. Comme ils n'avoient qu'un fils pour tous enfants, Fils n'ayant pas pour un pouce de vie, Et que l'époux, dont les biens étoient grands, Avoit toujours considéré sa femme, Par testament, il déclare la dame

Son héritière, arrivant le décès De l'enfançon, qui peu de temps après Devint malade. On sait que d'ordinaire A ses enfants mère ne sait que faire Pour leur montrer l'amour qu'elle a pour cux; Zèle souvent aux enfants dangereux. Celle-ci, tendre et fort passionnée, Autour du sien est toute la journée; Lui demandant ce qu'il veut, ce qu'il a : S'il mangeroit volontiers de cela; Si ce jouet, enfin si cette chose Est à son gré. Quoi que l'on lui propose, Il le refuse, et pour toute raison Il dit qu'il veut seulement le faucon De Fédéric; pleure, et mène une vie A faire gens de bon cœur détester. Ce qu'un enfant a dans la fantaisie Incontinent il faut l'exécuter, Si l'on ne veut l'ouïr toujours crier. Or il est bon de savoir que Clitie A cinq cents pas de cette métairie Avoit du bien, possédoit un château: Ainsi l'enfant avoit pu de l'oiseau Ouïr parler. On en disoit merveilles: On en contoit des choses nompareilles; Que devant lui jamais une perdrix Ne se sauvoit, et qu'il en avoit pris Tant ce matin, tant cette après-dinée. Son maître n'eût donné pour un trésor Un tel faucon. Qui fut bien empéchée? Ce fut Clitic. Aller ôter encor A Fédéric l'unique et seule chose Qui lui restoit! et supposé qu'elle ose Lui demander ce qu'il a pour tout bien, Auprès de lui méritoit-elle rien? Elle l'avoit payé d'ingratitude; Point de faveurs; toujours hautaine et rude En son endroit. De quel front s'en aller Après cela le voir et lui parler, Ayant été cause de sa ruine? D'autre côté, l'enfant s'en va mourir, Refuse tout, tient tout pour médecine; Afin qu'il mange il faut l'entretenir De ce faucon; il sc tourmente, il crie: S'il n'a l'oiseau, c'en est fait de sa vie.

Ces raisons-ci l'emportèrent enfiu. Chez Fédéric la dame un beau matin S'en va sans suite et sans nul équipage. Fédéric prend pour un ange des cieux Celle qui vient d'apparoître à ses yeux; Mais cependant il a bonte, il enrage De n'avoir pas chez soi pour lui donner Tant seulement un malheureux diner. Le pauvre état où sa dame le treuve Le rend confus. Il dit donc à la veuve: Quoi! venir voir le plus humble de ceux Que vos beautés ont rendus amoureux, Un villageois, un hère, un misérable! C'est trop d'honneur; votre bonté m'accable. Assurément vous alliez autre part. A ce propos notre veuve repart: Non, non, seigneur; c'est pour vous la visite; Je viens manger avec vous ce matin. Je n'ai, dit-il, cuisinier ni marmite: Que vous donner? N'avez-vous pas du pain? Reprit la dame. Incontinent lui-même Il va chercher quelque œuf au poulailler,

Quelque morceau de lard en son grenier. Le pauvre amant, en ce besoin extrême, Voit son faucon, sans raisonner le prend, Lui tord le cou, le plume, le fricasse, Et l'assaisonne, et court de place en place. Tandis la vieille a soin du demeurant ; Fouille au bahut; choisit pour cette fête Ce qu'il avoit de linge plus honnête; Met le couvert; va cueillir au jardin Du serpolet, un peu de romarin, Cinq ou six flenrs, dont la table est jonchée. Pour abréger, on sert la fricassée. La dame en mange, et feint d'y prendre goût. Le repas fait, cette femme résout De hasarder l'incivile requête, Et parle ainsi : Je suis folle, seigneur, De m'en venir vous arracher le cœur; Encore un coup, il ne m'est guère honnête De demander à mon défunt amant L'oiseau qui fait son seul contentement: Doit-il pour moi s'en priver un moment? Mais excusez une mère affligée : Mon fils se meurt; il veut votre faucon. Mon procédé ne mérite un tel don; La raison veut que je sois refusée: Je ne vous ai jamais accordé rien. Votre repos, votre honneur, votre bien, S'en sont allés aux plaisirs de Clitie. Vous m'aimiez plus que votre propre vie : A cet amour j'ai très mal répondu; Et je m'en viens, pour comble d'injustice, Vous demander... et quoi? c'est temps perdu, Votre faucon. Mais non : plutôt périsse L'enfant, la mère, avec le demeurant. Que de vous faire un déplaisir si grand! Souffrez sans plus que cette triste mère, Aimant d'amour la chose la plus chère Que jamais femme au monde puisse avoir, Un fils unique, une unique espérance, S'en vienne au moins s'acquitter du devoir De la nature, et pour toute allégeance En votre sein décharge sa douleur. Vous savez bien par votre expérience Que c'est d'aimer; vous le savez, seigneur. Ainsi je crois trouver chez vous excuse. Hélas! reprit l'amant infortuné L'oiseau n'est plus ; vous en avez diné. L'oiseau n'est plus! dit la veuve confuse. Non, reprit-il: plût au ciel vous avoir Servi mon cœur, et qu'il eût pris la place De ce faucon! Mais le sort me fait voir Qu'il ne sera jamais en mon pouvoir De mériter de vous aucune grace. En mon pailler rien ne m'étoit resté : Depuis deux jours la bête a tout mangé. J'ai vu l'oiscau ; je l'ai tué sans peine : Rien coûte-t-il quand on reçoit sa reine? Ce que je puis pour vous est de chercher Un bon faucon : ce n'est chose si rare Que dès demain nous n'en puissions trouver. Non, Fédéric, dit-elle; je déclare Que c'est assez. Vous ne m'avez jamais De votre amour donné plus grande marque. Que mon fils soit enlevé par la Parque, On que le ciel le rende à mes souhaits, J'aurai pour vous de la reconnoissance. Venez me voir, donnez-m'en l'espérance : Encore un coup, venez nous visiter.

Elle partit, non sans lui présenter Une main blanche, unique témoignage Qu'amour avoit amolli ce courage. Le pauvre amant prit la main, la baisa, Et de ses pleurs quelque temps l'arrosa.

Deux jours après, l'enfant suivit le père. Le deuil fut grand; la trop dolente mère Fit dans l'abord force larmes couler. Mais, comme il n'est peine d'ame si forte Qu'il ne s'en faille à la fin consoler. Deux médecins la traitèrent de sorte Que sa douleur eut un terme assez court : L'un fut le temps, et l'autre fut l'amour. On épousa Fédéric en grand'pompe, Non seulement par obligation, Mais, qui plus est, par inclination, Par amour même. Il ne faut qu'on se trompe A cet exemple, et qu'un pareil espoir Nous fasse ainsi consumer notre avoir: Femmes ne sont toutes reconnoissantes. A cela près, ce sont choses charmantes: Sous le ciel n'est un plus bel animal. Je n'y comprends le sexe en général : Loin de cela; j'en vois peu d'avenantes. Pour celles-ci, quand elles sont aimantes, J'ai les desseins du monde les meilleurs : Les autres n'ont qu'à se pourvoir ailleurs.

## VI. LA COURTISANE AMOUREUSE.

Le jeune Amour, bien qu'il ait la façon D'un dieu qui n'est encor qu'à sa leçon, Fut de tout temps grand faiseur de miracles: En gens coquets il change les Catons; Par lui les sots deviennent des oracles ; Par lui les loups deviennent des moutons : Il fait si bien que l'on n'est plus le même. Témoin Hercule, et témoin Polyphème, Mangeur de gens: l'un, sur un roc assis, Chantoit aux vents ses amoureux soucis, Et, pour charmer sa nymphe joliette, Tailloit sa barbe, et se miroit dans l'eau : L'autre changea sa massue en fuseau Pour le plaisir d'une jeune fillette. J'en dirois cent, Boccace en rapporte un, Dont j'ai trouvé l'exemple peut commun. C'est le Chimon, jeune homme tout sauvage, Bien fait de corps, mais ours quant à l'esprit. Amour le lèche, et tant qu'il le polit. Chimon devint un galant personnage. Qui fit cela? deux beaux yeux seulement. Pour les avoir aperçus un moment, Encore à peine, et voilés par le somme, Chimon aima, puis devint honnéte homme. Ce n'est le point dont il s'agit ici.

Je veux conter comme une de ces femmes Qui font plaisir aux enfants sans souci Put en son cœur loger d'honnêtes flammes. Elle étoit fière, et bizarre surtout: On ne savoit comme en venir à bout. Rome, c'étoit le lieu de son négoce: Mettre à ses pieds la mitre avec la crosse, C'étoit trop peu; les simples monseigneurs N'étoient d'un rang digne de ses faveurs. Il lui falloit un homme du conclave, Et des premiers, et qui fût son esclave; Et même encore il y profitoit peu, A moins que d'être un cardinal-neveu. Le pape enfin, s'il se fût piqué d'elle, N'auroit été trop bon pour la donzelle. De son orgueil ses habits se sentoient; Force brillants sur sa robe éclatoient, La chamarrure avec la broderie. Lui voyant faire ainsi la renchérie, Amour se mit en tête d'abaisser Ce cœur si haut; et, pour un gentilbomme Jeune, bien fait, et des mieux mis de Rome, Jusques au vif il voulut la blesser. L'adolescent avoit pour nom Camille; Elle, Constance. Et bien qu'il fût d'humeur Douce, traitable, à se prendre facile, Constance n'eut sitôt l'amour au cœur, One la voilà craintive devenue. Elle n'osa déclarer ses désirs D'autre façon qu'avecque des soupirs. Auparavant pudeur ni retenue Ne l'arrêtoient; mais tout fut bien changé. Comme on n'eût cru qu'Amour se fût logé En cœur si fier, Camille n'y prit garde. Incessamment Constance le regarde; Et puis soupirs, et puis regards nouveaux : Toujours réveuse au milieu des cadeaux : Sa beauté même y perdit quelque chose; Bientôt le lis l'emporta sur la rose.

Avint qu'un soir Camille régala De jeunes gens; il eut aussi des femmes : Constance en fut. La chose se passa Joyeusement; car peu d'entre ces dames Étoient d'humeur à tenir des propos De sainteté ni de philosophie : Constance seule, étant sourde aux bons mots, Laissoit railler toute la compagnie. Le souper fait, chacun se retira. Tout des l'abord Constance s'éclipsa, S'allant cacher en certaine ruelle. Nul n'y prit garde; et l'on crut que chez elle, Indisposée, ou de mauvaise humeur, Ou pour affaire, elle étoit retournée. La compaguie étant donc retirée, Camille dit à ses gens, par bonheur, Qu'on le laissât, et qu'il vouloit écrire. Le voilà scul, et comme le désire Celle qui l'aime, et qui ne sait comment Ni l'aborder, ni par quel compliment Elle pourra lui déclarer sa flamme. Tremblante enfin, et par nécessité. Elle s'en vient. Qui fut bien étonné? Ce fut Camille. Hé quoi ! dit-il, madame, Vous surprenez ainsi vos bous amis? Il la fit seoir. Et puis s'étant remis: Qui vous croyoit, reprit-il, demeurée? Et qui vous a cette cache montrée? L'Amour, dit-elle. A ce seul mot sans plus Elle rougit; chose que ne font guère Celles qui sont prêtresses de Vénus: Le vermillon leur vient d'autre manière. Camille avoit deja quelque soupçon Que l'on l'aimoit; il n'étoit si novice Qu'il ne connût ses gens à la façon : Pour en avoir un plus certain indice, Et s'egayer, et voir si ce cœur fier

Jusques au bout pourroit s'humilier. Il fit le froid. Notre amante en soupire; La violence enfin de son martyre La fait parler. Elle commence ainsi : Je ne sais pas ce que vous allez dire De voir Constance oser venir ici Vous déclarer sa passion extrême. Je ne saurois y penser sans rougir; Car du métier de nymphe me couvrir, On n'en est plus dès le moment qu'on aime. Puis, quelle excuse! Hélas! si le passé Dans votre esprit pouvait être effacé! Du moins, Camille, excusez ma franchise: Je vois fort bien que, quoi que je vous dise, Je vous déplais. Mon zèle me nuira. Mais, nuise ou non, Constance vous adore : Méprisez-la, chassez-la, battez-la; Si vous pouvez, faites-lui pis encore; Elle est à vous. Alors le jouvenceau : Critiquer gens m'est, dit-il, fort nouveau; Ce n'est mon fait; et, toutefois, madame, Je vous dirai tout net que ce discours Me surprend fort, et que vous n'êtes femme Qui dut ainsi prévenir nos amours. Outre le sexe, et quelque bienséance Qu'il faut garder, vous vous êtes fait tort. A quel propos toute cette éloquence? Votre beauté m'eût gagné sans effort, Et de son chef. Je vous le dis encor, Je n'aime point qu'on me fasse d'avance. Ce propos fut à la pauvre Constance Un coup de foudre. Elle reprit pourtant : J'ai mérité ce mauvais traitement. Mais ose-t-on vous dire sa pensée? Mon procédé ne me nuiroit pas tant Si ma beauté n'étoit point effacée. C'est compliment ce que vous m'avez dit; J'en suis certaine, et lis dans votre esprit : Mon peu d'appas n'a rien qui vous engage. D'où me vient-il? je m'en rapporte à vous. N'est-il pas vrai que naguère, entre nous, A mes attraits chacun rendoit hommage? Ils sont éteints ces dons si précieux : L'amour que j'ai m'a causé ce dommage; Je ne suis plus assez belle à vos yeux : Si je l'étois, je serois assez sage. Nous parlerons tantôt de ce point-là, Dit le galant : il est tard, et voilà Minuit qui sonne; il faut que je me couche.

Constance crut qu'elle auroit la moitié D'un certain lit que d'un œil de pitié Elle voyoit : mais d'en ouvrir la bouche Elle n'osa, de crainte de refus. Le compagnon, feignant d'être confus, Se tut long-temps; puis dit: Comment ferai-je? Je ne me puis tout seul déshabiller. Hé bien, monsieur! dit-elle, appellerai-je? Non, reprit-il, gardez-vous d'appeler; Je ne veux pas qu'en ce lieu l'on vous voie, Ni qu'en ma chambre une fille de joie Passe la nuit au su de tous mes gens. Cela suffit, monsieur, repartit-elle. Pour éviter ces inconvénients, Je me pourrois cacher en la ruelle : Mais faisons mieux, et ne laissons venir Personne ici; l'amoureuse Constance Veut aujourd'hui de laquais vous servir :

Accordez-lui pour toute récompense Cet honneur-la Le jeune homme y consent. Elle s'approche; elle le déboutonne; Touchant sans plus à l'habit, et n'osant Du bout du doigt toucher à la personne. Ce ne fut tout; elle le déchaussa. Quoi l de sa main? quoi! Constance elle-même? Qui fut-ce donc? Est-ce trop que cela? Je vondrois bien déchausser ce que j'aime.

Le compagnon dans le lit se plaça, Sans la prier d'être de la partie. Coastance crut dans le commencement Qu'il la vouloit éprouver seulement, Mais tout cela passoit la raillerie. Pour en venir au point plus important: Il fait, dit-elle, un temps froid comme glace; Où me coucher?

CAMILLE.

Partout où vous voudrez.

CONSTANCE.

Quoi! sur ce siége?

CAMILLE.

CONSTANCE.

Hé bien non; vous viendrez

Dedans mon lit.

Délacez-moi, de grace.

CAMILLE.

Je ne saurois; il fait froid; je suis nu:
Délacez-vons. Notre amante ayant vu,
Près du chevet, un poignard dans sa gaine,
Le prend, le tire, et coupe ses habits,
Corps piqué d'or, garnitures de prix,
Ajustements de princesse et de reine:
Ce que les gens en deux mois à grand'peine
Avoient brodé, périt en un moment;
Sans regretter ni plaindre aucunement
Ce que le sexe aime plus que sa vie.
Femmes de France, en feriez-vous autant?

Je crois que non; j'en suis sûr; et partant Cela fut beau sans doute en Italie.

La pauvre amante approche en tapinois, Croyant tout fait, et que pour cette fois Aucun bizarre et nouveau stratagème Ne viendroit plus son aise reculer. Camille dit: C'est trop dissimuler: Femme qui vient se produire elle-même N'aura jamais de place à mes côtés: Si bon vous semble, allez vous mettre aux pieds. Ce fut bien là qu'une douleur extrême Saisit la belle; et si lors, par hasard, Elle avoit en dans ses mains le poignard, C'en étoit fait, elle cut de part en part Percé son cœur. Toutefois l'espérance Ne mourut pas encor dans son esprit. Camille étoit trop connu de Constance : Et que ce fât tout de bon qu'il eat dit Chose si dure et pleine d'insolence, Lui qui s'étoit jusque-là comporté En homme doux, civil et sans fierté, Celui sembloit contre toute apparence. Elle va donc en travers se placer Aux pieds du sire, et d'abord les lui baise; Mais point trop fort, de peur de le blesser. On peut juger si Camille étoit aise. Quelle victoire! Avoir mis à ce point Une beanté si superhe et si fière!

Une beauté! je ne la décris point; Il me faudroit une semaine entière : On ne pouvoit reprocher seulement Que la pâleur à cet objet charmant; Pâleur encor dont la cause étoit telle Qu'elle donnoit du lustre à notre belle.

Camille donc s'étend, et, sur un sein Pour qui l'ivoire auroit en de l'envie Pose ses pieds, et, sans cérémonie, Il s'accommode et se fait un coussin; Puis feint qu'il cède aux charmes de Morphée. Par les sanglots notre amante étouffée Lache la bonde aux pleurs cette fois-là. Ce fut la fin. Camille l'appela D'un ton de voix qui plut fort à la belle. Je suis content, dit-il, de votre amour: Venez, venez, Constance; c'est mon tour. Elle se glisse; et lui, s'approchant d'elle: M'avez-vous cru si dur et si brutal. Que d'avoir fait tout de bon le sévère? Dit-il d'abord; vous me connoissez mal: Je vous voulois donner lieu de me plaire. Or bien je sais le fond de votre cœur; Je suis content, satisfait, plein de joie, Comblé d'amour : et que votre rigueur, Si bon lui semble, à son tour se déploie; Elle le peut; usez-en librement. Je me déclare aujourd'hui votre amant, Et votre époux ; et ne sais nulle dame , De quelque rang et beauté que ce soit, Qui vous valût pour maîtresse et pour femme; Car le passé rappeler ne se doit Entre nous deux. Une chose ai-je à dire: C'est qu'en secret il nous faut marier. Il n'est besoin de vous spécifier Pour quel sujet : cela vous doit suffire. Même il est mieux de cette façon-là; Un tel hymen à des amours ressemble: On est époux et galant tout ensemble. L'histoire dit que le drôle ajouta: Voulez-vous pas, en attendant le prêtre, votre amant vous fier aujourd'hui? Vous le pouvez, je vous réponds de lui; Son cœur n'est pas d'un perfide et d'un traitre. A tout cela Constance ne dit rien : C'étoit tout dire; il le reconnut bien. N'étant novice en semblables affaires. Quant au surplus, ce sont de tels mystères Qu'il n'est besoin d'en faire le récit. Voilà comment Constance réussit.

Or, faites-en, nymphes, votre profit. Amour en a dans son académic, Si l'on vouloit venir à l'examen, Que j'aimerois pour un pareil hymen, Mieux que mainte autre à qui l'on se marie. Femme qui n'a filé toute sa vie Tâche à passer bien des choses sans bruit: Témoin Constance, et tout ce qui s'ensuit : Noviciat d'épreuves un peu dures : Elle en reçut abondamment le fruit. Nonnes je sais qui voudroient chaque nuit En faire un tel, à toutes aventures Ce que possible on ne croira pas vrai, C'est que Camille, en caressaut la belle, Des dons d'amour lui fit goûter l'essai. L'essai? je faux : Constance en étoit-elle

Aux éléments? Oui, Constance en étoit Aux éléments. Ce que la belle avoit Pris et donné de plaisirs en sa vie Compter pour rien jusque alors se devoit. Pourquoi cela? Quiconque aime le die.

#### VII. NICAISE.

Un apprenti marchand étoit, Qu'avec droit Nicaise on nommoit: Garçon très neuf hors sa boutique, Et quelque peu d'arithmétique; Garçon novice dans les tours Qui se pratiquent en amours. Bons bourgeois du temps de nos pères S'avisoient tard d'être bons frères; Ils n'apprenoient cette leçon Qu'ayant de la barbe au menton. Ceux d'aujourd'hui, sans qu'on les flatte, Ont soin de s'y rendre savants Aussitôt que les autres gens. Le jouvenceau de vieille date Possible un peu moins avancé, Par les degrés n'avoit passé. Quoi qu'il en soit, le pauvre sire En très beau chemin demeura, Se trouvant court par celui-là: C'est par l'esprit que je veux dire. Une belle pourtant l'aima; C'étoit la fille de son maître, Fille aimable autant qu'on peut l'être, Et ne tournant autour du pot, Soit par humeur franche et sincère. Soit qu'il fût force d'ainsi faire, Étant tombée aux mains d'un sot. Quelqu'un de trop de hardiesse Ira la taxer; et moi, non: Tels procédés ont leur raison. Lorsque l'on aime une déesse, Elle fait ces avances-là: Notre belle savoit cela. Son esprit, ses traits, sa richesse, Engageoient beancoup de jeunesse A sa recherche; heureux seroit Celui d'entre eux qui cueilleroit, En nom d'hymen, certaine chose Qu'à meilleur titre elle promit Au jouvenceau ci-dessus dit: Certain dieu parfois en dispose, Amour nommé communément. Il plut à la belle d'élire Pour ce point l'apprenti marchand. Bien est vrai, car il faut tout dire, Qu'il étoit très bien fait de corps, Beau, jeune et frais; ce sont trésors Que ne méprise aucune dame, Tant soit son esprit précieux. Pour une qu'Amour prend par l'ame, Il en prend mille par les yeux.

Celle-ci donc, des plus galantes, Par mille choses engageantes Tàchoit d'encourager le gars, N'étoit chiche de ses regards, Le pinçoit, lui venoit sourire, Sur les yeux lui mettoit la main, Sur le pied lui marchoit enfin.

A ce langage il ne sut dire Autre chose que des soupirs, Interprètes de ses désirs. Tant fut, à ce que dit l'histoire, De part et d'autre soupiré Que, leur feu dûment déclaré, Les jeunes gens, comme on peut croire, Ne s'éparguèrent ni serments, Ni d'autres points bien plus charmants, Comme baisers à grosse usure; Le tout sans compte et sans mesure : Calculateur que fût l'amant, Brouiller falloit incessamment; La chose étoit taut infinie, Qu'il y faisoit toujours abus. Somme toute, il n'y manquoit plus Qu'une seule cérémonie. Bon fait aux filles l'épargner. Ce ne fut pas sans témoigner Bien du regret, bien de l'envie. Par vous, disoit la belle amie, Je me la veux faire enseigner, Ou ne la savoir de ma vie. Je la saurai, je vous promets; Tenez-vous certain désormais De m'avoir pour votre apprentie. Je ne puis pour vous que ce point; Je suis franche: n'attendez point Que, par un langage ordinaire, Je vous promette de me faire Religieuse, à moins qu'un jour L'hymen ne suive notre amour. Cet hymen scroit bien mon compte, N'en doutez point; mais le moyen? Vous m'aimez trop pour vouloir rien Qui me pat causer de la honte. Tels et tels m'ont fait demander; Mon père est prêt de m'accorder : Moi, je vous permets d'espérer Qu'à qui que ce soit qu'on m'engage, Soit conseiller, soit président, Soit veille ou jour de mariage, Je serai vôtre auparavant, Et vous aurez mon pucelage.

Le garçon la remercia
Comme il put. A huit jours de là,
Il s'offre un parti d'importance.
La belle dit à son ami:
Tenons-nous-en à celui-ci;
Car il est homme, que je pense,
A passer la chose au gros sas.
La belle en étant sur ce cas,
On la promet; on la commence:
Le jour des noces se tient prêt.
Le pense voir votre pensée
Sur ce mot-là de commencée.
C'étoit alors, sans point d'abus,
Fille promise, et rien de plus.

Huit jours donnés à la fiancée, Comme elle appréhendoit encor Quelque rupture en cet accord, Elle diffère le négoce Jusqu'au propre jour de la noce, De peur de certain accident Qui les fillettes va perdant.

On mène au moutier cependant Notre galante encor pucelle : Le oui fut dit à la chandelle. L'époux voulut avec la belle S'en aller coucher au retour, Elle demande encor ce jour, Et ne l'obtient qu'avecque peine; Il fallut pourtant y passer.

Comme l'aurore étoit prochaine, L'épouse, au lieu de se coucher, S'habille. On eut dit une reine. Rien ne manquoit aux vêtements, Perles, joyaux et diamants: Son épousé la faisoit dame. Son ami, pour la faire femme, Prend heure avec elle au matin: Ils devoient aller au jardin Dans un bois propre à telle affaire; Une compagne y devoit faire Le guet autour de nos amants, Compagne instruite du mystère. La belle s'y prend la première, Sous le prétexte d'aller faire Un bouquet, dit-elle à ses gens.

Nicaise, après quelques moments, La va trouver; et le bon sire, Voyant le lieu, se met à dire: Qu'il fait ici d'humidité! Foin! votre habit sera gâté; Il est beau, ce seroit dommage: Souffrez, sans tarder davantage, Que j'aille querir un tapis. Eh, mon Dieu! laissons les habits, Dit la belle toute piquée; Je dirai que je suis tombée. Pour la perte n'y songez point: Quand on a temps si fort à point, Il en faut user; et périssent Tous les vétements du pays; Que plntôt tous les beaux habits Soient gâtés, et qu'ils se salissent, Que d'aller ainsi consumer Un quart d'heure! un quart d'heure est cher. Tandis que tous les gens agissent Pour ma noce, il ne tient qu'à vous D'employer des moments si doux. Ce que je dis ne me sied guère; Mais je vous chéris, et vous veux Rendre honnête homme, si je peux. En vérité, dit l'amoureux, Conserver étoffe si chère Ne sera point mal fait à nous. Je cours; c'est fait; je suis à vous: Deux minutes feront l'affaire. Là-dessus il part, sans laisser Le temps de lui rien répliquer.

Sa sottise guérit la dame;
Un tel dédain lui vint en l'ame,
Qu'elle reprit dès ce moment
Son cœur, que trop indignement
Elle avoit placé. Quelle honte!
Prince des sots, dit-elle en soi,
Va, je n'ai nul regret de toi:
Tout autre eût été mieux mon compte.
Mon bon ange a considéré
Que tu n'avois pas mérité

Une faveur si précieuse : Je ne veux plus être amoureuse Que de mon mari; j'en fais vœu. Et de peur qu'un reste de feu A le trahir ne me rengage, Je vais, sans tarder davantage, Lui porter un bien qu'il auroit Quand Nicaise en son lieu seroit. A ces mots la pauvre épousée Sort du bois fort scandalisée. L'autre revient, et son tapis; Mais ce n'est plus comme jadis. Amants, la bonne heure ne sonne A toutes les heures du jour. J'ai lu dans l'alphabet d'amour, Qu'un galant près d'une personne N'a toujours le temps comme il veut: Qu'il le prenne donc comme il peut. Tous délais y font du dommage: Nicaise en est un témoignage. Fort essoufsé d'avoir couru, Et joyeux de telle prouesse, Il s'en revient, bien résolu D'employer tapis et maîtresse. Mais quoi! la dame en bel habit, Mordant ses lèvres de dépit, Retournoit vers la compagnie, Et, de sa flamme bien guérie, Possible alloit dans ce moment, Pour se venger de son amant, Porter à son mari la chose Qui lui causoit ce dépit-là. Quelle chose? c'est celle-là Que fille dit toujours qu'elle a. Je le crois; mais d'en mettre jà Mon doigt au feu, ma foi, je n'ose: Ce que je sais, c'est qu'en tel cas Fille qui ment ne pèche pas. Grace à Nicaise, notre belle, Ayant sa fleur en dépit d'elle S'en retournoit tout en grondant, Quand Nicaise, la rencontrant, A quoi tient, dit-il à la dame. Que vous ne m'ayez attendu? Sur ce tapis bien étendu Vous sericz en peu d'heure femme. Retournous donc sans consulter; Venez cesser d'être pucelle. Puisque je puis, sans rien gâter, Vous témoigner quel est mon zèle. Non pas cela, reprit la belle, Mon pucelage dit qu'il faut Remettre l'affaire à tantôt. J'aime votre santé, Nicaise, Et vous conseille auparavant De reprendre un peu votre vent. Or respirez tout à votre aise Vous êtes apprenti marchand, Faites-vous apprenti galant: Vous n'y serez pas sitôt maître. A mon égard, je ne puis être Votre maîtresse en ce métier. Sire Nicaise, il vous faut prendre Quelque servante du quartier. Vous savez des étoffes vendre, Et leur prix en perfection; Mais ce que vaut l'occasion, Vous l'ignorez; allez l'apprendre.

#### VIII. LE BAT.

Un peintre étoit qui, jaloux de sa femme, Allant aux champs, lui peignit un baudet Sur le nombril, en guise de cachet. Un sien confrère, amoureux de la dame, La va trouver, et l'âne efface net, Dien sait comment; puis un autre en remet Au même endroit, ainsi que l'on peut croire. A celui-ci, par faute de mémoire, Il mit un bât; l'autre n'en avoit point. L'époux revient, veut s'éclaircir du point: Voyez, mon fils, dit la bonne commère, L'âne est témoin de ma fidélité. Diantre soit fait, dit l'époux en colère, Et du témoin, et de qui l'a bâté.

#### IX. LE BAISER RENDU.

Guillot passoit avec sa mariée.
Un gentilhomme à son gré la trouvant,
Qui t'a, dit-il, donné telle épousée?
Que je la baise, à la charge d'autant.
Bien volontiers, dit Guillot à l'instant:
Elle est, monsieur, fort à votre service.
Le monsieur donc fait alors son office
En appuyant. Perronnelle en rougit.
Huit jours après, ce gentilhomme prit
Femme à son tour : à Guillot il permit
Même faveur. Guillot tout plein de zèle:
Puisque, dit-il, monsieur, est si fidèle,
l'ai grand regret, et je suis bien fâché
Qu'ayant baisé seulement Perronnelle,
Il n'ait encore avec elle couché.

#### X. ALIS MALADE.

Alis malade, et se sentant presser,
Quelqu'un lui dit: Il fant se confesser;
Voulez-vous pas mettre en repos votre ame?
Oui, je le veux, lui répondit la dame:
Qu'à père André on aille de ce pas;
Car il entend d'ordinaire mon cas.
Un messager y court en diligence,
Sonne au couvent de toute sa puissance.
Qui venez-vous demander? lui dit-on.
C'est père André, celui qui d'ordinaire
Entend Alis dans sa confession.
Vous demandex, reprit alors un frère,
Le père André, le confesseur d'Alis?
Il est bien loin: hélas! le pauvre père
Depuis dix ans confesse en paradis.

#### XI. PORTRAIT D'IRIS.

IMITATION D'AVACRÉON.

O toi qui peins d'une façon galante, Maître passé dans Cythère et Paphos, Fais un effort; peins-nous Iris absente.
Tu n'as point vu cette beauté charmante,
Me diras-tu: tant mieux pour ton repos.
Je m'en vais donc t'instruire en peu de mots.
Premièrement, mets des lis et des roses;
Après cela, des amours et des ris.
Mais à quoi bon le détail de ces choses?
D'une Vénus tu peux faire une Iris;
Nul ne sauroit découvrir le mystère:
Traits si pareils jamais ne se sont vus:
Et tu pourras à Paphos et Cythère
De cette Iris refaire une Vénus.

## XII. L'AMOUR MOUILLÉ.

IMITATION D'ANACRÉON,

J'étois couché mollement. Et, contre mon ordinaire. Je dormois tranquillement, Ouand un enfant s'en vint faire A ma porte quelque bruit. Il pleuvoit fort cette nuit : Le vent, le froid et l'orage Contre l'enfant faisoient rage. Ouvrez, dit-il, je suis nu. Moi, charitable et bon homme, J'ouvre au pauvre morfondu, Et m'enquiers comme il se nomme. Je te le dirai tantôt, Repartit-il : car il fant Qu'auparavant je m'essuie. J'allume aussitôt du feu. Il regarde si la pluie N'a point gâté quelque peu Un arc dont je me méfie. Je m'approche toutefois, Et de l'enfant prends les doigts, Les réchauffe; et dans moi-même Je dis: Pourquoi craindre tant? Que peut-il? c'est un enfant: Ma couardise est extrême D'avoir eu le moindre effroi: Que seroit-ce si chez moi J'avois reçu Polyphème? L'enfant, d'un air enjoué Ayant un peu secoué Les pièces de son armure Et sa blonde chevelure, Prend un trait, un trait vainqueur, Qu'il me lance au fond du cœur. Voilà, dit-il, pour ta peine. Souviens-toi bien de Climène. Et de l'Amour, c'est mon nom. Ah! je vous connois, lui dis-je, Ingrat et cruel garçon; Faut-il que qui vous oblige Soit traité de la façon! Amour fit une gambade; Et le petit scélérat Me dit : Pauvre camarade, Mon arc est en bon état, Mais ton cour est bien malade,

## XIII. LE PETIT CHIEN

OUL SECOUS DE L'ARGEST ET DES PIRREELES.

La clef du coffre-fort et des cœurs c'est la même.
Que si ce n'est celle des cœurs,
C'est du moins celle des faveurs:
Amour doit à ce stratagème
La plus grand'part de ses exploits.
A-t-il épuisé son carquois,
Il met tout son salut en ce charme suprème.

Il met tout son salut en ce charme suprême. Je tiens qu'il a raison; car qui hait les présents? Tous les humains en sont friands,

Princes, rois, magistrats. Ainsi, quand une belle En croira l'usage permis,

Quand Vénus ne fera que ce que fait Thémis, Je ne m'écrirai pas contre elle. On a bien plus d'une querelle A lui faire sans celle-là.

Un juge mantouan belle femme épousa. Il s'appeloit Anselme; on la nommoit Argie: Lni, déjà vieux barbon; elle, jeune et jolie, Et de tous charmes assortie.

L'époux, non content de cela, Fit si bien par sa jalousie,

Qu'il rehaussa de prix celle-là, qui d'ailleurs Méritoit de se voir servie

Par les plus beaux et les meilleurs. Elle le fut aussi : d'en dire la manière, Et comment s'y prit chaque amant.

Et comment s'y prit chaque amant, Il seroit long; suffit que cet objet charmant Les laissa soupirer, et ne s'en émut guère.

Amour établissoit chez le juge ses lois, Quand l'état mantouan, pour chose de grand poids, Résolut d'envoyer ambassade au saint père. Comme Anselme étoit juge, et de plus magistrat.

Comme Anselme étoit juge, et de plus magistrat, Vivoit avec assez d'éclat, Et ne manquoit pas de prudence, On le députe en diligence. Ce ne fut pas sans résister

Qu'au choix qu'on fit de lui consentit le bon homme.

L'affaire étoit longue à traiter; Il devoit demeurer dans Rome

Six mois, et plus encor; que savoit-il combien? Tant d'honneur pouvoit nuire au conjugal lien.

Longue ambassade et long voyage Aboùtissent à cocuage. Dans cette crainte, notre éponx Fit cette harangue à la belle:

On nous sépare, Argie: adieu; soyez fidèle
A celui qui n'aime que vous.
Jurez-le-moi; car, entre nous,
J'ai sujet d'être un peu jaloux.
Que fait antour de notre porte
Cette soupirante cohorte?
Vous me direz que jusqu'ici
La cohorte a mal réussi:

Je le crois ; cependant, pour plus grande assurance, Je vous conseille en mon absence

De prendre pour séjour notre maison des champs. Fuyez la ville et les amants,

Fuyez la ville et les amants, Et leurs présents;

L'invention en est damnable; Des machines d'amour c'est la plus redoutable: De tout temps le monde a vu don Étre le père d'abandon.

Déclarez-lui la guerre; et soyez sourde, Argie, A sa sœur la cajolerie.

Dès que vous sentirez approcher les bloudins, Fermez vite vos yeux, vos oreilles, vos mains. Rien ne vous manquera; je vous fais la mattresse De tout ce que le ciel m'a donné de richesse: Tenez, voilà les clefs de l'argent, des papiers;

Faites-vous payer des fermiers; Je ne vous demande aucun compte :

Suffit que je puisse sans honte
Apprendre vos plaisirs; je vous les permets tous,

Hors ceux d'amour, qu'à votre époux Vous garderez entiers pour son retour de Rome. C'en étoit trop pour le bon homme;

Hélas! il permettoit tous plaisirs, hors un point Sans lequel seul il n'en est point.

Son épouse lui fit promesse solennelle D'être sourde, aveugle et cruelle, Et de ne prendre aucun présent;

Il la retrouveroit, au retour, toute telle Qu'il la laissoit en s'en allant, Sans nul vestige de galant.

Anselme étant parti, tout aussitôt Argie S'en alla demeurer aux champs; Et tout aussitôt les amants De l'aller voir firent partie.

Elle les renvoya; ces gens l'embarrassoient, L'attiédissoient, l'affadissoient, L'endormoient en contant leur flamme; Ils déplaisoient tous à la dame, Hormis certain jeune blondin Bien fait, et beau par excellence, Mais qui ne put par sa souffrance

Amener à son but cet objet inhumain. Son nom était Atis; son métier, paladin.

Il ne plaignit en son dessein Ni les soupirs ni la dépense. Tout moyen par lui fut tenté :

Encor si des soupirs il se fût contenté; La source en est inépuisable;

Mais de la dépense, c'est trop. Le bien de notre amant s'en va le grand galop; Voilà mon homme misérable.

Que fait-il? il s'éclipse; il part; il va chercher Quelque désert pour se cacher. En chemin il rencontre un homme, Un manant, qui, fouillant avecque son bâton,

Un manant, qui, fouillant avecque son baton.
Vouloit faire sortir un serpent d'un buisson.
Atis s'enquit de la raison.

C'est, reprit le manant, afin que je l'assomme. Quand j'en rencontre sur mes pas,

Quand j'en rencontre sur mes pas,
Je leur fais de pareilles fêtes.
Ami, reprit Atis, laisse-le; n'est-il pas
Créature de Dieu comme les autres bêtes?
Il est à remarquer que notre paladin
N'avoit pas cette horreur commune au genre humain
Contre la gent reptile et toute son espèce.

Dans ses armes il en portoit; Et de Cadmus il descendoit, Celui-là qui devint serpent dans sa vieillesse. Force fut au manant de quitter son dessein; Le serpent se sauva. Notre amant à la fin S'établit dans un bois écarté, solitaire: Le silence faisoit sa demeure ordinaire,

Hors quelque oiseau qu'on entendoit,

Et quelque écho qui répondoit.
La le bonheur et la misère
Ne se distingnoient point, égaux en dignité
Chez les loups qu'hébergeoit ce lieu peu fréquenté.
Atiz n'y rencontra nulle tranquillité;
Son amour l'y suivit; et cette solitude,
Bien loin d'être un remède à son inquiétude,
En devint même l'aliment,

Par le lossir qu'il eut d'y plaindre son tourment. Il s'ennuya bientôt de ne plus voir sa belle. Retournons, ce dit-il, puisque c'est notre sort :

ketournons, ce dit-il, puisque c'est not Atis, il t'est plus doux encor De la voir ingrate et cruelle Que d'être privé de ses traits:

Adieu, ruisseaux, ombrages frais, Chants amoureux de Philomèle; Mon inhumaine seule attire à soi mes seus; Éloigné de ses yeux, je ne vois ni n'entend

Éloigné de ses yeux, je ne vois ni n'entends. L'esclave fugitif se va remettre encore En ses fers, quoique durs, mais, hélas! trop chéris.

Il approchoit des murs qu'une fée a bâtis, Quand sur les bords du Mince, à l'heure que l'aurore Commence à s'éloigner du séjour de Thétis,

Une nymphe en habit de reine, Belle, majestueuse, et d'un regard charmant, Vint s'offrir tout d'un coup aux yeux du pauvre

Qui révoit alors à sa peine. [amant, Je veux, dit-elle, Atis, que vous soyez heureux: Je le veux, je le puis, étant Manto la fée,

Votre amie et votre obligée. Vous connoissez ce nom fameux;

Mantone en tient le sien : jadis en cette terre l'ai posé la première pierre De ces murs en durée égaux aux bâtiments Dont Memphis voit le Nil laver les fondements. La parque est inconnue à toutes mes pareilles :

Nous opérons mille merveilles:
Malheureuses pourtant de ne pouvoir mourir;
Car nous sommes d'ailleurs capables de souffrir
Toute l'infirmité de la nature humaine.

Nous devenons serpents un jour de la semaine. Vous souvient-il qu'en ce lieu-ci

Vous en tirâtes un de peine? C'étoit moi, qu'un manant s'en alloit assommer;

Vous me donnâtes assistance : Atis, je veux, pour récompense, Vous procurer la jouissance

De celle qui vous fait aimer. Allons-nons-en la voir : je vons donne assurance Qu'avant qu'il soit deux jours de temps

Vous gagnerez par vos présents Argie et tous ses surveillants.

Dépensez, dissipez, donnez à tout le monde; A pleines mains répandez l'or, Yous n'en manquerez point: c'est pour vous le trésor Que Lucifer me garde en sa grotte profonde. Yotre belle saura quel est notre pouvoir.

Votre belle saura quel est notre pouvoir. Même, pour m'approcher de cette inexorable, Et vous la rendre favorable,

En petit chien vous m'alles voir Faisant mille tours sur l'herbette; Et vous, en pèlerin jouant de la musette, Me pourrez à ce son mener chez la beauté Qui tient votre cœur enchanté.

Aussitôt fait que dit; notre amant et la fée Changent de forme en un instant: Le voilà pèlerin chantant comme un Orphée, Et Manto petit chien faisant tours et sautant.

Ils vont au château de la belle.
Valets et gens du lieu s'assemblent autour d'eux:
Le petit chien fait rage, aussi fait l'amoureux;
Chacun danse, et Guillot fait sauter Perronnelle.
Madame entend ce bruit, et sa nourrice y court.
On lui dit qu'elle vienne admirer à son tour
Le roi des épagneux, charmante créature,
Et vrai miracle de nature.

Il entend tout, il parle, il danse, il fait des tours:

Madame en fera ses amours; Car, veuille ou non son maître, il faut qu'il le lui vende S'il n'aime mieux le lui donner. La nourrice en fait la demande. Le pèlerin , sans tant tourner,

Lui dit tout has le prix qu'il veut mettre à la chose; Et voici ce qu'il lui propose:

Mon chien n'est point à vendre, à donner encor moins: Il fournit à tous mes besoins:

Je n'ai qu'à dire trois paroles, Sa pate entre mes mains fait tomber à l'instant

Au lieu de puces des pistoles,
Des perles, des rubis, avec maint diamant:
C'est un prodige enfin. Madame cependant
En a, comme on dit, la monnoie.

Pourvu que j'aie cette joie De coucher avec elle une nuit seulement, Favori sera sien dès le même moment.

La proposition surprit fort la nourrice. Quoi l'madame l'ambassadrice! Un simple pèlerin! madame à son chevet Pourroit voir un bourdon! Et si l'on le savoit! Si cette même nuit quelque hôpital avoit

Hébergé le chien et son maître! Mais ce maître est bien fait et beau comme le jour :

Cela fait passer en amour Quelque bourdon que ce puisse être. Atis avoit changé de visage et de traits : On ne le connut pas ; c'étoient d'autres attraits.

La nourrice ajoutoit: A gens de cette mine Comment peut-on refuser rien? Puis celui-ci possède un chien

Que le royaume de la Chine Ne pairoit pas de tout son or. Une nuit de madame aussi, c'est un trésor.

l'avois oublié de vous dire Que le drôle à son chien feignit de parler bas :

Il tombe aussitôt dix ducats Qu'à la nourrice offre le sire. Il tombe encore un diamant: Atis en riant le ramasse.

C'est, dit-il, pour madame; obligez-moi, de grace, De le lui présenter avec mon compliment.

Yous direz à son excellence Que je lui suis acquis. La nourrice, à ces mots, Court annoncer en diligence Le petit chien et sa science, Le pèlerin et son propos.

Il ne s'en fallut rien qu'Argie, Ne battit sa nourrice. Avoir l'effronterie De lui mettre en l'esprit une telle infamie! Avec qui? Si c'étoit encor le pauvre Atis! Hélas! mes cruautés sont cause de sa perte. Il ne me proposa jamais de tels partis. Je n'aurois pas d'un roi cette chose soufferte, Quelque don que l'on pût m'offrir; Et d'un porte-bourdon je la pourrois souffrir, Moi qui suis une ambassadrice!

Madame, reprit la nourrice, Quand vous seriez impératrice, Je vous dis que ce pèlerin

A de quoi marchander, non pas une mortelle, Mais la déesse la plus helle.

Atis, votre beau paladin,

Ne vaut pas seulement un doigt du personnage. —

Mais mon mari m'a fait jurer... —

Et quoi? de lui garder la foi de mariage?
Bon! jurer! ce serment vous lie-t-il davantage
Que le premier n'a fait? Qui l'ira déclarer?
Qui le saura? J'en vois marcher tête levée,
Qui n'iroient pas ainsi, j'ose vous l'assurer,
Si sur le bout du nez tache pouvoit montrer

Que telle chose est arrivée. Cela nous fait-il empirer

D'un ongle ou d'un cheveu? Non, madame, il faut Bien habile pour reconnoître

Bouche ayant employé son temps et ses appas, D'avec bouche qui s'est tenue à ne rien faire.

Donnez-vous, ne vous donnez pas, Ce sera toujours même affaire. Pour qui ménagez-vous les trésors de l'amour? Pour celui qui, je crois, ne s'en servira guère; Vous n'aurez pas grand'peine à fêter son retour.

La fausse vieille sut tant dire, Que tout se réduisit seulement à douter Des merveilles du chien et des charmes du sire.

Pour cela l'on les fit monter : La belle étoit au lit encore. L'univers n'eut jamais d'aurore Plus paresseuse à se lever.

Notre feint pèlerin traversa la ruelle [saints. Comme un homme ayant vu d'autres gens que des Son compliment parut galant et des plus fins :

Il surprit et charma la belle.
Vous n'avez pas, ce lui dit-elle,
La mine de vous en aller
A Saint-Jacques de Compostelle.
Cependant, pour la régaler,
Le chien à son tour entre en lice.
On eût vu sauter Favori
Pour la dame et pour la nourrice,
Mais point du tont pour le mari.
Ce n'est pas tout; il se secoue:
Aussitôt perles de tomber,
Nourrice de les ramasser,
Soubrettes de les enfiler,
Pèlerin de les attacher
A de certains bras, dont il loue

A de certains bras, dont il loue La blancheur et le reste. Enfin il fait si bien, Qu'avant que partir de la place,

On traite avec lui de son chien.
On lui donne un baiser pour arrhes de la grace
Qu'il demandoit : et la nuit vint.

Aussitôt que le drôle tint Entre ses bras madame Argie, Il redevint Atis. La dame en fut ravie: C'étoit avec bien plus d'honneur

Traiter monsieur l'ambassadeur. [bre. Cette nuit eut des sœurs, et même en très bon nom-Chacun s'en aperçut; car d'enfermer sous l'ombre Une telle aise, le moyen? Jennes gens font-ils jamais rien Que le plus aveugle ne voie?

A quelques mois de là, le saint père renvoie Anselme avec force pardons, Et beaucoup d'autres menus dons. Les biens et les honneurs pleuvoient sur sa personne De son vice-gérant il apprend tous les soins :

Bons certificats des voisins.
Pour les valets, nul ne lui donne
D'éclaircissements sur cela.
Monsieur le juge interrogea
La nourrice avec les soubrettes,
Sages personnes et discrètes;
Il n'en put tirer ce secret.
Mais, comme parmi les femelles
Volontiers le diable se met,
Il survint de telles querelles,

La dame et la nourrice eurent de tels débats, Que celle-ci ne manqua pas A se venger de l'autre, et déclarer l'affaire : Dût-elle aussi se perdre, il fallut tout conter. D'exprimer jusqu'où la colère

Ou plutôt la fureur de l'époux put monter, Je ne tiens pas qu'il soit possible. Ainsi je m'en tairai : on peut par les effets Juger combien Anselme étoit homme sensible.

Il choisit un de ses valets,
Le charge d'un billet, et mande que madame
Vienne voir son mari malade en la cité.
La belle n'avoit point son village quitté:
L'époux alloit, venoit, et laissoit là sa femme.
Il te faut en chemin écarter tous ses gens,
Dit Anselme au porteur de ses ordres pressants.
La perfide a couvert mon front d'ignominie:
Pour satisfaction je veux avoir sa vie.

Poignarde-la: mais prends ton temps;
Tache de te sauver: voila pour ta retraite;
Prends cet or: si tu fais ce qu'Anselme souhaite,
Et punis cette offense-la,

Quelque part que tu sois, rien ne te manquera.

Le valet va trouver Argie,
Qui par son chien est avertie.
Si vous me demandez comme un chien avertit,
Je crois que par la jupe il tire;
Il se plaint, il jappe, il soupire,
Il en veut à chacun : pour peu qu'on ait d'esprit,
On entend bien ce qu'il veut dire.
Favori fit bien plus; et tout bas il apprit
Un tel péril à sa maîtresse.
Partez pourtant, dit-il, on ne vous fera rien :
Reposez-vous sur moi; j'en empêcherai bien
Ce valet à l'ame traîtresse.

Ils étoient en chemin, près d'un bois qui servoit Souvent aux voleurs de refuge: Le ministre cruel des vengeances du juge Envoie un peu devant le train qui les suivoit, Puis il dit l'ordre qu'il avoit. La dame disparoît aux yeux du personnage; Manto la cache en un nuage. Le valet étonné retourne vers l'époux, Lui conte le miracle; et son maître en courronx Va lui-même à l'endroit. O prodige! ò merveille! Il y trouve un palais de beauté sans pareille Une heure auparavant c'étoit un champ tout nu.

Anselme, à son tour éperdu,

Admire ce palais bâti non pour des hommes,

Mais apparemment pour des dieux; Appartements dorés, meubles très précieux, Jardins et bois délicieux

On auroit peine à voir, en ce siècle où nous sommes, Chose si magnifique et si riante aux yeux.

Toutes les portes sont ouvertes; Les chambres sans hôte et désertes; Pas une ame en ce louvre; excepté qu'à la fin Un More très lippu, très hideux, très vilain, S'offre aux regards du juge, et semble la copie

D'un Ésope d'Éthiopie. Notre magistrat l'ayant pris Pour le balayeur du logis,

Et croyant l'honorer lui donnant cet office: Cher ami, lui dit-il, apprends-nous à quel dieu Appartient un tel édifice;

Car de dire un roi, c'est trop peu.

Il est à moi, reprit le More. Notre juge, à ces mots, se prosterne, l'adore, Lui demande pardon de sa témérité. Seigneur, ajouta-t-il, que votre déité

Excuse un peu mon ignorance. Certes, tout l'univers ne vaut pas la chevance Que je rencontre ici. Le More lui répond :

Veux-tu que je t'en fasse un don? De ces lieux enchantés je te rendrai le maître

A certaine condition. Je ne ris point; tu pourras être

De ces lieux absolu seigneur Si tu me veux servir deux jours d'enfant d'honneur. ...Entends-tu ce langage?

Et sais-tu quel est cet usage? Il te le faut expliquer mieux.

Tu connois l'échanson du monarque des dieux? ANSELME.

Ganymède?

LE MORE.

Celui-là même. Prends que je sois Jupin le monarque suprême, Et que tu sois le jouvenceau: Tu n'es pas tout-à-fait si jeune ni si heau.

ANSELME. Ah, seigneur! vous raillez, c'est chose par trop sûre : Regardez la vieillesse et la magistrature.

LE MORE. Moi, railler! point du tout.

Seigneur...

LE MORE.

Ne veux-tu point?

ANSELME.

Seigneur... Anselme, ayant examiné ce point, Consent à la fin au mystère. Maudit amour des dons, que ne fais-tu pas faire! En page incontinent son habit est changé: Toque au lieu de chapeau, haut-de-chausses troussé : La barbe seulement demeure au personnage. L'enfaut d'honneur Anselme, avec cet équipage, Suit le More partout. Argie avoit ouï Le dialogue entier, en certain coin cachée. Pour le More lippu, c'étoit Manto la féc,

Par son art métamorphosée, Et par son art ayant bâti Ce louvre en un moment; par son art fait un page Sexagénaire et grave. A la fin, au passage D'une chambre en une autre, Argie à son mari Se montre tout d'un coup. Est-ce Anselme, dit-elle,

Que je vois ainsi déguisé? Anselme! il ne se peut; mon œil s'est abusé. Le vertueux Anselme à la sage cervelle Me voudroit-il donner une telle lecon? C'est lui pourtant. Ho! ho! monsieur notre barbon, Notre législateur, notre homme d'ambassade, Vous êtes à cet âge homme de mascarade! Homme de... la pudeur me défend d'achever. Quoi! vous jugez les gens à mort pour mon affaire,

Vous qu'Argie a pensé trouver En un fort plaisant adultère! Du moins n'ai-je pas pris un More pour galant : Tout me rend excusable, Atis et son mérite,

Et la qualité du présent. Vous verrez tout incontinent Si femme qu'un tel don à l'amour sollicite, Peut résister un seul moment.

More, devenez chien. Tout aussitôt le More Redevint petit chien encore.

Favori, que l'on danse. A ces mots, Favori Danse et tend la pate au mari.

Qu'on fasse tomber des pistoles. Pistoles tombent à foison.

Hé bien, qu'en dites-vous? sont-ce choses frivoles? C'est de ce chien qu'on m'a fait don.

Il a bâti cette maison.

Puis faites-moi trouver au monde une excellence, Une altesse, une majesté, Qui refuse sa jouissance

A dons de cette qualité, Surtout quand le donneur est bien fait et qu'il aime,

Et qu'il mérite d'être aimé. En échange du chien, l'on me vouloit moi-même : Ce que vous possédez de trop, je l'ai donné, Bien entendu, monsieur; suis-je chose si chère? Vraiment vous me croiriez bien pauvre ménagère

Si je laissois aller tel chien à ce prix-là Savez-vous qu'il a fait le louvre que voilà? Le louvre pour lequel... Mais oublions cela,

Et n'ordonnez plus qu'on me tue, Moi qu'Atis seulement en ses lacs a fait choir : Je le donne à Lucrèce, et vondrois bien la voir Des mêmes armes combattue.

Touchez là, mon mari; la paix : car aussi bien Je vous défie, ayant ce chien : Le fer ni le poison pour moi ne sont à craindre; Il m'avertit de tout; il confond les jaloux, Ne le soyez donc point : plus on veut nous contraindre.

Moins on doit s'assurer de nous. Anselme accorda tout : qu'eût fait le pauvre sire? On lui promit de ne pas dire

Qu'il avoit été page. Un tel cas étaut tu, Cocuage, s'il eat voulu, Auroit eu ses franches coudées.

Argie en rendit grace; et, compensations D'une et d'autre part accordées, On quitta la campagne à ces conditions.

Que devint le palais? dira quelque critique. Le palais? que m'importe? il devint ce qu'il put. A moi ces questions! snis-je homme qui se pique D'être si régulier? Le palais disparut. Et le chien? Le chien fit ce que l'amant voulut. Mais que voulut l'amant? Censeur, tu m'importunes : Il voulut par ce chien tenter d'autres fortunes. D'une seule conquête est-on jamais content?

Favori se perdoit souvent : Mais chez sa première maltresse Il revenoit toujours. Pour elle, sa tendresse Devint bonne amitié. Sur ce pied, notre amant L'alloit voir fort assidiment; Et même en l'accommodement Argie à son époux fit un serment sincère De n'avoir plus aucune affaire. L'époux jura, de son côté, Qu'il n'auroit plus aucun ombrage, Et qu'il vouloit être fouetté Si jamais on le voyoit page.

FIN DU LIVRE TROISIÈME.



# LIVRE QUATRIÈME.

# I. COMMENT L'ESPRIT VIENT AUX FILLES.

Il est un jeu divertissant sur tous,
Jeu dont l'ardeur souvent se renouvelle;
Il divertit et la laide et la belle;
Soit jour, soit nuit, à toute heure il est doux:
Or, devinez comment ce jeu s'appelle.
Le beau du jeu n'est connu de l'époux;
C'est chez l'amant que ce plaisir excelle:
De regardants, pour y juger des coups,
Il n'en faut point; jamais on n'y querelle:
Or, devinez comment ce jeu s'appelle.

Qu'importe-il? Sans s'arrêter au nom, Ni badiner là-dessus davantage, Je vais encor vous en dire un usage : Il fait venir l'esprit et la raison; Nous le voyons en mainte bestiole. Avant que Lise allat en cette école, Lise n'était qu'un misérable oison; Coudre et filer, c'était son exercice Non pas le sien, mais celui de ses doigts. Car que l'esprit ent part à cet office, Ne le croyez : il n'étoit nuls emplois Où Lise pût avoir l'ame occupée; Lise songeoit autant que sa poupée. Cent fois le jour sa mère lui disoit: Va-t'en chercher de l'esprit, malheureuse. La pauvre fille aussitôt s'en alloit Chez les voisins, affligée et honteuse, Leur demandant où se vendoit l'esprit. On en rioit; à la fin on lui dit : Allez trouver père Bonaventure, Car il en a bonne provision.

Incontinent la jeune créature
S'en va le voir, non sans confusion:
Elle craignoit que ce ne fût dommage
De détourner ainsi tel personnage.
Me voudroit-il faire de tels présents,
A moi, qui n'ai que quatorze ou quinze ans?
Vaux-je cela? disoit en soi la belle.
Son innocence augmentoit ses appas.
Amour n'avoit à son croc de pucelle
Dont il crût faire un aussi bon repas.

Mon révérend, dit-elle au béat homme, Je viens vous voir; des personnes m'ont dit Qu'en ce couvent on vendoit de l'esprit; Votre plaisir seroit-il qu'à crédit J'en pusse avoir? non pas pour grosse somme, A gros achat mon trésor ne suffit; Je reviendrai, s'il m'en faut davautage : Et cependant prenez ceci pour gage. A ce discours, je ne sais quel anneau, On'elle tiroit de son doigt avec peine, Ne venant point, le père dit : Tout beau! Nous pourvoirons à ce qui vous amène, Sans exiger nul salaire de vous : Il est marchande et marchande, entre nous; A l'une on vend ce qu'à l'autre l'on donne. Entrez ici, suivez-moi hardiment; Nul ne nous voit, aucun ne nous entend; Tous sont au chœur; le portier est personne Entièrement à ma dévotion, Et ces murs ont de la discrétion.

Elle le suit; ils vont à sa cellule. Mon révérend la jette sur un lit, Veut la baiser. La pauvrette recule Un peu la tête; et l'innocente dit:

Quoi! c'est ainsi qu'on donne de l'esprit? Et vraiment oui, repart sa révérence; Puis il lui met la main sur le téton. Encore ainsi? Vraiment oui: comment donc? La belle prend le tout en patience. Il suit sa pointe, et d'encor en encor Toujours l'esprit s'insinue et s'avance, Tant et si bien qu'il arrive à bon port. Lise rioit du succès de la chose Bonaventure, à six moments de là, Donne d'esprit une seconde dose Ce ne fut tout, une autre succéda; La charité du beau père était grande. Hé bien, dit-il, que vous semble du jeu? A nous venir l'esprit tarde bien peu, Reprit la belle. Et puis elle demande: Mais s'il s'en va? S'il s'en va, nous verrons; D'autres secrets se mettent en usage. N'en cherchez point, dit Lise, davantage; De celui-ci nous nous contenterons. Soit fait, dit-il; nous recommencerons, Au pis aller, tant et tant qu'il suffise. Le pis aller sembla le mieux à Lisé. Le secret même encor se répéta Par le PATER : il aimoit cette danse. Lise lui fait une humble révérence, Et s'en retourne en songeant à cela.

Lise songer! Quoi! déjà Lise songe! Elle fait plus, elle cherche un mensonge, Se doutant bien qu'on lui demanderoit, Sans y manquer, d'où ce retard venoit. Deux jours après, sa compagne Nauette S'en vient la voir: pendant leur entretien Lise révoit. Nanette comprit bien, Comme elle étoit clairvoyante et finette, Que Lise alors ne révoit pas pour rien. Elle fait tant, tourne tant son amie, Que celle-ci lui déclare le tout: L'autre n'étoit à l'ouïr endormie. Saus rien cacher, Lise de bout en bout, De point en point, lui conte le mystère, Dimensions de l'esprit du beau père, Et les eucore, enfin tout le phæbé.

Mais vous, dit-elle, apprenez-nous, de grace, Quand et par qui l'esprit vous fut donné. Anne reprit: Puisqu'il faut que je fasse Un libre aveu, c'est votre frère Alain Qui m'a donné de l'esprit un matin. Mon frère Alain! s'écria Lise, Alain mon frère! ah! je suis bien surprise; Il u'en a point, comme en donneroit-il? Sotte, dit l'autre, hélas! tu n'en sais guère: Apprends de moi que pour pareille affaire Il n'est besoin que l'on soit si subtil. Ne me crois-tu? sache-le de ta mère; Elle est experte au fait dont il s'agit: Sur ce point-là l'on t'aura bientôt dit: Vivent les sots pour donner de l'esprit!

## II. L'ABBESSE MALADE.

L'exemple sert, l'exemple nuit aussi. Lequel des deux doit l'emporter ici? Ce n'est mon fait : l'un dira que l'abbesse En usa bien, l'autre au contraire mal, Selon les gens: bien ou mal, je ne laisse D'avoir mon compte, et montre en général, Par ce que fit tout un troupeau de nonnes, Que hrebis sont la plupart des personnes: Qu'il en passe une, il en passera cent; Tant sur les gens est l'exemple puissant! Agnès passe, puis autre sœur, puis une; Tant qu'à passer s'entre-pressant chacune On vit enfin celle qui les gardoit Passer aussi: c'est en gros tout le conte. Voici comment en détail on le conte.

Certaine abbesse un certain mal avoit, Pâles couleurs nommé parmi les filles; Mal dangereux, et qui des plus gentilles Détruit l'éclat, fait languir les attraits. Notre malade avoit la face blême Tout justement comme un saint de carême : Bonne d'ailleurs, et gente, à cela près. La faculté sur ce point consultée, Après avoir la chose examinée, Dit que bientôt madame tomberoit En fièvre lente, et puis qu'elle mourroit. Force sera que cette humeur la mange, A moins que de.... (l'à moins est bien étrange), A moins enfin qu'elle n'ait à souhait Compagnie d'homme. Hippocrate ne fait Choix de ses mots, et tant tourner ne sait. Jésus! reprit toute scandalisée Madame abbesse : Eh! que dites-vous là? Fi! Nous disons, repartit à cela La faculté, que pour chose assurée Vous en mourrez, à moins d'un bon galant : Bon le faut-il, c'est un point important; Et, si bon n'est, deux en prendrez, madame. Ce fut bien pis: non pas que dans son ame Ce bon ne fût par elle souhaité; Mais le moyen que sa communauté Lui vint sans peine approuver telle chose? Honte souvent est de dommage cause. Sœur Agnès dit : Madame, croyez-les; Un tel remède est chose bien mauvaise, S'il a le goût méchant à beaucoup près Comme la mort. Vous faites cent secrets; Faut-il qu'un seul vous choque et vous déplaise? Vous en parlez, Agnès, bien à votre aise, Reprit l'abbesse : or ça, par votre Dieu, Le feriez-vous? mettez-vous en mon lieu. Oui-da, madame; et dis bien davantage : Votre santé m'est chère jusque-là Que, s'il falloit pour vous souffrir cela, Je ne voudrois que dans ce témoignage D'affection pas une de céans Me devançat. Mille remerciments A sœur Agnès donnés par son abbesse. La faculté dit adieu là-dessus, Et protesta de ne revenir plus.

Tout le couvent se trouvoit en tristesse, Quand sœur Agnès, qui n'étoit de ce lieu La moins sensée, au reste bonne lame, Dit à ses sœurs : Tout ce qui tient madame Est seulement belle honte de Dieu : Par charité n'en est-il point quelqu'une Pour lui montrer l'exemple et le chemin? Cet avis fut approuvé de chacune; On l'applaudit, il court de main en main. Pas une n'est qui montre en ce dessein De la froideur, soit nonne, soit nonnette, Mère prieure, ancienne, ou discrète. Le billet trotte; on fait venir des gens De toute guise, et des noirs et des blancs, Et des tannés. L'escadron, dit l'histoire, Ne fut petit, ni, comme l'on peut croire, Lent à montrer de sa part le chemin. Ils ne cédoient à pas une nonnain Dans le désir de faire que madame Ne fût honteuse, ou bien n'eût dans son ame Tel récipé, possible, à contre-cœur. De ses brebis à peine la première A fait le saut, qu'il suit une autre sœur; Une troisième entre dans la carrière; Nulle ne veut demeurer en arrière. Presse se met pour n'être la dernière. Que dirai plus? Enfin l'impression Qu'avoit l'abbesse encontre ce remède, Sage rendue, à tant d'exemples cède. Un jouvenceau fait l'opération Sur la malade. Elle redevient rose, OEillet, aurore, et si quelque autre chose De plus riant se peut imaginer.

O doux remède! ô remède à donner! Remède ami de mainte créature, Ami des gens, ami de la nature, Ami de tout! point d'honneur excepté. Point d'honneur est une autre maladie: Dans ses écrits madame faculté N'en parle point. Que de maux en la vie!

#### III. DINDENAUT ET PANURGE.

Je le répète, et dis, vaille que vaille, Le monde n'est que franche moutonnaille. Du premier coup ne croyez que l'on aille A ses périls le passage sonder; On est long-temps à s'entre-regarder; Les plus hardis ont-ils tenté l'affaire, Le reste suit et fait ce qu'il doit faire. Qu'un seul mouton se jette à la rivière, Yous ne verrez nulle ame moutonnière Rester au bord; tous se notront à tas. Maître François en conte uu plaisant cas, Ami lecteur, ne te déplaira pas, Si, sursoyant ma principale histoire, Je te remets cette chose en mémoire.

Panurge alloit l'oracle consulter;
Il naviguoit ayant dans sa cervelle
Jo ne sais quoi qui vint l'inquiéter.
Dindenaut passe, et médaille l'appelle
De vrai cocu. Dindenaut dans sa nef
Menoit moutons. Vendez-m'en un? dit l'autre.
Voire, reprit Dindenaut, l'ami nôtre,
Penseriez-vous qu'on pût venir à chef
D'assez priser et vendre telle aumaille?
Panurge dit: Notre ami, coûte et vaille,
Vendez-m'en un pour or ou pour argent.
Un fut vendu: Panurge incontinent
Le jette en mer; et les autres de suivre.
Au diable l'un, à ce que dit le livre,
Qui demeura. Dindenaut au collet

Prend un belier, et le belier l'entraine.
Adieu mon homme: il va boire au godet.
Or, revenons: ce prologue me mène
Un peu bien loin. J'ai posé dès l'abord
Que tont exemple est de force très grande,
Et ne me suis écarté par trop fort
En rapportant la moutonnière bande;
Car notre histoire est d'ouailles encor.

## IV. LES TROQUEURS.

Le changement de mets réjouit l'homme: Quand je dis l'homme, entendez qu'en ceci La femme doit être comprise aussi: Et ne sais pas comme il ne vient de Rome Permission de troquer en hymen; Non si souvent qu'on en auroit envie, Mais tout au moins une fois en sa vie. Peut-être un jour nous l'obtiendrons. Amen, Ainsi soit-il! Semblable indult en France Viendroit fort bien, j'en réponds; car nos gens Sont grands troqueurs: Dieu nous créa changeants.

Près de Rouen, pays de sapience, Deux villageois avoient chacun chez soi Forte femelle et d'assez bon aloi. Pour telles gens qui n'y raffinent guère, Chacun sait bien qu'il n'est pas nécessaire Qu'Amour les traite ainsi que des prélats. Avint pourtant que, tous deux étant las De leurs moitiés, leur voisin le notaire Un jour de fête avec eux chopinoit. Un des manants lui dit : Sire Oudinet, J'ai dans l'esprit une plaisante affaire. Vous avez fait sans doute en votre temps Plusieurs contrats de diverse nature; Ne peut-on point en faire un où les gens Troquent de femme ainsi que de monture? Notre pasteur a bien changé de cure : La femme est-elle un cas si différent? Et pargué non; car messire Grégoire Disoit toujours, si j'ai bonne memoire, Mes brebis sont ma femme. Cependant Il a changé : changeons aussi compère. Très volontiers, reprit l'autre manant; Mais tu sais bien que notre ménagère Est la plus belle : or çà, sire Oudinet, Sera-ce trop s'il donne son mulet Pour le retour? Mon mulet? ch, parguenne! Dit le premier des villageois susdits, Chacune vaut en ce monde son prix; La mienne ira but à but pour la tienne : On ne regarde aux femmes de si près. Point de retour, vois-tu, compère Étienne. Mon mulet, c'est... c'est le roi des mulets. Tn ne devrois me demander mon **a**ne Tant seulement : troc pour troc, touche là. Sire Oudinet, raisonnant sur cela, Dit: Il est vrai que Tiennette a sur Jeanne De l'avantage, à ce qu'il semble aux gens; Mais le meilleur de la bête, à mon sens, N'est ce qu'on voit : femmes ont maintes choses Que je préfère ; et qui sont lettres closes; Femmes aussi trompent assez souvent; Jà ne les faut éplucher trop avant. Or sus, voisins, faisons les choses nettes.

Vous ne voules chat en poche donner Ni l'un ni l'autre; allons donc confros Vos deux moitiés comme Dieu les a faites. L'expédient ne fut goûté de tous. Trop bien voilà messieurs les deux époux Qui sur ce point triomphent de s'étendre : Tiennette n'a ni suros ni malandre, Dit le second. Jeanne, dit le premier, A le corps net comme un petit denier; Ma foi, c'est bâme. Et Tiennette est ambroise, Dit son époux ; telle je la maintien. L'autre reprit : Compère, tiens-toi bien ; Tn ne connois Jeanne ma villageoise; Je t'avertis qu'à ce jeu.... m'entends-tu? L'autre manant jura : Par la vertu, Tiennette et moi nous n'avons qu'une noise, C'est qui des deux y sait de meilleurs tours; Tu m'en diras quelques mots dans deux jours. A toi, compère. Et de prendre la tasse, Et de trinquer. Allons, sire Oudinet, A Jeanne; top. Puis à Tiennette; masse. Somme qu'enfin la soute du mulet Fut accordée, et voilà marché fait. Notre notaire assura l'un et l'autre Que tels traités alloient leur grand chemin. Sire Oudinet étoit un bon apôtre, Qui se fit bien payer son parchemin. Par qui payer? Par Jeanne et par Tiennette : Il ne voulut rien prendre des maris.

Les villageois furent tous deux d'avis Que pour un temps la chose fût secrète : Mais il en vint au curé quelque vent. Il prit aussi son droit : je n'en assure, Et n'y étois; mais la vérité pure Est que carés y manquent pen souvent. Le clerc non plus ne fit du sien remise : Rien ne se perd entre les gens d'église. Les permuteurs ne pouvoient bonnement Exécuter un pareil changement Dans ce village à moins que de scandale : Ainsi bientôt l'un et l'antre détale, Et va planter le piquet en un lieu Où tout fut bien d'abord, moyennant Dieu. C'étoit plaisir que de les voir ensemble. Les femmes même, à l'envi des maris, S'entre-disoient en leurs menus devis Bon fait troquer, commère; à ton avis? Si nous troquions de valet? que t'en semble? Ce dernier troc, s'il se fit, fut secret. L'autre d'abord eut un très bon effet; Le premier mois très bien ils s'en trouvèrent : Mais à la fin nos gens se dégoûtèrent. Compère Étienne, ainsi qu'on peut penser, Fut le premier des deux à se lasser, Pleurant Tiennette : il y perdoit sans doute. Compère Gille eut regret à sa soute, Il ne voulut retroquer toutefois. Qu'en avint-il? Un jour, parmi les bois, Etienne vit toute fine seulette Près d'un ruisseau sa défunte Tiennette, Qui, par hasard, dormoit sous la coudrette. Il s'approcha, l'éveillant en sursaut. Elle du troc ne se souvint pour l'heure, Dont le galant sans plus longue demeure, En vint au point. Bref, ils firent le saut. Le conte dit qu'il la trouva meilleure. Qu'au premier jour. Pourquoi cela? Pourquoi?

Belle demande! En l'amoureuse loi, Pain qu'on dérobe, et qu'on mange en cachette, Vaut mieux que pain qu'on cuit, et qu'on achète: Je m'en rapporte aux plus savants que moi. Il faut pourtant que la chose soit vraie, Et qu'après tout Hyménée et l'Amour Ne soient pas gens à cuire en même four : Témoin l'ébat qu'on prit sous la coudraie. On y fit chère ; il ne s'y servit plat Où maître Amour, cuisinier délicat, Et plus friand que n'est maître Hyménée, N'ent mis la main. Tiennette retournée Compère Étienne, homme neuf en ce fait, Dit à part soi : Gille a quelque secret ; J'ai retrouvé Tiennette plus jolie Qu'elle ne fut onc en jour de sa vie. Reprenons-la, faisons tour de Normand; Dédisons-nous; usons du privilége. Voilà l'exploit qui trotte incontinent, Aux fins de voir le troc et changement Déclaré nul, et cassé nettement Gille assigné de son mieux se défend. Un promoteur intervient pour le siège Épiscopal, et vendique le cas. Grand bruit partout, ainsi que d'ordinaire; Le parlement évoque à soi l'affaire. Sire Oudinet, le faiseur de contrats, Est amené; l'on l'entend sur la chose. Voilà l'état où l'on dit qu'est la cause; Car c'est un fait arrivé depuis peu. Pauvre ignorant que le compère Étienne! Contre ces fins cet homme, en premier lieu, Va de droit fil; car s'il prit à ce jeu Quelque plaisir, c'est qu'alors la chrétienne N'étoit à lui : le bon sens vouloit donc Que, pour toujours, il la laissat à Gille; Sauf la coudraie, où Tiennette, dit-on, Alloit souvent en chantant sa chanson : L'y rencontrer étoit chose facile; Et supposé que facile ne fût, Falloit qu'alors son plaisir d'autant crût. Mais allez-moi précher cette doctrine A des manants : ceux-ci pourtant avoient Fait un bon tour, et très bien s'en trouvoient, Sans le dédit; c'étoit pièce assez fine Pour en devoir l'exemple à d'autres gens. J'ai grand regret de n'en avoir les gants.

#### V. LE CAS DE CONSCIENCE.

Les gens du pays des fables
Donnent ordinairement
Noms et titres agréables
Assex libéralement;
Cela ne leur coûte guère:
Tout leur est nymphe on bergère,
Et déesse bien souvent.
Horace n'y faisoit faute:
Si la servante de l'hôte
Au lit de notre homme alloit,
C'étoit aussitôt Ilie;
C'étoit la nymphe Égérie;
C'étoit tout ce qu'on vouloit.
Dien, par sa bonté profonde,
Un beau jour mit dans le monde
Apollon son serviteur,

Et l'y mit justement comme Adam le nomenclateur, Lui disant : Te voilà; nomme. Suivant cette antique loi, Nous sommes parrains du roi. De ce privilége insigne, Moi, faiseur de vers indigne, Je pourrois user aussi Dans les contes que voici; Et s'il me plaisoit de dire, Au lieu d'Ànne, Sylvanire, Et, pour messire Thomas, Le grand druïde Adamas, Me mettroit-on à l'amende? Non; mais, tout considéré, Le présent conte demande Qu'on dise Anne et le curé.

Anne, puisque ainsi va, passoit dans son village Pour la perle et le parangon. Étant un jour près d'un rivage, Elle vit un jeune garçon Se baigner nu: la fillette étoit drue, Honnête toutefois : l'objet plut à sa vue.

Nuls défauts ne pouvoient être au gars reprochés; Puis, dès auparavant aimé de la bergère, Quaud il en auroit eu, l'Amour les eût cachés; Jamais tailleur n'en sut, mieux que lui, la manière. Anne ne craignoit rien: des saules la couvroient

Comme eût fait une jalousie; Çà et là ses regards en liberté couroient Où les portoit leur fantaisie; Çà et là, c'est-à-dire aux différents attraits Du garçon au corps jeune et frais,

Du garçon au corps jeune et frais,
Blanc, poli, bien formé, de taille haute et drète,
Digne enfin des regards d'Aunette.
D'abord une honte secrète

La fit quatre pas reculer; L'amour, huit autres avancer: Le scrupule survint, et pensa tout gâter. Anne avoit bonne conscience;

Mais comment s'abstenir? Est-il quelque défense

Qui l'emporte sur le désir, Quand le hasard fait naître un sujet de plaisir! La belle à celui-ci fit quelque résistance;

A la fin, ne comprenant pas Comme on peut pécher de cent pas, Elle s'assit sur l'herbe, et, très fort attentive, Annette la contemplative

Regarda de son mieux. Quelqu'un n'a-t-il point vu Comme on dessine sur nature?

On vous campe une créature, Une Éve, ou quelque Adam, j'entends un objet nu; Puis force gens, assis comme notre bergère, Font un crayon conforme à cet original. Au fond de sa mémoire Anne en sut fort bien faire

Un qui ne ressembloit pas mal. Elle y seroit encor si Guillot (c'est le sire) Ne fût sorti de l'eau. La belle se retire A propos; l'ennemi n'étoit plus qu'à vingt pas, Plus fort qu'à l'ordinaire; et c'eût été grand cas

Qu'après de semblables idées Amour en fût demeuré là: Il comptoit pour siennes déjà Les faveurs qu'Anne avoit gardées. Qui ne s'y fût trompé? Plus je songe à cela, Moins je le puis comprendre. Anne la scrupuleuse N'osa, quoi qu'il en soit, le garçon régaler: Ne laissant pas pourtant de récapituler Les points qui la rendoient encor toute honteuse.

Pâques vint, et ce fut un nouvel embarras. Aune, faisant passer ses péchés en revue, Comme un passe-volant mit en un coin ce cas:

Mais la chose fut aperçue. Le curé, messire Thomas, Sut relever le fait; et. comme l'on peut croire, En confesseur exact il fit conter l'histoire, Et circonstancier le tout fort amplement,

Pour en connoître l'importance, Puis faire aucunement cadrer la pénitence, Chose où ne doit errer un confesseur prudent

Celui-ci malmena la belle:

Etre dans ses regards à tel point sensuelle!

C'est, dit-il, un très grand péché;

Autant vaut l'avoir vu que de l'avoir touché. Cependant la peine imposée

Fut à souffrir assez aisée; Je n'en parlerai point: seulement on saura Que messieurs les curés, en tous ces cantons-là, Ainsi qu'au nôtre, avoient des dévots et dévotes

Qui pour l'examen de leurs fautes Leur payoient un tribut, qui plus, qui moins, selon Que le compte à rendre étoit long.

Du tribut de cet au Anne étant soncieuse, Arrive que Guillot pêche un brochet fort grand :

Tout aussitôt le joune amant Le donne à sa maîtresse ; elle, toute joyeuse, Le va porter du même pas

Au curé messire Thomas.

Il reçuit le présent, il l'admire; et le drôle

D'un petit coup sur l'épaule La fillette régala , Lui sourit; lui dit : Voilà Mon fait, joignant à cela D'autres petites affaires.

C'étoit jour de calende, et nombre de confrères Devoient diner chez lui. Voulez-vous doublement

M'obliger ? dit-il à la belle; Accommodez chez vous ce poisson promptement, Puis l'apportez incontinent:

Ma servante est un peu nouvelle. Anne court; et voilà les prêtres arrivés. Grand bruit, grande cohue: en cave on se transporte:

Aucuns des vins sont approuvés;
Chacun en raisonne à sa sorte.
On met sur table, et le doyen

Prend place, en saluant toute la compagnie. Raconter leur propos seroit chose infinie;

Puis le lecteur s'en doute bien.
On permuta cent fois, sans permuter pas une.
Santés, Dieu sait combien! chacun à sa chacune
But en faisant de l'œil: nul scandale. On servit
Potages, menus mets, et même jusqu'au fruit,
Sans que le brochet vint; tout le diner s'achève
Sans brochet, pas un brin. Guillot, sachant ce don,
L'avoit fait rétracter pour plus d'une raison.
Légère de brochet la troupe enfin se lève.
Qui fut bien étonné? qu'on le juge. Il alla

Dire ceci, dire cela, A madame Anne, le jour même, L'appela cent fois sotte; et dans sa rage extrême, Lui pensa reprocher l'aventure du bain. Traiter votre curé, dit-il, comme un coquin! Pour qui nous prenez-vous? Pasteurs, sont-ce canailles?

Alors, par droit de représailles,

Anne dit au prêtre outragé, Autant vaut l'avoir vu que de l'avoir mangé.

#### VI. LE DIABLE DE PAPEFIGUIÈRE.

Maître François dit que Papimanie Est un pays où les gens sont heureux; Le vrai dormir ne fut fait que pour eux : Nous n'en avons ici que la copie. Et, par saint Jean, si Dieu me prête vie, Je le verrai ce pays où l'on dort. On y fait plus, on n'y fait nulle chose : C'est un emploi que je recherche encor. Ajoutez-y quelque petite dose D'amour honnête, et puis me voilà fort. Tout au rebours, il est une province Où les gens sont haïs, maudits de Dieu: On les connoît à leur visage mince; Le long dormir est exclus de ce lieu. Partant, lecteurs, si quelqu'un se présente A vos régards ayant face riante, Couleur vermeille, et visage replet, Taille non pas de quelque maigrelet, Dire pourrez, sans que l'on vous condamne, Cettui me semble, à le voir, Papimane. Si, d'autre part, celui que vous verrez N'a l'œil riant, le corps rond, le teint frais, Sans hésiter, qualifiez cet homme Papefiguier. Pepefigue se nomme L'île et province où les gens autrefois Firent la figue au portrait du saint-père. Punis en sont, rien chez eux ne prospère : Ainsi nous l'a conté maître François. L'île fut lors donnée en apanage A Lucifer; c'est sa maison des champs. On voit courir partout cet héritage Ses commensaux, rudes à pauvres gens Peuple ayant queue, ayant cornes et griffes, Si maints tableaux ne sont point apocryphes. Avint un jour qu'un de ces beaux messieurs Vit un manant rusé , des plus trompeurs , Verser un champ , dans l'île dessus dite. Bien paroissoit la terre être maudite, Car le manant avec peine et sueur La retournoit, et faisoit son labeur. Survient un diable à titre de seigneur; Ce diable étoit des gens de l'Évangile, Simple, ignorant, à tromper très facile, Bon gentilhomme, et qui, dans son courroux, N'avoit encor tonné que sur les choux, Plus ne savoit apporter de dommage. Vilain, dit-il, vaquer à nul ouvrage N'est mon talent; je suis un diable issu De noble race, et qui n'a jamais su Se tourmenter ainsi que font les autres. Tu sais, vilain, que tous ces champs sont nôtres; Ils sont à nous dévolus par l'édit Qui mit jadis cette île en interdit. Vous y vivez dessous notre police : Partant, vilain, je puis avec justice M'attribuer tout le fruit de ce champ; Mais je suis bon, et veux que dans un an Nous partagions sans noise et sans querelle. Quel grain veux-tu répandre dans ces lieux? Le manant dit: Monseigneur, pour le mieux, Je crois qu'il faut les couvrir de touselle,

Car c'est un grain qui vient fort aisément. Je ne connois ce grain-là nullement, Dit le lutin. Comment dis-tu?... Touselle?... Mémoire n'ai d'aucun grain qui s'appelle De cette sorte : or, emplis-en ce lieu : Touselle soit, touselle, de par Dieu! l'en suis content. Fais donc vite et travaille : Manant, travaille; et travaille, vilain : Travailler est le fait de la canaille. Ne t'attends pas que je t'aide un seul brin, Ni que par moi ton labeur se consomme : Je t'ai ja dit que j'étois gentilhomme, Né pour chômer, et pour ne rien savoir. Voici comment ira notre partage : Deux lots seront, dont l'un, c'est à savoir Ce qui hors terre et dessus l'héritage Aura poussé, demeurera pour toi; L'autre dans terre est réservé pour moi. L'août arrivé, la touselle est sciée. Et tout d'un temps sa racine arrachée, Pour satisfaire au lot du diableteau. Il y croyoit la semence attachée, Et que l'épi, non plus que le tuyau, N'étoit qu'une herbe inutile et séchée. Le laboureur vous la serra très bien. L'autre au marché porta son chaume vendre. On le bua, pas un n'en offrit rien : Le pauvre diable étoit prêt à se pendre. Il s'en alla chez son copartageant: Le drôle avoit la touselle vendue, Pour le plus sûr, en gerbe, et non battue, Ne manquant pas de bien cacher l'argent. Bien le cacha; le diable en fut la dupe. Coquin, dit-il, tu m'as joué d'un tour; C'est ton métier : je suis diable de cour, Qui, comme vous, à tromper ne m'occupe. Quel grain veux-tu semer pour l'an prochain? Le manant dit : Je crois qu'au lieu de grain Planter me faut ou navets ou carottes Vous en aurez, monseigneur, pleines hottes, Si mieux n'aimez raves dans la saison. Raves, navets, carottes, tout est bon, Dit le lutin : mon lot sera hors terre ; Le tien dedaus. Je ne veux point de guerre Avecque toi, si tu ne m'y contrains. Je vais tenter quelques jeunes nonnains. L'auteur ne dit ce que firent les nonnes.

Le temps venu de recueillir encor, Le manant prend raves belles et bonnes; Feuilles sans plus tombent pour tout trésor Au diableteau, qui, l'épaule chargée, . Court au marché. Grande fut la risée : Chaeun lui dit son mot cette fois-là : Monsieur le diable, où croît cette denrée? Où mettrez-vous ce qu'on en donnera? Plein de courroux, et vide de pécune, Léger d'argent, et chargé de rancune, Il va trouver le manant qui rioit Avec sa femme, et se solacioit. Ah , par la mort ! par le sang ! par la tête ! Dit le démon, il la patra, parbieu! Vous voici donc, Phlipot, la bonne tête! Çà, çà, galons-le en enfant de bon lieu. Mais il vaut mieux remettre la partie; J'ai sur les bras une dame jolie A qui je dois faire franchir le pas : Elle le veut, et puis ne le veut pas.

L'époux n'aura dedans la confrérie Sitôt un pied, qu'à vous je reviendrai, Maltre Phlipot, et tant vous galerai Que ne joûrez ces tours de votre vie. A coups de griffe il fant que nous voyions Lequel aura de nous deux belle amie, Et jeuira du fruit de ces sillons. Prendre pourrois d'autorité suprême Touselle et grain, champ et rave, enfin tout; Mais je les veux avoir par le bon bout. N'espèrez plus user de stratagème. Dans huit jours d'hui je suis à vous, Phlipot; Et touchez là, ceci sera mon arme.

Le villageois, étourdi du vacarme, Au farfadet ne put répondre un mot. Perrette en rit : c'étoit sa ménagère ; Bonne galante en toutes les façons, Et qui sut plus que garder les moutons, Tant qu'elle fut en âge de bergère. Elle lui dit: Phlipot, ne pleure point; Je veux d'ici renvoyer de tout point Ce diableteau : c'est un jeune novice Oui n'a rien vu; je t'en tirerai hors: Mon petit doigt sauroit plus de malice, Si je voulois, que n'en sait tout son corps. Le jour venu, Phlipot, qui n'étoit brave, Se va cacher, non point dans une cave, Trop bien va-t-il se plonger tout entier Dans un profond et large bénitier. Aucun démon n'eût su comment le prendre, Tant fut subtil; car d'étole, dit-on, Il s'afflubla le chef pour s'en défendre, S'étant plongé dans l'eau jusqu'au menton. Or le laissons, il n'en viendra pas faute. Tout le clergé chante autour, à voix haute, VADE RETRO. Perrette cependant Est au logis, le lutin attendant. Le lutin vient : Perrette échevelée Sort, et se plaint de Phlipot, en criant: Ah, le bourreau! le traitre! le méchant! Il m'a perdue, il m'a tout affolée! Au nom de Dieu, monseigneur, sauvez-vous; A coups de griffe, il m'a dit en courroux Qu'il se devoit contre votre excellence Battre tantôt, et battre à toute outrance. Pour s'éprouver, le perfide m'a fait Cette balafre. A ces mots au follet Elle fait voir... Et quoi? chose terrible. Le diable en eut une peur tant borrible, Qu'il se signa, pensa presque tomber Onc n'avoit vu, ne lu, n'oui conter Que coups de griffe eussent semblable forme. Bref, aussitôt qu'il aperçut l'énorme Solution de continuité. Il demeura si fort épouvanté, Qu'il prit la fuite, et laissa là Perrette. Tous les voisins chômèrent la défaite De ce démon : le clergé ne fut pas Des plus tardifs à prendre part au cas.

# VII. FÉRONDE, OU LE PURGATOIRE.

Vers le Levant, le Vieil de la Montagne Se rendit craint par un moyen nouveau : Craint n'étoit-il pour l'immense campagne Ou'il possédat, ni pour aucun monceau D'or ou d'argent, mais parce qu'au cerveau De ses sujets il imprimoit des choses Qui de maint fait courageux étoient causes. Il choisissoit entre eux les plus hardis. Et leur faisoit donner du paradis Un avant-goût à leurs sens perceptible, Du paradis de son législateur : Rien n'en a dit ce prophète menteur Oui ne devint très croyable et sensible A ces gens-là. Comment s'y prenoit-on? On les faisoit boire tous de façon Qu'ils s'enivroient, perdoient sens et raison En cet état, privés de connoissance, On les portoit en d'agréables lieux, Ombrages frais, jardins délicieux. Là se trouvoient tendrons en abondance. Plus que maillés, et beaux par excellence : Chaque réduit en avoit à couper. Si se venoient joliment attrouper Près de ces gens, qui, leur boisson cuvée, S'émerveilloient de voir cette couvée, Et se croyaient habitants devenus Des champs heureux qu'assigne à ses élus Le faux Mahom. Lors de faire accointance, Turcs d'approcher, tendrons d'entrer en danse Au gazouillis des ruisseaux de ces bois, Au son des luths accompagnant les voix Des rossignols : il n'est plaisir au monde Ou'on ne goûtât dedans ce paradis. Les gens trouvoient en son charmant pourpris Les meilleurs vins de la machine ronde, Dont ne manquoient encor de s'enivrer. Et de leurs sens perdre l'entier usage. On les faisoit aussitôt reporter Au premier lieu. De tout ce tripotage Ou'arrivoit-il? Ils croyoient fermement Que quelques jours de semblables délices Les attendoient, pourvu que hardiment, Sans redouter la mort ni les supplices, Ils fissent chose agréable à Mahom, Servant leur prince en toute occasion. Par ce moven leur prince pouvoit dire Qu'il avoit gens à sa dévotion, Déterminés, et qu'il n'étoit empire Plus redouté que le sien ici-bas.

Or ai-je été prolixe sur ce cas Pour confirmer l'histoire de Féronde. Féronde étoit un sot de par le monde, Riche manant, ayant soin du tracas, Dimes et cens, revenus et ménage D'un abbé blanc. J'en sais de ce plumage Qui valent bien les noirs, à mon avis En fait que d'être aux maris secourables, Quand forte tâche ils ont en leur logis, Si qu'il y faut moines et gens capables. Au lendemain celui-ci ne songcoit, Et tout son fait dès la veille mangeoit, Sans rien garder, non plus qu'un droit apôtre; N'ayant autre œuvre, autre emploi, penser autre, Que de chercher où gisoient les bons vins, Les bons morceaux, et les bonnes commères, Sans oublier les gaillardes nonnains, Dont il faisoit peu de part à ses frères. Féronde avoit un joli chaperon Dans son logis, femme sienne : et dit-on Que parentelle étoit entre la dame

Et notre abbé; car son prédécesseur, Oncle et parrain, dont Dieu veuille avoir l'ame, En étoit père, et la donna pour femme A ce manant, qui tint à grand honneur De l'épouser. Chacun sait que de race Communément fille batarde chasse. Celle-ci donc ne fit mentir le mot. Si n'étoit pas l'époux homme si sot Qu'il n'en eut doute, et ne vit en l'affaire Un peu plus clair qu'il n'étoit nécessaire. Sa femme alloit toujours chez le prélat, Et prétextoit ses allées et venues Des soins divers de cet économat. Elle alléguoit mille affaires menues; C'étoit un compte, ou c'étoit un achat; C'étoit un rien, tant peu plaignoit sa peine; Bref il n'étoit nul jour en la semaine Nulle heure au jour, qu'on ne vit en ce lieu La receveuse. Alors le père en Dieu Ne manquoit pas d'écarter tout son monde. Mais le mari, qui se doutait du tour, Rompoit les chiens, ne manquant au retour D'imposer mains sur madame Féronde : Onc il ne fut un moins commode époux. Esprits ruraux volontiers sont jaloux, Et sur ce point à chausser difficiles, N'étant pas faits aux coutumes des villes. Monsieur l'abbé trouvoit cela bien dur, Comme prélat qu'il étoit, partant homme Fuyant la peine, aimant le plaisir pur, Ainsi que fait tout bon suppôt de Rome. Ce n'est mon goût; je ne veux de plein saut Prendre la ville, aimant mieux l'escalade; En amour da, non eu guerre:il ne faut Prendre ceci pour guerrière bravade, Ni m'enrôler là-dessus malgré moi. Que l'autre usage ait la raison pour soi, Je m'en rapporte, et reviens à l'histoire Du receveur, qu'on mit en purgatoire Pour le guérir ; et voici comme quoi. Par le moyen d'une poudre endormante. L'abbé le plonge en un très long sommeil. On le croit mort; on l'enterre; l'on chante. Il est surpris de voir, à son réveil, Autour de lui gens d'étrange manière; Car il étoit au large dans sa bière, Et se pouvoit lever de ce tombeau Qui conduisoit en un profond caveau. D'abord la peur se saisit de notre homme. Qu'est-ce cela? songe-t-il? est-il mort? Seroit-ce point quelque espèce de sort? Puis il demande aux gens comme on les nomme, Ce qu'ils font là, d'où vient que dans ce lieu L'on le retient; et qu'a-t-il fait à Dieu? L'un d'eux lui dit : Console-toi, Féronde; Tu te verras citoyen du haut monde Dans mille ans d'hui, complets et bien comptés; Auparavant il fant d'aucuns péchés Te nettoyer en ce saint purgatoire : Ton ame un jour plus blanche que l'ivoire En sortira. L'ange consolateur Donne, à ces mots, au pauvre receveur Huit ou dix coups de forte discipline, En lui disant: C'est ton humeur mutine, Et trop jalouse, et déplaisante à Dieu, Qui te retient pour mille ans en ce lieu. Le receveur, s'étant frotté l'épaule, Fait un sonpir : Mille ans! c'est bien du temps!

Vous noterez que l'ange étoit un drôle, Un frère Jean, novice de léans. Ses compagnous jouoient chacun un rôle Pareil au sien dessous un feint habit. Le receveur requiert pardon, et dit : Las! si jamais je rentre dans la vie, Jamais soupçon ombrage et jalousie Ne rentreront dans mon maudit esprit : Pourrois-je point obtenir cette grace? On la lui fait espérer, nou sitôt; Force est qu'un an dans ce séjour se passe; Là cependant il aura ce qu'il faut Pour sustenter son corps, rien davantage. Quelque grabat, du pain pour tout potage Vingt coups de fouet chaque jour, si l'abbé, Comme prélat rempli de charité, N'obtient du ciel qu'au moins on lui remette, Non le total des coups, mais quelque quart, Voire moitié, voire la plus grand'part : Douter ne faut qu'il ne s'en entremette, A ce sujet disant mainte oraison. L'ange en après lui fait un long sermon : A tort, dit-il, tu conçus du sonpçon; Les gens d'église ont-ils de ces pensées? Un abbé blanc! c'est trop d'ombrage avoir ; Il n'écherroit que dix coups pour un noir. Défais-toi donc de tes erreurs passées. Il s'y résout. Qu'eût-il fait? Cependant Sire prélat et madame Féronde Ne laissent perdre un seul petit moment. Le mari dit : Que fait ma femme au monde? --Ce qu'elle y fait? Tout bien. Notre prélat L'a consolée; et ton économat S'en va son train toujours à l'ordinaire. -Dans le couvent toujours a-t-elle affaire?-Où donc? Il faut qu'ayant seule à présent Le faix entier sur soi, la pauvre femme Bon gré, mal gré, léans aille souvent, Et plus encor que pendant ton vivant. Un tel discours ne plais it point à l'ame. Ame j'ai cru le devoir appeler, Ses pourvoyeurs ne le faisant manger Ainsi qu'un corps. Un mois à cette épreuve Se passe entier, lui jeunaut, et l'abbé Multipliant œuvres de charité, Et mettant peine à consoler la veuve. Tenez pour sûr qu'il y fit de son mieux. Son soin ne fut long-temps infructueux; Pas ne semoit en une terre ingrate. PATER ABBAS avec juste sujet Appréhenda d'être père en effet. Comme il n'est hon que telle chose éclate, Et que le fait ne puisse être nie, Tant et tant fut par sa paternité Dit d'oraisons, qu'on vit du purgatoire L'amo sortir, légère, et n'ayant pas Once de chair. Un si merveilleux cas Surprit les gens. Beaucoup ne vouloient croire Ce qu'ils voyoient. L'abbé passa pour saint. L'epoux pour sien le fruit posthume tint, Sans autrement de calcul oser faire. Double miracle était en cette affaire, Et la grossesse, et le retour du mort. On en chanta Te Deum à renfort. Stérilité régnoit en mariage Pendant cet an, et même au voisinage De l'abbaye, encor bien que léans On se vouat pour obtenir enfants.

A tant laissons l'économe et sa femme; Et ne soit dit que nons autres époux Nous méritions ce qu'on fit à cette ame Pour la guérir de ses soupçons jaloux.

#### VIII. LE PSAUTIER.

Nonnes, souffrez pour la dernière fois Qu'en ce recueil, malgré moi, je vous place. De vos bons tours les contes ne sont froids; Leur aventure a ne sais quelle grace Qui n'est ailleurs ; ils emportent les voix. Encore un donc, et puis c'en seront trois. Trois! je faux d'un; c'en seront au moins quatre Comptons-les bien : Mazet le compagnon; L'abhesse ayant hesoin d'un hon garçon Pour la guérir d'un mal opiniatre Ce conte-ci, qui n'est le moins fripon; Quant à sœur Jeanne ayant fait un poupon, Je ne tiens pas qu'il la faille rabattre. Les voilà tous : quatre, c'est compte rond. Vous me direz : C'est une étrange affaire Que nous ayons tant de part en ceci! Que voulez-vous? je n'y saurois que faire; Ce n'est pas moi qui le souhaite ainsi. Si vous teniez toujours votre bréviaire, Vous n'auriez rien à démêler ici; Mais ce n'est pas votre plus grand souci. Passons donc vite à la présente histoire.

Dans un couvent de nonnes fréquentoit Un jouvenceau, friand, comme on peut croire, De ces oiseaux. Telle pourtant prenoit Goat à le voir, et des yeux le convoit, Lui sourioit, faisoit la complaisante, Et se disoit sa très humble servante, Qui pour cela d'un seul point n'avançoit. Le conte dit que léans il n'étoit Vieille ni jeune à qui le personnage Ne fit songer quelque chose à part soi; Soupirs trottaient : bien voyait le pourquoi, Sans qu'il s'en mit en peine davantage. Sœur Isabeau seule pour son usage Eut le galant : elle le méritoit, Douce d'humeur, gentille de corsage, Et n'en étant qu'à son apprentissage, Belle de plus. Ainsi l'on l'envioit Pour deux raisons : son amant, et ses charmes Dans ses amours chacune l'épioit : Nul bien sans mal, nul plaisir sans alarmes. Tant et si bien l'épièrent les sœurs, Qu'une nuit sombre, et propre à ces douceurs Dont on confie aux ombres le mystère, En sa cellule on ouit certains mots, Certaine voix, enfin certains propos Qui n'étaient pas sans doute en son bréviaire. C'est le galant, ce dit-on ; il est pris. Et de courir; l'alarme est aux esprits; L'essaim frémit; sentinelle se pose. On va conter en triomphe la chose A mère abbesse; et, heurtant à grands coups, On lui cria: Madame, levez-vous; Sœur Isabelle a dans sa chambre un bomme. Vous noterez que madame n'étoit En oraison, ni ne prenoit son somme; Trop bien alors dans son lit elle avoit

Messire Jean, curé du voisinage. Pour ne donner aux sœurs aucun ombrage. Elle se lève en hâte, étourdiment, Cherche son voile; et malheureusement Dessous sa main tombe du personnage Le haut-de-chausse, assez bien ressemblant, Pendant la nuit, quand on n'est éclairée, A certain voile aux nonnes familier. Nommé pour lors entre elles leur psautier. La voilà donc de grègues affublée. Ayant sur soi ce nouveau couvre-chef, Et s'étant fait raconter derechef Tout le catus, elle dit, irritée : Voyez un peu la petite effrontée, Fille du diable, et qui nous gâtera Notre couvent! Si Dieu platt, ne fera; S'il plait à Dieu, bon ordre s'y mettra : Vous la verrez tantôt bien chapitrée.

Chapitre donc, puisque chapitre y a, Fut assemblé. Mère abbesse, entourée De son sénat, fit venir Isabcau, Qui s'arrosoit de pleurs tout le visage, Se souvenant qu'un maudit jouvenceau Venoit d'en faire un différent usage. Quoi! dit l'abbesse, un homme dans ce lieu! Un tel scandale en la maison de Dieu! N'êtes-vous point morte de honte encore? Qui vous a fait recevoir parmi nous Cette voirie? Isabeau, savez-vous (Car désormais qu'ici l'on vous honore Du nom de sœur, ne le prétendez pas ); Savez-vous, dis-je, à quoi, dans un tel cas, Notre institut condamne une méchante? Vous l'apprendrez devant qu'il soit demain. Parlez, parlez. Lors la pauvre nonnain, Qui jusque-là, confuse et repentante, N'osoit brauler, et la vue abaissoit, Lève les yeux, par bonheur aperçoit Le haut-de-chausse, à quoi toute la bande, Par un effet d'émotion trop grande, N'avoit pris garde, ainsi qu'on voit souvent. Ce fut hasard qu'Isabelle à l'instant S'en aperçut. Aussitôt la pauvrette Reprend courage, et dit tout doucement : Votre psautier a ne sais quoi qui pend; Raccommodez-le. Or c'étoit l'aiguillette : Assez souvent pour bouton l'on s'en sert. D'ailleurs ce voile avoit beaucoup de l'air D'un haut-de-chausse; et la jeune nonnette. Ayant l'idée encor fraiche des deux, Ne s'y méprit : non pas que le messire Eut chausse faite ainsi qu'un amoureux, Mais à peu près; cela devoit suffire. L'abbesse dit : Elle ose encore rire ! Quelle insolence! Un péché si honteux Ne la rend pas plus humble et plus soumise! Veut-elle point que l'on la canonise? Laissez mon voile, esprit de Lucifer; Songez, songez, petit tison d'enfer, Comme on pourra raccommoder votre ame. Pas ne finit mère abbesse sa gamme Sans sermonner et tempêter beaucoup. Sœur Isabeau lui dit : Encore un coup, Raccommodez votre psautier, madame. Tont le troupeau se met à regarder : Jennes de rire, et vieilles de gronder. La voix manquant à notre sermouneuse,

Qui, de son troc hien fâchée et honteuse, N'ent pas le mot à dire en ce moment, L'essaim fit voir par son bourdonnement Combien rouloient de diverses pensées Dans les esprits. Enfin l'abbesse dit: Devant qu'on eût tant de voix ramassées, Il seroit tard; que chacune en son lit S'aille remettre. A demain toute chose.

Le lendemain ne fut tenu, pour cause, Aucun chapitre; et le jour ensuivant Tout aussi peu. Les sages du couvent Furent d'avis que l'on se devait taire; Car trop d'éclat eût pu nuire au troupeau. On n'en vouloit à la pauvre Isabeau Que par envie: ainsi, n'ayant pu faire Qu'elle làchât aux autres le morceau, Chaque nonnain, faute de jouvenceau, Songe à pourvoir d'ailleurs à son affaire. Les vieux amis reviennent de plus beau. Par préciput à notre belle on laisse Le jeune fils, le pasteur à l'abbesse: Et l'union alla jusques au point Qu'on en prétoit à qui n'en avoit potat.

## IX. LE ROI CANDAULE

#### ET LE MAITRE EN DROIT.

Force gens ont été l'instrument de leur mal:
Candaule en est un témoignage.
Ce roi fut en sottise un très grand personnage;
Il fit pour Cygès son vassal
Une galanterie imprudente et peu sage.
Vous voyez, lui dit-il, le visage charmant
Et les traits délicats dont la reine est pourvue;
Je vous jure ma foi que l'accompagnement
Est d'un tout autre prix, et passe infiniment;
Ce n'est rien qui ne l'a vue

Toute nue.

Je vous la veux montrer sans qu'elle en sache rien;
Car j'en sais un très bon moyen;
Mais à condition... vous m'entendez fort bien
Sans que j'en dise davantage:

Gygès, il vous fant être sage; Point de ridicule désir : Je ne prendrois pas de plaisir

Aux vœux impertinents qu'une amour sotte et vaine Vous feroit faire pour la reine.

Proposez-vous de voir tout ce corps si charmant Comme un beau marbre seulement.

Je veux que vous disiez que l'art, que la pensée, Que même le souhait ne peut aller plus loin. Dedans le bain je l'ai laissée:

Vons êtes conoisseur; venez être témoin

De ma félicité suprême. Ils vont: Gygès admire. Admirer c'est trop peu : Son étonnement est extrême.

Ce doux objet joua son jeu.

Gygès en fut ému, quelque effort qu'il pût faire. Il auroit voulu se taire,

Et ne point témoigner ce qu'il avoit senti ; Mais son silence cût fait soupçonner du mystère : L'exagération fut le meilleur parti.

Il s'en tint donc pour averti;

Et, sans faire le fin, le froid ni le modeste, Chaque point, chaque article eut son fait, fut loué. Dieux! disoit-il au roi, quelle félicité! Le beau corps! le beau cuir! ò ciel! et tout le reste!

De ce gaillard entretien La reine n'entendit rien; Elle l'eût pris pour outrage : Car en ce siècle ignorant Le beau sexe étoit sauvage. Il ne l'est plus maintenant, Et des louanges pareilles De nos dames d'a présent

N'écorchent point les oreilles. Notre examinateur soupiroit dans sa peau; L'émotion croissoit, tant tout lui sembloit beau. Le prince, s'en doutant, l'emmena; mais son ame

Emporta cent traits de flamme:
Chaque endroit lança le sien.
Hélas! fuir n'y sert de rien;
Tourments d'amour font si bien
Qu'ils sont toujours de la suite.
Près du prince, Gygès eut assez de conduite:
Mais de sa passion la reine s'aperçut.
Elle sut

L'origine du mal : le roi prétendant rire,

S'avisa de tout lui dire. Ignorant! savoit-il point Qu'une reine sur ce point N'ose entendre raillerie? Et supposé qu'en son cœur Cela lui plaise, elle rie, Il lui faut, pour son honneur, Contrefaire la furie. Celle-ci le fut vraiment. Et réserva dans soi-même De quelque vengeance extrême Le désir très vébément. Je voudrois pour un moment, Lecteur, que tu fusses femme; Tu ne saurois autrement Concevoir jusqu'où la dame Porta son secret dépit. Un mortel ent le crédit De voir de si belles choses A tous mortels lettres closes! Tels dons étoient pour des dieux; Pour des rois, voulois-je dire; L'un et l'autre y vient de cire, Je ne sais quel est le mieux.

Ces pensers incitoient la reine à la vengeauce. Honte, dépit, courroux, son œur employa tout; Amour même, dit-on, fut de l'intelligence:

De quoi ne vient-il point à bout? Gygès étoit bien fait, on l'excusa sans peine : Sur le montreur d'appas tomba toute la haine.

Il étoit mari, c'est son mal; Et les gens de ce caractère Ne sauroient en aucune affaire Commettre de péché qui ne soit capital. Qu'est-il besoin d'user d'un plus ample prologue? Voilà le roi haï, voilà Gygès aimé;

Voilà tout fait et tout formé Un époux du grand catalogue, Dignité peu briguée, et qui fleurit pourtant. La sottise du prince étoit d'un tel mérite Qu'il fut fait in petto confrère de Vulcan; De là jusqu'au bonnet la distance est petite. Cela n'étoit que bien; mais la Parque maudite Fut aussi de l'intrigue, et, sans perdre de temps,
Le pauvre roi par nos amants
Fut député vers le Cocyte;
On le fit trop boire d'un coup:
Quelquefois, hélas! c'est beaucoup.
Bientôt un certain breuvage
Lui fit voir le noir rivage;
Tandis qu'aux yeux de Gygès
S'étaloient de blancs objets:
Car, fût-ce amour, fût-ce rage,
Bientôt la reine le mit
Sur le trône et dans son lit.

Mon dessein n'étoit pas d'étendre cette histoire, On la savoit assez. Mais je me sais bon gré, Car l'exemple a très bien cadré; Mon texte y va tout droit : même j'ai peine à croire Que le docteur en lois dont je vais discourir

Que le docteur en lois dont je vais discourir Puisse mieux que Candaule à mon but concourir. Rome, pour ce coup-ci, me fournira la scènc; Rome, non celle-là que les mœurs du vieux temps Rendoient triste, sévère, incommode aux galants, Et de sottes femelles pleine:

Mais Rome d'aujourd'hui, sejour charmant et beau,

Où l'on suit un train plus nouveau. Le plaisir est la seule affaire Dont se piquent ses habitants: Qui n'auroit que vingt ou trente ans, Ce seroit un voyage à faire.

Rome donc eut naguère un maître dans cet art Qui du Tien et du Mien tire son origine; Homme qui hors de la faisoit le goguenard:

Tout passoit par son étamine; Aux dépens du tiers et du quart Il se divertissoit. Avint que le légiste, Parmi ses écoliers, dont il avoit toujours Longue liste,

Eut un François, moins propre à faire en droit un Qu'en amours. Le docteur, un beau jour, le voyant sombre et triste, Lui dit: Notre féal, vous voilà de relais.

Lui dit: Notre féal, vous voilà de relais, Car vous avez la mine, étant hors de l'école, De ne lire ismais

De ne lire jamais Barthole.

Que ne vous poussez-vous? Un François être ainsi Sans intrigue et sans amourettes! Vous avez des talents; nous avons des coquettes,

Non pas pour une, dieu merci. L'étudiant reprit : Je suis nouveau dans Rome.

L'étudiant reprit : Je suis nouveau dans Rome. Et puis, hors les beautés qui font plaisir aux gens Pour la somme.

Je ne vois pas que les galants Touvent ici beaucoup à faire. Toute maison est monastère;

Double porte, verrous, une matrone austère, Un mari, des argus. Qu'irai-je, à votre avis,

Chercher en de pareils logis?
Prendre la lune aux dents seroit moins difficile.
Ha, ha! la lune aux dents! repartit le docteur;

Vous nous faites beaucoup d'honneur. J'ai pitié des gens neufs comme vous. Notre ville Ne vous est pas connue, en tant que je puis voir.

Vous croyez donc qu'il faille avoir Beaucoup de peine a Rome en fait que d'aventures ? Sachez que nous avons ici des créatures

Qui feront leurs maris cocus Sur la moustache des argus: La chose est chez nous très commune. Témoignez seulement que vous cherchez fortune; Placez-vous dans l'église auprès du bénitier; Présentez sur le doigt aux dames l'eau sacrée;

C'est d'amourettes les prier. Si l'air du suppliant à quelque dame agrée, Celle-là, sachant son métier,

Vous enverra faire un message. Vous serez déterré, logeassiez-vous en lieu

Qui ne fût connu que de Dieu: Une vieille viendra, qui, faite au badinage, Vous saura ménager un secret entretien;

Ne vous embarrassez de rien.
De rien; c'est un peu trop, j'excepte quelque chose:
Il est bon de vous dire en passant, notre ami,
Qu'à Rome il faut agir en galant et demi.
En France on peut conter des fleurettes, l'on cause;
lci tous les moments sont chers et précieux:
Romaines vont au but. L'autre reprit: Tant mieux.

Sans être Gascon je puis dire Que je suis un merveilleux sire. Peut-être ne l'étoit-il point: Tout homme est Gascon sur ce point.

Les avis du docteur furent bons : le jeune homme Se campe en une église où venoit tous les jours

La fleur et l'élite de Rome, Des Graces, des Vénus, avec un grand concours D'Amours,

C'est-à-dire, en chrétien, beaucoup d'anges femelles; Sous leur voile brilloient des yeux pleins d'étincelles. Bénitiers, le lieu saint n'étoit pas sans cela: Notre homme en choisit un chanceux pour ce point-là; A chaque objet qui passe adoucit ses prunelles; Révérences, le drôle en faisoit des plus belles,

Des plus dévotes : cependant Il offroit l'eau lustrale. Un ange, entre les autres, En prit de bonne grace. Alors l'étudiant

Dit en son cœur: Elle est des nôtres. Il retourne au logis: vieille vient; rendez-vous: D'en conter le détail, vous vous en doutez tous.

Il s'y fit nombre de folies.

La dame étoit des plus jolies;

Le passe-temps fut des plus doux.

Il le conte au docteur. Discrétion françoise

Est chose outre nature et d'un trop grand effort : Dissimuler un tel transport,

Cela sent son humeur hourgeoise. Du fruit de ses conseils le docteur s'applaudit, Rit en jurisconsulte, et des maris se raille.

Pauvres gens qui n'ont pas l'esprit De garder du loup leur ouaille! Un berger en a cent; des hommes ne sauront

Garder la seule qu'ils auront! Bien lui sembloit ce soin chose un peu malaisée, Mais non pas impossible; et, sans qu'il cûtcent yeux,

Il défioit, graces aux cieux, Sa femme, encor que très rusée.

A ce discours, ami lecteur, Vous ne croiriez jamais, sans avoir quelque honte,

Que l'héroïne de ce conte Fut propre femme du docteur : Elle l'étoit pourtant. Le pis fut que mon homme, Eu s'informant de tout, et des si, et des cas, Et comme elle étoit faite, et quels secrets appas,

Vit que c'étoit sa femme en somme. Un seul point l'arrêtoit; c'étoit certain talent Qu'avoit en sa moitié trouvé l'étudiant, Et que pour le mari n'avoit pas la donzelle. ce signe, ce n'est pas elle, Disoit en soi le pauvre époux : Mais les autres points y sont tous; C'est elle. Mais ma femme au logis est réveuse ; Et celle-ci paroît causeuse Et d'un agréable entretien; Assurément c'en est une autre : Mais du reste il n'y manque rien; Taille, visage, traits, même poil: c'est la nôtre. Après avoir bien dit tout bas, Ce l'est, et puis, ce ne l'est pas, Force fut qu'au premier en demeurat le sire. Je laisse à penser son courroux, Sa fureur, afin de mieux dire. Vous vous êtes donné un second rendez-vous? Poursuivit-il. Oui, reprit notre apôtre;

Elle et moi n'avons eu garde de l'oublier,
Nous trouvant trop bien du premier
Pour n'en pas ménager un autre,
Très résolus tous deux de ne nous rien devoir.
La résolution, dit le docteur, est belle.
Je sautois volontiers quelle est cette donzelle.
L'écolier repartit : Je ne l'ai pu savoir;
Mais qu'importe ? il suffit que je sois content d'elle.
Dès à présent je vous rénonds

Dès à présent je vous réponds Que l'époux de la dame a toutes ses façons: Si quelqu'une manquoit, nous la lui donnerons Demain, en tel endroit, à telle heure, sans faute.

On doit m'attendre entre deux draps, Champ de bataille propre à de pareils combats. Le rendez-vons n'est point dans une chambre haute: Le logis est propre et paré.

On m'a fait à l'abord traverser un passage Où jamais le jour n'est entré; Mais, aussitôt après, la vieille du message M'a conduit en des lieux où loge, en bonne foi, Tout ce qu'amour a de délices:

On peut s'en rapporter à moi. A ce discours jugez quels étoient les supplices Qu'enduroit le docteur. Il forme le dessein

De s'en aller le lendemain Au lieu de l'écolier, et, sous ce personnage, Convaincre sa moitié, lui faire un vasselage

> Dont il fût à jamais parlé. N'en déplaise au nouveau confrère, Il n'étoit pas bien conseillé; Mieux valoit pour le coup se taire, Sauf d'apporter en temps et lieu Remède au cas, moyennant Dieu.

Quand les épouses font un récipiendaire Au benoît état de cocu, S'il en peut sortir franc, c'est à lui beaucoup faire;

Mais, quand il est déjà reçu, Une façon de plus ne fait rien à l'affaire. Le docteur raisonna d'autre sorte, et fit tant

Le docteur raisonna d'autre sorte, et fit tant Qu'il ne fit rien qui vaille. Il crut qu'en prévenant Son parrain en cocuage,

Il feroit tour d'homme sage : Son parrain, cela s'entend, Pourvu que sous ce galant Il edt fait apprentissage;

Chose dont, à bon droit, le lecteur peut douter. Quoi qu'il en soit, l'époux ne manque pas d'aller Au logis de l'aventure,

Croyant que l'allée obscure, Son silence, et le soin de se cacher le nez, Sans qu'il fût reconnu, le feroient introduire En ces lieux si fortunés. Mais, par malheur, la vieille avoit pour se conduire Une lanterne sourde; et, plus fine cent fois Que le plus fin docteur en lois,

Elle reconnut l'homme, et sans être surprise, Elle lui dit: Attendez là;

Je vais trouver madame Élise.

Il la faut avertir; je n'ose sans cela Vous mener dans sa chambre; et puis vous devez être

En autre habit pour l'aller voir, C'est-à-dire, en un mot, qu'il n'en faut point avoir. Madame attend au lit. A ces mots notre maître, Poussé dans quelque bouge, y voit d'abord paroître Tout un déshabillé, des mules, un peignoir, Bonnet, robe de chambre, avec chemise d'homme, Parfums sur la toilette, et des meilleurs de Rome, Le tout propre, arrangé, de même qu'on eût fait Si l'on eût attendu le cardinal-préfet. Le docteur se dépouille; et cette gouvernante Revient, et par la main le conduit en des lieux Où notre homme, privé de l'usage des yeux,

Va d'une façon chancelante. Après ces détours ténébreux,

La vieille ouvre une porte, et vous pousse le sire

En un fort mal plaisant endroit,

Quoique ce fût son propre empire:

Cétoit en l'école de droit. En l'école de droit! La même. Le pauvre homme Honteux, surpris, confus, non sans quelque raison,

Pensa tomber en pamoison. Le conte en cournt par tout Rome. Les écoliers alors attendoient leur régent : Cela seul acheva sa mauvaise fortune. Grand éclat de risée et grand chuchillement,

Universel étonnement.

Est-il fou? qu'est-ce la? vient-il de voir quelqu'une?

Ce ne fut pas le tout; sa femme se plaignit.

Procès. La parenté se joint en cause, et dit

Que du docteur veuoit tout le mauvais ménage;

Que cet homme étoit fou; que sa femme étoit sage.

On fit casser le mariage; Et puis la dame se rendit Belle et bonne religieuse A Saint-Croissant en Vavoureuse; Un prélat lui donna l'habit.

# X. LE DIABLE EN ENFER.

Qui craint d'aimer a tort, selon mon sens, S'il ne fuit pas dès qu'il voit une belle. Je vous connois, objets doux et puissants; Plus ne m'irai brûler à la chandelle Une vertu sort de vous, ne sais quelle, Qui dans le cœur s'introduit par les yeux : Ce qu'elle y fait, besoin n'est de le dire; On meurt d'amour, on languit, on soupire: Pas ne tiendroit aux gens qu'on ne fit mieux. A tels périls ne faut qu'on s'abandonne. J'en vais donner pour preuve une personne Dont la beauté fit trébucher Rustic. Il en avint un fort plaisant trafic: Plaisant fut-il, au péché près, sans faute; Car pour ce point je l'excepte, et je l'ôte, Et ne suis pas du goût de celle-la Qui, buvant frais (ce fut, je pense, à Rome), Disoit : que n'est-ce un péché que cela!

Je la condamné, et veux prouver en somme Qu'il fait bon craindre, encor que l'on soit saint, Rien n'est plus vrai : si Rustic avoit craint, Il n'auroit pas retenu cette fille, Qui, jeune et simple, et pourtant très gentille, Jusques au vif vous l'eut bientôt atteint. Alibech fut son nom, si j'ai mémoire; Fille un peu neuve, à ce que dit l'histoire. Lisant un jour comme quoi certains saints, Pour mieux vaquer à leurs pieux desseins, Se séquestroient, vivoient comme des anges, Qui ça, qui là, portant toujours leurs pas En lieux cachés, choses qui, bien qu'étranges, Pour Alibech avoient quelques appas: Mon Dieu! dit-elle, il me prend une envie D'aller mener une semblable vie. Alibech donc s'en va sans dire adieu ; Mère ni sœur, nourrice ni compagne N'est avertie. Alibech en campagne Marche toujours, n'arrête en pas un lieu; Tant court enfin qu'elle entre en un bois sombre; Et dans ce bois elle trouve un vieillard, Homme possible autrefois plus gaillard, Mais n'étant lors qu'un squelette et qu'une ombre. Père, dit-elle, un mouvement m'a pris, C'est d'être sainte, et mériter pour prix Qu'on me révère, et qu'on chôme ma fête. Oh, quel plaisir j'aurois, si tous les ans, La palme en main, les rayons sur la tête, Je recevois des fleurs et des présents! Votre métier est-il si dissicile? Je sais déjà jeûner plus d'à demi. Abandonnez ce penser inutile, Dit le vieillard; je vous parle en ami. La sainteté n'est chose si commune Que le jeûner suffise pour l'avoir. Dieu gard' de mal fille et femme qui jeane Sans pour cela guère mieux en valoir! Il faut encor pratiquer d'autres choses, D'autres vertus, qui me sont lettres closes, Et qu'un ermite habitant de ces bois Vous apprendra mieux que moi mille fois. Allez le voir, ne tardez davantage; Je ne retiens tels oiseaux dans ma cage. Disant ces mots, le vicillard la quitta, Ferma sa porte, et se barricada Très sage fut d'agir ainsi, sans doute, Ne se fiant à vicillesse ni goutte, Jeane ni haire, enfin à rien qui soit.

Non loin de là notre sainte aperçoit Celui de qui ce bon vicillard parloit. Homme ayant l'ame en Dieu tout occupée, Et se faisant tout blanc de son épéc. C'étoit Rustic, jeune saint très fervent: Ces jeunes-la s'y trompent bien souvent. En peu de mots, l'appétit d'être sainte Lui fut d'abord par la belle expliqué; Appétit tel qu'Alibech avoit crainte Que quelque jour son fruit n'en fût marqué. Rustic sourit d'une telle innocence : Je n'ai, dit-il, que peu de connoissance En ce métier; mais ce pen-là que j'ai Bien volontiers vous sera partagé; Nous vous rendrons la chose familière. Mais Rustic eût dû donner son congé Tout dès l'abord à semblable écolière. Il ne le fit; en voici les effets.

Comme il vouloit être des plus parfaits, Il dit en soi: Rustio, que sais-tu faire? Veiller, prier, jeûner, porter la haire. Qu'est-ce cela? moins que rien; tous le font. Mais d'être seul auprès de quelque belle Sans la toucher, il n'est victoire telle; Triomphes grands chez les anges en sont: Méritons-les; retenons cette fille: Si je résiste à chose si gentille, J'atteins le comble, et me tire du pair. Il la retint, et fut ai téméraire, Qu'outre Satan il défia la chair, Deux ennemis toujours prêts à malfaire.

Or sont nos saints logés sous même toit : Rustic apprête, en un petit endroit, Un petit lit de jonc pour la novice; Car, de coucher sur la dure d'abord, Quelle apparence? elle n'étoit encor Accoutumée à si rude exercice. Quant au souper, elle eut pour tout service Un peu de fruit, du pain non pas trop beau. Faites état que la magnificence De ce repas ne consista qu'en l'eau, Claire, d'argent, belle par excellence. Rustic jeana; la fille eut appétit. Couchés à part, Alibech s'endormit; L'ermite non. Une certaine bête, Diable nommée, un vrai serpent maudit, N'eut point de paix qu'il ne fût de la fête. On l'y reçoit. Rustic roule en sa tête, Tantôt les traits de la jeune beauté, Tantôt sa grace, et sa naïveté, Et ses façons, et sa manière douce, L'age, la taille, et surtout l'embonpoint, Et certain sein ne se reposant point, Allant, venant; sein qui pousse et repousse Certain corset en dépit d'Alibech Qui tâche en vain de lui clore le bec : Car toujours parle; il va, vient, et respire: C'est son patois; Dieu sait ce qu'il veut dire. Le pauvre ermite, ému de passion, Fit de ce point sa méditation. Adieu la ĥaire, adieu la discipline. Et puis voilà de ma dévotion Voilà mes saints! Celui-ci s'achemine Vers Alibech, et l'éveille en sursaut: Ce n'est bien fait que de dormir sitôt, Dit le frater; il faut au préalable Qu'on fasse une œuvre à Dieu fort agréable, Emprisonnant en enfer le malin; Créé ne fut pour aucune autre fin : Procedons-y. Tout à l'heure il se glisse Dedans le lit. Alibech, sans malice, N'entendoit rien à ce mystère-là; Et, ne sachant ni ceci ni cela, Moitié forcée, et moitié consentante, Moitié voulant combattre ce désir, Moitié n'osant, moitié peine et plaisir, Elle crut faire acte de repentante; Bien humblement rendit grace au frater, Sut ce que c'est que le diable cn enfer.

Désormais faut qu'Alibech se contente D'être martyre, en cas que sainte soit. Frère Rustic pen de vicrges faisoit. Cette leçon ne fut la plus aisée, Dont Alibech, non encor déniaisée, Dit: Il faut bien que le diable en effet Soit une chose étrange et bien mauvaise: Il brise tout; voyez le mal qu'il fait A sa prison : non pas qu'il m'en déplaise ; Mais il mérite, en bonne vérité, D'y retourner. Soit fait, ce dit le frère. Tant s'appliqua Rustic à ce mystère, Tant prit de soin, tant ent de charité Qu'enfin l'enfer s'accoutumant au diable, Eût eu toujours sa présence agréable, Si l'autre eut pu toujours en faire essai. Sur quoi la belle: On dit encor bien vrai, Qu'il n'est prison si douce, que son hôte En peu de temps ne s'y lasse sans faute. Bientôt nos gens ont noise sur ce point. En vain l'enfer son prisonnier rappelle; Le diable est sourd, le diable n'entend point. L'enfer s'ennuie, autant en fait la belle; Ce grand désir d'être sainte s'en va. Rustic voudroit être dépêtré d'elle; Elle pourvoit d'elle-même à cela. Furtivement elle quitte le sire, Par le plus court s'en retourne chez soi.

Je suis en soin de ce qu'elle put dire A ses parents; c'est ce qu'en bonne foi Jusqu'à présent je n'ai bien su comprendre. Apparemment elle leur fit entendre Que son cœur, mû d'un appétit d'enfaut, L'avoit portée à tâcher d'être sainte : Ou l'on la crut, ou l'on en fit semblant. Sa parenté prit pour argeut comptant Un tel motif : non que de quelque atteinte A son enfer on n'eût quelque soupçon; Mais cette chartre est faite de façon Qu'on n'y voit goutte, et maint geôlier s'y trompc. Alibech fut festinée en grand'pompe. L'histoire dit que par simplicité Elle conta la chose à ses compagnes. Besoin n'étoit que votre sainteté, Ce lui dit-on, traversat ces campagnes; On vous auroit, sans bouger du logis, Même leçon, même secret appris. Je vous aurois, dit l'une, offert mon frère : Vous auriez cu, dit l'autre, mon cousin. Et Néherbal, notre prochain voisin, N'est pas non plus novice en ce mystère: Il vous recherche; acceptez ce parti, Devant qu'on soit d'un tel cas averti. Elle le fit. Néherbal n'étoit homme A cela près. On donna telle somme, Qu'avec les traits de la jeune Alibech Il prit pour bon un enfer très suspect, Usant des biens que l'hymen nous envoie. A tous époux Dieu doint pareille joie!

# XI. LA JUMENT DU COMPÈRE PIERRE.

Messire Jean, c'étoit certain curé Qui préchoit peu, sinon sur la vendange; Sur ce sujet, sans être préparé, Il triomphoit, vous eussiez dit un ange. Encore un point étoit touché de lui, Non si souvent qu'edt voulu le messire; En ce point-là les enfants d'aujourdhui Savent que c'est, besoin n'ai de le dire.

Messire Jean, tel que je le décris, Faisoit si bien que femmes et maris Le recherchoient, estimoient sa science; Au demeurant, il n'étoit conscience Un peu jolie, et bonne à diriger, Qu'il ne voulût lui-même interroger, Ne s'en fiant aux soins de son vicaire. Messire Jean auroit voulu tout faire. S'entremettoit en zélé directeur. Alloit partout, disant qu'un bon pasteur Ne peut trop bien ses ouailles connoître. Dont par lui-même instruit en vouloit être. Parmi les gens de lui les mieux venus, Il fréquentoit chez le compère Pierre, Bon villageois, à qui pour toute terre, Pour tout domaine, et pour tous revenus. Dieu ne donna que ses deux bras tout nus, Et son louchet, dont, pour tout ustensille, Pierre faisoit subsister sa famille. Il avoit femme et belle et jeune encor, Ferme surtout : le bâle avoit fait tort A son visage, et non à sa personne. Nous autres gens peut-être aurions voulu Du délicat; ce rustic ne m'eût plu : Pour des curés la pâte en étoit bonne, Et convenoit à semblables amours. Messire Jean la regardoit toujours Du coin de l'œil, toujours tournoit la tête De son côté, comme un chien qui fait fête Aux os qu'il voit n'être pas trop chétifs. Que s'il en voit un de belle apparence, Non décharné, plein eucor de substance, Il tient dessus ses regards attentifs; Il s'inquiète, il trépigne, il remue Oreille et queue; il a toujours la vue Dessus cet os, et le ronge des yeux Vingt fois devant que son palais s'en sente. Messire Jean tout ainsi se tourmente A cet objet ponr lui délicieux La villageoise étoit fort innocente, Et n'entende ux façons du pasteur Mystère aucui : ni son regard flatteur, Ni ses présents ne touchaient Magdelaine; Bouquets de thym et pots de marjolaine Tomboient à terre : avoir cent menus soins, C'étoit parler bas-breton tout au moins. Il s'avisa d'un plaisant stratagème. Pierre étoit lourd, sans esprit : je erois bien Qu'il ne se fût précipité lui-même; Mais par delà, de lui demander rien C'étoit abus et très grande sottise. L'autre lui dit : Compère mon ami, Te voilà pauvre et n'ayant à demi Ce qu'il te faut; si je t'apprends la guise Et le moyen d'être un jour plus content Qu'un petit roi, sans se tourmenter tant, Que me veux-tu donner pour mes étrennes? Pierre répond : Parbleu , messire Jean , Je suis à vous ; disposez de mes peines ; Car vous savez que c'est tout mon vaillant. Notre cochon ne nous faudra pourtant; Il a mangé plus de son, par mon ame! Qu'il n'en tiendroit trois fois dans ce tonneau; Et d'abondant, la vache à notre femme Nous a promis qu'elle feroit un veau: Prenez le tout. Je ne veux nul salaire, Dit le pasteur; obliger mou compère Ce m'est assez. Je te dirai comment :

Mon dessein est de rendre Magdelaine Jument le jour, par art d'enchantement, Lui redonnant sur le soir forme humaine. Très grand profit pourra certainement T'en revenir; car ton ane est si lent, Oue du marché l'heure est presque passée Quand il arrive; ainsi tu ne vends pas, Comme tu veux, tes herbes, ta denrée, Tes choux, tes aulx, enfin tout ton tracas. Ta femme, étant jument forte et membrue, Ira plus vite; et sitôt que chez toi Elle sera du marché revenue. Sans pain ni soupe, un peu d'herbe menue Lui suffira. Pierre dit : Sur ma foi, Messire Jean, vous êtes un sage homme. Voyez que c'est d'avoir étudié! Vend-on cela? Si j'avois grosse somme, Je vous l'aurois parbleu bientôt payé. Jean poursuivit : Or ça, je t'apprendrai Les mots, la guise, et toute la manière Par où jument, bien faite et poulinière, Auras de jour, belle femme de nuit. Corps, tête, jambe, et tout ce qui s'ensuit Lui reviendra : tn n'as qu'à me voir faire. Tais-toi surtout; car un mot seulement Nous gateroit tout notre enchantement; Nous ne pourrions revenir au mystère, De notre vie ; encore un coup, motus, Bouche cousue; ouvre les yeux sans plus: Toi-même après paratiqueras la chose. Pierre promet de se taire, et Jean dit: Sus, Magdelaine, il se faut, et pour cause, Dépouiller nue et quitter cet habit. Dégrafez-moi cet atour des dimanches : Fort bien. Otez ce corset et ces manches: Encore mieux. Défaites ce jupon : Très bien cela. Quand vint à la chemise, La pauvre épouse eut en quelque façon De la pudeur. Etre nue ainsi mise Aux yeux des gens! Magdelaine aimoit mieux Demeurer femme, et juroit ses ınds dieux De ne souffrir une telle vergogne Pierre lui dit : Voilà grande besogne ! Eh bien! tous deux nous saurons comme quoi Vous êtes faite : est-ce, par votre foi, De quoi tant craindre? Et la la, Magdelaine, Vous n'avez pas toujours cu tant de peine A tout ôter. Comment donc faites-vous Quand vous cherchez vos puces? dites-nous. Messire Jean est-ce quelqu'un d'étrange? Que craiguez-vous? Hé quoi! qu'il ne vous mange? Ça dépêchons : c'est par trop marchandé ; Depuis le temps, monsieur notre curé Auroit déjà parfait son entreprise. Disant ces mots, il ôte la chemise, Regarde faire, et ses lunettes prend.

Messire Jean par le nombril commence, Pose dessus une main, en disant: Que ceci soit heau poitrail de jument. Puis cette main dans le pays s'avance. L'autre s'en va transformer ces deux monts Qu'en nos climats des gens nomment tétons; Car, quant à ceux qui sur l'autre hémisphère Sont étendus, plus vastes en leur tour, Par révérence ou ne les nomme guère. Messire Jean leur fait aussi sa cour, Disant toujours, pour la cérémonie,

Que ceci soit telle on telle partie, Ou belle croupe, ou beaux flancs, tout enfin. Tant de facons mettoient Pierre en chagrin; Et, ne voyant nul progrès à la chose, Il prioit Dieu pour la métamorphose. C'étoit en vain; car de l'enchantement Toute la force et l'accomplissement Gisoit à mettre une queue à la bête. Tel ornement est chose fort honnête: Jean, ne voulant un tel point oublier. L'attache donc. Lors Pierre de crier Si haut qu'on l'eût entendu d'une lieue : Messire Jean, je n'y veux point de queue! Vous l'attachez trop bas, messire Jean! Pierre à crier ne fut si diligent, Que bonne part de la cérémonie Ne fût déjà par le prêtre accomplie. A bonne fin le reste auroit été, Si, non content d'avoir déjà parlé, Pierre encor n'eût tiré par la soutane Le curé Jean, qui lui dit : Foin de toi! T'avois-je point recommandé, gros âne, De ne rien dire, et de demeurer coi? Tout est gâté; ne t'en prends qu'à toi-même. Pendant ces mots l'époux gronde à part soi. Magdelaine est en un courroux extrême. Querelle Pierre, et lui dit : Malheureux! Tu ne seras qu'un misérable gueux Toute ta vie! Et puis viens-t'en me braire, Viens me conter ta faim et ta douleur! Voyez un peu! monsieur notre pasteur Veut de sa grace à ce traine-malheur Montrer de quoi finir notre misère : Mérite-t-il le bien qu'on lui veut faire? Messire Jean, laissons là cet oison : Tous les matins, tandis que ce veau lie Ses choux, ses aulx, ses herbes, son ognon, Sans l'avertir venez à la maison; Vous me rendrez une jument polie. Pierre reprit : Plus de jument, ma mie; Je suis content de n'avoir qu'un grison.

## XII. PATÉ D'ANGUILLE.

Même beauté, tant soit exquise, Rassasie et soûle à la fin. Il me faut d'un et d'autre pain : Diversité, c'est ma devise Cette maîtresse un tantet bise Rit à mes yeux : pourquoi cela? C'est qu'elle est neuve; et celle-là Qui depuis long-temps m'est acquise, Blanche qu'elle est, en nulle guise Ne me cause d'émotion Son cœur dit oui; le mien dit non. D'où vient? en voici la raison : Diversité, c'est ma devise. Je l'ai jà dit d'autre façon; Car il est bon que l'on déguise, Suivanela loi de ce dicton: Diversité, c'est ma devise. Ce fut celle aussi d'un mari De qui la femme étoit fort belle. Il se trouva bientôt guéri De l'amour qu'il avoit pour elle: L'hymen et la possession

Éteignirent sa passion. Un sien valet avoit pour femme Un petit bec assez mignon: Le maître, étant bon compagnon, Eut bientôt empaumé la dame. Cela ne plut pas au valet, Qui, les ayant pris sur le fait, Vendiqua son bien de conchette, A sa moitié chanta gognette, L'appela tout net et tout franc... Bien sot de saire un bruit si grand Pour une chose si commune Dieu nous gard de plus grand'fortune! Il fit à son maître un sermon. Monsieur, dit-il, chacun la sienne, Ce n'est pas trop; Dieu et raison Vous recommandent cette antienne. Direz-vous: Je suis sans chrétienne? Vous en avez à la maison Une qui vaut cent fois la mienne. Ne prenez donc plus tant de peine : C'est pour ma femme trop d'honneur; Il ne lui faut si gros monsieur. Tenons-nous chacun à la nôtre; N'allez point à l'eau chez un autre, Ayant plein puits de ces douceurs: Je m'en rapporte aux connoisseurs. Si Dien m'avoit fait tant de grace Qu'ainsi que vous je disposasse De madame, je m'y tiendrois, Et d'une reine ne voudrois Mais, puisqu'on ne sauroit défaire Ce qui s'est fait, je voudrois bien (Ceci soit dit sans vous déplaire) Que content de votre ordinaire, Vous ne goûtassiez plus du mien.

Le patron ne voulut lui dire Ni oui ni non sur ce discours, Et commanda que tous les jours On mit au repas près du sire Un paté d'anguille. Ce mets Lui chatouilloit fort le palais. Avec un appétit extrême Une et deux fois il en mangea; Mais, quand ce vint à la troisième, La seule odeur le dégoûta. Il voulut sur une autre viande Mettre la main; on l'empêcha. Monsieur, dit-on, nous le commande : Tenez-vous-en à ce mets-là : Vous l'aimez : qu'avez-vous à dire? M'en voilà soul, reprit le sire. He quoi, toujours pâtés au bec! Pas une anguille de rôtie! Pâtés tous les jours de ma vie! J'aimerois mieux du pain tout sec. Laissez-moi prendre un peu du vôtre. Pain de par Dieu, ou de par l'autre; Au diable ces pâtés maudits! Ils me suivront en paradis, Et par delà, Dieu me pardonne!

Le maître accourt soudain au bruit; Et, prenant sa part du déduit: Mon ami, dit-il, je m'étonue Que d'un mets si plein de bonté Vous soyez sitôt dégoûté. Ne vons ai-je pas oui dire Que c'étoit votre grand ragoût? Il faut qu'en peu de temps, beau sire, Vous ayez bien changé de goût. Qu'ai-je fait qui fût plus étrange? Vous me blâmez lorsque je change Un mets que vous croyez friand, Et vous en faites tout autant! Mon doux ami, je vous apprends Que ce n'est pas une sottise, En fait de certains appetits, De changer son pain blanc en bis: Diversité, c'est ma devise.

Quand le maître eut ainsi parlé, Le valet fut tout consolé Non que ce dernier n'eût à dire Quelque chose encor la-dessus: Car après tout, doit-il suffire D'alléguer son plaisir sans plus? l'aime le change. A la bonne heure! On vous l'accorde; mais gagnez, S'il se pent, les intéressés Cette voie est bien la meilleure : Suivez-la donc. A dire vrai Je crois que l'amateur du change De ce conseil tenta l'essai. On dit qu'il parloit comme un ange, De mots dorés usant toujours. Mots dorés font tout en amours, , C'est une maxime constante. Chacun sait quelle est mon entente: J'ai rebattu cent et cent fois Ceci dans cent et cent endroits : Mais la chose est si nécessaire Que je ne puis jamais m'en taire, Et redirai jusques au bout : Mots dorés en amour font tout. Ils persuadent la donzelle, Son petit chien, sa demoiselle, Son époux quelquesois aussi. C'est le seul qu'il falloit ici Persuader: il n'avoit l'ame Sourde à cette éloquence; et, dame! Les orateurs du temps jadis N'en ont de telle en leurs écrits. Notre jaloux devint commode: Même on dit qu'il suivit la mode De son maître, et toujours depuis Changea d'objets en ses déduits. Il n'étoit bruit que d'aventures Du chrétien et de créatures. Les plus nouvelles sans manquer Etoient pour lui les plus gentilles : Par où le drôle en put croquer Il en croqua; femmes et filles, Nymphes, grisettes, ce qu'il put. Toutes étoient de bonne prise; Et sur ce point, tant qu'il vécut, Diversité fut sa devise.

#### XIII. LES LUNETTES.

l'avois juré de laisser là les nonnes : Car, que toujours on voie en mes écrits Même sujet et semblables personnes, Cela pourroit fatiguer les esprits. Ma muse met guimpe sur le tapis;
Et puis quoi? guimpe, et puis guimpe sans cesse;
Brcf, toujours guimpe, et guimpe sous la presse.
C'est un peu trop. Je veux que les nonnains
Fassent les tours en amour les plus fins;
Si ne faut-il pour cela qu'on épuise
Tout le sujet. Le moyen? c'est un fait
Par trop fréquent; je n'aurois jamais fait:
Il n'est greffier dont la plume y suffise.
Si j'y tâchois, on pourroit soupçonner
Que quelque cas m'y feroit retourner,
Tant sur ce point mes vers font de rechutes.
Toujours souvient à Robin de ses flûtes.
Or apportons à cela quelque fin;
Je le prétends, cette tâche ici faite.

Jadis s'étoit introduit un blondin Chez des nonnains, à titre de fillette. Il n'avoit pas quinze ans que tout ne fût; Dont le galant passa pour sœur Colette, Auparavant que la barbe lui crût. Cet entre-temps ne fut sans fruit : le sire L'employa bien; Agnès en profita. Las! quel profit! j'eusse mieux fait de dire Qu'à sœur Aguès malheur en arriva. Il lui fallut élargir sa ceinture, Puis mettre au jour petite créature Qui ressembloit comme deux gouttes d'eau, Ce dit l'histoire, à la sœnr jouvenceau. Voilà scandale et bruit dans l'abbaye : D'où cet enfant est-il plu? comme a-t-on, Disoient les sœurs en riant, je vous prie, Trouvé céans ce petit champignon? Si ne s'est-il après tout fait lui-même. La prieure est en un courroux extrême : Avoir ainsi souillé cette maison ! Bientôt on mit l'accouchée en prison; Puis il fallut faire enquête du père. Comment est-il entré? comment sorti? Les murs sont hauts, antique la tourière, Double la grille, et le tour très petit. Seroit-ce point quelque garçon en fille? Dit la prieure, et parmi nos brebis N'aurions-nous point, sous de trompeurs liabits, Un jenne loup? Sus, qu'on se déshabille; Je veux savoir la vérité du cas. Qui fut bien pris? ce fut la feinte ouaille: Plus son esprit à songer se travaille, Moins il espère échapper d'un tel pas. Nécessité, mère de stratagème, Lui fit... Hé bien? lui fit en ce moment Lier... Hé quoi? Foin! je suis court moi-même: Où prendre un mot qui dise honnêtement Ce que lia le père de l'enfant? Comment trouver un détour suffisant Pour cet endroit? Vous avez oui dire Qu'au temps jadis le genre humain avoit Fenetre au corps, de sorte qu'on pouvoit Dans le dedans tout à son aise lire : Chose commode aux médecins d'alors. Mais si d'avoir une fenêtre au corps Étoit utile, une au cœur au contraire Ne l'étoit pas, dans les femmes surtout; Car le moyen qu'on pût venir à bout De rien cacher? Notre commune mère, Dame nature, y pourvut sagement Par deux lacets de pareille mesure. L'homme et la femme curent également,

De quoi fermer une telle ouverture. La femme fut lacée un peu trop dru: Ce fut sa faute; elle-même en fut cause, N'étant jamais à son gré trop bien close. L'homme au rebours; et le bout du tissu Rendit en lui la nature perplexe. Bref, le lacet à l'un et l'autre sexe Ne put cadrer, et se trouva, dit-on, Aux femmes court, aux hommes un peu long. Il est facile à présent qu'on devine Ce que lia notre jeune imprudent : C'est ce surplus, ce reste de machine, Bout de lacet aux hommes excédant. D'un brin de fil il l'attacha de sorte Que tout sembloit aussi plat qu'aux nonnains: Mais, fil ou soie, il n'est bride assez forte Pour contenir ce que bientôt je crains Qui ne s'échappe. Amenez-moi des saints; Amenez-moi, si vous voulez, des anges; Je les tiendrai créatures étranges, Si vingt nonnains, telles qu'on les vit lors, Ne font trouver à leur esprit un corps: l'entends nonnains ayant tons les trésors De ces trois sœurs dont la fille de l'onde Se fait servir; chiches et fiers appas Que le soleil ne voit qu'au nouveau monde; Car celui-ci ue les lui montre pas. La prieure a sur son nez des lunettes, Pour ne juger du cas légèrement. Tout à l'entour sont debout vingt nonnettes, En un habit que vraisemblablement N'avoient pas fait les tailleurs du couvent. Figurez-vous la question qu'au sire On donna lors : besoin n'est de le dire. Touffes de lis, proportion du corps, Secrets appas, embonpoint et peau fine, Fermes tétons et semblables ressorts, Eurent bientôt fait jouer la machine : Elle échappa, rompit le fil d'un coup, Comme un coursier qui romproit son licou, Et sauta droit au nez de la prieure, Faisaut voler lunettes tout à l'heure Jusqu'au plancher. Il s'en fallut bien peu Que l'on ne vit tomber la lunetière. Elle ne prit cet accident en jeu.

L'on tint chapitre, et sur cette matière Fut raisonné long-temps dans le logis. Le jeune loup fut aux vieilles brebis Livré d'abord. Elles vous l'empoignèrent, A certain arbre en leur cour l'attachèrent, Ayant le nez devers l'arbre tourné, Le dos à l'air avec toute la suite. Et cependant que la troupe maudite Songe comment il sera guerdonné, Que l'une va prendre dans les cuisines Tous les balais, et que l'autre s'en court A l'arsenal où sont les disciplines; Qu'une troisième enferme à double tour Les sœurs qui sont jeunes et pitoyables; Bref, que le sort, ami du marjolet, Ecarte ainsi toutes les détestables; Vient un meunier monté sur sou mulet, Garçon carré, garçon couru des filles, Bon compagnon, et beau joneur de quilles. Oh, oh! dit-il, qu'est-ce la que je voi? Le plaisant saint! Jeune homme, je te prie, Qui t'a mis là? sont-ce ces sœurs? dis-moi: Qu'il le fût onc; il défioit les gens. Au demeurant il étoit fort sensible A l'intérêt, aimoit fort les présents. Son concurrent n'avoit encor su dire Le moindre mot à l'objet de ses vœux: On ignoroit, ce lui sembloit, ses feux, Et le surplus de l'amoureux martyre Car c'est toujours une même chanson). Si l'on l'ent su, qu'ent-on fait? Que fait-on? Jà n'est besoin qu'au lecteur je le die. Pour revenir à notre pauvre amant, Il n'avoit su dire un mot seulement Au médecin touchant sa maladie. Or le voilà qui tourmente sa vie, Qui va, qui vient, qui court, qui perd ses pas: Point de senêtre et point de jalousie Ne lui permet d'entrevoir les appas Ni d'entr'ouïr la voix de sa maîtresse. Il ne fut one semblable forteresse. Si faudra-t-il qu'elle y vienne pourtant. Voici comment s'y prit notre assiégeant. Je pense avoir déjà dit, ce me semble, Qu'Aldobrandin homme à présents étoit; Non qu'il en fit, mais il en recevoit. Le Magnifique avoit un cheval d'amble, Beau, bien taillé, dont il faisoit grand cas: Il l'appeloit, à cause de son pas, La haquenée. Aldobrandin le loue; Ce fut assez; notre amant proposa De le troquer. L'époux s'en excusa: Non pas, dit-il, que je ne vous avoue Qu'il me plait fort; mais à de tels marchés Je perds toujours. Alors le Magnifique, Qui voit le but de cette politique, Reprit : Hé bien, faisons mieux : ne troquez; Mais, pour le prix du cheval, permettez Que, vous présent, j'entretienne madame: C'est un désir curieux qui m'a pris. Encor faut-il que vos meilleurs amis Sachent un peu ce qu'elle a dedans l'ame. Je vous demande un quart d'heure sans plus. Aldobrandin l'arrétant là-dessus : J'en suis d'avis! je livrerai ma semme! Ma foi, mon cher, gardez votre cheval... Quoi! vous présent?... Moi présent... Et quel mal Encore un coup peut-il, en la présence D'un mari fin comme vous, arriver? Aldobrandin commence d'y rêver; Et raisonnant en soi : Quelle apparence Qu'il en mévienne, en effet, moi présent? C'est marché sûr; il est fol à son dam. Que prétend-il? Pour plus grande assurance, Sans qu'il le sache, il faut faire défense A ma moitié de répondre au galant. Sus, dit l'époux, j'y consens. La distance De vous à nous, poursuivit notre amant, Sera réglée, afin qu'aucunement Vous n'entendiez. Il y consent encore; Puis va querir sa femme en ce moment. Quand l'autre voit celle-là qu'il adore, Il se croit être en un enchantement Les saluts faits, en un coin de la salle Ils se vont seoir. Notre galant n'étale Un long narré, mais vient d'abord au fait. Je n'ai le lieu ni le temps à souhait, Commença-t-il; puis je tiens inutile De tant tourner; il n'est que d'aller droit. Partant ,madame, en un mot comme en mille,

Votre beauté jusqu'au vif m'a touché. Penseriez-vous que ce fût un péché Que d'y répondre? Ah! je vous crois, madame, De trop bon sens. Si j'avois le loisir, Je ferois voir par les formes ma flamme, Et vous dirois de cet ardent désir Tout le menu; mais que je brûle, meure, Et m'en tourmente, et me dise aux abois. Tout ce chemin que l'on fait en six mois, Il me convient le faire en un quart d'heure, Et plus encor; car ce n'est pas là tout; Froid est l'amant qui ne va jusqu'au bout, Et par sottise en si beau train demeure, Vons vous taisez! pas un mot! Qu'est-ce là? Renvoirez-vous de la sorte un pauvre homme? Le ciel vous fit, il est vrai, ce qu'on nomme Divinité; mais faut-il pour cela Ne point répondre alors que l'on vous prie? Je vois, je vois; c'est une tricherie De votre époux : il m'a joué ce trait, Et ne prétend qu'aucune repartie Soit du marché: mais j'y sais un secret; Rien n'y fera, pour le sûr, sa défense. Je saurai bien me répondre pour vous : Puis ce coin d'œil, par son langage doux, Rompt à mon sens quelque peu le silence : J'y lis ceci : Ne croyez pas, monsieur, Que la nature ait composé mon cœur De marbre dur. Vos fréquentes passades, Joutes, tournois, devises, sérénades, M'ont avant vous déclaré votre amour. Bien loin qu'il m'ait en nul point offensée, Je vous dirai que dès le premier jour J'y répondis, et me sentis blessée Du même trait. Mais que nous sert ceci?... ---Ce qu'il nous sert? je m'en vais vous le dire : Étant d'accord, il faut cette nuit-ci Goûter le fruit de ce commun martyre, De votre époux nous venger et nous rire, Bref le payer du soin qu'il prend ici : De ces fruits-là le dernier n'est le pire. Votre jardin viendra comme de cire : Descendez-y; ne doutez du succès. Votre mari ne se tiendra jamais Qu'à sa maison des champs, je vous l'assure, Tantôt il n'aille éprouver sa monture. Vos douagnas en leur premier sommeil, Vous descendrez, sans nul autre appareil Que de jeter une robe fourrée Sur votre dos, et viendrez au jardin. De mon côté l'échelle est préparée; Je monterai par la cour du voisin Je l'ai gagné; la rue est trop publique. Ne craignez rien .... - Ah! mon cher Magnifique, Que je vous aime, et que je vous sais gré De ce dessein! Venez, je descendrai... C'est vous qui parle. Eh! plût au ciel, madame, Qu'on osât vous embrasser les genoux!.... Mon Magnifique, à tautôt; votre flamme Ne craindra point les regards d'un jaloux. L'amant la quitte, et seint d'être en courroux; Puis, tout grondant : Vous me la donnez bonne, Aldobrandin! je n'entendois cela. Autant vaudroit n'être avecque personne Que d'être avec madame que voilà Si vous trouvez chevaux à ce prix là, Vous les devez prendre, sur ma parole. Le mien hennit du moins; mais cette idole

Est proprement un fort joli poisson. Or sus, j'en tiens; ce m'est une leçou. Quiconque veut le reste du quart d'heure N'a qu'à parler; j'en ferai juste prix. Aldobrandin rit si fort qu'il en pleure. Ces jeunes gens, dit-il, en leurs esprits Mettent toujours quelque haute entreprise. Notre féal, vous lâchez trop tôt prise; Avec le temps on en viendroit à bout. J'y tiendrai l'œil : car ce n'est pas là tout ; Nous y savons encor quelque rubrique: Et cependant, monsieur le Magnifique, La haquenée est nettement à nous : Plus ne fera de dépense chez vous. Dès aujourd'hui, qu'il ne vous en déplaise, Vous me verrez dessus fort à mon aise Dans le chemin de ma maison des champs.

Il n'v manqua sur le soir; et nos gens Au rendez-vous tout aussi peu manquèrent. Dire comment les choses s'y passèrent, C'est un détail trop long; lecteur prudent, Je m'en remets à ton bon jugement : La dame étoit jeune, fringante et belle, L'amant bien fait, et tous deux fort épris. Trois rendez-vous coup sur coup furent pris: Moins n'en valoit si gentille femelle. Aucun péril, nul mauvais accident, Bons dormitifs en or comme en argent Aux douagnas, et bonne sentinelle. Un pavillon vers le bont du jardin Vint à propos : messire Aldobrandin Ne l'avoit fait bâtir pour cet usage. Conclusion, qu'il prit en cocuage Tous ses degrés : un seul ne lui manqua, Tant sut jouer son jeu la haquenée! Content ne fut d'une seule journée Pour l'éprouver; aux champs il demeura Trois jours entiers, sans doute ni scrupule. J'en connois bien qui ne sont si chanceux; Car ils ont femme, et n'ont cheval ni mule, Sachant de plus tout ce qu'on fait chez eux.

#### XVII. LE TABLEAU.

On m'engage à conter d'une manière honnête Le sujet d'un de ces tableaux Sur lesquels on met des rideaux; Il me faut tirer de ma tête Nombre de traits nouveaux, piquants et délicats,

Qui disent et ne disent pas, Et qui soient entendus sans notes Des Agnès même les plus sottes.

Ce n'est pas coucher gros; ces extrêmes Agnès Sont oiseaux qu'on ne vit jamais. Toute matrone sage, à ce que dit Catulle, Regarde voloutiers le gigantesque don Fait au fruit de Vénus par la main de Junon : A ce plaisant objet si quelqu'une recule,

Cette quelqu'une dissimule. Ce principe posé, pourquoi plus de scrupule, Pourquoi moins de licence aux oreilles qu'aux yeux? Puisqu'on le veut ainsi, je ferai de mon mieux: Nuls traits à découvert n'auront ici de place; Tout y sera voilé, mais de gaze, et si bien

Que je crois qu'on n'en perdra rien.

Qui pense finement et s'exprime avec grace Fait tout passer : car tout passe; Je l'ai cent fois éprouvé: Quand le mot est bien trouvé. Le sexe, en sa faveur, à la chose pardonne : Ce n'est plus elle alors, c'est elle encor pourtant;

Vous ne faites rougir personne, Et tout le monde vous entend.

J'ai hesoin aujourd'hui de cet art important. Pourquoi? me dira-t-on, puisque sur ces merveilles Le sexe porte l'œil sans toutes ces façons. Je réponds à cela : Chastes sont ses oreilles,

Encor que les yeux soient fripons. Je veux, quoi qu'il en soit, expliquer à des belles Cette chaise rompue, et ce rustre tombé. Muses, venez m'aider; mais vous êtes pucelles, Au joli jeu d'amour ne sachant A ni B. Muses, ne bougez douc; seulement par bonté Dites au dieu des vers que dans mon entreprise

Il est bon qu'il me favorise, Et de mes mots fasse le choix Ou je dirai quelque sottise Qui me fera donner du busque sur les doigts. C'est assez raisonner; venons à la peinture : Elle contient une aventure Arrivée aux pays d'Amours.

Jadis la ville de Cythère Avoit en l'un de ses faubourgs Un monastère:

Vénus en fit un séminaire : Il étoit de nonnains, et je puis dire ainsi Qu'il étoit de galants aussi.

En ce lieu hantoient d'ordinaire Gens de cour, gens de ville, et sacrificateurs, Et docteurs.

Et bacheliers surtout. Un de ce dernier ordre Passoit dans la maison pour être des amis. Propre, toujours rasé, bien disant, et beau fils, Sur son chapeau luisant, sur son rabat bien mis,

La médisance n'eût su mordre. Ce qu'il avoit de plus charmant, C'est que deux des nonnains alternativement En tiroient maint et maint service. L'une n'avoit quitté les atours de novice

Que depuis quelques mois; l'autre encor les portoit. La moins jeune à peine comptoit Un an entier par-dessus seize: Age propre à soutenir thèse, Thèse d'amour : le bachelier Leur avoit rendu familier Chaque point de cette science, Et le tout par expérience.

Une assignation pleine d'impatience Fut un jour par les sœurs donnée à cet amant; Et, pour rendre complet le divertissement, Bacchus avec Cérès, de qui la compagnie

Met Vénus en train bien souvent, Devoient être, ce coup, de la cérémonie. Propreté toucha seule aux apprêts du régal ; Elle sut s'en tirer avec beaucoup de grace : Tout passa par ses mains, et le vin, et la glace, Et les carafes de cristal;

On s'y seroit miré. Flore à l'halcine d'ambre Sema de fleurs toute la chambre : Elle en fit un jardin. Sur le linge, ces fleurs Formoient des lacs d'amour, et le chiffre des sœurs.

Leurs cloitrières excellences

Aimoient fort ces magnificences: C'est un plaisir de nonne. Au reste, leur beauté Aiguisoit l'appétit aussi de son côté.

Mille secrètes circonstances, De leurs corps polis et charmants Augmentoient l'ardeur des amants. Leur taille étoit presque semblable;

Blancheur, délicatesse, embonpoint raisonnable, Fermeté; tout charmoit, tout étoit fait au tour;

En mille endroits nichoit l'Amour. Sous une guimpe, un voile, et sous un scapulaire, Sous ceci, sous cela que voit peu l'œil du jour, Si celui du galant ne l'appelle au mystère.

A ces sœurs l'enfant de Cythère Mille fois le jour s'en venoit Les bras ouverts, et les prenoit L'une après l'autre pour sa mère.

Tel ce couple attendoit le bachelier trop lent; Et de lui, tout en l'attendant,

Elles disoient du mal, puis du bien; puis les belles Imputoient son retardement

A quelques amitiés nouvelles.

Qui peut le retenir? disoit l'une; est-ce amour? Est-ce affaire? est-ce maladie?

Qu'il y revienne de sa vie! Disoit l'autre ; il aura son tour.

Tandis qu'elles cherchoient là-dessous du mystère,

Passe un Mazet portant à la dépositaire

Certain fardeau peu nécessaire : Ce n'étoit qu'un prétexte; et, selon qu'on m'a dit, Cette dépositaire, ayant grand appétit, Faisoit sa portion des talents de ce rustre

Tenu, dans tels repas, pour un traiteur illustre. Le coquin, lourd d'ailleurs, et de très court esprit, A la cellule se méprit :

Il alla chez les attendantes

Frapper avec ses mains pesantes. On ouvre; on est surpris. On le maudit d'abord,

Puis on voit que c'est un trésor. Les nonnains s'éclatent de rire. Toutes deux commencent à dire

Comme si toutes deux s'étoient donné le mot:

Servons-nous de ce maître sot : Il vaut bien l'autre; que t'en semble?

La professe ajouta : C'est tres bien avisé. Qu'attendions-nous ici? Qu'il nous fût débité [semble. De beaux discours? Non, non, ni rien qui leur res-Ce pitaud doit valoir, pour le point souhaité,

Bachelier et docteur ensemble. Elle en jugeoit très bien : la taille du garçon,

Sa simplicité, sa façon,

Et le peu d'intérêt qu'en tout il sembloit prendre,

Faisoient de lui beaucoup attendre. C'étoit l'homme d'Ésope ; il ne songeoit à rien ;

Mais il buvoit et mangeoit bien; Et, si Xanthus l'eut laissé faire, Il auroit poussé loin l'affaire. Ainsi, bientôt apprivoisé,

Il se trouva tout disposé Pour exécuter sans remise

Les ordres des nonnains, les servant à leur guise Dans son office de Mazet,

Dont il lui fut donné par les sœurs un brevet.

Ici la peinture commence : Nous voilà parvenus au point. Dieu des vers, ne me quitte point. J'ai recours à ton assistance.

Dis-moi pourquoi ce rustre assis, Sans peine de sa part, et très fort à son aise, Laisse le soin de tout aux amoureux soucis

De sœur Claude et de sœur Thérèse. N'auroit-il pas mieux fait de leur donner la chaise?

Il me semble déjà que je vois Apollon Qui me dit : Tout beau! ces matières A fond ne s'examinent guères.

J'entends; et l'Amour est un étrange garçon;

J'ai tort d'ériger un fripon En maître de cérémonies. Dès qu'il entre en une maison,

Règles et lois en sont bannies; Sa fantaisie est sa raison.

Le voilà qui rompt tout; c'est assez sa coutume: Ses jeux sont violents. A terre on vit bientôt Le galant cathédral. Ou soit par le défaut De la chaise un peu foible, on soit que du pitant

Le corps ne fût pas fait de plume Ou soit que sœur Thérèse eût chargé d'action Son discours véhément et plein d'émotion, On entendit craquer l'amoureuse tribune : Le rustre tombe à terre en cette occasion.

Ce premier point eut par fortune

Malheureuse conclusion.

Censeurs, n'approchez point d'ici votre œil profanc. Vous, gens de bien, voyez comme sœur Claude mit

Un tel incident à profit. Thérèse en ce malheur perdit la tramontane :

Claude la débusqua, s'emparant du timon. Thérèse, pire qu'un démon,

Tâche à la retirer, et se remettre au trône; Mais celle-ci n'est pas personne

A céder un poste si doux. Sœur Claude, prenez garde à vous; Thérèse en veut venir aux coups;

Elle a le poing levé. Qu'elle ait! C'est bien répondre; Quiconque est occupé comme vous, ne sent rien.

Je ne m'étonne pas que vous sachiez confondre Un petit mal dans un grand bien. Malgré la colère marquée

Sur le front de la débusquée,

Claude suit son chemin, le rustre aussi le sien : Thérèse est mal contente, et gronde. Les plaisirs de Vénus sont sources de débats;

Leur fureur n'a point de seconde : J'en prends à témoins les combats Qu'on vit sur la terre et sur l'onde, Lorsque Paris à Ménélas Ota la merveille du monde. Quoique Bellone ait part ici,

J'y vois peu de corps de cuirasse: Dame Vénus se couvre ainsi

Quand elle entre en champ clos avec le dieu de Thrace; Cette armure a beaucoup de grace.

Belles, vous m'entendez; je n'en dirai pas plus:

L'habit de guerre de Vénus Est plein de choses admirables :

Les cyclopes aux membres nus

Forgent peu de harnois qui lui soient comparables; Celui du preux Achille auroit été plus beau, Si Vulcan eut dessus gravé notre tableau.

Or ai-je des nonnains mis en vers l'aventure, Mais non avec des traits dignes de l'action; Et comme celle-ci déchoit dans la peinture, La peinture déchoit dans ma description.

Les mots et les couleurs ne sont choses pareilles; Ni les yeux ne sont les oreilles.

J'ai laissé long-temps au filet Sœur Thérèse la détrônée: Elle eut son tour; notre Mazet Partagea si bien sa journée Que chacun fut content. L'histoire finit là: Du festin pas un mot. Je veux croire, et pour cause, Que l'on but et que l'on mangea; Ce fut l'intermède et la pause. Enfin tout alla bien, hormis qu'en bonne foi L'heure du rendez-vous m'embarrasse. Et pourquoi? Si l'amant ne vint pas, sœur Claude et sœur Thérèse Eurent à tout le moins de quoi se consoler: S'il vint, on sut cacher le lourdaud et la chaise; L'amant trouva bientôt encore à qui parler.

FIN DU LIVRE QUATRIÈME.



# LIVRE CINQUIÈME.

.....

### I. LA CLOCHETTE.

Oh! combien l'homme est inconstant, divers, Foible, léger, tenant mal sa parole! l'avois juré, même en assez beaux vers, De renoncer à tout conte frivole:
Et quand juré? c'est ce qui me confond; Depuis deux jours j'ai fait cette promesse. Puis fiez-vous à rimeur qu' répond D'un seul moment. Dieu ne fit la sagesse Pour les cerveaux qui hantent les neuf Sœurs: Trop bien ont-ils quelque art qui vous peut plaire, Quelque jargon plein d'assez de douceurs; Mais d'être sûrs, ce n'est là leur affaire.

Si me faut-il trouver, n'en fût-il point, Tempérament pour accorder ce point; Et, supposé que quant à la matière J'eusse failli, du moins pourrois-je pas Le réparer par la forme, en tout cas? Voyons ceci. Vous saurez que naguere Dans la Touraine un jeune bachelier... (Interpretez ce mot à votre guise : L'usage en fut autrefois familier Pour dire ceux qui n'ont la barbe grise; Ores ce sont suppôts de sainte église.) Le nôtre soit sans plus un jouvenceau Qui dans les prés, sur le bord d'un ruisseau,... Vous cajoloit la jeune bachelette Aux blanches dents, aux pieds nus, au corps gent, Pendant qu'lo portant une clochette Aux environs alloit l'herbe mangeant. Notre galant vous lorgne une fillette De celles-la que je viens d'exprimer. Le malheur fut qu'elle étoit trop jeunette, Et d'age encor incapable d'aimer.

Non qu'à treize ans on y soit inhabile; Même les lois ont avancé ce temps : Les lois songeoient aux personnes de ville, Bien que l'amour semble né pour les champs. Le bachelier déploya sa science. Ce fut en vain : le peu d'expérience, L'humeur farouche, ou bien l'aversion, Ou tous les trois, firent que la bergère, Pour qui l'amour étoit langue étrangère. Répondit mal à tant de passion. Que sit l'amant? Croyant tout artifice Libre en amours, sur le coi de la nuit Le compagnon détourne une génisse De ce bétail par la fille conduit. Le demeurant non compté par la belle (Jeunesse n'a les soins qui sont requis) Prit aussitôt le chemin du logis. Sa mère, étant moins oublieuse qu'elle. Vit qu'il manquoit une pièce au troupeau. Dieu sait la vie! elle tance Isabeau; Vous la renvoie; et la jeune pucelle S'en va pleurant, et demande aux échos Si pas un d'eux ne sait nulle nouvelle De celle-là dont le drôle à propos Avoit d'abord étoupé la clochette : Puis il la prit; puis, la faisant sonner, Il se fit suivre; et tant, que la fillette Au fond d'un bois se laissa détourner. Jugez; lecteur, quelle fut sa surprise Quand elle ouit la voix de son amant. Belle, dit-il, toute chose est permise Pour se tirer de l'amoureux tourment. A ce discours la fille tout en transe Remplit de cris ces lieux peu fréquentés. Nul n'accourut. O belles! évitez Le fond des bois et leur vaste silence.

### II. LE FLEUVE SCAMANDRE.

Me voilà prêt à conter de plus belle; Amour le veut, et rit de mon serment : Hommes et dieux, tout est sous sa tutelle, Tout obéit, tout cède à cet enfant. J'ai désormais besoin, en le chantant, De traits moins forts et déguisant la chose; Car, après tout, je ne veux être cause D'aucun abus; que plutôt mes écrits Manquent de sel, et ne soient d'aucun prix. Si dans ces vers j'introduis et je chante Certain trompeur et certaine innocente, C'est dans la vue et dans l'intention Ou'on se méfie en telle occasion. J'ouvre l'esprit, et rends le sexe habile A se garder de ces piéges divers. Sotte ignorance en fait trébucher mille, Contre une seule à qui nuiroient mes vers.

J'ai lu qu'un orateur estimé dans la Grèce,
Des beaux arts autrefois souveraine maîtresse,
Banni de son pays, voulut voir le séjour
Où subsistoient encor les ruines de Troie;
Cimon, son camarade, eut sa part de la joie.
Du débris d'Ilion s'étoit construit un bourg
Noble par ses malheurs: là Priam et sa cour
N'étoient plus que des noms dont le temps fait sa
Ilion, ton nom seul a des charmes pour moi; [proie.
Lieu fécond en sujets propres à notre emploi,
Ne verrai-je jamais rien de toi, ni la place
De ces murs élevés et détruits par des dieux,
Ni ces champs où couroient la Furcur et l'Audace,
Ni des temps fabuleux enfin la moindre trace
Qui pût me présenter l'image de ces lieux?

Pour revenir au fait, et ne point trop m'étendre, Cimon, le héros de ces vers,

Se promenoit près du Scamandre.
Une jeune ingénue en ce lieu se vient rendre,
Et goûter la fraicheur sur ces bords toujours verts.
Son voile au gré des vents va flottant dans les airs;
Sa parure est sans art; elle a l'air de bergère,
Une beauté naïve, une taille légère.
Cimon en est surpris, et croit que sur ces bords
Vénus vient étaler ses plus rares trésors.
Un antre étoit auprès : l'innocente pucelle
Sans soupeon y descend, aussi simple que belle.
Le chaud, la solitude, et quelque dieu malin,
L'invitèrent d'abord à prendre un demi-bain.
Notre banni se cache; il contemple, il admire;

Il ne sait quels charmes élire ; Il dévore des yeux et du cœur cent heautés. Comme on étoit rempli de ces divinités

Que la fable a dans son empire, Il songe à profiter de l'erreur de ces temps; Prend l'air d'un dieu des eaux, mouille ses vétements. Se couronne de joncs et d'herbe dégouttante, Puis invoque Mercure et le dieu des amants. Contre tant de trompeurs qu'eût fait une innocente? La belle enfin découvre un pied dont la blancheur Auroit fait honte à Galatée;

Puis le plonge en l'onde argentée, Et regarde ses lis, non sans quelque pudeur. Pendant qu'à cet objet sa vue est arrêtée, Cimon approche d'elle; elle court se cacher Dans le plus profond du rocher.
Je suis, dit-il, le dieu qui commande à cette onde;
Soyez-en la déesse, et régnez avec moi:
Peu de fieuves pourroient dans leur grotte profonde
Partager avec vous un aussi digne emploi.
Mon cristal est très pur; mon cœur l'est davantage:
Je couvrirai pour vous de fleurs tout ce rivage:
Trop heureux si vos pas le daignent honorer,
Et qu'au fond de mes eaux vous daigniez vous mirer!

Je rendrai toutes vos compagnes
Nymphes aussi, soit aux montagnes,
Soit aux eaux, soit aux bois; car j'étends mon pouvoir.
Sur tout ce que votre œil à la roade peut voir.
L'éloquence du dien, la peur de lui déplaire,
Malgré quelque pudeur qui gâtoit le mystère,

Conclurent tout en peu de temps. La superstition cause mille accidents. On dit même qu'Amour intervint à l'affaire. Tout fier de ce succès, le banni dit adieu.

Revenez, dit-il, en ce lieu; Vous garderez que l'on ne sache Un hymen qu'il faut que je cache: Nous le déclarerons quand j'en aurai parlé Au conseil qui sera dans l'Olympe assemblé.

La nouvelle déesse à ces mots se retire; Contente? Amour le sait. Un mois se passe, et deux, Sans que pas un du bourg s'aperçât de leurs jeux. O mortels! est-il dit qu'à force d'être heureux Vous ne le soyez plus? Le banni, sans rien dire, Ne va plus visiter cet antre si souvent.

Une noce enfin arrivant, Tons, pour la voir passer, sous l'orme se vont rendre. La belle aperçoit l'homme, et crie en ce moment:

Ah! voilà le fleuve Scamandre!
On s'étonne, on la presse; elle dit bonnement
Que son hymen se va conclure an firmament.
On en rit; car que faire? Aucuns, à coups de pierre
Poursuivirent le dieu, qui s'enfuit à graud'erre;
D'autres rirent sans plus. Je crois qu'en ce temps-ci
L'on feroit au Scamandre un très méchant parti.

En ce temps-là semblables crimes S'excusoient aisément : tous temps, toutes maximes. L'épouse du Scamandre en fut quitte à la fin

Pour quelques traits de raillerie:
Même un de ses amants l'en trouva plus jolie.
C'est un goût: il s'offrit à lui donner la main.
Les dieux ne gâtent rieu: puis, quand ils seroient
Qu'une fille en valût un peu moins; dotez-la, [cause

Vous trouverez qui la prendra: L'argent répare toute chose.

# III. LA CONFIDENTE SANS LE SAVOIR

OU LE STRATAGÈME.

Je ne connois rhéteur ni maître ès arts
Tel que l'Amour; il excelle en bien dire:
Ses arguments, ce sont de doux regards,
De tendres pleurs, un gracieux sourire.
La guerre aussi s'exerce en son empire:
Tantôt il met aux champs ses étendards;
Tantôt, couvrant sa marche et ses finesses,
Il prend des cœurs entourés de remparts.
Je le soutiens: posez deux forteresses;
Qu'il en batte une, une autre le dieu Mars;

Que celui-ci fasse agir tout un monde, Qu'il soit armé, qu'il ne lui manque rien; Devant son fort je veux qu'il se morfonde; Amonr tout nu fera rendre le sien; C'est l'inventeur des tours et stratagèmes. Pen vais dire un de mes plus favoris: l'en ai bien lu, j'en vois pratiquer mêmes, Et d'assez bons, qui ne sont rien au prix.

La jeune Aminte, à Géronte donnée, Méritoit mieux qu'un si triste hyménée: Elle avoit pris en cet homme un époux Mal gracieux, incommode et jaloux. Il étoit vieux; elle, à peine en cet âge Où, quand un cœur n'a point encore aimé, D'un doux objet il est bientôt charmé. Celui d'Aminte ayant sur son passage Trouvé Cléon, beau, bien fait, jeune et sage, Il s'acquitta de ce premier tribut, Trop bien peut-être, et mieux qu'il ne fallut: Non toutefois que la belle n'oppose Devoir et tout à ce doux sentiment; Mais lorsque Amour prend le fatal moment, Devoir et tout, et rien, c'est même chose. Le but d'Aminte en cette passion Étoit, sans plus, la consolation D'un entretien sans crime, où la pauvrette Versat ses soins en une ame discrète. Je croirois bien qu'ainsi l'on le prétend; Mais l'appétit vient toujours en mangeant : Le plus sûr est ne se point mettre à table. Aminte croit rendre Cléon traitable : Pauvre ignorante! elle songe au moyen De l'engager à ce simple entretien De lui laisser entrevoir quelque estime, Quelque amitié, quelque chose de plus, Sans y mêler rien que de légitime : Plutôt la mort empêchât tel abus! Le point étoit d'entamer cette affaire. Les lettres sont un étrange mystère; Il en provient maint et maint accident; Le meilleur est quelque sur confident. Où le trouver? Géronte est homme à craindre. J'ai dit tantôt qu'Amour savoit atteindre A ses desseins d'une ou d'autre façon; Ceci me sert de preuve et de leçon.

Cléon avoit une vieille parente, Sévère et prude, et qui s'attribuoit Autorité sur lui de gouvernante. Madame Alis (ainsi l'on appeloit) Par un beau jour eut de la jeune Aminte Ce compliment, ou plutôt cette plainte: Je ne sais pas pourquoi votre parent, Qui m'est et fut toujours indifférent, Et le sera tout le temps de ma vie, A de m'aimer conçu la fantaisie. Sous ma fenêtre il passe incessamment; Je ne saurois faire un pas seulement Que je ne l'aie aussitôt à mes trousses; Lettres, billets pleins de paroles douces, Me sont donnés par une dont le nom Vous est connu : je le tais, pour raison. Faites cesser, pour Dien! cette poursuite: Elle n'aura qu'une mauvaise suite: Mon mari peut prendre feu la-dessus. Quant à Cléon, ses pas sont superflus: Dites-le-lui de ma part, je vous pric.

Madame Alis la loue, et lui promet De voir Cléon, de lui parler ai net Que de l'aimer il n'aura plus d'envie.

Cléon va voir Alis le lendemain:
Elle lui parle, et le pauvre homme nie
Avec serment qu'il cât un tel dessein.
Madame Alis l'appelle enfant du diable.
Tout vilain cas, dit-elle, est reniable;
Ces serments vains et peu dignes de foi
Mériteroient qu'on vous fit votre sauce.
Laissons cela: la chose est vraie ou fausse;
Mais fausse ou vraie, il faut, et croyez-moi,
Vous mettre bien dans la tête qu'Aminte
Est femme sage, honnête, et hors d'atteinte:
Renoncez-y. Je le puis aisément,
Reprit Cléon. Puis, au même moment,
Il va chez lui songer à cette affaire:
Bien ne lui peut débrouiller le mystère.

Trois jours n'étoient passés entièrement Que revoici chez Alis notre belle. Vous n'avez pas, madame, lui dit-elle, Encore vu, je pense, notre amant; De plus en plus sa poursuite s'augmente. Madame Alis s'emporte, se tourmente: Quel malheureux! Puis, l'autre la quittant, Elle le mande. Il vient tout à l'instant. Dire en quels mots Alis fit sa harangue, Il me faudroit une langue de fer; Et quand de fer j'aurois même la langue, Je n'y pourrois parvenir : tout l'enfer Fut employé dans cette réprimande. Alles, Satan; allez, vrai Lucifer, Maudit de Dieu. La fureur fut si grande, Que le pauvre homme, étourdi dès l'abord, Ne sut que dire. Avouer qu'il eut tort, C'étoit trahir par trop sa conscience. Il s'en retourne, il rumine, il repense, Il rève tant, qu'enfin il dit en soi : Si c'étoit la quelque ruse d'Aminte! Je trouve, bélas! mon devoir dans sa plainte. Elle me dit: O Cléon, aime-moi, Aime-moi donc, en disant que je l'aime. Je l'aime aussi, tant pour son stratagème Que pour ses traits. J'avoue, en bonne foi, Que mon esprit d'abord n'y voyoit goutte; Mais à présent je ne fais aucun doute: Aminte veut mon cœur assurément. Ah! si j'osois, dès ce même moment Je l'irois voir; et, plein de confiance, Je lui dirois quelle est la violence, Quel est le feu dont je me seus épris. Pourquoi n'oser? offense pour offense, L'amour vaut mieux encor que le mépris. Mais si l'époux m'attrapoit au logis ... Laissons-la faire, et laissons-nous conduire.

Trois autres jours n'étoient passés encor, Qu'Aminte va chez Alis, pour instruire Son cher Cléon du bonheur de son sort. Il faut, dit-elle, enfin que je déserte; Votre parent a résolu ma perte; Il me prétend avoir par des présents: Moi, des présents! c'est hien choisir sa femme. Tenez, voilà rubis et diamants; Voilà hien pis; c'est mon portrait, madame: Assurément, de mémoire on l'a fait,

Car mon époux a tout seul mon portrait. A mon lever, cette personne honnête Que vous savez, et dont je tais le nom, S'en est venue, et m'a laissé ce don. Votre parent mérite qu'à la tête On le lui jette, ct, s'il étoit ici... Je ne me sens presque pas de colère. Oyez le reste : îl m'a fait dire aussi Qu'il sait fort bien qu'aujourd'hui pour affaire Mon mari couche à sa maison des champs; Qu'incontinent qu'il croira que mes gens Seront couchés et dans leur premier somme, Il se rendra devers mon cabinet. Qu'espère-t-il? pour qui me prend cet homme? Un rendez-vous! est-il fol en effet? Sans que je crains de commettre Géronte, Je poserois tantôt un si bon guet, Qu'il seroit pris ainsi qu'au trébuchet, Ou s'enfuiroit avec sa courte honte. Ces mots finis, madame Aminte sort.

Une heure après, Cléon vint; et d'abord On lui jeta les joyaux et la boite: On l'auroit pris à la gorge au besoin. Hé bien, cela vous semble-t-il honnète? Mais ce n'est rien, vous allez bien plus loin. Alis dit lors, mot pour mot, ce qu'Aminte Venoit de dire en sa dernière plainte. Cléon se tint pour dûment averti. l'aimois, dit-il, il est vrai, cette belle; Mais, puisqu'il faut ne rien espérer d'elle, Je me retire, et prendrai ce parti. Vous ferez bien; c'est celui qu'il faut prendre, Lui dit Alis. Il ne le prit pourtant Trop bien. Minuit à grand' peine sonnant, Le compagnon sans faute se va rendre Devers l'endroit qu'Aminte avoit marqué. Le rendez-vous étoit bien expliqué; Ne doutez pas qu'il n'y fût sans escorte. La jeune Aminte attendoit à la porte: Un profond somme occupoit tous les yeux; Même ceux-là qui brillent dans les cieux Étoient voilés par une épaisse nue. Comme on avoit toute chose prévue, Il entre vite, et sans autre discours Ils vont.... ils vont au cabinet d'amours. Là le galant dès l'abord se récrie Comme la dame étoit jeune et jolie, Sur sa beauté; la bonté vint après; Et celle-ci suivit l'autre de près. Mais, dites-moi de grace, je vous prie, Qui vous a fait aviser de ce tour? Car jamais tel ne se fit en amour Sur les plus fins je prétends qu'il excelle, Et vous devez vous-même l'avouer. Elle rougit, et n'en fut que plus belle. Sur son esprit, sur ses traits, sur son zèle, Il la loua. Ne fit-il que louer?

#### IV. LE REMÈDE.

Si l'on se platt à l'image du vrai, Combien doit-on rechercher le vrai même! l'en fait souvent dans mes contes l'essai, Et vois toujours que sas force est extrême, Et qu'il attire à soi tous les esprits. Non qu'il ne faille en de pareils écrits Feindre les noms; le reste de l'affaire Se peut conter sans en rien déguiser : Mais, quant aux noms, il faut au moins les taire; Et c'est ainsi que je vais en user.

Près du Mans donc, pays de sapience, Gens pesant l'air, fine fleur de Normand, Une pucelle eut naguère un amant Frais, délicat, et beau par excellence, Jeune surtout; à peine son menton S'étoit vêtu de son premier coton. La fille étoit un parti d'importance; Charmes et dot, aucun point n'y manquoit; Tant et si bien, que chacun s'appliquoit A la gagner : tout le Mans y couroit Ce fut en vain; car le cœur de la fille Inclinoit trop pour notre jouvenceau: Les seuls parents, par'un esprit manceau, La destinoient pour une autre famille. Elle sit tant autour d'eux que l'amant, Bon gré, mal gré, je ne sais pas comment, Eut à la fin accès chez sa maîtresse. Leur indulgence, ou plutôt son adresse, Peut-être aussi son sang et sa noblesse, Les fit changer : que sais-je quoi? tout duit Aux gens heureux; car aux autres tout nuit. L'amant le fut : les parents de la belle Surent priser son mérite et son zèle. C'étoit la tout. Eh! que faut-il encor? Force comptant; les biens du siècle d'or Ne sont plus biens, ce n'est qu'une ombre vaine. O temps heureux! je prévois qu'avec peine Tu reviendras dans le pays du Maine! Ton innocence eût secondé l'ardeur De notre amant, et hâté cette affaire; Mais des parents l'ordinaire lenteur Fit que la belle, ayant fait dans son cœur Cet hyménée, acheva le mystère Selon les us de l'île de Cythère. Nos vieux romans, en leur style plaisant, Nomment cela PAROLES DE PRÉSENT. Nous y voyons pratiquer cet usage, Demi-amour, et demi-mariage Table d'attente, avant-goût de l'hymen. Amour n'y fit un trop long examen; Prêtre et parent tout ensemble, et notaire, Eu peu de jours il consomma l'affaire: L'esprit manceau n'ent point part à ce fait. Voilà notre homme heureux et satisfait, Passant les nuits avec son épousée. Dire comment, ce scroit chose aisée; Les doubles clefs, les brèches à l'enclos, Les menus dons qu'on fit à la soubrette, Rendoient l'époux jouissant en repos D'une faveur douce autant que secrète.

Avint pourtant que notre belle uu soir, En se plaignant, dit à sa gouvernante, Qui du secret n'étoit participante: Je me sens mal; n'y sauroit-on pourvoir? L'autre reprit: Il vous faut un remède; Demain matin nous en dirons deux mots. Minuit venu, l'époux mal à propos, Tout plein encor du feu qui le possède, Vient de sa part chercher soulagement; Car chacun sent ici-bas son tourment. On ne l'avoit averti de la chose. Il n'étoit pas sur les bords du sommeil Qui suit souvent l'amoureux appareil, Ou'incontinent l'aurore aux doigts de rose Ayant ouvert les portes d'orient, La gouvernante ouvrit tout en riant, Remède en main, les portes de la chambre: Par grand bonheur il s'en rencontra deux; Car la saison approchoit de septembre? Mois où le chaud et le froid sont douteux. La fille alors ne fut pas assez fine: Elle n'avoit qu'à tenir honne mine, Et faire entrer l'amant au fond des draps, Chose facile autant que naturelle. L'émotion lui tourna la cervelle; Elle se cache elle-même, et tout bas Dit en deux mots quel est son embarras. L'amant fut sage; il présenta pour elle Ce que Brunel à Marphise montra. La gouvernante ayant mis ses lunettes, Sur le galant son adresse éprouva; Du bain interne elle le régala, Puis dit adieu, puis après s'en alla. Dieu la conduise, et toutes celles-là Qui vont nuisant aux amitiés secrètes! Si tout ceci passoit pour des sornettes (Comme il se peut, je n'en voudrois jurer), On chercheroit de quoi me censurer. Les critiqueurs sont un peuple sévère : Ils me diront : Votre belle en sortit En fille sotte et n'ayant point d'esprit: Vous lui donnez un autre earactère: Cela nous rend suspecte cette affaire: Nous avons lien d'en douter; auquel cas Votre prologue ici ne convient pas. Je répondrai.... Mais que sert de répondre? C'est un procès qui n'auroit point de fin : Par cent raisons j'aurois beau les confondre; Cicéron même y perdroit son latin. Il me suffit de n'avoir en l'ouvrage Rien avancé qu'après des gens de foi: J'ai mes garants : que veut-on davantage? Chacun ne peut en dire autant que moi.

#### V. LES AVEUX INDISCRETS.

Paris sans pair n'avoit en son enceinte Rien dont les yeux semblassent si ravis Que de la belle, aimable et jeune Aminte, Fille à pourvoir, et des meilleurs partis. Sa mère encor la tenoit sous son aile; Son père avoit du comptant et du bien; Faites état qu'il ne lui manquoit rien. Le beau Damon s'étant piqué pour elle, Elle reçut les offres de son cœur: Il fit si bien l'esclave de la belle, Qu'il en devint le maître et le vainqueur, Bien entendu sous le nom d'hyménée; Pas no voudrois qu'on le crût autrement.

L'an révolu, ce couple si charmant, Toujours d'accord, de plus en plus s'aimant (Vous eussiez dit la première journée), Se promettoit la vigne de l'abbé, Lorsque Damon, sur ce propos tombé, Dit à sa femme: Un point trouble mon ame; Je suis épris d'une si douce flamme,

Que je voudrois n'avoir aimé que vous, Que mon cœur n'eût ressenti que vos coups. Qu'il n'eut logé que votre seule image, Digne, il est vrai, de son premier hommage. J'ai cependant éprouvé d'autres feux : J'en dis ma coulpe, et j'en suis tout honteux. ll m'en souvient; la nymphe étoit gentille, Au fond d'un bois, l'Amour seul avec nous; Il fit si bien ( si mal, me direz-vous ), Oue de ce fait il me reste une fille .-Voilà mon sort, dit Aminte à Damon : J'étois un jour seulette à la maison ; Il me vint voir certain fils de famille. Bien fait et beau, d'agréable façon : J'en eus pitié; mon naturel est bon; Et, pour conter tout de fil en aiguille, Il m'est resté de ce fait un garçon. Elle eut à peine achevé la parole, Que du mari l'ame jalouse et folle Au désespoir s'abandonne aussitôt; Il sort plein d'ire, il descend tout d'un saut, Rencontre un bât, se le met, et puis crie : Je suis bâté! Chacun au bruit accourt, Les père et mère, et toute la mégnie, Jusqu'aux voisins. Il dit, pour faire court, Le beau sujet d'une telle folie.

Il ne faut pas que le lecteur oublie Que les parents d'Aminte, bons bourgeois, Et qui n'avoient que cette fille unique, La nourrissoient, et tout son domestique Et son époux, sans que, hors cette fois, Rien eut troublé la paix de leur famille. La mère donc s'en va trouver sa fille; Le père suit, laisse sa femme entrer, Dans le dessein seulement d'écouter. La porte étoit entr'ouverte; il s'approche; Bref, il entend la noise et le reproche Que fit sa femme à leur fille, en ces mots : Vous avez tort : j'ai vu beaucoup de sots, Et plus encor de sottes, en ma vie; Mais qu'on pût voir telle indiscrétion Qui l'auroit cru? Car enfin, je vous prie, Qui vous forçoit? quelle obligation De révéler une chose semblable? Plus d'une fille a forligné : le diable Est bien subtil; bien malins sont les gens: , Non pour cela que l'on soit excusable; Il nous faudroit toutes dans des couvents Claquemurer jusqu'à notre hyménée. Moi qui vous parle ai même destinée: J'en garde au cœur un sensible regret: l'eus trois enfants avant mon mariage. A votre père ai-je dit ce secret? En avons-nous fait plus mauvais ménage?

Ce discours fut à peine proféré, Que l'écoutant s'en court, et, tout outré, Trouve du bât la sangle, et se l'attache, Puis va criant partout : Je suis sanglé! Chacun en rit, encor que chacun sache Qu'il a de quoi faire rire à son tour. Les deux maris vont dans maint carrefour Criant, courant, chacun à sa manière, Bâté le gendre, et sanglé le beau-père.

On dontera de ce dernier point-ci; Mais il ne faut telle chose mécroire.

Et, par exemple, écoutes bien ceci: Quand Roland sut les plaisirs et la gloire Que dans la grotte avoit eus son rival, D'un coup de poing il tua son cheval. Pouvoit-il pas, trainant la pauvre bête, Mettre de plus la selle sur son dos ; Puis s'en aller, tout du haut de sa tête, Faire crier et redire aux échos. Je suis bâté, sanglé! car il n'importe, Tous deux sont bons. Vous voyez de la sorte Que ceci peut contenir vérité. Ce n'est assez : cela ne doit suffire. Il faut aussi montrer l'utilité De ce récit; je m'en vais vous la dire. L'heureux Damon me semble un pauvre sire : Sa confiance eut bientôt tout gâté. Pour la sottise et la simplicité De sa moitié, quant à moi, je l'admire. Se coufesser à son propre mari, Quelle folie! Imprudence est un terme Foible à mon sens pour exprimer ceci.

Mon discours donc en deux points se renferme. Le nœud d'hymen doit être respecté, Veut de la foi, veut de l'honnéteté: Si par malheur quelque atteinte un peu forte Le fait clocher d'un ou d'autre côté, Comportez-vous de manière et de sorte Que ce secret ne soit point éventé: Gardez de faire aux égards banqueroute: Mentir alors est digne de pardon. Je donne ici de beaux conseils, sans doute: Les ai-je pris pour moi-même? hélas! non.

## VI. LA MATRONE D'ÉPHÈSE.

S'il est un conte usé, commun et rebattu, C'est celui qu'en ces vers j'accommode à ma guise. Et pourquoi donc le choisis-tu? Qui t'engage à cette entreprise? N'a-t-elle point déjà produit assez d'écrits?

Quelle grace aura ta matrone Au prix de celle de Pétrone? Comment la rendras-tu nouvelle à nos esprits? Sans répondre aux censeurs, car c'est chose infinie, Voyons si dans mes vers je l'aurai rajennie.

Dans Éphèse il fut autrefois Une dame en sagesse et vertu sans égale, Et, selon la commune voix, Ayant su raffiner sur l'amour conjugale. Il n'étoit bruit que d'elle et de sa chasteté;

On l'alloit voir par rareté; C'étoit l'honneur du sexe : heureuse sa patrie! Chaque mère à sa bru l'alléguoit pour patron; Chaque époux la prônoit à sa femme chérie: D'elle descendent ceux de la Prudoterie,

Antique et célèbre maison Son mari l'aimoit d'amour folle. Il mourut. De dire comment, Ce seroit un détail frivole. Il mourut; et son testament N'étoit plein que de legs qui l'auroient consolée,

Si les biens réparoient la perte d'un mari Amoureux autant que chéri. Mainte veuve pourtant fait la déchevelée,

Qui n'abandonne pas le soin du demeurant. Et du bien qu'elle aura fait le compte en pleurant. Celle-ci, par ses cris, mettoit tout en alarme;

Celle-ci faisoit un vacarme, Un bruit, et des regrets à percer tous les cœurs; Bien qu'on sache qu'en ces malheurs, De quelque désespoir qu'une ame soit atteinte, La douleur est toujours moins forte que la plainte; Toujours un peu de faste eutre parmi les pleurs. Chacun fit son devoir de dire à l'affligée Que tout a sa mesure, et que de tels regrets

Pourroient pécher par leur excès Chacun rendit par là sa douleur rengrégée. Enfin, ne voulant plus jouir de la clarté

Que son époux avoit perdue, Elle entre dans sa tombe, en ferme volonté D'accompagner cette ombre aux enfers descendue. Et voyez ce que peut l'excessive amitié! Ce mouvement aussi va jusqu'à la folie,) Une esclave en ce lieu la suivit par pitié,

Prête à mourir de compagnie; Prête, je m'entends bien, c'est-à-dire, en un mot, N'ayant examiné qu'à demi ce complot, Et jusques à l'effet courageuse et hardie. L'esclave avec la dame avoit été nourrie: Toutes deux s'entr'aimoient, et cette passion Étoit crue avec l'âge au cœur des deux femelles : Le monde entier à peine eût fourni deux modèles

D'une telle inclination. Comme l'esclave avoit plus de sens que la dame, Elle laissa passer les premiers mouvements; Puis tácha, mais en vain, de remettre cette ame Dans l'ordinaire train des communs sentiments. Aux consolations la veuve inaccessible S'appliquoit seulement à tont moyen possible De suivre le défunt aux noirs et tristes lieux. Le fer auroit été le plus court et le mieux; Mais la dame vouloit paltre encore ses yeux

Du trésor qu'enfermoit la bière Froide dépouille, et pourtant chère: C'étoit là le seul aliment Qu'elle prit en ce monument. La faim donc fut celle des portes Qu'entre d'autres de tant de sortes Notre veuve choisit pour sortir d'ici-bas. Un jour se passe, et deux, sans autre nourriture Que ses profonds soupirs, que ses fréquents hélas,

Qu'un inutile et long murmure Contre les dieux, le sort et toute la nature. Enfin sa douleur n'omit rien. Si la douleur doit s'exprimer si bien.

Encore un autre mort faisoit sa résidence Non loin de ce tombeau, mais bien différemment, Car il n'avoit pour monument

Que le dessous d'une potence : Pour exemple aux voleurs on l'avoit là laissé. Un soldat bien récompensé

Il étoit dit par ordonnance Que si d'autres voleurs, un parent, un ami, L'enlevoient, le soldat, nonchalant, endormi,

Rempliroit aussitôt sa place. C'étoit trop de sévérité: Mais la publique utilité

Le gardoit avec vigilance.

Défendoit que l'on fit au garde aucune grace. Pendant la nuit il vit aux fentes du tombeau Briller quelque clarté, spectacle assez nouveau. Curieux, il y court, entend de loin la dame Remplissant l'air de ses clameurs. Il entre, est étonné, demande à cette femme Pourquoi ces cris, pourquoi ces pleurs, Pourquoi cette triste musique, Pourquoi cette maison noire et mélaucolique.

Pourquoi cette maison noire et mélancoliqu Occupée à ses pleurs, à peine elle enteudit Toutes ces demandes frivoles.

La mort pour elle y répondit: Cet objet, sans autres paroles, Disoit assez par quel malbeur La dame s'enterroit aiusi toute vivante. Nous avons fait serment, ajouta la suivante, De nous laisser mourir de faim et de douleur.

Encor que le soldat fût mauvais orateur, Il leur fit concevoir ce que c'est que la vie. La dame cette fois eut de l'attention; Et déjà l'autre passion

Se trouvoit un peu ralentie: Le temps avoit agi. Si la foi du serment, Poursuivit le soldat, vous défend l'aliment, Voyez-moi manger seulement,

Vous n'en mourrez pas moins. Un tel tempérament Ne déplut pas aux deux femelles.

Conclusion, qu'il obtint d'elles Une permission d'apporter son soupé: Ce qu'il fit. Et l'esclave ent le cœur fort tenté De renoncer dès lors à la cruelle envie

De tenir au mort compagnie.

Madame, ce dit-elle, un penser m'est venu:
Qu'importe à votre époux que vous cessiez de vivre?
Croyez-vous que lui-même il fût homme à vous suivre
Si par votre trépas vous l'aviez prévenu?
Non, madame; il voudroit achever sa carrière.
La nôtre sera longue encor si nous voulous.
Se faut-il, à vingt ans, enfermer dans la bière?
Nous aurons tont loisir d'habiter ces maisons.
On ne meurt que trop tôt: qui nous presse? attenquant à moi, je voudrois ne mourir que ridée. [dons.
Voulez-vous emporter vos appas chez les morts?
Que vous servira-t-il d'en être regardée?

Tantôt, en voyant les trésors Dont le ciel prit plaisir d'orner votre visage,

Je disois : Hélas! c'est dommage!

Nous-mêmes nous allons enterrer tout cela.

A ce discours flatteur la dame s'éveilla.

Le dieu qui fait aimer prit son temps; il tira

Deux traits de son carquois : de l'un il entama

Le soldat jnaqu'au vif; l'autre effeura la dame.

Jeune et belle, elle avoit sous ses pleurs de l'éclat;

Et des gens de goût délicat Auroient hien pu l'aimer, et même étant leur femme. Le garde en fut épris : les pleurs et la pitié, Sorte d'amour ayant ses charmes,

Tout y fit : une belle, alors qu'elle est en larmes,

En est plus belle de moitié. Voilà donc notre veuve écontant la louange, Poison qui de l'amour est le premier degré;

La voilà qui trouve à son gré Celui qui le lui donne. Il fait tant qu'elle mange; Il fait tant que de plaire, et se rend en effet Plus digne d'être aimé que le mort le mieux fait;

Il fait tant enfin qu'elle change; Et toujours par degrés, comme l'on peut penser, De l'un à l'autre il fait cette femme passer.

Je ne le trouve pas étrange. Elle écoute un amant, elle en fait un mari, Le tout au nez du mort qu'elle avoit tant chéri. Pendant cet hyménée, un voleur se hasarde D'enlever le dépôt commis au soin du garde: Il en entend le bruit, il y court à grands pas; Mais en vain : la chose étoit faite.

Il revient au tombeau conter son embarras,

Ne sachant où trouver retraite. L'esclave alors lui dit, le voyant éperdu :

L'on vous a pris votre pendu? Les lois ne vous feront, dites-vous, nulle grace? Si madame y consent, j'y remédirai bien.

Mettons notre mort en la place,
Les passants n'y connoîtront rien.

La dame y consentit. O volages femelles!
La femme est toujours femme. Il en est qui sont belles;

Il en est qui ne le sont pas: S'il en étoit d'assez fidèles, Elles auroient assez d'appas.

Prudes, vous vous devez défier de vos forces: Ne vous vantez de rien. Si votre intention Est de résister aux amorces,

La nôtre est bonne aussi : mais l'exécution Nous trompe également; témoin cette matrone.

Et, n'en déplaise au bon Pétrone, Ce n'étoit pas un fait tellement merveilleux, Qu'il en dût proposer l'exemple à nos neveux. Cette veuve n'eut tort qu'au bruit qu'on lui vit faire, Qu'au dessein de mourir, mal couçu, mal formé:

Car de mettre au patibulaire Le corps d'un mari tant aimé, Ce n'étoit pas peut-être une si grande affaire; Cela lui sauvoit l'autre : et, tout considéré, Mieux vaut goujat debout, qu'empereur enterré.

## VII. BELPHÉGOR.

MOUVELLE TIRÉS DE MACHIAVEL

#### A MIL DE CHAMPMESLÉ.

De votre nom j'orne le frontispice Des derniers vers que ma muse a polis. Puisse le tout, & charmante Philis! Aller si loin que notre los franchisse La nuit des temps! nous la saurons dompter, Moi par écrire, et vous par réciter. Nos noms unis perceront l'ombre noire; Vous règnerez long-temps dans la mémoire Après avoir régné jusques ici Dans les esprits, dans les cœurs même aussi. Oui ne connoît l'inimitable actrice Représentant ou Phèdre ou Bérénice, Chimène en pleurs, ou Camille en fureur? Est-il quelqu'un que votre voix n'enchante? S'en trouve-t-il une autre aussi touchante, Une autre enfin allant si droit au cœur? N'attendez pas que je fasse l'éloge De ce qu'en vous on trouve de parfait: Comme il n'est point de grace qui n'y loge, Ce seroit trop; je n'aurois jamais fait. De mes Philis vous seriez la première, Vous auriez eu mon ame tout entière, Si de mes vœux j'eusse plus présumé : Mais en aimant, qui ne vent être aimé? Par des transports n'espérant pas vous plaire, Je me suis dit seulement votre ami, De ceux qui sont amants plus d'à demi:

Et plût au sort que j'eusse pu mieux faire! Ceci soit dit : venons à notre affaire.

Un jour Satan, monarque des enfers, Faisoit passer ses sujets en revue. Là, confondus, tous les états divers, Princes et rois, et la tourbe menue, Jetoient maint pleur, poussoient maint et maint cri, Tant que Satan en étoit étourdi. Il demandoit en passant à chaque ame: Qui t'a jetée en l'éternelle flamme? L'une disoit : Hélas! c'est mon mari; L'autre aussitôt répondoit : C'est ma femme. Tant et taut fut ce discours répété, Qu'enfin Satan dit en plein consistoire: Si ces gens-ci disent la vérité, Il est aisé d'augmenter notre gloire. Nous n'avons donc qu'à le vérifier. Pour cet effet, il nous faut envoyer Quelque démon plein d'art et de prudence, Qui, non content d'observer avec soin Tous les hymens dont il sera témoin, Y joigne aussi sa propre expérience. Le prince ayant proposé sa sentence, Le noir sénat suivit tout d'une voix. De Belphégor aussitôt on fit choix. Ce diable étoit tout yeux et tout oreilles Grand éplucheur, clairvoyant à merveilles, Capable enfin de pénétrer dans tout, Et de pousser l'examen jusqu'au bout. Pour subvenir aux frais de l'entreprise, On lui donna mainte et mainte remise, Toutes à vue, et qu'en lieux différents Il put toucher par des correspondants. Quant au surplus, les fortunes humaines, Les biens, les maux, les plaisirs et les peines, Bref, ce qui suit notre condition, Fut une annexe à sa légation. Il se pouvoit tirer d'affliction Par ses bons tours et par son industrie; Mais non mourir, ni revoir sa patrie, Qu'il n'eût ici consumé certain temps : Sa mission devoit durer dix ans.

Le voilà donc qui traverse et qui passe Ce que le ciel voulut mettre d'espace Entre ce monde et l'éternelle nuit : Il n'en mit guère ; un moment y conduit. Notre démon s'établit à Florence, Ville pour lors de luxe et de dépense: Même il la crut propre pour le trafic. Là, sous le nom du seigneur Roderic. Il se logea, meubla comme un riche homme; Grosse maison, grand train, nombre de gens; Anticipant tous les jours sur la somme Qu'il ne devoit consumer qu'en dix ans. On s'étonnoit d'une telle bombance : Il tenoit table, avoit de tous côtés Gens à ses frais, soit pour ses voluptés, Soit pour le faste et la magnificence. L'un des plaisirs où plus il dépensa Fut la louange : Apollon l'encensa; Car il est maître en l'art de flatterie. Diable n'eut onc tant d'honneurs en sa vie. Son cœur devint le but de tous les traits Qu'Amour lançoit : il n'étoit point de belle Qui n'employat ce qu'elle avoit d'attraits Pour le gagner, tant sauvage fût-elle;

Car de trouver une seule rebelle, Ce n'est la mode à gens de qui la main Par les présents s'aplanit tout chemin : C'est un ressort en tous desseins utile. Je l'ai jà dit, et le redis encor, Je ne connois d'autre premier mobile Dans l'univers, que l'argent et que l'or. Notre envoyé cependant tenoit compte De chaque hymen en journaux différents : L'un, des époux satisfaits et contents, Si peu rempli, que le diable en eut honte: L'autre journal incontinent fut plein. A Belphégor il ne restoit enfin Que d'éprouver la chose par lui-même. Certaine fille à Florence étoit lors, Belle et bien faite, et peu d'autres trésors; Noble d'ailleurs, mais d'un orgueil extrême; Et d'autant plus, que de quelque vertu Un tel orgueil paroissoit revêtu. Pour Roderic on en fit la demande. Le père dit que madame Honesta, C'étoit son nom, avoit eu jusque-là Force partis; mais que parmi la bande Il pourroit bien Roderic préférer, Et demandoit temps pour délibérer On en convient. Le poursuivant s'applique A gagner celle où ses vœux s'adressoient. Fêtes et bals, sérénades, musique, Cadeaux, festins, bien fort apetissoient, Altéroient fort le fonds de l'ambassade. Il n'y plaint rien, en use en grand seigneur, S'épuise en dons. L'autre se persuade Qu'elle lui fait encor beaucoup d'honneur. Conclusion, qu'après force prières, Et des façons de toutes les manières, Il eut un oui de madame Honesta. Auparavant le notaire y passa; Dont Belphégor se moquant en son ame : Hé quoi ! dit-il, on acquiert une femme Comme un château! ces gens ont tout gâté. Il eut raison : ôtez d'entre les hommes La simple foi, le meilleur est ôté. Nous nous jetons, pauvres gens que nous sommes, Dans les procès, en prenant le revers; Les si, les cas, les contrats, sont la porte Par où la noise entra dans l'univers : N'espérons pas que jamais elle en sorte. Solennités et lois n'empêchent pas Qu'avec l'hymen amour n'ait des débats. C'est le cœur seul qui peut rendre tranquille : Le cœur fait tout, le reste est inutile. Qu'ainsi ne soit, voyons d'autres états: Chez les amis tout s'excuse, tout passe; Chez les amants tout plait, tout est parfait; Chez les époux tout ennuie et tout lasse. Le devoir nuit : chacun est ainsi fait. Mais, dira-t-on, n'est-il en nulles guises D'heureux ménage? Après mûr examen, J'appelle un bon, voire un parfait hymen, Quand les conjoints se souffrent leurs sottises. Sur ce point-là c'est assez raisonné.

Dès que chez lui le diable eut amené Son épousée, il jugea par lui-même Ce qu'est l'hymen avec un tel démon: Toujours débats, toujours quelque sermon Plein de sottise en un degré suprême. Le bruit fut tel que madame Honesta

Plus d'une fois les voisins éveilla : Plus d'une fois on courut à la noise Il lui falloit quelque simple bourgeoise, Ce disoit-elle : un petit trafiquant Traiter ainsi les filles de mon rang! Méritoit-il femme si vertueuse? Sur mon devoir je suis trop scrupuleuse: J'en ai regret; et si je faisois bien... Il n'est pas sur qu'Honesta ne fit rien: Ces prudes-là nous en font bien accroire. Nos deux époux, à ce que dit l'histoire, Sans disputer n'étoient pas un moment. Souvent leur guerre avoit pour fondement Le jeu, la jupe, ou quelque ameublement D'été, d'hiver, d'entre-temps, bref un monde D'inventions propres à tout gâter. Le pauvre diable eut lieu de regretter De l'autre enfer la demeure profonde. Pour comble enfin, Roderic épousa La parenté de madame Honesta, Ayant sans cesse et le père et la mère, Et la grand'sœur, avec le petit frère; De ses deniers mariant la grand'sœur, Et du petit payant le précepteur. Je n'ai pas dit la principale cause De sa ruine, infaillible accident; Et j'oubliois qu'il eut un intendant. Un intendant! qu'est-ce que cette chose? Je définis cet être, un animal Qui, comme on dit, sait pêcher en eau trouble; Et plus le bien de son maître va mal Plus le sien croît, plus son profit redouble, Tant qu'aisément lui-même achèteroit Ce qui de net au seigneur resteroit : Dont par raison, bien et dûment déduite, On pourroit voir chaque chose réduite En son état, s'il arrivoit qu'un jour L'autre devint l'intendant à son tour; Car regagnant ce qu'il eut étant maître. Ils reprendroient tous deux leur premier être.

Le seul recours du pauvre Roderic, Son seul espoir étoit certain trafic Qu'il prétendoit devoir remplir sa bourse; Espoir douteux, incertaine ressource. Il étoit dit que tout seroit fatal A notre époux; ainsi tout alla mal: Ses agents, tels que la plupart des nôtres, En abusoient : il perdit un vaisseau, Et vit aller le commerce à vau-l'eau, Trompé des uns, mal servi par les autres. Il emprunta. Quand ce vint à payer, Et qu'à sa porte il vit le créancier. Force lui fut d'esquiver par la fuite, Gagnant les champs, où de l'apre poursuite Il se sauva chez un certain fermier, En certain coin remparé de fumier.

A Mathéo, c'étoit le nom du sire,
Sans tant tourner, it dives qu'il étoit;
Qu'un double mal chez lui le tourmentoit,
Ses créanciers, et sa semme encor pire;
Qu'il n'y savoit remède que d'entrer
Au corps des gens et de s'y remparer,
D'y teair bon; iroit-on là le prendre?
Dame Honesta viendroit-elle y prôner
Qu'elle a regret de se hien gouverner?
Chose ennuyeuse, et qu'il est las d'entendre:

Que de ces corps trois fois il sortiroit, Sitôt que lui Mathéo l'en priroit; Trois fois sans plus, et ce, pour récompense De l'avoir mis à couvert des sergents.

Tout aussitôt l'ambassadeur commence Avec grand bruit d'entrer au corps des gens. Ce que le sien, ouvrage fantastique, Devint alors, l'histoire n'en dit rien. Son coup d'essai fut une fille unique Où le galant se trouvoit assez bien: Mais Mathéo, moyennant grosse somme, L'en fit sortir au premier mot qu'il dit. C'étoit à Naple. Il se transporte à Rome; Saisit un corps: Mathéo l'en hannit, Le chasse encore: autre somme nouvelle. Trois fois enfin, toujours d'un corps femelle, Remarquez bien, notre diable sortit.

Le roi de Naples avoit lors une fille . Honneur du sexe, espoir de sa famille : Maint jeune prince étoit son poursuivant. Là d'Honesta Belphégor se sauvant, On ne le put tirer de cet asile. Il n'étoit bruit, aux champs comme à la ville, Que d'un manant qui chassoit les esprits. Cent mille écus d'abord lui sont promis. Bien affligé de manquer cette somme Car les trois fois l'empêchoient d'espérer Que Belphégor se laissât conjurer). Il la refuse: il se dit un pauvre homme, Pauvre pécheur qui, sans savoir comment, Sans dons du ciel, par hasard seulement, De quelque corps a chassé quelque diable, Apparemment chétif et misérable, Et ne connoît celui-ci nullement. Il a beau dire; on le force, on l'amène, On le menace; on lui dit que, sous peine D'être pendu, d'être mis haut et court En un gibet, il faut que sa puissance Se manifeste avant la fin du jour. Dès l'heure même on vous met en présence Notre démon et son conjurateur : D'un tel combat le prince est spectateur. Chacun y court; n'est fils de bonne mère Qui pour le voir ne quitte toute affaire. D'un côté sont le gibet et la hart; Cent mille écus bien comptés d'autre part. Mathéo tremble, et lorgne la finance. L'esprit malin, voyant sa contenance, Rioit sous cape, alléguoit les trois fois; Dont Mathéo suoit dans son harnois, Pressoit, prioit, conjuroit avec larmes, Le tout en vain. Plus il est en alarmes. Plus l'autre rit. Enfin le manant dit Que sur ce diable il n'avoit nul crédit. On vous le happe et mène à la potence. Comme il alloit haranguer l'assistance, Nécessité lui suggéra ce tour : Il dit tout bas qu'on battit le tambour. Ce qui fut fait. De quoi l'esprit immonde Un peu surpris au manant demanda : Pourquoi ce bruit? coquin, qu'entends-je là? L'autre répond : C'est madame Honesta Qui vous réclame, et va par tout le monde Cherchant l'époux que le ciel lui donna. Incontinent le diable décampa, S'enfuit au fond des enfers, et conta

Tout le succès qu'avoit eu son voyage. Sire, dit-il, le nœud du maringe Damne aussi dru qu'aucuns autres états; Votre grandeur voit tomber ici-bas. Non par flocons, mais menu comme pluic, Ceux que l'hymen fait de sa confrérie; J'ai par moi-même examiné le cas. Non que de soi la chose ne soit bonne ; Elle eut jadis un plus heureux destin : Mais comme tout se corrompt à la fin, Plus beau fleuron n'est en votre couronne. Satan le crut : il fut récompensé, Encor qu'il eût son retour avancé Car qu'eut-il fait? Ce n'étoit pas merveilles Qu'ayant sans cesse un diable à ses oreilles, Toujours le même, et toujours sur un ton, Il fût contraint d'enfiler la venelle : Dans les enfers encore en change-t-on. L'autre peine est, à mon sens, plus cruelle. Je voudrois voir quelque saint y durer : Elle eut à Job fait tourner la cervelle.

De tout ceci que prétends-je inférer? Premièrement, je ne sais pire chose Que de changer son logis en prison. En second lien, si par quelque raison Votre ascendant à l'hymen vous expose, N'épousez point d'Honesta, s'il se peut : N'a pas pourtant une Honesta qui veut.

## VIII. LES QUIPROQUO.

Dame Fortune aime souvent à rire, Et, nous jouant un tour de son métier, Au lieu des biens où notre cœur aspire, D'un quiproquo se plait à nous payer. Ce sont ses jeux : j'en parle à juste cause ; Il m'en souvient ainsi qu'au premier jour. Chloris et moi nous nous aimions d'amour : Au bout d'un an la belle se dispose A me donner quelque soulagement, Foible et léger, à parler franchement; C'étoit sou but : mais, quoi qu'on se propose, L'occasion et le discret amant Sont à la fin les maîtres de la chose. Je vais un soir chez cet objet charmant : L'époux étoit aux champs heureusement; Mais il revint, la nuit à peine close. Point de Chloris. Le dédommagement Fut que le sort en sa place suppose Une soubrette à mon commandement : Elle paya cette fois pour la dame. Disons un troc où réciproquement Pour la soubrette on employa la femme. De pareils traits tous les livres sont pleins ! Bien est-il vrai qu'il faut d'habiles mains Pour amener chose ainsi surprenante : Il est besoin d'en bien fonder le cas, Sans rien forcer et sans qu'on violente Un incident qui ne s'attendoit pas. L'aveugle enfant, joueur de passe-passe, Et qui voit clair à tendre maint panneau. Fait de ces tours : celui-là du herceau Lève la paille à l'égard du Boccace; Car quant à moi, ma main pleine d'audace En mille endroits a peut-être gâte

Ce que la sienne a bien exécuté. Or il est temps de finir ma préface, Et de prouver par quelque nouveau tour Les quiproquo de Fortune et d'Amour.

On ne peut mieux établir cette chose Que par un fait à Marseille arrivé: Tout en est vrai, rien n'en est controuvé. Là Clidamant, que par respect je n'ose Sous son nom propre introduire en ces vers, Vivoit beureux, se pouvoit dire en femme Mieux que pas un qui fût en l'univers. L'honnéteté, la vertu de la dame, Sa gentillesse, et même sa beauté, Devoient tenir Clidamant arrêté. Il ne le fut. Le diable est bien habile, Si c'est adresse et tour d'habileté Que de nous tendre un piége aussi facile Qu'est le désir d'un peu de nouveauté. Près de la dame étoit une personne, Une suivante ainsi qu'elle mignonne, De même taille et de pareil maintien Gente de corps ; il ne lui manquoit rien De ce qui plaît aux chercheurs d'aventures. La dame avoit un peu plus d'agrément; Mais sous le masque on n'eût su bonnement Laquelle élire entre ces créatures. Le Marseillois, Provençal un peu chaud, Ne manque pas d'attaquer au plus tôt Madame Alix; c'étoit cette sonbrette. Madame Alix, encor qu'un peu coquette, Renvoyoit l'homme. Enfin il lui promet Cent beaux écus bien comptés clair et net. Payer ainsi des marques de tendresse D'une suivante, étoit, vu le pays, Selon mon sens, un fort honnête prix. Sur ce pied-là, qu'ent conté la maîtresse? Peut-être moins; car le hasard y fait. Mais je me trompe; et la dame étoit telle, Que tout amant, et tant fût-il parfait, Auroit perdu son latin auprès d'elle : Ni dons, ni soins, rien n'auroit réussi. Devrois-je y faire entrer les dons aussi? Las! ce n'est plus le siècle de nos pères: Amour vend tout, et nymphes, et bergères: Il met le taux à maint objet charmant : C'étoit un dieu; ce n'est plus qu'un marchand. O temps! ô mœurs! ô coutume perverse! Alix d'abord rejette un tel commerce; Fait l'irritée; et puis s'apaise enfin, Change de ton; dit que le lendemain, Comme madame avoit dessein de prendre Certain remède, ils pourroient le matin Tout à loisir dans la cave se rendre. Ainsi fut dit, ainsi fut arrêté; Et la soubrette ayant le tout conté A sa maîtresse, aussitôt les femelles D'un quiproquo font le projet entre elles. Le pauvre époux n'y reconnoîtroit rien, Tant la suivante avoit l'air de la dame : Puis, supposé qu'il reconnût la femme. Qu'en pouvoit-il arriver que tout bien? Elle auroit lieu de lui chanter sa gamme.

Le lendemain, par hasard, Clidamant, Qui ne pouvoit se contenir de joie, Trouve un ami, lui dit étourdiment Le bien qu'Amour à ses désirs envoic.

Quelle faveur! Non qu'il n'eût bien voulu Que le marché pour moius se fût conclu; Les cent écus lui faisoient quelque peine. L'ami lui dit : Hé bien! soyons chacun Et du plaisir et des frais en commun. L'époux n'ayant alors sa bourse pleine, Cinquante écus à sauver étoient bons: D'autre côté, communiquer la belle Quelle apparence! y consentiroit-elle? S'aller ainsi livrer à deux Gascons, Se tairoient-ils d'une telle fortune? Et devoit-on la leur rendre commune? L'ami leva cette difficulté, Représentant que dans l'obscurité Alix seroit fort aisément trompée. Une plus fine y seroit attrapée: Il suffiroit que tous deux tour à tour, Sans dire mot, ils entrassent en lice, Se remettant du surplus à l'Amour, Qui volontiers aideroit l'artifice. Un tel silence en rien ne leur nuiroit; Madame Alix, sans manquer, le prendroit Pour un effet de crainte et de prudence : Les murs ayant des oreilles, dit-on, Le mieux étoit de se taire; à quoi bon D'un tel secret leur faire confidence?

Les deux galants, ayant de la façon Réglé la chose, et disposés à prendre Tout le plaisir qu'Amour leur promettoit, Chez le mari d'abord ils se vont rendre. Là dans le lit l'épouse encore étoit. L'époux trouva près d'elle la soubrette, Sans nuls atours qu'une simple cornette, Bref, en état de ne lui point manquer. Même un clin d'œil qu'il put bien remarquer L'en assura. Les amis disputèrent Touchant le pas, et long-temps contestèrent. L'époux ne fit l'honneur de la maison, Tel compliment n'étant là de saison. A trois beaux dés, pour le mieux, ils réglèrent Le précurseur, ainsi que de raison. Ce fut l'ami. L'un et l'autre s'enferme Dans cette cave, attendant de pied ferme Madame Alix, qui ne vient nullement: Trop bien la dame, en son lieu, s'en vint faire Tout doucement le signal nécessaire. On ouvre, on entre; et sans retardement, Sans lui donner le temps de reconnoître Ceci, cela, l'erreur, le changement, La différence enfin qui pouvoit être Entre l'époux et son associé, Avant qu'il pût aucun change paroitre,

Au dieu d'Amour il fut sacrifié.
L'heureux ami n'eut pas toute la joie
Qu'il auroit eue en conuoissant sa proic.
La dame avoit un peu plus de beauté,
Outre qu'il faut compter la qualité.
A peine fut cette scène achevée,
Que l'autre acteur, par sa prompte arrivée,
Jette la dame en quelque étonnement;
Car, comme époux, comme Clidamant mêue,
Il ne montroit toujours si fréquemment
De cette ardeur l'emportement extrême.
On imputa cet excès de fureur
A la soubrette, et la dame en son cœur
Se proposa d'en dire sa pensée

La fête étant de la sorte passée, Du noir séjour ils n'eurent qu'a sortir. L'associé des frais et du plaisir S'en court en haut en certain vestibule : Mais quand l'époux vit sa femme tomber, Et qu'elle eut vu l'ami se présenter, On peut juger quel soupçon, quel scrupule, Quelle surprise, eurent les pauvres gens; Ni l'un ni l'autre ils n'avoient eu le temps De composer leur mine et leur visage. L'époux vit bien qu'il falloit être sage; Mais sa moitié pensa tout découvrir. J'en suis surpris; la plus sotte à mentir Est très habile, et sait cette science. Aucuns ont dit qu'Alix fit conscience De n'avoir pas mieux gagné son argent, Plaignant l'époux, et le dédommageant, Et voulant bien mettre tout sur son compte : Tout cela n'est que pour rendre le conte Un peu meilleur. J'ai vu les gens mouvoir Deux questions: l'une, c'est à savoir Si l'époux fut du nombre des confrères, A mon avis n'a point de fondement, Puisque la dame et l'ami nullement Ne prétendoient vaquer à ces mystères ; L'autre point est touchant le talion; Et l'on demande en cette occasion Si, pour user d'une juste vengeance, Prétendre erreur et cause d'ignorance A cette dame auroit été permis. Bien que ce soit assez là mon avis La dame fut toujours inconsolable.

Dieu gard de mal celles qu'en cas semblable Il ne faudroit nullement consoler! J'en connois bien qui n'en feroient que rire: De celles-là je n'ose plus parler, Et je ne vois rien des autres à dire.

FIN DES CONTES.

# THÉÂTRE.



## L'EUNUQUE,

Comédie en einq actes. — 1654.

## AVERTISSEMENT.

## AU LECTEUR.

Cz n'est ici qu'une médiocre copie d'un excellent original. Peu de personnes ignorent de combien d'agréments est rempli l'Eunuque latin. Le sujet en est simple, comme le prescrivent nos maîtres; il n'est point embarrasse d'incidents confus; il n'est point chargé d'ornements inutiles et détaches; tous les ressorts y remuent la machine, et tous les moyens y acheminent à la fin. Quant au nœud, c'est un des plus beaux et des moins communs de l'antiquité. Cependant il se fait avec une facilité merveilleuse, et n'a pas une seule de ces contraintes que nous voyons ailleurs. La bienséance et la médiocrité, que Plaute ignoroit, s'y rencontrent partout. Le parasite n'y est point goulu par-delà la vraisemblance: le soldat n'y est point fanfaron jusqu'à la folie, les expressions y sont pures, les pensées délicates; et pour comble de louange, la nature y instruit tous les personnages, et ne manque jamais de leur suggérer ce qu'ils ont à faire et à dire. Je n'aurois jamais fait d'examiner toutes les beautés de l'Eunuque : les moins clairvoyants s'en sont apercus aussi bien que moi. Chacun salt que l'ancienne Rome faisoit souvent ses délices de cet ouvrage; qu'il recevoit les applaudissements des honnétes gens et du peuple, et qu'il passoit alors pour une des plus belles productions de cette Venus africaine, dont tous les gens d'esprit sont amoureux. Aussi Térence s'est-il servi des modèles les plus parfaits que la Grèce ait jamais formés : il avoue être redevable à Ménandre de son sujet; et des caractères du Parasite et du Fanfaron. Je ne le dis point pour rendre cette comédie

plus recommandable; au contraire, je n'oserois nommer deux si grands personnages, sans crainte de passer pour profane et pour téméraire d'avoir osé travailler après eux, et manier indiscrètement ce qui a passé par leurs mains. A la verité, c'est une faute que j'ai commencée, mais quelques-uns de mes amis me l'ont fait achever : sans eux elle auroit été secrète, et le public n'en auroit rien su. Je ne prétends pas non plus empêcher la censure de mon ouvrage, ni que ces noms illustres de Térence et de Ménaudre lui tiennent lieu d'un assez puissant bouclier contre toutes sortes d'atteintes; nous vivons dens un siècle et dans un pays où l'autorité n'est point respectée : d'ailleurs l'état des belles-lettres est entièrement populaire; chacun y a droit de suffrage, et le moindre particulier 'y reconnoit pas de plus souverain juge que soi. Je n'ai donc fait cet avertissement que par une espèce de reconnoissance. Térence m'a fourni le sujet, les principaux ornements et les plus beaux traits de cette comédie. Pour les vers et pour la conduite, on y trouveroit beaucoup plus de défauts, sans les corrections de quelques personnes dont le mérite est universellement honoré. Je tairai leurs noms paracspect, bien que ce soit avec quelque sorte de répugnance ; au moins m'est-il permis de déclarer que je leur dois la meilleure et la plus saine partie de ce que je ne dois pas à Térence. Quant au reste, peut-être le lecteur en jugera-t-il favorablement : quoi qu'il en soit, j'espèrerai toujours davantage de sa bonté que de celle de mes ouvrages.

## ACTEURS.

CHÉRÉE, amant de Pamphile.
PARMENON, esclave et confident de Phédrie.
PAMPHILE, maîtresse de Chérée.
PHÉDRIE, amant de Thais.
THAIS, maîtresse de Phédrie.

THRASON, capitan, etrival de Phédrie. GNATON, parasite, et confident de Thrason. DAMIS, père de Phédrie et de Chérée. CHRÉMÈS, frère de Pamphile. PYTHIE, femme de chambre de Thais.
DORIS, servante de Thais.
DORUS, eunuque.
SIMALION, DONAN, STREECE, SARGA, SOLdats de Thruson.

## ACTE PREMIER.

## SCÈNE PREMIÈRE. PHÉDRIE, PARMENON.

PARMENON.

Hé bien, on vous a dit qu'elle étoit empêchée; Est-ce là le sujet dont votre ame est touchée? Peu de chose en amour alarme nos esprits: Mais il n'est pas besoin d'excuser ce mépris; Vous n'écoutez que trop un discours qui vous flatte.

Quoi! je pourrois encor brûler pour cette ingrate Qui, pour prix de mes vœux, pour fruit de mes travaux, Me ferme son logis, et l'ouvre à mes rivaux! Non, non, j'ai trop de cœur pour souffrir cette injure. Que Thais à son tour me presse et me conjure. Se serve des appas d'un œil toujours vainqueur, M'ouvre non seulement son logis, mais son cœur, J'aimerois mieux mourir qu'y rentrer de ma vie. D'assez d'autres beautés Athènes est remplie: De ce pas à Thais va le faire savoir, Et lui dis de ma part...

PARMENON.

Adieu jusqu'au revoir.

Non, non, dis-lui plutôt adieu pour cent années.
PARMENON.

Peut-être pour cent ans prenez-vous cent journées; Peut-être pour cent jours prenez-vous cent moments; Car c'est souvent ainsi que comptent les amants.

raddrie. Je saurai désormais compter d'une autre sorte. PARMENON.

Pour s'éteindre sitôt votre flamme est trop forte.

Un si juste dépit peut l'éteindre en un jour.

PARMENON. Plus ce dépit est grand, plus il marque d'amour. Croyez-moi, j'ai de l'âge et quelque expérience : Vous l'irez tantôt voir, rempli d'impatience; L'amour l'emportera sur cet affront recu; Et ce puissant dépit que vous avez conçu, S'effacera d'abord par la moindre des larmes Que d'un œil quasi sec, mais d'un œil plein de charmes, En pressant sa paupière, elle fera sortir; Savante en l'art des pleurs comme en l'art de mentir. Et n'accusez que vous si Thais en abuse, Qui, dès le premier mot de pardon et d'excuse, Lui direz bonnement l'état de votre cœur; Que bientôt du dépit l'amour s'est fait vainqueur; Que vous en seriez mort s'il avoit fallu feindre. [traindre. Quoi! deux jours sans vous voir? Ah! c'est trop se con-

Je n'en puis plus, Thais: vous êtes mon désir, Mon seul objet, mon tout : loin de vous, quel plaisir? Cela dit, c'en est fait, votre perte est certaine. Cette femme aussitôt, fine, adroite et hautaine, Saura mettre à profit votre peu de vertu, Et triompher de vous, vous voyant abattu. Vous n'en pourrez tirer que des promesses vaines, Point de soulagement ni de fin dans vos peines, Rien que discours trompeurs, rien que feux inconstants. C'est pourquoi songez-y tandis qu'il en est temps : Car, étant rembarqué, prétendre qu'elle agisse Plus selon la raison que selon son caprice. C'est fort mal reconnoître et son sexe et l'amour ; Ce ne sont que procès, que querelles d'un jour, Que trèves d'un moment, ou quelque paix fourrée; Injure aussitôt faite, aussitôt réparée, Soupçons sans fondement, enfin rien d'assuré. Il vaut mieux n'aimer plus, tout bien considéré. PHÉDRIE.

L'amour a ses plaisirs aussi bien que ses peines.

Appelez-vous ainsi des faveurs incertaines? Et, si près de l'affront qui vous vient d'arriver, Faites-vous cas d'un bien qu'on ne peut conserver? Parènas.

Si Thais dans sa flamme eût eu de la constance, l'eusse estimé ce bien plus encor qu'on ne pense, Et, bornant mes désirs dans sa possession, l'aurois jusqu'à l'hymen porté ma passion.

FARMENON.

Vous, épouser Thais! Une femme inconnue, Sans amis, sans parents, de tous biens dépourvue, Veuve, et contre le gré de cenx de qui la voix Dans cette occasion doit régler votre choix! Ce discours, sans mentir, me surprend et m'étonne. Je n'ai pas entrepris de blâmer sa personne: Elle est sage; et l'accueil qu'en ont tous ses amants N'aboutit, je le crois, qu'à de vains compliments. Mais...

PHÉDRIE.

Il suffit, le reste est de peu d'importance.
Thais, quoique étrangère, est de noble naissance.
Qu'importe qu'un époux ait régné sur son cour?
Sa beauté, toujours même, est encor dans sa fieur.
Quant aux biens, ce souci n'entre point en mon ame;
Et je ne prétends pas me vendre à quelque femme
Qui, m'ayant acheté pour me donner la loi,
Se croiroit en pouvoir de disposer de moi.
En l'état où les dieux ont mis notre famille,
Je dois estimer l'or bien moins qu'un œil qui brille.
Aussi le seul devoir a contraint mon désir,
Sans que je laisse aux miens le pouvoir de choisir.
Sans doute à l'épouser j'eusse engagé mon ame:
Ne cachons point ici la moitié de sa fiamme:
C'est à tort que des miens j'allègue le pouvoir,

Et je cède au dépit bien plus qu'à mon devoir. PARMENON.

Vous cédez à l'amour plus qu'à votre colère; Ce courroux implacable en soupirs dégénère; Vous faisiez tantôt peur, et vous faites pitié. Votre cœur, sans mentir, est de bonne amitié, Ce qu'il a su chérir, rarement il l'abhorre: Il adoroit ses fers, il les respecte encore: Ces fers à leur captif n'ont rien qu'à se montrer; Qui n'en sort qu'à regret, est tout près d'y rentrer. PHÉDRIR.

Tais-toi, j'entends du bruit, quelqu'un sort de chez elle. PARMENON.

Que vors faites bon guet!

Si c'étoit ma cruelle...

PARMENON.

Déjà vôtre, bons dieux!

PHÉDRIE. Ah!

PARMENON.

Retenez vos pleurs.

PHÉDRIE.

Je sais qu'elle est perfide; et je l'aime, et je meurs, Et je me sens mourir, et n'y vois nul remède, Et craindrois d'en trouver, tant l'amour me possède. PARMENON.

L'aveu me semble franc, libre, net, ingénu. PHÉDRIE.

Tu vois en peu de mots mes sentiments à nu. PARMENON.

Si je les voyois seul, encor seriez-vous sage; Mais cette femme en voit autant ou davantage Et connoît votre mal; non pas pour vous guérir. PHÉDRIP

Je ne vois rien d'aisé comme d'en discourir; Mais si tu ressentois une semblable peine, Peut-être verrois-tu ta prudence être vaine. PARMENON.

Au moins, s'il faut souffrir, endurez doucement; L'amour est de soi-même assez plein de tourment, Sans que l'impatience augmente encor le vôtre. Au chagrin de ce mal n'en ajontez point d'autre : Aimez toujours Thais, et vous aimez aussi.

PRÉDRIE.

Le conseil en est bon, mais...

PARMENON. Quoi, mais?

PHÉDRIE.

La voici.

PARMENON.

Sa présence met donc vos projets en fumée? PHÉDRIE.

Pour ne te point mentir, mon ame en est charmée.

SCÈNE II.

PHÉDRIE, THAIS, PARMENON.

Ah, Phédrie! Hé bons dieux! Quoi, vous voir en ce lieu! Vraiment vous avez tort : que n'entrez-vous? PHÉDRIE.

Adieu.

THAIS. Adien! Le mot est bon, et vaut que l'on en rie. PHÉDRIE. Quoi, Thais, à l'affront joindre la raillerie!

C'est trop.

THAÏS.

De quel affrontentendez-vous parler? PRÉDRIE.

Voyez, qu'il lui sied bien de le dissimuler! THAIS.

Pour le moins dites-moi d'où vient votre colère? PHÉDRIE.

Me gardiez-vous, ingrate, un refus pour salaire? Après tant de bienfaits, après tant de travaux. M'exclure, et recevoir je ne sais quels rivaux! THAIS.

Je ne puis autrement, et j'étois empêchée. PHÉDRIE.

Encor si, comme moi, vous en étiez touchée, Ou bien si, comme vous, je pouvois m'en moquer! THAIS.

Vous êtes délicat, et facile à piquer. Écoutez mes raisons d'un esprit plus tranquille : Pour quelque autre dessein l'excuse étoit utile. Et vous l'approuverez vous-même assurément. PARMERON.

Elle aura par amour renvoyé notre amant, Et par haine sans doute admis l'autre en sa place. THAIS.

Parmenon pourroit-il me faire assez de grace Pour n' interrompre point un discours commencé? PARMENON.

Oui, mais rien que de vrai ne vous sera passé. THAIS.

Pour vous mieux débrouiller le nœud de cette affaire. Je prendrai de plus haut le récit qu'il faut faire. Quoiqu'on ignore ici le nom de mes parents, Ils ont en divers lieux tenu les premiers rangs: Samos fut leur patrie, et Rhodes leur demeure. PARMENON.

Tout cela peut passer, je n'en dis rien pour l'heure : Il faut voir à quel point vous voulez arriver.

THAÏS. Là, tandis que leurs soins étoient de m'élever, On leur fit un présent d'une fille inconnue Qui dans Rhodes étoit pour esclave tenue. Bien qu'elle fût fort jeune et n'eût lors que quinze ans, Elle nous dit son nom, celui de ses parents, Qu'on l'appeloit Pamphile, et qu'elle étoit d'Attique; Que ses parents avoient encore un fils unique, Qu'il se nommoit Chromer, que c'étoit leur espoir : C'est tout ce que l'on put à cet âge en savoir. Chacun jugeoit assez qu'elle étoit de naissance. Son entretien naïf et rempli d'innocence, Mille charmes divers, sa beauté, sa donceur, Me la firent chérir à l'égal d'une sœur. Dès qu'elle fut chez nous, on eut soin de l'instruire. Pour moi, comme j'étois d'un âge à me conduire, A peine on cut appris qu'on me vouloit pourvoir, Qu'un jeune homme d'Attique, étant venu nous voir, Me recherche, m'obtient, m'amène en cette ville, Où, lorsque je croyois notre hymen plus tranquille, Il mourut : et, laissant tout mon bien engagé, De mille soins fâcheux mon cœur se voit chargé. Ils accrurent le deuil de ce court hyménée. Et, comme on voit aux maux une suite enchaînée, Le sort, pour m'accabler de cent coups différents, Causa presque aussitôt la mort de mes parents: Un mal contagieux les eut privés de vie, Avant que de ce mal je pusse être avertie. Leur bien, jusques alors assez mal ménagé, D'un oncle que j'avois ne fut point négligé; Avec nos créanciers il en fait le partage,

Et sut de mon absence avoir cet avantage.
Je l'appris sans dessein de l'aller contester:
L'ordre que dans ces lieux je devois apporter
(Bien moins que le regret d'une mort ai funeste)
Fit qu'en perdant les miens, j'abandonnai le reste.
J'en observai le devil qu'exigeoit mon devoir:
Tout un an se passa sans qu'aucun pût me voir.
Enfin, notre soldat vint m'offrir son service:
Loin de me consoler, ce m'étoit un supplice.
Vous savez qu'on ne peut le souffrir sans ennui;
Je l'ai pourtant souffert, espérant quelque appui.
PARMENON.

Vous tirez de mon maître encor plus d'assistance.

Je l'avone, et voudrois qu'une autre récompense Égalat les bienfaits dont il me sait combler.

PARMENON.

Hélas! le pauvre amant commence à se troubler.

PHÉDRIE.

Te tairas-tu? Thaïs, achevez, je vous prie.

THAÏS.

Au bout de quelque temps Thrason fut en Carie; Et vous savez qu'à peine il étoit délogé, Qu'on vous vit à m'aimer aussitôt engagé. Vous me vintes offrir et crédit et fortune: J'en estimai dès-lors la faveur peu commune; Et vous n'ignorez pas combien, depuis ce jour, J'ai témoigné de zèle à gagner votre amour.

Je crois que Parmenon n'a garde de se taire.

PARMENON.

En pourriez-vous douter? Mais où tend ce mystère? PHÉDRIE.

Tu le sauras trop tôt pour ton contentement.

Écoutez-moi, de grace, encore un seul moment. Thrason notre soldat, battu par la tempête, Au port des Rhodiens jette l'ancre et s'arrête, Va voir notre famille, y trouve encor le deuil, Mes parents depuis peu renfermés au cercueil, Mon oncle ayant mes biens, cette fille adoptive Prête d'être vendue, et traitée en captive. Il l'achète aussitot pour me la redonner, Puis fait voile en Carie, et, sans y séjourner, Revient en ce pays, où quelque parasite Lui dit qu'en son absence on me rendoit visite; Que, s'il avoit dessein de me donner ma sœur, Le présent méritoit quelque insigne faveur.

Ne vaudra-t-il pas mieux qu'on lui laisse Pamphile?

Je me résous à suivre un conseil plus utile.

Vous savez qu'en ce lieu je n'ai point de parents;
Qu'il me peut chaque jour naître cent disférends;
Et, bien que vous preniez contre tous ma défense,
Souvent un contre tous peut manquer de puissance:
Sousfrez donc que je cherche un appui loin des miens.
Je n'en saurois trouver qu'en la rendant aux siens.
Je ne puis l'obtenir sans quelque complaisance:
Il faut donc vous priver deux jours de ma présence;
La peine en est légère, et, ce temps achevé,
Le reste vous sera tout entier conservé.
Gagne cela sur toi, de grace, je t'en prie.
Tu ne me réponds rien; dis-moi, mon cher Phédrie?
PHÉDAIE.

Que pourrois-je répondre, ingrate, à ces propos? Voyez, voyez Thrason; je vous laisse en repos; Faites-lui la faveur qu'un autre a méritée : C'est où tend cette histoire assez bien inventée. Une fille inconnue est prise en certains lieux : On nous en fait présent, elle charme nos yeux; Thrason vient à m'aimer; vous me rendez visite, Il me quitte, il apprend nos feux d'un parasite; Les miens perdent le jour, mon oncle prend mes biens . Vend la fille à Thrason, je la veux rendre aux siens; Et cent autres raisons l'une à l'autre enchaînées: Puis enfin, de me voir privez-vous deux journées. C'étoit donc là le but où devoit aboutir La fable que chez vous vous venez de bâtir? Sans perdre tant de temps, sans prendre tant de peine, Oue ne me disiez-vous: J'aime le capitaine? N'opposez point vos feux à cet ardent désir. Vous aurez plus tôt fait d'endurer qu'à loisir Je contente l'ardeur que pour lui j'ai conçue. Dites, si vous voulez, que la vôtre est décue; Prenez-en pour témoins les hommes et les dieux : Pourvu qu'incessamment il soit devant mes yeux; ll m'importe fort peu de passer pour parjure. THAÏS.

Je vous aime, et pour vous je souffre cette injure.
PHÉDRIE.

Vous m'aimez! c'est en quoi mon esprit est confus: L'amour peut-il souffrir de semblables refus?

Je ne vous réponds point de peur de vous déplaire; Il faut que ma raison cède à votre colère. Je ne veux point de temps, non pas même un seul jour: Je renonce à ma sœur plutôt qu'à votre amour. PHÉDRIE.

Plutôt qu'à mon amour! Ah! si du fond de l'ame Ce mot étoit sorti...

THAIS.

Doutez-vous de ma flamme?

PHÉDRIE.

J'aurai lieu d'en douter si, ce terme sini, Tout autre amant que moi de chez vous n'est banni. THAIS.

Ouel terme?

PHÉDRIE.

De deux jours.

THAÏS.

On trois.

PHÉDRIE.

Cet ou me tue.

Otez-le donc.

THAÏS.

Enfin sa constance abattue

Cède aux charmes d'un mot : je l'avois bien prévu.

PHÉDRIE.

A ce que vous savez aujourd'hui j'ai pourvu.
Votré sœur peut avoir un eunuque auprès d'elle;
J'en viens d'acheter un qui me semble fidèle,
Et tantôt Parmenon viendra pour vous l'offrir.
Souffrez votre soldat, puisqu'il faut le souffrir;
Mais ne le souffrez point sans beaucoup de contrainte:
Donnez-lui seulement l'apparence et la feinte.
Pendant vos compliments songez à votre foir
De corps auprès de lui, de cœur auprès de moi,
Rêvez incessamment, chez vous soyez absente.

TRAÏS,

Vous ne demandez rien que Thais n'y consente; Et ce point ne sauroit vous être refusé.

PHÉDRIE.

Adieu.

THAIS.

Comment; sitôt?

PARMENON.

Que son esprit rusé. Pour attraper notre homme, a d'art et de souplesse!

Vous voyez mon amour en voyant ma foiblesse; Je ne vous puis quitter que les larmes aux yeux : Soyez toujours, Phédrie, en la garde des dieux.

## SCÈNE III.

## PHÉDRIE, PARMENON.

#### PARMENON.

Est-il dans l'univers innocence pareille! Qui la condamneroit en lui prétant l'oreille? Que Thais a sujet de se plaindre de moi! C'est un chef-d'œuvre exquis de constance et-de foi. PHÉDRIE.

N'as-tu pas vu ses yeux laisser tomber des larmes? Pour guérir mon soupçon qu'ils employoient de char-PARMENON.

En matière de femme, on ne croit point aux pleurs: Un serpent, je le gage, est caché sous ces fleurs. PHÉDRIE.

Non, non, pour ce coup-ci je dois être sans crainte; Ce qu'en obtient Thrason marque trop de contrainte: Peut-être le voit-elle afin de l'épouser; En ce cas, c'est moi seul que je dois accuser. Que n'ai-je découvert le fond de ma pensée! Dans un plus haut dessein je l'eusse intéressée; Elle auroit bientôt su m'assurer de sa foi, Bannir tous ses amants, ne vivre que pour moi, Puisque sans cet espoir tu vois qu'on me présère. Les deux jours expirés, je propose l'affaire : Il faut ouvrir son cœur, et ne pas tant gauchir.

PARMENON.

Que diront vos parents?

PHÉDRIE.

On pourra les fléchir: Du moins nous attendrons que la Parque cruelle M'ait, par un coup fatal, rendu libre comme elle. Éloignent les destins ce coup qu'il faudra voir, Et sassent que d'ailleurs dépende mon espoir! D'une ou d'autre façon je suivrai cette envie, Dont tu vois que dépend tout le cours de ma vie. Censure mon projet, ravale sa beauté, Dis ce que tu voudras, le sort en est jeté. Montre-lui cependant l'eunuque sans remise; Et de peur qu'à l'abord Thais ne le méprise, Soigne, avant que l'offrir, qu'il soit mieux ajusté, Et que par ton discours son prix soit augmenté, Dis qu'on l'a fait venir des confins de l'Asie, Qu'on l'a pris d'une race entre toutes choisie, Qu'il chante et sait jouer de divers instruments. Accompagne le don de quelques compliments : Jure que pour maîtresse il mérite une reine; Que Thais l'est aussi, régnant en souveraine Sur tous mes sentiments; et mille autres propos. PARMENON.

Tenez le tout pour fait, et dormez en repos. PHÉDRIE.

S'il se peut; mais aux champs aussi bien qu'à la ville Je sens que mon esprit est toujours peu tranquille : Il me faut toutefois éprouver aujourd'hui Ce qu'ils auront d'appas à flatter mon ennui. PARMENON.

A votre prompt retour nous en saurons l'issue.

PHÉDRIE. Peut-être verras-tu ta croyance déçue. Seulement prends le soin...

PARMENON.

Allez, je vous entends.

### SCÈNE IV.

### PARMENON.

Ah | combien l'amour change un homme en peu de temps! Devant que le hasard eut offert à sa vue Les fatales beautés dont Thais est pourvue, Cet amant n'avoit rien qui ne fût accompli; De louables désirs son cœur étoit rempli; Il ne prenoit de soin que pour la république; Et même le ménage, où trop tard on s'applique, De ses plus jeunes ans n'étoit point négligé. Aujourd'hui qu'une femme à ses lois l'a rangé, Ce n'est qu'oisiveté, que crainte, que foiblesse : Le nombre des amis, la grandeur, la noblesse, Et tant d'autres degrés, pour un jour parvenir Au rang que ses aïeux ont jadis su tenir. Sont des noms odieux, dont cette ame abattue A toujours craint de voir sa flamme combattue; Et quelque bon dessein qu'enfin il ait formé, Il ne sauroit quitter ce logis trop aimé. Ne s'en revient-il pas me changer de langage?

#### SCÈNE V.

## PHÉDRIE, PARMENON.

## PARMENON.

Sans mentir, c'est à vous d'entreprendre un voyage. Quoi! déjà de retour! Vous savez vous hâter.

PHÉDRIE.

Pour te dire le vrai, j'ai peine à la quitter. PARMENON.

Du lieu d'où vous venez dites-nous quelque chose : Les champs auroient-ils fait une métamorphose? Et depuis le long-temps que vous êtes parti, Ce violent désir s'est-il point amorti?

PHÉDRIK.

Pourquoi s'embarrasser d'un voyage inutile? Si Thrason dès l'abord fait présent de Pamphile, Thais ayant sa sœur peut lui manquer de foi. PARMENON.

Mais s'il retient aussi Pamphile auprès de soi, Connoissant de Thais les faveurs incertaines?

PHÉDRIE

Ne puis-je pas toujours attendre dans Athènes?

PARMENON. Deux jours sans vous montrer?

PHÉDRIE.

Quatre, s'il est besoin.

PARMENON Du bonheur d'un rival vous seriez le témoin? PHÉDRIE.

A te dire le vrai, ce seul penser me tue. Je vois bien qu'il vaut mieux m'éloigner de leur vue. Adieu.

#### PARMENON.

Combien de fois voulez-vous revenir? PHÉDRIE, revenant. J'omettois, en effet, qu'il te faut souvenir De m'envoyer quelqu'un si Thais me rappelle; Mais que le messager soit discret et fidèle, Et surtout diligent, c'est le principal point:

Pour toi, prends garde à tout, et ne t'épargne point.

Je n'ai que trop d'emploi, n'ayez peur que je chôme.
PHÉDRIE, revenant.

A propos, prends le soin de bien styler notre homme.

PARMENON.

Quel homme?

PHÉDRIE.
Notre eunuque.
PARMENON.

A servir d'espion?

PHÉDRIE.

Il le faut employer dans cette occasion.

PARMENON, voyant Phédrie s'en aller.
Que de desseins en l'air son ardeur se propose!
PHÉDRIR, revensur, et donnant une bourse à Parmenon.
Je savois hien qu'encor j'oubliois quelque chose:
Aux valets de Thais, tiens, fais quelque présent;
C'est de tous les secrets le meilleur à présent.
PARMENON.

Est-ce là le dépit conçu pour cette injure? N'avez-vous fait serment que pour être parjure? PHÉDRIS.

Voudrois-tu que jamais on ne pût m'apaiser?

Votre bon naturel ne se peut trop priser: Qui pardonne aisément, mérite qu'on le loue. PHÉDRIE.

Vraiment je suis d'avis qu'un esclave me joue, Qu'il tranche du railleur, qu'il fasse l'entendu. PARMENON.

Quoi! vous voulez qu'encor tout ceci soit perdu?

PHÉDRIE.

Garde bien au retour de m'en rendre une obole.

Vous serez obéi, monsieur, sur ma parole. PHÉDRIE.

Je l'entends d'autre sorte, et veux qu'ou donne à tous.

Nous pouvons leur douner, et retenir pour nous.
PHÉDRIE.

Adicu, que du soldat surtout il te souvienne.

PARMENON.

Fuyons vite d'ici, de peur qu'il ne revienne.

## ACTE SECOND.

### SCENE PREMIÈRE

GNATON.

Que le pouvoir est grand du bel art de flatter!
Qu'on voit d'honnêtes geus par cet art subsister!
Qu'il s'offre peu d'emplois que le sien ne surpasse!
Et qu'entre l'homme et l'homme il sait mettre d'espace!
Un de mes compagnous, qu'autrefois on a vu
Des dons de la fortune abondamment pourvu.
Qui, tenant table ouverte, et toujours des plus braves,
Vouloit être servi par un monde d'esclaves;
Devenu maintenant moins superbe et moins fier,
S'estimeroit heureux d'être mon estafier.
Naguère en m'arrêtant il m'a traité de maître:
Le long-temps et l'habit me l'ont fait méconnoître:
Autant qu'il étoit propre, aujourd'hui négligé,
Je l'ai trouvé d'abord tout triste et tout changé.

Est-ce vous? ai-je dit. Aussitôt il me conte Les malheurs qui causoient son chagrin et sa honte ; Qu'ayant été d'humeur à ne se plaindre rien, Ses deuts avoient duré plus long-temps que son bien. Et qu'un jeune force le rendoit ainsi blême. Pauvre homme! n'as-tu point de ressource en toi-même? Ai-je répondu lors; et ton cœur abattu Manque-t-il au besoin d'adresse et de vertu? Compare à ce teint frais ta peau noire et flétrie; J'ai tout, et je n'ai rien que par mon industrie. A moins que d'en avoir pour gagner un repas, Les morceaux tout rôtis ne te chercheront pas. Enfin, veux-tu diner n'ayant plus de marmite? Imite mon exemple, et fais-toi parasite; Tu ne saurois choisir un plus noble métier. Gardez-en, m'a-t-il dit, le profit tout entier : On ne m'a jamais vu ni flatteur ni parjure : Je ne saurois souffrir ni de coups ni d'injure; Et, lorsque j'ai d'un bras senti la pesanteur, Je n'en suis point ingrat envers mon bienfaiteur. D'ailleurs, faire l'agent, et d'amour s'entremettre, Couler dans une main le présent et la lettre, Préparer les logis, faire le compliment, Quand monsieur est entré, sortir adroitement, Avoir soin que toujours la porte soit fermée, Et manger, comme on dit, son pain à la fumée; C'est ce que je ne puis ni ne veux pratiquer. Adieu. Moi de sourire, et lui de s'en piquer. Il s'en trouve, ai-je dit, qu'à bien moins on oblige, Et c'est là le vieux jeu qu'à présent je corrige. On voit parmi le monde un tas de sottes gens Qui briguent des flatteurs les discours obligeants : Ceux-là me duisent fort; je fuis ceux qui sont chiches, Et cherche les plus sots quand ils sont les plus riches. Je les repais de vent que je mets à haut prix; Prends garde à ce qui peut allécher leurs esprits; Sais toujours applaudir, jamais ne contredire, Ètre de tous avis, en rien ne les dédire; Du blanc donner au noir la couleur et le nom; Dire sur même point tantôt oui, tantôt non. Ce sont ici leçons de la plus fine étoffe. Je commente cet art, et j'y suis philosophe: Le livre que j'en fais aura, sans contredit, Plus que ceux de Platon de vogue et de crédit. Nous nous sommes quittés, remettant la dispute. J'ai quelque ordre important qu'il faut que j'exécute. De la part d'un soldat que je sers à présent Je vais trouver Thais et lui faire un présent; Il est tel que mon ame en est presque tentée : C'est une jeune esclave à Rhodes achetée : L'age en est de seize ans, l'embonpoint d'un peu plus; La taille en marque vingt. Et, pour moi, je conclus Qu'elle soit, et pour cause, en vertu d'hyménée, Aux désirs d'un époux bientôt abandonnée, Ou je crains fort d'en voir quelque autre possesseur. Ce grand abord de gens au logis de sa sœur, Le scrupule des noms d'ingrate et de cruelle, De ces cœurs innocents la pitié criminelle, Cent autres ennemis d'un honneur mal gardé, Marquent le sien perdu, du moins fort hasardé. Mais entre eux le débat : n'étant point ma parente, La suite m'en doit être au moins indifférente : L'exposant au danger sans crainte et sans souci, Je m'en vais la querir dans un lieu près d'ici ; Et plût à quelque dieu qu'en passant par la rue Du rival de mon maltre elle fût aperçue! Voici son Parmenon qui s'avance à propos: Pour peu qu'il tarde ici, nous en dirons deux mots.

SCÈNE II.

PARMENON.

Notre amant, ayant dit mille fois en une heure: Quoi! s'éloigner des lieux où mon ame demeure! N'irai-je pas? irai-je? enfin s'est hasardé; Et mille fois encor m'a tout recommandé; Que je prenne bien garde au nombre des visites Qu'on peut rendre en personne ou bien par parasites; Ou'aux environs d'ici nul ne fasse un seul tour Dont mon livre chargé ne l'instruise au retour; Et que, si je surprends le soldat auprès d'elle, Je tienne des clins d'œil un registre fidèle; Écrive leur propos de l'un à l'autre bout, Ne laisse rien passer, et sois présent à tout : Car le sage ne doit qu'à soi-même s'attendre. C'eût été pour quelque autre un plaisir de l'entendre; Moi, qui sans cesse marche, et qui trotte, et qui cours, Je ne vis qu'à demi de semblables discours, Et je souhaiterois, du fond de ma pensée, Oue le dieu Cupidon eut la tête cassée : Cela feroit grand bien aux pieds de cent valets. J'approche de Thaïs, et voici son palais. Quoi! j'aperçois aussi notre flatteur à gage!

SCÈNE III.

PARMENON; GNATON, conduisant Pamphile.

PARMENON.

Avance, homme de bien!

GNATON.

Contemple ce visage. PARMENON.

Le coquin parle en prince, et n'est qu'un gneux parfait. GNATON.

Tu te penses moquer, je suis prince en effet. PARMENON.

Des fous, cela s'entend.

Quoi! des fous? il n'est sage Qui sous moi ne dût faire un an d'apprentissage.

PARMENON.

En quel art?

GNATON.

De goinfrer.

PARMENON.

Je le trouve très beau.

Si tu peux y savoir quelque secret nouveau, Il n'est point d'industrie à l'égal de la tienne. GNATON.

Va, tu mérites bien que je t'en entretienne; Seulement traitons-nous un mois à tes dépens.

PARMENON. Volontiers: mais dis-moi, sans me mettre en suspens,

Quelle est cette beauté qu'en triomphe tu mènes?

Celle qui va bieutôt t'epargner mille peines. Je te trouve honnête homme, et suis fort ton valet. D'un mois, par mon moyen, ni lettre, ni poulet, Ni billet à donner, ni réponse à prétendre.

PARMENON. Je commence, Gnaton, d'avoir peine à t'entendre. GNATON.

Ni nuit à faire guet avec tes yeux d'argus. PARMENON.

Tu me gênes l'esprit par ces mots ambigus; Veux-tu bien m'obliger?

GNATON. Comment?

PARMENON.

De grace, achève, GNATON.

Avec toi pour un mois les courses ont fait trève. PARMENON.

Je le crois: mais encor dis-moi quelque raison. GNATON.

Thais, par ce présent, sera toute à Thrason. PARMENON.

Je veux qu'il soit ainsi : quelle en sera la suite? GNATON

Pour un homme subtil, et si plein de conduite, Tu devrois pénétrer et voir un peu plus loin : Je veux, encore un coup, te délivrer de soin. Thrason voyant Thais, ceux dont elle est aimée Peuvent tous s'assurer que sa porte est fermée; Ton maître comme un autre ; et tu n'entendras plus Ni souhaits impuissants ni regrets superflus, Ni : Quel est ton avis? ni : Fais-lui tel message. PARMENON.

Ah! combien voit de loin l'homme prudent et sage! J'avois peine à comprendre où tendoit ce propos; Mais, grace aux immortels, j'aurai quelque repos. GNATON.

Dis, graces à Gnaton.

PARMENON. Et rien pour cette belle?

GNATON.

A propos, que t'en semble?

PARMENON, voulant toucher Pamphile. O dieux! quelle est rebelle!

Du bout du doigt à peine on ose lui toucher. GNATON.

Nul mortel que Thrason n'a droit d'en approcher. PARMENON.

Pour un si rare objet on peut tout entreprendre. PAMPHILE.

Dieux ! quelle patience il faut pour les entendre ! Gnaton, conduis-moi vite, et ne te raille point. PARMENON.

De grace, écoutez-moi, je n'ai plus qu'un seul point. GNATON.

Dis ce que tu voudras.

PARMENON. Quel est son nom?

GNATON.

Pamphile.

Point d'autre?

PARMENON. GNATON.

Oue t'importe?

PARMENON.

Est-elle en cette ville

Depuis un fort long-temps?

Ton caquet m'étourdit.

Saurai-je son pays, son åge?

GNATON. Est-ce tout dit?

Tu te fais trop prier, n'étant pas si beau qu'elle.

Te confondent les dieux, et toute ta séquelle! Je te sauve un gibet, te souhaitant ceci.

PARMENON.

Ton bon vouloir mérite un ample grand merci : Un jour nous t'en rendrons quelque digne salaire. GRATON.

Tu le peux sans tarder. Mais n'as-tu point d'affaire? PARMENON.

Pour toi, quand j'en aurois, je voudrois tout quitter.
GNATON.

De ce pas à Thais viens donc me présenter; Sers-moi d'introducteur.

PARMENON.

Tu ris, mais il n'importe.

Entre seul, tu le peux.

GNATON.

Tiens-toi donc à la porte, Et garde qu'on ne laisse entrer dans la maison Quelque autre messager que celui de Thrason; Je t'en donne l'avis, comme ami de ton maître: Et peut-être qu'un jour il saura reconnoître De quelque bon repas ce conseil important. PARMENON.

Encor deux jours de vie, et je mourrai content. GRATOR.

Il te faut bien un mois à la bonne mesure.

PARMENON.

Non, non, je te rendrai ces mots avec usure, Dans deux jours au plus tard.

GNATON.

Nous le verrons. Adieu.

Mon galant est parti: qu'ai-je affaire en ce lieu? J'avois dessein de voir cette sœur prétendue; Et je me trompe fort, ou c'est peine perdue De s'en aller offrir, après un tel présent, Notre vieillard flétri, chagrin et mal plaisant; Mais il faut obéir.

SCÈNE IV.

CHÉRÉE, PARMENON.

PARMENON. Où courez-vous, Chérée? Chérée.

C'en est fait, Parmenon, ma perte est assurée.

Comment?

CHÉRÉE.

L'as-tu point vu en passant par ces lieux?

PARMENON.

Qui?

CHÉRÉE.

Certaine beauté qui, s'offrant à mes yeux, N'a rien fait que paroître et s'est évanouie.

PARMENON. Vous cu avez la vue encor tout éblouie.

CHÉRÉE.

O dieux! Mais où chercher? Que le maudit procès
Puisse avoir quelque jour un sinistre succès!

PARMENON. Comment? Quoi? Quel procès?

CHÉRÉE.

Ah! si tu l'avois vue!

PARMENOŃ.

PARMENON.

Et qui?

Cette beauté de mille attraits pourvue.

Hé bien?

CHÉRÉE.

Tu l'aimerois; et cet objet charmant
Ne peut souffrir qu'un cœur lui résiste un moment
Ne me parle jamais de tes beautés communes;
Leurs caresses me sont à présent importunes:
Rien que de celle-ci mon cœur ne s'entretient.

PARMENON.

Vraiment! c'est à ce coup que le bon homme en tient. L'un de ses fils aimoit; l'autre, plein de furie, Passera les transports de son frère Phédrie. De l'humeur dont je sais que le cadet est né, Ce ne sera que jeu, dans deux jours, de l'ainé.

Aussi ne sauroit-il avoir l'ame charmée Des traits d'une beauté plus digne d'être aimée. PARMENON.

Peut-être.

CHÉRÉE.

En doutes-tu?

PARMENON.

C'est un trop long discours.

Vous aimez?

CHÉRÉE.

A tel point, que si d'un prompt secours...

Tout beau, demeurons là, ne marchons pas si vite: Où prétendez-vous donc ce soir aller au gite?

Hélas! s'il se pouvoit, chez l'aimable beauté.

PARMENON.

Certes, pour un malade il n'est point dégoûté. CHÉRÉE.

Tu ris, et je me meurs.

PARMENON.

Mais encor, quel remède Faudroit-il apporter au mal qui vous possède? GRÉRÉE.

De ce mot de remède en vain tu m'entretiens, Si par tes prompts efforts bientôt je ne l'obtiens. Tu m'as dit tant de fois: Essayez mon adresse; Votre âge le permet, aimez, faites maîtresse. l'aime, j'en ai fait une: achève, et montre-moi Que mon cœur se pouvoit engager sur ta foi.

Je l'ai dit en riant, et sans croire votre ame Pour un discours en l'air susceptible de flamme.

CHÉRÉE.

Qu'il ait été promis ou de bon ou par jeu,
Si tes soins, Parmenon, ne me livrent dans peu
Cette même beauté qui captive mon ame,
Je ne vois que la mort pour terminer ma flamme.

PARMENON.

Dépeignez-la-moi donc.

CHÉRÉE.

Elle est jeune, en bon point.

Celui qui la menoit?

CHÉRÉE.

Je ne le connois point.

PARMENON.

Le nom d'elle?

CHÉRÉE. Aussi peu.

PARMENON.

Son logis?

CHÉRÉE.

Tout de même.

Vous ne savez donc rien?

3700.34

I.E.

Tribe.

10.25

: iza

100

t pr.

100

22

a.

cuénés.

Rien, sinon que je l'aime. PARMENON.

Me voilà bien instruit. Quel chemin ont-ils pris? CHÉRÉE.

Tandis qu'elle arrêtoit mes sens et mes esprits. Notre hôte Archidémide, avec son front sévère, Est venu m'aborder, et m'a dit que mon père Ne faillit pas demain d'être son défenseur

Contre l'injuste effort d'un puissant agresseur : Et, comme les vieillards sont longs en toute chose, D'un récit ennuyeux il m'a déduit sa cause, Tant, qu'après notre adieu je n'ai plus aperçu L'objet de ce désir qu'en passant j'ai conçu.

PARMENON.

C'est être malheureux.

CHÉRÉE.

Autant qu'homme du monde.

PARMENON. Vous l'avez bien maudit?

CHÉRÉV.

Oue le ciel le confonde!

Depuis plus de deux ans nous ne nous étions vus. PARMENON.

Il se rencontre ainsi des malheurs imprévus. Celui qui la menoit est quelque homme de mine? CHÉRÉE

Rien moins. Tu le croirois un pilier de cuisine; Et lui seul, sans mentir, est aussi gras que deux. PARMENON.

Son habit?

CHÉRÉE.

Fort usé.

PARMENON. Leur train? CHÉRÉE.

Je n'ai vu qu'eux.

PARMENON. C'est elle assurément.

CHÉRÉE.

Qui?

PARMENON.

Rassurez-votre ame: Je connois maintenant l'objet de votre flamme. CHÉRÉE.

L'as-tu vue?

PARMENON.

Elle-même.

CHÉRÉR.

Et tu sais son logis?

PARMENON.

Je le sais.

CHÉRÉE.

Parmenon, dis-le-moi.

PARMENON.

Chez Thais. Comme ils venoient d'entrer, je vous ai vu paroître;

C'est un don que lui fait le rival de mon maître. CHÉRÉE.

Il doit être puissant.

PARMENON.

Plus en bruit qu'en effet.

Qu'il m'en fasse un pareil, j'en serai satisfait. PARMENON.

On your croit sans jurer.

CHÉRÉE.

Mais qu'en pense Phédrie? Je n'y vois point pour lui sujet de raillerie.

PARMENON.

Qui sauroit son présent, le plaindroit beaucoup plus. CHÉRÉE.

Quel présent?

PARMENON.

Un vieillard impuissant et perclus. Sans esprit, sans vigueur, sans barbe, sans perruque; Un spectre, un songe, un rien, pour tout dire un eunuque. Dont encore il prétend, contre toute raison, Pouvoir contrecarrer le présent de Thrason. Si l'on nous laisse entrer, je veux perdre la vie.

CHÉRÉE. S'il est aussi reçu, qu'il me donne d'envie! PARMENON.

Vous préservent les dieux d'un heur pareil au sien! Ce seroit pour Pamphile un mauvais entretien.

CHÉRÉE. Quoi! garder une fille et si jeune et si belle! Coucher en même chambre, et manger auprès d'elle, La voir à tout moment sans crainte et sans soupçon, Te ne voudrois pas être heureux de la façon? PARMENON.

Vous pouvez aisément avoir cette fortune : La ruse est assurée autant qu'elle est commune. D'un voyage lointain depuis peu revenu, Sans doute chez Thais vous êtes inconnu: Il faut prendre l'habit que notre eunuque porte; Vous passerez pour lui, déguisé de la sorte. Votre menton sans poil y doit beaucoup aider. CHÉRÉE.

Et l'on me donnera cette belle à garder? PARMENON.

Et sans donte à garder vous aurez cette belle. Mais après?

CHÉRÉE.

Innocent! Je puis lors auprès d'elle Boire, manger, dormir, lui parler en secret. PARMENON.

Usez-en tout au moins comme un homme discret. CHÉRÉE.

Tu ris?

PARMENON.

Des vains projets où l'amour vous emporte, Vous vous croyez dedans avant qu'être à la porte; Et, sans savoir encor quelle est cette beauté, D'un espoir amoureux votre cœur est flatté : Il faut auparavant s'acquérir une entrée.

CHÉRÉE.

L'échange proposé me la rend assurée. PARMENON.

Oui, s'il se pouvoit faire.

CHÉRÉE.

A d'autres, Parmenon! PARMENON.

Quoi! vous avez donc cru que c'étoit tout de bon? CHÉRÉE.

Tout de bon ou par jeu, derechef il n'importe; Et si je ne l'obtiens, ou d'une ou d'autre sorte, Je suis mort.

PARMENON.

Mais avant que de vous engager, Pesez, encore un coup, la grandeur du danger. CHÉRÉE.

Trop de raisonnement peut nuire en telle affaire.

L'occasion se perd tandis qu'on délibère;

Un autre la prendra, j'en aurai du regret. PARMENON.

Mais au moins pourrez-vous me garder le secret? CHÉRÉE.

Ne crains rien.

PARMENON.

Priez donc Amour qu'il favorise De quelque bon succès cette haute entreprise. CHÉRÉE.

Amour! si sa beauté peut s'offrir à mes sens, Tu ne manqueras plus ni d'autels ni d'encens.

## ACTE TROISIÈME.

## SCENE PREMIÈRE THRASON.

Il faut dire le vrai, j'en voulois à Pamphile; Et, bien que pour Thais un amour plus facile Étouffat celle-ci presque encore au berceau, Sans mentir, j'ai regret de perdre un tel morceau. Je ne sais quel remords tient mon ame occupée; Mais encore être ainsi de mes mains échappée, C'est le comble du mal, et souffrir qu'un enfant Des lacs d'un vieux routier se sauve en triomphant. Me préservent les dieux d'une beauté naissante! Il n'est point de méthode en amour si puissante Qui ne fût inutile à qui s'en piqueroit: Souvent ces jeunes cœurs sont plus durs qu'on ne croit. Pour gagner son amour, je ne sais point de voie; C'est un fort à tenir aussi long-temps que Troie. J'aurois, sans me vanter, depuis qu'elle est chez moi, Réduit à la raison quatre filles de roi. J'eusse pu l'épouser, mais je fuis la contrainte; Le seul nom de l'hymen me fait frémir de crainte; Et je ne vondrois pas que mon cœur fût touché De l'espoir d'un royaume à Pamphile attaché. Rien n'est tel, à qui craint une femme importune, Que de vivre en soldat, et chercher sa fortune. On se pousse partout, on risque sans souci, Et qui n'y gagne rien, n'y peut rien perdre aussi. Mais rarement Thrason se plaint-il d'une dame; Jusque ici peu d'objets ont régné sur son ame Sans payer son amour d'une ou d'autre façon. Phédrie en pourroit bien avoir quelque leçon; Je n'en pense pas plus, n'étant point d'humeur vaine. Voyons si notre agent aura perdu sa peine: Le voici qui s'approche.

SCÈNE II.

THRASON, GNATON.

THRASON. Hé bien, qu'as-tu gagné?

GNATON. Que de peines, seigneur, vous m'avez épargné! Je vous allois chercher au port et dans la place.

THRASON. Tu me rapportes donc des actions de grace? GNATON.

Le faut-il demander? J'en suis tout en chaleur. THRASON.

Enfin le don lui plast?

Non tant pour la valour, Que pour venir de vous; c'est là ce qui la touche, Et ce qu'a tous moments elle a dedans la bouche, Comme un des plus grands biens qu'elle ait jamais recus Vous ririez de l'onĭr triompher là-dessus.

THRASON.

Ce qui vient de ma part cause ainsi de la joie; J'ai cent fois plus de gré d'un bouquet que j'envoie, Qu'un autre n'en auroit de quelque don de prix, Fût-ce même un trésor.

Vivent les bons esprits! Il n'est, à bien parler, que manière à tout faire. D'un travail de dix ans ce que le sot espère, L'honnète homme, d'un mot, le lui viendra ravir. THRASON.

Aussi le roi m'emploie, et j'ai su le servir A la guerre, en amour, auprès de ses maitresses. Quoique j'eusse souvent ma part de leurs caresses. GNATON.

Mais s'il l'apprend aussi?

THRASON.

Gnaton, soyez discret.

Je ne découvre pas à tous un tel secret.

GRATON.

(tout bas, se tournant.) C'est faire en homme sage. Il l'a dit à cent autres. (haut.)

Le roi n'agréoit donc autres soins que les vôtres? THRASON.

Que les miens; et parfois se trouvant dégoûté Du tracas importun qui suit la royauté, Comme s'il eût voulu... Tu comprends ma pensée? GNATON.

Prendre un peu de bon temps, tonte affaire laissée. THRASON.

Cela même. Aussitôt il m'envoyoit querir: Seuls ainsi nous passions les jours à discourir De cent contes plaisants que je lui savois faire; Et s'il se présentoit quelque importante affaire, Après avoir le tout entre nous disposé, Son conseil n'en avoit qu'un reste déguisé: Et souvent, malgré tous, ma voix étoit suivie.

GNATON. Lors chacun d'enrager, mourir, crever d'envie? TERASON.

Et Thrason de s'en rire.

GRATON. A l'oreille du roi?

THRASON. Qui peut te l'avoir dit?

GRATON. C'est qu'ainsi je le croi.

Sur ce propos, un jour qu'il remarqueit leur peine. Le chef des éléphants, appelé Métasthène, Des plus considérés près du prince à présent, Ne se put revancher d'un trait assez plaisant. Il mâchoit de dépit quelque mot dans sa bouche, Et me tournant les yeux : Qui vous rend si farouche? Sont-ce les bêtes, dis-je, à qui vous commandez? GNATON.

Et le roi, qu'en dit-il?

THRASON.

Nous étant regardés. Il ne put à la sin s'empêcher de sourire. Je dis, sans vanité, peu de mots qu'il n'admire. GNATON.

Comme vous en parlez, c'est un prince poli. THRASON.

Peu d'hommes ont, de vrai, l'esprit aussi joli: Surtout il s'entend bien à placer son estime. GNATON.

Celle qu'il fait de vous me semble légitime.

Tai-je dit un bon mot, qu'en un bal invité...
GNATON.

(bas, se tournant.) Non. Plus de mille fois il me l'a raconté. THRASON.

Nous étions régalés du satrape Orosmède, Chacun avoit sa nymphe : alors un ganymède Approchant de la mienne, aussitôt je lui dis Que les restes de Mars seroient pour Adonis. GNATON.

Le jeune homme rougit?

THRASON.

Belle demande à faire! Il rougit, et d'abord fut contraint de se taire: Depuis chacun m'a craint.

GNATON.

Avec juste raison.

N'ont-ils point un recueil des bons mots de Thrason?

THRASON.

Je t'en conterois cent; mais changeons de matière. Thais, comme tu sais, est femme assez altière, Jalouse, et d'un esprit à tout craindre de moi: Dois-je, en quittant sa sœur, lui confirmer ma foi?

Rien moins. Il vaut bien mieux la tenir en cervelle. Ayez toujours en main quelque amitié nouvelle: De ce secret d'amour l'effet n'est pas petit; C'est par là qu'on maintient les cœurs en appétit, Et qu'on accroît l'amour au lien de le détruire. Mais je fais des leçons à qui devroit m'instruire. TRRASON.

Comment un tel secret a-t-il pu m'échapper?

Des soins plus importants pouvoient vous occuper; Vous réviez, je m'assure, à quelque haut fait d'armes. THRASON.

Il est vrai que la guerre a pour moi de tels charmes, Qu'ils me font oublier tous les autres plaisirs. GNATON.

Mais l'amour trouve aussi sa part dans vos désirs?

Entre Mars et Vénus mon cœur se sent suspendre, Est recherché des deux, ne sait auquel entendre. Laissons là leur débat: quel traité m'as-tu fait? GNATON.

Tel; qu'un plus amoureux en seroit satisfait. Thais se veut purger de tous sujets de plainte: Deux jours, par mon moyen, sans rival et sans crainte Vous lui rendrez visite en dépit des jaloux.

THRASON.

Je t'aime.

GNATON.

Et du diner sur moi reposez-vous; Je l'ai fait, en passant, apprêter chez votre hôte. THRASON.

De faim jamais Gnaton ne mourra par sa faute. GNATON.

Qu'y faire? il faut bien vivre ici comme autre part. THRASON.

Retourne chez Thais, et dis-lui qu'il est tard.

## SCÈNE III.

THAIS, THRASON, GNATON.

THAIS

Il n'en est pas besoin, je viens sans qu'on m'appelle.
THRASON.

Sais-je faire un présent?

PHAIS.

Certes la chose est belle ; Mais je n'estime au don que le lieu dont il vient.

GNATON.

Notre diner est prêt, s'il ne vous en souvient. THRASON, à Thais.

Plus rare et d'autre prix je vous l'aurois donnée. GNATON.

Toujours en compliments il se passe une année; Le diner nous attend, hâtons-nous, c'est assez. THAÏS.

Nous ne sommes, Gnaton, pas encor si pressés. Il me faut du logis donner charge à Pythie.

Tout ira comme il faut, j'en réponds sur ma vic.

THAÏS.

Sans avoir pris ce soin, je n'ose m'engager.

GNATON.

Puissent mes ennemis de femmes se charger; Elles n'ont jamais fait; toujours nonvelle excuse. THAIS.

De vains retardements à tort on nous accuse; Votre sexe se laisse encor moins gouverner. GNATON.

Ne tient-il point à moi que nous n'allions diner?

Ne plaise aux dieux, Gnaton, qu'on ait telle pensée. Gnaton.

Je ne vous en vois point pour cela plus pressée.

Allons, si tu le veux.

SCÈNE IV.

THAIS, THRASON, GNATON; PARMENON, amenant Chérée.

PARMENON. Un mot auparavant. GNATON.

Nous voici, grace aux dieux, aussi prêts que devant : Je dinerai demain, s'il plait à la fortune. Fais vite, Parmenon, ta harangue importune. PARMENON.

Mou maître, par votre ordre absent de ce séjour, Avecque ce présent vous offre le bonjour. Je ne veux point passer la loi qui m'est prescrite, Ni parler de ses pleurs quand il faut qu'il vous quitte. De vous-même à son mal vous pouvez compatir, Et le croire affligé sans l'avoir vu partir. Faisant un dont plus riche, il ett eu plus de joie, Mais, au moins, de bon cœur croyez qu'il vous l'envoie.

Le présent peut passer.

se present peut passer.

Il me charme en effet:

Je ne l'aurois pas cru si beau, ni si bien fait.
PARMENON.

On l'appelle Doris; et quant à son adresse, En tout ce que l'on doit apprendre à la jeunesse On l'a, dès son jeune âge, instruit et façonné. A quoi que de tout temps il se soit adonné,

Soit aux arts libéraux, soit aux jeux d'exercice, A sauter, à lutter, à courir dans la lice, Il a toujours passé pour un des plus adroits : Enfin, permettez-lui de parler quelquefois. Vous l'entendrez bientôt en conter des plus belles : Il vous entretiendra de cent choses nouvelles. Mon maître cependant n'exige rien de vous : Vous ne le trouverez importun ni jaloux : Il ne vous contera ni bons mots, ni faits d'armes; Et vous pourrez, Thaïs, disposer de vos charmes Sans craindre qu'il s'offense et vous tienne en souci. Comme un de vos amants qui n'est pas loin d'ici. Faites entrer chez vous soldats et parasites, Pourvu qu'il puisse rendre à son tour ses visites J'entends quand vous serez d'humeur, ou de loisir), Il se tiendra content par delà son désir. THRASON.

Si ton maître avoit dit ce que tu viens de dire...
PARMENON.

Comme j'en suis l'auteur, vous n'en faites que rire.

Dois-je contre un valet employer mon courroux! Que t'en semble, Gnaton?

GHATON.

Seigneur, épargnez-vous.

Je te croirai. Thaïs, ce parleur m'incommode.
GNATON.

De vrai, les compliments ne sont plus à la mode; Allons.

THAĨS.

Quand on voudra.

THRASON

Qu'un long discours déplatt!

Surtout, à mon avis, quand le diner est prêt.
THAÏS.

Du zèle et du présent je lui suis obligée. PARMENON.

Le don ne vous tient pas vers mon maître engagée; S'il doit être payé, c'est du zèle sans plus. GNATON.

Remettons à tautôt ces discours superflus; Il n'est pas maintenant saison de repartie.

Tu me permettras bien d'ordonner à Pythie Que le soin de Pamphile à Doris soit commis. GNATON.

Faites que Gnaton dine, et tout vous est permis.

#### SCÈNE V.

THRASON, GNATON, PARMENON.

## PARMENON.

Pour un entremetteur, ou te fait trop attendre: Ce n'est point là le gré que tu pouvois prétendre, Et si j'avois reçu tel présent par Gnaton, Il se verroit à table assis jusqu'au menton. On ne devroit ici rendre aucune visite, Sans avoir un billet signé de parasite; Il lui faut cependant mettre tout son espoir A courir tout le jour pour déjeuner au soir. Pour moi, je ne crois pas qu'autre chose il attrape, Si ce n'est que son roi le fasse un jour satrape, Ou que, las de courir et battre le pavé, Plus haut que son mérite il se trouve éleré. Que dis-tu de ces mots? Ai-je su te le rendre?

THR ASOM

Le coquin veut railler. Gnaton, va nous attendre : Je vais prendre Thaïs.

GNATON.

Laissez-moi cet emploi:

Un chef doit autrement tenir son quant-à-moi. TERASON. Adieu donc, Parmenon : tu diras à Phédrie

Adieu donc, Parmenon: to diras a Phédrie Que Thais, pour un temps, trouve bon qu'il l'oublie; Que pour l'entretenir deux jours me sont assez. PARMENON.

Ne vous en vantez point avant qu'ils soient passés.

## SCÈNE VI.

### PARMENON.

Ceci pour notre eunuque assez bien se prépare. Pendant qu'ils dineront, il faut qu'il se déclare, Prenne l'occasion, et ne perde un moment A pousser des soupirs et languir vainement. Non que parlant d'amour il rencontre œuvre faite : Alors qu'on en vient là toutes ont leur défaite : Tel souvent en a peu qui croit en avoir tout, Et même va bien loin sans aller jusqu'au bout. Oue Pamphile d'ailleurs volontiers ne l'écoute. Toute sage qu'elle est, je n'en fais point de doute : C'est le propre du sexe, il veut être flatté, Et se plaît aux effets que produit sa beauté. Puis notre homme a de quoi charmer la plus sévère : Il est jeune, il est beau, toujours prêt à tout faire ; En dit plus qu'on ne veut, sait bien le débiter, Est d'humeur libérale, et donne sans compter. Si par ses qualités d'abord il ne la touche, Le temps, qui peut gagner l'esprit le plus farouche, Ne lui permettra pas d'y faire un long effort, Et ce peu de loisir m'embarrasse très fort. Je crains notre vieillard, qu'on attend d'heure en heure : Il n'a jamais aux champs fait si longue demeure; Quelque charme puissant l'y retient arrêté; S'il revient une fois, le mystère est gâté. O dieux! c'est fait de nous, le voici qui s'avance; Je ne sais quel frisson m'annonçoit sa présence. Parmenon, cependant que tout seul il discourt, Va te précipiter, ce sera ton plus court. Tu pourrois toutefois choisir une autre voie. Le vieillard est plus doux qu'il ne veut qu'on le croie : L'amour pour ses enfants, qu'il laisse à l'abandon, Fait qu'il me reste encor quelque espoir de pardon; Usons à cet abord d'un peu de complaisance.

## SCÈNE VII.

DAMIS, PARMENON.

PARMENON

Je me plaignois, monsieur, de votre longue absence.
DAMIS.

En ma maison des champs je trouve un goût exquis, Et ne fis jamais mieux qu'alors que je l'acquis. PARMENON.

Sophrone et vos enfants sont d'avis tout contraire.

Les voir changer d'humeur n'est pas ce que j'espère; Bien loin de se réduire au champètre séjour, Ma femme aime à causer; mon ainé fait l'amour. PARMENON.

Cette façon d'agir plairoit à peu de pères;

Quand il s'agit d'amours, presque tous sont sévères : A cet âge impuissant lorsqu'ils sont arrivés, Ils donnent des conseils qu'ils n'ont point observés.

Quantà moi, je me rends plus juste et plus commode : Non qu'il faille en tout point que l'on vive à sa mode; Mais aimer quelque peu ne fut jamais blâmé, Et moi-même autrefois je m'en suis escrimé. Il est vrai que le gain n'en vaut pas la dépense; Aux uns il faut présent, aux autres récompense, Corrompre les valets, et les entretenir; Mais les dieux m'ont toujours donné pour y fournir. Si je fais peu d'acquets, que mes fils s'en accusent; C'est eux, et non pas moi, qu'après tout ils abusent. Ayant connu d'abord mon esprit indulgent, L'ainé va, ce me semble, un peu vite à l'argent; Des beautés de Thais son ame est fort touchée; Et bien qu'il m'ait tenu cette slamme cachée, J'en sais plus qu'il ne croit, et le souffre aisement; Thais veut qu'on l'estime, à parler franchement : Peu voudront toutefois qu'elle entre en leur famille; Veuve, on la doit priser un peu moins qu'une fille : Notre ville est féconde en partis bien meilleurs, Et mon fils, après tout, doit s'adresser ailleurs. Pour un choix plus sortable il faut qu'il se dispose : Je t'en veux, Parmenon, proposer quelque chose. Mais où sont mes enfants? Je les voudrois bien voir. PARMENON.

Votre ainé, par malheur, est absent d'hier au soir.

D'où pourroit provenir un si soudain voyage? N'est-il point arrivé quelque noise en ménage? PARMENON.

Je ne sais.

DAMIS.

Plût aux dieux que quelque changement Lui fit prendre bientôt un autre sentiment! Mais comme sans leur aide il ne se pent rien faire, Allons-leur de ce pas recommander l'affaire.

## ACTE QUATRIÈME.

## SCĖNE PREMIÈRE.

CHÉRÉE, déguisé en eunuque; PAMPHILE.

CHÉRÉB

C'est trop réver, Pamphile, et mon zèle indiscret Ne sauroit plus souffrir cet entretien secret. Dans quelque doux penser qu'une ame soit plougée, Souvent elle a besoin d'en être dégagée; Et lorsqu'on l'abandonne à ce triste plaisir, Elle songe à ses maux avec plus de loisir. Souffrez donc...

PAMPHILE.

C'est assez, et ta bonté m'oblige, Quoique le noir chagrin qui sans cesse m'afflige Empêche mon esprit d'en pouvoir profiter. CHÉRÉE.

Et qu'auriez-vous, Pamphile, à vous tant attrister? Yous êtes jeune et belle, et, si je l'ose dire, Ce sont les seuls trésors où toute femme aspire.

Je suis jeune, il est vrai; pour belle, on me le dit : Ce discours près du sexe est toujours en crédit ; Mais quand de pareils dons le ciel m'auroit comblée, A peine en verrois-tu mon ame moins troublée; L'objet de mes malheurs me touche beaucoup plus. Les dieux nous vendent cher ces présents superflus; Souvent par mille maux nous en payons l'usure. CHÉRÉE.

C'est que l'esprit humain en prend mal la mesure; Injuste en son estime autant qu'en ses désirs, Il compte les douleurs, sans compter les plaisirs.

Ne me crois pas, Doris, d'une ame si légère: Sans amis, sans parents, et partout étrangere, J'ai sujet de réver, et tu n'en verras point Que le sort obstiné persécute à tel point.

Chacun pense de même, et moi comme tout autre, Le mal d'antruin'est rien quand nous parlons du nôtre. Vous vous croyez en butte aux plus sensibles coups; Je sais tel qui pourroit en dire autant que vous. Celui dont je vous parle est un antre moi-même; Il me ressemble assez, et soufire un mal extrême Pour certaine beauté qui vous ressemble aussi, Et-qui fait, comme vous, l'amour et son souci.

Si j'étois cet ami, j'affranchirois mon ame Des injustes liens de l'objet qui l'enflamme. CHÉRÉE.

Si vous étiez l'objet des vœux qu'il a conçus?

Peut-être qu'à la fin ses vœux seroient reçus. CHÉRÉE.

Qui vous diroit ceci pour préparer votre ame?
Tout de bon, si quelqu'un vous découvroit sa fiamme,
N'étant rien ici-bas qui ne puisse arriver
(J'entends à quelque fin que l'on doive approuver),
Agréeriez-vous son offre? et votre ame, touchée,
Prendroit-elle plaisir à s'en voir recherchée?
PAMPHLE.

Selon ce qu'il auroit d'aimable et de parfait. CHÉRÉE.

Je le suppose riche, honnête, assez bien fait, D'âge au vôtre sortable, enfin tel, à tout prendre, Qu'aux partis les plus hauts il ait droit de prétendre. PAMPHLE.

J'aime ces qualités dont il seroit pourvu ; Mais, pour en bien parler, il faudroit l'avoir vu. CHÉRÉE.

Vous le voyez, Pamphile, et vous allez connoître Un feu qui ne peut plus s'empêcher de paroître. Par un excès d'amour, sous cet habit trompeur Je me suis pour esclave offert à votre sœur; Né libre cependaut. On m'appelle Chérée; Le noblesse des miens ne peut être ignorée: Peu de partis ici voudroient me refuser; Mon zèle est toutefois plus que tout à priser; Ne le dédaignez point. Quoi! vous fuyez, Pamphile?

Insolent, quitte-moi, ta fourbe est inutile. Pythie!

CHÉRÉE.

Auparavant, encore un mot ou deux.

PAMPHILE.

PAMPHILE.

Qui t'a fait entreprendre un coup si hasardeux? En vain tu fais servir ces bonneurs à ta flamme : L'espoir d'y prendre part n'aveugle point mon ame; Le ciel m'a faite esclave, il est vrai; mais crois-tu Que cette qualité répugne à la vertu?

Qui le croiroit, l'amphile, après vous avoir vuc?

Les sévères appas dont vous êtes pourvue
Désespèrent les œuurs qu'ils viennent d'enflammer;
Mais, sons le nom d'hymen s'il est permis d'aimer.
Loin de votre pays esclave et délaissée,
Où pourriez-vous ici porter votre pensée?
Par-là je n'entends point mépriser vos appas:
Le mérite en est grand; mais l'heur n'y répond pas.
Tant que l'effort des ans en détruise l'empire,
Assez d'amants viendront vous conter leur martyre:
Assez d'amants aussi, d'un discours mensonger,
Vous offriront un cœur toujours prêt à changer.
Devant que vous soyez à leurs yeux exposée,
Prévenez le dépit de vous voir abusée;
Faites un choix plus sûr, il vous est important.

Peut-être dans ta foi n'es-tu pas plus constant. CHÉRÉE.

Pamphile, croyez-en ces soupirs et ces larmes.

Ah! cesse d'employer le secours de leurs charmes, Ote-moi ta présence, engage ailleurs ta foi; Veux-tu rendre mon œur plus esclave que moi? Va, ne réplique point, étouffe ton envie; Crains d'attacher tes jours aux malheurs de ma vie; Va-t'en, laisse-moi seule et me plaindre et souffrir. CRÉRÉE.

Un sort plus favorable en vos mains vient s'offrir.

Ce n'est point l'intérêt qui me rendra facile; Et si je cède, hélas, achère pour Pamphile. Que sert de m'expliquer? tu lis dedans mon sein. cuénés.

Et que rencontrez-vous d'injuste en ce dessein?

PAMPRILE.

Je ne sais , je crains tout, je suis irrésolue :

Va briguer quelque voix sur mon cœur absolue.

Cuénés.

Que je tienne de vous l'espoir d'un si grand bien.

Sans l'aven de Thais je ne te promets rien; Elle a sur mes désirs une entière puissance: Ce que j'aurois aux miens rendu d'obéissance, Je le dois à ses soins, par qui j'espère enfin Retrouver mes parents et changer de destin.

CHÉRÉE.

Phamphile, songez-y, la chose est importante;

Et puisqu'en vos malheurs un moyen se présente,

Ne le rejetez pas; il est en votre main.

PAMPHILE.

Qui me peut garantir ce discours incertain?

CHÉRÉE.

Moi-même.

## PAMPHILE.

Un tel garant n'assure point mon ame; Quand vous voulez montrer l'effet de votre flamme, Un parent, un tuteur, un ami bien souvent, Font que de tels projets il ne sort que du vent; Quelquefois, pour changer, ils vous servent d'excuse. CRÉRÉE.

Contre ces lâchetés, dont chacun nous accuse, Je n'oppose qu'un mot: dans trois jours au plus tard, Si l'esset ne s'en voit ou d'une ou d'autre part, Yous pourrez m'accuser de parjure et de feinte; Mais aussi jusque-là suspendez votre crainte, Et faites de mes vœux un meilleur jugement.

PAMPHILE.

Le terme n'est pas long, j'y consens aisément:
Mais je vous interdis cependant ma présence,

Comme un juste moyen d'expier votre offense. CRÉRÉE.

L'arrêt est rigoureux, le crime étant léger : J'obéirai pourtant; mais, pour m'eucourager, Adoucissez la peine à ma ruse imposée : Cette faveur m'importe, et vous est fort aisée.

PAMPHILE.

Oue me demandez-vous?

CHÉRÉE.

Pour m'élever aux cieux, Il ne faut qu'un aveu de la bouche ou des yeux.

PAMPHILE. Hé bien, je vous l'accorde; est-ce assez vous complaire ? CHÉRÉE.

Je partirai content après un tel salaire; Cependant joindrez-vous vos vœux à mon transport?

PAMPHILE.

Qu'il ne tienne à cela que tout n'aille à bon port!

CHÉRÉE, baisant la main de Pamphile.

Que je jure en vos mains une amour éternelle.

PAMPHILE.
Je trouve du serment la mode un peu nouvelle.
CHÉRÉE.

Ne blamez point l'excès où mon zèle est tombé.
PAMPHILE.

Il lui faut bien donner ce qu'il m'a dérobé.

Ah, dieux! quelle douceur où mon ame se noie! Soulagé du tourment, je me meurs de la joie; Au prix de vos baisers tout me semble commun: Pamphile, seulement encor la moitié d'un.

PAMPHILE.

Vous en pourriez mourir, et j'aime votre vie.

CHÉRÉE.

L'hymen saura bientôt en combler mon envie, Pour un que vous m'avez aujourd'hui retenu.

PAMPRILE.

Aussi n'en meurt-on plus quand ce temps est venu.
CHÉRÍE.

Si jamais envers vous je change de pensée, Me punissent les dieux d'une mort avancée!

PAMPHILE.

Vous promettez beaucoup.

CHÈRÉE.

Je ferai beaucoup plus.
Sans employer le temps en discours superflus,
Je m'en vais de ce pas en parler à mon père:
Dès demain vous saurez ce qu'il faut que j'espère;
Et quand, par une humeur sévère ou d'intérêt,
Il auroit contre nous prononcé quelque arrêt,
Nous pourrions passer outre, et fléchir son courage:
Il sera fort aisé de calmer cet orage.

PAMPHILE.

Thais, si vous sortez, aura soupçon de moi.

Je reviendrai bientôt vous confirmer ma foi.

## SCÈNE II.

#### PAMPHILE.

Je ne puis trop priser son ardeur généreuse; Loin des miens, après tout, la rencontre est heureuse: Je dis loin, quoique ici l'on m'ait donné le jour, Et que tous mes parents y fissent leur séjour. O dieux! si mon soupçon se trouvoit véritable, Si j'étois pour Chérée un parti plus sortable, Et qu'à cette beauté, dont il me semble épris, L'éclat de la naissance ajoutât quelque prix, Seroit-il une fille au monde plus heureuse? Peu s'en faut que déjà je n'en sois amoureuse. J'entends du bruit, sortons; on peut nous écouter.

#### SCÈNE III.

## THAIS, PYTHIE.

PYTHIE.

Ah! que j'ai de secrets, madame, à vous conter! Mais ne le dites pas, vous me feriez querelle. Ma foi, le compagnon nous l'a su donner belle.

Qui?

PYTHIE.

Faut-il demander? Ce beau présent de foin Fût-il en Éthopie, ou bien encor plus loin! TEAIS.

Tu viens de proférer une étrange parole.

Chacun n'a pas été comme vous à l'école; Je m'entends.

THAÏS.

C'est assez.

PYTHIE.

Ceci nous doit ravir. Vous n'aviez qu'à moitié des gens pour la servir, Il falloit un eunuque; et le bon de l'affaire Est que l'on n'a pas dit tout ce qu'il savoit faire.

Que peut-il avoir fait?

PYTHIE

Me le demandez-vous?

Tu fais bien l'innocente en te moquant de nous.

Je n'en sais rien an vrai; toutefois je m'en doute.

Ce sont là des discours si clairs qu'on n'y voit goutte.

Votre sœur a tantôt, pour ne rien déguiser, Laissé prendre à Doris sur sa main un baiser. Savez vous quel baiser?

To-A

Fort froid, je m'imagine.

En bonne foi, j'ai cru qu'il y prendroit racine: Ce n'étoit point semblant, car même il a sonné. Si par mon serviteur un tel m'étoit donné, Je n'en fais point la fine, il me rendroit houteuse. Enfin, de ce baiser la suite est fort douteuse.

Tu t'alarmes en vain, c'est marque de respect; Puis cela vient d'un lieu qui ne m'est point suspect: Les baisers de Doris sont baisers sans malice: Il en faudroit beaucoup pour guérir la jaunisse.

PYTHIE.

Pas tant que vous croyez, ou je n'y connois rien. Ah! que n'ai-je entendu leur premier entretien! Mais, au cri de Pamphile étant vite accourue, Comme en quelques endroits la porte étoit fendue, Il m'est venu d'abord un désir curieux D'approcher d'une fente et l'oreille et les yeux. Ils ont dit quelques mots d'amour, de mariage; Que votre sœur ne peut prétendre davantage; Que Doris est pour elle un assez bon parti; Tant qu'enfin au baiser le tout est abouti.

THAÏS.

Ton récit est confus, j'ai peine à le comprendre.

Aussi ne pouvoit-on qu'à moitié les entendre.
Voilà ce que j'en sais, fondez votre soupçon.
Doris n'est point esclave, au moins à sa façon:
Je ne sais quoi de grand parolt sur son visage:
Tels valets ne sont point sans doute à notre usage.
A force d'y rêver, mon esprit s'est usé.
Madame, si c'étoit quelque amant déguisé!
Telle fourbe en amour souvent s'est publiée.
TRAÍS.

Ma sœur se seroit-elle à ce point oubliée? J'ai cru sur sa vertu me pouvoir assurer.

PYTHIE.

En ce monde il ne faut jamais de rien jurer : Les prudes bien souvent nous trompent au langage. THAÏS.

Qu'est devenu Doris?

PYTHIE.

Il a troussé bagage.

Il falloit tout au moins l'empêcher de sortir.

PYTHIE.

J'étois hors de mon sens, pour ne vous point mentir.

An retour de Phédrie on en saura l'histoire.

PYTHIE.

C'est ce que j'oubliois, tant j'ai bonne mémoire: A peine vous sortiez qu'il m'est venu trouver.

THAIS.

Je le croyois aux champs.

Il en vient d'arriver. De long-temps, m'a-t-il dit, je connois ton adresse: Tu sais la passion que j'ai pour ta maîtresse; De m'en priver deux jours hier au soir je promis, Et crus qu'allant trouver aux champs quelques amis, Ils pourroieut de ce temps adoucir l'amertume; Mais à nul autre objet mon œil ne s'accoutume, De nul autre entretien mon esprit n'est charmé. Je pourrois vivre un siècle avec elle enfermé; Vivre sans elle un jour m'est un trop grand supplice, Et je ne suis pas sûr que ceci s'accomplisse, Sans que vous y perdiez la sleur de vos amis. Si de ce long exil un jour ne m'est remis, Je ne donnerois pas un denier de ma vie. Pour le souffrir je crois que tu m'es trop amie : Fais valoir cet ennui qui cause mon retour; Dis que Thrason pour elle a beaucoup moins d'amour, Qu'il prescrit trop de lois et se rend incommode : Je t'abrége ceci ponr l'étendre à ta mode. Voilà ce qu'il m'a dit, et tiens qu'il a raison. Plutôt que de me voir caresser par Thrason, J'aimerois cent fois mieux que l'autre m'eût battue. Le soldat est trop vain, sa présence me tue : Il n'a qu'une chanson dont il nous étourdit; Et, hors de ses exploits, c'est un homme interdit; Puis, qu'on soit toute à lui : ma foi l'on s'y dispose. THAÏS.

Que veux-tu? jusque ici ma sœur en est la cause.

Ne dissimulez plus, vous avez votre sœur. Mais devrois-je parler avecque tant d'ardeur Pour ce donneur d'eunuque à la mode nouvelle? THAIS.

Peut-être en le donnant l'a-t-il cru plus sidèle.

PYTHIE.

Envoyez-le querir, vous l'entendrez parler.

Comment, s'il vient ici, le pourra-t-on celer?

Quand Thrason le saura, vous avez votre compte. TRAIS.

Je ne saurois tromper sans scrupule et sans honte. Qu'on cherche toutefois Phédrie et son présent.

Vos gens le trouveront au logis à présent; Dorie aura bientôt traversé cette rue.

## SCÈNE IV.

A l'entendre parler elle en doit être crue; Qu'un esclave pourtant se soit fait écouter, A moins que l'avoir vu j'ai sujet d'en douter. Ma sœur fit toujours cas d'une vertu sévère : Ceci n'est point d'ailleurs arrivé sans mystère; Phédrie ou Parmenon m'ont joué quelque tour. Mais quoi! la tromperie est permise en amour : Je ne dois seulement accuser que Pamphile. Aux désirs d'un amant se rendre si facile, Ni graces, ni faveurs ne savoir ménager, Ce n'est pas le moyen de pouvoir l'engager : Trop d'espoir à l'abord en étouffe le zèle. Ah! que si j'ensse été fille encore comme elle...! Mais ne nous plaignons point, et laissons tous ces vœux. Ne pouvoir disposer d'un seul de ses cheveux, D'un seul de ses désirs, d'un moment de sa vie, N'est pas une fortune à donner de l'envie. Les maris sont jaloux, ou bien sans amitié. Tel qui ne nous voyoit, disoit-il, qu'a moitié, Quand il est possesseur, cherche ailleurs sa fortune. Une femme en deux jours leur devient importune : Il faut, sans murmurer, souffrir leur peu de foi, Et c'est là le plus dur de cette injuste loi. Ce n'est qu'avec regret qu'en perdant ma franchise, Pour la seconde fois on m'y verra soumise; Et je crains que ma sœur n'en dise autant aussi. La pourvoir d'un éponx est mon plus grand souci : Ce qui convient à l'une est à l'autre incommode; Et si c'est mon talent que de vivre à la mode, Dans un autre dessein je dois l'entretenir.

### SCENE V.

PHÉDRIE, THAIS, PYTHIE; DORUS, véritable eunuque; DORIE.

#### PYTHIE.

Dorie est de retour, vos geus s'en vont venir; Les voici. Mais quel homme accompagne Phédrie? Est-ce pour se moquer, ou pour nous faire envie? O l'agréable objet, et digne d'être vn!

PHÉDRIE.

Mon retour en ces lieux est peut-être imprévu;

Vous ne m'attendicz pas après tant d'assurances.

PYRIE.

Toujours de la façon tromper nos espérances, La surprise nous plait, pourvu que le soldat Laisse passer le tout sans bruit et sans éclat.

ги́ковія. Nous saurons l'adoucir, quoiqu'il tranche du brave. тнаїs.

Vous a-t-on pas prié d'amener cet esclave

Que pour servir ma sœur vous aviez acheté, Et que votre valet m'a tantôt présenté?

Le voilà.

THAIS.

Quoi! cet homme à la peau si flétrie? Parlez-vous tout de bou, ou si c'est raillerie?

Qui n'auroit point eu d'yeux, seroit bien attrapé. PRÉDRIE.

Je n'en sache point d'autre , ou les miens m'ont trompé. Mais pourquoi jetez-vous cet éclat de risée?

L'autre a le teint plus frais qu'une jeune épousée; il ne sauroit avoir que vingt ans tout au plus, Et vous nous amenez un vieillard tout perclus. Parpage.

Tu me tiens des propos où mon esprit s'égare. THAIS, regardant Dorns.

Ce que cet homme en sait, il faut qu'il le déclare. rnédrit, à Dors.

Es-tu double? Viens-ça, réponds sans hésiter.

Monsieur, c'est Parmenon qui me l'a fait prêter.

Quoi prêter?

DORUS.

Mon habit.

PHÉDRIE.
A quel homme?
DORUS.

A Chérée.

THAIS.

N'en demandez pas plus, la fourbe est avérée. PRÉDRIE.

D'où saurois-tu son nom?

DORUS.

Parmenon me l'a dit.

Mais je te trouve encor couvert du même habit. DORUS.

Incontinent après il me l'est venu rendre. regnant.

A moins qu'être devin, l'on n'y peut ricn comprendre.

Lui hors, on vous dira le tout de point en point. reédate, à Dorus.

Va, retourne au logis, et ne t'éloigne point.

#### SCÈNE VI

PHÉDRIE, THAIS, PYTHIE.

#### PHÉDRIE.

Que direz-vous enfin de ma foi violée?
Si l'aise de vous voir, pour un peu reculée,
A rendu mon esprit toujours inquiété;
Si le jour, loin de vous, me paroît sans clarté;
Si je veille au plus fort de l'ombre et du silence,
Jugez ee que feroit une plus longue absence;
Et si mon amour craint le seul éloignement,
Jugez ce que feroit un triste changement.
THAIS.

Il faudra toutefois y résoudre votre ame; Nous verrions à la fin soupconner notre flamme : Mon cœur accorde mal ce dissérent souci; Et si vous m'êtes cher, l'homeur me l'est aussi. PERDRIE.

Cette vertu me charme en redoublant ma peine:
Vous méritez, Thais, une amour plus certaine;
Dans une autre saison je saurois y pourvoir;
Mon cœur, comme le vôtre, a soin de son devoir.
Je ne vous aime pas pour faveur que j'obtienne:
L'aveu de mes parents, ou leur mort, ou la mienne,
Feront voir que ce cœur, prêt à se déclarer,
S'il ne doit avoir tout, ne veut rien espèrer.

De quoi me peut servir cette ardeur généreuse?
Pour plaire à vos parents, je suis trop malheureuse;
Se fonder sur leur mort est un but incertain:
On se trompe souvent aux ordres du destin.
Le reste me fait peur, et jusque-là mon ame
Voyoit avec plaisir l'effort de votre flamme;
Faites un choix plus sûr, suivez votre devoir,
Et croyez que je puis vous aimer sans vous voir.
PRÉDRIE.

N'essayez point, Thaïs, de me rendre coupable; D'un si làche dessein je me trouve incapable; Puisqu'un autre devoir se joint à mon désir, Je me rends au plus fort, et n'ai point à choisir.

SCÈNE VII.

PHÉDRIE, THAIS, PYTHIE, DORIE.

DORTE.

Un monsieur tout chargé de clinquant vous demande. THAIS.

C'est Chrémès, car voici deux jours que je le mande. Qu'il monte: et toi, Pythie, entretiens-le nn moment. Nous, allons voir ma sœur sur cet évènement. PYTHIK.

Comment? seule avec lui?

PHÉDRIE.

Que tu fais la sucrée!

Quoi! vous semblé-je donc une chose sacrée Qu'on n'oseroit toucher?

THAÏS.

J'approuve ton souci; Mais, tant qu'avec Pamphile on se soit éclairci, Défends-toi, si tu peux, et garde qu'il s'ennuie.

Je l'entends, sortez vite.

SCÈNE VIII.

CHRÉMÈS, PYTHIE.

CHRÉMÈS.

Hé quoi ! voilà Pythie? J'ai cru que pour sa noce on venoit me prier. PRTHIE.

Je n'ai garde, mousieur, de me tant oublier. CHRÉMÈS.

Que me veut donc Thais?

BVTUIL

Elle s'en va descendre. CHRÉMÈS.

Je ne me lasse point jusque ici de l'attendre : Me pût-elle deux jours laisser seul avec toi.

Si vous prenez plaisir à vous moquer de moi, Exercez votre esprit, n'épargnez point Pythie; Elle souffrira tout, de peur qu'il vous ennuie. CHRÉMÈS, lui voulant mettre la main au sein. Souffriras-tu ceci?

PYTHIE.

Monsieur, arrêtez-vous.
Que ces hommes, voyez, sont fins au prix de nous!
Ils songent dès l'abord toujours à la malice;
Je suis pour tels galants trop simple et trop novice:
Une autre fois, monsieur, vous ne m'y tiendrez pas.
CHRÉMÉS.

Tu veux donc qu'en t'aimant je souffre le trépas?

Assez de votre sexe on se meurt de parole; Je crois que vous allez chacun en même école, Rien qu'un même disconrs ne vous sert sur ce point. Tandis qu'ils sont vermeils et remplis d'embonpoint, Messieurs sèchent sur pied, du moins à ce qu'ils disent En avons-nous pitié, les galants nous méprisent. CRRÉMÈS.

Et puis passer pour simple envers moi tu prétends?

Quand madame le dit, quelquefois je l'entends; Ce sont propos d'amour trop fins pour ma boutique, Et je n'en sus jamais le train ni la pratique.

A propos de madame, a-t-elle encor Thrason? Je suis, comme tu sais, ami de la maison; Pourquoi ne veux-tu pas renouer connoissance? PYTHIE.

Mais, à propos aussi, d'où vient la longue absence Dont vous avez payé l'accueil qu'on vous faisoit? CHRÉMÈS.

De ce beau fanfaron qu'alors elle prisoit.

Peut-être.

CHRÉMÈS.

Je l'ai cru : n'en voit-elle point d'autre?

Vous savez ce logis qui regarde le nôtre?

Un des fils de Damis est encor sur les rangs?

L'ainé.

CHRÉMÈS.

Jen suis ravi, car nous sommes parents: Surtout il a de quoi te donner des étrennes. PYTHIE.

Qui, lui? c'est petit gain; je n'y perds que mes peines. cur émès.

Que fera-t-il du bien par les siens amassé?

PYTHIE.

Chacun serre son fait, le bon temps est passé.

сикќѝ̀є. Tu ne te plaindrois pas, si j'étois à sa place; Et j'ai quelque présent qu'il faut que je te fasse.

PYTHIE.

Faites, vous n'oseriez.

CHRÉMÈS. Aussi, pour m'en payer...

PYTHIE.
Vers Thaïs, n'est-ce pas, il se faut employer?
CHRÉMÈS.

Que tu détournes bien les coups que l'on te porte!

J'ai cru qu'il le falloit entendre de la sorte. CHRÉMÈS, tirant de son doigt un diamant, et le présentant à Pythie. Pour me mieux expliquer, tiens, veux-tu cet anneau? PYTHIE, le recevant, et l'ayant regardé.

Je ne m'engage à rien, quoiqu'il me semble beau.

CRRÉMÈS, lui voulant mettre la main au sein.

Si venx-je pour ce coup que ma main se hasarde.

PYTHIE, se retirant, et repoussant sa main.

Il vous faut des tétons! vraiment on vous en garde!

CHRÉMÈS.

Mauvaise, laisse-m'en au moins un à tenir. PYTHIE.

Arrêtez-vous, monsieur; j'entends quelqu'un venir.

## SCÈNE IX.

CHRÉMÈS, PYTHIE, DORIE.

DORTE

Madame est un peu mal, et je viens pour vous dire...
CHRÉMÈS.

Que je monte?

DORIE. Oui, monsieur. CHRÉMÈS

l'étois en train de rire.
Foin de la messagère, et de son compliment!
Un beau coup m'est rompu par elle assurément.
De l'endroit où j'en suis souviens-toi bien, Pythie;
Car je veux à demain remettre la partie.

## ACTE CINQUIÈME.

## SCÈNE PREMIÈRE.

GNATON, sortant de chez Thais.

Tu me fais donc chasser, femme ingrate et sans foi! Est-ce ainsi que l'on traite un agent comme moi? Quoi! respecter si peu ce sacré caractère! Le nom d'ambassadenr, que partout on révère, Est ici méprisé par ce sexe inhumain Qui même sur l'autel iroit porter sa main! Est-il chose assez sainte à l'endroit d'une femme? Ni respect ni serment ne peut rien sur son ame: Elle viole tout sans honte et sans souci. A moins que d'apporter, je n'ai que faire ici: A peine a-t-on reçu le présent de mon maltre, Qu'aucun de ce logis ne le veut plus connoître. Si pourtant mon avis n'en est point dédaigné, On l'y verra tantôt, et bien accompagné. Mais j'aperçois Damis; auroit-il pu m'entendre? Adieu, pauvre logis, tu n'as qu'à nous attendre!

## SCÈNE II. DAMIS, PARMENON.

DAMIS.

Depuis qu'encore enfant tu me fus présenté,
Ton zèle à me servir s'est toujours augmenté;
Aussi t'ai-je donné mes deux fils à conduire:
Parmenon, si tu peux à l'hymen les réduire,
Pour prix de tes travaux, je te veux affranchir.
Peut-être que l'alné ne se pourra fléchir;
Son amour pour Thais est encore un peu forte;
Eutreprends mon cadet: qui des deux il n'importe.
Dès lors que j'en verrai l'un ou l'autre soumis,
Tu te peux assurer de ce qu'on t'a promis,

FARMENON.

Je ne refuse point un si digne salaire;
Mais rien que mon devoir ne m'excite à bien faire:
Vous m'y voyez, monsieur, déjà tout préparé.
Non que je m'en promette un succès assuré;
Il est des plus douteux du côté de Phédrie:
J'ai beau parler d'hymen, c'est eu vain qu'on le prie;
Tout autre m'entendroit, lui seul me semble sourd.
DAMIS.

Je m'en promettoismieux, lorsqueson prompt retour A détruit mes projets fondés sur son voyage.

On n'en rencontre point qui tiennent leur courage; Tous ces fréquens dépits font peu pour ce regard. Riotes entre amants sont jeux pour la plapart; Vous les trouverez tous bâtis sur ce modèle: Un mot les met aux champs, demi-mot les rappelle; Et, tout considéré, ce qu'on peut faire ici, C'est d'en remettre au temps la cure et le souci. Quant à votre cadet, j'en espère autre chose.

Qu'il s'assure de moi, quelque objet qu'il propose. Un autre auroit voulu s'en réserver le choix; Mais, n'étant point d'humeur à prendre tous mes droits, Si la beauté lui plaît, j'entends qu'il se contente, Et la dot d'une bru ne fait point mon attente. Il me peut satisfaire et suivre son désir, Pourvu que de naissance il sache la choisir. Ceci les réduiroit s'ils étoient tous deux sages. l'ai du bien, grace aux dieux, assez pour trois ménages; Il ne m'est plus besoin de former d'autres vœux Que de me voir bientôt renaître en mes neveux, Et qu'un petit Chérée entre mes bras se joue.

PARMENON.

Votre désir est juste, et, pour moi, je le loue.

DAMES.

Je m'en suis, Parmenon, si fort eutretenu, Que je crois déjà voir mon cadet revenu. PARMENON.

Vous le verrez aussi, dormez en assurance; Je ne suis pas devin, mais j'ai bonne espérance. Qui vous en parleroit, monsieur, dès aujourd'hui...? DAMIS.

Tu flattes un peu trop l'amour que j'ai pour lui. PARMENON.

Il n'est, à mon avis, que d'avancer matière.

Je remets en tes mains mon espérance entière.

PARMENON. Il s'en faut assurer le plus tôt qu'on pourra.

DAM 18 Agis , parle , dispose ainsi qu'il te plaira ; Tache à me rendre heureux par un double byménée : Si l'ainé pour Thais tient son ame obstinée, Je consens qu'il l'épouse avant la fin du jour. D'abord il te faudra combattre son amour, Et, s'il ne se rend point, lui redonner courage. Tu me vois, grace aux dieux, assez sain pour mon âge; Mais si la mort nous trompe et rend libre mon fils, Il conclura l'affaire ou peut-être encor pis. Je remets, Parmenon, le tout à ta prudence. De leurs plus grands secrets ils te font confidence. Ménage ton crédit, et m'avertis de tout : Il n'y faut plus penser, si tu n'en viens à bout. Je m'en vais cependant trouver Archidémide : Par des tours de chicane un voisin l'intimide ; Tu peux en voir l'avis qu'il me vient d'envoyer. A les mettre d'accord on devroit s'employer:

Il ne s'agit enfin que de fort peu de chose. Cette lettre contient un récit de la cause, Mais si long, si confus, que je veux, sans tarder M'en instruire aujourd'hui, pour demain la plaider.

Dites-lui qu'il abrège, et que votre présence Ne nous manque au besoin par trop de complaisance.

Il est long, en effet.

PARMENON. Gardez de l'être aussi.

DAMIS. Son logis, en tout cas, n'est qu'à trois pas d'ici. PARMENON, seul.

Les voilà bien ensemble, et je tiens que le nôtre A rebattre un discours l'emporte dessus l'autre. Pour moi, j'ai de la peine à souffrir cet excès : Quand un plaideur s'en vient m'enfiler son procès, Quelque excuse aussitôt m'épargue un mal de tête, De peur d'être surpris la tenant toujours prête : D'un, Mon maître m'attend, j'interromps leur caquet. Qu'Archidémide vienne, il aura son paquet, Fût-il plus révérend cent fois qu'il ne nous semble.

## SCÈNE III.

CHRÉMÈS, PHÉDRIE, CHÉRÉE, PARMENON.

#### PARMENON.

Tous deux fort à propos je vous rencontre ensemble; Mais ce lieu m'est suspect, tirons-nous à l'écart. CHRÉMÈS.

Adieu ; dans vos secrets je ne veux point de part. PRÉDRIE.

Vous pouvez demeurer, je sais votre prudence; On se peut devant vous ouvrir en confidence. Ne crains point, Parmenon.

## PARMENON.

Le voulez-vous ainsi? Damis notre vicillard vient de partir d'ici.

Je savois son retour.

## PHÉDRIE. PARMENON.

ll sait aussi le vôtre: Et comme on peut tomber d'un discours dans un autre, M'ayant de vos amours long-temps entretenu, A des propos d'hymen il est enfin venu : Qu'il se croyoit dejà presque aux pieds de la tombe; Qu'au faix de tant de biens chargé d'ans il succombe; Que pour courir à tout n'étant plus assez vert, Il se veut désormais tenir clos et couvert Caresser, les pieds chauds, quelque bru qui lui plaise; Conter son jeune temps, banqueter à son aise : C'est là, ce m'a-t-il dit, le seul but où je tends. S'ils veulent voir mes jours plus longs et plus contents, Il faut qu'un prompt hymen me délivre de crainte: Non que je leur impose une aveugle contrainte; Pour plus tôt les réduire à suivre mon désir, Je leur laisse à tous deux le pouvoir de choisir Citoyenne j'entends), du reste il ne m'importe : Ennuyé des chagrins que l'âge nous apporte, Je ne demande plus qu'un entretien flatteur Qui dessus mes vieux jours me mette en belle humeur. Que l'un ou l'autre ensin choisisse une maîtresse. L'amour de ces objets qu'on suit dans la jeunesse Ne produit rien d'égal aux plaisirs infinis Oue cause un sacré nœud dont deux cœurs sont unis. Tu sais que les douceurs jamais ne s'en corrompent;

Au lieu que ces amours dont les charmes nons trompent Jamais à bonne fin ne peuvent aboutir: On verra mon ainé trop tard s'en repentir : J'en ai su le retour aussitôt que l'absence : Ce changement soudain, cette molle impuissance. M'empêchent d'espérer qu'il s'accorde à mes vœux : Mais, le cadet encor n'étant pas amoureux, C'est là qu'il faut tourner l'effort de la machine : Et de peur que Thais, ou quelque autre voisine, Par son civil accueil ne l'aille retenir, Sans perdre un seul moment il le faut prévenir. S'il se pouvoit, ô dieux! que j'aurois d'allégresse! Tu sais qu'il a long-temps voyagé dans la Grèce : A peine en revient-il, et depuis son retour Je ne vois point qu'encore il ait conçu d'amour. Ses plaisirs ont été les chevaux et la chasse : Avant qu'une maîtresse en son cœur ait pris place, Peut-être son devoir ailleurs l'aura porté. A ces mots le vieillard, en pleurant, m'a quitté. C'est un père, après tout, il faut qu'on lui complaise. PHÉDRIE.

Vraiment vous en parlez tous deux bien à votre aise. Si l'amour en vos cœurs régnoit pour un moment, Je vous verrois bientôt d'un autre sentiment. PARMENON.

Contre moi sans raison vous entrez en colère : D'interprète, sans plus, je sers à votre père; Quoique vous m'entendiez parler en précepteur, De tout ce long discours je ne suis point l'auteur; Vous voyez que ceci tient beauconp de son style. PHÉDRIE.

Tu ne l'es pas non plus de la fourbe subtile Dont mon frère, en eunuque aujourd'hui déguisé, A chacun du logis par fa feinte abusé? Qui t'a rendu muet? cherches-tu quelque excuse? CHÉRÉE.

C'est à moi qu'il vous faut imputer cette ruse; Assez pour m'en distraire il s'est inquiété. Enfin n'en parlous plus, c'est un point arrêté: Gardez votre Thais, laissez-moi ma Pamphile; Et pendant que mon père est d'humeur si facile, Allons lui proposer le choix que j'en ai fait. PARMENON.

Crovez-vous que d'abord il en soit satisfait? N'étant que ce qu'elle est, j'en aurois quelque crainte.

Quoi! tu ne sais donc pas le succès de ma feinte? PARMENON.

Non, car toujours depuis j'ai demeuré chez nous. CHÉRÉE.

Pamphile est citoyenne.

O dieux! que dites-vous? Pamphile est citoyenne!

CHÉRÉE. Et Chrémès est son frère.

Te conter en détail comment il s'est pu faire, Demanderoit peut-être un peu plus de loisir : C'est assez que la chose, au gré de mon désir, S'est naguère entre nous pleinement avérée. Outre que de sa sœur la foi m'est assurée, Chrémès ne me tient pas un homme à dédaigner; Il ne nous reste plus que mon père à gagner.

PARMENON. Je vous le veux livrer au plus tard dans une heure. Du vieillard au procès savez-vous la demeure? C'est là qu'il nous attend.

Digitized by Google

PHÉDRIK.

Que mon frère est beureux

De se voir possesseur aussitôt qu'amoureux! Chacun s'oppose au bien que mérite ma peine. Thais n'a plus en moi qu'une espérance vaine: Ne pouvant de discours plus long-temps l'amuser, J'ai promis de mourir ou bien de l'épouser. Mourons, puisque l'on n'ose en parler à mon père; Ce n'est que pour moi seul qu'il se montre sévère. Adieu, je vais mourir.

PARMENON.

Attendez un moment.

J'ai par son ordre seul harangué vainement,

Kt par son ordre enfin je vous rends l'espérance.

Vous feriez beaucoup mieux d'user de déférence:

Mais puisque tant d'amour loge dans votre sein,

Que cet amour d'ailleurs s'obstine en son dessein,

Vous irez jusqu'au bout, j'ose vous le promettre.

Obtenez de Chrémès qu'il se veuille entremettre,

Et, parlant pour tous deux, vous sauve un compliment

Qui vous feroit rougir dans son commencement.

CHRÉMÉS.

Je me tiens tout prié.

CHÉRÉE.

Nous vous en rendons grace.

Ah, mon cher Parmenon! viens çà que je t'embrasse.

PARMENON.

Il n'est pas encor temps.

SCÈNE IV.

DAMIS, CHRÉMÈS, PHÉDRIE, CHÉRÉE, PARMENON.

DAMIS.

Je reviens faire un tour : Mon homme étoit absent, et j'attends son retour; Mais j'aperçois nos gens qui consultent ensemble.

Voilà, si ce n'est lui, quelqu'un qui lui ressemble.

DAMIS.

Qu'a de commun Chrémès avec leur entretien? Ce n'étoit qu'un, jadis, de son père et du mien; Peut-être mes enfants lui content leur affaire. CHÉRÉE, bas à Chrémès.

Vite, car il s'approche.

CHRÉMÈS.

Allez, laissez-moi faire.

Ne sauriez-vous sans hâte attendre l'avenir? Votre tête à l'évent ne se peut contenir; D'un ton plus sérieux tâchez de lui répondre; Ne l'interrompez point, parlez sans vous confondre. à Chrémès.

Vous, commencez le choc, et puis à notre tour Vous nous verrez tous deux appuyer son amour.

Comment vous va, Chrémès?

CHRÉMÈS.

Mieux qu'en jour de ma vie.

Et vous?

DAMIS.

De mille maux la vieillesse est suivie. CERÉMÈS.

Il se faut consoler, c'est un commun malheur.

Damis a fait son temps, d'autres fassent le leur.

Mais à propos, Chrémès, quand serai-je de fête? Pour rire à votre hymen dès long-temps je m'apprête : C'est une honte à vous d'être si vieux garçon, Et je veux que mes fils vous fassent la leçon. Quand voulez-vous quitter cette humeur solitaire? CRRÉMÈS.

Si je vous proposois une semblable affaire?

Pour qui? pour mon cadet?

CHRÉMÈS.

C'est de lui qu'il s'agit.

DAMIS. Je m'en suis bien douté, car même il en rougit. CHRÉMÈS.

Je ne veux point priser un parti qui me touche; Ses louanges, Damis, siéroient mal en ma bouche: Mais enfin l'alliance est assez à souffrir; En un mot, c'est ma sœur que je vous viens offrir.

Votre sœur! vous rêvez: où l'auriez-vous trouvée?

A l'age de quatre ans elle fut enlevée; On vient de me la rendre, et Thais l'a chez soi. Afin que l'on ajoute a ceci plus de foi, Dès lors que vous aurez achevé l'hyménée, La moitié de mes biens à ma sœur est donnée, Avec espoir du tout, mais après mon trépas. Quant a vous étaler tous ses autres appas, Je ne m'en mêle point; c'est à ceux qui l'ont vue. rhépate.

Chacun sait la beauté dont Pamphile est pourvue.

Qui la possédera doit s'estimer heureux.

PARMENON, à Damis.

Vous-même en deviendrez, je le gage, amoureux;
On ne s'en peut sauver, et fât-on tout de glace.
J'estime sa beauté, mais j'admire sa grace.
Ne cherchez pas plus loin, monsieur, et m'en croyez.
CHRÉMÈS, à Damis.

Vous n'en sauriez juger si vous ne la voyez; Aussi bien faudra-t-il prouver cette aventure, Quoique mon bien promis assez vous en assure. Si ce n'étoit ma sœur, voudrois-je la doter? Beaucoup d'autres raisons m'empêchent d'en douter: L'âge et le temps du rapt peuvent servir d'indice; Ce qu'en dit mon valet, ce qu'en sait sa nourrice, Une marque en son bras, une autre sur son sein.

J'entre donc chez Thais, non pas pour ce dessein : ll suffit de savoir la beauté de Pamphile.

CHRÉMÈS. Vous éclaircir de tout ne peut être inutile.

DAMIS.

Touchez là, je ne veux autre éclaircissement.

Thais vous apprendra tout cet évènement:
Sans l'ardeur de son zèle envers notre famille,
Je n'aurois point de sœur, vous n'auriez point de fille.
Pamphile doit au soin que les siens en ont eu
Tout ce qu'elle a d'esprit, de grace et de vertu.
Enfin, chacun de nous étant son redevable,
Pour moi de ce côté je me tiens insolvable:
Ma sœur ne l'est pas moins, son amant l'est aussi;
Jugez qui de nous tous doit prendre ce souci.
DAMIS.

Mon alué volontiers se charge de la dette. cenémis.

Que voulez-vous qu'il donne, ou du moins qu'il promette?

Car donner maintenant n'est pas en son pouvoir.

Ce sera, je m'en doute, à Damis d'y pourvoir: J'en suis content, Chrémès, et veux, sans répugnance, Marquer cet heureux jour d'une double alliance. Ma joie et vos conseils, tout parle pour Thais; Nous n'avous à gagner que le cœur de mon fils: N'appréhendez-vous point l'effort qu'il faudra faire?

S'il s'est laissé gagner, il a su vous le taire; Que pouvoit-il de plus que garder le respect? Il se tait même encore et tremble à votre aspect. DAMIS.

Ses yeux parlent assez, si sa langue est muette, Et j'en tiens le silence une marque secrète. Que cet excès de joie avoit peine à sortir! Je vais prier Thais d'y vouloir consentir. Pour épargner sa honte, attendez que j'en sorte.

### SCÈNE V.

THRASON, GNATON, CHRÉMÈS, PHÉDRIE, CHÉRÉE, PARMENON, SYRISCE, DONAX, SANGA; SIMA-LION, et autres personnages muets.

THRASON.

Courage, compagnons! commençons par la porte. CHÉRÉE, bas à sa troupe. Voici le capitan tout prêt de nous braver.

PHÉDRIE. Lui découvrirons-nous ce qui vient d'arriver?

CHRÉMÈS. Il vaut mieux en tirer le plaisir qu'on peut prendre. CHÉRÉE.

Il ne nous a pas vus, cachons-nous pour l'entendre. THRASON.

Simalion, Donax, Syrisce, suivez-moi: Tu sauras ce que c'est d'avoir faussé ta foi, Déloyale Thais, et d'aimer un Phédrie. Mais il nous manque ici de notre infanterie. GNATON.

Le reste suit de près; les ferai-je avancer? THRASON.

Tels coquins ne sont bons qu'à nous embarrasser. GNATON.

J'en tiens pour votre bras le secours inutile. THRASON.

Par les cheveux d'abord je veux prendre Pamphile. GNATON. Très bien.

THRASON.

Et puis après, lui donner mille coups. GNATON.

Ce sera fait, seigneur, fort vaillamment à vous. THRASON.

Pour Thaïs, tu peux dire, autant vaut, qu'elle est morte. GNATON.

Dieux! quel nombre d'exploits! THRASON.

Rangeons cette cohorte. Holà, Simalion! voici votre quartier.

GNATON. C'est là co qu'on appelle entendre le métier. THRASON.

Et toi, Syrisce...

SYRISCE. Au gros?

Non . conduis l'aile-droite. GRATON.

Je ne vois rien de tel qu'une vaillance adroite. THRASON.

Donax, prends ce belier, et marche avec le gros. Je ne vois point Sanga, vaillant parmi les brocs. Sanga!

> SANGA. Que vous plait-il?

THRASON.

Tu manques de courage! SANGA.

Ne faut-il pas quelqu'un pour garder le bagage? THRASON.

L'on ne te voit jamais combattre au premier rang. Pourquoi tiens-tu ceci?

Pour étancher le sang. THRASON.

Est-ce avec un mouchoir que tu prétends combattre?

La vaillance du chef et de ceux qu'il faut battre M'ont fait croire, seigneur, qu'on en auroit besoin; Il faut pourvoir à tout.

THRASON.

N'a-t-on pas eu le soin

Des vivres qu'il faudra pour nourrir notre armée? GNATON.

Oui, seigneur; et sachant qu'une troupe affamée N'est pas de grand effet, j'ai laissé Sauvion Pour mettre ordre au souper, et garder la maison. THRASON.

Un autre emploi, Gnaton, se doit à ta prudence ; Va commencer l'attaque, et montre ta vaillance : Je donnerai d'ici les ordres du combat. Jamais qu'en un besoin le bon chef ne se bat; Chacun commence à craindre aussitôt qu'il s'expose. GNATON.

Avecque vous saus cesse on apprend quelque chose; Encore une leçou, je saurois le métier.

THRASON. Ce n'est pas pour néant qu'on me tient vieux routier. CHÉRÉE, sortant d'où il étoit avec sa troupe.

Je n'en puis plus souffrir l'insolente bravade. THRASON.

N'entends-tu rien, Gnaton? Dieux! c'est une embuscade. Enfants, sauve qui peut! car nous sommes trahis. D'où peut être venu ce secours à Thais?

DONAX. Le secours n'est pas grand, et nous pouvons nous battre. THRASON.

Il faut tout éprouver avant que de combattre : Le sage n'en vient point à cette extrémité Qu'après n'avoir rien pu gagner par un traité; Quant à moi, j'ai toujours gardé cette coutume. GNATON.

Vous êtes pour le poil autant que pour la plume, Bon en paix, bon en guerre, enfin homme de tout. THRASON.

Qui peut sans coup férir mettre une affaire à bout Seroit mal conseille d'en user d'autre sorte.

Soldat, que cherchez-vous autour de cette porte? THRASON.

Mon bien.

CHÉRÉE. Quoi! votre bien?

TERASON. Pamphile.

Est-elle à vous?

Je n'aime point à rire, et suis un peu jaloux : Trève de différends, ou vous verrez folie. THRASON.

De grace, contestons sans fougue et sans saillie; C'est belle chose en tout d'écouter la raison. Je soutiens que Pamphile appartient à Thrason. CHRÉMÉS.

Par quel droit?

THRASON.

Par l'achat que l'on m'en a vu faire : Enfin, je suis son maître.

CHRÉMÈS.

Et moi, je snis son frère,

Qui n'ai souci d'achat, de maître ni d'argent.

On m'a toujours tenu pour un homme obligeant, Je le veux être encore : allez, je vous la donne; Mais j'entends, pour Thaïs, que l'on me l'abandonne. PHÉDRIE.

Encor moins celle-ci.

THRASON.

Que sert donc notre accord?

J'ai l'esprit trop jaloux, je vous l'ai dit d'abord, Et ne saurois souffrir seulement qu'on la nomme. GNATON.

Pauvres gens, d'attirer sur vos bras un tel homme! Vous feriez beaucoup mieux de l'avoir pour ami. Il ne sait ce que c'est d'obliger à demi. ΓΒΕΩΝΙΕ.

Beaucoup mieux! Et qu'es-tu pour parler de la sorte? Si je te vois jamais regarder cette porte, M'entends-tu? tu sauras ce que pèse ma main. Ne me va point conter, C'est ici mon chemin, Et je ne saurois pas m'empécher d'y paroître: Je ne veux voir autour le valet ni le maître; Est-ce bien s'expliquer?

GNATON.

Des mieux et nettement.

Mais peut-on à l'écart vous parler un moment?

PHÉDRIE.

Hé bien?

GNATON, bas à l'écart.

Notre soldat a la bourse garnie,
Vous le pouvez admettre en votre compagnie.
Il n'est pas pour vous nuire auprès d'aucun objet;
Pour donner du soupçon, c'est un foible sujet.
Si Thais l'a souffert, vous en savez la cause;
Sa présence d'ailleurs est bonne à quelque chose:
Il peut, sans vous causer de crainte et de souci,
Vous défrayer de rire, et de festins aussi.

PRÉDRIE.

J'accepte, au nom des trois, le parti qu'on nous offre; Non que nous ayons peur de fouiller dans le coffre, Mais afin d'en tirer du divertissement. J'en vais dire à Chrémès quatre mots seulement: Car, que d'aucun soupçon mon ame soit saisie, Le soldat n'est pas homme à donner jalousie; Tout ce que j'en ai dit étoit pour l'abuser. Mais crois-tu qu'au hasard il se veuille exposer?

GNATON.

Faites venir vos gens, et puis laissez-moi faire.

PHÉDRIE, à Chrémès.

Chadras possessiones

PRÍDRIR, à Chrémès. Chrémès, votre conseil est ici nécessaire; Et vous aussi, mon frère, approchez un moment.

GNATON retourne vers Threson.
Seigneur, j'ai ménagé votre accommodement;
Chacun pourra servir cette femme à sa mode,
Et crois que ce rival se rendant incommode,
Thais le quittera pour être tout à vous.
On ne trouve jamais son compte à des jaloux:
Votre bourse d'ailleurs n'étant point épargnée,
L'intérêt vous pourra donner cause gaguée;
Et, fût-elle d'humeur à le trop négliger,
Votre mérite seul suffit pour l'engager.

THRASON.

Je t'entends. Que faut-il à présent que je fasse?

D'abord à ces messieurs vous devez rendre grace, Et reconduire après vos troupes au logis, Où, comme en quelque port heureusement surgis, Après tant de travaux, de dangers, et d'alarmes, En beaux verres de vin nous changerons nos armes, Buvant à la santé de notre conducteur, Qui de cette victoire a seul été l'auteur.

Je crois que c'est le mieux que nous puissions tous faire. (à Phédrie et à sa troupe.) Messieurs, ne suis-je point en ce lieu nécessaire?

PHÉDRIE.

Comment?

THRASON. Je me retire, et mes gens avec moi.

PHÉDRIE. Gnaton vous a-t-il dit...?

THRASON

Oui, messieurs, c'est de quoi Je rends très humble grace à votre seigneurie: De ma part, si jamais il survient brouillerie, En pièces aussitôt je consens d'être mis; Et de l'heureux malheur qui nous rend bons amis Il ne sera moment que le jour je ne chôme.

Vous ai-je pas bien dit qu'il étoit galant homme?

Il reste cependant querelle entre nous deux. Quoi! vous voulieztantôt en prendre une aux cheveux! Il faut que je la venge au péril de ma vie. THRASON.

Ah! ne réveillons point une noise assoupie.

Il a raison, mon frère, et c'est à contre-temps. THRASON, à ses soldats.

De l'avantage acquis étant plus que contents, Soldats, retirons-nous : à vos rangs preuez garde; Pour moi, j'aurai le soin de mener l'avant-garde. CREÉMÈS.

C'est faire en vaillant chef.

## SCÈNE VI.

DAMIS, CHRÉMÈS, THAIS, PHÉDRIE, CHÉRÉE, PAMPHILE, PARMENON.

CHRÉMÈS.

Damis a bien perdu : Que n'a-t-il un moment avec nous attendu! Comme nous il cût eu sa part de la risée. Mais le voici qui vient avecque l'épousée. PARMENON.

Cet hymen le fera de moitié rajeunir.

DAMIS, présentant Pamphile à Chérée.
Mon fils, je te la rends, tu peux l'entretenir;
Et je trouve Pamphile et si sage et si belle,
Que si je ne savois que tu brûles pour elle,
Je t'y vondrois porter; mais son œil trop charmant
En a su prévenir le doux commandement.
Les dieux en soient loués, et fassent que son frère
Achève, sans tarder, l'hymen qu'il prétend faire!
Je donne vingt talents.

CERÉMÈS.
J'accepte le parti.
DAMIS.

Et j'attends qu'à nos vœux Pamphile ait consenti. CHRÉMÈS.

Épargnez-lui, Damis, cet aveu de sa flamme. Son front vous dit assez ce qu'elle a dedaus l'ame; Cette rougeur n'a point les marques d'un courroux... PAMPELLE.

Mon frère, une autre fois vous parlerez pour vous. carámès.

Une autre fois, ma sœur, vous parlerez sans feinte.

PAMPHILE.

Puisque vous le voulez, j'obéis sans contrainte. CHÉRÉE.

La seule indifférence est peu pour mon désir. CHRÉMÈS. Ajoutez-y, ma sœur, que c'est avec plaisir.

PAMPHILE.

Ce jour est pour Pamphile un jour d'obéissance.

THAÎS.
En puissiez-vous long-temps célébrer la naissance!

CHRÉMÈS, à Thau. C'est savoir ajouter trop de grace au bienfait.

THAIS.

Je vondrois que mon zèle ent produit plus d'effet.

CHRÉMÈS.

Quel autre effet ma sœur en pouvoit-elle attendre? Vos soins à l'obtenir, vos bontés à la rendre, Et l'excès d'amitié que nous avons pu voir, Nous enseignent assez quel est notre devoir. Disposez de mes biens, de moi, de ma famille; Tenez-moi lieu de sœur.

DAMIS.

Tenez-moi lieu de fille, Puisqu'on doit à vos soins tout l'heur de ce succès. THAÏS.

Cet honneur me confond et va jusqu'à l'excès.

Ce n'est pas tout, madame; achevez la journée : Nous voulons vons devoir un second hyménée; Vous me l'avez promis.

THAÏS.

J'accepte votre loi, Et la suis de bon cœur en lui donnant ma foi. CHÉRÉE.

Vous oserois-je encor demander quelque chose?

Tu peux tont à présent; dis-moi, parle, propose, Tu verras ton désir exactement suivi.

PRÉDRIE. Vous savez à quel point Parmenon m'a servi. DAMIS.

J'entends à demi-mot; tu veux qu'on l'affranchisse?

Mon père, que ceci tout d'un temps s'accomplisse!

Il est juste, et déjà j'en ai donné ma foi. (à Parmenon.)

Sois libre, Parmenon, mais demeure avec moi.

Par ce double bienfait mon attente est comblée.
PHÉDRIE.

De te voir affranchi ma joie est redoublée. curémes.

Le temps est un peu cher, quittons ces compliments. Et ne retardons point l'aise de nos amants.

FIN DE L'EUNUQUE.



## CLYMÈNE,

Comédie .- 1671. ......

## AVERTISSEMENT.

jusqu'à la fin, il y trouvera un récit, non tout-à-fait la chose n'étant pas faite pour être représentée.

Il semblera d'abord au lecteur que la comédie que | tel que ceux de mes Contes, et aussi qui ne s'en éloigne j'ajoute ici n'ets pas en son lieu; mais, s'il la veut lire pas tout-à-fait. Il n'y a aucune distribution de scènes,

## PERSONNAGES.

APOLLON, LES NEUF MUSES, ACANTE.

La scène est au Parnasse.

Apollon se plaignoit aux neuf Sœurs, l'antre jour, De ne voir presque plus de bons vers sur l'amour. Le siècle, disoit-il, a gâté cette affaire : Lui, nous parler d'amour! Il ne la sait pas faire. Ce qu'on n'a point au cœur, l'a-t-on dans ses écrits? l'ai beau communiquer de l'ardeur aux esprits; Les belles n'ayant pas disposé la matière, Amours et vers, tout est fort à la cavalière. Adieu donc, ô beautés! je garde mon emploi Pour les surintendants sans plus, et pour le roi. Je viens pourtant de voir, au bord de l'Hippocrène, Acante fort touché de certaine Clymène. J'en sais qui sous ce nom font valoir leurs appas; Mais quant à celle-ci, je ne la connois pas:

Sans doute qu'en province elle a passé sa vie. ÉRATO.

Sire, j'en puis parler; c'est ma meilleure amie. La province, il est vrai, fut toujours son séjour; Ainsi l'on n'en fait point de bruit en votre cour. URANIE.

Je la connois aussi.

APOLLON.

Comment, vous, Uranie! En ce cas, Terpsichore, Euterpe, et Polymnie, Oui n'ont pas des emplois du tout si relevés, M'en apprendront encor plus que vous n'en savez. POLYMNIE.

Oui, sire, nous pouvous vous en parler chacune.

APOLLON.

Si ma prière n'est aux Muses importune, Devant moi tour à tour chantez cette beauté; Mais sur de nouveaux tons, car je suis dégoûté. Que chacune pourtant suive son caractère.

EUTERPE.

Sire, nous nous savons toutes neuf contrefaire:
Pour si peu laissez-nous libres sur ce point-là.
APOLLON.

Commencez donc , Euterpe , ainsi qu'il vous plaira.

Que ma compagne m'aide; et puis en dialogue Nous vous ferons entendre une espèce d'églogue. APOLLON.

Terpsichore, aidez-la: mais surtout évitez Les traits que tant de fois l'églogue a répétés; Il me faut du nouveau, n'en fût-il point au monde. TERPSICHORE.

Je m'en vais commencer; qu'Euterpe me réponde. Quand le soleil a fait le tour de l'univers, Ce n'est point d'avoir vu cent chefs-d'œuvre divers, Ni d'en avoir produit, qu'à Thétis il se vante; Il dit: J'ai vu Clymène, et mon ame est contente.

EUTERPE.

L'aurore vous veut voir; Clymène, montrez-vous: Non, ne hougez du lit; le repos est trop doux: Tantôt vous paroîtrez vous-même une autre aurore; Mais ne vous pressez point; dormez, dormez encore. TERPSICHORE.

Au gré de tous les yeux Clymène a des appas : Un peu de passion est ce qu'on lui souhaite : Pour de l'amitié seule, elle n'en manque pas : Cinq ou six grains d'amour, et Clymène est parfaite. EUTERPE.

L'amour, à ce qu'on dit, empêche de dormir: S'il a quelque plaisir, il ne l'a pas sans peine. Voyez la tourterelle, entendez-la gémir: Vous vous garderez bien de condamner Clymène. TERPSICHORE.

Vénus depuis long-temps est de mauvaise humeur: Clymène lui fait ombre; et Vénus, ayant peur D'être mise au-dessous d'une beauté mortelle, Disoit hier à son fils, Mais la croit-on si belle? Hé oui, oni, dit l'Amour, je vous la veux montrer.

APOLLON

Vous sortez de l'églogue.

UTERPE.

Il nous y faut rentrer. Amour en quatre parts divise son empire : Acante en fait moîtié, ses rivaux plus d'un quart; Ainsi plus des trois quarts pour Clymène soupire : Les autres belles ont le reste pour leur part.

TERPSICHORE.

Tout ce que peut avoir un cœur d'indifférence, Clymène le témoigne : elle en a destiné Les trois quarts pour Acante; heureux dans sa souf-S'il voit qu'à ses rivaux le reste soit donné. [france, EUTERPE.

Ne vous semble-t-il pas que nos bois reverdissent, Depuis que nous chantons un si charmant objet?

TERPSICHORE. [sent Oiseaux, hommes et dieux, que tous chantres choisis-Désormais, en leurs sons, Clymène pour sujet!

Pour elle le printemps s'est habillé de roses.

TERPSICHORE.

Pour elle les zéphyrs en parfument les airs.

EUTERPE.

Et les oiseaux pour elle y joignent leurs concerts. Régnez, belle, régnez sur tant d'aimables choses. TERPSICHORE.

Aimez, Clymène, aimez; rendez quelqu'un heureux: Votre règne en aura plus d'appas pour vous-même. EUTERTE.

En ce nombre d'amants qui voulez-vous qu'elle aime?

Acante.

Et pourquoi lui?

t pourquoi iui? TERPSICHORE.

ERPSICHORE.

C'est le plus amoureux.

Sire, êtes-vous content?

APOLLON.

Assez. Que Melpomène Sur un ton qui nous touche introduise Clymène. Yous, Thalie, il vous faut contrefaire un amant Qui ne veut point borner son amoureux tourment. MELPOMÈNE.

Mes sœurs, je suis Clymène.

THALLE.

Et moi je suis Acante.

APOLLON.

Fort bien; nous écoutons: remplissez notre attente.

CLYMENE.

Acante, vous perdez votre temps et vos soins. Voulez-vous qu'on vous aime, aimez-nous un peu moins. Otez ce mot d'amour, c'est ce qu'on vous conseille. ACANTE.

Que je l'ôte! Est-il rien de si doux à l'oreille?
Quoi! de vous adorer Acante cesseroit!
Contre sa passion il vous obéiroit!
Ah! laissez-lui du moins son tourment pour salaire.
Snis-je si dangereux? Hélas! non; si j'espère,
Ce n'estplus d'êtreaimé; tant d'heur ne m'est point dû:
Je l'avois jusque ici follement prétendu.
Mourir en vous aimant est toute mon envic.
Mon amour m'est plus cher mille fois que la vie.
Laissez-moi mon amour, madame, au nom des dieux.
CLYMÉNE.

Toujours ce mot! toujours!

ACANTE.

Vous est-il odieux?
Que de belles voudroient n'en entendre point d'autre
Il charme également votre sexe et le nôtre:
Seule vous le fuyez; mais ne s'est-il point vu
Quelque temps où peut-être il vous a moins déplu?
CLYMÈNE.

L'amour, je le confesse, a traversé ma vie : C'est ce qui, malgré moi, me rend son ennemie. Après un tel aven, je ne vous dirai pas Que votre passion est pour moi sans appas. Et que d'aucun plaisir je ne me sens touchée Lorsqu'à tant de respect je la vois attachée. Aussi peu vous dirai-je: Acante, écoutez bien, Que par vos qualités vous ne méritez rien ; Je les sais, je les vois, j'y trouve de quoi plaire: Que sert-il d'affecter le titre de sévère? Je ne me vante pas d'être sage à ce point, Qu'un mérite amoureux ne m'embarrasse point. Vouloir bannir l'amour, le condamner, s'en plaindre, Ce n'est pas le hair, Acante, c'est le craindre. Des plus sauvages cœurs il flatte le désir. Vous ne l'ôterez point sans m'ôter du plaisir : Nous y perdrons tous deux : quand je vous le conseille. Je me fais violence, et prête encor l'orcille.

Ce mot renferme en soi je ne sais quoi de donx. Un son qui ne déplait à pas une de nous; Mais trop de mal le suit.

ACANTE.

Je m'en charge, madame: Ce mal est pour moi seul; j'en garantis votre ame. CLYMÈNE.

Qui vous croiroit, Acante, auroit un bon garant. Mais non, je connois trop qu'Amour n'est qu'un tyran, Un ennemi public, un démon, pour mieux dire. ACANTE.

Il ne l'est pas pour vous, cela vous doit suffire: Jamais il ne vous peut avoir causé d'ennui : Vous en prenez un autre assurément pour lui. S'il a quelques douceurs elles sont pour les belles, Et pour nous les soucis et les peines cruelles. Vous n'éprouvez jamais ni dédain ni froideur Quant à nous, c'est souvent le prix de notre ardeur. Trop de zèle nous nuit.

CLYMÈNE.

Et pourquoi donc, Acante, Ne modérez-vous pas cet ardeur violente? Aimez-vous mieux souffrir contre mon propre gré. Que si, m'obéissant, vons étiez bien traité? Je vous rendrois heureux.

Selon votre manière Du bonheur d'un ami, d'un parent, ou d'un frère; Que sais-je? de chacun : car vous savez qu'on peut Faire ainsi des heureux autant que l'on en veut. CLYMÈNE. dresse.

Non, non, j'aurois pour vous beaucoup plus de ten-Vous verriez à quel point Clymène s'intéresse Pour tout ce qui vous touche.

Et pour moi-même aussi?

Quelle distinction mettez-vous en ceci? ACANTE.

Très grande. Mais laissons à part la différence; Aussi bien je craindrois de commettre une offense Si j'avois entrepris de prouver contre vous Qu'autre chose est d'aimer nos qualités ou nous. Je vous dirai pourtant que mon amour extrême A pour premier objet votre personne même : Tout m'en semble charmant; elle est telle qu'il faut: Mais, pour vos qualités, j'y trouve du défaut. CLYMÈNE.

Dites-nous quel il est, afin qu'on s'en corrige. ACANTE.

Vous n'aimez point l'amour; vous le haïssez, dis-je; Ce dieu près de votre ame a perdu tout crédit. CLYMÈNE.

Je ne hais point l'amour, je vous l'ai déjà dit : Je le crains seulement, et serois plus contente Si vous vouliez changer votre ardeur véhémente, En faire une amitié, quelque chose entre deux; Un peu plus que ce n'est quand un cœur est sans feux, Moins aussi que l'état où le vôtre se treuve.

ACANTE Tout de bon, voulez-vous que j'en fasse l'épreuve? Que demain j'aime moins, et moins le jour d'après, Diminuant toujours, encor que vos attraits Augmentent en pouvoir? Le voulez-vous, madame? CLYMÈNE.

Oni, puisque je l'ai dit.

L'avez-vous dit dans l'ame?

CLYMÈNE.

Il faut bien. ACANTE.

Songez-y; voyez si votre esprit Pourra voir ce déchet sans un secret dépit. Peu de femmes feroient des vœux pareils aux vôtres. CLYMÈNE.

Acante, je suis femme aussi bien que les autres; Mais je connois l'amour, c'est assez : j'ai raison D'en combattre en mon cœur l'agréable poison. Voulez-vous procurer tant de mal à Clymène? Vous l'aimez, dites-vous, et vous cherchez sa peine. N'allez point m'alléguer que c'est plaisir pour nous. Loin, bien loin tels plaisirs; le repos est plus doux : Mon cœur s'en défendra ; je vous permets de croire Que je remporterai malgré moi la victoire.

APOLLON. Voilà du pathétique assez pour le présent : Sur le même sujet donnez-nous du plaisant. Melpomène.

Qui ferons-nous parler?

Acante et sa maltresse. MELPOMÈNE.

Sire, il faudroit avoir pour cela plus d'adresse. Rendre Acante plaisant! C'est un trop grand dessein. APOLLON.

Il est fou ; c'est déjà la moitié du chemin.

THALIR. Mais il l'est dans l'excès.

APOLLON.

Tantmieux; j'en suis fort aise, Nous le demandons tel : je ne vois rien qui plaise, En matière d'amour, comme les gens outrés. Mille exemples pourroient vous en être montrés.

MELPOMÈNE. Nous obéissons donc. Tu te souviens, Thalie, D'un matin où Clymène, en son lit endormie, Fut, au bruit d'un soupir, éveillée en sursaut, Et se mit contre Acante en colère aussitôt Sans le voir, croyant même avoir fermé la porte. Mais qui pouvoit, que lui, soupirer de la sorte? Vraiment vous l'entendez, avecque vos hélas, Dit la belle ; apprenez à soupirer plus bas. Il eut beau s'excuser sur l'ardeur de son zèle. Une forge feroit moins de bruit, reprit-elle, Que votre cœur n'en fait : ce sont tous ses plaisirs. Si je tourne le pied, matière de soupirs. Je ne vous vois jamais qu'en un chagrin extrême : C'est bien pour m'obliger à vous aimer de même!

ACANTE. Je no le prétends pas.

CLYMÈNE. Seyez-vous sur ce lit. ACANTE.

Moi?

CLYMÈNE.

Vous, sans répliquer.

ACANTE. Souffrez... CLYMÈNE.

C'est assez dit.

Là; je vous veux voir là.

ACANTE. Madame.

CLYMÈNE.

Là, vous dis-ic. Voyez qu'il a de mal! Sa maîtresse l'oblige

A s'asseoir sur un lit: quelle peine pour lui!
Savez-vous ce que c'est? je veux rire aujourd'hui.
Point de discours plaintifs: bannissez, je vous prie,
Ces soupirs à la voix du sommeil ennemie;
Témoignez, s'il se peut, votre amour autrement.
Mais que veut cette main, qui s'en vient brusquement?
ACANTE.

C'est pour vous obéir, et témoigner mon zèle.

L'obéissance en est un peu trop ponctuelle; Nous vous en dispensons; Acante, soyez coi. Si bien donc que votre ame est tout en feu pour moi? ACANTE.

Tout en feu.

CLYMÈNE.

Vous n'avez ni cesse ni relache?

Aucune.

CLYMÈNE.

Toujours pleurs, soupirs comme à la tâche?

Tonjours soupirs et pleurs.

CLYMÈNE.

J'en veux avoir pitié.

Allez, je vous promets...

ACARTE.

Et quoi?

CLYMÈNE.

De l'amitié.

ACANTE.

Ah , madame ! faut-il railler d'un misérable?

CLYMÈNE.

Vous reprenez toujours votre ton lamentable. Oui, je vous veux aimer d'amitié malgré vous; Mais si sensiblement, que je n'aie, entre nous, De là jusqu'à l'amour rien qu'un seul pas à faire.

Et quand le serez-vous ce pas si nécessaire?

Jamais.

ACANTE.

Reprenez donc l'offre de votre cœur.

Vous en aurez regret; il a de la douceur. Vous feriez beaucoup mieux d'éprouver ses largesses. Je baise mes amis, je leur fais cent caresses: A l'égard des amants, tout leur est refusé.

ACANTE.

Je ne veux point du tout, madame, être baisé. Vous riez?

CLYMÈNE.

Le moyen de s'empêcher de rire! On veut baiser Acante; Acante se retire.

Et le pourriez-vous voir traiter de son amour Pour un simple baiser, souvent froid, toujours court? CLYMÉNE.

On redouble en ce cas.

ACANTE.

Oui, d'autres que Clymène.

Éprouvez-le.

CANTE.

De quoi vous mettez-vous en peine?

Moi? de rien.

ACANTE

Cependant je vois qu'en votre esprit

Le refus de vos dons jette un secret dépit.

Il est vrai, ce refus n'est pas fort à ma gloire. Dédaigner mes baisers! cela se peut-il croire? Acante, je le vois, n'est pas fin à demi: Il devoit aujourd'hui promettre d'être ami; Demain il eût repris son premier personnage.

AGANTE.

Et Clymène auroit pu souffrir ce badinage?
Un baiser n'auroit pas irrité ses esprits?

CLYMÈNE.

Qu'importe? L'on s'apaise, et c'est autant de pris. Vous en pourriez déjà compter une douzaine. ACANTE.

Madame, c'en est trop: à quoi bon tant de peine? Pour douze d'amitié donnez-m'en un d'amour.

CLYMÈNE.

C'est perdre doublement; je le rendrois trop court.

ACANTE.

Mais, madame, voyons.

CLYMÈNE.

Mais, Acante, vous dis-je, L'amitié seulement à ces faveurs m'oblige.

ACANTE.

Hé bien, je consens d'être ami pour un moment. CLYMÈNE.

Sous la peau de l'ami, je craindrois que l'amant Ne demeurât caché pendant tout le mystère. L'heure sonue, il est tard; n'avez-vous point affaire? AGANTE.

Non; et quand j'en aurois, ces moments sont trop doux. CLYMÈNE.

Je me veux habiller; adieu, retirez-vous.

Vous finissez bientôt!

MELPOMÈNE.

Point trop pour des pucelles. Ces discours leur siéent mal, et vous vous moquez d'elles. APOLLON.

Moi, me moquer! pourquoi? J'en ouis l'autre jour Deux de quinze ans parler plus savamment d'amour. Ce que sur vos amants je trouverois à dire, C'est qu'ils pleuroient tantôt, et vous les faites rire. De l'air dont ils se sont tout à l'heure expliqués, Ce ne sauroit être eux, s'ils ne se sont masqués.

MELPOMÈNE.

Vous vouliez du plaisant, comment eût-on pu faire?

J'en voulois, il est vrai, mais dans leur caractère.

Sire, Acante est un homme inégal à tel point, Que d'un moment à l'autre on ne le connoît point: Inégal en amour, en plaisir, en affaire; Tantôt gai, tantôt triste; un jour il désespère; Un autre jour il croit que la chose ira bien. Pour vous en parler franc, nous n'y connoissons rien. Clymène aime à railler: toutefois, quand Acante S'abandonne aux soupirs, se plaint et se tourmeute, La pitié qu'elle en a lui donne un sérieux Qui fait que l'amitié n'en va souvent que mieux.

APOLLON.

Clio, divertissez un peu la compagnic.

Sire, me voilà prête.

APOLLON.

Il me prend une envie De goûter de ce genre où Marot excelloit.

3о

CLIO.

Hé bien, sire, il vous faut donner un triolet.

C'est trop; vous nous deviez proposer un distique. Au reste, n'allez pas chercher ce style antique Dont à peine les mots s'entendent aujourd'hui: Montez jusqu'à Marot, et point par-delà lui: Même son tour suffit.

CLIO.

J'enteuds : il reste, aire, Que votre majesté seulement daigne dire Ce qu'il lui plait, ballade, épigramme, ou rondeau. J'aime fort les dizains.

APOLLON.

En un sujet si beau Le dizain est trop court; et, vu notre matière, La ballade n'a point de trop ample carrière.

Je pris de loin Clymène l'autre fois Pour une Grace en ses charmes nonvelle: Grace, s'entend, la première des trois; J'eusse autrement fait tort à cette belle: Puis approchant, et frottant ma prunelle, Je me repris, et dis sondainement: Voilà Vénus; c'est elle assurément: Non, je me trompe, et mon œil se mécompte.

voina venus; c'est ene assurement: Non, je me trompe, et mon œil se mécompte. Cyprine là? je faille lourdement; Telle n'est point la reine d'Amathonte.

Voyons pourtant; car chacun, d'une voix, En fait d'appas, prend Vénus pour modèle. Je me mis lors à compter par mes doigts Tous les attraits de la gente pucelle, Afin de voir si ceux de l'immortelle Y cadreroient, à peu près seulement: Mais le moyen? Je n'y vins nullement, Trouvant ici beaucoup plus que le compte. Qu'est-ce ci, dis-je, et quel enchantement? Telle n'est point la reine d'Amathonte.

Acante vint tandis que je comptois.
Cette beanté le fit asseoir près d'elle.
J'entendis tout, les zéphyrs étoient cois.
Plus de cent fois il l'appela cruelle,
Inexorable, à l'amour trop rebelle;
Et le surplus que dit un pauvre amant.
Clymène oyoit cela négligemment.
Le mot d'amour lui donnoit quelque honte.
Si de ce lieu la chronique ne ment,
Telle n'est point la reine d'Amathonte.

Ne recours plus, Acante, au changement.
Loin de trouver en ce bas élément
Quelque autre objet qui ta dame surmonte,
Dans les palais qui sont au firmament
Telle n'est point la reine d'Amathonte.
APOLLON.

Votre tour est venu, Calliope: essayez
Un de ces deux chemins qu'aux auteurs ont frayés
Deux écrivains fameux; je veux dire Malherbe,
Qui louoit ses héros en un style superbe;
Et puis maître Vincent, qui même auroit loué
Proserpine et Pluton en un style enjoné.
CALLIOPE.

Sire, vous nommez là deux trop grands personnages. Le moyen d'imiter sur-le-champ leurs ouvrages?

Il faut que je me sois sans doute expliqué mal; Car, vouloir qu'on imite aucun original

N'est mon but, ni ne doit non plus être le vôtre. Hors ce qu'on fait passer d'une langue en une autre. C'est un bétail servile et sot, à mon avis, Que les imitateurs; on diroit des brebis Qui n'osent avancer qu'en suivant la première, Et s'iroient sur ses pas jeter dans la rivière. Je venz donc seulement que vous nous fassiez voir, En ce style où Malherbe a montré son savoir. Onelque essai des beautés qui sont propres à l'ode. Ou si, ce genre-là n'étant plus à la mode, Et demandant d'ailleurs un peu trop de loisir, L'autre vous semble plus selon votre désir, Vous louiez galamment la maîtresse d'Acante, Comme maître Vincent, dont la plume élégante Donnoit à son encens un goût exquis et fin, Que n'avoit pas celui qui partoit d'autre main. CALLIOPE.

Je vais, puisqu'il vous plaît, hasarder quelque stance. Si je débute mal, imposez-moi silence. APOLLON.

Calliope manquer!

CALLIOPE.

Pourquoi non. Très sonvent. L'ode est chose pénible, et surtout dans le grand.

Toi, qui soumets les dieux aux passions des hommes, Amour, souffriras-tu qu'en ce siècle où nous sommes, Clymène montre un œur insensible à tes coups? Cette belle devroit donner d'autres exemples: Tu devrois l'obliger, pour l'honneur de tes temples, D'aimer ainsi que nous.

URANIE.

Les Muses n'aiment pas.

CALLIOPE.

Et qui les en soupçonne? Ce NOUS, n'est pas pour nous; je parle en la personne Du sexe en général, des dévotes d'amour. APOLLON.

Calliope a raison; qu'elle achève à son tour.

GALLIOPE.
J'en demeurerai là, si vous l'agréez, sire.
On m'a fait oublier ce que je voulois dire.

APOLLON.

A vous donc, Polymnie; entrez en lice aussi.
POLYMNIE.

Sur quel ton?

APOLLON.

Je vois bien que sur ce dernier-ci L'on ne réussit pas toujours comme on souhaite. Calliope a bien fait d'user d'une défaite; Cette interruption est venne à propos: C'est pourquoi choisissez des tons un peu moins hauts. Horace en a de tous; voyez ceux qui vous duisent: J'aime fort les auteurs qui sur lui se conduisent: Voilà les gens qu'il faut à présent imiter.

POLYMNIE.
C'est bien dit, si cela pouvoit s'exécuter:
Mais avons-nous l'esprit qu'autrefois à cet homme
Nous savions inspirer sur le déclin de Rome?
Tout est trop fort déchu dans le sacré vallon.

APOLLON.

J'en conviens, jusque même au métier d'Apollon: Il n'estrien qui n'empire, hommes, dieux; mais que faire? Irons-nous pour cela nous cacher et nous taire? Je ne regarde pas ce que j'étois jadis, Mais ce que je serai quelque jour, si je vis. Nous vieillissons enfin, tout autant que nous sommes De dieux nés de la fable, et forgés par les hommes.

Je prévois par mon art un temps où l'univers Ne se soucira plus ni d'auteurs, ni de vers, Où vos divinités périront, et la mienne. Jouons de notre reste avant que ce temps vienne. C'est à vous, Polymnie, à nous entretenir.

POLYMBIR. Je songeois aux moyens qu'il me faudroit tenir : A peine en rencontré-je un seul qui me contente. Ceci vous plairoit-il? Je fais parler Acante.

Qu'une belle est heureuse, et que de doux moments. Ouand elle en sait user, accompagnent sa vie! D'un côté le miroir, de l'autre les amants, Tout la loue : est-il rien de si digne d'envie?

La louange est beaucoup, l'amour est plus encor: Quel plaisir de compter les cœurs dont on dispose! L'un meurt, l'autre soupire, et l'autre en son transport Languit et se consume : est-il plus douce chose?

Clymène, usez-en bien : vous n'aurez pas toujours Ce qui vous rend si fière et si fort redoutée; Caron vous passera sans passer les Amours; Devant ce temps-là même ils vous auront quittée.

Vous vivrez plus long-temps encor que vos attraits : Je ne vous réponds pas alors d'être fidèle : Mes désirs languiront aussi bien que vos traits : L'amant se sent déchoir aussi bien que la belle.

Ouand voulez-vous aimer que dans votre printemps? Gardez-vous bien surtout de remettre à l'automne: L'hiver vient aussitôt; rien n'arrête le temps, Clymène, hâtez-vous; car il n'attend personne.

Sire, je m'en tiens là; bien ou mal il suffit: La morale d'Horace, et non pas son esprit. Se peut voir en ces vers.

APOLLON.

Érato, que veut dire Que vous, qui d'ordinaire aimez si fort à rire, Demeurez taciturne, et laissez tout passer?

ÉBATO. Je révois, puisqu'il faut, sire, le confesser.

Sur quoi?

APOLLON. ÉRATO.

Sur le débat qui s'est ému naguère. APOLLON.

Savoir si vous aimez?

ÉBATO.

Autrefois j'étois fière Quand on disoit que non : qu'on me vienne aujourd'hui Demander, Aimez-vous? je répondrai que oui. APOLLON.

Pourquoi?

ÉBATO.

Pour éviter le nom de précieuse. APOLLON.

Si cette qualité vous paroît odieuse, Du vœu de chasteté l'on vous dispensera. Choisissez un galant.

Non pas, sire, cela. Je veux un peu d'hymen pour colorer l'affaire. APOLLON.

Un peu d'hymen est bon.

J'en veux, et n'en veux guère.

APOLLON. Vous vous marirez donc, ainsi qu'au temps jadis Oriane épousa monseigneur Amadis? ÉRATO.

Oui, sire.

APOLLOW.

La méthode, en effet, en est bonne. Mais encore avec qui? car je ne vois personne Qui veuille dans l'Olympe à l'hymen s'arrêter : Les Sylvains ne sont pas des gens pour vous tenter. ÉRATO.

Je prendrois un auteur.

APOLION.

Un auteur? vous. déesse? Aux auteurs Érato pourroit mettre la presse; Ce n'est pas votre fait, pour plus d'une raison.

Rarement un auteur demeure à la maison.

C'est justement cela qui m'en plait davantage. APOLLON.

Nous nous entretiendrons de votre mariage A fond une autre fois. Cependant chantez-nous, Non pas du sérieux, du tendre, ni du doux; Mais de ce qu'en françois on nomme bagatelle; Un jeu dont je voudrois Voiture pour modèle. Il excelle en cet art : maître Clément et lui S'y prenoient beaucoup mieux que nos gens d'aujourd'hui. ÉRATO.

Sire, j'en ai perdu, peu s'en faut, l'habitude; Et ce genre est pour moi maintenant une étude. Il y faut plus de temps que le monde ne croit. Agréez, en la place, un dizain.

APOLION.

Dizain soit.

ÉRATO. Mais n'est-ce point assez célébrer notre belle? Quand j'aurai dit les jeux, les ris, et la séquelle, Les graces, les amours; voilà fait à peu près. APOLLON

Vous pourrez dire encor les charmes, les attraits, Les appas.

ÉRATO.

Et puis quoi?

APOLLON.

Cent et cent mille choses.

Je ne vous ai compté ni les lis, ni les roses : On n'a qu'à retourner seulement ces mots-là.

La satire en fournit bien d'autres que cela : Pour un trait de louange, il en est cent de blame. APOLLON.

Hé bien! blamez Clymène, à qui d'aucune flamme On ne peut désormais inspirer le désir.

Ce sujet est traité; l'on vient de s'en saisir:

Il a servi de thèse à ma sœur Polymnie. APOLLON.

Cela ne vons fait rien, la chose est infinie; Toujours notre cabale y trouve à regratter. ÉRATO.

Sire, puisqu'il vous platt, je m'en vais le tenter. Ma sœur excusera si j'enchéris sur elle.

POLYMNIE. Voilà bien des façons pour une bagatelle.

ÉRATO. C'est qu'elle est de commande.

APOLLON.

Et que coûte un dizain?

ÉRATO.

Tout coûte : il faut pourtant que je me mette en train.

Clymène a tort : je suis d'avis qu'elle aime Notre vassal, dès demain au plus tard, Dès aujourd'hui, dès ce moment-ci même : Le temps d'aimer n'a si petite part Qui ne soit chère, et surtout quand on treuve Un bon amant, un amant à l'épreuve. Je sais qu'il est des amants à foison; Tout en fourmille; on n'en sauroit que faire; Mais cent méchants n'en valent pas un bon; Et ce bon-là ne se rencontre guère.

APOLION. Il ne nous reste plus qu'Uranie, et c'est fait. Mais quand j'y pense bien, je trouve qu'en effet Tant de louange ennuie, et surtout quand on loue Toujours le même objet : enfin je vous avoue Que pour peu que durât l'éloge encor du temps, Vous me verriez bailler. Comment peuvent les gens Entendre, sans dormir, une oraison funèbre? Il n'est panégyriste au monde si célèbre, Qui ne soit un Morphée à tous ses auditeurs. Uranie, il vous faut reployer vos douceurs : Aussi bien qui pourroit mieux parler de Clymène Que l'amoureux Acante? Allons vers l'Hippocrène; Nous l'y rencontrerons encore assurément: Ce nous sera sans doute un divertissement. La solitude est grande autour de ces ombrages. Que vous semble? On croiroit, au nombre des ouvrages Et des compositeurs (car chacun fait des vers), Qu'il nous faudroit chercher un mont dans l'univers, Non pas double, mais triple, et de plus d'étendue Que l'Atlas : cependant ma cour est morfondue; Je ne rencontre ici que deux ou trois mortels, Encor très peu dévots à nos sacrés antels. Cherchez-en la raison dans les cieux, Uranie.

Sire, il n'est pas besoin, et sans l'astrologie Je vous dirai d'où vient ce peu d'adorateurs. Il est vrai que jamais on n'à vu tant d'auteurs : Chacun forge des vers; mais pour la poésie, Cette princesse est morte, aucun ne s'en soucie. Avec un peu de rime, on va vous fabriquer Cent versificateurs en un jour, sans mauquer. Ce langage divin, ces charmantes figures Qui touchoient autrefois les ames les plus dures, Et par qui les rochers et les bois attirés Tressailloient à des traits de l'Olympe admirés; Cela, dis-je, n'est plus maintenant en usage. On vous méprise, et nous, et ce divin langage. Qu'est-ce, dit-on? Des vers. Suffit; le peuple y court, Pourquoi venir chercher ces traits en notre cour? Sans cela l'on parvient à l'estime des hommes.

sommes APOLLON. Vous en parlez très bien. Mais qu'entends-je? Nous Auprès de l'Hippocrène : Acante assurément S'entretient avec elle ; écoutons un moment. C'est lui, j'entends sa voix.

Zépbyrs, de qui l'haleine Portoit à ces échos mes soupirs et ma peine, Je viens de vous conter son succès glorieux; Portez-en quelque chose aux oreilles des dieux. Et toi, mon bienfaiteur, Amour, par quelle offrande Pourrai-je reconnoître une faveur si grande? Je te dois des plaisirs compagnons des antels, Des plaisirs trop exquis pour de simples mortels.

O vous qui visitez quelquefois cet ombrage, Nourrissons des neuf sœurs...

Sans doute il n'est pas sage :

Sachons ce qu'il veut dire. Acante! ACANTE, parlant scul.

Adorez-moi;

Car, si je ne suis dieu, tout au moins je suis roi. ÉRATO.

Acante!

CLIO.

D'aujourd'hui pensez-vous qu'il réponde? Quand une réverie agréable et profonde Occupe son esprit, on a beau lui parler.

Quand je m'enrhumerois à force d'appeler, Si faut-il qu'il entende. Acante!

ACANTE.

Qui m'appelle?

ÉRATO. C'est votre bonne amie Érato.

ACANTE

Oue veut-elle?

ÉBATO. Vous le saurez ; venez.

Dieux! je vois Apollon.

Sire, pardonnez-moi; dans le sacré vallon Je ne vous croyois pas

APOLLON.

Levez-vous, et nous dites Quelles sout ces faveurs, soit grandes ou petites, Dont le fils de Vénus a payé vos tourments.

Sire, pour obéir à vos commandements, Hier au soir je trouvai l'Amour près du Parnasse: Je pense qu'il suivoit quelque nymphe à la trace. D'aussi loin qu'il me vit: Acante, approchez-vous, Cria-t-il. J'obéis. Il me dit d'un ton doux : Yos vers ont fait valoir mon nom et ma puissance; Vous ne chantez que moi: je veux pour récompense, Dès demain, sans manquer, obtenir du destin Qu'il vous fasse trouver Clymène le matin Dans son lit endormie, ayant la gorge nue, Et certaine beauté que depuis peu j'ai vue, Sans dire quelle elle est; il suffit que l'endroit M'a fort plu : vous verrez si c'est à juste droit : Vous êtes connoisseur. Au reste, en habile homme Usez de la faveur que vous fera le somme. C'est à vous de baiser ou la bouche, ou le sein, On cette autre beauté : même j'ai fait dessein D'en parler à Morphée, afin qu'il vous procure Assez de temps pour mettre à profit l'aventure. Vous ne pourrez baiser qu'un des trois seulement: Ou le sein, ou la bouche, ou cet endroit charmant. ÉRATO.

Ne nous le nommez pas, afin que je devine. ACANTE.

Je vous le donne en deux.

C'est... c'est, je m'imagine... ACANTE.

Quoi?

ÉRATO.

Le bras entier?

ACANTE. Non.

ÉRATO. Le pied? ACANTE.

Vous l'avez dit.

Je l'ai vu, dit l'Amour; il est sans contredit Plus blanc de la moitié que le plus blanc ivoire. Clymène s'éveillant, comme vous pouvez croire, Voudra vous témoigner d'abord quelque courroux : Mais je serai présent, et rabattrai les coups; Le sort et moi rendrons mouton votre tigresse. Amour n'a pas manqué de tenir sa promesse : Ce matin j'ai trouvé Clymène dans le lit. Sire, jusqu'à demain je n'aurois pas décrit Ses diverses beautés. Une couleur de roses, Par le somme appliquée, avoit, entre autres choses, Rehaussé de son teint la naïve blancheur. Ses lis ne laissoient pas d'avoir de la fraicheur. Elle avoit le sein nu: je n'ai point de parole, Quoique dès ma jeunesse instruit dans cette école, Pour vous bien exprimer un double mont d'attraits. Quand j'aurois là-dessus épnisé tous les traits, Et fait pour cette gorge une blancheur nouvelle, Encor n'auriez-vous pas ce qui la rend si belle; La descente, le tour, et le reste des lieux Qui pour lors m'ont fait roi (j'entends roi par les yeux, Car mes mains n'ont point eu de part à cette joie.) Le sort à mes regards a mis encore en proie Les merveilles d'un pied, sans mentir, fait au tour. Figurez-vous le pied de la mère d'Amour, Lorsqu'allant des Tritons attirer les œillades, Il dispute du prix avec ceux des Naïades. Vous pouvez l'avoir vu; Mars peut vous l'avoir dit: Quant à moi, j'ai vu, sire, au pied dont il s'agit, Du marbre, de l'albatre, une plante vermeille : Thétis l'a, que je pense, ou doit l'avoir pareille. Quoi qu'il en soit, ce pied, hors des draps échappé, M'a tenn fort long-temps à le voir occupé. Pour en venir au point où j'ai poussé l'affaire: Quel des trois, ai-je dit, faut-il que je préfère? J'ai, si je m'en souviens, un baiser à cueillir, Et par bonheur pour moi je ne saurois faillir. Cette bouche m'appelle à son haleine d'ambre. Cupidon là-dessus est entré dans la chambre; Je ne sais pas comment, car j'avois fermé tout. J'ai parcouru le sein de l'un à l'autre bout. Ceci me tente encore, ai-je dit en moi-même; Et quand je serois prince, et prince à diadème, Une telle faveur me rendroit fortuné. Par caprice à la fin m'étant déterminé, J'ai réservé ces deux pour la première vue. Le pied, par sa beauté qui m'étoit inconnue, M'a fait aller à lui. Peut-être ce baiser M'a paru moins commun, partant plus à priser;

Peut-être par respect j'ai rendu cet hommage; Pcut-être aussi j'ai cru que le même avantage Ne reviendroit jamais, et qu'on ne baise pas Un beau pied quand on veut, trop bien d'autres appas. La rencontre après tout me sembloit fort heureuse: Même à mon sens la chose étoit plus amoureuse: De dire plus friponne, et d'aller jusque-là, Je n'ai garde, c'est trop : j'ai, sire, pour cela Trop de respect pour vous, ainsi que pour Clymène. Elle s'est éveillée avec assez de peine; Et m'ayant entrevu, la belle et ses appas Se sont au même instant cachés au fond des draps. La honte l'a rendue un peu de temps muette; Enfin, sans se tourner, ni quitter sa cachette, D'un ton fort sérieux et marquant son dépit : Je vons croyois plus sage, Acante, a-t-elle dit; Cela ne me plaît point; sortez, et tout à l'heure. Amour, ai-je repris, me dit que je demeure; Le voilà ; qui croirai-je? accordez-vous tous deux. Qui, l'Amour? Pensez-vous, avec vos ris, vos jeux, Vos amours, m'amuser? a reparti Clymène. Tout doux, a dit l'Amour. Aussitôt l'inhumaine, Oyant la voix du dieu, s'est tournée, et changeant De note, prenant même un air tout engageant, Clymène, a-t-elle dit, tu n'es pas la plus forte; C'est à toi de fermer une autre fois la porte. Les voilà deux; encore un dieu s'en mêle-t-il. Afin qu'Acante sorte, hé bien, que lui faut-il? Qu'il dise les faveurs dont il se juge digne. J'ai regardé l'Amour; du doigt il m'a fait signe. Je n'ai pas entendu d'abord ce qu'il vouloit; Mais, me montrant les traits qu'une bouche étaloit, Il m'a fait à la sin juger par ce langage, Qu'un baiser me viendroit, si j'avois du courage. Or, je n'en eus jamais en qualité d'amant. Amour m'a dit tout bas : Baisez-la hardiment; Je lui tiendrai les mains; vous n'aurez point d'obstacle. Je me suis avancé : le reste est un miracle. Amour en fait ainsi; ce sont coups de sa main. APOLLON.

Comment?

ACANTE.

Clymène a fait la moitié du chemin.

Que vous autres mortels êtes fous dans vos flammes! Les dieux obtiennent bien d'autres dons de leurs dames Sans triompher ainsi.

ACANTE.
Polymnie, ils sont dieux.
APOLLON.

Je l'étois, et Daphné ne m'en traita pas mieux: Perdons ce souvenir. Vous triomphez, Acante: Nous vous laissons, adieu; notre troupe est contente.

FIN DE CLYMÈNE.

# DAPHNÉ,

Ovéra. — 1682.

# ACTEURS.

#### ACTRURS DU PROLOGUE.

JITPITER. L'AMOUR. VÉNUS. MINERVE. MOMUS. PROMÉTHÉE. CHOKUR

Un montes de nouveaux Hommes, que Prométhée a forgé.

ACTEURS DE L'OPÉRA.

APOLLON. MOMUS.

PÉNÉE, dieu d'un fleuve. DAPHNÉ, fille de Pénée. LEUCIPPE, amant de Daphné. APOLLON, sous le nom de Tharsis, prince de Lycie, amant de Daphné. momus, sous le nom de Télamon, confident de Tharsis. APIDAME, APIDAME, AMPHRISE, fleuves de la cour de Pénée. SPERCHÉE, MÉROÉ, nourrice et gouvernante de Daphu CLYMÈNE, confidente de Daphné. CHLORIS, nymphes de Daphné.

AMINTB, ISMÈLE, sibylle ou pythonisse.

UN SACRIFICATEUR. VÉNUS. L'AMOUR.

DIANE.

TROUPE DE SYLVAIDS, DE CEASSEURS, LI

DE WERGERS, MERCURE. MELPOMÈNE.

THALLR. UN POETE héroique

UN POETE lyrique. UN POBTE satirique.

PHILIS, jeune muse du genre lyrique. DAPHNIS, poète lyrique, amant de Philis.

CHOKULS.

# PROLOGUE.

(Le théâtre s'ouvre, et laisse voir dans le fond et aux deux côtés une suite de nuages à dix pieds de terre, et dans es nuages les palais des dieux. Les dieux y paroissent assis et dormants. Au dessous de ces nuages, la terre est représente telle qu'elle étoit incontinent après le déluge, avec les débris qu'il y a laissés. Pendant que la plupart des dieux dorment, Jupiter descend de sa machine, accompagné de Momus. Vénus, l'Amour et Minerve descendent aussi de la leur.)

#### JUPITER.

Vous, qui voulez qu'à la fureur de l'onde Jupiter mette un frein, et repeuple ces lieux. Vous vous lassez trop tôt d'être seuls dans le monde; Mille vœux vont troubler cette paix si profonde Dont la terre à présent laisse jouir les cieux.

Charmante oisiveté, repos délicieux! MINERVE.

Ou plutôt, repos ennuyeux! VÉNUS.

Quoi! le sommeil pourroit aux déesses déplaire?

Ne point souffrir. Ne point mourir. Et ne rien faire,

Que peut-on souhaiter de mieux? Ce qui fait le bonheur des dieux,

C'est de n'avoir aucune affaire, Ne point souffrir, Ne point monrir,

Et ne rien faire. MINERVE.

Est-ce ainsi qu'on a des autels?

JUPITER. Hé bien, faisons d'autres mortels: Vos talents et nos soins deviendront nécessaires.

MOMUS. Ne vous faites point tant d'affaires.

JUPITER. Les premiers des humains sont péris sous les eaux:

Fille de ma raison, forgeons-en de nouveaux. Prométhée en fait des modèles;

Vents, allez le chercher, qu'il vienne sur vos ailes.

(A ce commandement de Jupiter, les Vents partent de tous les côtés du théâtre, et apportent Prométhée.)

PROMÉTRÉE.

Que me veut Jupiter?

Ouvre tes magasins. PROMÉTHÉE.

Paroissez, nouveaux humains.

( A ce commandement de Prométhée, les toiles qui représentent la terre s'ouvreut de côté et d'autre, et au fond aussi, et laissent voir de toutes parts une boutique de sculpteur, avec force outils et morceaux de toutes matières, et des statues d'hommes et de femmes debout sur des cubes.)

MOMUS.

Sont-ce là des humains? Quelle race immobile! J'aimois mieux la première, encor que moins tranquille. PROMÉTHÉE.

Vous ne les connoissez pas.

MOMUS.

Fais-leur faire quelques pas. PROMÉTRÉE.

Descendez.

(Les statues descendent, et viennent à pas leuts et graves faire une entrée, dansant presque sans mouvement, et d'une façon composée, comme feroient des sages et des philosophes.)

Quelles gens! Ce n'est qu'une machine.

PROMÉTRÉE.

C'est l'idole d'un sage.

LES DIEUX.

Hé quoi! la passion

Jamais chez eux ne domine?

PROMÉTHÉE.

Leur cœur en est tout plein; ce n'est qu'ambition, Colère, désespoir, crainte, ou joie excessive.

Machine, on veut voir vos ressorts; Ouittez tous ces trompeurs dehors.

(Les nouveaux hommes, qui paroissent de véritables statues, quittent une partie de l'habit qui les enveloppe, et se font voir tels qu'ils sont dans l'intérieur: l'un représentant l'ambition; l'autre la colère, la crainte, le désespoir, la joie excessive, etc. En cet état ils dansent en confusion et d'une manière aussi impétueuse et aussi vive que l'autre étoit grave et peu animée.)

MOMUS, considérant les divers ressorts de cette machine, dit ces paroles :

Je la trouvois trop lente, et la voilà trop vive.

MINERVE.

Laissez-moi régler ces transports.

Mon fils, par de secrètes causes, Peut, encor mieux que vous, les calmer à son tour: Rien n'a d'empire sur l'Amour,

L'Amour en a sur toutes choses.

Le plus magnifique don Qu'aux mortels on puisse faire, C'est l'amour.

MINERVE.

C'est la raison.

Le don le plus nécessaire Aux hôtes de ce séjour,

C'est la raison.

VÉNUS.

C'est l'amour.

L'AMOUR.

L'effet en jugera : servez-vous de vos armes,

Et moi j'emplotrai mes charmes.

MINERVE, aux hommes.

Que vous vous tourmentez, mortels ambitieux! Désespérés et furieux,

Ennemis du repos, ennemis de vous-mêmes, A modérer vos vœux mettez tous vos plaisirs:

Régnez sur vos propres désirs;

C'est le plus beau des diadèmes.

(Les hommes qui s'étoient arrêtés quelques moments pour our Minerve, attendent à peine qu'elle ait achevé, et ne laissent par, malgré ess conseils, de témoigner toujours la même fureur et le même emportement, L'Amour leur faisant signe qu'il veut parler, ils s'arrêtent.)

L'AMOUR, à Minerve. De vos sages discours voyez quel est le fruit. Je ne dirai qu'un mot.

(aux hommes.) Aimez.

(A ce mot, ceux qui dansoient en confusion et en tumulte. dansent deux à deux, comme personnes qui s'aiment.)

L'AMOUR.

On obéit:

Vous le voyez.

Amour, qu'il est doux de te suivre!

JUPITER, aux nouveaux hommes.

Vivez, nouveaux humains.

CHORUR DES DIEUX.

Vivez, nouveaux humains. VÉRUS.

Laissez-vous enflammer.

Que vaut la peine de vivre,

Sans le doux plaisir d'aimer? CHOEUR.

Que vaut la peine de vivre, Sans le doux plaisir d'aimer?

MOMUS. D'où vient que si mal assortie

Cette belle a fait choix d'un vieillard pour amant? L'AMOUR.

C'est l'effet merveilleux d'un secret sentiment Que j'appelle sympathie.

VÉNUS.

Le démon opposé n'a pas moins de pouvoir. Souvent nous haissons ce qui devroit nous plaire.

JUPITER. Tel dieu sait l'avenir, qui n'a pas su prévoir

Quels manx ce démon lui va faire.

Mais un jour un prince viendra Qui plaira plus qu'il ne voudra.

Le destin parmi nous lui garde un rang insigne; Et je lui veux accorder,

Afin qu'il en soit plus digne,

L'art de savoir commander. Mars lui promet en apanage

La grandeur d'ame et le courage. MINERVE.

Moi, la vertu.

vénus. Moi, l'agrément.

L'AMOUR.

Et moi, le don d'aimer, et d'être beureux amant. VÉNUS, L'AMOUR, et MINERVE, ensemble.

L'amour et la raison s'accorderont pour faire Qu'aux cœurs comme aux esprits ce prince plaise un jour.

CHORUR Heureux qui par raison doit plaire!

Plus heureux qui plaît par amour!

FIN DU PROLOGUE.

# ACTE PREMIER.

(La décoration de cet acte représente la vallée de Tempé, et au fond les eaux du Pénée, avec une prairie couverte de fleurs: le Parnasse en éloignement.)

# SCÈNE PREMIÈRE.

CHLORIS, AMINTE.

(Chloris et Aminte, nymphes, entrent sur la scène en se tenant par la main, et chantent ensemble cette chanson.)

> Allons dans cette prairie; C'est un tranquille séjour: Jamais les larmes d'amour N'y baignent l'herbe fleurie: Les moutons y sont en paix; Et les loups n'y font jamais D'outrage à la bergerie. GRLORIS.

Viens, ma sœur.

AMINTE.

Je te suis.

CHLORIS.

Viens goûter une vie Dont le calme est digne d'envie. Notre nymphe a banni de ces lieux si charmants Ce peuple d'importuns que l'on appelle amants. La voici.

AMINTE

Que d'appas, de beautés et de graces! Diroit-on pas que l'air s'embellit à ses traces?

## SCÈNE II.

DAPHNÉ; CLYMÈNE, sa confidente; MÉROÉ sa nourrice et sa gouvernante; CHLORIS, AMINTE.

#### DAPHNÉ.

Amour, n'approche point de nos ombrages doux, De nos prés, de nos fontaines; Laisse en repos ces lieux; assez d'autres que nous

Se feront un plaisir de connoître tes peines.
(à Chloris.)

Chloris, n'est-ce pas là ta sœur que tu m'amènes?

Je vous la viens offrir. Nous cherchions en ces lieux Ce que Flore a pour vous de dons plus précieux. DAPHNÉ.

Cherchons, cherchons des fleurs; l'âge nous y convie: Parons-nous de bouquets pendant notre printemps: Les plaisirs ont chacun leur temps,

Comme les saisons de la vie. phné, syant achevé ces paroles, se baisse pour cueillir de

(Daphné, ayant achevé ces paroles, se baisse pour cueillir des fleurs, et les nymphes de sa suite en font autant; pendant quoi un chœur de bergers, demeuré par respect derrière le théâtre, répète ces mots:)

Cherchons, cherchons des fleurs; Daphné nous y convie.

J'entends de nos bergers le concert plein d'appas. Qu'ilschantent, je le veux, mais qu'ils n'approchent pas. CHORUR DE BERGERS.

Cherchons, cherchons des fleurs; Daphné nous y convie; Il en renaît sous ses pas. DAPHNÉ.

Déployons nos trésors.

CHLORIS.
J'ai cueilli les plus belles.

AMINTE.

Et moi, les plus nouvelles.

MÉROÉ.

Moi, les plus vives en couleur.

DAPHNÉ, à Clymène.

Et vous? Quel mauvais choix vous avez fait, ma sœur! Vous nous direz, pour votre peine,

Une chanson contre l'Amour; Cependant je veux que ma cour Jure de lui porter une éternelle haine. Jurez la première, Clymène!

ere, Clymène! CLYMÈNE.

Tout serment
De n'avoir jamais d'amant
Est chose fort incertaine.
Il en est peu que l'on tienne
Plus d'un jour, plus d'un moment.
Tout serment

De n'avoir jamais d'amant Est chose fort incertaine.

DAPHNÉ.

Je veux que vous juriez ; dites donc après moi : Amour,

CLYMÈNE.

Amour,

Si jamais sous ta loi

Je respire,

CLYMÈNE.

Si jamais sous ta loi

Je respire,

DAPHNÉ. Je consens de mourir.

CLYMÈNE.

Mourir? c'est beaucoup dire.
DAPHNÉ.

Je consens de mourir, si jamais je soupire. CLYMÈNE.

Je consens de mourir, si jamais je soupire.

DAPHNÉ.

Clymène, acquittez-vous: accompagnons ces sons, Et que nos pas animent nos chansons.

(Daphné et les personnes de sa suite se preunent alors par la main, et Clymène chante cette gavotte, que toute la troupe danse, la répétant après elle.)

L'autre jour sur l'herbe tendre Je m'assis près de Philandre; Il me conta ses tourments: Ma mère alors me querelle. Petite fille, dit-elle, N'écoutez point les amants.

Ils sont indiscrets, volages, Téméraires et peu sages; Ils font mille faux serments; Ils sont jaloux, ils sont trattres, Et tyrans quand ils sont mattres: N'écoutez point les amants.

Écoutez ma chansonnette.

Et l'écho qui la répète, Et ces rossignols charmants; Leur musique est sans pareille; Mais ne prêtez point l'oreille Au ramage des amants.

DAPHNÉ.

Méroé, poursuivez nos divertissements. méroé.

J'ai vu le temps qu'une jeune fillette Pouvoit, sans peur, aller au bois seulette. Maintenant, maintenant les bergers sont loups : Je vous dis, je vous dis, filles, gardez-vous.

#### SCÈNE III.

(Pendant que ces nymphes dansent, Apollon et Momus passent. Cétoit incontinent après la défaite du serpent Python. Toute la troupe des jeunes filles, à la vue de ces étrangers, s'enfuit, l'une d'un côté, l'autre de l'autre. Apollon et Momus demeurent.)

#### APOLLON, MOMUS.

APOLLON.

Voici Tempé, cette vallée
Dont on vante partout l'ombrage et les beautés;
Et voilà les flots argentés
Qu'y fait couler le dieu Pénée.
Plus loin vers ces sommets mon empire s'étend.
N'y veux-tu pas venir, Momus? on nous attend.

Demeurons encore où nous sommes : Ai-je pu voir en un instant Toutes les sottises des hommes?

Par vos puissants efforts, invincible Apollon, On ne craint plus ici les fureurs de Python.

Les habitants de ces rivages, Devenus plus heureux, n'en seront pas plus sages. Le temps de la sottise est celui du bonheur.

APOLLON.

Mais que dis-tu de ma victoire?

Elle vous a comblé d'honneur, Et rien n'égale votre gloire.

APOLLON.

Que le fils de Vénus cesse de se vanter Qu'ainsi que nous il sait porter Un carquois, un arc, et des flèches; C'est un enfant qui fait des brèches Dans les cœurs aisés à dompter.

Il remporte toujours des victoires faciles; Je défais des serpents qui dépeuplent les villes. MOMUS.

Vous méprisez celui qui tient tout sous sa loi. Si l'Amour nous entend?

APOLLON.

Et que crains-tu pour moi? monus.

Parlez bas, c'est un dien; s'il venoit à paroître...

APOLLON.

Un dieu! c'est un enfant : quitte ce vain souci.

Qui donne à Jupiter un maître, Vous en pourroit donner aussi.

#### SCÈNE IV.

(Dans le temps que Momus achève ces mots, l'Amour descend du ciel comme un trait, et se vient placer entre Apollon et Momus.)

CUPIDON, à Apollon.

Quel est l'orgueilleux qui me brave? Quel téméraire ose attaquer l'Amour? Ah! je vous reconnois: vous serez mon esclave Avant la fin du jour.

(Ces parules dites, Cupidon s'en revole dans les airs.)

SCÈNE V.

APOLLON, MOMUS.

MOMUS.

Que cet enfant est fier! Voyez comme il menace! Ne le prendroit-on pas pour l'ainé des Titans? Je plains le dompteur de serpents;

Il ne fait pas sur en sa place.

(Tandis que Momus dit ces paroles, Daphné, avec ses compagnes, par une curiosité de jeunes filles, avance un peu la tête sur le théâtre, et fait quelques pas dans la scène pour voir ces deux étrangers. Apollon la voit un moment; aussitôt l'Amour, qui est demeuré dans l'air, fait son coup; et Daphné avec sa troupe s'enfuit encore une fois.)

APOLLON.

Ah! qu'ai-je vu, Momus? que de traits éclatants! Que de jeunesse! que de grace! MOMUS.

Elle fuit.

APOLLON.

Mille Amours avec elle ont paru.

MOMUS.

Mille Amours? C'est beaucoup; je n'en ai pas tant vu. Vous aimez; vous voyez d'un autre œil que le nôtre: De quelques qualités qu'un objet soit pourvu, L'amant y voit toujours ou plus ou moins qu'un autre. AFOLLON.

Déesse, tu me fuis? t'ai-je déjà déplu? C'est pourtant Apollon qui t'aime, qui t'adore. Je n'en puis plus, je sens un feu qui me dévore. Reviens, charmant objet! Et vous, Olympe, cicux,

Reviens, charmant objet! Et vous, Olympe, cion: Je vous dis d'éternels adieux, Je vous méprise, je vous laisse: Qu'êtes-vous près de ma déesse? Tout votre éclat vaut-il un seul trait de ses yeux?

Tout votre ectat vaut-ii un sem trait de ses yeux Ne la verrai-je plus? Faut-il que cette belle Emporte mes plaisirs et mon cœur avec elle? Demeurons sur ces bords, je ne les puis laisser.

MOMUS. na nour dieux ?

Rasserons-nous pour dieux?

Et pour qui donc passer?

Pour mortels; car les dieux, par leur grandeur supreme,

Ne font souvent qu'embarrasser : On les craint plus qu'on ne les aime.

Les vrais amants doivent toujours, Sur un maltre commun, vivre d'égale sorte: Ou monarques ou dieux, n'entrez chez vos amours Qu'après avoir laissé vos grandeurs à la porte.

APOLLON.

Je te croirai; changeons de nom:

Je m'appelle Tharsis, satrape de Lycie.

3 t

MOMIIS.

Et moi, son suivant Télamon. Que si sur mon chemin quelque nymphe jolie Se rencontre en passant, je prétends bien aussi La cajoler, m'approcher d'elle;

Non pas en amoureux transi; Je vous veux servir de modèle :

Je vous veux servir de modèle : Et cependant, allons conquérir votre belle.

#### SCÈNE VI.

VÉNUS, descendant dans une machine.

Qu'est devenu mon fils? mortels, le savez-vous? Je souffre, je languis, je meurs en son absence: Si l'Amour ne me suit, rien ne me semble doux.

Heureux les lieux qu'anime sa présence! Heureux tout l'univers qui me doit sa naissauce! Qu'est devenu l'Amour? échos, le savez-vous? Quel nouveau cœur aujourd'hui de ses coups

Éprouve la puissance? Qu'est devenu l'Amour? échos, le savez-vous? Je souffre, je languis, je meurs en son absence.

(Ce récit fait, l'Amour vient se jeter dans le giron de sa mère.)

VÉNUS.

Ah, mon fils! d'où viens-tu?

AMOUR.

De blesser Apollon. Je l'ai rendu pour Daphné tout de flamme; Tandis qu'un autre trait, par un autre poison, Fait que pour lui Daphné n'a que baine dans l'ame. vénus, à son fils.

Amour, tu sais dompter les cœurs et les esprits.

(aux dieux et aux hommes.)

Que la terre et les cieux célèbrent de mon fils

La dernière victoire!

Mortels et dieux, chantez sa gloire. (Pour obéir à ce commandement de Vénus, on chante et on danse sur la terre, et dans la gloire qui est au fond du

(Pour obéir à ce commandement de Vénus, on chante et on danse sur la terre, et dans la gloire qui est au sond du théâtre: sur la terre, des personnes de toutes couditions; et dans la gloire, des ensants qui représentent les Amours, les Jeux et les Ris. La danse achevée, Vénus, dont le char est entouré d'ensants, chante ces paroles:)

Allez de toutes parts, courez, Amours et Ris; Faites connoître de mon fils Le doux et le suprême empire:

Ne laissez rieu qui ne soupire.

Allez de toutes parts, courez. Amours et Jeux, Rendez l'univers amoureux.

CHORUR.

Allez de toutes parts, courez, Amours et Jeux,
Rendez l'univers amoureux.

#### ACTE SECOND.

(Le théâtre représente le palais d'un dieu de fleuve, avec de l'eau véritable, qu'on voit tomber et jaillir de tous côtés.)

#### SCÈNE PREMIÈRE.

PÉNÉE avec sa cour, composée des steuves SPERCIIÉE, AMPHRISE, APIDAMÉ, et autres dieux des sources voisines.

PÉNÉE.

Dieux tributaires de mon onde, Je veux, par les beautés de ce moite séjour, Arrêter quelque temps deux princes à ma cour; Que votre zèle me seconde!

LES FLEUVES.

Commandez.

PÉNÉR.

Que le sort vous a rendus heureux! Hyménée et l'Amour fréquentent vos rivages; Vos grottes quelquefois leur prétent des ombrages: Ces dieux me méprisent tous deux.

APIDAME.

Laissez agir le temps; il peut tout auprès d'eux.

A peine a-t-il encor fait passer la princesse
Des appas de l'enfance à ceux de la jeunesse;
Deux soleils ont à peine éclairé son printemps.

Combieu de cœurs depuis ce temps Ont en vain soupiré pour elle! Ah! si Tharsis pouvoit la rendre moins cruelle! SPERCRÉE.

Consultez la sibylle Ismèle : Les dieux peut-être par sa voix Obligeront Daphné de suivre votre choix.

PÉRÉE. Hélas! jamais Daphné n'aimera que les bois.

AMPHRISE.

Ces plaisirs passeront: tout passe dans la vie:
De différents désirs elle est entresuivie.
On y change d'humeur, on y change d'envie:

On y veut goûter de tout; Le plus libre enfin se lie: Tôt ou tard on s'y résout. APIDAME.

Il faut peu pour changer ces ames si sévères : L'exemple à ce doux nœud les amène toujours.

Des bergers chantant leurs amours, Dans les bras de l'hymen voir mener des bergeres, Et leurs foldtres jeux sur les vertes fougères Apprivoisent les cœurs, qui, devenus plus doux, S'accontument aux mots d'amour, d'amant, d'époux.

Des mots on en vient au mystère.

PÉNÉE.

l'approuve vos raisons; et Daphné, pour me plaire, Doit faire en mon palais les honneurs de ce jour. On y va célébrer l'hymen du jeune Amphrise;

Il s'engage avec Florise; La fête arrêtera ces princes à ma cour. Allous en prendre soin. Daphué vient et Clymène; Entrons dans la grotte prochaine.

#### SCÈNE II.

DAPHNÉ, CLYMÈNE.

DAPHNÉ.

Ah, Clymène! plains-moi.

CLYMÈNE.

Princesse, vous pleurez! puis-je savoir pourquoi?

Je ne me connois plus; ce n'est plus moi, Clymène : Ces puissants dédains, cette haine,

Ces serments contre Amour, que sont-ils devenus? Un mortel les rend superflus.

Hélas! il vient de me dire sa peine, Et depuis ce moment je ne me connois plus.

CLYMÈNE. Un des princes, sans doute, a causé ces alarmes. Seroit-ce point Tharsis? Je lui trouve des charmes

Digitized by Google

Contre qui je sens bien que ma sévérité N'emploiroit pas toutes ses armes.

DAPHNĖ.

Je crois, si tu le veux, qu'on en est enchanté; Cependant il me cause une invincible haine. Contre lui dans mon ame un dieu me semble agir.

CLYMÈNE. Je le connois, ce dieu; c'est Leucippe.

DAPHNÉ.

Ah, Clymène!

Ne me regarde point, tu me ferois rougir. CLYMÈNE.

Pourquoi rougir? commettez-vous un crime? Le ciel permet-il pas d'aimer ou de hair?

Est-il rien de si légitime? Tyrcis est des plus charmants, Je méprise son martyre; Cependant sous mon empire Il languit depuis long-temps : Philandre à peine y soupire, Son service est reconnu: La raison? je vais la dire; Mon temps d'aimer est venu.

DAPHNÉ.

Hélas! le mien aussi. Mais garde-toi, Clymène, De découvrir ma flamme, et l'exposer au jour : Plains-toi que de Tharsis je méprise la peine; Notre sexe veut bien que l'on sache sa haine, Mais il met tous ses soins à cacher son amour.

CLYMÈNE.

Le voilà, ce Tharsis; son malheur vous l'amène.

SCÈNE III.

THARSIS, DAPHNÉ.

THARSIS.

Que je dois au destin de m'avoir arrêté En des lieux où l'on voit briller votre présence! Vous y régnez par la beauté Aussi bien que par la naissance: Souffrez que j'y demeure au rang de vos sujets.

DAPHNÉ. Non, seigneur; je ne puis recevoir vos hommages; Offrez-les à d'autres objets;

Abandonnez nos rivages : Quel plaisir aurez-vous parmi des cœurs sauvages? THARSIS.

Je vous verrai.

DAPHNÉ.

Fuyez cette triste douceur. Il vaut mieux qu'une prompte absence Rende le calme à votre cœur, Que de vous voir enfin guéri par ma rigueur, Ma haine, ou mon indifférence.

THARSIS O ciel! lui dois-je ajouter foi? Quoi! ne pouvoir m'aimer! me hair! me le dire! Amour, tyran des cœurs, depuis que sous ta loi On gémit, on pleure, on soupire,

Fut-il jamais amant plus malheureux que moi? Que je sache au moins, inhumaine, Ce qu'a Tharsis en lui de si digne de haine!

DAPHNÉ Son amour, c'est assez : je le dis à regret. Vous avez dans mon cœur quelque ennemi secret Qui met un voile sur ces charmes

A qui d'autres auroient déjà rendu les armes.

Enfin, quittez nos bords, seigneur, vous ferez mieux. Qui ne peut être aimé, doit s'éloigner des lieux Où sans cesse il peut voir le sujet de ses peines. Faut-il livrer son cœur à d'éternelles gênes

Pour le plaisir de ses yeux? Je vous laisse, et me tais: ma fuite et mon silence Vons seront des tourments plus doux.

THARSIS.

Princesse, demeurez: je trouve votre absence Plus cruelle encore que vous.

SCÈNE IV.

THARSIS, TÉLAMON.

TÉLAMON

Ceci vous trouble et vous étonne.

Suis-je donc le fils de Latone? Ai-je dompté Python? suis-je un dieu? Je n'ai pu Gagner une mortelle! un enfant m'a vaincu! Qu'il m'ôte mes autels : que sert-il qu'on me donne

En ces lieux l'encens qui m'est dû? Et qu'est-ce que l'encens, qu'une chose frivole Près des moindres faveurs que nous font de beaux yeux? Daphné, vous me pourriez d'une seule parole

Mettre au dessus des autres dieux! TÉLAMON.

Espérez ce mot favorable : Il n'est amant si misérable Qui n'espère.

> THARSTS. Tu ris.

TÉLAMON.

Jupiter vous vaut bien : Je ris aussi quand l'Amour veut qu'il pleure : Vous autres dieux, n'attaquez rien Qui, sans vous étonner, s'ose défendre une heure.

Sachez que le temps seul en a plus couronné Que tous les efforts qu'on peut faire.

THARSIS.

Je n'ose plus parler de mes feux à Daphné. TÉLAMON.

Laissez dormir sa colère. Après que l'on vous aura Contraint long-temps de vons taire, Un moment arrivera Que l'on vous écoutera.

# SCÈNE V.

Pénée et sa cour entrent sur la scène, et la noce ensuite; Daphné conduit l'épousée, et un des sleuves le marié. Toute cette troupe fait le tour du théâtre en cérémonie. Deux bergers chantent ces paroles, que le chœur répète : )

Hymen! Hyménée!

(Après que chacun s'est rangé et a pris sa place, les deux ber-gers chantent ce premier couplet de l'épithalame:)

Florise est donnée A l'un des plus beaux Qui porte à Pénée Tribut de ses caux : Qu'il ait chaque année De nombreux troupeaux, Et chaque journée Des plaisirs nouveaux. Hymen! Hyménée!

( Daphué présente au sacrificateur l'épousée, et un des fieuves le maric. Le sacrificateur preud leurs mains, et dit ces paroles:)

Amants, je vous unis; vivez sous mêmes nœuds. CHOEUR.

Parmi les plaisirs et les jeux.

MOMUS, à quelques filles de la noce.

Pour un pareil lien formez-vous point des vœux? Songez-y bien, bergères :

Hyménée est un dieu jeune, charmant et blond; Mais les jours avec lui ne se ressemblent guères : Le premier est amour, amitié le second.

Le troisième froideur : songez-y bien, bergères. MÉROÉ, interrompant Télamon. Vraiment, Télamon,

La leçon

Est jolie.

Changez de place, Iris: venez ici, Célie:

Pholoé, ne l'écoutez plus. J'en suis d'avis ! mes soins deviendront superflus; Télamon corrompra cette troupe innocente.

> MOM US. Oue vous êtes reprenante. Gouvernante!

Laissez-nous causer en paix : Laissez la jeunesse rire ;

Elle inspire

Toujours d'innocents secrets. Je crois que vous êtes sage :

A votre åge

On le doit être, ou jamais. Vingt ou treute aus de veuvage,

C'est dommage, Ont refroidi vos attraits. Ah! si selon vos souhaits Vous redeveniez aurore.

Vous yous serviciez encore

De vos traits.

Me faudra-t-il aussi souffrir la raillerie? PÉNÉE, à Méroé et à Télamon.

Laissez-nous achever cette cérémonie.

LE SACRIFICATEUR.

Hymen, Amour, joignez vos nœuds, Et rendez ces amants heureux.

(Les gens de la noce dansent, et pendant qu'ils se reposent on chante ces deux autres couplets de l'épithalame:)

Des pas de Florise Loin, bien loin les louns: Et de ceux d'Amphrise Les soupçons jaloux. Que leur destinée N'ait rien que de doux, Et que la lignée Ressemble a l'époux. Hymen! Hyménée! Jamais la constance Aux amants ne nuit: On vit d'espérance, Puis le reste suit. L'amour obstinée Porte fleur et fruit. O douce journée! O plus douce puit!

Hymen! Hyménée!

(Le chœur répète à chaque sois ces deux dernières paroles.)

# ACTE TROISIÈME.

(La décoration de cet acte est une forêt mêlée d'architecture, comme d'un temple de Diane.)

# SCRNE PREMIÈRE.

#### CLYMÈNE.

Tout me semble parler d'amour En ces lieux amis du silence : Ici les oiseaux nuit et jour

Célèbrent de ses traits la douce violence.

Tout me semble parler d'amour En ces lieux amis du silence.

Heureux les habitants de ces ombrages verts, S'ils n'avoient que ce mal à craindre!

Mais nous troublons leur paix par cent moyens divers: Humains, cruels humains, tyrans de l'univers, C'est de vous seuls qu'on se doit plaindre!

(Après ces paroles on entend un bruit de cors et de cris de chasse.)

Vois-je pas Télamon, confident de Tharsis? Hélas! il vient en vain me conter les soucis D'un prince que Daphné devroit trouver aimable. Plût au ciel qu'elle fût à ses vœux favorable!

#### SCÈNE IL

# TÉLAMON, CLYMÈNE.

TÉLAMON.

Que vous avez de grace à porter un carquois! Rien ne vous sied si bien.

CLYMÈNE. On me l'a dit cent fois.

TÉLAMON. On ne vous l'a pas dit peut-être au fond d'un bois.

En ces forèts, je vous prie, Écartons-nous un moment, Et mettons de la partie L'ombre et l'amour seulement,

CLYMÈNE. Tout rendez-vous un peu sombre Doit toujours être évité : Quand je vois l'amour et l'ombre.

Je vais d'un autre côté.

TÉLAMON. C'est trop s'en défier. Mais, dites-moi, Clymène, Daphné montre en ses yeux une secrète peine : Qui la cause? Leucippe est-il ce bienheureux? Ou plutôt est-ce un dieu qui s'attire ses vœux? Je m'y connois; l'amour la touche.

CLYMÈNE. On se laisse assez toucher, Mais on aime à le cacher; Et d'une jeune farouche L'amour est plus tôt vainqueur, Qu'il n'a tiré de sa bouche Le nom qu'elle a dans le cœur.

TÉLAMON.

N'en saurai-je pas plus?

CLYMÈNE. Je n'ai rien appris d'elle. TÉLAMON.

Vous voulez garder ce secret :

Je serois importun aussi bien qu'indiscret Si je vous pressois trop, et la chasse m'appelle. Adieu, nymphe cruelle.

SCÈNE III.

DAPHNÉ, CLYMÈNE.

DAPHNÉ.

Je vous ai tous deux entendus: Heureuse, si Tharsis ne me pressoit pas plus!

SCÈNE IV.

DAPHNÉ, LEUCIPPE.

LEUCIPPE.

Puis-je interrompre le silence Qu'en ces paisibles lieux peut-être vous cherchez? Me le permettez-vous?

DAPHNÉ.

Oui, Leucippe, approchez;

On me craint pas votre présence : Venez me consoler de celle de Tharsis.

TETTCIPPE

Et qu'ordonnerez-vous de mes propres soucis? Mon rival ne peut plaire à l'objet qu'il adore, Un sentiment jaloux ne me peut alarmer: C'est beaucoup; maisque dis-je! ahl ce n'estrien encore: Vous savez bien hair; mais pourriez-vous aimer?

DAPHNÉ.

J'ai souffert votre amour, répondez-vous vous-même-LEUCIPPE.

O dieux! qu'ai-je entendu? quelle gloire suprême! Quel bonheur! Doux transports qui venez me saisir, Exprimez, s'il se peut, ma joie et mon plaisir, Et votre juste violence.

Princesse, après l'aveu qui vient de me charmer,

Je ne sais rien pour m'exprimer,

Que le langagé du silence.

DAFHNÉ Et LEUCIPFE, ensemble.

O bienhenreux soupirs, favorables moments

Où l'un et l'autre cœur, plein de doux sentiments,

Aime, et le dit, et se fait croire!

Les dieux, dans leurs ravissements, Les dieux, au milieu de leur gloire, Sont moins dieux quelquefois que ne sont les amants.

LEUCIPPE.

Je bénis mon destin, et cependant Pénée
Favorise mon rival.

Quand il auroit pour lui le dieu même Hyménée, Ce n'est pas son bonheur qui fera votre mal.

Et mon bien?

LRUCIPPE.

Attendez la réponse d'Ismèle : Peut-être elle sera favorable à nos vœux. Allez ; il reviendra quelque moment heureux ; Daphné craint qu'on ne trouve un amant avec elle.

SCĖNE V.

DAPHNÉ, demeurée scule.

Que notre sexe a d'ennemis! A combien de tyrans le Destin l'a soumis! Des amants importuns, un père inexorable, Un devoir impitoyable; Tout combat nos désirs: trop heureuses encor Si nous n'avions que cette peine! Mais il faut, par un double effort, Ainsi que notre amour, surmonter notre haine.

SCÈNE VI.

PÉNÉE, DAPHNÉ, THARSIS.

PÉNÉE.

Daphné, rendez graces aux dieux: Cet ours fatal aux bergeries, Fatal aux autres ours, teint de sang nos prairies; Tharsis a vaincu seul ce monstre furieux.

THARSIS.

L'amour m'accompagnoit, lui seul en a la gloire:
Ce n'est pas à mes mains qu'on doit cette victoire,
Belle Daphné; c'est à vos yeux.

PÉNÉE.

Ma fille, venez voir aussi l'énorme bête. Réjouissez-vous, bergers: Que les ours soient de la fête; Ils avoient part aux dangers.

SCÈNE VII.

THARSIS, TÉLAMON.

THARSIS.

Daphné ne peut souffrir ma flamme. Si je parlois au Sort?

TÉLAMON. Changera-t-il son ame? THARSIS.

Je vais le consulter : attends ici Tharsis.

SCÈNE VIII.

MOMUS, quittant le personnage de Télamon.

Vous qui de votre sort voulez être éclaircis, Consultez, comme moi, le démon de la treille: Mon oracle est Bacchus quand j'ai quelques soucis, Et ma sibylle est ma bouteille.

Cette chasse m'altère. Ah! si Bacchus... Je croi Que ce dieu m'entendoit.

SCÈNE IX.

BACCHUS, qui descend de son berceau tiré par des tigres.

Momus, monte avec moi; Viens écouter d'ici tous les chants de victoire.

Ces gens m'ont au spectacle invité; les voici.

Quoi! la peau de leur ours aussi?

SCÈNE X.

BACCHUS, MOMUS, TROUPE DE STEVAIRS, DE CHASSEURS ET DE BERGERS.

(Momus monte dans le berceau, qui s'arrête au milieu des airs. Cependant quatre chasseurs et autant de Sylvains, qui mènent chacun un ours, entreut sur la scène. Un autre Sylvain les suit, portant en guise de trophée la peau de l'ours au bout d'un épieu. Des chœurs de bergers les accompagnent. Toute cette troupe fait le tour du thétre, au son des cors et de leurs sanfares. Le Sylvain chargé du trophée se place au milieu de la scène, et un chasseur chante ces paroles:)

Tharsis, nous érigeons ce trophée à ta gloire.

UN SYLVAIN.

Par ta valeur, le monstre a vu finir son sort.
UN BERGER.

L'ennemi commun est mort.

MOMUS, comme s'il chantoit dans l'éloiguement. Noyons-en dans le vin la funeste mémoire. (Un chasseur, se tournant vers l'endroit où est le char

de Bacchus.)
N'est-ce pas Télamon qui nous invite à boire?
(Toute la troupe l'ayant aperçu, dit:)
O le mortel heureux, d'être aimé de Bacchus!

UN SYLVAIN. Amis, laissons à part les discours superflus.

Amis, laissons à part les discours superflus L'ours est mort. un chasseun.

L'ours ne vit plus. UN BERGER. L'ours a passé l'onde noire.

(Tous ensemble.) Noyons-en dans le vin la funeste mémoire.

(Les chasseurs et les Sylvains dansent à l'entour du trophée, et font une forme de bacchanale. Les Sylvains sont suivis de leurs ours, qui vont en cadence. Pendant que les danseurs se reposent, Bacchus et Momus, faisant la débauche sons le berceau suspendu, animent toute cette troupe par leur exemple.)

BACCHUS, à Momus.
Cher compagnon, me veux-tu croire?
Courons ensemble le pays.
Tu sais médire, et je sais boire;
Nous ne manquerons point d'amis.
MOMUS.

Toujours le vin et la satire Tiennent aux tables le haut bout : Tu sais boire, et je sais médire; Voilà de quoi passer partout.

# ACTE QUATRIÈME.

(La décoration de cet acte est un antre, dont les avenues ont quelque chose d'inculte, de sauvage, et de difficile abord; et au fond un autel rustique, sans beaucoup d'ornements.)

#### SCÈNE PREMIÈRE.

(Clymène et Aminte, uymphe de Daphnée, viennent les premières, et précédent Pénée et sa cour, pour apprendre de la sibylle leur aventure.)

CLYMÈNE, AMINTE.

CLYMÈNE.

Quel étrange et sombre palais! Je frémis à le voir; n'as-tu point peur, Aminte? Va seule dans ces lieux; pour moi, j'ai trop de crainte.

Qu'y demanderois-tu? tes vœux sont satisfaits.

Philandre a l'ame blessée Des traits dont tu sais charmer : Moi, que Tyrcis a laissée, J'ai sujet d'être empressée Pour savoir qui doit m'aimer.

Je te rends ce Tyrcis; son ardeur m'importunc.

AMINTE.
J'aurai donc pour toute fortune
Ton refus.

CLYMÈNE.

Que t'importe? examine ton cœur; Et si Tyrcis te plaît, laisse le point d'honneur.

Tu ris? que diras-tu, si je fais qu'il te quitte? CLYMÈNE.

Mes rigueurs en cela préviendront ton mérite.

Tu dois aux miennes ce berger Que mes faveurs vont rengager.

CLYMÈNE et AMINTE, ensemble.

Une fille a cent adresses
Pour rebuter un amant;
Mais de dire ses finesses
Pour faire un engagement,
On ne le peut nullement.
CLYMÈME.

Voilà, sans consulter Ismèle, Un oracle bientôt rendu.

AMINTE.

Auroit-elle mieux répondu? CLYMÈRE. Non, et nous nous pouvons désormais passer d'elle: Aussi bien l'intérêt de Daphné nous appelle.

#### SCÈNE II.

(Ismèle sort du fond de l'antre, accompagnée de deux on trois prêtresses aussi vieilles qu'elle. D'un autre côté, Pénée vient avec Daphné et les ficuves de sa cour.)

ISMÈLE, DAPHNÉ, PÉNÉE, ET SA COUB.

PÉNÉE, à Daphné. Ma fille, tout est prêt; Ismèle va sortir: N'ayez point de repentir, Si le choix des dieux est autre

Que le vôtre.

ISMÈLE, après quelques cérémonies étranges, dit, en invoquant la Divinité:

Monarque de l'Olympe, en qui sont tous les temps, Qui les fais devant toi passer comme moments, Et pour qui n'est qu'un point toute la destinée,

Dis-nous, ô maître des dieux, A qui doit être donnée

La princesse de ces lieux.

Où sont tes truchements? es-tu sourd aux prières?
Fantômes, qui savez peindre en mille manières
Les secrets du destin gravés au haut des cieux,
Simulacres volants, frères du dieu des songes,

Faites-nous voir sans mensonges Ce qu'ont ordonné les dieux Sur un si digne hyménée; Dites-nous la destinée De la nymphe de ces lieux.

(Après ces paroles, Ismèle, comme possédée du dieu, danse avec les autres prêtresses, tantôt comme si elles alloient tomber en extase, et tantôt avec des contorsions étranges-Pendant qu'elles dansent, des enfants, en guise de petits démons, et représentant les simulacres et les espèces, s'offrent aux yeux, viennent de divers endroits du ciel se présenter à Ismèle, portant des branches et des couronnes de laurier. Ismèle, ayant vu ces objets, dit: )

Que vois-je! quel objet! quelle image à mes yeux Si vive et si claire Vient se présenter, Et me tourmenter Plus qu'à l'ordinaire?

L'objet Me fait Tressaillir: Je sens Mes sens Défaillir.

AMPERISE, fleuve.

Les dieux à leur interprête Ont fait un étrange don: Ne peut-on être prophète Si l'on ne perd la raison?

A PIDAME, SPERCHÉE et AMPHRISE, ensemble:

Vont l'agitant; Ses poumons Vont haletant; Et son cœur va palpitant. Les ressorts De son corps, Son esprit,

Tout patit.

Les démons

ISMÈLE, jetant en l'air des feuilles sur lesquelles elle a écrit sa réponse.

Qu'on se taise : soyez attentifs aux mystères. J'épands en l'air ces caractères : C'est ma réponse; il faut la poser sur l'autel. Démons, peuples légers, ministres de l'oracle, Cherchez-la; car aucun mortel Ne la peut trouver sans miracle.

(A ce commandement d'Ismèle, les esprits habitants de l'air cherchent en dansant les feuilles que la sibylle a jetées, et les viennent, en dansant aussi, poser sur l'autel. Ismèle as-semble ces feuilles, et dit à Pénée et à Daphné: )

Approchez-vous, lisez, et que dans ce vallon Un invisible chœur mon oracle répète. PÉNÉE et DAPHNÉ, lisant. Daphné doit aujourd'hui couronner Apollon.

CHOEUR. Daphné doit aujourd'hui couronner Apollon.

PÉNÉE, à Ismèle. Ismèle, servez-vous vous-même d'interprète; Expliquez-nous l'ordre des dieux.

AMPHRISE. Un prophète entend-il les choses qu'il annonce? C'est à l'événement d'expliquer sa réponse.

ISMÈLE. Adien, princesse, adieu; je vous laisse en ces lieux.

#### SCÈNE III.

PÉNÉE, DAPHNÉ, et LEGA COUR.

#### PÉNÉE.

Couronner Apollou! Qu'importe à l'hyménée De la fille de Pénée? Pour comprendre ces mots, je fais un vain effort.

AMPHRISE.

Nos conseils ont été frivoles : La seule obscurité fait le prix des paroles Que l'on cherche au livre du Sort.

PÉNÉE, à Daphné.

Ma fille, rendez-vous aux volontés d'un père: Qu'il soit votre oracle aujourd'hui. Aimez Tharsis; il vous doit plaire; Toute notre cour est pour lui.

# APIDAME.

Tels étoient ces mortels pour qui l'idolâtrie Commença d'introduire au monde son pouvoir. AMPHRISE.

Il a tout l'air d'un dieu; l'on diroit, à le voir. Que l'Olympe est sa patrie.

Hélas! j'en crus autant, lorsqu'en notre prairie Je le vis arriver inconnu dans ces lieux. Maintenant mon cœur tâche à démentir mes yeux. Ne m'en accusez point; quelque force suprême M'entretient, malgré moi, dans cette erreur extrême. Que Tharsis soit parfait, qu'il ait l'air qu'ont les dieux.

Est-ce par raison que l'on aime? PÉNÉS.

L'hymen change les cœurs : suivez mes volontés. DAPHNÉ.

Quoi! seigneur, vous aussi vous me persécutez! De ses autres tyrans sans peine on se console; Mais d'un père! un père m'immole!

Je tiens le jour de vous, seigneur; vous me l'ôtez. PÉNÉE.

Moi, je perdrois Daphné! qu'ai-je à conserver qu'elle? L'hymen m'a-t-il fait d'autres dons? DAPHNÉ.

Cependant, quand je vous appelle Du plus tendre de tous les noms, Vous ne vous souvenez que de votre puissauce;

Vous regardez l'obéissance . La raison, et jamais d'autres tyrans plus doux : Il en est toutefois. Leucippe vient à nous ;

Je lui vais ôter l'espérance. Vous le voulez, seigneur; je le lis dans vos yeux.

#### SCÈNE IV.

DAPHNÉ, LEUCIPPE.

DAPHNÉ.

Leucippe, il faut tacher d'éteindre votre flamme. Je ne puis être à vous

LEUCIPPE.

O cieux! injustes cieux!

Est-ce là votre arrêt?

DAPHNÉ.

Cet oracle odieux

Vient de mon père scul.

Votre père et les dieux Disposent de mon sort, mais non pas de mon ame : Moi-même en suis-je maître?

DAPHNÉ.

Il le faut.

LEUCIPPE.

Ah, Daphné!

Que ce mot est facile à dire! Et que l'amour possède avecque peu d'empire Un cœur que la contrainte a sitôt entraîné! DAPHNÉ.

Quoi! faut-il que mon cœur soit par vous soupçonné? Cruel! n'avois-je pas encore assez de peine? LEUCIPPE.

Enfin donc le destin me déclare sa haine; Vous serez à Tharsis; et moi, par mes soupirs, J'augmenterai ses plaisirs.

DAPHNÉ. Pût au ciel que Tharsis causat seul vos alarmes, Et qu'un père...

LEUCIPPE.

Achevez.

DAPHNÉ.

Hé! que sert d'achever Un souhait qu'on sait bien qui ne peut arriver? LEUCIPPE.

Il n'importe, mon ame y trouvera des charmes.

Ne m'aimez plus.

LEUCIPPE.

Le puis-je? et le souhaitez-vous?

Vos tourments ont pour moi quelque chose de doux, Il est vrai; mais cessez.

LEUCIPPE.

Hélas! cesser de vivre

Est le seul remède à mon mai :

Voilà le parti qu'il faut suivre;
Mais avec moi je veux perdre aussi mon rival.
Vous ne me serez pas impunément ravie:
Non, Daphné. Vous pleurez? Ah, princesse! je dois
Mourir pour vos yeux mille fois.

Avant qu'avoir Daphné, Tharsis aura ma vie.

Je ne puis voir tant de hiens En d'autres bras que les miens : Que mon rival me les cède, Et renonce à votre amour, Ou qu'il m'ôte aussi le jour, Si l'on veut qu'il vous possède. DAPHNÉ.

Leucippe, si je vous perds, Il faut que dans nos déserts La solitude me donne Un sort plus calme et plus doux ; Et ne pouvant être à vous, Je ne veux être à personne.

## SCÈNE V.

APOLLON, LEUCIPPE, DAPHNÉ.

(Apollon descend sur un trône de lumière. Cette pompe est jointe à une musique douce. Il est entouré des Heures, qui chantent ces mots:)

> Daphné, portez vos yeux Sur le plus beau des dieux.

(Daphné s'enfuit aussitôt 'qu'elle a reconnu Apollon sous le visage de Tharsis.)

APOLLON.

Tu me fuis, divine mortelle!
Où conrs-tu? n'aperçois-tu pas
Un précipice sous tes pas!
t plein de serpents: détourne-toi.

Il est plein de serpents : détourne-toi, cruelle. Suis-je encor plus à craindre ? et rien dans ce vallon Ne peut-il t'arrêter quand tu fuis Apollon!

Quoi ! tant de haine en une belle ! Insolent, qui brûles pour elle , Renonce à l'hymen de Daphné ;

C'est Apollon qui te l'ordonne. Regarde quel rival ton malheur t'a donné.

LEUCIPPE.

Mon malheur? Dis le tieu. Toi, le fils de Latone!
N'es-tu pas ce Tharsis que tantôt on a vu?

D'un magique ornement ton front s'est revêtu. Enchanteur, penses-tu que ta pompe m'étonne? Ce n'est qu'un songe, ce n'est rien; Va tromper d'autres yeux, et me laisse mon bien. APOLLON.

O dieux! ô citoyens du lumineux empire! Que vient un mortel de me dire! Malheureux, ton orgueil s'en va te coûter cher:

Les dieux ne sont pas insensibles. Qu'on l'attache sur ce rocher Avec des chaînes invisibles.

(Ce commandement est exécuté par les ministres de la paissauce d'Apollon, qui va se faire voir à Pénée, non plus sous le personnage de Tharsis, mais sous le sien propre.)

# ACTE CINQUIÈME.

(Le théatre est une suite de rochers; on y voit Leucippe retenu, sans que ses liens paroissent. Il est debout, appuyé dans l'endroit le plus en vue.)

# SCÈNE PREMIÈRE.

LEUCIPPE, sur un rocher.

Astres, soyez témoins de ces injustes fers.

l'atteste ici tout l'univers,
Et les vents emportent ma plainte.

Jupiter, je t'implore; on veut forcer les cœurs:
Il n'est plus de libres ardeurs,

Ni d'autres lois que la contrainte.

Loges-tn dans le ciel, ou dans les antres sourds? Écoutez-moi, déserts: on m'ôte mes amours; Est-il douleur pareille? Qui me consolera sur ce rocher fatal? Leucippe est un spectacle à son cruel rival. Deserts, écoutez-moi; les dieux ferment l'oreille.

(Daphné entend cette plainte à l'un des coins du théâtre.)

SCÈNE IL

DAPHNÉ LEUCIPPE.

DAPHNÉ.

Qui vous consolera? ne le savez-vous pas?

Quoi! je vous vois! c'est vous! c'est ma princesse! Hélas! J'avois perdu l'espoir d'une faveur si douce. Craignez-vous d'approcher?

DAPHNÉ.

Je sens qu'on me repousse:

Quelque charme arrête mes pas. Mais, si c'est adoucir vos peines Qu'y prendre part, souffrir ces gênes, Gémir avec vous sous ces chaînes,

Vous aimer malgré tout, malgré cieux, malgré sort, Votre princesse en est capable.

LEUCIPPE.

Apollon, Apollon, tu fais un vain effort! Je ne suis plus le misérable.

DAPHNÉ. Hélas! j'irrite un dieu jaloux et redoutable :

A qui dois-je adresser ma voix? Je n'ose t'invoquer, déesse de nos bois. Dans ta cour, dans ton œur autrefois j'avois place; L'amour m'en a bannie; écoute toutefois.

Je ne demande point pour grace Que tu souffres mes feux, et qu'un hymen charmant Engage à d'autres dieux celle qui t'a servie; Délivre seulement Mon amaut.

Et prends le reste de ma vie.

#### SCÈNE III.

APOLLON, DAPHNÉ, LEUCIPPE.

APOLLON.

Pourquoi finir vos jours en des lienx pleins d'ennui? Tronvez-vous le dieu du Parnasse Plus affreux qu'un désert?

( Daphné témoigne vouloir s'enfuir. )

Hélas! ce dieu la chasse :

Elle aime mieux mourir que réguer avec lui. C'est toi qui nous causes ces peines Mortel, contre les dienx oses-tu contester !

Mes amours sont mes dieux.

LEUCIPPE.

Qu'on redouble ses chaines,

Démons!

DAPHNÉ, se jetant à genoux. Faites les arrêter.

Pouvez-vous bien me voir à vos pieds tout en larmes, Sans vous laisser toucher le cœur?

APOLLOM.

Daphné, c'est contre vous que retournent ces armes. La pitié redouble vos charmes ; En combattant l'Amour elle le rend vainqueur. Votre douleur vous nuit; vous en êtes plus belle. Venez, venez être immortelle:

Je l'obtiendrai du Sort; ou je jure vos yeux Que les cieux

Regretteront notre présence. Zéphyrs, enlevez-la malgré sa résistance.
DAPHNÉ, s'enfuyant.

O dieux! consentez-vous à cette violence?

#### SCÈNE IV.

DIANE paroît aussitôt sur son char, et crie aux Zéphyrs:

Démons, gardez de lui toucher! Deviens laurier, Daphné: Leucippe, sois rocher.

( A peinc Diane a parlé, que les deux norphoses se font, et la déesse remonte au ciel. )

# SCÈNE V.

APOLLON accourt, et fait cette plainte:

Barbare, qu'as-tu fait? détruire un tel ouvrage! Faire à ton frère un tel outrage! Cruelle sœur, cruelle, et cent fois plus sauvage Que les ours avec qui tu vis! Que de trésors tu m'as ravis! Rends-moi ces biens, rends-moi ce divin assemblage. Daphné, vous n'étes plus! j'ai perdu mes amours,

Et ne saurois perdre la vie ! Heureux mortels, vos pleurs cessent avec vos jours:

La mort est un bien que j'envie. Puissent les cieux cesser leurs cours! Périsse l'univers avecque ma princesse!

#### SCÈNE VI

APOLLON, L'AMOUR.

L'AMOUR, qui descend sur le char de sa mère. Sèche tes pleurs, elle est déesse Viens l'éponser : mes traits se sont assez vengés : Ces mouvements de haine en amour sont changés. APOLLON.

Puis-je t'ajouter foi? m'as-tu fait cette grace? L'AMOUR.

Viens l'éprouver.

APOLLON.

Allons, et que sur le Parnasse On célèbre des jeux à l'honneur de Daphné : Que le vainqueur y soit de laurier couronné. Bel arbre, adieu. Je quitte à regret cette place, Et veux qu'à l'avenir on ceigne de lauriers Le front de mes sujets et celui des guerriers.

(Apollon monte dans le char où est l'Amour, et tous deux retournent au ciel. Le théâtre change aussitôt. Le Parnasse se découvre au fond. Quelques Muses sont assises en dise accourse una. Questiente sant assess a diverse endroits de sa croupe, et quelques poètes à leurs pieds. Sur le sommet, le palais du dieu se fait voir. Les deux côtés du théâtre sont deux galeries qui ressemblent à celles où on étale des raretés les jours de fêtes et les jours de fôtes. Là sont les archives du Destin. L'architecture est ornée de feuilles de laurier. Sous chaque portique est un buste; il seumes as naurer. cous cnaque portique est un buste; il y en a neuf de conquérants, et autant de poètes; les conquérants d'un côté, les poètes de l'autre. Les conquérants sont, Cyrus, Alexandre, etc.; et les poêtes sont, Homère, Anacréon, Pindare, Virgile, Horace, Ovide, l'Arrioste, le Tasse, et Malherhe. Apollon a voulu que l'avenir fût montré en faveur de cette fête.)

(Un poëte héroïque commence les jeux, et chante ceci : )

Quel prince offre à mes yeux des lauriers toujours verts? Je vois dans l'avenir cent potentats divers Lui disputer en vain l'honneur de la victoire. O toi, fils de Latone, amour de l'univers, Protecteur des doux sons, des beaux arts, des bons vers.

Aide-nous à chanter sa gloire. MELPOMÈNE.

Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour : Sublime, allez dormir encor sur le Parnasse. Et vous, clairons, faites place Aux doux concerts de l'Amour.

(Philis, jeune muse; Daphnis, poète lyrique, entrent sur la acène, accompagnés d'une musique de flûtes, de hautbois, et de musettes, et chautent ce dialogue de pastorale:)

PHILIS.

Les Zéphyrs sont de retour : Flore avec eux se promène.

DAPHNIS. Savez-vous qui les mêne?

C'est l'Amour. PHILIS. De quoi parle en ce séjour

La savante Philomèle?

Et de quoi parleroit-elle, Que d'amour? PHILIS et DAPHNIS, ensemble. Faisons aussi notre cour

An printemps vêtu de roses; Ayons, comme toutes choses, De l'amour.

32

(Un pocts satirique vient brusquement les interrompre, et dit : )

Aimez, mais permettez que je parle à mon tour. Comment faire

Pour se taire? Le monde est plein de sots, de l'un à l'autre bout : Le passé, le présent, et l'avenir surtout.

Comment faire Pour se taire?

CHORTIS

Comment faire Pour se taire?

THAT.TR.

Ridicules, envoyez-nous Les principaux d'entre vous.

(Cinq Ridicules entrent sur la scène. C'est une coquette em portée, une précieuse, un méchant poète, un homme af-lectant le bel air, et un vieillard amoureux.)

(Le méchant poète, chargé des intérêts de la troupe, dit ces paroles: )

Ouoi! dans ces lieux sacrés on souffre la satire!

THALLE.

Sovez les premiers à rire.

(Les Ridicules se consolent, et font une entrée, dausant tous sur les mêmes pas, et gardant toutefois, autant qu'ils peuvent, leur caractère.)

(Mercure, monté sur Pégase, descend au sacré vallon. Il interrompt la danse des Ridicules, et vient présenter trois couronnes de laurier à ces trois genres de poésie.)

MERCHER.

Chacun de vous doit être couronné. Recevez ces présents de la part de Daphné.

Elle est maintenant déesse. Aimant le dieu de ces lieux : Poussez-en jusques aux cieux Des chants remplis d'allégresse.

(Mercure revole au ciel, ayant laissé Pégase sur le double mont. Quatre Auteurs lyriques et autant de Muses du même genre viennent danser en témoignage de joie; puis les Ridicules se mêlent avec eux, formant différences figures avec des branches de laurier qu'ils portent tous, et dont ils se font des espèces de berceaux. Cest le grand ballet : )

(Après qu'ils ont dansé une fois, une Muse du genre ly rique chante ceci :)

> Il n'est que de s'enflammer ; Laissez, laissez-vous chammer : La raison vous y convie: Sans le dieu qui fait aimer, Que seroit-ce que la vie?

(Le grand ballet recommence encore, puis une autre Muse lyrique chante ce second couplet : )

> Chacun sent quelque désir ; Tout consiste a bien choisir : Faites-vous de douces chaînes : En amour tout est plaisir, Et même jusques aux peines. CHORUR.

Aimez, doctes nourrissons: S'il n'étoit point d'amour, seroit-il des chansons?

FIN DE DAPHNÉ.

# FRAGMENT DE GALATÉE.

1682.

# AVERTISSEMENT.

d'en faire un opéra avec les accompagnements ordinaires, qui sont le spectacle et les autres divertissements. Je n'ai eu pour but que de m'exercer en ce genre de comédie ou de tragédie mêlé de chansons. qui me donnoit alors du plaisir. L'inconstance et l'in-

Je n'ai point commencé cet ouvrage dans le dessein | quiétude, qui me sont si naturelles, m'ont empéché d'achever les trois actes à quoi je voulois réduire ce sujet. Si l'on trouve quelque satisfaction à lire ces deux premiers, peut-être me résondrai-je à y ajouter le troisième.

#### ACTEURS.

GALATÉE, nymphe, fille de Nérée. ACIS, berger, aimé de Galatée. NÉRÉE, père de Galatée.

POLYPHÈME, cyclope, amoureux de | CLYMÈNE, bergère et confidente de

TIMAN DRE, berger, amant de Clymène et confident d'Acis. CHORURS.



#### ACTE PREMIER.

# SCÈNE PREMIÈRE.

Brillantes fleurs, naissez; Herbe tendre, croissez Le long de ces rivages; Venez, petits oiseaux, Accorder vos ramages An doux bruit de leurs eaux.

Clymène sur ces bords Vient chercher les trésors De la saison nouvelle: Messagers du matin, Si vous voyes la belle, Chantez sur son chemin.

Et vous charmantes fieurs, Douces filles des pleurs De la naissante aurore, Méritez que la main De celle que j'adore Vous moissonne en chemin.

Mais j'aperçois Acis: il aime Galatée. Son ardeur pourroit bien être enfin écoutée. Il est beau, c'est assez; et les filles des dieux Ne consultent que leurs yeux.

> SCÈNE II. ACIS. TIMANDRE.

ACIS.
Soleil, hâte tes pas ; amène ma déesse.
Oh! qu'heureux sont les amants
Qui te reprochent sans cesse
La vitesse des moments!

Acis!

J'entends la voix de l'amant de Clymène. Cher Timandre, à qui seul j'ai découvert ma peine, N'as-tu point rencontré celle dont les beautés Ont même sur Vénns la victoire emportée?

TIMANDRE. Je viens de la quitter; elle aide Galatée A se parer des trésors de ces prés.

C'est Galatée elle-même
Que je viens chercher en ces lieux.
Tu t'es trompé, Timandre, et crois trop à tes yeux :
Quand on dit la beauté suprême,
On dit la nymphe...

TIMANDRE.

On dit la bergère que j'aime.

Nous en croirons les yeux de tout autre que vous.

CHORUR.

Vous ne vous trompez point, bergers ; ce que l'on aime Est toujours l'objet le plus doux.

La voici, cette nymphe; elle vient, laissez-nous Bergers: ce n'est qu'an seul Timandre Que mes secrets se font entendre.

#### SCÈNE III

ACIS, TIMANDRE, GALATÉE, CLYMÈNE.

ACIS

Déesse des appas, si quelqu'un des mortels Mettoit son cœur au pied de vos autels, Que feriez-vous?

> GALATÉE. Ce don ne se refuse guère.

S'il étoit fait par amant?

GALATÉE.

Je ne l'en croirois pas moins capable de plaire.

Si c'étoit un berger qui vous dit son tourment?

Il pourroit être si charmant, Qu'on l'éconteroit sans colère.

ACIS.

Déesse des appas, écontez les soucis D'Acis,

Je vous aime; et non pas comme les immortelles, Par crainte, par devoir, sans transports, sans désir, Sans plaisir;

GAT.ATÉR.

Mais comme il faut aimer les belles : Il faut auprès de la beauté Oublier la divinité.

Berger, je vous trouve sincère: Vous pouviez autrement témoigner votre amour: Je devois m'en douter; vous deviez me le taire.

Et ne l'ayant pas fait, je dois perdre le jour. J'y cours, et je vous vais venger de cette offense, Indigne que je suis de mourir à vos yeux.

GALATÉE. Ne bougez, mortel; c'est aux dieux Que l'on doit réserver le soin de la vengeance.

Je suis mortel, il est vrai; mais aussi

Je puis par mon trépas faire honneur à vos charmes;

Les dieny n'en yeant pas simil.

Les dieux n'en usent pas ainsi: Leur ardeur est légère; ils aiment sans alarmes; Et vous méritez un amant Qui s'abandonne à son tourment. TIMANDRE, ACIS et CLYMÈNE, ensemble.

Il n'est que d'avoir un amant Qui s'abandonne à son tourment.

TIMANDRE, à Clymène. Le mien n'a point d'égal; et cependant, Clymène, Qu'avez-vous fait encor pour soulager mes maux?

Que sert de dire à tout propos: Je suis contente de sa peine? Payez-la donc, ingrate, insensible, inhumaine!

CLYMÈNE.
Toujours les bergers
Nous nomment cruelles,
Et toujours leurs belles
Les nomment légers.
On leur est sévère;
On fait prudemment:
Cruelle bergère
Craint volage amant.

GALATÉE.

Retirez-vous tous deux; toi, Clymène, demeure.

Acis, on vous pardonne; allez, et dans ces lieux

Ne revenez de plus d'une heure.

# SCÈNE IV.

GALATÉE, CLYMÈNE.

GALATÉE.

Ils sont partis; je ne crains plus leurs yeux. M'ont-ils point vu rougir? Clymène, cette offense Méritoit un courroux plus prompt et p' 1s puissant: Ah! qu'il est malaisé de cacher ce qu'on pense,

Et plus encor ce que l'on sent? Cruelle loi qui veux que notre gloire Soit de n'aimer jamais, ou n'aimer que des dieux,

Est-il juste de te croire Plutôt que ses propres yeux? Dès qu'un berger m'a su plaire, Il n'est plus berger pour moi; Tu m'ordonnes de le taire; Injuste, et cruelle loi!

Hélas! il n'est plus temps, et déjà malgré toi l'ai flatté ce berger dans l'ardeur qui le presse. CLYMÈRE.

Vous craignez de parler, et vous êtes déesse! Quand on est de ce rang, l'on doit encourager Son berger.

Pour moi, je dis au mien sans cesse Qu'il m'a touché le cœur aussi bien que les yeux. Je n'en dirois pas tant au plus puissant des dieux. Le silence en amour est une erreur extrême :

Souffrez, mais déclarez vos maux; Car qui les sait mieux que vous-même? Que sert d'en parler aux échos? Il faut les dire à ce qu'on aime.

GALATÉE et CLYMÈNE, ensemble. Hélas! pourquoi soumit-on notre cœur A ce tyran que l'on appelle honneur? Tous nos amants nous content leur martyre, Et nos désirs n'oseroient s'exprimer.

Il faut nous empêcher d'aimer, Ou nous permettre de le dire.

CHORUR. Aimez, déclarez vos désirs; Car qui les sait mieux que vous-même? Que sert d'en parler aux Zéphyrs? Il faut les dire à ce qu'on aime.

#### ACTE SECOND.

# SCÈNE PREMIÈRE. POLYPHÈME.

Que vous êtes heureux, troupeaux! vous ne songez Ou'à satisfaire vos envies. Si l'amour vous contraint d'onblier les prairies, Vos feux sont bientôt soulagés; Et j'ai pour tout plaisir mes tristes réveries; Vain et cruel recours des amants affligés. Que vous êtes heureux, troupeaux i vous ne songez Qu'à satisfaire vos envies.

J'aime la déité de ces rives fleuries : Hélas! à quoi mes soins se sont-ils engagés? J'ai beau lui tout offrir, et prés et bergeries, Ainsi que mes soupirs, mes dons sont négligés. Que vous êtes heureux, troupeaux! vous ne songez Qu'à satisfaire vos envies.

Mais n'aperçois-je pas celle pour qui je meurs? La voilà, l'inhumaine : autour d'elle Zéphyre Soupire:

Son teint de lis et de roses l'attire. Jeune et folâtre dieu, va chercher d'autres fleurs. Laisse en repos son sein d'albâtre,

En vain tu fais la cour à cet objet charmant; Je dois seul en être idolâtre:

Il n'est pas fait pour un volage amant. Hélas! que me sert-il de l'aimer constamment?

#### SCÈNE II.

POLYPHÈME, GALATÉE.

POLYPHÈME.

Venez-vous augmenter mes peines? Cruelle! ai-je à souffrir quelque nouveau mépris? GALATÉE.

Tâchez de vous guérir; vos poursuites sont vaines, Je vous donne un sincère avis.

POLYPERME.

Quoi! c'est le fruit de ma souffrance! C'est le fruit de mes soins si longs et si constants! GALATÉE.

Notre amour ne sert pas toujours de récompense; Et ce n'est pas toujours un ouvrage du temps. POLYPHÈME.

Vous écoutez les vœux d'un insolent, sans doute; Un berger vous parloit tout à l'heure en ce lieu. GALATÉE.

Ne pouvant vous aimer, qu'importe qui j'écoute? Un berger qui me plait peut passer pour un dieu.

Acis un dien! Je tiens ce dieu bien téméraire.

Ou'il évite ma colère! Polyphème est son prince; et j'ai dans ces hameaux Cent bergers comme lui qui gardent mes troupeaux. Ils font de votre nom résonner ces coteaux.

Si rien de moi vous pouvoit plaire, Ma voix se méleroit avec leurs chalumeaux. L'autre jour je surpris au nid une fauvette, Un rossignol, et deux autres oiseaux : Je les instruis pour vous; ils snivent ma musette,

Et chautent, sans faillir, déjà deux airs nouveaux. Peut-être aimez-vous mieux de cruels animaux : Si ce don vous plaît davantage,

J'apprivoise deux jeunes ours : Je n'en puis faire autant de votre humeur sauvage;

Mes dons vous irritent toujours. J'ai des forêts, j'ai des campagnes, Des parcs où vous et vos compagnes Pourrez chasser : tous ces biens sont à vous.

Recevez-les, beauté céleste,

Avec un autre don que je présère à tous; C'est mon cœur percé de vos coups.

GALATÉE. Je ne veux ce cœur, ni le reste.

POLYPRÈME. Ah, cruelle! c'est trop: gardez que le courroux Ne me porte à la fin à quelque violence.

GALATÉE. Une déesse ne craint rien.

POLYPERME. Qu'Acis craigne du moins, lui de qui l'insolence Ose me disputer co qui fait tout mon bien.

GALATÉK. Moi, le bien d'un cyclope?

POLYPERME.

Un cyclope possède

Ce que l'Olympe a de plus beau. Il est vrai que Vénus vous cède; Mais je vanx bien Vulcain; je me suis vu dans l'eau. Je vaux peut-être mieux que votre Acis lui-même: Du moins par mes transports j'ai ses feux surpassés. GALATÉE.

Hé bien, je crois Acis moins beau que Polyphème: Cependant il me plait, je l'aime, c'est assez. L'amour a ses raisons; mais j'ai beau vous le dire. FOLYPHÈME.

L'amour est sans raison; mais j'ai beau me le dire, J'aimerai malgré moi.

> GALATÉE. J'aimerai malgré vous.

POLYPRÈME et GALATÉE, ensemble. Heureux ceux que ce dieu blesse des mêmes coups! Heureux les cœurs unis sous un commun martyre! Tous leurs tourments leur semblent doux.

POLYPHÈME.

Ma présence vous irrite; Je le vois bien, cruelle. Adieu. Qu'Acis évite Mon courroux:

S'il approche jamais de vous, S'il vous parle, s'il vous regarde, S'il ose seulement prononcer votre nom; Voyez cet abyme profond, C'est ce que ma fureur lui garde.

SCÈNE III.

GALATÉE, CLYMÈNE.

GALATÉE.

Ses menaces me font trembler. Acis n'osera plus me voir ni me parler. O dieux! il l'ose encor! Le voici; c'est lui-même. Malheureux, fuis Polyphème:

Fuis vite; il n'est pas loin; s'il te voit... Mais, hélas! Je parle aux vents; Acis ne m'entend pas. Clymène, cours à lui.

GALATÉR, demeurée seule. Que l'amour a d'alarmes! Que de soucis rendent amers ses charmes! Quel dieu jaloux, corrompant ce plaisir, Voulut qu'il fût mêlé de peines, Et de ses plus aimables chaînes Fit un sujet de crainte, ainsi que de désir!

SCÈNE IV.

GALATÉE, ACIS, CLYMÈNE, TIMANDRE.

GALATÉE.

Fuyez, Acis, fuyez; je frémis quand je pense Au sort dont un tyran menace nos amours.

Est-il d'autre danger pour moi que votre absence? Laissez là le soin de mes jours.

GALATÉE.

Qui le prendra que celle qui vous aime! Encor si je pouvois vous suivre chez les morts! Mais vous irez sans moi trouver la Parque blême: Elle rira de mes efforts.

Zéphyrs, portez aux dieux ces paroles charmantes. Citoyens de l'Olympe, avez-vous des amantes,

En avez-vous qui d'un mot seulement Puisse de Jupiter faire ainsi la fortune? Allez, votre ambrosie est chose trop commune; Je ne la daignerois souhaiter un moment.

Après cette gloire suprême, Si je ne meurs de plaisir et d'amour, Je mérite que Polyphème A son rival ôte le jour Aux youx de sa maltresse même.

GALATÉE.

Berger, vous prodiguez mon bien; Votre vie est à moi : cherchez quelque retraite Qui de nos feux ne dise rien, Quelque grotte sourde et muette : Galatée, Hymen et l'Amour S'y rendront sur la fin du jour Par la route la plus secrète. Cependant je prirai le Sort Qu'il vous accorde l'ambrosie : Ne la méprisez plus si fort: Elle vous ôtera la crainte de la mort, Sans qu'il vous en coûte la vie.

J'ai découvert à mon père nos feux : Il y consent; il veut ce que je veux. Le voilà qui sort de son onde.

Peut-être à nos désirs a-t-il déjà pourvu,

Et déjà du Sort obtenu Ce qu'il refuse à tout le monde. Mais que ne fait-on point pour les filles des dieux? Cependant gardez-vous d'approcher ce rivage; Allez. Et vous, Timandre, arrachez-le à ces lieux : Si vous m'aimez, s'il m'aime, arrêtez son courage. Je vous confie Acis, conservez-moi ce gage;

Je n'ai rien de plus précieux.

SCÈNE V.

NÉRÉE, GALATÉE.

WÉRÉR.

Ma fille, votre amant doit perdre la lumière. Le Sort m'a répondu : Vous me pressez en vain;

Si j'écoutois quelque prière, Je cesserois d'être Destin.

Je viens d'abandonner la trame d'un monarque Aux ciseaux de la Parque.

Afin de la fléchir, il offroit des trésors : Mais l'or n'a point de cours au royaume des morts; Caron passe à présent ce prince dans sa barque.

Et vous me voulez obliger A rendre immortel un berger!

GALATÉE.

Quoi! mon berger mourra! Destin, pour toute grace, Je te demande qu'il ne passe Qu'après mille soleils le fleuve sans retour. Je te demande, au moins, que dans le noir séjour

Tu me permettes de le suivre. Ne me condamne point au supplice de vivre, Après avoir perdu l'objet de mon amour.

GALATÉE et NÉRÉE, ensemble Aveugle enfant, que sert qu'on te révère? Affranchis-tu tes sujets de la mort? Elle les prend; et si tu t'en sais faire D'autres nouveaux, elle les prend encor. Vos déités sont un mal nécessaire.

MÉRÉE.

Allons tronver Acis.

GALATÉE. Allons : puisqu'il n'espère

Contre Pluton nulle faveur,
Faisons qu'il cache son ardeur;
Empéchons-le au moins de paroître,
Si l'amour laisse entrer la peur
Dans les cœurs dont il est le maître.

# CHOEUR DE BERGERS ET DE NAIADES.

UN BERGER et UNE BERGÈRE.
Pluton a son heure
Ainsi que l'Amour;
Il fant que tout meure,
Que tout aime un jour:
L'une et l'autre cour
En sujets abonde;
Deux rois sont au monde,
Pluton et l'Amour.
CHOEUR.

Deux rois sont au monde.

Pluton et l'Amour.

LE BERGER et LA BERGÈRE. Humains, qui devez tous un voyage à Cythère, Ne laissez point passer la saison des beaux jours :

Le temps d'aimer ne dure guère, Et celui de mourir, hélas! dure toujours. DEUX AUTRES BERGERS.

Le plus beau de l'âge
Le premier s'enfuit:
C'est être peu sage
D'en perdre le fruit;
Car tout ce qui suit
N'est que soins et peine,
Douleur et chagrin;
Et puis à la fin
La mort nous entraîne.

CHORNE.

Goûtons la saison des fleurs; Usons des lis et des roses : Bientôt la saison des pleurs Viendra finir toutes choses.

FIN DE GALATÉE.

# ASTRÉE,

Tragédie Cyrique. — 1691.

# ACTEURS.

ACTEURS DU PROLOGUE.

APOLLON.
ACANTE, suivante d'Apollon.
LA NYMPHE DE LA SEINE.
CHŒUR DES MUSES.
CHŒUR DE BERGERS.
NYMPHES, suivantes de la Scine.
ZÉPHYRE.
FLORE et sa suite.

ACTEURS DE LA TRAGÉDIE.

ASTRÉE, bergère. CÉLADON, amant d'Astrée. SÉMIRE, amant d'Astrée. PHYLLIS, confidente d'Astrée, HYLAS, berger. TIRCIS, berger. GALATÉE, princesse du Forez. LÉONIDE, confidente de Galatée. ISMÈNE, fée.
TROUPES DE DAUIDES.
TROUPES DE BRAGARS.
TROUPES DE BRAGARS.
RSPRITS AÉRIEUS.
NYMPHES.
GENIES.
PEUPLES du Forez.
TROUPE de la suite d'Ismène.
LISETTA.
GALIOFFO.
GAMBARINI.

La scène est dans le Forez.

# PROLOGUE.

(Le théâtre représente la vue de Marly dans l'éloignement, et les bords de la Seine sur le devant.)

APOLLON descend.

Dieu du Parnasse et du sacré vallon, Quelle aventure en ces lieux vous attire? APOLLON.

Mars, de tout temps ennemi d'Apollon, Me force à quitter mon empire.

LA NYMPHE. Notre monarque vous promet Un repos qu'on n'a plus sur le double sommet.

AFOLLON.

Jupiter lui-même auroit peine
A calmer aujourd'hui tant de peuples divers.
Rien n'impose à présent silence à l'univers;
Et cependant je vois les nymphes de la Seine
S'occuper à l'envi de muaique et de vers.

LA NYMPHE.

Nous tenons ces faveurs d'un roi plein de sagesse;
La terreur et l'effroi respectent ces beaux lieux.

Des chants les plus délicieux
Nos bois retentissent sans cesse.
La paix règne dans nos ombrages.
Le murmure des eaux, les plaintes des amants,
Les rossignols par leurs tendres ramages
Occupent seuls Écho dans ces lieux si charmants.
APOLLON.

Joignons tous nos accords: approchez-vous, Acante. Fille de l'harmonie, ô paix douce et charmaute, Comme j'unis les voix, reviens unir les cœurs. Par son retour, la saison la plus belle

Annonce en mille endroits la guerre et ses fureurs; Fais qu'en ces lieux l'amour se renouvelle.

APOLLON, LA NYMPHE et ACANTE.
O paix | reviens unir les cœurs.
Par son retour, la saison la plus belle
Annonce en mille endroit la guerre et ses fureurs.
Fais qu'en ces lieux l'amour se renouvelle.
LE CHORUR.

Fais qu'en ces lieux l'amour se renouvelle.

APOLLON.

Et vous, compagnons du printemps, Zéphyrs, par qui les fleurs renaissent tous les ans, Embellissez ces bords de leurs graces naives;

Ramenez ici ces beaux jours; Doux Zéphyrs, invitez à danser sur ces rives Flore et la mère des amours.

Dans ces lieux les dons de Flore
Font accourir les Zéphyrs,
Et les larmes de l'Aurore
Se joignent à leurs soupirs.
Les fleurs n'en sont que plus beiles;
Jouissez de leurs attraits.
Flore à leurs graces nouvelles
Donne ici de nouveaux traits.

Toutes saisons n'ont pas ces richesses légères Dont l'émail peint nos champs de diverses couleurs: Bergers, venez cueillir les fleurs;

N'y venez point sans vos bergères. Jouissez des dons du printemps; Tont finit, profitez du temps.

CHORUR.
Jouissons des dons du printemps;
Tout finit, profitons du temps.

On se plaint ici des cruelles; C'est un bean sujet pour nos chants. Rendons-les tendres et touchants; Ils pourront inspirer l'amour aux cœurs rebelles. LA NYMPRE.

Ce n'est point par de doux sons,

Par des vers et des chansons, Qu'on reud un cœur moins sévère, Il faut plaire; Qui n'est pas fait pour charmer, Ne doit point aimer.

ACANTE.

Souvent dans le fond des bois
Les bergers joignent leurs voix,
En dansant sur la fougère;
Et souvent par leurs doux sons
Le cœur de quelque bergère
Est le prix de leurs chansons.
LES CHORURS.

Est-il quelques rivages Qui ne connoissent point l'amour? LA NYMPHE et ACANTE. Si les bergers lui font leur cour, Les rois lui rendent leurs hommages.

LES CHORURS.

Est-il quelques rivages
Qui ne connoissent point l'amour?

LA NYMPSE et ACANTE.

Il n'est point de lieux si sauvages,
De cœurs si fiers, d'esprits si sages,

Que ce dieu ne dompte à leur tour. LES CHOEURS. Est-il quelques rivages Qui ne connoissent point l'amour?

Vos chants sont pour l'amour, ma lyre est pour la gloire. Du nom de deux héros je veux remplir les cieux,

De deux héros que la victoire Doit reconnoître pour ses dieux. Le Rhin sait leur vaillance,

Le Danube en pourra ressentir les effets. Qui peut mieux qu'Apollon en avoir connoissance? Mais je veux taire ces secrets;

Louis m'apprend par sa prudence A cacher ses projets. Muses, profitez d'un asile Où tout est paisible et tranquille. Représentez, dans ce séjour,

Un spectacle où règne l'amour. Ce dieu récompensa quelques moments de peine Qu'eurent Astrée et Céladon; Faites voir aux bords de la Seine Les aventures du Lignon.

LES CECEURS.

Que nos chants expriment nos flammes;
Répandons dans tont ce séjour
Le charme le plus doux des ames,
Les chansons, les vers, et l'amour.

# ACTE PREMIER.

(Le théâtre représente le pays du Forez, arrosé de la rivière du Lignon, sur les bords de laquelle sont plusieurs hameaux et bocages.)

SCÈNE PREMIÈRE.

Perfide que je suis! infortuné Sémire! Les bruits qu'en ces hameaux je répands tous les jours Soulageront-ils mon martyre? Que me sert de troubler d'innocentes amours? J'aime Astrée, et je tente un dessein téméraire. Je détruis son amant; mais que fais-je pour moi? Ce qui le rend suspect de violer sa foi

Me rend-il capable de plaire? Au seiu d'Astrée en vain j'ai versé cent poisons. L'implacable dépit, les injustes soupçons,

L'aveugle et la sourde colère, La jalousie, au repos si contraire, Enfants de l'art dont je me sers,

M'ont en vain procuré le secours des enfers.

Quel fruit aura ton crime, infortuné Sémire?

Les mensonges divers à quoi tu donnes cours Soulageront-ils ton martyre? Que te sert de troubler d'innocentes amours?

Je me venge, il suffit; je fais des misérables. N'est-ce pas un bien assez doux? Achevons; puis retirons-nous En des déserts inhabitables.

Amants, heureux amants, dont je détruis la foi. Puissiez-vous devenir plus malheureux que moi!

Je vois déjà cette bergère en larmes : Ce doit être l'effet des dernières alarmes Par qui mon imposture a séduit sa raison. Laissons sur son esprit agir notre poison.

# SCÈNE II.

# ASTRÉE, PHYLLIS.

ASTRÉE, donnant à Phyllis une lettre ouverte. Avois-je tort, Phyllis? Tu vois ces témoignages; De sa main propre ils sont tracés : Considère de quels outrages Mes feux y sont récompensés. Ne me parle jamais du traitre. Céladon, Céladon, il est un dieu vengeur. PHYLLIS.

Ne le soupçonnez pas, ma sœur. ASTRÉE.

Voici pourtant ses traits, peux-tu les méconnoître? PHYLLIS.

Je connois encor mieux sou cœur; Tout m'est suspect, tout vous doit l'être. Quelque ennemi secret vient d'imiter sa main. ASTRÉE.

Dédiras-tu nos yeux, qui l'ont vu ce matin Embrasser les genoux d'Aminte?

PHYLLIS. C'est un reste de feinte : Vous-même avez pu voir avec quelle contrainte Il feignoit des transports qu'il ne pouvoit sentir. Qu'un véritable amant a de peine à mentir! ASTRÉE.

Hé! qu'il ne mente plus.

Sait-il votre pensée? Il voit, depuis quelques jours, Que sa flamme est traversée, Et qu'on trouble vos amours. Il vent vous ménager, en exposant Aminte.

Que ne me l'a-t-il dit?

PHYLLIS. Sans doute il ne l'a pu. astr é e .

Mon cœur à Céladon n'étoit que trop connu; N'auroit-il pas prévu ma crainte, Sil'ingrat, d'autres soins occupé, prévenu... PHYLLIS.

Ma sœur, bannissez ces alarmes. Quel objet vous peut-on préférer sous les cieux?

Aminte est engageante, et prévient par ses charmes. Ton amitié me rend trop parfaite à tes yeux. Hélas! qui feint d'aimer est toujours téméraire : De la seinte à l'effet, on n'a qu'un pas à saire;

C'est un écueil fatal pour la fidélité : Une première ardeur n'est bientôt plus qu'un song: La vérité devient mensonge, Et le mensonge, vérité.

> Les coquettes les plus belles Ne touchent que faiblement. On peut, par amusement, Feindre de brûler pour elles; Et le plus crédule amant Les regarde seulement Comme on fait les fleurs nouvelles,

Avec quelque plaisir, mais sans attachement. ASTRÉE. Quand il plait à l'Amour, tout objet est à craindre.

Ce dieu met bien souvent sa gloire à nous atteindre Du trait le plus commun et le moins redouté : Une première ardeur n'est bientôt plus qu'un soage. La vérité devient mensonge,

Et le mensonge, vérité. Il le prévoyoit bien, le traitre, l'infidèle. J'ens peine à l'obliger à feindre ces amours : Il résista long-temps, je persistai tonjours.

Trouvoit-il Aminte si belle? Je lisois dans ses yeux une secrète peur. L'ingrat avoit raison de craindre pour son cœur.

C'étoit à vous d'avoir de la prudence, En l'éloignant du danger

De changer.

C'étoit à lui d'avoir de la constance, En résistant au danger De changer.

PHYLLIS.

A vos soupçons je ne saurois me rendre: Mais voici mon dessein, ma sœur. D'Hylas depuis deux jours je ménage le cœur; Je veux que pour Aminte il feigne de l'ardeur; C'est le moyen de tout apprendre : Elle lui dira son secret. Je l'attends; vous savez combien il est discret. Le voici.

#### SCÈNE III.

#### ASTRÉE, HYLAS, PHYLLIS.

#### PHYLLIS.

J'ai besoin, Hylas, de votre adresse. Puis-je compter sur vos serments? Vous me rendez des soins; mais ces empressements Sont-ils des effets de tendresse?

Ou ne sont-ce qu'amusements? Sans cesse vous allez de bergère en bergère, Jurant de sincères amours :

Zéphyre n'eut jamais d'ardeur si passagère; Hé! comment s'assurer qu'une ame si légère Puisse ne l'être pas toujours?

HYLAS. Quoi! vous doutez si je vous aime? Hé! qui pourroit, Phyllis, vous voir sans vous aimer! Vous avez plus d'appas que n'en a l'amour même, Des traits à tout ravir, des yeux à tout charmer,

Et vous doutez si je vous aime! Déclarer si bien son ardeur,

Ce n'est pas ce qui nous engage;

Les vrais interprètes du cœur Ne sont pas les traits du langage.

Ma sœur, j'ose aujourd'hui te garantir sa foi. L'amour ne réservoit ce miracle qu'à toi.

MYLAS.

Si je n'aime Phyllis, que ce dieu me haïsse! Qu'il me livre à des cœurs ennemis de ses traits! Qu'à la fin mon bonheur dépende du caprice D'une bergère sans attraits!

PHYLLIS.

J'en croirai vos serments, si votre amour s'applique A m'instruire des feux d'Aminte et d'un berger. BYLAS.

N'est-ce pas Céladon? La chose est si publique, Qu'à de trop grands efforts ce n'est pas m'engager. PRYLLIS.

Il vient, partez.

HYLAS.

Je vole où votre ordre m'appelle.

ASTRÉE et PHYLLIS.

Voyons comment le traître, l'infidèle Soutiendra son manque de foi. PHYLLIS.

Adieu; vous pourrez mieux vous éclaircir sans moi.

SCÈNE IV.

CÉLADON, ASTRÉE.

CÉLADON.

Hé quoi! seule en ces lieux, sans songer à la fête Dont vous serez tout l'ornement!

C'est un triomphe qui s'apprête Pour les dieux et pour vous, aux yeux de votre amant. On n'entend en tous lieux que des chants d'alégresse.

Bergères, hergers, tout s'empresse De célébrer ce jour charmant. Cependant vous rêvez : d'où vient cette tristesse?

Berger, vous paroissez aujourd'hui bien paré:
De cet sjustement quels yeux vous sauront gré?
CÉLADON.

Les vôtres, ma déesse.
Il n'est rien en ces lieux
Qui ne s'efforce de vous plaire;
Et c'est pour attirer vos regards précieux,
Que ces prés, que ces bois, et cette onde si claire,
Étalent ce qu'ils ont de plus délicieux:

L'astre même qui nous éclaire Ne se montre si beau que pour plaire à vos yeux. ASTRÉE.

Céladon, bannissez ces discours d'entre nous; Je sais qu'en votre cœur une autre est préférée; Et vos vœux ne sont pas pour l'innocente Astrée. CÉLADON.

Ciel! mes vœux ne sont pas pour vous!

Dieux puissants qu'ici l'on révère,
Dieux vengeurs des forfaits, je vous atteste tous;
Si quelque autre qu'Astrée à mes désirs est chère,
Faites tomber sur moi vos plus terribles coups!

ASTRÉE.

Sois traitre seulement, et ne sois pas impie.

Juste ciel! vous doutez encore de ma foi!
Mais quel est cet objet dont mon ame est ravie?

ASTRÉE.

Va, perfide, va, garde-toi

D'oser jamais paroître devant moi.

CÉLADON.

Ah! du moins...

ASTRÉE. Non. CÉLADON.

Quoi! sans l'entendre

Condamner un amant si fidèle et si tendre!

ASTRÉE.

Non, perfide, non, garde-toi D'oser jamais paroître devant moi.

CÉLADON.

Mon sort est dans vos mains, il faut vous satisfaire;
Et puisque votre arrêt me livre au désespoir,

J'y cours, et respectant votre injuste colère,
Je me fais du trépas un funeste devoir.
Vous me regretterez, j'en suis sûr; et votre ame,
Au vain ressouvenir d'une constante flamme
Se laissant trop tard émouvoir,

Me donnera des pleurs que je ne pourrai voir.

SCÈNE V.

ASTRÉE.

Seroit-il innocent? me serois-je trompée? Sonpçons dont j'ai l'ame occupée, Dois-je donc vous bannir? L'ai-je à tort condamné? En quel trouble me met cette fuite soudaine!

Qu'as-tu fait, bergère inhumaine? Où s'en va cet infortuné? Ne le pas écouter! se rendre inexorable! Ses pas précipités, ses regards pleins d'effroi,

Me font craindre pour lui; que ne dis-tu pour toi, Bergère misérable! Tu ne l'as pu bair, quand tu l'as cru coupable;

Cours, malheureuse, cours, va retarder sa fuite. Céladon! Céladon!... Hélas! il précipite Ses pas et son cruel dessein:

Oue sera-ce, s'il meurt en te prouvant sa foi?

Il est sourd à mes cris, et je l'appelle en vain; Je n'en puis plus; la force et la voix, tout me quitte.

SCÈNE VI.

(Un Druide conduisant la cérémonie de la fête du gui de l'an neuf, à la place d'Adamas.)

TROUPES DE DRUIDES, DE PATRES SYLVAINS, FAUNES, BERGERS ET BERGÈRES.

UN DRUIDE.

Maîtres de l'univers, dieux puissants, nos hameaux Vous présentent le don que viennent de nous faire Ces antiques palais qu'habitent les oiseaux. Conservez dans nos bois leur ombre tutélaire. Nous ne vous demandons, en faveur de ce don,

Ni des grandeurs, ni du renom. Ni des richesses excessives;

Que les sources de l'or soient pour d'autres que nous;

Nos destins seront assez doux, Si les bergères de ces rives

Ne font règner que de chastes désirs,

Et d'innocents plaisirs.

LE DRUIDE et LE CEORUR. Conservez nos troupeaux, arrosez nos prairies; Faites régner la paix sur ces rives fleuries; Que Mars n'y trouble point les jeux et les chansons; Gardez nos fruits et nos moissons.

UN BERGER et LE CHORUR. Accourez, bergers fidèles; Célébrez tous, en ce jour, Vos bergères et l'Amour: Chantez vos feux et vos belles.

CHOEUR.

Venez, Amours, volez de cent climats divers En ce séjour tranquille. Ces feuillages épais, ces gazons toujours verts Vous offrent un charmant asile. Venez, Amours, volez de cent climats divers, Pour enflammer nos cœurs, seuls dignes de vos fers. Laissez dans un repos languissant, inutile, Tout le reste de l'univers.

#### SCÈNE VII.

UN BERGER, ET LES PERSONNAGES DE LA SCÈNE PRÉCÉDENTE.

Pour pleurer Céladon cessez vos doux accords; Du Lignon l'onde impitoyable Vient de l'ensevelir.

O perte irréparable!

LE BERGER.

Nous n'avons pu le trouver sur ces bords. LE DRUIDE.

Portons ce sacré don sur un autel du temple, Et que chacun, à mon exemple, A chercher ce berger fasse tous ses efforts.

# SCÈNE VIII. PHYLLIS, ASTRÉE.

Céladon dans les flots a terminé sa vie!

Comment le dirai-je à ma sœur?

Je le sais, Phyllis : ce malheur
Est l'effet de ma jalousie.
Déteste-moi; c'est peu de me hair :
Céladon ne périt que pour mieux m'obéir.
Il s'est perdu! Je me perdrai moi-même.
Que me sert la clarté du jour?
Je ne verrai plus ce que j'aime!
Cher amant, as-tu pu me quitter sans retour?
Notre bonheur étoit suprême;

Les dieux nous l'envioient du haut de leur séjour. Tu t'es perdu! Je me perdrai moi-même. Que me sert la clarté du jour?

# ACTE SECOND.

(Le théâtre représente les jardins de Galatée, et dans l'éloignement le palais d'Isaure.)

# SCÈNE PREMIÈRE.

GALATÉE.

Je ne me connois plus; quelle nouvelle ardeur Se rend maîtresse de mon œur? Un berger cause ces alarmes. Doux et tranquilles vœux, qu'étes-vous devenus? Le sort offre à mes yeux un berger plein de charmes, Et depuis ce moment je ne me connois plus.

#### SCÈNE II.

## GALATÉE, LÉONIDE.

LÉONIDE.
Princesse, cherchez-vous ici la solitude?
GALATÉE.
Je me laisse conduire à mon inquiétude.

Je me raisse condure a mon inquiende.

Mais que fait Céladon ? Dis-moi, qu'en penses-tu ?
Je vois qu'en secret tu me blàmes
D'avoir pu concevoir de si honteuses flammes;
Mais, hélas! qui n'auroit vainement combattu

Contre les traits dont il a su m'atteindre? Il alloit expirer; l'onde venoit d'éteindre

Le vif éclat de ses attraits : La pitié lui prêta ses traits. L'oracle, les destins, tout lui fut favorable ; Rien ne vint s'opposer à ma naissante ardeur. Léonids.

Que de raisons ont fait entrer dans votre cœur Un ennemi si redoutable!

GALATÉE.

Mes yeux me trompent-ils? C'est à toi d'en juger.
LÉONIDE.

Princesse, il est charmant; mais ce n'est qu'un berger.
GALATÉE.

Par les nœuds de l'hymen, le sceptre et la houlette Se sont unis plus d'une fois.

L'amour n'est plus amour, dès qu'il cherche en ce choix Une égalité si parfaite.

Mon cœur est excusable; et Galatée enfin Seroit-elle, sans toi, dans cette peine extrême? Léonide, ce fut toi-même Qui me fis, malgré moi, consulter ce devin.

Princesse, me dit-il, voici votre destin. Une étoile ennemie, autant que favorable, Peut vous rendre eu hymen heurense ou misérable.

Dans ce miroir regardez bien ces lieux:
Vers le déclin du jour il faudra vous y rendre;
Celui qui s'offrira le premier à vos yeux
Est l'époux que le ciel vous ordonne de prendre.
J'aperçus ce berger: résisterai-je aux dieux?
LÉONIDE.

Princesse, son Astrée a pour lui trop de charmes.
GALATÉE.

Eh! n'ai-je pas les mêmes armes? N'est-ce rien que mon rang auprès de Céladon? LÉONIDE.

Vous ne connoissez pas les hergers du Lignon. Leurs amours sont leurs dieux : l'offense la plus noire

Pour eux est l'infidélité. Aimer fait leur félicité; Aimer constamment fait leur gloire. GALATÉE.

Toutes les conquêtes d'éclat Flattent la vanité des hommes. [sommes, Quelque constants qu'ils soient, dans les lieux où nous La beauté dans mon rang ne fit jamais d'ingrat. Je tremble, je le vois. Quoi! même en ma présence Il soupire, il se plaint aux échôs d'alentour! LÉONIDE.

Il n'est plein que de son amour. Par ses chagrins, jugez de sa constance.

#### SCÈNE III.

GALATÉE, CÉLADON, LÉONIDE.

GALATÉE.

Céladon, contemples nos jardins et nos bois; Qui ne croiroit que Flore y tienne son empire! De ces oiseaux qu'amour inspire

Écoutez les charmantes voix.

A charmer vos ennuis en ces lieux tout conspire : Cependant c'est en vain que tout vous fait la cour.

Nos soins, nos vœux, ce beau séjour, N'out point d'agrément qui vons flatte. Calatée a sujet de se plaindre de vons : Faut-il que sans effet sa présence combatte

ut-ii que sans effet sa présence comb Cette tristesse ingrate

Que vous osez conserver parmi nous?

Princesse, ma douleur n'est pas en ma puissance: Je sors, vous le savez, du plus affreux danger;

Puis-je m'empêcher d'y songer?

GALATÉR. Sougez plutôt à ma présence;

C'est la seule reconnoissance A quoi je veux vous engager.

Vous soupirez, vous vous plaignez sans cesse : Si c'est d'une ingrate maîtresse,

Changez; vous pouvez faire un choix rempli d'appas.

A souffrir tant de maux quel cœur peut vous contrainHélas! le mien ne comprend pas [dre?
Que vous deviez jamais vous plaindre.

Mais quelle est cette Astrée? et depuis quand ses coups Tienneut-ils votre ame asservie?

Votre esclavage étoit-il doux?

CÉLADON.

Belle princesse, comme à vous, Hélas! je suis bien loin de lui devoir la vie.

GALATÉR.

Du Lignon en fureur dans ce fatal moment Contez-moi l'accident funeste.

CÉLADON.

J'y tombai, vous savez le reste; Je ne veux vous parler que de vous seulement.

Vous pâlissez! vous changez de visage!

Nymphe, c'est malgré moi que sous un doux ombrage L'aspect de ce fatal rivage

A rappelé les maux que je viens d'endurer. GALATÉE.

De vos chagrins, de cette triste imagé Puisse le ciel vous délivrer!

Divertis ses soins, Léonide; Fais-lui voir de ces lieux toutes les rarètés; Parle-lui de cet antre, où des flots enchantés Raisoient connoître un cœur ou constant ou perfide.

> SCÈNE IV. CÉLADON, LÉONIDE.

> > CÉLADON.

Dans le fond de ce bois est un antre sacré; Là, jadis chacun à son gré Pouvoit en regardant dans une onde fidèle Qui coule en ce lieu révéré, Connoître si l'objet en son cœur adoré Ne brâloit point de quelque ardeur nouvelle Cette fontaine a nom la Vérité d'amour: On n'en approche plus; deux monstres à l'entour Interdisent l'abord d'une source si belle. CÉLADON.

Léonide, je sais que cet enchantement

Nuit ou sert à plus d'un amant: Voyez combien il m'est contraire. Sans ces monstres pleins de fureur,

Astrée auroit pu lire en cette oude sincère Mon innocence et son erreur;

Elle m'auroit trouvé fidèle.

Vous aimez trop une beauté cruelle : Oubliez-la : cédez à des transports plus doux , Et songez qu'en ces lieux il est une princesse Dont les appas et la tendresse

Sont dignes d'un amant aussi parfait que vous.

Laissez la constance Aux heureux amants.

Vous souffrez mille tourments; Vous aimez sans espérance.

Laissez la constance Aux heureux amants.

Des plaisirs les plus charmants Amour ici récompense

De si justes changements.

Laissez la constance Aux heureux amants.

CÉLADON.

Vous voulez m'engager sous un nouvel empire; Et dans mes premiers feux je veux persévérer. Ce n'est point par conseil que notre cœur soupire, Ou qu'il cesse de soupirer.

cáladon et lifonida, essemble. Ce n'est point par conseil que notre cœur soupire, Ou qu'il cesse de soupirer.

CÉLADON.

Votre princesse est jeune et belle; Elle mériteroit le cœur d'nn souverain. Mais celui d'un berger! quelle gloire pour elle!

Nymphe, vous combattez en vain La foi que j'ai jurée :

Combattez-la quand vous verrez Astrée.

LÉONIDE. Sa beauté ne sauroit excuser sa rigueur.

Céladon, il est vrai, votre bergère est belle; Mais elle est fière, elle est cruelle, Elle abuse de votre œur.

CÉLADOM.

Ah! si j'étois dans nos bocages!
Si leurs frais et sacrés ombrages
Pouvoient servir de temple à l'objet de mes feux!
Si mon cœur y pouvoit sacrifier sans cesse

Au souvenir de sa déesse, Que je me trouverois heureux!

SCÈNE V.

ISMÈNE, 161; LEONIDE, CÉLADON.

ISMÈNE.

Le ciel exaucera mes vœux; Il me l'a fait savoir. Je suis la fée Ismène : Ma puissance et mon art vont vous tirer de peine. LéONIDS.

Qui vous rend à ces lieux, Ismène, dites-moi? ISMÈNE. L'ordre secret des dieux : j'exécute leur loi.

Digitized by Google

LÉONIDE.

Quels biens votre pouvoir ne va-t-il pas répandre Dans cet heureux séjour! 18mène.

Mon oracle doit vons l'apprendre Avant la fin du jour. Céladon, mettez fin à vos tristes alarmes.

Votre bergère par ses larmes Veut elle-même vous venger:

Elle croit que de son berger L'ame encor dans les airs, faute de sépulture, Autour de ces hameaux errante à l'aventure, Attend qu'un vain tombeau la vienne soulager. CÉLADON.

Confidente des dieux, un amant trop fidèle Attend tout de votre savoir : Faites, par son divin pouvoir, Que, libre et dans nos bois, j'adore ma cruelle.

ISMÈNE.

Je ferai plus encore et pour vous et pour elle.

Dans ce moment mon art,vous fera voir

Ses regrets et son désespoir.

ISMÈNE, aux ministres de sa pulssance.
Princes de l'air, Nymphes, Héros, Génies,
Calmez de ce berger les peines infinies;
Faites-lui voir Astrée, et cachez-le à ses yeux,
Rendez à cet objet l'honneur qu'on rend aux dieux.
Et le temple, et l'autel, et les cérémonies
Vous ont été dejà par mon ordre prescrits:
Faites votre devoir, purs et légers esprits,
Princes de l'air, Nymphes, Héros, Génies.

(Les esprits aériens descendent sur un tourbillon de nuages, et construisent un temple dédié à Astrée: le jardin se change entièrement en forèt.)

# SCÈNE VI. ASTRÉE, PHYLLIS.

PHYLLIS.

Nous parcourons en vain tous les bords du Lignon : Reposons-nous, ma sœur; entrons dans ce bocage. ASTRÉE.

O dieux!j'y vois un temple.

PHYLLIS.

Il porte votre nom.

Je viens de voir, au fond de cet ombrage, Ces mots écrits par Céladon:

« C'est dans cette demeure

« Qu'un amant exilé cherche en vain quelque paix. « Que, pour le prix des pleurs qu'il y verse à toute heure,

« Puisse Astrée être heureuse, et n'en verser jamais! »

Quoil de son ennemie il en fait sa déesse! Au moment que je viens de causer son trépas Il me consacre un temple, et demeure ici-bas

Afin de m'adorer sans cesse! Dans ce sombre réduit retirons-nons, ma sœur.

Pourrois-je, après de tels outrages, Sans honte et sans remords jouir d'un tel honneur? Un tombeau m'est mieux dû qu'untemple et des hom-[ mages.

# SCÈNE VII.

ASTRÉE, PHYLLIS, HYLAS, TIRCIS; CHOMUR DE DEMI-DIEUX, DE BIMPRES ET DES MIRISTRES D'ISMÈRE.

UN GÉNIZ. N'approchez point, profanes cœurs! C'est ici le temple d'Astrée : Qu'aucun mortel en ce lieu n'ait entrée , S'il ne sent de pures ardeurs.

CHORUR.

C'est ici le temple d'Astrée: N'approchez point, profanes cœurs!

Soyez sensible, Astrée, au sort de votre amant.
Pour lui nos voix à tout moment
Font résonner ici mille plaintes nouvelles.
Il ne pense qu'à vous; il n'a pour tous désirs
Que de se consoler, en ses peines cruelles,
Par de vains et tristes plaisirs.

HYLAS.

Voilà l'effet que produit la constance. Vantez, bergers, votre persévérance!

TIRCIS.

C'est un devoir de persister toujours Dans les mêmes amours.

HYLAS

C'est une erreur de persister toujours Dans les mêmes amours.

TIRCIS et HYLAS, ensemble.
C'est un devoir de persister toujours
Dans les mêmes amours.

TIRCIS.

Hylas, y songes-tu? Profancr un tel temple!

LE GÉNIE.

N'imitez pas son exemple.
Régnez, divin objet, et triomphez des cœurs;
Daignez recevoir les honneurs
Que le ciel fait rendre à vos charmes:
Ne les profanez point, ne versez plus de larmes.
Régnez, divin objet, et triomphez des cœurs.

CHOKUR.

Régnez, divin objet, et triomphez des cœurs. Que sous les pas d'Astrée ici tout s'embellisse! Que de son nom tout retentisse! Faisons-le répéter aux échos d'alentour: Tous les cœurs lui rendent les armes; Et célébrer ses charmes, C'est célébrer le pouvoir de l'Amour.

# SCÈNE VIII.

ASTRÉE, PHYLLIS.

# PHYLLIS.

Retirons-nous aussi, quittons cette demeure;
La peur m'y saisit à toute heure.
Il est tard, et chacun s'en retourne aux hameaux;
L'ombre croît en tombant de nos prochains coteaux;
Rejoignons ces bergers, déjà la nuit s'avance,
Dans ces lieux règne le silcuce.

Bergers, attendez-nous... Ils ne m'écoutent pas...

**NASTRÉE.** 

C'est de moi seulement qu'ils détournent leurs pas : Eût-on dit qu'un jour cette Astrée Seroit l'horreur de la contrée? Tout le monde me fuit! on a raison, Phyllis; Qui ne détesteroit mes fureurs excessives? O lieux que mon berger a long-temps embellis, Redemandez-moi tous l'ornement de vos rives.

# ACTE TROISIÈME.

(Le théâtre représente la fontaine de la Vérité d'Amour, dans une forêt agréable.)

# SCÈNE PREMIÈRE.

#### ASTRÉE.

Enfin me voilà seule, et j'ai trompé Phyllis. Venez, monstres cruels: ce n'est pas que j'espère Que ma beauté foible et légère Donne atteinte à des sorts par l'enfer établis; Je ne voux que mourir.

Céladon! tu m'appelles.
Si parmi les choses mortelles
Quelqu'une peut encor t'attacher ici-bas,
Plains la bergère qui t'adore;
Ce n'est plus pour moi que l'aurore
Reparottra dans nos climats.

Chère ombre, je te suis. Adieu, rives cruelles; Adieu, soleil; adieu, mes compagnes fidèles: N'aimez point, ou tâchez de bannir de l'amour Les soupçons, les dépits, les injustes querelles; Celui que je regrette en a perdu le jour.

Je ne vous fuis que pour le suivre; A ce devoir il me faut recourir: Si je vous ai promis de vivre, Aux mânes d'un amant j'ai promis de mourir.

> C'est trop tarder, ombre chérie : Vieus voir mon crime s'expier; Aide mon cœur à défier Ces animaux pleins de furie.

Mais d'où vient que je perds l'usage de mes sens? La mort sur mes yeux languissants Étend un voile plein de charmes. Avec quelle douceur je termine mes jours! Quel plaisir de céder à de telles alarmes, Pour se rejoindre à ses amours!

#### SCÈNE II.

#### CÉLADON.

Sous ces ombrages verts je viens de voir Astrée. Bois, dont elle parcourt les détours ténébreux, Ne me la cachez pas sous votre ombre sacrée.

O dieux! je l'aperçois aux pieds d'un monstre affreux! Des puissances d'enfer ministre malheureux, Par quel droit nous l'as-tu ravie?

Inhumain, devois-tu seulement l'approcher?

Ce dard punira ta furie.

Tous mes efforts sont vains, et je frappe un rocher.

Meurs, Céladon; qui me retient la main? Fiers animaux, je vous réclame en vain; Tout est marbre pour moi, tout est sourd à ma peine. Léonide, est-ce là cette faveur d'Ismène? Je meurs enfin; et plût anx dieux Que j'eusse, pour témoins de ma mort, ses beaux yeux! SCÈNE III.

TIRCIS, HYLAS.

TIRCIS.

C'est ici que se doit accomplir le miracle Que la fée a prédit aux rives du Lignon.

HYLAS.

Raconte-moi donc son oracle. Que vois-je, juste ciel! Astrée et Céladon De ces monstres cruels ont éprouvé la rage! TIRGIS.

Le sort est accompli, ne nous alarmons pas. Le ciel en ces amants achève son ouvrage. Pour finir tes frayeurs, entends l'oracle, Hylas. Le plus constant et la plus belle.

Pour rendre à l'univers cette glace fidèle,

Détruiront un enchantement : On les verra mourir, mais d'une mort nouvelle; Ils revivront en un moment.

HYLAS.

De ces monstres horribles

L'aspect n'est plus à redouter.

Ne troublons point du sort les mystères terribles; Sortons: à nos hameaux allons tout raconter.

# SCÈNE IV.

# ASTRÉE, CÉLADON.

ASTRÉE
Qui me ramène au jour? et d'où vient que je voi
L'ombre de Céladon se présenter à moi?
Mes yeux me trompent-ils? Son ombre! C'est lui-même.

Quoi! je reverrois ce que j'aime!

Hélas! il a perdu le jour. Vains et trompeurs démons, rendez-le à mon amour. Il ouvre enfin les yeux! il reprend tous ses charmes! L'ai-je ranimé par mes larmes?

CÉLADON.

Où suis-je? Le soleil éclaire-t-il les morts?
Quoi! je revois les mêmes bords

Où ma divinité m'interdit sa présence!
C'est elle-même que je voi.

Ah! ne rappelez point une injuste défense; Mes pleurs ont lavé cette offense; Deviez-vous suivre cette loi?

Avez-vons un destin si beau?

CÉLADON.

Quoi! vern m'avez pleuré! Ces larmes précieuses
Autent arrosé mon tombeau!

Divinités, de mon sort envieuses,

Les yeux de la divine Astrée M'ont vengé de votre courroux : Vous ignorez les plaisirs les plus doux : Descendez en une contrée Où do semblables yeux puissent pleurer pour vous.

ASTRÉE.

N'irritez point les dieux, et craignez leur puissance;
Vos transports les pourroient contre nous animer.

J'ai de vos feux assez de connoissance;

Vous m'aimez trop...

CÉLADON.

Peut-on vous trop aimer?

Que je vous ai causé d'alarmes!

Ah! que nous bénirons nos fers,
Si l'Amour mesure ses charmes
Sur les tourments qu'on a soufferts!
ASTRÉR, CÉLADON, ensemble.
O doux souvenir de nos peines!
O nœuds par qui l'amour recommence à former
L'espoir le plus cher de nos chaînes,
Redoubles les plaisirs qui viennent nous charmer!
O doux souvenir de nos peines!

Ai-je trop pu les payer par mes larmes?

#### SCÈNE V.

ASTRÉB, GALATÉB, ISMÈNE, CÉLADON.

CÉLADON, à Astrée. La nymphe vient à nous. CÉLADON, à Galatée.

Princesse, notre sort Vous doit faire excuser ces marques de transport.

GALATÉE.

J'ai déjà tout appris d'Ismène;

Tendres amants, vos vœux sont exaucés;

Venez voir en cette eau la fin de votre peine.

ASTRÉE, CÉLADON, ensemble. Nous la voyons dans nos cœurs, c'est assez.

ISMÈME.
Rien ne peut plus troubler une si donce chaîne;
Achevons de remplir les ordres du destin.
Tout obéit à mon pouvoir divin.

Rien ne peut plus troubler une si douce chaîne : Unissons ces tendres amants;

Ils n'ont que trop souffert; finissons leurs tourments.
GALATÉR, ISMÈRE, ASTRÉE, CÉLADON.
Unissons ces {
Unissez de } tendres amants.

Ils n'ont que trop souffert; { finissons finissez finissez [ments.]

Du hant de leur gloire éternelle
Les dieux ont daigné voir ces amants en ce jour,
Et veulent rendre leur amour
Heureux autant qu'il fut fidèle.
GALATÉE, ISMÈNE, ASTRÉE, CÉLADON.
Unissons ces
Unissez de

Ils n'ont que trop souffert; { finissez } leurs tour-GALATÉE. [ments.

Le printemps, avec toutes ses graces, Ne nous paroltroit pas entouré de plaisir Si l'hiver, environné de glaces, N'avoit interrompu le règne des Zéphyrs.

ISMÈME.

Plus on a de tourments soufferts,
Plus douce est la fin du martyre;
Plus Borée a troublé les airs,
Et plus le retour de Zéphyre
Cause de joie à l'univers.

#### 6CÈNE VI.

GALATÉE, ISMÈNE, HYLAS; CROEVE DE BERGERS ET DE BERGERS.

GALATÉE.

Que tout ce que ma cour a de magnificence

Accompagne aujourd'hui l'hymen de ces amants;

Inventez tous des divertissements

Dignes de ma présence.

ISMÈNE, GALATÉE, ensemble.

Amants, votre persévérance
Du sort surmonte les rigueurs;
Que l'Hymen et l'Amour, toujours d'intelligence,
Vous comblent à jamais de toutes leurs douceurs.

LE CHORUR.

Que l'Hymen et l'Amour, toujours d'intelligence,
Vous comblent à jamais de toutes leurs douceurs.

HYLAS, aux amants qui veulent aller à la fontaine de
la Vérité d'Amour.

Ces indiscrètes eaux vont vous accuser tous; Vous feriez beaucoup mieux de croire que vos belles Sont fidèles.

A quoi sert d'être jaloux? C'est le moyen de déplaire, Et de faire

Qu'à l'objet de vos vœux d'autres plaisent que vous. ISMÈNE,

Esprits soumis à ma puissance, Venez, et, sous divers déguisements, Faites connoître à ces heureux amants Les surprenants effets de votre obéissance,

# SCÈNE VII.

TROUPE DE LA SUITE D'ISMÈNE; LISETTA, GALIOFFO, GAMBARINI.

LISETTA.

Chi per mogl' mi vuol pigliar!
Son Lisetta,
Fanciulletta,
Vezzosetta,
Leggiadretta,
Son d'amore la saetta
Fatta per tutto infiammar.
Chi per mogl' mi vuol pigliar!
Ogni fior, se non è colto,
Cade, c da gli venti è tolto.
Ahi che tem' ch' al primo fiato
Certo fior troppo guardato,

Chi per mogl' mi vuol pigliar!
GALIOFFO, amante di Lissua.
Di voi sono innamorato.
Il fantolin, Dio bendato,
Con un stral avvelenato
M' ha per voi ferito il cor.
Rispondete a tanto ardor,
E fate entrar, en sto di fortunato,
Il mio vascel' tormentato

Meco più non possa star.

Nel dolce porto d'amor.

GAMBARINI, rivale di Galioffo.

Tu sei matt' d'amar sta bella.

Speri tu qualche mercè?

Quest' amor convien a te,

Com' all' asino la sella.

Lisetta è fatta per me,

Com' io son fatto per ella.

Son giovan, le' è giovanella,

Son fedel, le' è pien' di fe.

Com' io son fatto per ella.

Lisetta è fatta per me.

O quanti becchi, Balordi e vecchi! Qual bruttalaccio! Qual nasonaccio! Non voglio tal servitù, Nè mi maritarò più.

Voi mi sprezzate!

GAMBARINI.

Voi mi beffate!

LISETTA, GALIOFFO, GAMBARINI.

Non voglio tal servitù, Nè mi maritarò più.

CHORUR DE LA SUITE DE GALATÉE. Versons dans tous les cœurs une joie éclataute.

Qu'en ces lieux tout rie et tout chante. Fuyez, éloignez-vous d'ici,

Fuyez, etoignez-vous atc., Ennui, chagrin, triste souci. TROUPE DE LA SUITE D'ISMÈME.

Cantiamo,

Balliamo, Ridiamo,

Sempre viviamo così.

TROUPE DE LA SUITE DE GALATÉE. Chantons, portons nos voix jusqu'au céleste empire. Que les plus graves dieux, en nous entendant rire,

Y soient forcés de rire aussi.

Su pigliam tutte le gioie E mandiam tutte le noie All' inferno in questo di.

TOUS ENSEMBLE.

Versons dans tous les cœurs une joie éclatante : Qu'en ces lieux tout rie et tout chante. Fuyez, éloignez-vous d'ici, Ennui, chagrin, triste souci.

FIN D'ASTRÉE.

# ACHILLE,

Cragédie.

# ACTEURS.

ACHILLE.
PATROCLE.
BRISÉIS.

LYDIE. AJAX. ULYSSE.

PHOENIX. ARBATE.

# ACTE PREMIER.

# SCÈNE PREMIÈRE.

BRISÉIS, LYDIE.

LYDIE.

Nous vous revoyons donc, heureuse Briséis! L'injuste Agamemnon, pour venger son pays, Vous rendant au héros à qui vous sûtes plaire, Croit que vous féchires d'un seul mot sa colère.

Moi, le vouloir fléchir! Lydie, y pensez-vous?
Moi, troubler le repos qu'il doit à son courroux!
Il a quitté par là l'intérêt des Atrides,
Par là laissé de Mars les fureurs homicides;
Et lorsque seul en paix il voit même les dieux.
En mortels attaquer et défendre ces lieux,
J'irai de leurs débats le rendre la victime!
Il servira les Grecs qui souffrent qu'on l'opprime!
Non, Lydie; épargnons des jours si précieux.
Agamemnon m'a fait eulever à ses yeux:
Qui du camp s'en est plaint? On s'est tu: ce silence,
Si Briséis est crue, aura sa récompense.

LYDIE.

Achille le jura dès votre enlèvement.

BRISÉIS.

C'est à moi d'avoir soin qu'il tienne son serment.

Le sort ne m'aura point coutre lui pour complice; Contentous-nous qu'Ajax, Phœnix, avec Ulysse, Députés par les Grecs, implorent son secours: Nous-mêmes n'allons pas précipiter ses jours. Vous savez quel destin l'attend sur ces rivages.

Je ne m'arrête point à tous ces vains présages; On les rendra menteurs par quelque prompt départ. Les Grecs sont-ils point las d'assièger ce rempart? Quand se proposent-ils de revoir leur patrie?

Je ne sais, et ces soins n'ont occupé ma vie Que pour le prince seul qui fait mon souvenir. Des soucis de l'état c'est trop s'entretenir : Ne songeons qu'à nos vœux. Que fait, que dit Achille? Lorsque j'étois absente, a-t-il été tranquille? Vous parloit-il de moi? que vous en a-t-il dit? Me puis-je flatter d'ètre encore en son esprit? Et Patrocle? sans doute il est toujours fidèle? Je vous trouve, du moins, toujours charmante et belle.

Que ce soit mon mérite, ou la faveur des cieux, Patrocle jusqu'ici me voit des mêmes yeux. L'hymen seroit déjà garant de sa constance; Mais, comme Achille doit y joindre sa présence, A son retour en Grèce il veut qu'il soit remis. Admirez qu'en amants changeant nos ennemis, L'un et l'autre a changé son esclave en mattresse. Vous et moi nous étions le butin de la Grèce. Le partage étant fait, l'un et l'autre vainqueur S'en vint mettre à nos pieds sa fortune et son cœur : Achille vous aima; Patrocle aima Lydie.

l'ai sujet en un point de vous porter envie : Vous possédez entier le cœur de votre amant; Achille est occupé de son ressentiment; Sa gloire et sa grandeur sont encor mes rivales. Tant que nous le verrons sur ces rives fatales, Je craindrai pour ses jours. Vous voyez qu'au danger, En me rendant à lui, l'on veut le rengager. Que les enfants des dieux vendent cher aux mortelles L'honneur de quelques soins, bien souvent peu fidèles! Souvent il vaudroit mieux qu'un cœur de moindre prix De nos frèles beautés se rencontrât épris; On le possèderoit entier et sans alarmes : Au lieu que je crains tout; tantôt le sort des armes. Tantôt mon peu d'attraits, tantôt l'ambition; Et l'on n'est point d'un roi toute la passion. LYDIE.

Vous l'étes de celui qui joint, par sa naissance, Au sang qu'il tient des dieux la suprême puissance. S'il se venge, et s'il veut exercer son courroux, Le seul motif en est l'amour qu'il a pour vous : De votre enlèvement il poursuit la vengeance. Il cût dissimulé peut-être une autre offense; Mais, ne vous ayant plus, aussitôt il fit voir Qu'en vous seule il faisoit consister son devoir: Ou'il vous sacrifioit l'intérêt de la Grèce; Qu'enfin la gloire étoit moins que vous sa maîtresse. BRISÉIS.

Je l'avoue, et je crains peut-être sans sujet; Mais qui pourroit avoir un cœur moins inquiet? L.VDIR.

Vous, si vous vous savez connoître un peu vous-même, Vos vœux sont soutenus d'un mérite suprême : Si vous savez donner à ces biens tout leur prix, Votre amant vous devra, quoique fils de Thétis. Nons descendons des rois : notre sang nous rend dignes De l'hymen des héros même les plus insignes. Je n'ai point oublié ce sang: imitez-moi; Croyez qu'un demi-dieu vous peut garder sa foi : Il me l'a confirmé cent fois en votre absence.

#### SCÈNE II.

ACHILLE, BRISÉIS, LYDIE.

ACEILLE, à Lydie. Je le viens confirmer encore en sa présence.

On vons croyoit, seigneur, par Ulysse occupé. ACHILLE.

Pour vous voir un moment je me suis échappé.

Je le vais arrêter, et veux que mon adresse Vous donne le loisir de voir votre princesse.

#### SCÈNE III.

ACHILLE, BRISÉIS.

Oui, madame, je prends tous les dieux pour témoin Que vous seule avez fait mes pensers et mes soins. Je sais mal employer l'ordinaire langage Des douceurs qu'à l'amour on donne en apanage; Mais croyez, au défaut d'un entretien flatteur, cœur. Que ma bouche en dit moins qu'il n'en est dans mon

BRISÉIS. Vous en dites assez, seigneur; je suis contente. Et n'osois me flatter d'une si douce attente. Car que suis-je? Les Grecs m'ont ravi mes états: Il ne m'est plus resté que mes foibles appas. Ai-je droit de prétendre, esclave et malheureuse, Oue d'une ardeur constante, autant que généreuse, Un prince tel que vous daigne me consoler, Et qu'au titre d'épouse il venille m'appeler? Vos promesses, seigneur, et cet excès de gloire, Font que je n'oserois en douter, ni le croire. ACHILLE.

C'est me connoître mal, que d'en pouvoir douter. Vos traits n'ont plus besoin de me solliciter: Le seul devoir le fait. Je hais les cœurs frivoles : Mes principales lois sont mes simples paroles. Vous vous dites esclave; et de qui? d'un amant? C'est moi qui suis lié par les nœuds du serment. Reposez-vous sur eux, attendez sans alarmes: l'aurai devant les yeux ces serments et vos charmes. Mon choix sera sans doute approuvé par Thétis; Mais son amour pour moi, l'honneur d'être son fils, Mes états, vos conseils, votre intérêt, madame, Arrêtent de mon cœur l'impatiente flamme. J'ai voulu prévenir, par un hymen secret, Un doute et des soupçons que je souffre à regret. Vous avez refusé ces marques de mon zèle; L'hymen vous est suspect sans pompe solennelle; J'y consens: nous verrons vos parents et les miens; Je reprendrai des Grecs vos états et vos biens; Ce fer m'en est garant.

Ah! seigneur, que la Grèce Possède en paix mes biens, qu'elle en soit la maîtresse: Je n'en estime qu'un; vous l'allez hasarder: Vous disposez de vous, sans me le demander. Je vous plais sans états, qu'importe d'être reine?

ACHILLE. Vous l'êtes; plaire ainsi, c'est être souveraine. La beauté, dont les traits même aux dieux sont si doux, Est quelque chose encor de plus puissant que nous. Tout vous doit assurer de ma persévérance; N'allez point d'un hymen corrompre l'espérance. Que si vous ne pouvez vous vaincre là-dessus, Dès demain...

> BRISÉIS. Non, seigneur.

ACRELLE.

Je ne vous presse plus: Attendons; mais tâchez au moins d'être tranquille. BRISÉIS.

Est-ce une chose, hélas! à nos cœurs si facile? ACHILLE.

Vous-même, vous voulez qu'on diffère ce jour. BRISÉIS.

Seigneur, ne cherchez point de raison dans l'amour. J'en dis trop; cet aven vous déplaira peut-être. Mais quoi! j'ai beau rougir, mon cœur n'est plus le maltre. Ce que l'on sent pour vous ne se peut étousser; Achille ne sauroit à demi triompher. Souffrez qu'a près ces mots Briséis se retire.. Ne vous lassez-vous point de les entendre dire? <sup>5</sup>Ma rougeur me confond : je sors donc; aussi bien Ulysse va venir, et je ne craindrois rien! Résistez à son art, opposez-lui ma flamme; Opposez-lui du moins la fierté de votre ame. Que vous importe-t-il qu'on venge Ménélas? Songez à vos parents, à vos destins, hélas!

Aux miens qui les suivront. l'ai pour tout artifice Les pleurs que vous voyez:pourront-ils moins qu'Ulysse? Emplofrai-je des traits moins sûrs de vous toucher?... Adieu, seigneur; gardez un courroux qui m'est cher. Épargnez des Troyens les misérables restes; Laissez durer encor l'œuvre des mains célestes.

# SCÈNE IV. ACHILLE, PATROCLE.

ACHILLE.

Quelque fierté qu'on ait, quelque serment qu'on fasse, Patrocle, il faut aimer. Tu me croyois de glace; Achille te sembloit devoir tout dédaiguer: Tu vois, ainsi qu'an autre il s'est laissé gagner. J'aime; je suis touché, je fais gloire de l'être. L'heure enfin est venue, où loin d'agir en maître, En héros, qui partout veut être le vainqueur, Je me rends, et connois les foiblesses d'un cœur.

Nappelez point foiblesse un tribut légitime.

Yons vous justifier! aimer donc est-ce un crime?

Seigneur, vous me semblez toujours fils de Thétis.

Loin les cœurs qui se sont de l'amour garantis,

S'il en est. Quoil les dieux vous serviront d'exemples,

La beauté dans l'Olympe aura trouvé des temples,

Et vous serez honteux de lui sacrifier!

C'est hien plutôt matière à se justifier.

Votre princesse a tout, je vois tout dans la mienne;

Et soit que de leurs traits mon esprit s'entretienne,

Soit qu'il regarde aussi leur amour, leur vertu

((Lar l'un n'est point par l'autre en leurs cœurs combattu),

J'en prise la conquête: une telle victoire

Ne rend point votre cœur infidèle à la gloire.

Voici d'autres combats qui me sont apprétés... De quel air vient à nous le chef des députés? Vois son port, ses regards !

PATROCLE.

ACHILLE.

Tout parle dans Ulysse. Ajax le suit. Que l'un découvre d'artifice! L'autre agit sans détours.

#### SCÈNE V.

ULYSSE, AJAX, ACHILLE.

#### ULYSSE.

Vous me voyez, seigneur, Plus encor comme ami que comme ambassadeur. Vons souvient-il des lieux où sous un mol ombrage Ou faisoit, malgré vous, languir votre courage? De nymphes entouré, vous perdiez vos beaux jours; Thétis d'un vain danger laissoit passer le cours. Je vous vis; j'approchai sous un habit de femme: De l'amour des hauts faits je vous enflammai l'ame. On vous y vit courir: ce fut par mon moyen. Je ne viens point ici vous reprocher ce bien: Je ne viens que vous rendre, avec dons, la princesse, Au nom du fier Atride et de toute la Grèce. Ne laisserez-vous point fléchir votre courroux? Faut-il que nos transports durent autant que nous? Jusqu'au départ, du moins, suspendez vos querelles. Songez que d'actions mémorables et belles Vous perdez ; car chez vous vaincre et combattre est un. Vous n'êtes pas de ceux qui n'ont qu'un sort commun : Contents pour le remplir d'une seule victoire, Par le devoir, sans plus, ils marchent à la gloire.

Le monde attend de vous de plus puissants efforts.
Si vous ne voulez pas séjourner chez les morts,
Par de nouveaux dangers distinguez-vous des hommes.
Hector en a semé la carrière où nous sommes.
Nous ne les cherchons plus, ils nous viennent trouver.
Ilion, qui bornoit ses vœux à se sauver,
S'est rendu l'attaquant: cette superbe ville
Prétend brûler nos nefs en présence d'Achille.
Vous verrez vos amis sur la terre étendus,
Les dienx troyens vainqueurs, les dieux grecs confondus,
Cette Troie à son tour plaignant notre misère.
Voilà, voilà, seigneur, des sujets de colère.
ACHILLE.

Vous n'êtes pas réduits encore à cet état.

UI.YSSR. Et le faut-il attendre? Et-il de potentat, De simple Grec qui pût se plaire en sa patrie, Voyant de notre nom la gloire ainsi fiétrie?

Si l'intérêt des Grecs est d'employer mon bras,
Pourquoi d'Agamemnon ne se plaignent-ils pas?
Quand ce chef a payé de mépris leurs services,
R'ai-je pas condamné tout haut ses injustices?
Princes, je ne sais point trahir mes sentiments:
Rappelez dans vos cœurs ses mauvais traitements,
Vous verrez que chacun a sujet de se plaindre.
Endurez, j'y consens; rien ne doit vous contraindre:
Levous laisse venger le foible Ménélas.
En servant toutefois ces deux frères ingrats,
Est-il, princes, est-il de Grec qui se dût taire?
J'ai fait éclat pour tous; je veux encor le faire.
ULYSSE.

Ah! ne rappelez point les déplaisirs passés. Je veux qu'Agamemnou nous ait tous offensés; Il faut n'y plus songer, et que notre mémoire Se charge du seul soin d'acquérir de la gloire.

Est-ce en le redoutant qu'on espère en trouver? La gloire est pour lui seul, il sait nons l'enlever.

Évitons donc au moins la honte et l'infamie; Empéchons, s'il se peut, que la Grèce ne die :

Empéchons, s'il se peut, que la Grèce ne die : « Je suis mère féconde en enfants malheureux;

« J'ai formé des héros, Troie a triomphé d'eux. « Réduite à les revoir sans lauriers en leurs villes,

« Je ne souffrirai plus qu'ils quittent ces asiles;

« Qu'ils laissent leurs foyers, et cherchent aux combats « Un renom que les dieux ne lenr accordent pas. »

AJAX. Je saurai m'excepter de cette obscure vie, Et veux vaincre ou mourir aux champs de la Phrygie: Moi vivant, un berger ne sera point chez soi Tranquille possesseur de l'épouse d'un roi. J'aurai des compagnons à punir cet outrage ; Vous verrez plus d'un chef tenir même laugage. D'un même esprit que tous, seigneur, soyez porté : Nous nous sommes ligués contre cette cité; Si quelque Grec se plaint, qu'on remette la peine A des temps où les dieux auront fait rendre Helène. Vous les aurez alors contre vos cancmis; Et, si vous me mettez au rang de vos amis, Si vous trouvez qu'Ajax ait assez de vaillance, Moi-même je vous veux aider dans la vengeance : Aidez-nous dans ce siège, appuyez nos efforts Ces murs pris ou laissés, les miens et moi, pour lors Nous vous servirons tous contre un prince coupable. ACBILLE.

Le fier Agamemnon n'est pas si redoutable :

Mon bras y suffira, comme il a cru le sien Capable de dompter sans moi le mur troyen. Votre offre cependant, seigneur, doit me confondre. AJAX.

Ce n'est pas encor là comme il fant nous répondre. Nous verra-t-on venger un tel affront sans vous?

Sans moi! qui touche-t-il qu'un malheureux époux? L'union n'étoit pas si grande en nos provinces Que nous dussions tous suivre en esclaves ces princes.

AJAX.
En esclaves! nous, rois! dites en compagnons.
Tenons-nous de leurs mains les lieux où nous régnons?
Le sang d'Atrée a-t-il du pouvoir sur le nôtre?
Sommes-nous dépendants, vous ni moi, d'aucun autre?
Ulysse voudroit-il qu'on dit qu'étant forcé
Il a de ses parcils l'intérêt embrassé?
Non sans doute.

#### III.YSSE.

Il falloit venger nos diadèmes.
L'affront fait à ces rois retomboit sur nous-mêmes:
J'entrai dans leur parti de mon pur mouvement;
Rien ne m'y contraignit qu'un juste sentiment.
Cette même raison vons donna même envie:
Est-elle autre aujourd'hui que dix ans l'ont suivie?
Nous nous sommes enfin à poursuivre engagés;
Laisserons-nous des murs si long-temps assiégés?
Des murs qui pour jamais aux princes de la Grèce
Seroient un monument de honte et de foiblesse?

Après dix ans d'assauts, s'il nons les faut quitter,

Quels peuples ne viendront chez nous nous insulter?
ACHILLE.

Quand j'ai lieu de me plaindre on ne me convainc guè-

Quand j'ai lieu de me plaindre on ne me convainc guè-Ce que vous alléguez en faveur de ces frères, [res. L'un d'eux, à mon égard, le détruit aujourd'hui: Je veux bien vous payer de raisons, et non lui. ULYSSE, à Ajaz.

Seigneur, laissons à part les disputes frivoles...
(à Achille.)

Et vous, fils de Thétis, écoutez mes paroles.
Vous croyez que ce chef pour unique raison
N'a que de réparer l'honneur de sa maison;
Qu'aussitôt contre vous il reprendra la haine?
Vous en allez juger par ce qui nous amène.
Rempli des qualités qui vous font estimer,
Ce prince recommence encore à vous aimer.
Il ne tiendra qu'à vous d'unir vos deux familles:
Nous vous offrons l'hymen de l'une de ses filles,
Toutes ont des appas: il vous promet le choix,
Et pour dot sept cités, dignes d'autant de rois;
Cardamyle, la moindre, abonde en pâturages.

ACHILLE.

D'autres seroient flattés par de tels avantages; Pour moi je les méprise, et je ne veux le nom D'ami, ni d'allié du fier Agamemnon. Qu'il garde ses cités, ses présents, et sa fille: On ne me verra point entrer dans sa famille; Non même s'il m'offroit sept empires divers, Non quand on m'offriroit en dot tout l'univers.

AJAX. Vit-on jamais colère à la vôtre pareille? ULYSSE.

Pensez-y, croyez-nous; que la nuit vous conseille.

Le conseil en est pris.

AJAX. L'est-il? Nous vous laissons. ULYSSE.

Peut-être Briséis appuira nos raisons,

Et sur le cœur d'Achille étant toute puissante,

Du respect de nos chofs sera reconnoissante,

# ACTE SECOND.

SCÈNE PREMIÈRE.

# ACHILLE, PHOENIX, ARBATE.

Dois-je croire, seigneur, qu'Ulysse ait vainement Essayé d'adoucir votre ressentiment? On dit plus: vous partez, votre flotte nous quitte. Les Grecs n'ont, après tout, rien fait qui le mérite. Mais vos amis, mais moi; car Phœnix en ceci Prétend avoir à part ses intérêts aussi. Je vous ai dans mes bras porté dès votre enfance. Quand vous eûtes passé ce temps plein d'innocence, Une jeunesse ardente exigeoit d'autres soins : Je les pris avec fruit : vos faits en sont témoins. Le succès de ces soins devoit, en récompense. Donner à mes conseils chez vous plus de créance; C'est le prix que j'en veux. Peut-être vous croyex Par quelque amour pour moi me les avoir payés. Il est vrai, vous m'aimiez pendant votre jeune âge : Aujourd'hui j'en demande un nouveau témoignage. Ceux que vous m'en donniez, quand d'un air gracieux. Enfant, vous ne tourniez que sur moi seul vos yeux; Ceux que j'en recevois, lorsque votre jeunesse, En ne me cachant rien, me combloit d'alégresse, Ne me suffiscnt pas aujourd'hui que je voi De ce fatal courroux les Grecs se prendre à moi. « Que ne lui donnoit-il une humeur moins farouche?» Voilà ce que l'on dit d'une commune bouche: Et de tous les malheurs prêts à tomber sur nous, C'est votre gouverneur qu'on accuse, et non vous. ACHILLE.

Je n'ai point oublié vos soins et votre zèle :
J'en conserve dans l'ame un souvenir fidèle;
Mais ne prétendez pas que, contre mon honneur,
L'amour que j'ai pour vous me fiéchisse le cœnr.
Si vous en attendiez de pareils témoignages,
Vous deviez m'enseigner à souffrir les outrages.
L'avez-vous fait?

PHOENIX.

Seigneur, j'ai fait ce que j'ai dû; Et vous n'avez que trop à mes vœux répondu. J'approuve la fierté; mais enfin, les injures Se peuvent réparer: elles ont leurs mesures.

Un cœur comme le mien ne leur en peut donner. PROENIX.

Il le doit: la grandeur consiste à pardonner;
Jamais ce sentiment n'a de gloire fiétrie.

Je ne vous voulois point alléguer la patrie,
Me flattant d'un crédit que je devrois avoir,
Et voulant sur votre ame éprouver mon pouvoir;
Je dédaignois aussi les adresses d'Ulysse.
Honteux qu'il nous fallût employer l'artifice,
Sans ce secours les Grecs vous parlent par ma voix:
« Nous venons, disent-ils, implorer vos exploits,

« Nous venons, disent-ils, implorer vos exploits, « Seigneur ; ils nous sont dus, et nos propres exemples « Ont accru la valeur qui vous promet des temples, »

ACHILLE.

Je ne dois qu'à vous seul. En vain devant les yeux

Digitized by Google

On me met du public l'intérêt spécieux : Comme si Sparte étoit la Grèce tout entière! Les lieux où Ménélas a reçu la lumière, Ceux encore où l'on voit ses frères obéis, Ont eu part à l'outrage, et non point mon pays. Cependant, j'accourus pour eux à cette guerre; Pour eux je vins chercher la mort en cette terre. Je n'avois nul sujet de hair les Troyens : Paris m'a-t-il ravi mes amours, ou mes biens? Agamemnon l'a fait; c'est Argos, c'est Mycène, Qui devroient ressentir les effets de ma haine. Laissons-les: leur monarque est encor trop beureux Que je n'apporte ici nul obstacle à ses vœux. A l'entour de ces murs je vous laisse combattre; Les dieux les ont bâtis, nous voulons les abattre. PHORNIX

Ces mêmes dieux les ont à périr condamnés. Et puis, cette raison qu'à tort vous me donnez, S'il faut vous en parler sans que l'on dissimule, Dans le cœur des humains jette peu de scrupule. Enfin, quand ces raisons ne vous pourroient toucher, Songez au long repos qu'on peut vous reprocher. Lorsque chacun de nous à l'envi se signale, Que les soldats ont même une ardeur sans égale, Achille est dans sa teute, et donne à Briséis Les moments qu'il devroit donner à son pays.

Phœnix, je vous arrête; on sait quel est Achille. Qu'il aime, et qu'en sa tente il demeure tranquille, Tont est égal; j'ai trop établi mon renom:

Je l'étendrai plus loin. Je veux qu'Agamemnon
Me satisfasse enfin, non point par des paroles;
Ses excuses, ses dons, ses offres, sont frivoles.
Anssitôt qu'Ilion sera pris ou laissé,
Il verra ce que c'est de m'avoir offensé.
Que tous vos chefs unis embrassent sa défense,
J'en ferai d'autant plus éclater ma vengeance.
Quiconque entreprendra d'entrer dans nos débats
Attirera sur soi ma colère et mon bras.

PHOENIX.

Qu'entends-je? à quel excès monte votre colère! Vous attaquez la Grèce, une seconde mère!... O destins! quels forfaits ont mérité ces maux? Nous rejetterez-vous en d'éternels travaux?... Bienheureux Ilion, nous te portons envie! Je ne vois point les tiens déchirer leur patrie. Puisse Phœnix mourir dès qu'on t'aura vaincu!... Après ce que j'entends, seigneur, j'ai trop vécu. Je m'en retourne au camp.

ACHILLE.

Quoi! sitôt? Ah, mon pere!
Avez-vous en horreur un fils qui vous révère?
Je pars demain; venez honorer notre cour...
Accordez-moi, du moins, le reste de ce jour.
A l'entour de ces murs tout est calme et tranquille;
Je n'entends aucun bruit au camp, ni dans la ville:
L'aurore est avancée; Hector eût pris ce temps,
S'il eût voulu sortir avec ses combattants.
Aux fatigues de Mars donnez quelque relâche:
Demain vous reprendrez cette pénible tâche...
Mais que nous veut Patrocle? Il accourt...

SCÈNE II.

PATROCLE, ACHILLE, PHOENIX, ARBATE.

PATROCLE.

Les Troyens

Ont laissé de leurs murs la garde aux citoyens;

Leurs guerriers vont sortir pour finir la querelle.

Adieu, mon fils; je vais où le danger m'appelle. Plût aux dieux que ce fût seulement par devoir! Vous venez d'y mêler encor le désespoir.

Ah, mon père!...

ACHILLE.
PHORNIX.

Est-ce à moi qu'un nom si doux s'adresse? On m'attend: nous allons combattre pour la Grèce; C'est à vous de nous suivre, ou de m'abandonner. Vous n'avez qu'un moment pour vous déterminer. (Il sort.)

SCENE III.

ACHILLE, PATROCLE, ARBATE.

ACHILLE.

Dis-moi, me plains-je à tort? L'enlèvement d'Hélène Occupe jusqu'aux dieux; après dix ans de peine, Celui de Briséis est encore à venger. Maintiendrai-je un parti qui me laisse outrager? Non. Phœnix toutefois m'a touché, je l'avoue; Mais que faire? Un démon de nos pensers se joue. Contre les Phrygiens j'employois mes efforts; Les dieux ont dans mon cœur jeté d'autres transports : Car, après tout, j'exerce un courroux légitime. La plupart de nos chefs ont beau m'en faire un crime; L'affront dont leur parti veut être satisfait Importe beaucoup moins que le tort qu'on m'a fait. Qu'ils achèvent sans moi l'entreprise de Troie : Tunt qu'ils soient sur le point de devenir sa proie, Qu'Agamemnon l'avoue, et qu'Ilion ait mis Dans le dernier malheur mes derniers ennemis. En présence des dieux je le proteste encore, Mon bras refusera le secours qu'on implore. Allons dans nos états attendre ce moment; Nous serons aujourd'hui spectateurs seulement. PATROCLE.

Vous le pouvez, ces champs sont pleins de vos trophées: Il n'est point d'actions qui n'en soient étouffées. Pour moi, me siéroit-il de n'être que témoin D'un combat dont je sais que ma gloire a besoin? Je n'ai point assez fait; mon cœur doit se le dire. Ce n'est pas que Patrocle aux premiers rangs aspire; Tontefois... Mais que sert enfin de souhaiter? Pour survivre à soi-même, il faut exécuter. Des ombres du commun le favori d'Achille, Confondu chez les morts, suivroit la tourbe vile! Permettez-lui, seigneur, de se rendre aujourd'hui Digne de l'amitié que vous avez pour lui.

ACHILLE.

Va, ton projet est beau: non que ta renommée

Parmi les nations ne soit déjà semée;

Tu peux dès à présent ne mourir qu'à demi:
Je me fais un honneur de t'avoir pour ami.

Suis pourtant ton dessein: je te loue, et moi-même
Je me dois applaudir du choix de ce que j'aime.

Patrocle et Briséis consolent mes chagrins:

Veuillent les dieux unir quelque jour nos destins!

Cependant, songe à toi dans cette âpre carrière:
Je ne suis pas le seul qui t'en fais la prière;

Tes jours touchent encor d'autres cœurs que le mien:
Reviens victorieux du combat; mais revien.

Le sort en est le maître, il fant le laisser faire. Qu'on soit dans les combats prudent ou téméraire, On tombe également; et souvent le danger S'acharne sur celui qui veut se ménager. Mais le danger n'est pas ce qu'il faut qu'on regarde: La dépouille d'Hector vaut bien qu'on se hasarde.

ACUITTE

Ami, pourquoi ce choix? Qui t'oblige aujourd'hui, Parmi tant de guerriers, de n'en vouloir qu'à lui? PATROCLE.

Quoil son brastous les jours aux Grees se fera craindre, Tons les jours nous aurons de nouveaux morts à plain-Vous absent, sur lui seul chacun aura les yeux, [dre, Et je le pourrois voir sans en être envieux! Lui seul de ces remparts empêchera la prise

ACHILLE.

Ami, te dis-je encor, laisse cette entreprise. Ce n'est pas que je mette en doute ta vertu; Mais connois-tu cet homme? enfin, le connois-tu?

PATROCLE.

Oui, seigneur, je me jette en un péril extrême; Mais je prétends aussi me connoître moi-même. On m'a vu quelquefois affronter des gnerriers: Aujourd'hui que j'aspire à de nouveaux lauriers, Chercherai-je Pâris?

ACRITAE

Qui te l'a dit? Tu passes De la terreur des Grecs aux ames les plus basses. PATROCLE.

Donnez-moi votre armure, Hector me cherchera.

J'en doute; mais sur toi chacun s'attachera.

Elle redoublera ma force et mon courage.

ACHILLE.
Si tu crois en pouvoir tirer quelque avantage,

(à Arbate.) Je te l'accorde... Arbate, il faut la lui donner.

(à Patrocle.)
Prends garde, encore un coup, de trop f'abandonner.
Pousse les Phrygiens, redouble leurs alarmes;
Ne te va point aussi jeter seul dans leurs airmes.
Reviens, pour ton ami, ménager de tes jours:
Si tu ne l'es pour moi, sois-le pour tes amours,
Sois-le enfin; c'est à moi d'en répondre à Lydie.
Notre commun bonheur va rouler sur ta vie.

PATROCLE.

Mes jours sont-ils si chers, seigneur; et savez-vous Si l'on vous avotra d'un sentiment si doux? Je me flatte pourtant. Protégez ce que j'aime. Nous avons à Lydie ôté le diadème; J'aidai les conquérants à lui ravir ses biens. Mort ou vif je la veux récompenser des miens. Tout est en votre main: tenez-lui lieu de frère.

ACHILLE.

Tu t'en acquitteras toi-même.

PATROCIE.

Je l'espère.
Quel que soit le démon dont ce mur s'apputra,
Vous me regarderez, et cela suffira.
Je reviendrai tantôt mettre aux pieds de Lydic
Le succès glorieux d'une action hardie;
Sinon, votre devoir est de la consoler.

ACHILLE.

Patrocle, embrasse-moi! je ne te puis parler... La voici. Ton dessein, saus doute, est connu d'elle; Arbate l'aura dit. SCÈNE IV.

LYDIE, ACHILLE, PATROCLE.

LYDIE.

Ami, quelle nouvelle?
Que vient-on de m'apprendre? Hé quoils ans mon coa;
Vous vous êtes, Patrocle, au combat engagé?

ACHILLE.

Je le laisse avec vous: faites agir, madame, Tout ce que vous avez de pouvoir sur son ame.

En ai-je assez? hélas!

ACHILLE.

Essayez: j'ai tout dit. Voyez si vous aurez sur lui plus de crédit: Qui résiste à l'ami, se rend à la maîtresse. ((Il sort.)

SCÈNE V.

PATROCLE, LYDIE.

LYDIE.

Voilà donc votre amour! C'est là cette tendresse Que vous me promettiez, après qu'on m'eut ôté Biens et sceptre, enfin tout, jusqu'à la liberté? Quand Achille s'en vint désoler notre terre. Si quelqu'un signala son nom dans cette guerre. Ce fut vous. L'oserai-je à ma honte avouer? Je cherchai dans mes maux matière à vous louer. Aux dépens de mon cœur vous vous fîtes connoître: Ce me fut un plaisir de vous avoir pour maître. Je ne regrettai point ce que j'avois perdu; Je l'aurois refusé, si l'on me l'eût rendu. Et vous, cruel! et vous, pour toute récompense, Vous mettez avec moi votre gloire en balance! Vous ne l'y mettez point, j'ai pour vous moins d'appas: Cependant on a vu que je n'en manque pas. Avant que d'être ici comme esclave emmenée, Les monarques voisins briguoient mon hyménée : Tous me vinrent offrir leur aide en mes malheurs: Je les vis tous périr, sans leur donner de pleurs; Je fis des vœux pour vous , ingrat! contre moi-même. PATROCLE.

Que ces rois sont heureux! mourir pour ce qu'on aime! Mériter doublement de vivre en l'avenir...

LYDIE

Je vous demande moins, et ne puis l'obtenir.
Ne me préférez plus un fantôme de gloire.
Après m'avoir conquise, est-il quelque victoire
Qu'un cœur ambitieux ne doive dédaigner?
Ne vous suffit-il pas d'avoir su me gagner?
Considérez l'état où je serois réduite,
Si ce combat avoit une funeste suite.

PATROGLE.

Achille vous seroit toujours un protecteur.

Achille est de mes maux le principal auteur; Et vous, par ce discours vous offensez Lydie: Qu'ai-je besoin, sans vous, de conserver ma vie? Si le destin me veut à ce point affliger, Les eufers me sauront contre tous protéger.

PATROCLE.

Madame, au nom des dieux, cessez de me confondre: Voici ce que je puis en deux mots vous répondre. Plûtaux dieux qu'il fallût donner mon sang pour vous! Le trépas n'auroit rien qui ne me semblât doux. Mille fois en un jour demandez-moi ma vie,
Vous serez avec joie aussitôt obéie:
Je ne préfère point ma gloire à vos attraits;
Du déshonneur, sans plus, j'appréhende les traits:
Vous y devez pour moi vous-même être sensible.
On s'en va renverser ce mur inaccessible.
Verrai-je, pour un jour, tous mes jours diffamés?
Vous me hairiez lors autant que vous m'aimez:
Quand vous le souffririez, je me dois satisfaire.

Va, de tels sentiments ne me sauroient déplaire.
J'ai voulu t'émouvoir; mais si je l'avois fait
Je m'en applaudirois, peut-être, avec regret.
Rien ne presse; jouis encor de ma présence.
Tes projets sont remplis de trop d'impatience:
Je te laisse à l'honneur sacrifier ce jour;
Mais tu me dois aussi quelques moments d'amour...

(voyant entrer Arbate.)
Le ciel nous les envie; Arbate te vient dire
Que tout est prêt, que tout à ta gloire conspire...
Peut-être à mon malheur!

PATROCLE.

Madame, espérons mieux.

LYDIE

Avant que de courir à ces funestes lieux,
Approche et tends la main. Celle-ci t'est donnée
Pour gage des douceurs d'un fidèle lyménée.
Te voici mien, Patrocle, et tu n'es plus à toi.
Sois avare d'un sang que je prétends à moi...
l'entends déjà le bruit des premières alarmes:
Allons; mes propres mains te vétiront les armes.
Promets-moi, tout au moins, de modérer tou cœur.
PATROCLE.

Je vous promets de vaincre, après cette faveur.

#### FIN DU SECOND ACTE.

N. B. On ne councit point le reste du plan de cette tragédie, et il n'y a point d'apparence que La Fontaine l'ait achevée. Ou vois seulement qu'il a fait beaucoup de corrections aux vers de ces deux premiers actes, et qu'il avoit dessein de changer quelque chose au plan. C'est ce qui paroit par cette mote, placée à la tête du manuscrit; « Peut-être faut-il, au quatrième « acte, qu'Ulysse et Phœnix tâchent d'obliger Achille à souscrire qu'on donne à Patrocle la sépulture.»



## RAGOTIN OU LE ROMAN COMIQUE,

Comédie en cinq actes.

PAR LA FONTAINE ET CHAMPMESLÉ.

1684.

#### ACTEURS.

RAGOTIN, avocat. M. DE LA BAGUENAUDIÈRE. ISABELLE, sa file. MADAME BOUVILLON. BLAISE BOUVILLON, son fils. M. DE PRÉRAZÉ, gentilhomme prov. M. DE BOISCOUPÉ. M. DES LENTILLES M. DE MOUSSEVERTE, | ciaux. LE DESTIN. comédiens. LA RANCUNE.

L'OLIVE,

gentilshommes provin-

LE DÉCORATEUR, comédien. LA CAVERNE. comédiennes. L'ÉTOILE. UN CHARRETTER TROIS PORTEURS.

#### ACTE PREMIER.

### SCÈNE PREMIÈRE.

MONSIEUR DE LA BAGUENAUDIÈRE, MADAME BOUVILLON, ISABELLE, BLAISE BOUVILLON.

#### LA BAGUENAUDIÈRE.

DÉJA Phébus, voisin de ces moites retraites, Ne semble plus mener ses chevaux qu'à courbettes ; Ce dieu porte-lumière, aux yeux vifs, au blond crin, Ainsi que du tabac respire un air marin, Et sentant que Thétis apprête sa litière...

MADAME BOUVILLON. En vérité, monsieur de La Baguenaudière, Depuis que la fureur de rimer au hasard A pris le peu d'esprit dont le ciel vous fit part, On ne vous entend plus. Pourquoi cette litière, Cc Phébus?

### LA BAGUENAUDIÈRE.

UN LAQUAIS.

C'est-à-dire en langage vulgaire, Madame Bouvillon, que l'horloge six fois S'est déjà fait entendre aux échos de nos bois, Et des comédiens dont j'attends la venue La troupe à mes regards n'est point encor paruc. Que veut dire ceci? Vous, Blaise Bouvillon, Pour les voir arriver montez au pavillon; Allez au cabinet qui face l'avenue, Ma fille, et quand l'un d'eux vous frappera la vue. Vous viendrez me le dire : allez.

MADAME BOUVILION.

Que d'embarras! Vous moquez-vous d'avoir ici tout ce fracas? Pourquoi cette dépense? et que voulez-vous faire, Vous, des comédiens?

LA BAGUENAUDIÈRE.

Quoi! toujours en colère! De ces emportements purgez-vous, purgez-vous: Madame Bouvillon, prenez un ton plus doux; Et puisque enfin l'hymen unit notre famille,

Qu'il nous joint vous et moi, votre fils et ma fille, Le plaisir qu'avec vous je prends de m'allier Fait que je veux un peu rire sur mon palier: Je brûle pour cela que notre troupe vienne.

MADAME BOUVILLON.

Dites que c'est pour voir votre comédienne.

Qui? l'Étoile? Ah! jalouse.

MADAME BOUVILLON.

Avouez-le entre nous,

Cette brillante Étoile est un astre pour vous: Vous l'aimez, et votre ame adore sa puissance. LA BAGUENAUDIÈRE.

Je ne veux pas vous rendre offense pour offense;
Mais l'effet de cet astre est sur moi moins certain,
Que sur vous l'ascendant de monsieur le Destin.
C'est un comédien bien fait, courtois, habile.
MADAME BOUVILION.

Hé quoi donc! sans aimer ne puis-je être civile? Est-il assez hardi pour présumer de soi...?

Non.

MADAME BOUVILION.

Ce n'est qu'avec vous qu'il est venu chez moi.

LA BAGUENAUDIÈRE.

D'accord, je l'y menai, mais à votre prière;
Et ce soir-là chez vous la chère fut entière;
Rien ne fut épargné. Si par l'extérieur
On peut probablement juger du fond du cœur,
Le vôtre aux clairvoyants fut trop reconnoissable.
Quand de ce qu'on mettoit de meilleur sur la table
Ma main faisoit un choix pour le comédien,
Les vôtres, à l'envi, sans examiner rien,
A l'accabler de tout se montrèrent avides,
Tant qu'en un tournemain tous les plats étant vides,
L'assiette du Destin fut si pleine en effet,
Que chacun s'étonna que le hasard eût fait,
De morceaux entassés avec autant d'emphase,
Un si haut monument sur aussi peu de base
Qu'est le cul d'une assiette.

MADAME BOUVILION.

Hé bien! en ce moment,

Si j'eus à le servir un peu d'attachement, Qu'en pouvez-vous couclure? En un mot comme en Ce n'étoit qu'un effet de mon humeur civile. [mille, LA BAGUENAUDIÈRE.

Hé bien! en ce moment ce qui fait en ces lieux Cette troupe venir et paroltre à vos yeux, C'est une tragédie ajustée au théâtre Par moi. Je l'intitule Antoine et Cléopâtre; Je brûle de la voir représenter, ainsi...

#### SCÈNE II.

MONSIEUR DE LA BAGUENAUDIÈRE, MADAME BOUVILLON, BLAISE BOUVILLON.

BLAISE BOUVILLON. Ne vous ennuyez plus; ils viennent, les voici, Beau-père.

LA BAGUENAUDIÈRE.
Avez-vous vu toute la troupe entière?
BLAISE BOUVILLON.

Non, mais j'ai vu de loin une épaisse poussière; Ce sont eux, ce sont eux, car mon œil a su voir A travers ce brouillard un cheval gris et noir, Qui tantôt se pavane, et puis qui tantôt trotte; A chacun de ses flancs est pendue une botte, Au-dessus de la selle il paroît un chapeau; Le chapeau ne vient pas tout-à-fait au niveau, Et laisse entre la selle et lui quelque distance. Je ne sais ce qui peut causer cette éminence; C'est pourtant quelque chose, il n'estrien plus certain; Mais je n'ai jamais pu le voir.

LA BAGUENAUDIÈRE.

C'est Ragotin.
MADAME BOUVILLON.

Qu'est-ce que Ragotin?

LA BAGUENAUDIÈRE.

Ragotin! c'est, madame,
Un petit homme veuf d'une petite femme,
Avocat de naissance et de profession,
Qui, dans une petite et proche élection,
Petitement possède une petite charge,
D'esprit assez étroit, de conscience large,
Menteur comme un valet, têtu, présomptueux,
Et vain comme un valet, têtu, présomptueux,
Et vain comme un pédant, sot et fat comme deux,
Poëte à mériter de souffrir un supplice,
Si sur les méchants vers on mettoit la police;
Et c'est, pour au portrait mettre les derniers traits,
Le plus grand petit fou qui se soit vu jamais,
Et qui depuis Roland ait couru la campagne.
Sans doute avec la troupe il vient, il l'accompagne;
Je cours au-devant d'eux.

BLAISE BOUVILLON. Et moi, j'y vais aussi.

### SCÈNE III.

MADAME BOUVILLON, ISABELLE.

18ABELLE, entrant sans voir madame Bouvillon. Allons tôt... que vois-je? ah!

MADAME BOUVILION.

Que cherchez-vous ici?

J'y venois pour apprendre à mon père qu'un homme Arrive dans la cour.

MADAME BOUVILLON.

Comme est-ce qu'on le nomme?

Je ne sais. Je l'ai pris pour ce comédien, Si jeune, si bien fait, qui déclame si bien, Qu'on aime tant, et qui, quand la pièce est finie, Vient toujours saluer toute la compagnie, Et faire un compliment.

MADAME BOUVILLON.

C'est le Destin, j'y cours;

Ne me suivez pas.

SCĖNE IV.

ISABELLE.

Quoi! des obstacles toujours!
Je ne puis satisfaire au penchant de mon ame.
N'est-ce point que le ciel désapprouve ma flamme?
Que, saus l'aveu d'un père, épousant le Destin...?
Mais il a si bon air! Il m'aime, il est certain.
Il vient.

SCÈNE V.

LE DESTIN, ISABELLE.

ISABELLE.

Où courez-vous? Par un transport extrême, Madame Bouvillon vous prévient elle-même: Que va-t-elle penser en ne vous trouvant pas? LE DESTIN.

De nobles campagnards la retiennent là-bas: Tandis qu'elle s'amuse en compliments frivoles Ne perdons point de temps en de vaines paroles. Vous savez ce qu'au Maus mon cœur vous a promis, Vous savez ce qu'ici le vôtre m'a permis; Pour votre enlèvement tout est prêt, et Léandre Avec trois bons relais en lieu sûr va nous rendre. A la porte du parc courons sans hésiter...

ISABELLE.

Étes-vous sûr que rien ne nous puisse arrêter? [dre; Le jour est encor grand, quelqu'un peut nous surpren-De peur de quelque obstacle, il vaudroit mieux atten-La nuit seroit un temps propre à notre désir. [dre ; LE DESTIN.

Quel temps plus favorable avons-nous à choisir? Madame Bouvillon est la-bas en affaire. Le soin de notre troupe occupe votre père; L'embarras qu'ils auront l'un et l'autre en ces lieux. Et sur vous et sur moi lui fermera les yeux. Et nous serons déjà bien loin de leur présence Avant que quelqu'un d'eux ait appris notre absence. Est-ce qu'en différant, et par précaution, Vous voulez donner temps à Blaise Bouvillon De vous épouser?

ISABELLE.

Moi! que venez-vous me dire? De tous les maux pour moi ce seroit là le pire; J'aimerois mieux mourir que le voir mon époux. LE DESTIN.

Et qui vous retient donc? parlez; est-ce, entre nous, Que ma profession vous tiendroit en balance? Ignorez-vous combien on nous estime en France? Sans vanité, madame, il est très peu de lieux Où je ne sois en droit d'oser lever les yeux. Si vous vous défiez de la foi que j'en donne, Il faut...

Je n'ai des yeux que pour votre personne, Et n'examine rien que vos seuls intérêts. Madame Bouvillon m'observe ici de près: Ayant un grand crédit sur l'esprit de mon père. Par avance elle prend sur moi des droits de mère; A ses ordres mon père attache mes destins, Elle vous voit d'un œil qui fait que je la crains. LE DESTIN.

Ne craignez rien.

Allons ... Elle vient. Ah! que faire?

SCÈNE VI.

MADAME BOUVILLON, ISABELLE, LE DESTIN.

MADAME BOUVILLON. Quoi! seul dans l'embarras laissez-vous votre père? Il veut vous présenter là-bas à ses amis; Allez faire avec lui les honneurs du logis. (Isabelle sort, et tire la porte sur elle.)

SCÈNE VII.

MADAME BOUVILLON, LE DESTIN.

MADAME BOUVILLON. Vous, monsieur le Destin, demeurez. L'étourdie, Je pense, en s'en allant, a d'une main hardie

Fermé sur nous la porte : aveugle à ce point-la, Elle...

LE DESTIN.

Je vais l'ouvrir.

MADAME BOUVILLON.

Je ne dis pas cela, Monsieur ; mais aujourd'hui la médisance est telle LE DESTIN

Je vais, pour l'empêcher, rappeler Isabelle. Madame, s'il vous plait.

MADAME BOUVILLON.

Je ne dis pas cela; Mais c'est faire beaucoup qu'en venir jusque-là. Vous savez quand les gens sont enfermés ensemble. Tête à tête qu'ils font tout ce que bon leur semble; Tout de même à son gré chacun en peut parler.

LE DESTIN. Ah! ce n'est pas des gens qu'on voit vous resssemble, Qu'on fait impunément des soupçons téméraires ; Vous êtes au-dessus des sentiments vulgaires : Mais pour vous garautir de ces mauvais bruits-là, Je vais me retirer.

MADAME BOUVILLON.

Je ne dis pas cela; Mais ce matin monsieur de La Baguenaudière, Dont l'esprit a des cœurs la connoissance entière. Me disoit, en raillant doucement avec moi, Qu'il croyoit que pour vous certain je ne sais quoi; D'un ton malicieux il me faisoit entendre Que vous étiez bien fait, qu'on avoit le cœur tendre. LE DESTIN.

Pour ne point confirmer les sentiments qu'il a, Il faut quitter ces lieux.

MADAME BOUVILLON.

Je ne dis pas cela; Mais comme un chaste hymen me doit rendre sa femme, Que sais-je? il craint peut-être...

SCÈNE VIII.

MADAME BOUVILLON, LE DESTIN, RAGOTIN.

RAGOTIN, criant derrière le théâtre. Arrète, arrête, infame! MADAME BOUVILLON.

Qu'entends-je? à quel malheur le sort nous a livrés! C'est La Baguenaudière.

RAGOTIN, frappant à la porte. Ouvrez la porte, ouvrez. MADAME BOUVILLON, au Destin.

LE DESTIN, s'embarrassant dans les jupes de medame

Bouvillon, tombe.

J'y cours. Ah! j'ai la jambe rompue. MADAME BOUVILLON, ouvrant elle-même, Ragotin pousse la porte rudement contre elle. Ouvrons nous-même. Ah, ciel! j'ai la tête fendue.

RAGOTIN, entrant brusquement, rencontre les pieds da Destin, qui le font tomber

(Il a une grande épée, une bandoulière où pend un mous-queton, et des bottes retroussées jusqu'aux cuisses.)

LE DESTIN.

Et vite où me cacher? Ah! j'ai le nez cassé. MADAME BOUVILLON.

Ah! la tête.

Ouvrez tôt.

Je suis brisé. RAGOTINA se relevant. Je suis blessé.

MADAME BOUVILLON. Quel est ce godenot fagoté de la sorte? LE DESTIN. C'est monsieur Ragotin.

MADAME BOUVILLON.

Quel coup!

Que la fièvre l'emporte!

LE DESTIN.

Ouelle chate!

SCÈNE IX.

MADAME BOUVILLON, LE DESTIN, RAGOTIN, LA RANCUNE, UN CHARRETTER.

LE CHARRETIER, à la Rancune.

Oh! vous m'arrêtez en vain;

Laissez, que je l'assomme.

BAGOTIN.

Séparez-nous.

Ah, monsieur le Destin!

T.R DESTIN.

Arrête.

LE CHARRETIER.

Oh! je n'ai crainte aucune.

LA RANGUNE, prenant le charretier par le bras.

RAGOTIN.

Ne le lachez pas, monsieur de la Rancune.

SCÈNE X.

MADAME BOUVILLON, MONSIEUR DE LA BAGUE-NAUDIÈRE, LE DESTIN, LA RANCUNE, L'OLIVE, RAGOTIN.

L'OLIVE.

Ouel tintamarre!

RAGOTIN.

A moi, monsieur l'Olive, à moi! LA BAGUENAUDIÈRE, jetant le chapeau du charretier. Quel bruit! les armes bas, maraud, de par le roi! Apprends, chétif mortel qui devant moi te couvre, Qu'on doit à mon château même respect qu'au Louvre.

LE CHARRETIER Mon pauvre ane qui vient d'expirer devant vous, Morgoy! m'a mis l'esprit tout sens dessus dessous. LA BAGUENAUDIÈRE.

Et qui l'a fait mourir?

LE CHARRETIER.

Cet avocat sans cause.

LA BAGUERAUDIÈRE.

Pourquoi?

RAGOTIN.

Mal à propos mon arme a fait la chose, Mais c'est sans mon aveu, demandez-lui plutôt. J'étois parti du Mans, monté sur un courtaud, Comme un petit saint George avec cet équipage, Sans avoir le dessein de faire aucun dommage, Foi d'avocat. Ayant joint la troupe au faubourg, Nous avons pris d'ici le chemin le plus court; Tantôt caracolant devant, tantôt derrière, Et tantôt cajolant l'une ou l'autre portière, Faisant couler le temps, gagnant toujours pays, En propos gaillardins, rejouissans devis, Nous nous sommes trouvés proche votre avenue. D'abord votre présence ayant frappé ma vue, Pied à terre aussitôt j'ai mis avec eux tôus;

Vous nous avez reçus bras dessus bras dessons. Pour jouir en chemin de votre air amiable. J'ai voulu remonter à cheval, c'est le diable! Et montant le matin dans ma cour bien et beau, Je m'étois dextrement aidé d'un escabean : Mais, en pleine campagne étant sans avantage, La pâleur de han han m'est montée au visage. Toutefois prenant cœur pour cet exploit guerrier. J'ai vaillamment porté mon pied à l'étrier; D'une main empoignant le pommeau de la selle, Pour porter l'autre jambe en l'autre part d'icelle, Je me guindois en l'air quand la selle a tourné : Au crin tout aussitôt je me suis cramponné; Enfin, cahin caha, j'avois monté ma bête. La chose jusque-la n'avoit rien que d'honnête: Mais malheureusement ce maudit mousqueton, Avant entortillé mes jambes de son long, S'est trouvé sur la selle, et juste entre mes fesses. Pour m'affermir dessus, sensible à ces détresses, Mes pieds trop courts cherchant mes étriers trop longs, Ont fait à mon eheval sentir leurs éperons Dans un endroit douillet où jamais la molette N'avoit piqué cheval. Il part, marche à courbette, Plus fort que ne vouloit un quasi Phaéton Dont le corps ne portoit que sur un monsqueton. Moi, j'ai soudain serré mes deux jambes de crainte: L'animal aussitôt, à cette double atteinte, A levé le derrière, et moi je suis glissé Aussitôt sur le col où je me suis blessé; Car le cheval mutin après cette ruade, A relevé sa tête, ct fait une saccade Qui du col sur la croupe à l'instant m'a placé. Du maudit monsqueton toujours embarrassé, N'y souffrant rien, il a gambadé de plus belle, Et m'a fait un piveau du pommeau de la selle. M'étant saisi du crin, et me tenant serré, Mon cheval galopoit, quand mon arme a tiré: Je me suis cru le coup au travers de la panse; Mon cheval en a craint tout autant, que je pense, Car il en a du coup si rudement bronché Oue le maudit pommeau qui me tenoit bouché Juste un certain endroit comme un bouchon de liège. A mon corps chancelant n'a plus servi de siège. Suspendu donc en l'air, un pied libre et trainant, L'autre pour mon malheur à l'étrier tenant, Jamais de mon trépas je ne me crus si proche. Enfin je fais effort, et mon pied se décroche; Lors on a vu soudain, comme un fardeau de plomb, Corps, harnois, baudrier, épée, et mousqueton, Bandoulière, enfin bref tout l'attirail de guerre, Donner, non sans douleur, de compagnie à terre; Et tout cela s'est fait, ma foi! sans vanité. Bien plus adroitement que je n'étois monté. A peine relevé de cette culchute, J'avois l'esprit encore étourdi de ma chute, Quand cet homme à plein poing est venu me charger : M'étant senti des pieds encor pour déloger, J'ai promptement cherché du secours dans la fuite; Mais il s'est jusqu'ici chargé de ma conduite, Toujours la fourche aux reins.

LE CHARRETIER.

Hé mordienne! ai-je tort? Du coup qu'il a tiré, Monsieur, mon ane est mort; Il me le doit payer. RAGOTIN.

L'ai-je fait par malice? LA BAGUENAUDIÈRE. Va songer au bagage, on te fera justice.

Allons tous au-devant des dames. BLAISE BOUVILLON.

Les voici.

#### SCÈNE X L

MILES LA CAVERNE, L'ÉTOILE, MADAME BOUVILLON, RAGOTIN. LA BAGUENAUDIÈRE.

MADEMOISELLE LA CAVERNE. Ah! monsieur Ragotin , vous voilà , Dieu merci ! J'avois de votre chute une douleur interne RAGOTIN.

Je vous suis obligé, madame la Caverne. MADEMOISELLE L'ÉTOILE. Avez-vous pu tomber ainsi sans vous blesser?

RAGOTIN.

Je ne sais, je n'ai pas eu le temps d'y penser, Charmante Étoile; il faut, avant que je l'assure, Y tâter. Grace au ciel, ma tête est sans fêlure, Les ressorts de mes bras ne sont pas fracassés, Mes jambes et mes pieds se trémoussent assez, Hem, hem, l'individu fait encor son office, Et... tout se porte bien, fort à votre service. MADAME BOUVILION.

Je n'en dis pas de même, et votre bras trop prompt M'a donné de la porte un rude coup au front. RAGOTIN.

Excusez-en, madame, une frayeur mortelle. LA BAGUENAUDIÈRE.

Allons tous au jardin; donnez-moi la main, belle. RAGOTIN.

Souffrez que cette main, pour réparer l'affront De vous avoir tantot fait un beignet au front, Aide à la promenade à soutenir la vôtre; Madame la Caverne, approchez, voici l'autre. Tels jadis les géants, plus grands que moi de corps, Sous les monts qu'ils traincient ensevelis...

#### SCÈNE XII.

MADAME BOUVILLON, LA CAVERNE, RAGOTIN, TROIS PORTRURS Chargés de colfres.

PREMIER PORTEUR.

Hors, hors!

RAGOTIN. Cet homme sous ce faix de la porte s'empare, Laissons-le là, passons de l'autre.

SECOND PORTEUR.

Gare, gare! RAGOTIN.

Ces gens ont entrepris de nous embarrasser; Allons.

> TROISIÈME PORTEUR. Rangez-vous vite, et me laissez passer. RAGOTIN.

Encor, quel embarras? tous les coffres de France Se sont ici donné rendez-vous, que je pense. PREMIER PORTEUR.

Otez-vous.

SECOND PORTEUR.

Hors d'ici.

MADAME BOUVILLON. Onittez-moi.

BAGOTIN.

Je sais bien

L'honneur qui...

TROISIÈME PORTEUR. Boutons bas.

BAGOTIN

Diable! n'en faites rien.

PREMIER PORTEUR.

Je n'en puis plus.

SECOND PORTEUR. Ni moi.

TROISIÈME PORTEUR.

Sous ce faix je succombe. (Tous trois se déchargeant.)

Hors de là.

MADAME BOUVILLON.

Ah!

LA CAVERNE. Ah!

RAGOTIN. Ah! c'est sur moi que tout tombe.

La chute du cheval m'a causé moins d'effroi : Ah, Ragotin! ce jour n'est pas heureux pour toi.

### ACTE SECOND.

#### SCÈNE PREMIÈRE

BLAISE, BOUVILLON, LA RANCUNE.

BLAISE BOUVILLON.

Mon cher la Rancune, oui, je vous trouve admirable; Touchez là, vous venez de souper comme un diable; J'ai pris tant de plaisir en vous voyant manger, Qu'avec vous d'amitié je me veux engager : Embrassons-nous encor. Pour vous faire un peu rire Apprenez un secret... c'est... n'allez pas le dire.

LA BANCUNE.

Oh! BLAISE BOUVILLON.

Tenez ce flambeau. Yous voyez ce paquet, On'est-ce?

LA RANCUNE.

C'est un pétard. BLAISE BOUVILLON.

Oui, mais point de caquet.

LA RANCUNE.

Oh!

BLAISE BOUVILLON.

Venez m'éclairer; motus au moins, pour cause. LA RANCUNE.

Oh!

BLAISE BOUVILLON. (Il cloue le pétard à la porte d'Isabelle. )

Le voilà cloué, Dieu merci! bouche close. LA RANCUNE.

Oh!

BLAISE BOUVILLON.

Vous ne savez pas pourquoi je le mets là! · LA RANCUNE.

Non.

BASILE BOUVILLON.

Apprenez-le; au moins ne dites pas cela. LA RANCUNE.

Oh!

BLAISE BOUVILLON. Vous venez de voir ma maîtresse Isabelle. LA RANCUME.

Oni.

MLAISE BOUVILLOW. Dites-moi, comment la trouvez-vous? hem! LA RANCUEE.

Belle.

BLAISE BOUVILLOW. Demain un lacs d'hymen me donnera sa foi. LA RANCUNE.

Pasta !

BLAISE BOUVILLOW.

A prendre sans vert nous jonous elle et moi : D'avoir perdu deux fois j'ai déjà l'infortune; Mais avec ce pétard je veux qu'elle en perde une. LA BANCUNE.

Comment?

BLAISE BOUVILLON. Sur le minuit j'y viens mettre le feu. Isabelle, à ce bruit, oubliant notre jeu, Sortira sans son vert, j'en suis sûr; sa surprise Fera que pour ce coup elle se verra prise. Le tour n'est-il pas drôle et bien trouvé?

LA BANCUER. Fort bien.

BLAISE BOUVILLON. Adieu, je sors sans faire aucun semblant de rien. Chut! LA RANCUNE.

Oh!

SCÈNE II.

LA RANCUNE.

Qu'un campagnard est fat! Son Isabelle Plait au jeune Destin; je le crois aimé d'elle. J'admire en vérité les femmes d'aujourd'hui; J'en vois peu qui ne soient quasi folles de lui Du temps que je jouois les premiers personnages, Il n'auroit pas été propre à jouer les pages; Parce qu'il est bien fait, jeune et brillant d'appas, De toute l'assemblée il a les brouhahas. Je l'ai toujours hai, car il a du mérite. On vient, c'est Isabelle et lui; cachons-nous vite.

SCÈNE III.

LE DESTIN, ISABELLE, un flambeau à la maiu.

LE DESTIM.

Sortez de votre chambre, et venez en ces lieux, De peur d'une surprise ici nous serons mieux; Au moindre bruit rendant la lumière inutile, Voilà votre retraite, et voici mon asile. Apprenez le sujet qui m'amène, en deux mots. Ce soir, après minuit, lorsque par ses pavots Le sommeil en ces lieux répandra le silence, Je reviendrai vous prendre, et faisant diligence, Nous gagnerons la porte, où mon valet m'attend, Et... Qu'avez-vous encor? ce dessein vous surprend? ISABELLE

Je ne le cèle point, sur ce fatal voyage Madame Bouvillon me donne de l'ombrage; Elle vous aime.

> LE DESTIN. Hé bien! craignez-vous son amour? ISABELLE.

Une femme à son âge, et la nuit et le jour Curieuse, et sans cesse attachée à sa suite, D'un amant qu'elle adore observe la conduite, Pour trouver un temps propre à nous favoriser,

N'avez-vous point quelqu'un qui puisse l'amuser? LE DESTIN. Qui?

ISARPITE.

La Rancune est un homme à vous rendre service. LE DESTIN.

Vous le connoissez mal, il a plus de malice Qu'un vieux singe; envieux, contredisant, menteur, Et qui s'éborgneroit du meilleur de son cœur Pour faire perdre un eil à son voisin ; faux frère. Médisant...

> LA RANCUNE, de l'endroit où il est caché. Hem! bem!

ISABELLE éteint la lumière et fuit, et le Destin se jette dans la caisse.

Vite, éteignons la lumière.

LA RANCUME.

Le drôle n'ébauchoit pas trop mal mon portrait; Un pinceau satirique en peignoit chaque trait; Il étoit en humeur de se donner carrière, Et m'alloit achever de la belle manière. Si je n'avois toussé sortant de mon étui : Je ne me croyois pas si bien connu de lui ; Mais sa furtive ardeur, par moi mise en lumière, Pourra... Que veut monsieur de La Baguenaudière?

SCÈNB IV.

LA BAGUENAUDIÈRE, LA RANCUNE.

LA BAGURNAUDIÈRE.

Ah! bonsoir, la Rancune.

LA RANCUNE.

Ah! monsieur, serviteur.

LA BAGUENAUDIÈRE.

Vous êtes, sur mon ame, un admirable acteur.

LA RANGUNE.

Monsieur ...

LA BAGUENAUDIÈRE.

Que dites-vous de mon habit de chasse? LA BANCUNE.

Qu'il est beau pour jouer un baron de la Crasse.

LA BAGUENAUDIÈRE.

Je vous en fais présent.

LA RANCUNE.

Monsieur, en vérité, Ce surprenant excès de générosité

Mérite...

LA BAGUENAUDIÈRE.

Par ma foi, vos femmes sont fort belles. LA RANCUNE.

Ah, monsieur! vous avez trop de bontés pour elles. LA BAGUENAUDIÈRE.

Heureux qui peut sauver son cœur de leurs appas! Ils blessent jusqu'à l'ame.

LA RANCUNE.

Oni; mais on n'en meurt pas. LA BAGUENAUDIÈRE.

Pour moi voudrois-tu bien eu apprivoiser une? Si tu réussissois je ferois ta fortune.

LA RANCUNE.

Mettre un homme d'honneur à des emplois si bas, C'est choquer sa pudeur; mais que ne fait-on pas Pour des gens comme vous? je déchire le voile De la mienne : quelle est cette beauté?

LA BAGUENAUDIÈRE.

L'Étoile.

Elle a mis dans mon cœur certain trouble intestin.

LA RANCUNE, bas.
J'entends, Voici de quoi me venger du Destin.

LA BAGUENAUDIÈRE.

La farouche vertu dont le ciel l'a pourvue,
Me fait appréhender une fâcheuse issue.
Quand je lui peins le feu dont mon œur se nourrit,
Ou l'ingrate me quitte, ou la friponne rit.
Ne sauroit-on toucher ce miracle des belles?

LA RANCUNE.

Vous n'étes pas de mine à faire des cruelles:
Pour voir selon vos vœux réussir vos desseins,
Vous ne pouviez tomber en de meilleures mains.

LA BAGUENAUDIÈRE.

Est-ce que...

LA RANCUNE.

Parlons bas. Ce soir dans cette place,
Par mes soins vous pourrez vous trouver face à face.
LA BAGUENAUDIÈRE.

Ce soir je...

LA RANCUNE.

Parlez bas, dis-je. Oni, ce soir, sans bruit Dans ce lieu trouvez-vous environ à minuit : Elle y viendra sans faute.

LA BAGUENAUDIÈRE.

Ami, que je t'embrasse?

De peur de quelque obstacle, il faut que je vous chasse; Sortez.

LA BAGUENAUDIÈRE.

Jusqu'à tantôt.

LA RANCUNE.

Je vous réponds de tout. LA BAGUENAUDIÈRE.

Cet habit est pour toi ; fais m'en venir à bout.

Sortez.

SCÈNE V.

LA RANCUNE.

De me venger j'ai trouvé la manière. A minuit, ce monsieur de La Baguenaudière, Croyant trouver l'Étoile, en ces lieux se rendra; Mais au lieu de trouver sa belle, il surprendra Le Destin séduisant sa fille. A ce spectacle... Mais qu'entends-je?

SCÈNE VI.

LE DESTIN, ISABELLE, LA RANCUNE.

LE DESTIN, sortant de la caisse.
A sortir je n'entends plus d'obstacle.
ISABELLE, sortant de la chambre.
Voyons si le Destin est encore en ces lieux.
LA RANCUNE.

Voici nos deux amants, cachons-nous à leurs yeux. LE DESTIN, à Labelle.

Est-ce vous?

ISABELLE.

Oui.

LE DESTIN: (Ragotin chante derrière le théâtre, et vient avec de la lumière.)

Mon cœur...

ISABELLE , s'enfuyant.

Quelqu'un vient, je vous laisse. LE DESTIN, se remettant dans la caisse.

O ciel! encor.

LA RANCUME. Le drôle est caché dans la caisse.

SCÈNE VII.

RAGOTIN, LA RANCUNE.

RAGOTIN.

Bonnassère ayant su que nous couchions nous deux, J'ai fait provision d'un Saint-Laurent fumeux, Pour agréablement achever la journée.

LA RANCUNE.

Ce bachique dessein part d'une ame envinée.

Avocat plus couvert qu'un jambou de lauriers, l'ai toujours dans le vin conçu mes plaidoyers;
Du Cuisinier françois juridique interprête,
On me trouve au barreau bieu moins qu'à la buvette.
Dans notre chambre allons humer ce piot-ci.

LA RANCUNE.

Nous sommes pour cela tout aussi bien ici; Employons cette caisse à nous servir de table, Le Destin va tout vif enrager comme un diable.

Au plus illustre acteur que l'on voie en ces lieux.

LA RANGUNE, buvant.

Au plus grand avocat qui soit devant mes yeux.

RAGOTIN.
Pour un homme meublé d'une ame non commune,
J'ai toujours regardé le savant la Rancune :
A son génie.

LA RANCUNE, buvant à son tour de même. En homme au dernier point lettré, Ragotin s'est toujours à mes regards montré : A sa science...

> RAGOTIN. Ami, trève d'apothéose.

LA RANGUNE.
Alt, monsieur! entre nous sans louanges, pour cause.

RAGOTIN.
Ma pudeur à t'ouïr souffregerriblement.
LA RANCUNE.

Et la mienne rougit...

RAGOTIN.

Buvons sans compliment.
Pour t'immortaliser dans un renom extrème,
De tes rares vertus je veux faire un poëme.
LA RANGUNE.

Quoi! le grand Ragotin, l'ornement d'ici-bas, Est poëte!

RAGOTIN.

Et pourquoi ne le serois-je pas? Apollon a passé mon esprit sur la meule : Du poëte Garnier ma mère était filleule, Et tel que tu me vois j'ai son écritoire.

LA RANCUNE.

Dui.

C'est pour être poëte, et poëte accompli.
N'auriez-vous point pour nous fait une tragédie?
RAGOTIN.

Qui, mais je veux de plus, outre ma poésie, Ètre comédien.

> LA RANCUNE. Étre comédien ?

Oui.

LA RANCUNE. Que d'honneur pour nous! que d'éclat! que de bien! Ponr voir cet air chez nous en foule on va se rendre. BAGOTIN.

J'ai du majestueux, du fier, du doux, du tendre. Du galant.

LA BANCUNE.

Hé, morbleu! sovez comédica. Près de vous désormais nous ne serons plus rien. Ma joie à ce dessein est si peu retenue, Que j'en vais boire à vous rasade, et tête nue.

RAGOTIN. Je vais jeter en sable à toi ce petit coup, Avec rubis sur l'ongle, et la bravoure au bout. LA RANCUNE.

Quoi! vous savez aussi de ces galanteries! RAGOTIN.

Entre nous, ce ne sont que des badineries.

LA RANCUME. Commenti c'est le bon goût; c'est pour marcher du pair Avec les grands acteurs. Grondez-vous point un air? RAGOTIN.

Bon! est-il une voix que la mienne ne morgue? Je te l'aurois fait voir quand j'accompagnois l'orgue, Si notre sérénade et nos musiciens N'avoient été troublés par quinze ou seize chiens, Qui suivoient à l'envi, marchant de compagnie, Une chienne coquette et de mauvaise vie Qui, pour le bien public, desiroit travailler A croître son espèce et la multiplier. Comme on voit rarement, quand l'amour les assemble, Un nombre de rivaux être d'accord ensemble: Cenx-ci, dans leurs desirs, amants immodérés, Après s'être grondés, houspillés, déchirés, Renversèrent sur nous, dans leur brute manie, Orgue, table, tréteaux et toute l'harmonie, Chacun, pour s'en sauver, fuyant de son côté, Tant que notre concert en fut déconcerté. LA RANCUNE.

Quel dommage! A propos de cette sérénade, Personne n'est ici que nons deux, camarade; L'assemblage d'un orgue et d'un musicien Comme vous, tout cela ne se fait pas pour rien. Ne mentez point; c'étoit pour quelque demoiselle De notre compagnie.

RAGOTIN. Oui: tu l'as dit.

LA RANCUNE. RAGOTIN.

Laquelle?

Je n'en sais rien.

LA RANCUNE. Ni moi.

RAGOTIN.

C'est sans comparaison

La plus belle.

LA RANCUNE.

Et qui?

RAGOTIN. C'est... c'est... LA RANCUME.

Vous avez raison:

C'est une belle fille.

RAGOTIN. Est-il pas vrai? LA RANCUNE.

L'Étoile.

RAGOTIN.

L'Étoile, oui, oui, l'Étoile; à ses regards la moelle Bout dans mes os, ainsi qu'un feu bien apprêté

Fait bouillir un bouillou... tout comme... A sa santé. Au moins il est cassé : rends lui ce témoignage Que ce verre cassé pour elle est mon ouvrage.

LA RANCUME. Touchez là : je vous veux servir dans votre amour, Et vons verrez... Buvons ; demain il fera jour.

Ainsi soit-il, Ami? que sens-je ici? la caisse De moment en moment sous mou corps hausse et baisse; Oue veut dire cela? Je lui résiste en vain : Haye, prends garde à moi; prends garde, Ragotin, Tu vas tomber : adieu la bouteille et le verre.

LA RANCUME. Qui vous a donc fait choir?

RAGOTIN.

Un tremblement de terre,

Assurément

TA BANCHWE. Bon! bon!

BAGOTIN.

C'en est un, par ma foi!

Car je sens que tout tourne. LA BANCUNE.

Appuyez-vous sur moi.

SCĖNE VIII.

LE DESTIN, sortant de la caisse.

Si je n'avais contre eux trouvé cette machine, Ici jusques au jour ils eussent pris racine. Tout est calme; allons prendre Isabelle; il est tard. (Il frappe à la porte d'Isabelle.)

SCÈNE IX.

BLAISE BOUVILLON, LE DESTIN, ISABELLE.

BLAISE BOUVILLON. Allons mettre le feu promptement au pétard.

LE DESTIN. ll est temps de partir; venez, belle Isabelle. TRARRET.T.R.

N'aurons-nous point encor d'aventure nouvelle? LE DESTIN.

Non.

ISABELLE, entendant tirer le pétard. Ou'entends-je?

LE DESTIN.

D'où part ce grand bruit? ISABELLE.

Il me perd.

Où fuir? je ne vois rien; ciel!

BLAISE BOUVILLON, ouvrant sa lanterne sourde. Je vous prends sans vert:

En avez-vous? montrez, ou j'ai gagué, je jure. LE DESTIN.

Ou'est-ce?

BLAISE BOUVILLON.

A prendre sans vert nous avons fait gageure : Elle a perdu.

ISABELLE.

Mon cœur ne reviendra jamais De la peur qu'il m'a faite ici. Que je vous hais! BLAISE BOUVILLON. C'est à cause qu'elle a perdu ; le tour est drôle. Mais que saisiez-vous là?

LE DESTIN.

Je repassois un rôle.

BLAISE BOUVILLON.

Comment si tard!

LE DESTIN.

La nuit, dans le silence, au frais, L'esprit, ayant du jour dissipé les objets, Coucoit plus librement.

BLAISE BOUVILLON.

Achevez votre affaire

Sans obstacle: bonsoir.

LE DESTIN. C'est ce que je vais faire.

BLAISE BOUVILLOR. Enfin , vous me devez...

Je vais en bonne foi Songer à vous payer de ce que je vous doi. BLAISE BOUVILLOW. Nous le verrons : adieu.

SCĖNE X.

LE DESTIN, ISABELLE.

L'impertinent! an diable! ISABELLE.

Que j'ai tremblé!

LE DESTIN.

De peur d'un contre-temps semblable, Ne nous amusons point en discours superflus.

SCÈNE XI.

LA BAGUENAUDIÈRE, LE DESTIN, ISABELLE, RAGOTIN.

LA BAGUENAUDIÈRE.

Cherchons l'Étoile.

RAGOTIN, derrière le théâtre. A l'aide! à moi! je n'en puis plus.

ISABELLE.

Qu'entende-je?

LE DESTIN. Ou'est-ce encor?

LA BAGURNAUDIÈRE.

Laquais! de la lumière.

Qui crie ainsi?

(On apporte de la lumière.)

ISABELLE.

Que vois-je? où suis-je? c'est mon père! RAGOTIN, de même.

Au secours! au secours!!

LA BAGUENAUDIÈRE.

D'où vient donc cette voix? ISABELLE.

Elle s'est fait entendre à moi cinq ou six fois, Mon père, et je sortais pour en savoir la canse.

LE DESTIN. Ce qui m'amène ici, moi, c'est la même chose.

RAGOTIN, encore.

Je me meurs! je suis mort!

LA BAGUENAUDIÈRE.

Quel esprit dévoyé

Peut crier... mais que vois-je!

RAGOTIN, en chemise.

Ah! Ah! je suis noyé.

LA BAGUENAUDIÈRE. D'où naissent vos clameurs? quelle est votre infortune? | Coucher. O ciel!

De quoi vous plaignez-vous? de qui? BAGOTIN.

De la Rancune.

LA BAGUENAUDIÈRE.

Ouoi?

Nous étions couchés dans un bouge ici près; Le lit, qu'apparemment on avoit fait exprès, Étoit comme le bouge, étroit et sans ruelle. M'ayant laissé le soin d'éteindre la chandelle, La Rancune an milieu s'est couché le premier; Je me suis doucement mis au bord le dernier. J'entonnois en ronflant déjà mon premier somme, Alors que, d'une voix douloureuse, mon homme M'a tiré par le bras, et s'est plaint, en criant D'une difficulté d'uriner, me priant De lui donner le pot de chambre. A sa prière Je l'ai fait. Après s'être en vain une heure entière Efforcé, plaint, crié, juré comme un perdu, Sans avoir uriné goutte, il me l'a rendu. Moi qui porte un bon cœur que le mal d'autrui touche: « Je vous plains, » ai-je dit alors, ouvrant la bouche Aussi grande qu'un four, à force de bâiller ; Puis je me suis remis plus fort à sommeiller. Dans ce somme profond la matineuse aurore M'auroit trouvé gisant, si le perfide encore Ne m'avait réveillé, me tirant par le bras, Pour me redemander, avec de grands hélas, Une seconde fois ce maudit pot du diable. Une seconde fois, ma pitié charitable L'a mis entre ses mains : pestant, mordant ses doigts, N'ayant rien fait non plus que la première fois, Il me l'a redonné, me priant, hors d'haleine, De ne me plus donner une semblable peine, Qu'elle n'étoit pas juste, et qu'il la prendroit bien: Et moi, qui n'aime pas de contredire à rien, J'ai dit qu'à ses desirs il pouvoit satisfaire. Ayant remis le pot à sa place ordinaire, J'aurois gagé, sentant le sommeil me saisir, Qu'autant qu'une marmotte on m'alloit voir dormir. Le maudit la Rancune, homme sans conscience, N'avoit pas jusqu'au bout lassé ma patience Pour reprendre le pot, lui-même ayant porté Tout son corps hors du lit, de force il m'a planté Un coude dans le creux de l'estomac, terrible. M'éveillant en sursaut à cette masse korrible : « Morbleu! me suis-je alors écrié, je suis mort. -« Je vous demande excuse, a-t-il dit, et j'ai tort; « Mais de peur d'interrompre, en ma douleur extrême, « Votre sommeil encor, j'ai pris le pot moi-même. -« Malepeste , ai-je dit, m'étouffer, m'accabler, » M'enfondrer l'estomac, n'est-ce pas le troubler? » Mais lui, sans m'écouter, ni craindre ma colère, Rendoit à la uature un tribut ordinaire. Je l'en félicitois de mon mieux, quand le sot Voulant le mettre à terre a répandu le pot Plein jusqu'au bord sur moi, me noyant la poitrine, La barbe, et tout le corps, d'un océan d'urine. Portant bien loin du lit mes pas précipités, Je cours, je vais, je viens, tont convert de... sentez. LA BAGUENAUDIÈRE. Hé bien! pour vous sécher, allez dans la cuisine :

Je vais prendre la clef. LE DESTIN.

Vous, ma fille, rentrez; je vois à votre mine

Que vous voulez dormir : de votre appartement

Moi, je vais promptement

LA BAGUENAUDIÈRE. En vain j'ai cru trouver ma belle;

Ce bruit l'a retenue : allons au devant d'elle,

Hé bien! es-tu content, Sort? suis-je assez berné? Malheureux Ragotin, sous quel astre es-tu né! Amour, sous ton pouvoir mon cœur est à la laisse ; Mais cette nuit cherchons un lit dans cette caisse.

### ACTE TROISIÈME.

### SCÈNE PREMIÈRE. LE DESTIN, L'ÉTOILE.

LE DESTIN.

Ma sœur, pour mon dessein ne craignez nullement; Isabelle est d'accord de cet enlèvement. Pour notre hymen prochain ma parole est donnée; Son cœur à mes serments soumet sa destinée; Et déià loin d'ici nous nous verrions tous deux A l'abri des censeurs, au comble de nos vœux, Si le Sort, dont ma flamme attendoit des miracles. N'avoit depuis fait naître obstacles sur obstacles. Sa puissance aujourd'hui ne le peut différer : Tont est bien concerté, je le puis assurer. Ce qui me reste à faire est d'instruire Isabelle; Mais comme, en m'approchant si souvent auprès d'elle, Mes desseins d'être sus pourroient courir hasard, Rendez-vous-y pour moi, voyez-la de ma part. Pour l'obliger à fuir dans cette conjoncture, Donnez-lui ce billet, dont voici la lecture :

« L'incident qui nous sépara hier que nous étions senls, « et tout prêts de profiter de l'occasion, m'oblige de vous « prier que nous nous voyions encore aujourd'hui pour « prendre d'autres mesures, et mieux assurer les commen-« cements d'un bonheur qui doit durer toute notre vie. «Trouvez un prétexte pour ne point être à la répétition de « la comédie de monsieur de La Baguenaudière : quoique je « doive y représentre le principal personnage, ou ne lais-« sera pas sans moi de repasser. L'Olive, mon père, a appris « mon role, et m'excusera sur une raison très plausible. Je « ne lui ai pourtant pas dit notre aventure ni notre but. « Fiez-vous à ma discrétion, et ayez la bonté de m'attendre « dans votre chambre.

LE DESTIV. D

Parlez-lui, remettez ce billet en sa main, Et...

#### SCÈNE II.

LE DESTIN, L'ÉTOILE, LA RANCUNE.

### LA RANCUNE.

N'avez-vous point vu le petit Ragotin? En vain à le chercher mon ame est empressée. En même lit conchés tous deux la nuit passée, Étant incommodé, sans doute il s'est levé; Du moins à mon réveil je ne l'ai plus trouvé : Sculement ses habits ont frappé ma visière. Je le cherche, je cours depuis une heure entière; Et, pour moi, dont l'ame est ronde comme un cerceau, Le petit homme étant avocat et manseau Je conclus, et la chose est assez vraisemblable Puisqu'il n'est point céans, qu'il faut qu'il soit au diable. Ne l'avez-vous point vu?

L'ÉTOILE. Moi, non.

#### LA RANCUME.

Pour m'égayer Je viens de lui dresser un plat de mon métier J'ai tout présentement, pour lui donner la fièvre. Rétréci ses habits. Le tour est assez mièvre. LE DESTIN.

Il est digne de vous : adieu. Pour nos amours. Ma sœur, allez trouver Isabelle. l'étoile. J'y cours.

(Elle laisse tomber sa lettre en s'en allant.)

#### SCÈNE III.

LA RANCUNE, ramassant la lettre.

Quel billet sans dessus se présente à ma vue? La main qui l'a tracé ne m'est pas inconnue. C'est de l'ami Destin que cette lettre vient; Il l'a laissé tomber : qu'est-ce qu'elle contient? (Il lit bas.) Ces mots expliquent trop qu'elle est pour Isabelle : Vengeons-nous du Destin, l'occasion est belle;

Et, pour jeter entre eux de la division,

Voici tout à propos madame Bonvillon.

#### SCÈNE IV.

#### MADAME BOUVILLON, LA RANCUNE.

MADAME BOUVILLON. Va-t-on jouer monsieur de La Baguenaudière? Verrons-nous repasser la pièce tout entière? LA RANCUNE.

Madame, pour cela chacun fait ses apprêts; Et tout ira des mieux, au premier rôle près.

MADAME BOUVILION Est-ce que le Destin a quelque maladie? LA RANCUNE.

Non: c'est qu'un grand acteur bien fait, d'un beau génie. Oue de mille talents l'astre a voulu douer, A souvent en secret plus d'un rôle à jouer. MADAME BOUVILLON.

Le Destin voudroit-il priver de sa présence Une pièce admirable, une noble assistance?

LA RANCUNE. Quand on se met en tête un commerce amoureux.. Mais pourquoi s'en fier au rapport de mes yeux? Quoi qu'ils me fassent voir, ils se trompent peut-être Le Destin ...

> MADAME BOUVILLON. Du Destin! quoi? qu'ont-ils vu paroître LA RANCUNE.

Ce billet que sa main, me semble, a su tracer, Et qu'ici sous mes pas je viens de ramasser. MADAME BOUVILLON.

Montrez-moi.

LA RANCUNE. Quoiqu'il soit plié sans salissure, Quoiqu'il semble frais fait, à voir son écriture,

Quoiqu'il paroisse neuf au blanc de ce fenillet, li se peut que ce soit, madame, un vieux billet. MADAME BOUVILLON.

Voyons. Ciel!que vois-je?oni,c'està moi qu'ils'adresse; Mais n'en témoignons rien, cachons notre alégresse. A qui donc le Destin peut-il écrire ainsi?

LA RANCUNE. Ce n'est pas, que je pense, à personne d'ici : Car, d'aller soupçonner la charmante Isabelle, Il a trop de respect pour son père et pour elle. MADAME BOUVILLON.

Plus je lis son billet, plus je pense trouver A qui... Tout aujourd'hui je le veux observer, Etc'est pour cause; adieu: trouvous, puisqu'il m'en prie, Un moyen de ne point être à la comédie, Et puis allons l'attendre en mon appartement.

SCÈNE V.

LA RANCUNE.

Comme il faut elle a pris la chose assurément, Et j'ai vu ses soupçons tomber sur Isabelle. Mais la voici qui vient, et l'Étoile avec elle. De peur pour ce billet je les vois se troubler: Pour m'égayer un peu je vais la redoubler.

SCÈNE VI.

ISABELLE, L'ÉTOILE, LA RANCUNE.

ISARRIJR.

Il faut le retrouver, ou bien je suis perdue. L'ÉTOILE.

Il faut qu'il soit ici.

Rien ne s'offre à ma vue. LA RANCUNE.

Pent-on vous demander ce que vous cherchez? ISABELLE.

Rien.

LA RANCUNE. Pourtant, en vous voyant, si je m'y connois bien, Quelque chose vous trouble.

Eh! ce n'est pas grand'chose. LA RANCUNE.

Sans être un grand devin, j'en crois savoir la cause. ISABRITE.

Platt-il?

LA RANCUNE. Certain billet ...

L'ÉTOILE.

Hem! l'auriez-vous trouvé?

LA RANCUNE.

L'auriez-vous perdu? mais...

SCÈNE VII.

ISABELLE, L'ÉTOILE, LA RANCUNE, RAGOTIN.

RAGOTIN, dans la caisse

M'auroit-on encavé? Je ne vois goutte. Holà, quelqu'un! de la lumière. LA RANCUNE.

C'est Ragotin.

RAGOTIN.

Que sens-je ici? c'est une bière. Hélas! sans le savoir, serois-je trépassé? LA RANCUNE

Il se croit enterré lorsqu'il n'est qu'encaissé. L'ÉTOILE, à Isabelle.

Sans doute il l'a trouvé.

ISABET.I.F

Voudra-t-il nous le rendre? L'ÉTOILE.

Je ne sais: pour l'avoir il faut tout entreprendre.

RAGOTIN, dans la caisse Je suis mal enterré; messieurs, sortez d'erreur : C'est par un quiproquo. Fossoyeur! fossoyeur! Retirez-moi d'ici, rendez-moi la lumière.

LA RANCUNE.

Quelqu'un, venez m'aider.

Déclouez cette bière.

L'ÉTOILE.

Non, restons en ces lieux; il faut faire un effort Pour le ravoir.

LA RANCUNE.

Levons la caisse.

BAGOTIN.

Suis-je mort? Mais je vois des objets dont mon ame est ravie. Aurions-nous de concert fait faux bond à la vie? Hem! pour voir, patinons.

L'ÉTOILE, lui donnant un coup de busc sur les doigts. Alte.

RAGOTIN va à Isabelle, qui lui donne un soufflet. Elle frappe fort.

TEARPLY.

Insolent!

BAGOTIN.

Je sens bien que je ne suis pas mort! LA RANCUNE.

Non, puisque vous parlez : mais cette couleur fade. Ce visage plombé, nous marque un air malade : L'êtes-vous?

RAGOTIN.

Attendez ; suis-je bien éveillé?

Je ne sais.

LA RANCUME.

La sueur dont vous êtes mouillé Vient de réplétion, suivant la médecine. Fi! cela sent mauvais.

RAGOTIN.

Oui, cela sent l'urine. Ah, maudit urineur! il m'en souvient : c'est toi Dont la main, cette nuit, a répandu sur moi L'infernale liqueur d'un profond pot de chambre, Qui n'étoit point rempli de civette ni d'ambre.

LA RANCUNE. Il faut que, cette nuit, rempli de vin sans eau, Quelque chose vous ait barbouillé le cerveau. Croyez-moi, rappelez votre réminiscence; Et, prenant vos habits, couvrez votre indécence : Vous vous souviendrez mieux étant rassis.

RAGOTIN, trouvant son pourpoint trop étroit.
Point, point Mais que vois-je? auroit-on rétréci mon pourpoint? On mon corps seroit-il plus gros qu'à l'ordinaire? La Rancune, est-il point remployé par derrière? LA RANCUNE.

Non.

BAGOTIN.

Il est d'un bon pied par-devant trop étroit : D'où vient?

LA RANCUNE.

J'ai peur d'avoir touché la chose au doigt, Et que vous ne soyez malade.

RAGOTIN.

Moi, malade!

Hélas!

LA RANCUME.

Cette grosseur encor le persuade. Mettez le hant-de-chausse, on verra.

RAGOTIN.

C'est bien pis.

LA RANCUNE.

Ne vous trompez-vous point? sont-ce là vos habits?

BAGOTIN.

Ce sont eux. Quelle enflure! ah! j'ai l'ame saisie, La Rancune; et d'où vient cela?

LA RANGUNE.
D
RAGOTIN.

D'hydropisie.

En meurt-on!

LA RANCURE. .
Rarement on en réchappe.

Hálas '

La Rancune, au besoin, ne m'abandonne pas.

Non, non; jusqu'au tombeau je vous escorte.

BAGOTIN.

A l'aide!

Allons, courons, cherchons promptement du remède.

Qu'on me soutienne.

L'ÉTOILE, arrêtant La Rancune. Avant que de nous en aller,

De grace...

LA RANCUNE.

Du billet vous me voulez parler:
Vous le croyez perdu, votre ame est à la gêne;
Il ne l'est point, cessez de vous en mettre en peine.
Sous ses pas en ce lieu marchant sans y penser,
Madame Bouvillon vient de le ramasser:
Il est entre ses mains, vous l'y pouvez reprendre.
Je vous en donne avis.

SCÈNE VIII.

ISABELLE, L'ÉTOILE.

ISABELLE.

Ciel! que viens-je d'apprendre?

Madame Bouvillon par là va tout savoir.

Pour savoir sa pensée: allons, il faut la voir: Je m'en vais de ce pas la chercher, et j'espère Tirer adroitement d'elle...

Voici mon père.

SCÈNE IX.

MONSIEUR LA BAGUENAUDIÈRE, ISABELLE, L'ÉTOILE.

LA BAGUENAUDIÈRE.

Comment! en quel état vous rencontré-je ici? Vous n'étes pas encore habillée? Est-ce ainsi Qu'à repasser ma pièce entre vous on s'apprête? L'ÉTOLLE.

On n'a qu'à commencer ; pour moi , rien ne m'arrête : La répétition n'a pas besoin d'habits.

Pardonnez-moi, j'en veux: quatre de mes amis,
Par mon ordre en ces lieux sont venu moi entendre;
A ce qu'ils en diront je suis prêt de me rendre,
Mais je veux qu'elle soit dans tous ses agréments.
Allez donc vous orner de vos ajustements;

Ne perdez point de temps; volez, mademoiselle: Déjà de mes amis je vois briller le zèle.

#### SCÈNE X.

LA BAGUENAUDIÈRE, MONSIEUR DE PRÉRAZÉ, MONSIEUR DES LENTILLES, MONSIEUR DE BOISCOUPÉ, MONSIEUR DE MOUSSEVERTE.

DE PRÉRAZÉ.

A vos ordres, monsieur, soumis et disposé...

Je vous suis obligé, monsieur de Prérazé.

DES LENTILLES.

Je viens bénir le sort qui joint vos deux familles.

Très humble serviteur à monsieur des Lentilles. DE BOISCOUPÉ.

Pour me rendre à vos lois mon zèle a galopé.

LA BAGUENAUDIÈRE. Ah! je suis tout à vous, monsieur de Boiscoupé.

Ah! je sus tout a vous, monsieur de noiscoupe.

DE MOUSSEVERTE.

Lorsque vous commandez, tout le monde est alerte. LA BAGUENAUDIÈRE. Que ne vous dois-je point, monsieur de Mousseverte!

Messieurs, voyez ma pièce: on va la repasser: On n'attendoit que vous ici pour commencer. Plaçons-nous tous, messieurs; de grace, qu'on commence.

SCÈNE XI.

LES ACTEURS PRÉCÉDERTS, L'OLIVE.

L'OLIVE.

Quel contre-temps!

Comment? qui vous tient en balance?

Repasse-t-on ma pièce, ou bien ne le peut-on? On'est-ce?

L'OLIVE.

On ne le peut pas, et l'on le peut, selou.
Mon fils, à qui l'on vient de plier la toilette,
Pique après le voleur une vieille mazette,
Et ne peut être ici de retour d'aujourd'hui.
Si, pour jouer la pièce, on veut que ce soit lui
Qui de défunt Antoine imite la parole,
On ne le peut pas; mais, comme l'on sait son rôle,
Qu'on peut ainsi que lui le jouer, si l'ou veut
Que l'on le représente à sa place, on le peut.
LA BAGUENAUDIÈRE.

Quel malheur! qu'est-ce encor?

SCÈNE XII.

LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, LE DÉCORATEUR.

LE DÉCORATEUR.

Sauvez-moi du caprice.

LA BAGUENAUDIÈRE.
Comment! vous n'avez pas votre habit de nourrice!
Oni vous détourne ainsi?

LE DÉCORATEUR.

C'est monsieur Ragotin.

Ce petit avocat, aussi fou que mutin,
Croyant être attaqué de quelque hydropisie,
S'alloit faire saigner, bouffi de frénésie,
Et des bras et des pieds. Moi, bonnement, j'ai dit
Que pour rire on avoit rétréci son habit;
Car monsieur La Rancune avoit fait cet ouvrage.
Le petit glorieux, sensible à cet outrage,

M'ayant pris à partie, et m'en croyant l'auteur, S'est acharné sur moi dans sa brusque fureur. Mais le voici.

#### SCÈNE XIII.

LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, RAGOTIN.

RAGOTIR, un chenet à la main. Je veux qu'il meure à coups de barre. Où donc se cache-t-il? Le voilà : gare, gare! LA BAGUENAUDIÈRE.

Prenez garde.

DE MOUSSEVERTE.

Arrêtez.

DE BOISCOUPÉ.
Sauvons-nous de ce fol.
DE PRÉRAZÉ.

Morbleu! n'allez pas prendre ici Pierre pour Paul.

\*\*RAGOTIN\*\*, toujours le chenet levé.

Qu'on le livre, ou ma main va, sans que rien l'arrête,

Avecque ce chenet, fendre plus d'une tête.

Attendez.

RAGOTIN.

C'en est fait.
TOUS ENSEMBLE, baissant la têteAh!

SCÈNE XIV.

LES ACTEURS PRÉCÉDERTS, LA RANCUNE.

LA BANCUNE, le saisissant par derrière-Vous n'en ferez rien. BAGOTIN, se débattant.

Chien!

LA BAGUENAUDIÈRE.

Ne le lâchez pas!

Monsieur, tenez-le bien.

Ah! j'enrage.

LA RANCUNE.

Il me mord, le méchant petit homme.

Il m'égratigne.

LE DÉCORATEUR.

Allons, il faut que je l'assomme.

DE BOISCOUPÉ.

Laissez.

LA BAGUENAUDIÈRE.

Ce coup de poing, assené bien et beau, A jusqu'à son menton enfoncé son chapeau. RAGOTIN, le visage dans son chapeau.

Oh, oh!

DES I.ENTILLES, lui voulant ôter la force. Quels hurlements! empéchons qu'il ne crève. RAGOTIN.

Oh, oh!

DE MOUSSEVERTE.

C'est pis.

LE DÉCORATEUR.

Voici de quoi lui donner trève :

Avecque ces ciseaux il faut couper.

RAGOTIN.

Donnez...

LA BAGUENAUDIÈRE.

Par-devant? vous allez lui taillader le nez.

RAGOTIN.

Oh!

LA RANCUNE.

Coupons par ici.

De prérazé. Dépêchez, il étouffe.

LA RANCUNE.

Soyez sage au moins.

Oni

LA RANCUNE, coupant le chapeau par derrière. Voyez la lumière.

RAGOTIN.

Onffe!

LA RANCUNE.
Rappelez vos esprits, reprenez tous vos sens;
Courage.

SCÉNE XV.

LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, BLAISE BOUVILLON.

BLAISE BOUVILLON.

Or, écoutez, messieurs, petits et grands, L'Étoile, en ce moment, cette charmante fille, S'est de son propre pied disloqué la cheville.

LA BAGUENAUDIÈRE.
Quoi! l'Étoile est blessée? ô malheur inoui!
RAGOTIN.

L'ai-je bien entendu? l'Étoile est blessée?

Oui.

Messieurs, soutenez-moi. Par un récit funeste, Funeste messager, instruisez-moi du reste: Après je veux mourir.

BLAISE BOUVILLON.

Pour venir babiller
Son rôle dans la pièce, elle alloit s'habiller;
Mais un vilain caillou s'est trouvé devant elle,
Qui par terre a fait choir la pauvre demoiselle.
Ma mère dans sa chambre est à la secourir.
Voilà le récit fait et vous pouvez mourir.
RAGOTIN.

Vous êtes donc blessée, objet que j'idolâtre!

LA BAGURMAUDIÈRE.

Et que va devenir ma pièce de théâtre?

S'est-il vu sous le ciel auteur plus malheureux?

Où trouver une actrice? ò sort trop rigoureux!

RAGOTIN.

Je serois votre fait, monsieur, si j'étois femme:

Je serois votre fait, monsieur, ai j'étois femme: Le rôle de l'Étoile est gravé dans mon ame, Pour l'avoir fait au Mans repasser plusieurs fois. LA BAGURNAUDIÈRE.

Vous savez Cléopâtre?

RAGOTIN.

Oui : j'ai sa même voix, J'ai tout son même ton, comme elle je déclame; J'ai même geste enfin; mais je ne suis pas femme.

L'OLIVE.

Bon: la nécessité prend le dessus des lois;
La comédie étoit sans femmes autrefois;
Même encore un garçon fait la fille au collége:
Nous pouvons au besoin user du privilége.

Il reste encore un page.

BAGUENAUDIÈRE.

O sort ingrat pour moi!

Monsieur de Bouvillon peut prendre cet emploi:

Il est bien facié, sa voix est agréable, Et pour un page il est d'une taille admirable. BLAISE BOUVILLON.

Ferois-je bien cela, tout de bon?

Oui, vraiment.

BLAISE BOUVILLON.

Est-ce un grand rôle?

L'OLIVE.

Il est de deux vers seulement.
BLAISE BOUVILLON.

Sont-ils en prose?

L'OLIVE.

Non; je vais vous les apprendre

En un moment.

BLAISE, BOUVILLON. Irai-je? ô beau-père! LA BAGUENAUDIÈRE.

Ah, mon gendre!

Tout ceci me fatigue.

BLAISE BOUVILION.
Allons donc, menez-m'y.

LA BAGUENAUDIÈRE.
Que ne vous dois-je point, ô Blaise, mon ami!
Pour nous déterminer, suivons-les tous, de grace;
Et ai l'on peut jouer, nous viendrons prendre place.

## ACTE QUATRIÈME.

#### SCÈNE PREMIÈRE.

MONSIEUR DE LA BAGUENAUDIÈRE, DE BOISCOUPÉ, DE PRÉRAZÉ, DE MOUSSEVERTE, DES LENTILLES.

LA BAGUENAUDIÈRE.

Vous qu'on nomme à bon droit les doctes du pays, Qui, frappés en naissant au coin des beaux esprits, Savez parfaitement faire un heureux triage Du beau, du laid, du bon, du mauvais d'un ouvrage, A l'aspect de celui que l'on va déclamer, Contre tous ses défauts n'allez pas vous armer; Tempérez la censure, ayez de l'indulgence Pour la fragilité d'un auteur qui commence, D'un novice rampant dans le sacré vallon, Qui, quoique vieux, est jeune au métier d'Apollon.

Autant qu'Argus cut d'yeux je voudrois des oreilles, Pour de ce grand ouvrage entendre les merveilles.

DE BOISCOUPÉ. Je voudrois le louer avec autant de voix Que le grand Briarée eut de bras autrefois.

DE PRÉRAZÉ.

De savourer vos vers mon esprit est avide.

DE MOUSSEVERTE.

Je les crois d'un savoir où le bon sens préside. LA BAGUENAUDIÈRE.

Ah! messieurs, vous parlez en amis de l'auteur. Revêtus d'un esprit facile admirateur, Vous chantez son triomphe, enflez sa renommée, Avant qu'on ait encor la chandelle allumée. DES LENTILLES.

Au flairer, à l'odeur, on connoît le poisson. DE BOISCOUPÉ. Le bon terroir produit l'excellente moisson. DE PRÉRAZÉ.

La beauté du ruisseau se juge par sa source.

DE MOUSSEVERTE. La bonté du cheval se connoît à la course.

LA BAGUENAUDIÈRE Trève d'encens; messieurs, cessez de me louer : Un auteur n'est que trop facile à s'engouer. La pièce que j'expose à vos doctes génies Est un beau composé de ces rares saillies, De ce bon goût nouveau, digne ouvrage du temps, Où l'esprit prend partout le dessus du bon sens. Fi, fi! de ces auteurs enchaînés par les règles, Qui, venant sur nos mœurs fondre comme des aigles. Pensent, en beaux discours nous peignant la vertu, Nous donner de l'horreur pour le vice abattu. Il est vrai que jadis, respectant leurs ouvrages, Le cœur étoit touché de leurs doctes images; Les vives passions s'y faisoient admirer; On étoit assez sot pour y venir pleurer. Mais les temps ont changé. La triste tragédie, Pour plaire maintenant, en farce travestie, Des jolis quolibets, et des propos bouffons, Préfère l'agrément à ses graves leçons: Elle va ramasser dans les ruisseaux des halles Les bons mots des courtauds, les pointes triviales, Dont au bout du Pont-Neuf, au son du tambourin, Monté sur deux tréteaux , l'illustre Tabarin Amusoit autrefois et la nymphe et le gonze De la cour de miracle et du cheval de bronze. Voilà le véritable aimant des beaux esprits; Voilà, messieurs, aussi le chemin que j'ai pris. Antoine et Cléopâtre à vos yeux vont paroître, Non pas tels qu'ils étoient, mais comme ils devroient être, Mais tels qu'il faut qu'ils soient pour captiver les cœurs, Par la main des fripiers vêtus en bateleurs; Vous savez bien, messieurs...Mais j'entends qu'on s'avance, Messieurs, un petit air avant que l'on commence.

(Les violons jouent; et, les violons jouant, les messieurs prennent place.)

### SCÈNE II.

#### CLÉOPATRE, CHARMION.

CLÉOPATRE, représentée par Ragotin. Non, non, je veux mourir; ne m'en empêche pas. Ah, ah!

CHARMION, représentée par le décorateur. Le vilaiu ton! prenez-le un peu plus bas. Ce n'est point là pleurer, c'est miauler, princesse. CLÉOPATRE.

Je veux miauler, moi.

CHARMION.

D'où vient cette tristesse? Quelle raison vous fait négliger vos appas? En quel état ici paroissez-vous? hélas! Une reine d'Égypte en habit d'Espagnole! On va vous prendre ainsi pour Jeanneton la follc. Allez couvrir ce corps d'un autre accontrement; Dans votre garde-robe entrons vite un moment; Venez vermillonner ce visage de plâtre.

CLÉOPATRE. Nourrice, au nom des dieux, laisse là Cléopâtre; Elle ne pense plus qu'à mourir.

CHARMION.

A mourie?

CLÉOPATRE.

De noirs pressentiments viennent m'en avertir. J'ai songé cette nuit un songe épouvantable : En tombant, mon miroir s'est cassé sur ma table; Mon lacet s'est rompu, mon collier défilé; Antoine, étant venu chez moi, s'en est allé; Je me suis mise au bain, l'eau paroissoit bourbeuse; Le ciel brilloit d'éclairs, la mer étoit grondeuse; De funestes oiseaux frappoient l'air de leurs cris; J'ai vu des loups-garous, des hiboux, des esprits; Octave s'est rendu maître d'Alexandrie; Moi, pour me dérober à sa juste furie. J'ai couru me cacher dans ces fameux tombeaux. Où de seu mes aieux sont les tristes lambeaux... Tu me suivois partout, lorsque las de combattre, Antoine m'a crié : «Je me meurs, Cléopatre! «Et vite à moi, je suis vilainement blessé; «D'un grand coup de canon j'ai l'intestin percé; « A séparer nos cœurs le sort têtu s'acharne, » J'ai mis, à ces grands cris, la tête à la lucarne: Charmion, qu'ai-je vu? j'ai vu ce conquerant, Ce héros, invalide, affreux, pale et mourant, Ranimer à mes yeux ses forces languissantes. Sangloter, et vers moi tendre ses mains sanglantes. Que te dirai-je enfin? tes soins officieux Ont réduit en cordons nos voiles précieux; On l'en a garrotté: les chemises trempées, A le tirer a nous nous étions occupées; Courbant sous ce fardeau, les ampoules aux mains, Chacun, en maugréant, accusoit les destins De voir en l'air pendu ce grand foudre de guerre, Quand la corde se rompt : crac, pouf, il tombe à terre. Voilà mon songe.

Ah, ciel! j'en frisonne pour vous; Mais rengainez vos pleurs, Antoine vient à nous.

#### SCÈNE III.

ANTOINE, CLÉOPATRE, CHARMION.

#### CLÉOPATRE.

Que présage à mes yeux ce teint brun, cet œil louche? Qui vous fait larmoyer? Antoine, ouvrez la bouche, Ou'avez-vous?

ANTOINE, représenté par l'Olive. De tintoins mon esprit est rongé: Par Octave de près je me trouve assiégé. Ce petit sot me taille ici de la besogne, Et m'en voilà camus comme un chien de Boulogne. Mais Éros vient à nous.

> CLÉOPATRE. Ciel! qu'il paroît troublé!

SCÈNE IV.

ANTOINE, CLÉOPATRE, ÉROS, CHARMION.

#### ÉROS.

A ce coup, vous voilà comme un baudet sanglé, Sire. Nous nous étions rangés sur les murailles Pour ouir un zéro, qui nous a dit : « Canailles,

- " Écoutez-moi : Je viens de la part de César, « Qui vous éponstera comme il faut, tôt ou tard,
- " Si vous ne lui livrez cette reine fichue,
- « Pour qui le grand Antoine a si fort la berlue, « Et qui l'a débauché. Sauvez-vous à ce prix. » CLÉOPATRE.

Il a dit cela?

ÉBOS.

Bon! il a dit cent fois pis. De tous les vilains noms qu'attire sur sa tête, Au milieu de la halle, une bourgeoise en crête,

Les nommant, sans tourner tout droit autour du pot, Il n'en a pas perdu le moindre petit mot. Dame, à ce compliment, prenant, grattant sa tête, Chacun a mis de l'eau dans son vin. « La requête

« Est juste, a-t-on crié. Qu'Antoine au berniquet, « En voyant Cléopâtre, abaisse son caquet :

« Rompre avec une femme est une bagatelle. »

AWYOUTHE

Moi, quitter ces beaux yeux! que serois-je sans elle? M'arracher de son lit! moi, moi, la planter la! On me verra plutôt, j'en jure, avant cela, Cul-de-jatte, estropiat, impotent; c'est tout dire. Je vous défendrai mieux que je n'ai fait l'empire. ÉROS.

« Assotté comme il est de ses folles amours, « Antoine est assez fat pour la garder toujours, » A-t-on dit. A ces mots, tous vos Romains gendarmes, Dégringolant les murs, et boutant bas les armes, Ont au camp de César couru comme des chiens : Il ne vous reste plus que vos Égyptiens, Encore ont-ils bien peur.

#### ANTOINE.

Mon nom leur doit suffire ; Ils ne sont point vaincus, puisque Antoine respire; Tant que dans l'univers il pourra respirer, Il vivra : de cela courez les assurer : Et, pour chasser la peur dont leur ame est saisie, Qu'on leur donne à chacun pour un sou d'eau-de-vie. Allez.

#### SCÈNE V.

ANTOINE, CHARMION, CLÉOPATRE.

ANTOINE.

Il n'est plus temps de rien dissimuler: Pour la dernière fois nous allons nous parler, M'amour; il faut crever, et ma perte est certaine. CLÉOPATRE.

Quoi! Toinon...

ANTOINE.

Par vos pleurs n'augmentez point ma peine; Je n'en veux pourtant pas fermer les réservoirs; C'est ici que sied bien l'usage des mouchoirs. Pleurons, pleurons. Ah, sort ! quelle est pour moi ta haine! Adieu, ma chère enfant; adieu, ma pauvre reine; Nous ne nous verrons plus. Avant que de partir, J'ai cru de votre sort vous devoir avertir. Le Romain est brutal; il viole.

CLÉOPATRE

Qu'importe?

ANTOINE.

Vous m'attendrissez trop; il est temps que je sorte. Adieu.

CLÉOPATRE.

Quoi! mon bouchor....

ANTOINE.

Ne suivez point mes pas. Je vais là-bas, avant que de voir mes soldats, Boire un coup de vin pur pour rassurer mon ame, Et noyer dans ce jus le trouble... Adieu, madame.

SCÈNE VI.

CLÉOPATRE, CHARMION.

CLÉOPATRE.

Hélas! ah, ciel! Sort! Dieux!

CHARMION.

Que de termes divers

En voilà pour orner du moins quarante vers Des poëtes du temps; madame, êtes-vous folle? CLÉOPATER.

Le ciseau des douleurs me coupe la parole.

CHARMION.
Le sort, dont votre cœur est si favorisé,
Ne va donner taloche à cet amant usé,
Que pour vous en donner un autre jeune et brave,
Octave, en un mot...

CLÉOPATRE.

Moi, je charmerois Octave!

Pourquoi non? tout vous flatte, et c'est votre destin D'avoir toujours en poche un empereur romain. CLÉOPATRE.

L'amour fait dans mon cœur d'étranges cabrioles. Mais ne me fais-tu point de promesses frivoles?

Non. Pour plaire à César allez vous ajuster, Poudrez-vous les cheveux, faites-les frisotter. Votre page paroît; je prends soin de l'ouvrage. Soyez triste, et sortez tôt.

SCÈNE VII.

CLÉOPATRE, CHARMION, LE PAGE.

CLÉOPATRE.

Soutenez-moi, page.

LE PAGE, ou Bouvillon.

Madame, entrez chez vous, je crains que vous tombiez;

Vous ne me semblez pas trop ferme sur vos jambes.

LA BAGUENAUDIÈRE, se levant.

Pieds, ignorant.

BLAISE BOUVILLON.

Hé bien! pieds ou jambes, qu'importe?

LA BAGUENAUDIÈRE.

A-t-on vu rimer de cette sorte.

Bourreau?

BLAISE BOUVILLON.

Je m'en bats l'œil. Suis-je un comédien? Qu'un autre fasse mieux.

LA BAGUENAUDIÈRE.

Poursuivez ; ce n'est rien.

CHARMION, riant.

Je n'en puis plus.

BLAISE BOUVILLON.

On rit de moi-même à ma face. Messieurs les baladins, avant que le jour passe, J'étrillerai quelqu'un, et sur un autre ton.

LA BAGUENAUDIÈRE.

Coquin, veux-tu rentrer? Si je prends un baton...

SCÈNE VIII.

CHARMION, ÉROS.

CHARMION.

Éros vient, qui cherche Cléopâtre. Que fait Antoine?

ÉROS.

Antoine est battu comme plâtre.

Et Cléopâtre est morte, adieu.

ÉROS.

Bonsoir, quel cas...

SCÈNE IX.

ANTOINE, ÉROS.

ANTOINE.

Vous m'ôtez mon épée; ah , coquins , scélérats ! Éros, que fait la reine ? où faut-il que ma gloire...

ÉROS.

La reine Cléopâtre a passé l'onde noire.

ANTOINE.

Elle est morte?

źros. A peu près.

ANTOINE.

Est-il vrai, ce malheur?

Ciel!

ÉROS.

Elle-même a dit qu'elle l'étoit, seigneur. Je la vis l'autre jour aiguiser une dague: Elle a pu dans son sein, en faisant zague, zague... ANTOINE.

Mourons donc, cher Éros. Près d'Antoine assidu, Il te souvient du jour où l'on t'auroit pendu Pour avoir déserté. Je te donnai la vie, Pour me faire mourir quand j'en aurois l'envie. Frappe donc. Tu pâlis! quelle peur te retient? Ne te souvient-il plus...

ÉROS.

Oui-dà, il m'en souvient. Non qu'à votre beau corps je veuille faire brèche; Mais, tenez, faites-vous un licol de ma mèche,

Dans un endroit bien haut je vous attacherai , Puis après par les pieds je vous brandouillerai , Et vous deviendrez mort.

ANTOINE.

Non; il faut ton épée.

Frappe, Éros, ne rends pas mon attente trompée.

Vous donner le trépas, c'est vous faire mourir; Je vous dois seulement l'exemple de courir: Imitez-moi.

ANTOINE.

Demeure, achève ton ouvrage.

Hé bien! détournez donc cet auguste visage: Me voilà prêt, seigneur, selon votre déair, A vous assassiner pour vous faire plaisir: N'ayez point peur, je vais vous percer la bedaine. ANTOINE.

Arrête, il ne faut pas ensanglanter la scène; La règle le défend. Il m'en souvient, hélas! ÉROS.

Qu'importe si la règle...

SCÈNE X.

ANTOINE, ÉROS, CLÉOPATRE, MONSIEUR DE LA BAGUENAUDIÈRE.

CLÉOPATRE.

Ha, ha, ha, ha, ha, ha!

La pauvre Cléopâtre est bien défigurée; Vous voyez comme on l'a dans ces lieux accoutrée. LA BAGUENAUDIÈRE.

Et qui donc?

GLÉOPATRE.

Un belier altéré de mon sang, Au scandale des lois, au mépris de mon rang, Insensé, du respect ayant franchi les bornes, Entre les deux yeux juste il m'a planté ses cornes. J'en demande vengeance.

#### SCÈNE XI.

LES ACTEURS PRÉCÉDENTS; RAGOTIN, ISABELLE.

#### ISABELLE.

Ah, mon père! au jardin, Monsieur Bouvillon vient d'attaquer le Destin: Ils sont aux mains.

LA BAGUENAUDIÈRE.
Allons empêcher ce carnage.
RAGOTIN.

Oh, juste ciel! j'ai fait un bel apprentissage.

### ACTE CINQUIÈME.

### SCÈNE PREMIÈRE.

RAGOTIN, LA RANCUNE.

RAGOTIN.

Le Destin s'est, dit-on, battu comme un lion, Et, ma foi, c'étoit fait de Blaise Bouvillon, Si d'une prompte fuite il n'avoit pris la voie.

LA RANCUNE. S'il eût été tué, que j'aurois eu de joie!

RAGOTIN.

Est-ce que Bouvillon te choque ou t'a rendu...

Non; c'est que le Destin auroit été pendu. Depuis que d'un soufflet il m'a donné la touche, Pour quelque démenti prononcé par ma bouche, Quoiqu'à nous embrasser on ait vu ma ferveur, Ce soufflet m'est toujours demeuré sur le cœur, Et sans cesse en secret sensible à cette offense...

RAGOTIN.

Ah! pour un temps, ami, suspends cette vengeance, Jusqu'à ce que tes soins, propices à mon cœur, A m'être favorable accoutument sa sœur.

Je l'aime, et si tu n'as pitié de ma souffrance,
Dans deux jours il n'est plus de Ragotin en France.

LA RANCUSE.

Pour vous servir je veux oublier mon courroux; Et pour vous témoigner combien je suis à vous, Je vais vous en donner la marque la plus tendre Que d'un cœur généreux un ami puisse attendre. RAGOTIN.

De trop d'honnêteté c'est me favoriser. LA RANCUNE.

Je n'en userois pas comme j'en vais user, Si je ne vous aimois autant que je vous aime, Et ne vous regardois comme un autre moi-même. RAGOTIN.

Je te suis obligé.

LA BANCUNE.

Ce que vous allez voir Vous montrera sur moi quel est votre pouvoir.

RAGOTIN.

Parle, achève, mon cher, de me combler de joie.

LA RANCUNE.

N'auriez-vous point sur vous dix écus de monnoie? Prêtez-les-moi, Parbleu! je suis garçon de cœur; Je ne les prendrois pas d'un autre. RAGOTIN.

Trop d'honneur!

LA RANCURE. Si je n'avois pour vous une ardeur singulière, Je ne vous ferois pas une telle prière.

BAGOTIN, tirant d'un bourson. Je le crois. Tiens, voilà déjà demi-louis.

LA RANCUNE.

Les amis, au besoin, sont toujours les amis: Je n'emprunterois pas d'aucun autre une obole.

RAGOTIN, tirant d'une bourse de sa poche. Oh! ce demi-louis avec cette pistole, Et puis ces trente sous, cela fait six écus.

Est-elle de poids?

LA RANCUNE.

и-ене ае розая г

RAGOTIN.

Ou.

LA RANGUNE.

Dans deux jours tout au plus,
Employant tous mes soins près de votre maîtresse,
Vous entendrez parler pour vous de mon adresse.

RAGOTIN, tirant de l'autre poche. Voilà trois écus blancs, qui font nenf justement.

LA RANCUNE.

Ma foi! vous m'avez plu tantôt infiniment
Dans le rôle...

#### SCÈNE II.

RAGOTIN, LA RANCUNE, UN LAQUAIS.

LE LAQUAIS.

Monsieur de la Baguenaudière De le venir trouver vous fait une prière.

RAGOTIN.

J'y cours. Ah! que n'ai-je eu plus tôt cet ordre-ci!

SCÈNE III.

LA RANCUNE, à Regotin qui s'en va.

Au moins vous me devez un écu, songez-y. Je vois venir l'Étoile, et son frère avec elle: De bien près, ce me semble, il obsède Isabelle. Seroit-il assez fon pour oser l'enlever? Tout aujourd'hui de près je le veux observer.

#### SCÈNE IV.

L'ÉTOILE, LE DESTIN.

#### L'ÉTOILE.

Oui, je n'ai feint tantôt que je m'étois blessée, Qu'afin qu'en se rangeant dans ma chambre,empressée, Madame Bouvillon m'expliquât en effet Tout ce qu'elle pensoit de vous et du billet. Heureusement, vous dis-je, elle l'a pris pour elle; Elle vous cherche.

#### LE DESTIN.

Allons, entrons chez Isabelle.
Tantôt, sans Bouvillon, j'eusse été loin de vous.
Ses coups, que j'imputois à son dépit jaloux
De voir entre mes mains l'objet qui sait lui plaire,
M'out fait...

L'ÉTOILE.

Songez à vous, je vois venir sa mère.

#### SCÈNE V.

### MADAME BOUVILLON, L'ÉTOILE, LE DESTIN.

### MADAME BOUVILLON.

Pour savoir le détail de ce qui s'est passé, Je vous cherche. Eh, mon Dieu! n'étes-vous point blessé? Contre ce fils ingrat juste est votre colère; Mais ne la faites point passer jusqu'à sa mère.

LE DESTIN. Je pouvois aisément lui donner le trépas : Mais mon respect pour vous a retenu mon bras.

MADAME BOUVILLON.

Hélas! dans ce moment je m'amusois à lire Certain billet galant que vous veniez d'écrire. Vous rougissez! Non, non, bien loin d'être perdu, Au gré de vos souhaits le hasard l'a rendu; Il est entre des mains qui vous sont favorables. Vous devez quelque grace à mes soins charitables; Venez, pour dissiper le trouble où je vous voi, Parler de ce billet au jardin avec moi. LE DESTIN.

J'ai de vous obéir une ardeur singulière; Mais je crains...

MADAME BOUVILLON.

Onoi?

LE DESTIN.

Monsieur de La Bagnenaudière. Vons savez quels travers il s'est mis dans l'esprit; J'en suis la seule cause, et vous me l'avez dit.

MADAME BOUVILION.

Ne craignez rien. Monsieur de La Baguenaudière, Sur qui mon bien me donne une puissance entière Dans un moment ou deux, va, par mon ordre, au Mans Inviter un parent de se rendre céans. l'ai su trouver exprès ce devoir de famille; Il va dans un moment partir avec sa fille.

LE DESTIN.

Avec Isabelle?

MADAME SOUVILION.

Ogi. Sans crainte désormais...

LE DESTIN.

Mais, madame, céans vous avez des valets...

L'ÉTOILE.

Hé bien! pour vous parer tous deux d'une surprise, En allant au jardin que chacun se déguise.

MADAME BOUVILLON.

Elle a raison.

L'ÉTOILE.

Prenez quelques voiles épais, Oui vons puissent cacher aux yeux de vos valets; Moi, j'aurai soin aussi de déguiser mon frère.

MADAME BOUVILION.

Aux yeux des surveillants peut-on mieux se soustraire? J'y cours.

SCÈNE VI.

LE DESTIN, L'ÉTOILE.

LE DESTIN.

Ah, ciel! à quoi m'engagez-vous, ma sœur? L'ÉTOILE.

Pour servir votre amour je flatte son erreur : De ce déguisement j'ai trouvé le mystère, Afin de l'obliger à nous laisser mon frère.

#### SCÈNE VII.

#### ISABELLE, LE DESTIN, L'ÉTOILE.

#### ISABELLE.

Je vous cherchois : mon père, en mon appartement, D'aller au Mans sans lui m'a fait commandement. D'où vient qu'à ce voyage ainsi seule il m'expose? Est-ce pour m'éprouver?...

L'ÉTOILE

Non; en voici la cause.

Il m'est venu prier d'une collation.

Qu'il vouloit me donner au petit pavillon. LE DESTIN.

Quel bonheur! ce voyage enfin nous favorise: Il me va donner lieu d'achever l'entreprise, Puisque vous allez seule.

ISABELLE.

Ah! ne vous trompez pas;

Une vicille parente accompagne mes pas, Et monsieur Ragotin pareillement. Mon père L'a prié de cela : je ne puis m'en défaire ; Il m'attend au carrosse, et va veuir ici Si je tarde un moment encore, et... le voici.

LE DESTIN.

A l'arrêter ici mettez tout en usage, Ma sœur; n'épargnez rien...

L'ÉTOILE.

A cela je m'engage:

Sortez, allez attendre Isabelle ici près, Courez; et vous, songez à le suivre de près.

ISABELLE. Juste ciel! la frayeur s'empare de mon ame.

SCÈNE VIII.

ISABELLE, L'ÉTOILE, RAGOTIN.

BAGOTIN

Le carrosse attelé de trois chevaux, madame, Et la tante, après vous attendent pour partir. Elle m'envoie exprès pour vous en avertir. L'ÉTOILE.

(Elle fait signe à Isabelle de s'en aller, et arrête Ragotin.) Vous allez donc au Mans?

RAGOTIN.

Oui, beauté printanière.

De la part de monsieur de La Baguenaudière, Je...

L'ÉTOILE.

Monsieur Ragotin part, et ne me vient pas Demander, lui qu'on voit charmé de mes appas, Si je n'ai point besoin au Mans de quelque emplette. Quel galant!

RAGOTIN.

En cela si ma bouche est muette, C'est que chaque pays pour tout ne sont pas bons. Du Mans il ne vient rien d'exquis que des chapons; Ce n'est pas votre fait.

J'ai besoin de dentelles : J'en vis chez un marchand l'autre jour de fort belles; Faites-les acheter.

RAGOTIN.

Isabelle est là-bas.

Elle m'attend, j'y cours : sans tout cet embarras, Votre commission occuperoit mon ame. Une autre fois au Mans exprès pour vous, madame, Je me rendrai.

L'ÉTOILE.

Comment! j'en ai besoin ce soir ; Je m'en vais vous donner de l'argent pour l'avoir. Tirez-moi ma cassette, elle est dans cette caisse.

RAGOTIN.

Volontiers; mais en vain je la cherche et me baisse; La cassette à mes yeux ne s'offre point ici.

L'ÉTOILE, le voyant à demi-corps dans la caisse. Cherchez bien. Du dessus du coffre que voici, Faisons un trébuchet au pauvre petit homme; Qu'il s'en retire après.

RAGOTIN.

Ce couvercle m'assomme, Mademoiselle, et tôt, levez-le; il pèse fort.

#### SCÈNE IX.

#### LA BAGUENAUDIÈRE, RAGOTIN.

I.A BAGUENAUDIÈRE, enveloppé d'un manteau.
Pour me servir, amour, fais de grace un effort.
Madame Bouvillon me croit loin du village:
De ce vaste manteau couvrons-nous le visage;
Allons prendre l'Étoile.

RAGOTIN, dans la caisse. Aye! ouf! je vais mourir.

Qu'entends-je?

LA BAGUENAUDIÈRE. RAGOTIN.

Et vite à moi! tôt.

Sans nous découvrir,

Allons débarrasser ce pauvre petit homme.

RAGOTIN, sortant de la caisse.

Si... Que vois-je? l'Etoile est changée en fantôme!

Ne seroit-ce point lui qui vient de me coffrer?

Que n'ai-je unjinstrument propre pour balafrer! [ble:

Mais vengeons-nous des poings. Ah! le traitre m'accaSauvons-nous; ce n'est pas un homme, c'est un diable.

#### SCÈNE X.

#### LA BAGUENAUDIÈRE.

Avant qu'aller au Mans, ce fat s'est enivré. Parbleu! si ce bâton ne m'en eût délivré, De mon déguisement il eût percé le voile : Mais pour notre repas allons chercher l'Étoile.

#### SCÈNE XI.

#### MADAME BOUVILLON, LA BAGUENAUDIÈRE.

MADAME BOUVILLON, avec un voile. Le Destin an berceau n'a point frappé mes yeux, Et son retardement me ramène en ces lieux. LA BAGUENAUDIÈRE.

Que j'aurai de plaisir !... Mais la voici ; c'est elle. MADAME BOUVILLOE. Le voilà ; j'avois tort de soupçonner son zèle. LA BAGUENAUDIÈRE.

Est-ce vous?

MADAME BOUVILLON.

Oui, c'est moi. Mais, vous-même, est-ce vous?

LA BAGUENAUDIÈRE.

C'est moi-même, ravi d'avoir ce rendez-vous.

Souffrez que mon amour à vos yeux se déploie.

MADAME BOUVILLON.

Souffrez que vos regards soient témoins de ma joie.

LA BAGUENAUDIÈRE, ôtant son manteau. Sincère est mon ardeur.

MADAME BOUVILLON, otant son voile.

Pure est ma passion.

LA BAGUENAUDIÈRE.

Ah!

MADAME BOUVILLON.

Abi

LA BAGUENAUDIÈRE.
Ah! c'est donc vous, madame Bouvillon?
MADAME BOUVILLON.

Ah! c'est donc vous, monsieur de La Bagnenaudière? Vous croyiez voir ici l'Étoile poussinière. Sachant bien que pour elle on me manquoit de foi, J'ai feint exprès ainsi pour en juger par moi.

### SCÈNE XII.

LA BAGUENAUDIÈRE, MADAME BOUVILLON, RAGOTIN.

RAGOTIN, le pied dans un pot de chambre. Ne trouverai-je ici qu'outrage sur outrage? Maudit château! maudit amour! maudit voyage! LA BAGUENAUDIÈRE.

Qui vous oblige donc d'avoir ce piédestal? RAGOTIN.

Ah!

MADAME BOUVILLON.

Qui vous fait marcher sur ce pied de métal? Et pourquoi fuir monsieur de La Baguenaudière? RAGOTIN.

C'est qu'un diable tantôt fait de même manière, Mais mille fois plus grand, a chargé sur mon dos Cent millions de coups d'un bâton court et gros; J'ai fui, croyant l'avoir incessamment en queue, Faisant à chaque pas un demi-quart de lieue. Tout hérissé de peur, lorsque j'ai rencontré Un mandit pot de chambre où mon pied est entré. Aux cris que j'ai poussés, gémissant de foiblesse, Un chien est survenu qui m'a mordu la fesse: Mais je n'ai point songé qu'à ce pied empotté, Que si vilainement la fortune a botté, Je mettois vainement ce pied à la torture Pour chercher les moyens d'ôter cette chaussure. Quand un homme est venu de la part du Destin . Et d'Isabelle aussi, pour me remettre en main Le billet que voilà. Surpris à sa lecture, Oubliant tous les maux de ma triste aventure, J'ai fait de vous chercher mes plus fortes raisons Pour vous en faire part. Tenez, lisez.

LA BAGUENAUDIÈRE.

Lisons.

« Monsieur Ragotin, ne vous donnez point la peine de me « chercher pour vous charger de ma conduite. Si mon père « vous demande compte de la commission qu'il vous en a « donnée, apprenez-lui que je suis entre les mains de M. le « Destin, à qui j'ai donné ma foi, comme au seul homme « qui s'est offert pour me délivrer du joug où m'alloit jetter « le mariage de Blaise Bouvillon, pour qui j'ai une aversien « insurmontable. « Je suis, etc.»

Je crois que ce perside est de l'intelligence.
Ton zèle a ménagé cette surtive absence;
De ma fille tantôt tu m'avois répondu;
Tu m'a trahi, Judas; mais tu seras pendu.
RAGOTIN.

Pendu! moi?

MADAME BOUVILLON. Toi, pendu : diffamer ma famille, M'enlever une bru, faire un rapt de sa fille; Pendu, pendu, pendu.

RAGOTIN.

Je suis tout éperdu!

Il faut l'épouvanter; peudu, pendu, pendu. RAGOTIN.

Quelle grêle de maux! Ciel! pour les autres, passe; Mais me voici tombé de fièvre en chaud mal; grace!

Abus.

RAGOTIN.

Ayez pitié d'un avocat.

MADAME BOUVILION.

CUSTRODS

LA BAGUENAUDIÈRE. Apprends-moi leur retraite à l'instant, dépêchons, Ou...

RAGOTIN.

Moi, je n'en sais rien. LA BAGUENAUDIÈRE.

Pour changer de langage, Holà! quelqu'un; allez, qu'on le pende.

iola! quelqu'un; allez, qu'on le pe RAGOTIN.

A mon Age!

Avant que de me pendre, ayez de moi pitié, Tirez-moi, s'il vous plaît, cette épine du pied: Je cours risque autrement, foi d'homme qui vous prie, D'en être estropié le reste de ma vie.

Puisqu'il ne parle pas, pendez-moi ce coquin.

SCÈNE XIII.

LES ACTEURS PRÉCÉDENS, LA RANCUNE.

LA RANCUNE

Hélas! où traine-t-on notre ami Ragotin? Qu'a-t-il dit? qu'a-t-il fait? ne sauroit-on l'apprendre? Où va-t-on vous mener, mon cher? RAGOTIN.

On me va pendre;

Et je ne sais comment me tirer de là.

One

J'ai deux mots importants à dire ; écoutez-moi : Suspendez jusque-là la sentence mortelle.

Pourquoi?

LA RANCUNE.

Nous nous aimons d'une amour fraternelle, Et je voudrois bien voir la grace qu'il aura Au bois patibulaire alors qu'on le pendra.

LA BAGUENAUDIÈRE.

Ce coquin, au mépris de toute ma famille, A servi le Destin pour enlever ma fille.

LA RANCUNE.

Si ce n'est que cela qui peut l'avoir perdu, De l'entendre au supplice, et de le voir pendu, Nous n'aurons pas la joie.

J.A BAGUENAUDIÈRE. Et d'où vient?

LA RANCUNE.

Apprenez-le:
Sachant que le Destin poursuivoit Isabelle,
Et que de l'enlever le drôle avoit l'orgueil,
Sur eux autour d'ici j'ai fait la guerre à l'œil,

Suivi de paysans au bout de cette plaine; Comme ils alloient gagner la campagne prochaine, Je les ai fait saisir et ramener ici, Où vous allez bientôt les voir, et... les voici.

SCÈNE XIV.

LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, LE DESTIN, ISABELLE.

LA BAGUENAUDIÈRE.

Approche, scélérat, approche, ingrate fille, Indigne rejeton d'une illustre famille; Suivre un homme inconnu! toi, séduire une enfant! Un échafaud t'est sûr; une guimpe t'attend. MADAME BOUVILLON.

C'est trop peu qu'un couvent pour sa peine afflictive; Il faut dans un cachot l'enterrer toute vive.

LE DESTIN.
Si notre amour mérite un supplice éternel,
C'est moi qu'il faut punir, je suis seul criminel.

LA BAGUENAUDIÈRE. C'est de toi seul aussi que je prendrai vengeance.

Ah, mon père! songez que j'ai part à l'offense.

MADAME BOUVILLON.

Il faut, sans balancer, qu'ils soient tous deux punis; Mais, qui vient nous troubler?

SCENE XV.

LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, LE DÉCORATEUR.

LE DÉCORATEUR.

Madame, votre fils

Avecque son susil, d'une audace assassine, Au malheureux l'Olive a percé la poitrine.

A mon père?

LE DESTIN.

MADAME BOUVILION.

D'ennui ceci me va combler.

LE DÉCORATEUR.

Il se fait apporter ici pour vous parler, Ayant à vous parler d'une affaire importante. Mais le voici.

SCÈNE XVI.

LES ACTEURS PRÉCÉDERTS, L'OLIVE.

L'OLIVE.

Madame, en un mot comme en trente De grace, écoutez-moi, si proche du trépas, Ayant à vous parler, ne m'interrompez pas. A défunt votre époux il prit un jour envie Dans la maison des champs d'avoir la comédie: Le mal d'enfant vous prit, et monsieur votre époux Fut père d'un garçon, ou crut l'être. Chez vous Accoucha le jour même une comédienne; Cette femme accouchée aussi c'étoit la mienne : Elle fit un garçon, et je le crus de moi; Car la défunte étoit laide; et, de bonne foi, Quoiqu'elle vit en moi sans cesse un beau modèle, Le fils qu'elle me fit étoit aussi laid qu'elle. Je pestois de bon cœur contre cette souillon, Quand je vis remuer le petit Bouvillon, Qui parut à mes yeux d'aussi belle structure, Que mon magot étoit de laide regardure. Il me prit de troquer une tentation. Votre avare nourrice, en cette occasion, A l'or de mes louis sensible plus qu'une autre, Se chargea de mon fils, et me donna le vôtre : Moi, des le même instant, de peur qu'on en vit rien, J'emportai votre fils, et vous laissai le mien; Si bien que cet ingrat, dont la fureur impie Par un coup détestable a fusillé ma vie, Est mon fils; et le vôtre, élevé de ma main, A qui j'ai façouné l'esprit, c'est le Destin. MADAME BOUVILLON.

Le Destin est mon fils! mon cœur en pâme d'aise; Il faut que tout mon soul je le baise et rebaise.

LA BAGUENAUDIÈRE. Mais qui sait si cet homme a dit la vérité? L'OLIVE.

La nourrice, avec qui j'avois tout concerté. Est encore en ces lieux; elle peut vous le dire. MADAME BOUVILION.

J'en crois ce que pour vous la nature m'inspire. LE DESTIN.

Mais il faut vous panser : où vous a-t-on blessé? L'OLIVE.

Mon ami, j'ai le cœur d'outre en outre percé. LA RANCUNE. Je ne vois point de sang en nul endroit.

N'importe.

LA RANCUNE. Il n'est point blessé.

LE DESTIN.

Non? LA RANCUNE.

L'OLIVE.

Est-il vrai?

LA RANCUNE. Chose sûre.

L'OLIVE.

L'OLIVE.

Il faut donc que la peur M'ait fait tourner la tête en me frappant au cœur. LA RANGUNE.

Juste.

ISABELLE.

Cette aventure est rare et surprenante. MADAME BOUVILLON. Vous n'avez pas sujet d'en être mécontente. LE DESTIM.

Isabelle!

LA BAGUENAUDIÈRE.

En discours ne perdons point de temps; Allons nous éclaircir sur tous ces incidents; Oue chacun fasse voir son ardeur à me suivre. Allons.

LA RANCUNE, à Ragotin. D'être pendu mon secours vous délivre. RAGOTIN.

Il est vrai, cher ami, sans toi ces happe-chair M'alloient faire danser un entrechat en l'air : Mais mon pied, embolté dans ce pot détestable, Implore à l'en tirer ta pitié charitable. O ciel! à quel malheur m'avez-vous attaché! Non, le diable m'emporte! | Heureux de n'avoir pas pourtant été branché!

FIN DE RAGOTIN.



# LE FLORENTIN,

Comédie en un acte.

PAR LA FONTAINE ET CHAMPMESLÉ.

τ685.

#### ACTEURS.

HARPAGÈME, Florentin. HORTENSE, pupille d'Harpagème. TIMANTE, amant d'Hortense. AGATHE, mère d'Harpagême. MARINETTE, suivante d'Hortense. UN SERRURIER et ses GARÇONS.

UN EXEMPT. DES ARCHERS.

La scène est à Florence, dans la maison d'Harpagéme.

### SCÈNE PREMIÈRE.

TIMANTE, MARINETTE.

#### MARINETTE.

Que vois-je! êtes-vous fou, Timante? Ignorez-vous A quel point est féroce un Florentin jaloux? Vous êtes son rival. Transporté de colère, Il fait de vous tuer sa principale affaire; Et, loin d'envisager ces périls évidents, Vous venez dans sa chambre! Où donc est le bon sens? TIMANTE.

Oui, je sais tout cela, Marinette; mais j'aime. Voyant sortir d'ici le brutal Harpagème, J'ai voulu profiter...

#### MARINETTE

Vous ne savez donc pas, Qu'à peine il est sorti, qu'il revient sur ses pas? Occupé seulement de l'àpre jalousie, Rien ne peut l'assurer; de tout il se défie. S'il faut, en revenant, qu'il vons trouve en ces lieux.

#### TIMANTE.

Va, va, j'ai mes raisons pour paroltre à ses yeux. Mais, de grace, instruis-moi de ce que fait Hortense, De tout ce qu'elle dit, de tout ce qu'elle pense. Harpagème toujours poursuit-il ses projets? La tient-il enfermée encor?

#### MARINETTE.

Plus que jamais.
Pour la soustraire aux yeux de votre seigneurie,
Il met tout en usage, artifice, industrie.
Une chambre, où le jour n'entre que rarement,
Est de la pauvre enfant l'unique appartement.
Autour règne une épaisse et terrible muraille,
De briques composée, et de pierres de taille.
Un labyrinthe obscur, pénible à traverser,
Offre, avant que d'entrer, sept portes à passer:
Chaque porte, outre un nombre infini de ferrures,
Sous différents ressorts a quatre ou cinq serrures,
Huit ou dix cadenas, et quinze ou vingt verrous.
Voilà le plan du fort où ce bourru jaloux
Enferme avec grand soin la malhenreuse Hortense.

Encor ne la croit-il pas trop en assurance. Pour mettre sa personne à l'abri du danger, Seul il la voit, l'habille, et lui sert à manger; Seul il passe en tout temps la journée avec elle, A la voir tricoter, ou blanchir sa dentelle. Parfois, pour lui fournir des passe-temps plus doux, Il lui lit les devoirs de l'épouse à l'époux ; Ou bien, pour l'égayer, prenant une guitare, , Il lui racle à l'oreille un air vieux et bizarre. La nuit, pour empêcher qu'on ne le trompe en rien. Une cloison sépare et son lit et le sien. Le bruit d'une araignée alors qu'elle tricote, Une mouche qui vole, une souris qui trotte, Sont éléphants pour lui, qui l'alarment. Soudain Du haut jusques en bas, un pistolet en main, Avant par ses clameurs éveillé tout le monde. Il court, il cherche, il rôde, il fait partout la ronde. Non, le diable, ennemi de tous les gens de bien; Le diable bien nommé diable, et qui ne vaut rien, Est moins jaloux, moins fou, moins méchant, moins bizarre,

Moins envieux, moins loup, moins vilain, moins avare, Moins scélérat, moins chien, moins traître, moins lutin, Que n'est, pour nos péchés, ce maudit Florentin. TIMANTE.

Le malheureux! l'on sait comment il traite Hortense: Par mes soins la justice en a pris connoissance. Je puis par un arrêt tromper sa passion; Mais je crains de le mettre en exécution.

MARINETTE.

S'il falloit qu'il en eût la moindre connoissance, Le poignard aussitôt vous priveroit d'Hortense. Parlant sur ce chapitre, il nous a dit cent fois, Qu'avant de se soumettre à la rigueur des lois Il choisiroit plutôt le parti de la pendre, Et qu'il aimeroit mieux l'étouffer que la rendre. TIMANTE.

Cette lettre pourra traverser ses desseins. Je feindrai de la mettre à ses yeux en tes mains, Te priant de la rendre entre celles d'Hortense. Toi, pour ne point marquer aucune intelligence, Tu la refuseras avec emportement.

MARINETTE.

J'entends. Mais gardez-vous de lui dans ce moment;
Il fait faire, dit-on, un ressort qu'il nous cache:
A l'achever dans peu son serrurier s'attache;
Déjà...

#### TIMANTE.

Le serrurier s'en est ouvert à moi. C'est un homme d'honneur : il m'a donné sa foi, ' Moyennant quelque argent que j'ai su lui promettre. De concert avec lui j'ai dicté cette lettre. Pour punir d'un jaloux les désirs déréglés, Je viens exprès...

MARINETTE. Il entre...

#### SCÈNE II.

HARPAGÉMB, AGATHE, TIMANTE, MARINETTE.

#### MARINETTE.

Allez au diable, allez;
Pour qui me prenez-vous, et quelle est votre attente?
Merci! diantre! ai-je l'air d'une fille intrigante?

EARPAGÉME.

Que vois-je?

TIMANTE.

Eh! Marinette, un mot, écoute-moi!

Ne m'approchez pas.

Bon! Timantr

Cent louis sont pour toi;

Les voilà.

MARINETTE. Je n'ai point une ame intéressée.

TIMANTE.

Ouoi!...

MARINETTE.

Ces poings puniront votre infâme pensée, Si vous restez.

TIMANTE.

Hortense est commise à tes soins; Pour m'obliger, rends-lui ce billet sans témoins.

HARPAGÈME, arrachant la lettre.

Ah, ah! perturbateur du repos du ménage,
Tu veux donc la séduire et me faire un outrage!

TIMANTE, l'épée à la main, en s'enfuyant. Redonne-moi la lettre, ou ce fer que tu voi... HARPAGÈME.

Barthélemi, Christophe, Ignace, Ambroise, à moi!

#### SCÈNE III.

HARPAGÈME, AGATHE, MARINETTE.

#### MARINETTE

Comme il fuit!

HARPAGÈME. Il fait bien; car cette mienne épée Dans son infâme sang alloit être trempée;

Mais de le voir ici me voilà tout outré. Comment est-il venu ? comment est-il entré?

MARITE.
J'étois là-bas au frais quand je l'ai vu paroître:
Je suis soudain reutrée, il m'a suivie en traître,
Me disant qu'il vouloit m'enrichir pour toujours;
Que je prisse le soin de servir ses amours;
Et, faisant succèder les effets aux paroles,
Il m'a voulu couler dans la main cent pistoles.
Mais j'aurois moins souffert s'il avoit mis dedans,
Ou des cailloux glacés, ou des charbons ardents.
Je crève quand je pense aux offres insolentes...

HARPAGÈME, à Agathe.
Ah, ma mère, voilà la perle des servantes!
(à Marinette.)
(à Marinette.)
Embrasse-moi, ma fille... Auriez-vous cru cela?
Hé bien! avec ces soins, ma mère, et ces clefs-là,
La garde d'une femme est-elle si terrible,
Et croyez-vous encor cette chose impossible?

Mon fils, bouleverser l'ordre des éléments, Sur les flots irrités voguer contre les vents, Fixer selon ses vœux la volage fortnne, Arrèter le soleil, aller prendre la lune; Tout cela se feroit beaucoup plus sisément Que soustraire une femme aux yeux de son amant, Dussiez-vous la garder avec un soin extréme, Quand elle ne veut pas se garder elle-même.

Il n'est pas question d'aller contre les vents, Ni de bouleverser l'ordre des éléments, Mais de garder Hortense; et j'ai, pour y suffire, De bons murs, des verrous, et des yeux: c'est tout dire. AGATEE.

Abus. Lorsque l'amour s'empare de deux cœurs, Pour rompre leur commerce et vaincre leurs ardeurs, Employez les secrets de l'art, de la nature. Faites faire une tour d'une épaisse structure. Rendez ses fondements voisins des sombres lieux, Élevez son sommet jusqu'aux voûtes des cieux, Enfermez l'un des deux dans le plus haut étage, Qu'à l'autre le plus bas devienne le partage, Dans l'espace entre deux, par différents détours, Disposez plus d'Argus qu'un siècle n'a de jours, Empruntez des ressorts les plus cachés obstacles; Plus grands sont les revers, plus grands sont les mira-L'un pour descendre en bas osera tout tenter, [cles; L'autre aiguillonnera ses esprits pour monter. Sans s'être concertés pour une fin semblable Tous deux travailleront d'un concert admirable. A lenrs chants séducteurs Argus s'endormira; Des verrous, par leurs soins, le ressort se rompra; De moment en moment enjambant l'intervalle, Ensin ils feront tant, qu'au milieu du dédale Imperceptiblement ensemble ils se rendront, Et malgré vos efforts, mon fils, ils se joindront: C'est un coup sûr. Mon âge et mon expérience Vous peuvent sur ce point garantir ma science. Je sais ce qu'en vant l'aune, et j'ai passé par là. Votre père vouloit me contraindre à cela; Mais,s'il n'eût mis un frein à cette ardeur trop prompte, Il se seroit trompé sûrement dans son compte, Mon fils...

HARPAGÉME.

Oh! mieux que lui j'ai calculé le mien. Je ne suis point si sot... Suffit... Je ne dis rien... Mais ouvrons le poulet du damoiseau Timante; Apprenons ses desseins, et voyons ce qu'il chante.

#### (Il lit.)

« Pour punir votre jaloux , je me suis rendu maitre de la « maison qui est voisine de la vôtre, où j'ai trouvé les moyens « de me faire un passage sous terre, qui me conduira jusqu'à « votre chambre. J'espère que la nuit ne se passera pas sans « que vous m'y voyiez. Je vous en avertis, afin que votre surprise ne vous fasse rien faire qui soit entendu de votre « bourru. Le mème passage vous servira pour vous faire « sortir d'esclavage, et vous mettre au pouvoir de la per« sonne qui vous aime le plus.

Il verra, s'il y vient, un plat de mon métier;
Et je sors pour cela de chez le serrurier.
Ma foi, monsieur Timante, on vous la garde bonne!
Oui, pour joindre en repos Hortense à ma personne,
J'ai besoin de sa mort. A tout examiner,
Le moyen le plus sûr est de l'assassiner.
J'ai donc fait, pour cela, construire une machine:
Je la ferai poser dans la chambre voisine.
Notre amoureux transi cette nuit s'y rendra;
Mais, an lieu d'y trouver Hortense, il s'y prendra.
Alors tout à mon aise, ayant en main ma dague,
Je vous la plongerai dans son sein, zague, zague,
Et le tûrai, ma mère, avec plaisir, Dieu sait!
Ensuite on le mettra dans ma cave: HIC JACET.

Quoi! de tuer un homme auriez-vous conscience? Loin que votre dessein vous fasse aimer d'Hortense, Ce coup augmentera sa haine, il est certain.

HARPAGÈME.

Bon, bon! morte est la bête, et mort est le venin.

Depuis que dans ces lieux Hortense est enfermée,

Qu'à ne plus voir Timante elle est accoutumée, Elle est déjà soumise à vouloir m'épouser. Pour l'y fortifier, j'ai su la disposer A voir un sien cousin, magistrat, homme sage, Qu'elle connoît de nom, et non pas de visage : Elle sait seulement qu'il est en grand crédit. Étant de ses parents, et de sublime esprit, Elle ne craindra point d'ouvrir à sa prudence Les secrets de son cœur, et tout ce qu'elle pense; Et comme ce grand homme est de mes bons amis, Afin de m'obliger, ma mère, il m'a promis Oue selon mes désirs il tournera son ame.

AGATHE.

Ce cousin entreprend de changer une femme!
Il est donc assez fou pour présumer de soi...

Et quel est donc ce sot entrepreneur?

BARPAGÉME.

C'est moi.

Vous?

. Harpagême.

Moi... De ce cousin j'avois la fantaisie:
Depuis, prenant conseil d'un peu de jalousie,
Qui m'appread qu'on ne doit s'assurer que sur soi,
l'ai cru plus à propos de prendre tout sur moi.
Ce soir, l'obscurité devenant favorable,
Ayant la barbe et l'air d'un homme vénérable,
En labit, et de pied en cap tout revêtu
Du grave extérieur d'une intègre vertu,
Je prétends, selon moi, pétrir le cœur d'Hortense,
Et par même moyen savoir ce qu'elle pense.

AGATHE.

ACATHE.

Gardez-vous d'accomplir ce dessein dangereux.

Afin qu'en son ménage un homme soit heureux,

Bannissant de chez lui toute la défiance,

Loin de vouloir savoir ce que sa femme pense,

Il doit fuir avec soin, comme on fuit un forfait,

L'occasion d'apprendre on voir ce qu'elle fait.

HARPAGÉME. Chansons ! Rien ne me peut détourner de la chose. Afin d'exécuter ce que je me propose, Faisons venir Hortense en cet appartement.

(Il sort, et l'on entend plusieurs portes s'ouvrir.)

SCÈNE IV.

AGATHE, MARINETTE.

AGATHE.

Le ciel le punira de cet entétement... Que de portes! quel bruit de clefs! quel tintamarre! MARINETTE.

De faire voir sa femme un jaloux est avare.

AGATHE.

Oui; mais qui la confie à la foi des verrous Est trompé tôt ou tard.

SCÈNE V.

HARPAGÉME, AGATHE, HORTENSE, MARINETTE.

HARPAGÉME.

Hortense, approchez-vous; Monsieur votre cousin en ces lieux va se rendre. Avec un cœur ouvert ayez soin de l'entendre: Il est ici tout proche, et je cours l'avertir.

#### SCÈNE VI.

### AGATHE, HORTENSE, MARINETTE.

AGATHR.

Autant qu'à vos débats on m'a vu compatir. Autant ma joie éclate à votre intelligence. Ma bru. Je vais agir de toute ma puissance Pour porter de mon fils l'esprit à la douceur : Vous, à le caresser contraignez votre cœur. Nos petites façons amollissent les ames, Et les hommes ne sont que ce qu'il plait aux femmes. (Elle sort.)

#### SCÈNE VII.

#### HORTENSE, MARINETTE.

MARINETTE.

Harpagême, ce soir, sera donc votre époux? HORTENSE.

Un jaloux furieux, les astres en courroux, L'horreur d'une prison longue, obscure, ennuyante, Le repos de mes jours, tout l'ordonne.

#### MARINETTE.

Et Timante?

Voulez-vous pour jamais renoncer à le voir? D'être un jour votre époux il conserve l'espoir: Même il a, m'a-t-il dit, en tête un stratagême Qui vous délivrera des rigueurs d'Harpagême. HORTENSE.

Hé! que pourra-t-il faire? Hélas! plus que le mien, Son intérêt me porte à ce triste lien. Il m'aime, et m'aimera, tant qu'il verra mon ame Libre, et dans un état de répondre à sa flamme. Harpagème le hait, sa vie est en danger. Peut-être quand l'hymen aura su m'engager, Qu'étoussant un amour que l'espoir a sait naître, Il n'y songera plus ; je l'oublirai peut-être : J'y ferai mes efforts, du moins. Pour commencer D'ôter de mon esprit Timante et l'en chasser, An cousin que j'attends je vais ouvrir mon ame, Implorer ses conseils pour éteindre ma flamme; Et, si je ne profite enfin de sa leçon, Je parlerai du moins de ce pauvre garçon.

#### MARINETTE.

D'accord; mais ce cousin n'est autre qu'Harpagême, Je vous en avertis.

> HORTENSE. Oue dis-tu? Lui? MARINETTE.

> > Lui-même

Poussé par un esprit curieux et jaloux, Sachant que ce cousin n'est point connu de vous, Sous un déguisement et de voix et de mine, Vous dounant des conseils de cousin à cousine, Il prétend vous tirer de vos égarements. Et, par même moyen, savoir vos sentiments. Pour punir ce bourru, c'est à vous de vous taire, Et de dissimuler le commerce... HORTENSE.

Au contraire: Pour punir dignement sa curiosité, Je lui vais de bon cœur dire la vérité. Puisqu'il ose en venir à cette extravagance, Je vais lui découvrir, sans nulle répugnance, Tout ce que sent mon cœur, et réduire le sien A fuir de mon hymen le dangereux lien. Bien mieux qu'il ne souhaite il s'en va me connoître: Et mourut. Peu de temps après la mort du sien,

Je m'en ferai hair par cet aveu, pent-être; Ou, sachant de quel air je l'estime aujourd'hui. S'il veut bien m'épouser encor, tant pis pour lui. MARINETTE.

Il entre... Ah! que sa barbe est rébarbarative! HORTFWEE

Il se repentira de cette tentative.

#### SCÈNE VIII.

HARPAGÊME, HORTENSE, MARINETTE:

HARPAGEME, en docteur.

(à part.) (à Marinette.) Feignons, pour l'abuser... En ces lieux envoyé Pour mettre en bon sentier votre esprit dévoyé... MARINETTE, le contrefaisant.

Ce n'est pas moi.

HARPAGÊME. Qui donc de vous est ma parente

Hortense?

MARINETTE.

Je ne suis, monsieur, que la suivante... HARPAGÊME, à Hortense.

Est-ce vous?

HORTENSE.

Oui, monsieur.

HARPAGÊME (à Marinette.) (à Hortense.) Des sièges... Seyez-vous.

(à Marinette.)

Regardez-moi... Fermez ce faux jour. Laissez-nous. (Elle sort.)

#### SCÈNE IX.

HARPAGÉME, HORTENSE.

HARPAGÉME.

Ma cousine, en ces lieux, de la part d'Harpagême, Je viens pour vous porter à l'hymen. Il vous aime. Dès vos plus jeunes ans on vous marqua ce choix : Votre père en mourant vous en dicta les lois; Mais vous, d'une amour folle étant préoccupée, Vous rendez du défunt la volonté trompée; Et le pauvre Harpagème, au lieu d'affection, N'a vu que hainc en vous, et que rébellion. HORTENSE.

Il est vrai, son humeur a rebuté la mienne: Mais, monsieur, ce n'est pas ma faute; c'est la sienne. HARPAGÊME.

Comment?

HORTENSE.

Nous demeurions à huit milles d'ici. Je n'aurois jamais vu que lui seul d'homme : ainsi, Quoiqu'il me parût froid, noir, bizarre, et farouche, Je me comptois toujours compagne de sa couche : Sans amour, il est vrai; toutefois sans ennui, Présumant que tout homme étoit fait comme lui ; Mais, loin de me tenir dans cet erreur extrême, A me désabuser il travailla lui-même; Et j'appris par ses soins, avec quelque pitié, Qu'il étoit des mortels le plus disgracié. HARPAGÈME.

Quoi! lui-même? Comment?

HORTENSE.

Vous le savez, mon père De son pouvoir sur moi le fit dépositaire,

Harpagème, héritier et maître d'un grand bien, D'avoir place au sénat conçut quelque espérance. Il voulut faire voir son triomphe à Florence, M'y trainant avec lui, malgre moi. Dans ces lieux, Mille gens bien tournés s'offrirent à mes yeux, Qui de me plaire tous prirent un soin extrême. Faisant réflexion sur eux, sur Harpagème, Qui vis-je? Ah, mon cousin, quelle comparaison! L'erreur en mon esprit fit place à la raison: Mon jaloux me parut d'un dégoût manifeste; Et je pris sa personne en haine.

HARPAGÈME, à part. Je déteste...

HORTENSE.

Quoi donc! ce franc aven vous déplate-il? Comment Est-ce que je m'explique à vous trop hardiment? HARPAGÊME.

Non pas, non pas.

HORTENSE.

Je vais me contraindre.

HARPAGÈME.

Au contraire.

De ce que vous pensez il ne faut rien me taire. Si vous voulez, pesant l'une et l'autre raison, Que je fonde une paix stable en votre maison, Yous devez me montrer votre ame toute nue, Ma cousine.

HORTENSE.

Oh! vraiment j'y suis bien résolue.

Avant que d'épouser Harpagême aujourd'hui,
Afin que vous jugiez si je dois être à lui,
De tout ce que j'ai fait, de tout ce qu'il m'inspire,
Je ne vous tairai rien... Mais n'allez pas lui dire.

HARPAGÉME.

Oh! non, non. Revenons à la réflexion. Vous fites dès ce temps le choix d'un galant? HORTENSE.

Non:

Jamais d'en choisir un je n'eusse eu la pensée; Mais Harpagème, épris d'une rage insensée, Poussé par un esprit ridicule, importun, A son dam, malgré moi, m'eu fit découvrir un. HARPACÈME.

Vous verrez que cet homme aura tout fait.

HORTENSE.

Sans doute; Car,me voulant contraindre à prendre une autre route, Pour m'ôter du grand monde, il me fit enfermer. J'étois à ma fenêtre à prendre souvent l'air; D'un logis près, un homme en faisoit tout de même: Je ne le voyois pas d'abord; mais...

HARPAGÊME.

Harpagême.

Vous le sit découvrir, n'est-ce pas? HORTENSE.

Justement.

Il me dit, tourmenté par son tempérament, Que sans doute cet homme étoit là pour me plaire, Et m'ordonna surtout, fulminant de colère, De ne plus me montrer lorsque je l'y verrois. Instruite à ce discours de ce que j'ignorois, A me montrer encor je me plus davantage; Et je vis qu'Harpagème avoit dit vrai.

HARPAGÈME, à part.

J'enrage!

HORTENSE.

Cet homme enfin, monsieur, dont Timante est le nom,
Me fit voir en ses yeux qu'il m'aimoit tout de bon.

Il est jeune, bien fait; sa personne rassemble Dans leur perfection tous les bons airs ensemble; Magnifique en habits, noble en ses actions, Charmant...

HARPAGÉME.

Passez, passez sur ses perfections; Il n'est pas question de vanter son mérite. HORTENSE.

Pardonnez-moi, monsieur. Dans l'ardeur qui m'agite, Il me semble à propos de vous bien faire voir Que celui pour qui seul j'ai trahi mon devoir, Possédant dignement tout ce qu'il faut pour plaire, A de quoi m'excuser de ce que j'ai pu faire. Timante est en vertus, et j'en suis caution, Tout ce qu'est Harpagème en imperfection.

HARPAGÊME.

Que nature pâtit! Mais poursuivons... Peut-être Cet amant vous revit encore à la fenêtre?

Non, je ne le vis plus : mon bourru, mécontent, Fit, de dépit, fermer ma fenêtre à l'instant. HARPAGÊME.

Ab, le bourru! Mais...

HORTENSE.

Mais, pour punir sa rudesse, Timante en un billet m'exprima sa tendresse, Et me le fit tenir, nonobstant mon jaloux. HARPAOÈME.

Comment?

HORTENSE.

Prenant le frais tous deux devant chez nous, Deux petits libertins qui mangeoient des cerises, Vinrent contre Harpageme, à diverses reprises, Riant, chantant, faisant semblant de badiner. lls jetoient leurs noyaux l'un après l'autre en l'air : Un noyau vint frapper Harpagême au visage. Il leur dit de n'y plus retourner davantage. Eux, sans daigner l'ouir, et jetant à l'envi, Cet agaçant noyau de plusieurs fut suivi. Harpageme à chacun redoubla ses menaces. Riant de lui sous cape, et faisant des grimaces, Malicieusement ces petits obstinés Ne visaient plus qu'à lui, prenant pour but son nez. Transporté de colère et perdant patience, Harpagème après eux courut à toute outrance. Quand d'un logis voisin Timante étant sorti, De cet heureux succès aussitôt averti. Il me donna sa lettre et rentra dans sa cage. Harpagême revint, essouffié, tout en nage, Sans avoir joint ces deux espiègles : enroué, Fatigué, détestant de s'être vu joué, Il en pensa crever de rage et de tristesse: Comme je ne veux rien vous cacher, je confesse Que je livrai mon ame à de secrets plaisirs De voir que mon jaloux fût, malgré ses désirs, La fable d'un rival, et la dupe...

HARPAGÊME, à part.

Ah! je crève...

(à Hortense.)
De répondre au billet vous n'eûtes point de trève?

D'accord; mais il falloit trouver l'invention De le ponvoir donner.

HARPAGÈME.
Vous la trouvâtes?
HORTENSE.

Bon!

Harpagème y pourvut. Pressé par sa foiblesse. Il voulut consulter une devineresse Pour voir s'il seroit seul maître de mes appas. II m'y fit, un matin, accompagner ses pas. A peine sortions-nous, que j'aperçois Timante. Harpageme, à sa vue, aussitot s'épouvante, Nous observe de près, me tenant une main ; Dans l'autre étoit ma lettre. Inquiète en chemin Comment de la donner je pourrois faire en sorte. Un homme qui fendoit du bois devant sa porte A faire un joli tour me fit soudain penser. Dans les bûches, exprès, je fus m'embarrasser : Je tombe, et, par l'effet d'une malice extrême, J'entraine avecque moi rudement Harpagème. Timante, à cette chute, accourt à mon secours: Moi, qui mettois mon soin à l'observer toujours, Comme il m'offroit sa main pour soutenir la mienne, Je coulai promptement mon billet dans la sienne; Puis je fus du jaloux relever le chapeau, Qui dans ce temps cherchoit ses gants et son manteau, M'injuriant, pestant contre la destinée: Mais, comme heureusement ma lettre étoit donnée, Il ne put me facher. Crotté, gonflé d'ennui, Il revint sur ses pas : j'y revins avec lui, Non sans rire en secret, songeant à cette chute, De mon invention et de sa culebute. HARPAGÊME.

(à part.) (à Hortense.) Ouf!... Et qu'arriva-t-il de l'un et l'autre tour? BORTENSE.

Timante, instruit par moi, pressé par son amour, Pour me pouvoir parler usa d'un stratagème. Il fit secretement avertir Harpageme, Par un homme aposté, qu'il vouloit m'enlever; Qu'un soir à ma fenêtre il devoit me trouver, Et que nous ménagions le moment favorable Pour m'arracher des mains d'un jaloux détestable. Cet avis fit l'effet que nous avions pensé: Par cette fausse alarme Harpagême offensé, Voulant assassiner l'auteur de cet outrage, Etant accompagné de spadassins à gage, Fit quinze nuits le guet sous mon appartement; Et je vis quinze nuits de suite mon amant Dans celui du jardin, au bas de ma fenêtre. Par des transports charmants que nos cœurs laissoient Sans crainte du jaloux exprimant nos amours, [naître, Nous cherchions les moyens de le fuir pour toujours: Et ne nous arrachions de ce lieu de délices Qu'au moment que du jour on voyoit les prémices. Je me mettois au lit, où, feignant de dormir, J'entendois mon bourru tousser, cracher, frémir; Tantôt, venant mouillé jusques à sa chemise; Tantôt, soufflant ses doigts, transi du vent de bise; Toujours incommodé, toujours tremblant d'effroi. C'étoit, je vous l'assure, un grand plaisir pour moi. HARPAGÊME, à part.

#### Quelle pilule!

HORTENSE.

Hélas! ce temps ne dura guère, Et ce ne fut pour nous qu'une fleur passagère: De perdre ainsi ses pas notre bizarre outré, Voyant l'an du trépas de mon père expiré, De son autorité pressa notre hyménée. A refuser son choix me voyant obstinée, Il fit faire un cachot où j'ai passé six mois, Et j'en sors aujourd'hui pour la première fois. Avec ces sentiments, et cette haine extrême, Jugez-vous que je doive épouser Harpagème?

HARPAGÈME.

C'est mon avis. Timante est d'aimable entretien, Il est vrai; beau, bien fait, d'accord; mais il n'a rien. Harpagème est jaloux; j'y consens: il est chiche De ces tons douccreux; oui: mais il est très riche. Pour en ménage avoir du bon temps, de beaux jours, Croyez-moi, la richesse est d'un puissant secours. Le cœur qui penche ailleurs en sent quelque amertume; Mais parmi l'abondance à tout on s'accoutume. Vaincre une passion funeste à son devoir, C'est une bagatelle; on n'a qu'à le vouloir. Par exemple, étouffez cette flamme imprudente; N'envisagez jamais qu'avec horreur Timante; Oubliez tout de lui, même jusqu'à son nom. Çà, ma cousine, allons, promettez-le-moi?

Non.

HARPAGÉME.
Comment! non? Et pourquoi?
HORTENSE.

Je connois ma foiblesse; Je ne pourrai jamais vous tenir ma promesse.

HARPAGÈME. Harpagême fait donc des efforts superflus?

HORTENSE. Il sera mon époux ; et que veut-il de plus?

HARPAGÉME.

Mais vous devez au moins lui montrer quelque estime.

HORTENSE.
Épouser un mari sans qu'on l'aime, est-ce un crime?

HARPAGÊME.

Il vous déplait donc? HORTENSE.

Plus qu'on ne peut exprimer.

Peut-être, avec le temps, vous le pourrez aimer.

Le temps n'éteindra pas l'ardeur qui me domine: Je n'aimerai jamais que Timante.

HARPAGÉME, se découvrant.

Ah, coquine!

Je n'y puis plus tenir. Connoissez votre erreur; Et craignez les effets de ma juste fureur.

HORTENSE.

Ah, ah! c'est vous, monsieur? quelle métamorphose!
Pourquoi? Si vous étiez en doute de la chose,
Vous êtes redevable à ma sincérité
De ne vous avoir pas fardé la vérité.
Voilà quelle je suis, par votre humeur jalouse,
Et quelle je serai, si je suis votre épouse.

BARPAGÉME.

Votre malice en vain s'applique à l'éviter : Je serai votre époux pour vous persécuter, Pour vous rendre odieux et Timante et la vie : A vous faire enrager je mettrai mon génie... Marinette!

SCÈNE X.

HARPAGÊME, HORTENSE, MARINETTE

MARINETTE.

Monsieur! HARPAGÈME.

Hé bien! le serrurier

Travaille-t-il?

MARINETTE, paroissant effrayée. Ah, ah!...

WARPAGÈME.

Cesse de t'effrayer.

Je viens, sous cet habit, d'apprendre son histoire; J'ai découvert par là ce qu'on ne pourra croire. Malgré ma défiance exacte, en tapinois, L'aurois-tn cru, ma fille ? ils m'ont trompé cent fois. MARINETTE.

Ah. les méchantes gens!

HARPAGÈME.

Mais j'en tiens la vengeance.

Timante doit venir pour enlever Hortense:

(à Hortense.)

Le piége ici l'attend... Oui, traltresse, à vos yeux Vous verrez poignarder ce qui vons plait le mieux. Nons allons bientôt voir l'essai de cet ouvrage.

SCRNE XI

HARPAGÊME, HORTENSE, MARINETTE; LE SERRU-RIER et sus gançous qui apportent une cage de fer à remort.

HARPAGEME, au serrurier.

Est-ce fait?

LE SERRURIER.

Oui, monsieur; et pour en voir l'usage Je vais, tout de ce pas, a vos yeux, l'essayer.

HARPAGÉME.

Non, non; ce n'est qu'à moi que je m'en veux fier : J'en veux faire l'essai moi-même.

LE SERRURIER

Hé! que m'importe?

Sortez done par ici : passez par cette porte : Marchez, venez à moi, sans appréhender rien. (Harpagème se met dans le piége.)

Hé bien! n'êtes-vous pas pris comme un sot?

HARPAGÉME.

On ne peut l'être micux. La peste! quelle étreinte! Otez-moi promptement; la posture est contrainte. LE SERRURIER.

Vous délivrer n'est plus en mon pouvoir. HARPAGÊME.

Pourquoi?

LE SERRURIER.

Je n'en suis plus le maître.

(Il sort avec ses garçons.)

BARPAGÈME.

Et qui l'est donc?

SCÈNE XII.

HARPAGÊME, HORTENSE, TIMANTE, MARINETTE.

TIMANTE.

C'est moi.

HARPAGÉME.

Comment! on me trahit!

TIMANTE.

Non, on te fait justice. Par cette invention tu forgeois mon supplice; Et j'en ai fait le tien pour tirer d'embarras

La belle Hortense.

HARPAGÊME.

Hortense! Ah! ne le croyez pas : Songez qu'à m'épouser votre foi vous engage, Ou bien que du démon vous serez le partage.

HORTENSE.

Je l'étois sans ressource en vous donnant la main;

Mais je crois qu'avec lui l'oracle est moins certain. HARPAGÉME.

Ah! Marinette, à moi! délivre-moi, dépêche! MARINETTE.

Je n'oserois, monsieur; Timante m'en empêche.

TIMANTE, à Hortense. Vos parents et les miens vont combler notre espoir : (à Harpagème. )

Allons , Hortense ... Adieu , seigneur, jusqu'au revoir. HABPAGÊME.

Arrête...

HORTEWSE

Adieu, monsieur; votre servante.

HARPAGÈME.

Hortense!

Songez...

MARINETTE.

Adieu ; preuez un peu de patience.

SCÈNE XIII.

HARPAGÊME, seul, dans le piége.

Arrête! arrête! Holà! quelqu'un, holà! A moi, tôt!

SCÈNE XIV.

HARPAGÈME, AGATHE

AGATHE.

Hé, bon Dieu! qui vous a huché là .

Mon fils?

HARPAGÉME.

Moi-même.

AGATES. Vone

HARPAGÊME.

Ah, ma mère! on m'outrage! Dans mes propres panneaux j'ai donné : j'en enrage! Soulagez-moi; brisez ce trébuchet maudit.

AGATER.

Hé bien! mon fils, hé bien! je vous l'avois bien dit: De vos malins vouloirs voilà la digne issue; Vous ne seriez pas là, si j'en eusse été crue.

HARPAGÉM E.

Cette moralité sied bien à ma douleur ... Au meurtre, mes voisins! au secours! au voleur!

SCÈNE XV.

HARPAGÊME, AGATHE, UN EXEMPT, DES ARCHERS, LES GARÇONS SERBURIERS.

L'EXEMPT.

Quel bruit ai-je entendu?

HARPAGÊME.

Monsieur l'exempt, de grace,

Commandez de ces nœuds que l'on me débarrasse. L'EXEMPT, à ses gens et aux serrurriers.

Enfants, prenez ce soin. (On délivre Harpagème.)

AGATHE. C'en est fait.

HARPAGÈME.

Grand merci!

Courons après les gens qui causent mon souci.

L'EXEMPT.

Mon ordre est de venir m'assurer de vous-même. Le sénat, qui connoît votre rigueur extrême, Vous ordonne à l'instant que, sans égard à rien, Vous lui rendiez raison d'Hortense et de son bien. HARPAGÊME.

Le sénat le prend mal.

Allons.

L'EXEMPT. La résistance est vaine :

HARPAGÊME.

Je n'irai pas.

L'EXEMPT.

Hé bien donc qu'on l'y traine.

FIN DU FLORENTIN.

# LA COUPE ENCHANTÉE,

Comédie en un acte. — 1688. \

PAR LA FONTAINE ET CHAMPMESLÉ.

#### ACTEURS.

ANSELME, gentilhomme campagnard. LÉLIE, fils d'Anselme. JOSSELIN, gouverneur de Lélie.

BERTRAND, fermier d'Anselme. M. GRIFFON, gascon, beaux-frères.
M. TOBIE, normand. LUCINDE, fille de M. Tobie. THIBAUT, fermier de M. Tobie. PERRETTE, femme de Thibaut.

La scène est dans la cour du château d'Anselme.

#### SCÈNE PREMIÈRE.

BERTRAND, LUCINDE, PERRETTE.

BERTRAND.

Non, mordienne! vous dis-je, je ne me laisserai pas enjôler davantage.

Hé, mon pauvre garçon!

BERTRAND.

Je n'en ferai rian.

PERRETTE. Auras-tu le cœur si dur que...

BERTRAND.

Je l'aurai dur comme un caillou. LUCIWAR

Laissez-nous ici seulement jusqu'à ce soir.

BERTRAND. Je ne vous y laisserai pas un iota davantage, ventregoine! si quelqu'un vous alloit trouver enfarmées dans ma logette, et que diroit-on?

PERRETTE. Ardez! ce qu'on en diroit seroit-il tant à ton désavantage?

BERTRAND.

Testigué! si notre maître, qui hait les femmes, venoit à vous trouver, où en serois-je?

LUCINDE.

Quand il saura que je suis une jeune fille persécutée par une belle-mère, abandonnée, à sa sollicitation, à l'inimitié de mon propre père, et qui fuit la maison paternelle de crainte d'épouser un magot qu'elle me veut donner parce qu'il est son neveu, mes larmes le toucheront; il aura pitié de moi, sans doute.

Morgué! je vous dis qu'il n'est point pitoyable : je le connois mieux que vous.

PERRETTE.

Et moi, je gage que ses larmes le débaucheront comme elles m'ont débauchée : je ne les vis pas plus tôt couler que je me résolus d'abandonner mon ménage pour aller courir les champs avec elle, quoiqu'il n'y ait qu'onze mois que je sois mariée à Thibaut, le fermier de son père, qui est le meilleur homme du monde, et de la meilleure humeur. Est-ce que ton maître sera plus rébarbatif que moi?

BERTRAND.

Ventredienne! vous me feriez enrager. Est-ce que je ne savons pas bian ce que je savons?

LUCINDE.

Fais-moi parler à ce jeune homme que tu dis qui est son fils; je le toucherai, je m'assure, et je ne donte point qu'il ne fasse quelque chose auprès de son père en notre faveur.

BERTRAND.

Hé bian! hé bian! ne v'la-t-il pas? Palsanguoi! n'en dit biau vrai, qu'il n'y a rian de si dur que la tête d'une femme. Ne vous ai-je pas dit, cervelle ignorante, que ce fils est le TU AUTEM du sujet pourquoi on reçoit ici les femmes comme un chien dans un jeu de quilles? que le père ne veut point que le fils en voie aucune? que le fils n'en connoît non plus que s'il n'y en avoit point au monde, et qu'il ne sait pas seulement comme on les appelle? que le père, sottement, lui apprend tout cela; que le fils croit tout cela sottement; et que... que... Que diable! ne vous ai-je pas dit tout cela?

PERRETTE. Hé bian, oui. D'où viant qu'il ne veut pas que son fils connoisse des femmes? Est-ce une si mauvaise connoissance?

REBTRAND.

D'où viant... d'où viant... Hé! esprit bouché, ne vous souviant-il pas que de fil en aiguille, je vous ai conté que le père avoit épousé une femme qui en savoit bian long? et que pour empécher que son fils n'ait comme li le même malencombre qu'il a li comme bian d'autres, il a juré son grand juron que jamais femme ne seroit de rian à ce fils ? Et voilà ce qui fait justement que... Mais ventreguienne! que de babil! est-ce que vous ne voulez donc pas vous taire, et me tourner les talons?

LUCINDE, lui donnant de l'argent,

Mon ami! mon pauvre ami!

BERTRAND, faisant le pleureur, mais prenant toujours l'argent.

Mon ami, mon pauvre ami! Jarnigué! ne vlàt-il pas encore la chanson du ricochet, avec vos pièces d'or?

PERRETTE. Hé! va, va! prends toujours.

BERTRAND Ventregué! que veux-tu que j'en fasse?

LUCINDE, lui donnant encore de l'argent.

Mon pauvre garçon!

BERTRAND.

Testigué! n'avez-vous point de honte de me tenter comme ça?

PERRETTE.

Prends, te dis-je.

BERTRAND. Morgué! c'est être bien satan.

LUCINDE, lui en donnant toujours.

Bertrand!

BERTRAND.

Jarni! cela est cause que je vous ai déjà fait passer la nuit dans ma cabute.

PERRETTE.

Le grand malheur! BERTRAND.

Morgué! cela va encore être cause que je vous y ferai passer le jour.

LUCINDE, lui en donnant davantage.

Mon cher Bertrand!

BERTRAND.

Mort de ma vie! que vous ai-je fait?

PERRETTE.

Hé! prends, prends.

BERTRAND. Prends, prends. Morguoi! prends toi-même. (Perrette veut prendre, et Bertrand se jette sur la bourse,)

PERRETTE.

Hé bian! donne-le-moi, je le prendrai. BERTRAND.

Tu as bian envie de me voir frotté.

PERRETTE.

La la, prends courage; il ne t'est point arrivé de mal cette nuit, il ne t'en arrivera pas cette journée. Remène-nous dans ta logette.

BERTRAND.

Oui; mais, morgué! notre petit maître est un chercheur de midi à quatorze heures; il a toujours le nez fourré partont. S'il viant à vous trouver! hein ?

LUCINDE.

Peut-être sera-t-il bien aise de nous voir et de nous parler.

Testigué! ne vous y fiez pas; c'est un petit babillard qui ne manqueroit pas de l'aller dire à son père. Il vaut mieux que je vous bonte dans queuque endroit où il n'aille pas vous chercher. Attendez, je vais voir si personne ne nous empêche.

(Il sort)

SCÈNE II. LUCINDE, PERRETTE.

LUCINDE.

Enfin, Perrette, nous resterons ici jusquà ce soir. PERRETTE.

Oui; mais je ne sommes guère loin du châtiau de votre père : j'ai peur que nous ne soyons pas longtemps ici sans qu'on vienne nous y charcher.

LUCINDE.

Nous y serons bien cachées. Mais en conscience Perrette, voudrois-tu partir d'ici sans avoir la charité de tirer ce pauvre petit jeune homme de l'erreur où l'on le fait vivre?

PERRETTE

Onais! vous vous intéressez bian pour lui! Si j'osois, je croirois queuque chose.

Et que croirois-tu? PRARETTE.

Je croirois que vous ne seriez pas fâchée de l'avoir pour mari.

LUCINDE.

Tu ne sais ce que tu dis. PERRETTE.

Oh, par ma foi! j'ai mis le nez dessus.

LUCINDE. Que veux-tu dire?

PERRETTE.

Mon guieu! je ne suis pas si sotte que j'en ai la mine. Quand je vous le vis regarder hier avec tant d'attention par le trou de la sarrure, je dis à part moi, Vlà notre maîtresse Lucinde qui se prend; et si ce grand dadais que n'en lui vouloit bailler pour époux avoit eu aussi bonne mine que ce petit étourneau-ci, je ne serions pas sorties de la maison.

LUCIMDE.

Tu vois plus clair que moi, Perrette. Je t'avoue que je formai dès hier la résolution de faire tout mon possible pour détromper ce pauvre petit homme, et que c'est à quoi j'ai pensé toute la nuit. Mais jusqu'à présent je ne m'aperçois pas que mon cœur agisse par un autre mouvement que par celui de la compassion.

PERRETTE.

Hé! oui, oui, vous autres grosses dames vous n'allez point tout d'abord à la franquette : vous faites toujours semblant de vous déguiser les choses. Pour moi, je n'y entends point tant de façons; et quand Thibaut me prit la main pour la première fois pour danser, qu'il me la serrit de toute sa force, je devinai du premier coap ce que ça vouloit dire... Hé mais! qu'entends-je?

(Thibaut crie derrière le théâtre, et ne paroît que quand Bertrand et Josselin sont seuls sur la scène.)

SCÈNE III.

THIBAUT, LUCINDE, PERRETTE.

THIBAUT, derrière le théâtre. Haïe, haïe, haie!

Ouelle voix a frappé mon oreille? THIBAUT, derrière.

Ho, ho, ho!

PERRETTE. Ah, madame! c'est la voix de notre mari Thibaut: nous voilà pardues.

LUCINDE.

Courons promptement nous cacher. (Comme elles vont pour sortir, elles rencontrent Bertrand.)

SCÈNE IV.

LUCINDE, THIBAUT, BERTRAND, PERRETTE.

BERTRAND.

Où courez-vous? Fuyez de ce côté.

LUCINDE.

Thibaut, le mari de Perrette, vient par ici. BERTRAND.

Josselin, le gouverneur de notre petit maître, viant par ilà.

THIBAUT, derrière le théatre.

Holà, quelqu'un, holà!

PERRETTE.

Entends-tu? c'est fait de nous, s'il nous trouve.

SCÈNE V.

LUCINDE, PERRETTE, JOSSELIN, BERTRAND, THIBAUT.

JOSSELIN, dans le château.

Bertrand! hé, Bertrand!

RESTRAND.

Ovez-vous? nous sommes flambés, s'il nous voit. LUCINDE.

Où nous cacher?

RESTRAND.

Rentrez dans ma logette, et n'en ouvrez la porte à personne.

(Lucinde et Perrette sortent.)

SCÈNE VI.

JOSSELIN, BERTRAND, THIBAUT.

JOSSELIN.

Qui est-ce donc qui crie de la sorte? BERTRAND.

Il fant que ce soit quelque passant qui s'est égaré... Mais le v'là.

THIBAUT.

Hé! parlez donc, vous autres, êtes-vous muets? JOSSELIN.

Non.

THIBAUT.

Vous êtes donc sourds?

JOSSELIN.

Encore moins.

THIBAUT.

Et pourquoi donc ne répondez-vous pas? JOSSELIN.

Parce qu'il ne nous plait pas.

THIBAUT.

Palsangué! vous êtes trop drôles! Puisque vous n'ètes ni sourds ni muets, il faut que je vous embrasse, oui, morgué! je sis votre sarviteur.

JOSSELIN.

Est-ce que nous nous connoissons?

Je ne sais pas; mais je crois que nous ne nous sommes jamais vus.

JOSSELIN.

C'est ce qui me semble.

THIBAUT. Palsangué! vous v'là bian étonnés!

JOSSELIN.

Et qui ne le seroit pas? nous ne nous connoissons point, et vous m'embrassez comme si nous nous étions vus toute notre vie.

THIBAUT.

Testigué! vous avez bieau dire, je vois à votre mine que vous êtes un bon vivant, et que vous m'enseignerez ce que je charche.

JOSSELIN. Et que cherchez-vous?

Je charche ma femme: ne l'avez-vous point vue?

JOSSELIN.

Ah! vraiment oui, c'est bien ici qu'il faut chercher des femmes!

THIBAUT.

Elle a nom Parrette. Elle s'en est enfuie de cheuz nous, palsangué! cela est bian drôle, pour courir les champs avecque la fille de M. Tobie, notre maître, que l'on vouloit marier maugré elle au fils de M. Griffon, neveu de notre maîtresse. Je ne sais, morgué! comme les masques ont fagotté tout ça; mais la nuit Parrette se couchit auprès de moi, et puis je ne l'y trouvis plus le lendemain : avez-vous jamais rian vu de plus plaisant que ça? JOSSELIN.

Cela est fort plaisant.

THIBAUT.

Oh! ce qu'il y a de plus récréatif, c'est qu'elles sont toutes fines scules; et comme elles sont, morguoil bian jolies, si elles alloient rencontrer queuque gaillard qui voulût en faire comme des choux de son jardin, elles scroient bian attrapées! Tout franc! quand je songe à cela, je n'en ris, morguoi! que du bout des dents.

JOSSELIM.

Oue craignez-vous?

THIBAUT.

Je crains... et que sais-je, moi? je crains... Est-ce que vous ne savez pas ce qu'on craint quand on ne sait où diable est sa femme?

JOSSELIN.

Si vonsaviez envie de savoir ce qui en est, on pourroit vous donner satisfaction.

Bon! est-ce qu'on sait jamais ça? Pour s'en douter, asse; mais pour en être sûr, nifie. J'aurois, morgué! bieau le demander à Parrette, alle ne l'avoueroit jamais; alle est trop dessalée.

JOSSET, IN.

Nous avons ici un moyen sûr pour en savoir la vérité.

THIBAUT.

Et qu'est-ce encore?

JOSSELIM.

C'est une coupe qui est entre les mains du seigneur de ce château : quand elle est pleine de vin, si la femme de celui qui y boit est fidèle, il n'en perd pas une goutte; mais si elle est infidèle, tout le vin répand à terre.

Cela est bouffon! Et où diable a-t-il pêché cela? JOSSELIN.

Il l'a achetée d'un Arabe qui, soit par composition ou par enchantement, y avoit attaché cette vertu.

THIBAUT. Et ponrquoi ce monsieur acheta-t-il ce joyau-là? JOSSELIN.

Par curiosité.

THIBATT.

Est-ce qu'il étoit marié? JOSSELIN.

Oui.

THIR ART.

J'entends, j'entends; il vouloit voir si sa femme... n'est-ce pas?

JOSSET.IN.

Instement.

THI BAUT.

D'abord qu'il eut la coupe, il y but, je gage? JOSSELIN.

Vons l'avez dit.

THIBAUT.

Elle répandit?

JOSSELIN.

Non.

THIRATT.

Non? Non.

JOSSELIN.

TRIBATIT.

Morgué! c'est être bian plus heureux que sage! Il s'en tint là.

JOSSELIN. Non.

THIRATT.

Il v rebut?

JOSSELIN.

Oni

THIBAUT.

Testigué! v'là un sot homme. JOASE LIW.

Plus encor que vous ne le dites. THIBAUT.

Et comment donc? contez-moi ça, pour rire.

JOSSELIN.

Il voulut éprouver sa femme. THIBAUT.

Le benét!

JOSSELIN.

Il lui écrivit sous un nom supposé.

THIBAUT.

Le jocrisse!

JOSSELIN. Il lui envoya des présents.

THIBAUT.

L'impertinent!

JOSS RT.TW. Il lui donna un rendez-vous.

THIBAUT.

Elle y vint?

JOSSELIE.

Est-ce qu'on peut résister aux présents? THIBAUT.

Et comment cela se passa-t-il?

JOSSELIN.

En excuses du côté de la dame; en souffiets de la · Part du mari.

Elle les souffrit patiemment?

JOSSET.IM.

Oui; mais quelques jours après... THIBAUT.

Il but encor dans la coupe?

JOSSELIN.

Oni.

THIRATTT.

Et que fit la coupe? JOSSELIN.

Elle répandit.

THIRAUT.

Quand on n'a que ce qu'on mérite, on ne s'en doit prendre qu'à soi.

JOSSELIN.

Il s'en prit à tout le monde, et vint de dépit se loger dans ce château écarté, pour ne plus entendre parler de femme de sa vie. THIRAUT.

Avec la coupe?

Avec la coupe.

JOSSRT.IW. THIBAUT.

Et de quoi lui sert-elle, puisqu'il n'a plus de femme?

JOSSET.IW.

Elle sert à lui faire voir qu'il a beaucoup de confrères, et cela le console.

TRIBATT.

Et comment le voit-il?

JOSSET.IN.

Il engage tous les passants que le hasard conduit ici, d'en faire l'épreuve.

THIBAUT.

Et depuis quand fait-il ce métier-là? JOSSELIN.

Depuis quatorze à quinze ans.

THIBAUT.

En a-t-il bian vu depuis ce temps-là? JOSSELIN.

Oh! en quantité.

château.

THIBAUT.

S'en est-il trouvé beaucoup qui aient bu dans la coupe sans qu'elle ait répandu? JOSSELIN.

Cela est si rare que je ne m'en souviens quasi pas.

THIBAUT.

Par ma figue! voilà tout fin droit ce qu'il faut pour bouter notre maître et son bieau-frère à la raison. L'un est un bon Normand qui a épousé une Languedocienne, sœur de l'autre; et l'autre est un Gascon qui a épousé une Parisienne: comme ils sont logés vison visu, ils se tarabustont toujours sur le chapitre de leux femmes. Je vas leu dire que la coupe les mettra d'accord. Ils rôdont autour de cette montagne, pour apprendre des nouvelles de leu fille... Mais quel est ce vilain monsieur-là?

JOSSELIN. C'est le maître de la coupe, et le seigneur de ce-

SCÈNE VII.

ANSELME, JOSSELIN, THIBAUT, BERTRAND.

ANSELME, fort échaufié.

Ah, monsieur Josselin! mon pauvre monsieur Josselin!

MARKET TW

Qu'y a-t-il de nouveau, monsieur?

ANSELME.

Je suis dans le plus grand de tous les embarras. Mon... Qui est cet homme-là?

JOSSELIN.

C'est un honnête paysan qui est en quête de sa femme : elle s'est échappée de chez lui avec une jeune fille; et pour les retrouver, il est avec une paire de messieurs qu'il va chercher pour venir faire l'essai de votre coupe.

THIBAUT.

Je vais vous amener de la pratique: laissez-moi faire.

### SCÈNE VIII.

ANSELME, JOSSELIN, BERTRAND.

ANSELME.

Ah! vraiment, la coupe! j'ai bien d'autres tintouins dans la tête.

JOSSELIN.

Ou'avez-vous donc?

ANSELME

Je viens de voir... Ouf!

BERTRAND , à part. Auroit-il vu ces masques de femmes? Écoutons. (Il se met entre Josselin, qui est à la gauche, et Anselme, qui est à la droite du théâtre.)

AMSELME.

Je viens de voir... (donnant un souffiet à Bertrand.) Que fais-tu là?

BERTRAND.

Rian.

AMSELME.

Va à ta besogne, et ne reviens point qu'on ne t'appelle.

SCÈNE IX.

ANSELME, JOSSELIN.

ANSELME.

Je viens de voir mon fils. Le petit pendard m'a fait des questions qui m'ont pensé mettre l'esprit sens dessus dessous. Il lui prend des curiosités toutes contraires au chemin que je veux qu'il tienne.

JOSSELIN. Ma foi! monsieur, si vous voulez que je vous parle franchement, il vous sera bien difficile de l'élever toujours dans l'ignorance où vous voulez qu'il soit; je crains bien que toutes vos précautions ne devien-nent inutiles, et que cette démangeaison qui vous tient de lui vouloir cacher qu'il y a des femmes au monde ne porte davantage son petit génie aux

connoissances du beau sexe. ANSELME.

Hé! qui l'instruira qu'il y a des femmes? JOSSELIN.

Tout, monsieur; le bon sens premièrement: oui, ce certain bon sens qui vient avec l'âge, l à cet âge qui nous retire insensiblement des bras de l'enfance pour nous conduire à la puberté. L'esprit se porte à la conception de bien des choses : la raison vient, et, parmi plusieurs curiosités, nous fait apercevoir que l'homme ne vient point sur terre comme un champignon; que c'est une petite machine où il y a bien des ressorts. Ces ressorts viennent à se mouvoir par le mouvement du cœur; ce mouvement du cœur

échauffe la cervelle ; cette cervelle échauffée se forme des idées qu'elle ne concoit pasbien d'abord : l'amour se met quelquefois de la partie ; il explique toutes ces idées, il prend le soin de les rendre intelligibles; et voilà comme la connoissance vient aux jeunes gens, ordinairement malgré qu'on en ait.

ANSELME.

Tous ces raisonnements sont les plus beaux du monde; mais je m'en moque, et j'empécherai bien que mon fils... Le voici. Je ne suis pas en état de lui parler; mon désordre paroîtroit à sa vue. Fortifiez-le dans mes pensées pendant que je vais me re-

SCÈNE X.

LÉLIE. JOSSELIN.

LÉLIE.

D'où vient que mon père me fuit?

JOSSET.IW.

Il a des affaires en tête. Lui voulez-vous quelque chose?

LÉLIE.

Je ne sais.

JOSSET.IW.

Vous ne savez?

LÉLIE.

Non, je ne sais ce que je lui veux; je ne sais ce que je me veux à moi-même. Je sens bien que je m'ennuie; et je ne sais pourquoi je m'ennuie.

JOSSELIN.

C'est que vous êtes un petit indolent, qui n'avez par l'esprit de jouir des beautés qui se présentent à TONG.

Hé! quelles sont ces beautés?

JOSSELIN.

Le ciel, la terre, le feu, l'eau, l'air, le jour, la nuit, le soleil, la lune, les étoiles, les herbes, les prés, les fleurs, les fruits.

LÉLIR.

Oui, tout cela est fort divertissant! Ah, mon cher M. Josselin! je voudrois bien...

JOSSELIW.

Quoi?

LÉLIR. Vous ne le voudriez pas, vous? JOSSELIN.

Qu'est-ce encore?

LÉLIE.

Promettez-moi que vous le voudrez. JOSSELIN.

Selon.

T 6 T T ...

Je voudrois bien aller me promener autre part qu'ici.

JOSSELIN.

Platt-il?

LÉLIE.

Ah! je savois bien que vous ne le voudriez pas. JOSSELIW.

Avez-vous oublié que votre père vous l'a défendu?

Eh! c'est parce qu'il me l'a défendu que je meurs d'envie de le faire. Car, enfin, je m'imagine qu'il y a dans le monde des choses qu'il ne veut pas que je sache; et ce sont ces choses que je m'imagine, que je brûle de savoir.

JOSSELIN, à part.

Le petit fripon!

LÉLIE.

Oh! cà, M. Josselin, en bonne verité, dites-moi ce que c'est que ces choses-là,

Qu'est-ce à dire, ces choses-là?

LÉLIK.

Oui: qu'est-ce qu'il y a dans le monde qui n'est point ici?

JOSSET.IW.

Rien

LÉTIE.

Vous mentez, M. Josselin.

JOSSELIN.

Point du tout.

LÉLIR.

On me cache bien des choses, M. Josselin; vons lisez dans des livres, et mon père y sait lire aussi. Pourquoi ne m'a-t-on pas appris à y lire?

JOSSELIN.

On vous l'apprendra, donnez-vous patience.

LÉLIR.

Je ne puis plus vivre comme cela, et c'est une honte d'être aussi ignorant que je le suis à mon

Voila un petit drôle qu'il n'y aura pas moyen de

Et si mon père venait à mourir, M. Josselin, car je sais bien qu'on meurt, que deviendrois-je? JOSSELIN.

Vous deviendriez mon fils, et je serois votre père pour lors.

LÉLIE.

Vous vous moquez de moi, M. Josselin. Ce n'est pas comme cela que cela se fait; et ce seroit à mon tour d'être père de quelqu'un.

JUSSELIN.

Hé bien! vous seriez le mien, si vous vouliez, et je serois votre fils, moi.

LÉLIE

Oh! ce n'est pas comme cela que cela se fait, assurément. Vous ne voulez pas me le dire; mais je le saurai, vous avez beau faire

JOSSELIN.

Oh! vous saurez, vous saurez que vous êtes un petit sot, et que vos discours me fatiguent.

LÉLIE.

M. Josselin, si vous ne me menez promener, j'irai me promener tout seul; je vous en avertis.

JOSSELIN.

Oui! et je vais, moi, tout de ce pas, avertir votre père de vos extravagances, et vous verrez après où je vous mènerai promener. Oh, oh! voyez le petit impudent, avec ses promenades! (Il sort.)

LÉLIE, seul.

Il a beau dire, je sortirai d'ici, quand je devrois mourir sur le pas de la porte.

SCÈNE XI.

LUCINDE, LÉLIE, PERRETTE.

PERRETTE, & Lucinde. Madame, le v'là tout seul.

LUCIEDE.

Approchons-nous, pour voir ce qu'il dira en nous voyant.

LÉLIE, sans voir les deux femmes.

Mon père n'est pourtant pas un bon père, de ne me pas montrer tout ce qu'il sait; et c'est ce qui fait que je n'ai pas de peine à me résoudre à le quitter. PERBETTE.

Il ne faut point lui dire d'abord qui je sommes; mais je gage bian qu'il le devinera.

LÉLIE.

Je m'imagine que tout ce qu'on ne veut pas que je sache, est cent mille fois plus beau que ce que je sais. Je pense je ne sais combien de choses, toutes plus jolies les unes que les autres, et je meurs d'impatience de savoir si je pense juste... Mais que vois-je? Voilà deux jennes garçons joliment habillés. Je n'en ai point encore vus comme ceux-là. Je voudrois bien les aborder; mais je suis tout hors de moi-même, et je n'ai presque pas la force de parler. (Elles lui fout la révérence.) Ils se baissent et puis ils se haussent : qu'est-ce que cela signifie?

Nous hésitons à vous aborder.

LÉLIR.

Ils parlent comme moi; que de questions je vais leur faire!

LUCINDE.

Vous paroissez étonné de nous voir?

Oui, je n'ai jamais rien vu de si beau que vous, ni qui m'ait tant fait de plaisir à voir. PERRETTE.

Oh! mort de ma vie, que la nature est une belle chosel

LÉLIE.

D'où venez-vous? qui vous a conduits ici? Est-ce mon père ou moi que vous y cherchez? De grace, ne parlez point à mon père, et demeurez avec moi. LUCINDE.

A ce que je puis juger, vous n'êtes point fâché de nous voir?

LÉLIR.

Je n'ai jamais eu tant de joie.

Cela est admirable! Et que croyez-vous de nous, s'il vous plait?

LÉLIR.

Ce que j'en crois?

LUCINDE.

Oui, qui nous sommes?

Les deux plus belles créatures du monde. Je n'ai jamais rien vu; mais je ne connois rien de plus parfait que vous, et je n'ai plus de curiosité pour tout le reste. Demeurez toujours avec moi, je vous en coujure! je demeurerai toujours ici, et mon père et M. Josselin en seront ravis.

Vous en jugeriez autrement, si vous saviez ce que nous sommes.

LÉLIE.

Hé! n'êtes-vous pas des hommes comme nous? PERRETTE.

Oh! vraiment, non: il y a bian à dire.

LÉLIE.

Hors les habits et la beauté, je n'y vois point de différence.

PERRETTY.

Oni dà! c'est bian tout un; mais ce n'est pas de même.

LÉLIE.

Il est vrai que je sens, en vous voyant, ce que je n'ai jamais senti. Ah! si vous n'êtes point des hommes, dites-moi ce que vous êtes, je vous en conjure.

LUCINDE.

Votre cœur ne peut-il pas vous l'expliquer tout-àfair?

Non : mais ce n'est pas la faute de mon cœur, c'est la faute de mon esprit.

PERRETTE.

Hé bian! tenez, mon pauvre enfant, bian loin d'être des hommes, nous en sommes tout le contraire.

LÉLIE.

Je ne vous entends point.

PERRETTE.

Vous nous entendrez avec le temps. Mais, qui aimez-vous mieux de nous deux? La, parlez franchement, n'est-ce point moi?

Je vous aime beaucoup; mais je l'aime infiniment davantage.

LUCINDE.

Tout de bon?

LÉLIE.

Tout de bon.

PERRETTE. C'est à cause que vous êtes la plus brave.

LÉLIE.

Non, non, je ne regarde point aux habits; mais je ne saurois vous dire ce qui fait que je l'aime plus que VODS.

LUCINDE.

Vous m'aimez done?

LÉLIR.

Plus que toutes les choses du monde. PERRETTE.

Mais que pensez-vous en l'aimant? LÉLIE.

Mille choses que je n'ai jamais pensées.

LUCINDE.

N'en avez-vous point à me dire?

LÉLIE.

Oh! quantité, mais je ne sais comment m'exprimer.

PRESETTE.

Hé! que seriez-vous prêt à faire pour lui prouver que vous l'aimez?

LÉLIR.

Tout.

LUCINDE.

Youdriez-vous quitter ces lieux pour me suivre? LÉLIE.

De tout mon cœur, pourvu que je vous suive touiours.

SCÈNE XII.

JOSSELIN, LUCINDE, PERRETTE, LÉLIE.

LELIE, tout transporté de joie. Ah! mon cher M. Josselin, vous allez être ravi. LUCINDE.

Ah, ciel!

JOSSELIE.

Que vois-je? tout est perdu. Ah! vraiment, voici bien pis que la promenade.

LÉLIR.

Je n'en avois jamais vu; et je le savois bien, moi, qu'il y avoit dans le monde quelque chose qu'on ne me disoit pas.

JOSSET, IN.

Paix!

DESSETTS.

Ou'il a la mine rébarbative! JOSSELIN.

Hé! d'où diantre ces deux carognes-là sont-elles venues?

T. ÉT.TR.

M. Josselin...

TOTAL THE

Taisez-vous.

PERBETTE.

Comme il nous regarde!

LUCINDE

Le vilain homme que voilà!

JOSSELIE.

Qui vous a conduites ici, impudentes que vous êtes? Qu'y venez-vous faire?

PERRETTE. C'est pis qu'un loup-garou.

LÉLIR.

M. Josselin, ne les effarouchez pas.

JOSSELIN.

Comment, petit fripon ! vous osez ... (à part.) Qu'elles sont jolies!

LUCINDE.

Si c'est un crime pour nous de nous trouver ici, il n'est pas difficile de le réparer, et notre dessein n'est pas d'y faire un long séjour.

JOSSELIN, à part, montrant Lucinde.

Le beau visage qu'a celle-ci!

PERRETTE.

Je n'y serions pas venues, si j'eussions cru qu'on nous eut si mal reçues.

JOSSELIN, à part, montrant Perrette.

Le drôle de petit air qu'a celle-là!

LÉLIE.

N'est-il pas vrai, M. Josselin, qu'il n'y a rien au monde de plus beau?

JOSSELIN.

Non, cela n'est pas vrai. Vous ne savez ce que vous dites. (à part.) Les deux jolis petits bouchons que voilà!

PERRETTE.

Il est enragé. Comme il roule les yeux! LÉLIE.

M. Josselin, menons-les à mon père. JOSSELIN.

Comment! petit effronté, à votre père! Tournezmoi les talons, et ne regardez pas derrière vous.

(Il veut faire sortir Lelie, qui lui résiste.)

Je veux demeurer ici, moi.

Tournez-moi les talons: vous dis-je... Et vous, détalez au plus vite.

LÉLIE.

Je ne veux pas qu'ils s'en aillent.

JOSELLEN.

Et je le veux, moi. Allez vite. . (bas à Luciade et à

Perrette.) Allez vous cacher dans ma chambre, au bout de cette allée. Voilà la clef.

PERRETTE.

Comme il se radoucit! Ferons-je bian d'y aller?
JOSSELIN, à Lélie.

Si vous ne vous dépêchez... (aux deux femmes.) Entrez dans le petit cabinet, à main gauche... Allez vite, allez.

Demeurez ici, je vous en conjure!

JOSSELIN.

Je vous l'ordonne, partez promptement. LÉLIE, fort échaulfé, à Joseliu.

Pour la dernière foie, M. Josselin... (aux deux femmes.) Attendez-moi, je vous prie: je cours trouver mon père; j'obtiendrai de lui que vous demeuriez ici, et M. Josselin se repentira de vous avoir grondées. Attendez-moi, au moins; je reviendrai dans un moment.

#### SCÈNE XIII.

LUCINDE, PERRETTE, JOSSELIN.

JOSSELIN.

Ah, malheureuses petites femelles! savez-vous bien où vous êtcs, et le malheur qui vous talonne?

LUCINDE.

Nous savons tout ce que vous pouvez nous dire; mais nous espérons tout de votre bonté.

JOSSELIN.

Que vous êtes heureuses d'être belles! Sans cela... Écoutez, n'allez pas vous entêter de ce petit vilain-là : ce seroit gêter toutes vos affaires.

PERRETTE

Oh! je ne nous boutons rian dans la tête que de la bonne sorte.

JOSSELIN.

Son père veut enterrer toute sa race avec lui, et ne consentira jamais...

LUCIADE.

Mettez-nous en lieu où nous puissions vous apprendre notre infortune, et savoir de vous le conseil que nous devons suivre.

JOSSELIN.

Ma chambre est l'endroit où vous puissiez être le mieux cachées dans ce château, et j'en veux bien conrir les risques pour l'amour de vous; à condition que pour l'amour de moi...

PERRETTE.

Allez, mon bon monsieur, vons voyez deux pauvres orphelines, qui ne sont nullement entichées du vice d'ingratitude.

Josseli N

Venez, suivez-moi.

SCÈNE XIV.

LUCINDE, PERRETTE, JOSSELIN, BERTRAND.

BERTRAND, les surprenant.

Oh, palsanguié! je vous prends sur le fait; je n'en suis plus que de moiquié.

JOSSELIN.

Voilà un marousle qui vient bien mal à propos. BERTRAND.

Testeguienne! pisque vous voulez les fourrer dans votre chambre, je ne serai pas pendu tout seul pour les avoir boutées dans ma cahute; vous le serez avec moi; je ne m'en soucie guère!

JOSSELIN.

Veux-tu te taire?

BERTRAND.

Morgué! je ne me tairai point, à moins que je ne retire mon épingle du jeu.

JOSSELI

Qu'entends-tu par là?

BERTRAND.
J'entends que vous soyez pendu tout seul.

JOSSELIN.

Que veut dire cet animal-là?

BERTRAND.

Je veux dire, qu'à moins que vous ne disiez que c'est vous qui les avez cachées, par la sanguoi! je vais tout apprendre à notre maître.

JOSSELIW.

Hé bien, oui, je dirai que c'est moi. BERTRAND.

Hé bian, je ne lui dirai donc rien; mais, morgué! point de tricherie.

PERRETTE.
J'entends quelqu'un.

J entends queiqu un. BERTRAND.

Rentrez dans ma logette, et ne vous montrez plus, au moins.

JOSSKLIN.

Chut! ou je te rendrai complice.
BERTRAND.

Motus! ou je découvrirai le pot aux roses.

(Lucinde et Perrette sortent.)

#### SCÈNE XV.

ANSELME, JOSSELIN, LÉLIE, BERTRAND.

LÉLIE, toujours fort transporté.

Oni, mon père, il est impossible que vous me refusiez quand vous les aurez vus. Venez seulement... Où sont-ils? Qu'en avez-vous fait, M. Josselin?

JOSSELIM.

Que veut-il dire?

Je ne sais ce qu'il me vient conter.

LÉLIE.

Que sont-ils devenus, Bertrand?

BERTRAND.

A qui en veut-il donc?

Répondez-moi, M. Josselin, ou, malgré la présence de mon père...

JOSSELIN.

Doucement, petit drôle!... Sur quelle herbe a-t-il marché?

LÉLIE, à Bertrand.

Éclaireis-moi de ce que je veux savoir, coquin!

Haïe! haïe! vous m'étranglez... Est-il devenu fou? LÉLIE.

Ah, mon père! commandez qu'on me les fasse retrouver, où j'en mourrai de désespoir.

ANSELME.

Quoi! qu'y a-t-il? que veux-tu qu'on te rende? Te voilà bien échauffé!

LÉLIE.

Cherchons partout. Si je ne les retrouve, je sais bien à qui je m'en prendrai.

BERTRAND.

Hé! attendez, attendez. Ce ne sont pas des moineaux que vous cherchez?

Digitized by Google

39

LÉLIE.

Non, traitre! ce ne sont pas des moineaux.

BERTRAND.

Hé bien! morgué, quoi que ce puisse être, allons les chercher nous deux. M'est avis que j'ai entendu quelque chose de ce côté-là.

(Il l'emmène justement où elles ne sont pas.)

LÉLIE.

Courons-y, mon pauvre Bertrand! ne me quitte pas... M. Josselin, malheur à vous si je ne les retronve!

SCÈNE XVI.

ANSELME, JOSSELIN.

JOSS ELIN.

Des menaces! Vous voyez comme il perd le respect.

Anselme, Ou'on l'arrête.

JOSSELIN.

Non, non: il vaut mieux qu'en courant il aille dissiper ces vapeurs qui lui troublent l'imagination. ANSELME.

Mais je crois qu'en esset il est devenu son: quel galimatias m'a-t-il fait?

JOSSELIN.

C'est justement une suite de ce que je disois tantôt. Ce sont des idées qui lui passent par la cervelle, et je jurerois que ce sont des idées de femmes.

ANSELME.

Des idées de femmes! Vons vous moquez, M. Josselin! Peut-on avoir des idées de ce qu'on n'a jamais vu?

JOSSELIN.

Belles merveilles! Hé ! ne vous est-il jamais arrivé de faire des songes?

ANSELME.

Oui.

JOSSELIN.

Et de voir en dormant des choses que vous n'aviez jamais vues, et que vous ne vous seriez jamais imaginées si vous n'aviez dormi?

ANSELME.

D'accord; mais ce petit garçon-là ne dort point.
JOSSELIN.

Non, vraiment; au contraire, je ne l'ai jamais vu si éveillé.

ANSELME.

Hé bien!

JOSSELIN.

Hé bien! il rêve tout éveillé; et c'est justement ce qui est cause qu'il fait des contes à dormir debout.

Mais pourquoi lui vient-il des idées de femmes

plutôt que d'autres?

JOSSELIN.

C'est que ces animaux-là se fourrent partout, malgré qu'on en ait.

ANSELME.

Cela seroit bien horrible que toutes mes précautions fussent inntiles.

JOSSELIN.

Elles le seront à coup sûr; et dès à présent je vous en donne ma parole.

ANSELME.

Il n'importe; et si je ne puis lui cacher absolument qu'il y ait des semmes, il ne les connoîtra que pour les bair mortellement. JOSSELIN.

Il ne les haïra point.

ANSELME.

Il les détestera, en apprenant ce qu'elles savent faire... Mais qu'est-ce ci?

JOSSELIN.

Hé! c'est ce bon paysan qui vous amène ces deux persounes, pour faire l'essai de votre coupe.

### SCÈNE XVII.

ANSELME, JOSSELIN, sur le derant; MONSIEUR GRIFFON, MONSIEUR TOBIE; TRIBAUT, dans le fond; LUCINDE, PERRETTE, à la fenètre de la cabute.

PERRETTE, à Lucinde.

Le petit homme n'y est pas, vous dis-je.

LUCINDE.

Il n'importe. Voyons d'ici ce qui se passe, puisque nous pouvons voir sans être vues.

MONSIEUR GRIFFON, à M. Tobie.

Oui, cadédis! jé bous lé dis, et jé bous lé soutiens; bous êtes un von sot, veau-frère.

THIBAUT, à M. Griffon.

Ah, ah! monsieur, au mari de madame votre sœur!

PERRETTE, à Lucinde.

Madame, c'est Thibaut.

THIBAUT, à M. Tobie. Sot! Hé! qu'est-ce? Queu terminaison est çà?

LUCINDE, à Perrette. Mon père et mon oncle sont ici.

MONSIEUR TOBIE, à M. Griffon.

Nous sommes gens de bien de notre race! et je serois marri qu'elle fût entichée des reproches qu'on fait à la vôtre.

THIBAUT, à M. Tobie.

Hé, hé! monsieur, le frère de madame votre femme! vous n'y songez pas.

MONSIEUR GRIFFON, à M. Tobie.

Tu fais vien de m'appartenir.

MONSIEUR TOBIE, à M. Griffon.

C'est le plus vilain endroit de ma vie. THIBAUT, à Auselme et à Josselin.

Messieurs, messieurs, venez m'aider, s'il vous plaît, à mettre le holà entre deux beaux-frères qui se vont couper la gorge.

ANSELME, à Griffon et à Tobic.

Qu'est-ce que c'est donc? Qu'avez-vous, messieurs? qui vous oblige à en venir aux invectives?

MONSIEUR GRIFFON.

Ah! messieurs, serbitur: jé bous fais juges dé céci. Boici lé fait. Jé fais l'honnur à cé monsur dé donner mon fils, qui est novle commé moi, mordi! en mariage à sa fille, qui n'est qu'une simplé roturière; et, parcéqué la beille des noces la sotte s'éclipsé de la case paternelle, il a l'insolencé dé dire qué c'est ma fauté, et qu'elle a eu pur d'entrer dans mon alliance, à causé qué jé suis sébère dans ma famille, et qué jé né bux pas souffrir qu'aucun go-délureau approche mon domainé dé la vanlieue.

MONSIEUR TOBIE.

Qu'est-ce? je donne ma fille, qui aura dix mille livres de rente, au fils de ce monsieur, qui est gueux comme un rat; et parce qu'elle s'en est enfuie de chez moi pour éviter ce mariage, il me dira, eu me traitant comme un je ne sais qui, que c'est parce que je suis trop bon dans mon domestique, à cause que ma femme est toujours autour de moi à m'étousser de caresses, et que je soussire qu'elle m'appelle son petit papa, son petit fansan, son petit camuset; ce qui fait que ma maison est ouverte à tous les honnêtes gens.

JOSSELIE.

Voilà un différent qu'il est assez facile d'accommoder. Ces messieurs se disent les choses de si bonne foi, qu'on ne peut s'empécher de les croire: mais, pour savoir lequel des deux s'est le plus fait aimer de sa femme par ses manières, votre coupe enchantée sera d'un secours merveilleux, et je suis sûr qu'elle les mettra d'accord; je vais vous l'apporter.

(Il sort un instant et revient.)

ANSELME.

Allez, M. Josselin, cela finira la dispute.

MONSIEUR GRIFFON.

Cet homme nous a fait récit dé cetté coupe, et jé sérai rabi dé connoître par elle léquel est lé fat dé nous dux : jé suis sûr qué cé n'est pas moi.

MONSIEUR TOBIE.

Nous en allons voir tout-à-l'heure un bien penaud!
je sais bien qui ce ne sera pas.

ANSELME, voyant revenir Josselin.

Voici la coupe. (Josselin verse du vin dans la coupe.)
MONSIEUR TOBIR.

Donnez, donnez. Je serois faché de n'en pas faire essai le premier, pour vous montrer combien je suis sur de mon fait. (Comme il approche la coupe de sa bouche, elle répand, et le vin lui rejaillit au visage, ce qui fair beaucoup rire M. Griffon.)

JOSSELIN.

Ha, ha!

MONSIEUR TOBIE, fort surpris.

Que vois-je? le vin est répandu, je pense?

JOSEBLIN.

Oh! par ma foi, le petit papa, le petit fanfan, le petit camuset en tient.

MONSIEUR GRIFFON.

Hé! donc, qui dé nous dux est le fat? hein? Cadédis, mon veau frère, bous mé ferez raison dé la conduite de ma sur.

MONSIEUR TOBIE.

Voilà une méchante créature ! je ne l'aurois jamais cru.

JOSSELIN.

Quand elle viendra vous étousser de caresses, je vous conseille de l'étrangler par bonne amitié.

MONSIEUR TOBIE.

C'est chez vous qu'elle a sucé ce mauvais lait-là.

MONSIRUR GRIFFON.

Oui, oui, cadédis! l'absynthé n'est pas plus amère qué lé lait qué jé lur fait sucer... Bersez, bersez, veau Gauymède... Bous alles boir, veau-frère... A la santé de la compagnie. (Il veut boire; et la coupe lui fait sauter le via au nez.)

JOSSELIN.

Haïe! haïe! haïe!

MONSIEUR GRIFFON.

Ouais! c'est qué jé né la tiens pas droite. (Il essaie encore, et elle répand.)

JOSSELIN.

Prenez donc garde.

ANSELME. Voyez, voyez. (Tout se répand.)

MONSIEUR GRIFFON.

La main mé tremble.

JOSSET.IN.

Oh! l'on approche votre domaine de plus près que de la banlieue.

MONSIEUR TOBIE.

Je savois que ce n'étoit pas ma faute. Je n'ai garde de donner ma fille à votre fils : il n'en feroit qu'une vraie rien qui vaille.

PERRETTA.

Madame, à quelque chose le malheur est bon.

monsieur Griffon.

Ma foi! jé n'y comprends plus rien. Monsur est von; l'on lé trahit. Jé suis rigide; et l'on mé trompe. Sandis! comment faut-il donc faire abec ces diantres d'animaux-là?

THIBAUT.

Morgué! çà est embarrassant.

MONSIBUR GRIFFON.

On s'en mordra les doigts; sans adiu. (11 sort.)

#### SCÈNE XVIII.

ANSELME, MONSIEUR TOBIE, THIBAUT, JOSSELIN, LUCINDE et PERRETTE, à la fenètre.

ANSELME.

Jusqu'au revoir.

JOSSELIN.

Vous plaît-il boire encore un coup? (à Thibant.) Oh! çà! à vous le dez, Pays! (Il lui présente la coupe pleine de vin.)

THIBAUT.

A moi?

LUCINDE, à Perrette.

Perrette, ton mari va boire.

PERRETTE.

A quoi s'amuse-t-il? Ce n'est pas que je craigne rien; mais le cœur me tape.

JOSSELIN.

A cause que vous êtes un bon frère, en voilà rasade : buvez.

THIBAUT.

Parsangué je n'ai pas soif.

JOSSELIN.

Il ne s'agit pas d'avoir soif, et c'est seulement par curiosité, et pour savoir si vous êtes aimé de votre femme: buvez.

THIBAUT.

Non, morgué! je ne boirai point. Et si le vin alloit se répandre, par hasard? Testigué, voyez-vous, je suis maladroit de ma nature. Quand je saurois ça, en serois-je plus gras? en aurois-je la jambe plus droite? en dormirois-je plus que des deux yeux? en mangerois-je autrement que par la bouche? Non, pargué! C'est pourquoi frère, je suis votre sarviteur, je ne boirai point.

LUCINDE, à Perrette.

Je ne croyois pas que votre homme fût si avisé.
JOSSELIE.

Voilà un rustre d'assez bon sens.

ANSELME.

C'est ce qui me semble, et je suis quasi fâché de n'avoir pas été de son humeur.

MONSIEUR TOBIE.

Oh! pardi, mon fermier, vous avez plus d'esprit que votre maître; je vous le cède.

THIBAUT.

Jarnigué! je ne sais pas si je fais bian; mais je sais bian que je scrois fâché de faire autrement. l'aime Parrette : alle est ma femme; et quand alle seroit la

femme d'un autre, alle ne me plairoit pas davantage. Je ne sais si je lui plais sincèrement : alle en fait le semblant, du moins : je ne rentre de fois chez moi, que je ne la retrouve tin telle que jel'ai laissée; il n'y a pas un iota à dire. Alle aime à batifoler; je suis d'humeur batifolante; je batifolons sans cesse; et si je m'allois mettre dans la carvelle tous vos engeingreiniaux, adieu le batifolage. Non, palsanguoi! je n'en ferai rian.

JOSEPTIW.

Voilà comme je veux être si je me marie; mais je ne me marierai pas.

PERRETTE.

Madame, je suis si aise que je ne saurois plus m'en tenir. Il faut que j'aille embrasser notre homme.

(Elle se retire de la fenêtre.) LUCINDE.

Attends, Perrette; que vas-tu faire?

JOSSELIM.

Voilà la perle des maris... Ami, touche là. THIBAUT.

Votre valet.

MONSIEUR TOBIR.

Voilà l'exemple des honnêtes gens... Embrasse-moi. THIBAUT.

Votre sarviteur.

ANSELME. Voilà le miroir de la vie paisible.

THIBAUT.

Votre très-humble.

PERRETTE, à son mari, en lui frappant sur l'épaule. Voilà un vrai homme à femme. Oh! que je te baiserai tantôt

THIRATIT.

Hé! testigué! c'est Parrette.

ANSELME, surpris.

Que vois-je, des femmes!

THIBAUT.

Je n'ai morgué pas voulu boire dans la coupe: elle eat peut-être dit queuque chose qui m'auroit cha-

Elle n'eût rien dit; mais tu as bien fait : je t'en aime davantage.

MONSIEUR TOBIE.

Perrette qu'as-tu fait de ma fille?

LUCINDE.

La voilà, mon père qui se jette à vos genoux pour vous demander pardon,

MONSIEUR TOBIE.

Va, ma fille, je te pardonne.

ANSELME.

Par quels moyens ces femmes sont-elles entrées chez moi!

JOSSELIM.

Je ne sais. Ce sont peut-être elles qui ont fait naître à monsieur votre fils les idées...

#### SCÈNE XIX.

ANSELME, M. TOBIB, LÉLIE, LUCINDE, PERRETTE. JOSSELIN, THIBAUT, BERTRAND.

BERTRAND, arretant Lélie-Ce n'est pas par là, vous dis-je.

Non, non, laisse moi... Mais que vois-je? Ah! c'est ce que je cherche... Oui, mon père, les voilà. Souffrez que je les emmène à ma chambre; je vous promets de n'en sortir jamais.

ANSELMS.

Où suis-je? que vois-je? qu'entends-je? LÉLIE.

Ah, mon père! n'allez pas gronder, de peur de les effaroucher encore.

C'en est fait: la destinée et la nature sont plus fortes que mes raisonnements. Votre seule présence lui en a plus appris en un moment que je ne lui en avois caché pendant seize années.

JOSSELIW.

Cela est admirable.

ANSELME. Je commence moi-même à me rendre à la raison, et je vais changer de manière.

MONSIEUR TOBIE.

Qu'est-ce que tout ceci?

ANSELME.

Vous le saurez, monsieur. En attendant qu'on vous l'apprenne, je vous dirai seulement que mon fils a beaucoup de noblesse et plus de bien, et qu'il ne tiendra qu'à vous d'unir sa destinée à celle de mademoiselle votre fille.

MONSIEUR TOBIE.

Volontiers. J'en serai ravi; et cela fera enrager ma femme.

LÉLIE.

Je ne comprends rien à tous ces discours. Que veulent-ils dire, M. Josselin?

JOSSELIE.

Cette belle vous l'apprendra.

ANSELME.

Oui, mon fils, je vous la donne en mariage. LÉLIE.

En mariage? cela signifie-t-il qu'elle demeurera tonjours avec moi, mon père?

ANSELME.

Oui, mon fils.

LÉLIE, embrassant son père.

Quelle joie! Ah, mon père! que je vous ai d'obligation.

JOSSELIN.

Jamais le petit fripon ne l'a embrassé si fort.

THIBAUT.

Pargué! Parrette, tout cela est drôle.

PERRETTE.

Oui, tout cela est bel et bon; mais cette chienne de coupe, que deviendra-t-elle? Qu'il n'en soit plus parlé: car, quoique je ne craignions rien, je n'en dormirions point en repos, voyez-vous.

Qu'elle ne vous inquiète point; je la briserai en votre présence.

JOSSELIN.

Quelqu'un vent-il faire essai de la coupe? qu'il se dépêche. Mais, franchement, je ne conseille à personne d'y boire; et l'exemple du paysan est, sur ma foi . le meilleur à suivre.

FIN DE LA COUPE ENCHANTÉE.

# JE VOUS PRENDS SANS VERT,

Comédie en un acte. — 1693.

PAR LA FONTAINE ET CHAMPMESLÉ.

# ACTEURS.

SAÍNT-AMANT. JULIE, sa femme. DORAME, père de Julie. MONTREUIL, neveu de Saint-Amant. CÉLIANE, cousine de Julie.
TOINON, suivante de Julie.
LUBIN, fermier de Saint-Amant.
TROUPE DE PAYSAUS.

BERGERS ET BERGÉRES. FLORE. DEUX NYMPHES DES PLEURS. DEUX RÉPHYRS.

La scène est dans un jardin qui regarde le château de Saint-Amant.

## SCÈNE PREMIÈRE.

SAINT-AMANT, LUBIN.

SAINT-AMANT, lui donnant de l'argent. Je ne suis nullement en doute de ta foi; Mais prends, Lubin.

> LUBIN. Monsieur...

SAIRT-AMART.

Prends, dis-je, oblige-moi.

De ce qu'on fait ici donne-moi connoissance.

LUBIN.

Monsieur le colonel, parlez en conscience. SAINT-AMANT.

Ouoi?

LUBIN.

N'êtes-vous point mort?

Tu le vois.

LUBIN.

Tout de bon, Ne revenez-vous point de l'autre monde?

SAIRT-AMART.

Non,
Je te l'ai déjà dit, c'est pour tromper ma femme;
C'est pour mettre en plein jour tout ce qu'elle a dans
Que j'ai fait publier le faux bruit de ma mort. [l'ame,
LUBIN.

Que vous l'allez, monsieur, surprendre à votre abord! Elle ne s'attend pas à ce retour funeste, Et son œur bonnement vous croit mort, et le reste.

SAINT-AMANT.
Non, je n'ai pas dessein sitôt de l'affliger;
Je veux dans les plaisirs la laisser engager,
Et faire voir à tous, par ses réjouissances,
Un bon certificat de ses extravagances.

LUBIN. Je suis ravi de voir que vous avez du cœur. SAINT-AMANT.

Jusqu'ici je n'ai pu de sa mauvaise humeur, Aux yeux de ses parents dévoiler la malice : Elle a su me confondre avec tant d'artifice, Qu'elle m'a fait partout passer pour un bourru; Mais, grace à sa folie, enfin, je serai cru.

LUBIN.

Tant mieux, la joie en moi fait ce que fit sur elle De votre feinte mort la première nouvelle. D'où le sais tu?

SAINT-AMANT. LUBIN.

J'étois dans un grand cabinet, Quand votre courrier vint de Flandre. Au lansquenet Elle avoit tout perdu : qu'elle étoit désolée! Mais par votre trépas elle fut consolée.

Quelle ame! chez son père elle fut tout en pleurs Signaler son devoir par de fausses clameurs; Voulant quitter le monde, et cherchant la retraite, Pour de mon souvenir n'être januais distraite: Le bonhomme ébloui donna dans le panneau, A ses pieux désirs accorda ce château, Lui donnant seulement Toinon pour compagnie.

Depuis qu'elles y sont, monsieur, Dieu sait la vie! Elle appela d'abord, pour se donner beau jeu, La jeune Céliane avec votre neven.

•

Montreuil?

LUBIN. eau fils, ce tourneur d

Oui, ce beau fils, ce tourneur de prunelle, Qui la lorgnoit, dit-on, et qu'elle lorgnoit, elle.

Que font-ils en ces lieux, Lubin?

LUBIN.

Je ne sais pas,

Et je sais seulement que de votre trépas
Elle ne leur a fait aucune confidence;
On ne parle que joie et que réjouissance.
Tous les jours ce ne sont que plaisirs bout à bout,
Promenades ici, ménétriers partout,
Petits jeux, côte-verte, alégresse, ripailles,
Sérénades, concerts, charivaris, crevailles,
Vous croyant tout de bon gisé dans le cercueil,
Et c'est de la façon qu'elle en porte le deuil.
SAINT-AMANT.

A se perdre elle-même elle s'est engagée; Son père qui la croit fortement affligée, Et que je détrompai cinq ou six jours après, Avec moi dans ces lieux est venu tout exprès: Témoin de son désordre, il n'aura pas la force, Entre sa fille et moi d'empêcher le divorce.

LUBIN.

Vous ne pouviez venir plus à propos tous deux. Du premier jour de mai renouvelant les jeux, On ne va voir ici que fêtes bocagères, Printemps, Flore, Zéphyrs, et bergers et bergères, Pour prendre des plaisirs de toutes les façons, Mélant à leurs concerts nos rustiques chansons; Nous avons ordre exprès de venir en personne... Entendez-vous déjà comme l'air en résonne?

SCÈNE II.

DORAME, SAINT-AMANT, LUBIN.

SAINT-AMANT.

Pour tout voir, mon beau-père, approchez prompte-DORAME. [ment.] J'en sais plus qu'il ne faut, monsieur de Saint-Amant. Il suffit.

SAINT-AMANT.

Non, je veux vous la faire connoître... Où nous cacheras-tu, Lubin?

LURIN.

Cette fenètre Pour voir et pour entendre est un endroit certain ; Vous n'avez qu'à monter.

SAINT-AMANT.

J'en sais bien le chemin :

Mais, chut!

LUBIN.

Allez, je vais chanter à pleine tête, Sans faire aucun semblant, car je suis de la fête. (Saint-Amant et Dorame sortent.)

SCÈNE III.

LUBIN, TROUPE DE PAYSANS.

LUBIN.

Allons, courage, enfants, fredonnons ce beau mois... Ménétriers, ronflez... Lucas, joignons nos voix: Chantons le vert printemps, nos plaisirs et nos flam-Éclus, répondez-nous, etréveillez ces dames. [mes...

(Il chante.)
Vive le printemps,
Il reud le cœur gai.
Le mois des amants,
Est le mois de mai.
Badinant sur la fougère,
Vos plaisirs retentissent part

Nos plaisirs retentissent partout, Et si l'on entend crier la bergère, Ce n'est pas au loup.

Allons planter le mai, l'amour nous y convie.
Pour voir de nos bergers l'agréable folie,
Bergères, soyez au gai:

Heureux amants... Plus heureuses amantes, O combien vous seriez contentes, S'il étoit tous les jours le premier jour de mai!

Pour chanter vos plaisirs et les entretenir, Madame, avec le mai nous allons revenir.

(Lubin et les paysans s'en vont.)

SCÈNE IV.

JULIB, CÉLIANE, MONTREUIL.

JULIE.
Plus agréablement peut-on être éveillée?
célianne.
Et plus commodément, madame, être babillée?

MONTREUIL.

Tout s'empresse en ces lieux pour vous faire la cour ; L'air est serein, le ciel nous promet un beau jour.

SCRNE V.

JULIE, CÉLIANE, MONTREUIL; SAINT-AMANT, DORAME, à la scrètre.

SAIRT-AMART, à Dorane. Voilà son deuil, par là jugez de sa conduite. DORAME.

Peut-être est-il au cœur?

SAINT-AMANT.

Nous verrons dans la suite.

A trouver des plaisirs appliquons nos esprits; En attendant le mai, j'ai quelques manuscrits, Qu'on vient de m'envoyer sur différents chapitres... Pour nous désennuyer, Montreuil, lisez les titres.

« La pierre philosophale, ou l'art de se faire aimer de sa « femme. »

Beau secret!

JULIE.

Il est rare.

Il pourroit avoir cours,

Si l'hymen s'allioit avecque les amours.
JULIE.

Abus! l'hymen ternit l'amant le plus aimable, Et dès qu'il est époux, il devient haïssable.

SAINT-AMANT, à Dorame-

Beau-père...

MONTREUIL lit.

« Dialogue de deux fiancées sur les mystères du lit nup-« tiul, par un jeune abbé; dédié aux vraiment filles. »

JULIE.

L'entretien devoit être ingénu.

MONTREUIL. L'aurois voulu l'entendre et ne pas être vu.

CÉLIANE. Les abbés entreut-ils dans un secret semblable?

JULIR.

Il n'est rien en amour pour eux d'impénétrable; Le siècle a peu d'intrigue où ne perce la leur, Et, comme au lansquenet, ils y prennent couleur. MONTREULL lie.

« Éloges des dames galantes, conçus, dirigés, et mis en « lumière chez l'Ami. »

CÉLIANE.

Malheur à qui verra son nom dans cet ouvrage!

JULIE.

Pour mettre ces portraits dans tout leur étalage , On n'aura pas , je pense , épargué les couleurs.

MONTREUIL.

Chez l'Ami? c'est un lieu fertile en blasonneurs.

(Il lit.)

« La pompe funèbre d'un mari, et la manière d'en porter « le deuil; par une veuve de fraîche date.»

CÉLTANE.

On crie, on prend le noir; est-il un autre usage?

Oui, selon comme vit et meurt le personnage; Il faut battre des mains, on doit chanter son sort Quand il perd noblement la vie et qu'il est mort De l'approbation du monde et de sa femme. SAINT-AMANT, à Dorame. Le livre est de son crû : par la jugez de l'ame. DORAME.

Elle n'écrit jamais.

MONTREUIL lit.

« L'heure du berger brusquée par un petit maître entre

« L'heure du Berger Drusquee par un petit maitre entr • deux vins. »

L'ouvrage est singulier.

Et l'ouvrage et l'auteur, j'en crois tout cavalier.

Voilà tout.

CÉLIANE.

Vous révez?

JULIE.

Il me vient en pensée

De rappeler du mois la coutume passée : Jouons ensemble au vert?

CÉLIANE.

Je le veux.

MONTREUIL.

J'y consens.

JULIE.

Si le jeu n'est pas noble, il est divertissant; Le premier qui de nous se laissera surprendre, D'obéir au vainqueur ne pourra se défendre: Je jure, je promets d'en observer la loi.

CÉLIANE.

A ces conditions je me soumets.

MONTREUIL.

Et moi

JULIE.

Allez pour commencer ces guerres intestines, Cueillir du rosier : prenez garde aux épines. CÉLIANE.

Nous n'irons point aux bois qu'avec précaution.

Et vous?

JULIE.

J'en ai déjà fait ma provision. (Céliane et Montreuil sortent.)

SCÈNE VI.

TOINON, JULIE; SAINT-AMANT, DORAME, à la fenêtre.

TOINON.

Quel veuvage! ponr moi, madame, je l'admire! Quoi! pleurer un époux en s'étouffant de rire! La mode en est jolie, et pourra faire bruit.

De cette mort, Toinon, cueillons, goûtons le fruit: Jouissons du bonheur que le ciel nous envoie; Je n'ai plus de mari! quel plaisir! quelle joie! Célébrons à jamais le jour de son trépas: Quoi qu'on dise, Toinon, la guerre a ses appas, Ses henres d'agréments, comme ses douloureuses: Que d'héritiers contents, que de veuves heureuses!

SAINT-AMANT, à Doraine-

C'est trop tôt triompher.

TOINON.

Mais on se contrefait,

Seulement pour la forme.

JULIE.

Hé! ne l'ai-je pas fait? Pour dérober ma joie à la commune envie, Je m'enferme au désert : voyez la modestie!

TOINON.

Mais il faut à Paris retourner une fois.

JULIE.

Laissez-moi divertir tout le reste du mois; Ennuyée à peu près de ces réjouissances, J'irai me délasser parmi les bienséances, Briller au plus profond d'un noir appartement, Me parer de l'éclat d'un lugubre ornement, Promener en spectacle un deuil en grand volume, Et donner en public des pleurs à la coutume.

Mais, voulant tout le mois déguiser votre deuil, Pourquoi faire venir Céliane et Montreuil?

Il faut dans le plaisir un peu de compagnie : On le respire mieux, et sans elle il ennuie. Outre un dessein que j'ai que tu n'as pu prévoir, lls s'aiment : on le dit; et je veux le savoir, En être convaincue, et les brouiller ensemble, Toinon.

TOINON.

Dans ce dessein j'entrevois, ce me semble : Vous voulez pour époux vous donner Montreuil?

JULIE.

Moi!

D'un mari, d'un bourru, je reprendrois la loi?
On peut par des raisons du monde et de famille,
Par de certains désirs, et pour sortir de fille,
Une fois en sa vie arborer ce lien;
Mais aller jusqu'à deux, je m'en garderai bien.
TOINOM.

Ma foi vous ferez bien de garder le veuvage; Car si, par cas fortuit, dans le cours de votre age, Vous alliez en pleurer un ou deux seulement, Comme vous avez fait monsieur de Saint-Amant, Et rendre vos douleurs encore aussi célèbres, Vous vous ruineriez en dépenses funèbres.

Fi! des maris, Toinon! des amis, des amis!
A vous plaire, à votre ordre, ils sont toujours soumis.
On sait s'approprier leurs divers caractères;
Le conseiller se rend utile à vos affaires,
On compte au lansquenet le riche financier,
Le partisan commode est un bon dépensier,
Le conrtisan grossit la foule aux Tuileries,
L'abbé nous divertit par ses minauderies,
Le bel esprit en vers distingue du commun,
Et, parmi ce ramas, le cœur en regarde un.

TOINON.

J'entends, je vois, madame, où l'estime vous mène.

Et Montreuil d'un clin d'œil tout contraire à la haine
Sera le regardé, n'est-ce pas?

JUT.IR.

Nous verrons,

S'il répond à mes vœux, ce que nous en ferons. SAINT-AMANT, à Dorame.

Vous pouvez deviner ce qu'elle en voudra fairc. DORAME.

Hé! c'est un jeu.

SAINT-AMANT. Quel jeu!

JULIE

Voilà tout le mystère.
Pour voir de ces amants le cœur à découvert,
Je leur viens d'inspirer exprès le jeu du vert:
C'est dans ce dessein même, et pour le voir éclore,
Que j'emprunte la voix du printemps et de Flore;
Et, sous l'appas brillant des jeux et des plaisirs,
Je vais adroitement pénétrer leurs désirs,
Et satisfaire aux miens.

DORAME, à Saint-Ament. C'est assez vous complaire:

Descendons.

Il vient.

SAINT-AMANT. Non, il faut en voir la fin, beau-père.

JULIE. Lubin, pendant les jeux avec moi de concert, Feignant de badiner, prendra leur botte au vert...

### SCÈNE VIL

JULIE, LUBIN, TROUPE DE PAYSANS; DORAME, SAINT-AMANT à la fenêtre.

LUBIN.

Voici le mai; rangez-vous, place, place! Beau, grand, droit, vert, il vient ombrager cette place. ( Des paysans, en dansant, font avancer le mai jusqu'au milieu du théatre. )

#### SCÈNE VIII.

JULIE, MONTREUIL, CÉLIANE, LUBIN, PAYSANS; SAINT-AMANT, DORAME, à la fenêtre.

MONTREUIL.

Nous venons près de vous entendre le concert. CÉTIANE.

Ce mai nous avertit qu'il faut songer au vert. LUBIN.

Vous y jouez donc?

CÉLIANE.

Oni.

THRIN.

Gardez d'être attrapée!

Pour moi, si l'on m'y prend, je serai bien trompée. LUBIN chante.

Dans ces verts ébats, Craignez la surprise : Telle est souvent prise, Qui n'y pense pas.

Je suis en sûreté, quoi qu'on puisse entreprendre. LUBIN.

Souvent brebis fringante au loup se laisse prendre. CÉLIANE.

Oui se garde de tout ne peut être attrapé. LUBIN.

L'on prend au trébuchet l'oiseau le plus huppé. (Il chante.)

Pour dénicher une fauvette, Lucas dit à Catin : Follette, J'irai t'appeler demain,

Du matin.

Si je te trouve au lit dormeuse, Ma bouche à baiser ton sein Ne sera pas paresseuse. A ces menaces, Catin

N'en fut pas plus matineuse;

Lucas trouva l'huis ouvert: Catin fut prise sans vert.

JULIE. Catin se devoit bien tenir encourtinée. LUBIN.

Elle aimoit à dormir la grasse matinée : Pour surprendre les gens il est plus d'un Lucas... Mais Flore se présente avec tous ses appas.

### SCÈNE IX.

JULIE, MONTREUIL, CÉIJANE, LUBIN, et les PATSARS; FLORE, DEUX ZÉPRYAS, DEUX NYMPHES DES FARUAS :SAINT-AMANT, DORAME, à la fenêtre.

FLORE chante.

Sur la fougère, au pied des hêtres, Jouissez des plaisirs champêtres: Le printemps vient ranimer vos ardeurs,

Flore amène à vos yeux les zéphyrs et les fleurs:

Que les amours soient toujours de vos fêtes.

Les belles conquêtes Sont celles des cœurs...

Nymphes, jeunes fleurs naissantes, Parfumez ces beaux lieux de vos odeurs charmantes...

> Et vous, Zéphyrs, en ce jour, De la fratcheur de vos ailes Éventez le sein des belles. Et n'en chassez pas l'Amour.

(Les Zéphyrs et les Fleurs sont une entrée, et prennent, en dansant, les boites de Céliane et de Montreuil, et les emportent.)

FLORE chante.

Tout renouvelle Dans ce beau mois: La plus cruelle Respire un choix : Fière fillette, Timide amaut', A la rangette, L'Amour les prend, Dans une plaine, Sous un couvert, L'un sans mitaine.

L'autre sans vert.

( Flore et sa suite, Lubin et les paysans s'en vont. )

## SCÈNE X.

JULIB, MONTREUIL, CELIANE, SAINT-AMANT, DORAME, à la fenêtre.

SAINT-AMANT, à Dorame. Beau-père, on ne sauroit mieux pleurer un époux!

JULIE, à Montreuil et à Céliane. Tout nous dit de songer au vert, en avez-vous? Je vous y prends: montrez.

CÉLIANE

Oh! qu'à cela ne tienne!

Ma boite est perdue, ah!

MONTREUIL.

Le diable a pris la mienne. JULIE.

A nos conventions je vous soumets tous deux... Céliane, ouvrez-moi votre cœur, je le veux; Mais sans fard : de l'amour l'avez vous su défendre? N'est-il point quelque amant qui s'y soit fait entendre? CÉLIANE.

Jusqu'à ce jour il est de si peu de valeur, Qu'aucun ne s'est offert pour y prendre couleur.

Vous mentez : j'en sais un, vous le savez de même, Qui montre avoir pour vous une tendresse extrême; Il brûle de vous faire entendre ses amours.

CÉLIANE.

Je vais, pour m'en défendre, appeler du secours. ( Elle sort. )

### SCRNE XI.

JULIE, MONTREUIL; SAINT-AMANT, DORAME, à la fenètre.

JULIE.

Vous ne la suivez pas, Montreuil? MONTREUIL

Oui! moi, madame?

Il faut à votre tour, me découvrir votre ame. Je m'en vais exposer une fable à vos yeux : Si vous n'en devinez le sens mystérieux, Vous me ferez, Montreuil, une sensible offense; Si vous le concevez, redoutez ma vengeance, Pour peu que vous soyez rebelle à ses clartés. MONTREUIL.

Il faut savoir.

JULIE.

Je vais vous la dire : écoutez. Une aimable tourterelle Fut le partage d'un hibou; Jamais paix, toujours querelle: Il n'est pas malaisé de deviner par où. Hibou mourut : la veuve, en ces alarmes, N'étala point des clameurs et des larmes Le fastueux charivari. Larme enlaidit, douleur est folle; Et puis, graces aux mœnrs du siècle, on se console

D'un amant tendrement chéri : Que ne fait-on point d'un mari? Tourterelle à l'amour rarement est rebelle. Sa tendresse envisage un moineau digne d'elle. Pour s'expliquer, regards, discours mystérieux, Sont par elle mis en usage:

Elle craint, elle n'ose en dire davantage.

C'est au moineau, s'il a des yeux,

A deviner ce langage. Vous entendez, Montreuil; le comprenez vous-bien? Parlez sincèrement.

MONTREUIL.

A ne déguiser rien, Si certain homme étoit dans la nuit éternelle, Je croirois deviner quelle est la tourterelle; Son joug a fait gémir mon cœur plus d'une fois. Quant à l'heureux moineau, seul digne de son choix, Son bonheur me fait peine à le pouvoir connoître : Mais ce que je sais bien, c'est que je voudrois l'être. JULIE.

Soyez-le, on y consent: le champ vous est ouvert; Croyez tout, espérez, et...

BAINT-AMANT , descendu de la fenêtre. Je vous prends sans vert.

MONTREVIL, s'enfuyant.

Mon oncle!

JYIT.TP.

Mon époux!

SCÈNE XII.

SAINT-AMANT, JULIE, DORAME.

SAINT-AMANT.

Approchez, mon beau-père: Votre fille est d'un prix trop extraordinaire; Je m'en sens désormais indigne, et vous la rends. Adieu!

Tout doux ! il est des accommodements.

Yous prétendes voyant l'humeur qui la possède... DOSAME.

Elle a tort; mais le mal trouvera son remède. SAINT-AMANT.

Et quel remède, après tout ce que devant vous... DORAME

D'accord, son procédé choque; mais, entre nous, A l'intention près, c'est une bagatelle. SAINT-AMANT.

Comment! vous...

JULIE.

Hé quoi donc! suis-je si criminelle? D'un mari que l'on aime on apprend le trépas; Les premiers mouvements sont de suivre ses pas. A ce dessein s'oppose un devoir de famille : Des fruits de cet hymen reste une seule fille: Il faut vivre pour elle ; on restreint ses désirs A chercher sa santé dans d'innocents plaisirs. SAINT-AMANT.

Morbleu! l'excuse encore est pire que l'offense. DORAME, à Julie.

Sortez... j'adoucirai son cœur en votre absence.

SAINT-AMANT. Un cloftre punira cette insolence-là. JULIE.

Mon père...

DORAME.

Laissez-moi raccommoder cela. ( Julie sort. )

SCÈNE XIII. SAINT-AMANT, DORAME.

SAINT-AMANT.

Non, non.

DOBAME.

Écontez-moi. SAINT-AMANT.

Si jamais je m'oblige

A revoir votre fille...

DORAME.

Écoutez-moi, vous dis-je. Comme vous je pris femme, et fus gendre autrefois Tout ce qui peut réduire un esprit aux abois, Tout ce qu'un mari craint se trouva dans ma femme. Elle...Elle est au tombeau, Dieu veuille avoir son ame! Je criai, j'y voulus renoncer comme vous. Mon beau-père, honnête homme, esprit commode et Me donna, pour calmer ma fureur violente, [doux, Un bon contrat valant deux mille écus de rente, Que jadis son beau-père, en pareilles douleurs, Lui mit entre les mains. Je cessai mes clameurs. Mon gendre, le voilà. Je vous remets ce gage: ll peut dans la famille être d'un bon usage; Vous avez une fille : elle a tout votre soin : Si vous la mariez, vous en aurez besoin. Croyez-moi, comme nous ayez de la prudence. Tout ceci, grace au ciel , s'est fait dans le silence : Il est certains secrets fâcheux à révéler, Et qui de rien ne sait, de rien ne peut parler. SAINT-AMANT, regardant le contrat. Écueil de tout le monde! Or, quelle est ta puissance!

DORAME.

Il faut, mon gendre, il faut tous prendre patience. Beaucoup d'honnêtes gens sont dans le même cas, Qu'on ne console point avec de bons contrats: Reprenez la douceur ; c'est la plus belle voie.

#### SCRNE XIV.

SAINT-AMANT, DORAME, LUBIN.

#### LUBIN

Qu'est-ce donc? voici bien, monsieur, du rabat-joie: Est-ce que nos plaisirs s'en iront à vau l'eau? Nous sommes attroupés tretous dessous l'ormeau, N'attendant qu'un signal pour faire ici gambade, Et vons venez, dit-on, désaccorder l'aubade? Madame votre fille est pleurante en un coin; Monsieur votre neveu grommèle sur du foin, Camus en chien d'Artois d'avoir compté sans hôte. Quel revers I qui l'auroit pensé? c'est votre fante; Tout franc, ee procédé crie, et vous avez tort, Après l'avoir mandé, de ne pas être mort.

Qu'est-ce à dire? Non, non, qu'on chante et que l'on Nous venons prendre part à la réjouissance. [ danse: Bergères et bergers, que tout se rende ici, Et ma fille et Montreuil, et Céliane aussi... Reprenes un air gai, voici la compagnie.

### SCÈNE XV.

dorame, saint-amant, julie, céliane, montreuil, lubin.

#### DORAME.

Allons, ma fille, allons, menez joyense vie; Votre mari va voir vos plaisirs d'un bon œil. Ma nièce Céliane, et le galant Montreuil Seront demain unis par un doux hyménée: Aujourd'hui dans la joie achevons la journée.

#### SCÈNE XVI

DORAME SAINT-AMANT, JULIE, CÉLIANE, MONTREUIL, FLORE, SYMPHE DES PLICES, RÉPRIES, TROUPÉ DE BERGÈRES, DE BERGÈRES, DE PATSANS, et DE PAYSANNES.

FLORE chante. Fuyez l'embarras des amours, Suivez les folles amourettes : Les jenx, les plaisirs, les beaux jours, Ne sont que parmi les fleurettes. Pour folâtrer avec les ris, Et des noirs chagrins se défendre, Jeunes œurs, songez à prendre, Et jamais à n'être pris. (Les Nymphes des Fleurs et les Zéphyrs dansent.) LUBIN chante.

Pour jouer sûrement au vert, Beautés, mettez-vous à couvert : D'un curieux désagréable, La surprise du favori Est aimable;

Est aimable; Mais celle du mari, C'est le diable.

#### ENTRÉE DE PAYSANS.

FLORE et LUBIN, ensemble.
Voulez-vous bannir vos alarmes,
Et goûter un hymen pleiu de charmes?
Faites, époux, pour finir vos débats,
Tout ce que vous ne faites pas.

FLORE. Soyez-vous apparemment fidèles.

Ne vous empressez point à voir Ce qu'il ne faut jamais savoir.

PLORE.
Passez-vous vos bagatelles.
RESEMBLE.

Douce union, charmante paix, Repos des œurs et du ménage, Félicité du mariage, Quand ici-bas vous verrons-nous? jamais.

ENTRÉE DE FLORE ET DE LUBIN, GRANDE ENTRÉE DE TOUS LES PERSONNAGES dansants de la comédie.

LUBIN, aux spectateurs.

A venir voir nos jeux soyez plus de concert:
Plus vous viendrez, et moins vous nous prendrez sans vert.

FIN DE JE VOUS PRENDS SANS VERT.

# ŒUVRES DIVERSES.



# LES AMOURS DE PSYCHÉ ET DE CUPIDON.

# A MADAME LA DUCHESSE DE BOUILLON.

MADAME.

C'est avec quelque sorte de confiance que je vous dédie cet ouvrage, non qu'il n'ait assurément des défants, et que le présent que je vous fais soit d'un tel mérite qu'il ne me donne sujet de craindre; mais comme Votre Altesse est équitable, elle agréera du moins mon intention. Ce qui doit toucher les grands, ce n'est pas le prix des dons qu'on leur fait, c'est le zèle qui accompagne ces mêmes dons, et qui, pour en mieux parler, fait leur véritable prix auprès d'une ame comme la vôtre. Mais, MADAME, j'ai tort d'appeler présent ce qui n'est

qu'une simple reconnoissance.

Il y a long -temps que monseigneur le duc de Bouillon me comble de graces, d'autant plus grandes que je les mérite moins. Je ne suis pas ne pour le suivre dans les dangers; cet honneur est réservé à des destinées plus illustres que la mienne : ce que je puis, est de faire des vœux pour sa gloire, et d'y prendre part en mon cabinet, pendant qu'il remplit les provinces les plus éloignées des témoignages de sa valeur, et qu'il suit les traces de son oncle et de ses ancêtres sur ce théâtre où ils ont paru avec tant d'éclat, et qui retentira long-temps de leur nom et de leurs exploits. Je me figure l'héritier de tous ces héros, cherchant les périls dans le même temps que je jouis d'une oisiveté que les seules Muses interrompent. Certes c'est un honheur extraordinaire pour moi, qu'un prince qui a tant de passion pour la guerre, tellement ennemi du repos et de la mollesse, me voie d'un œil aussi favorable, et me donne autant de marques de bienveillance

que si j'avois exposé ma vie pour son service. J'avone, Madame, que je suis sensible à ces choses: heureux que Sa Majesté m'ait donné un maître qu'on ne saurait trop aimer! malheureux de lui être si inutile! J'ai cru que Votre Altesse seroit bien aise que je la fisse entrer en société de louanges avec un époux qui lui est si cher. L'union vous rend vos avantages communs, et en multiplie la gloire, pour ainsi dire. Pendant que vous écoutez avec transport le récit de ses belles actions, il n'a pas moins de ravissement d'entendre ce que toute la France publie de la beauté de votre ame, de la vivacité de votre esprit, de votre humeur bienfaisante, de l'amitié que vous avez contractée avec les Graces; elle est telle qu'on ne croit pas que vous puissiez jamais vous séparer. Ce n'est là qu'une partie des louanges que l'on vous donne. Je voudrois avoir un amas de paroles assez précieuses pour achever cet éloge, et pour vous témoigner, plus parsaitement que je n'ai fait jusqu'ici, avec combien de passion et de zèle je suis,

MADAME,

DE VOTRE ALTESSE,

Le très humble et très obéissant serviteur,

DE LA FONTAINE.

# PRÉFACE.

J'ai trouvé de plus grandes difficultés dans cet ouvrage qu'en aucun autre qui soit sorti de ma plume. Cela surprendra sans doute ceux qui le liront : on ne s'imaginera jamais qu'une fable contée en prose m'ait tant emporté de loisir; car pour le principal point, qui est la conduite, j'avois mon guide; il m'étoit impossible de m'égarer. Apulée me fournissoit la matière; il ne restoit que la forme, c'est-à-dire les paroles ; et d'amener de la prose à quelque point de perfection, il ne semble pas que ce soit une chose fort malaisée; c'est la langue naturelle de tous les hommes. Avec cela, je consesse qu'elle me coûte autant que les vers; que, si jamais elle m'a coûté, c'est dans cet ouvrage. Je ne savois quel caractère choisir : celui de l'histoire est trop simple ; celui du roman n'est pas encore assez orné; et celui du poëme l'est plus qu'il ne faut. Mes personnages me demandoient quelque chose de galant : leurs aventures, étant pleines de merveilleux en beaucoup d'endroits, me demandoient quelque chose d'héroique et de relevé. D'employer l'un en un endroit, et l'autre en autre, il n'est pas permis : l'uniformité de style est la règle la plus étroite que nous ayons. J'avois donc besoin d'un caractère nouveau, et qui fût mêlé de tous ceux-là : il me le falloit réduire dans un juste tempérament. J'ai cherché ce tempérament avec un grand soin : que je l'aie ou non rencontré, c'est ce que le public m'apprendra.

Mon principal but est toujours de plaire : pour en venir là, je considere le gout du siècle. Or, après plusieurs expériences, il m'a semblé que ce goût se porte au galant et à la plaisanterie: non que l'on méprise les passions; bien loin de cela, quand on ne les trouve pas dans un roman. dans un poëme, dans une pièce de théâtre, on se plaint de leur absence; mais dans un conte comme celui-ci, qui est plein de merveilleux, à la vérité, mais d'un merveilleux accompagné de badineries, et propre à amuser des enfants, il a fallu badiner depuis le commencement jusqu'à la fin; il a fallu chercher du galant et de la plaisanterie. Quand il ne l'auroit pas fallu, mon inclination m'y portoit, et peut-être y suis-je tombé en beaucoup d'endroits contre la raison et la bienséance.

Voilà assez raisonné sur le geure d'écrire que j'ai choisi : venons aux inventions. Presque toutes sont d'Apulée, j'entends les principales et les meilleures. Il y a quelques épisodes de moi, comme l'aventure de la grotte, le vieillard et les deux bergères, le temple de Vénus et son origine, la description des enfers, et tout ce qui arrive à Psyché pendant le voyage qu'elle y fait, et à son

retour jusqu'à la conclusion de l'ouvrage. La manière de conter est aussi de moi, et les circonstances, et ce que disent les personnages. Enfin ce que j'ai pris de mon auteur est la conduite et la fable; et c'est en effet le principal, le plus ingénieux, et le meilleur de beaucoup. Avec cela j'y ai changé quantité d'endroits, selon la liberté ordinaire que je me donne. Apulée fait servir Psyché par des voix dans un lieu où rien ne doit manquer à ses plaisirs, c'est-à-dire qu'il lui fait goûter ces plaisirs sans que personne paroisse. Premièrement, cette solitude est ennuyeuse; outre cela elle est effroyable. Où est l'aventurier et le brave qui toucheroit à des viandes lesquelles viendroient d'elles-mêmes se présenter? Si un luth jouoit tout seul, il me feroit fair, moi qui sime extrêmement la musique. Je sais donc servir Psyché par des nymphes qui ont soin de l'habiller, qui l'entretiennent de choses agréables, qui lui donnent des comédies et des divertissements de toutes les sortes.

Il seroit long, et même inutile, d'examiner les endroits où j'ai quitté mon original, et pourquoi je l'ai quitté. Ce n'est pas à force de raisonnement qu'on fait entrer le plaisir dans l'ame de ceux qui lisent: leur sentiment me justifiera, quelque téméraire que j'aie été, ou me rendra condamnable, quelque raison qui me justifie. Pour hien faire, il faut considérer mon ouvrage, sans relation à ce qu'a fait Apulée, et ce qu'a fait Apulée, sans relation à mon livre, et là-dessus s'abandonner à son goût.

Au reste, j'avoue qu'au lieu de rectifier l'oracle dont il se sert au commencement des aventures de Psyché, et qui fait en partie le nœud de la fable, j'en ai augmenté l'inconvénient, faute d'avoir rendu cet oracle ambigu et court, qui sont les deux qualités que les réponses des dieux doivent avoir, et qu'il m'a été impossible de bien observer. Je me suis assez mal tiré de la dernière, en disant que cet oracle contenoit aussi la glose des prêtres; car les prêtres n'entendent pas ce que le dieu leur fait dire : toutesois il peut leur avoir inspiré la paraphrase aussi bien qu'il leur a inspiré le texte, et je me sauverai encore par-là. Mais sans que je cherche ces petites subtilités, quiconque fera réflexion sur la chose trouvera que ni Apulée ni moi nous n'avons failli.

Je conviens qu'il faut tenir l'esprit en suspens dans ces sortes de narrations, comme dans les pièces de théâtre : on ne doit jamais découvrir la fin des événements; on doit bien les préparer, mais on ne doit pas les prévenir. Je conviens encore qu'il faut que Psyché appréhende que son mari ne soit un monstre. Tout cela est apparem-

ment contraire à l'oracle dont il s'agit, et ne l'est | pas en effet : car premièrement la suspension des esprits et l'artifice de cette fable ne consistent pas à empêcher que le lecteur ne s'aperçoive de la véritable qualité du mari qu'on donne à Psyché; il suffit que Psyché ignore qui est celui qu'elle a épousé, et que l'on soit en attente de savoir si elle verra cet époux, par quels moyens elle le verra, et quelles seront les agitations de son ame après qu'elle l'aura vu. En un mot, le plaisir que doit donner cette fable à ceux qui la lisent, ce n'est pas leur incertitude à l'égard de la qualité de ce mari, c'est l'incertitude de Psyché seule : il ne faut pas que l'on croie un seul moment qu'une ai aimable personne ait été livrée à la passion d'un monstre, ni même qu'elle s'en tienne assurée; ce seroit un trop grand sujet d'indignation au lecteur. Cette belle doit trouver de la douceur dans la conversation et dans les caresses de son mari. et de fois à autres appréhender que ce ne soit un démon ou un enchanteur ; mais le moins de temps que cette pensée lui peut durer jusqu'à ce qu'il soit besoin de préparer la catastrophe, c'est assurément le plus à propos. Qu'on ne dise point que l'oracle l'empêche bien de l'avoir. Je confesse que cet oracle est très clair pour nous; mais il pouvoit

ne l'être pas pour Psyché: elle vivoit dans un siècle si innocent, que les gens d'alors pouvoient ne pas connoître l'Amour sons toutes les formes que l'on lui donne. C'est à quoi on doit prendre garde; et par ce moyen il n'y aura plus d'objection à me faire pour ce point-là.

Assez d'autres fautes me seront reprochées, sans doute; j'en demeurerai d'accord, et ne prétends pas que mon ouvrage soit accompli : j'ai tâché seulement de faire en sorte qu'il plût, et que même on y trouvât du solide aussi bien que de l'agréable.

C'est pour cela que j'y ai enchâssé des vers en beaucoup d'endroits, et quelques autres enrichissements, comme le voyage des quatre amis, leur dialogue tonchant la compassion et le rire, la description des enfers, celle d'une partie de Versailles. Cette dernière n'est pas tout-à-fait conforme à l'état présent des lieux; je les ai décrits en celui où dans deux ans on les pourra voir. Il se peut faire que mon ouvrage ne vivra pas si long-temps; mais quelque peu d'assurancequ'ait un auteur qu'il entretiendra un jour la postérité, il doit toujours se la proposer autant qu'il lui est possible, et essayer de faire les choses pour son usage.

# LIVRE PREMIER.

QUATRE amis, dont la connoissance avoit commencé par le Parnasse, lièrent une espèce de société que j'appellerois académie si leur nombre eût été plus grand, et qu'ils eussent autant regardé les muses que le plaisir. La première chose qu'ils firent, ce fut de bannir d'entre eux les conversations réglées, et tout ce qui sent sa conférence académique. Quand ils se trouvoient ensemble et qu'ils avoient bien parlé de leurs divertissements, si le hasard les faisoit tomber sur quelque point de science ou de belles-lettres, ils profitoient de l'occasion : c'étoit toutefois sans s'arrêter trop long-temps à une même matière, voltigeant de propos en autres, comme des abeilles qui rencontreroient en leur chemin diverses sortes de fleurs. L'envie, la malignité, ni la cabale, n'avoient de voix parmi eux. Ils adoroient les ouvrages des anciens, ne refusoient point à ceux des modernes les louanges qui leur sont dues, parloient des leurs avec modestie, et se donnoient des avis sincères lorsque quelqu'un d'eux tomboit dans la maladie du siecle, et faisoit un livre, ce qui arrivoit

Polyphile y étoit le plus sujet (c'est le nom que je donnerai à l'un de ces quatre amis). Les aventures de Psyché lui avoient semblé fort propres pour être contées agréablement. Il y travailla long-temps sans en parler à personne : enfin il communiqua son dessein à ses trois amis, non pas pour leur demander s'il continueroit, mais comment ils trouvoient à propos qu'il continuêt. L'un lui donna un avis, l'autre un autre : de tout cela il ne prit que ce qu'il

lui plut. Quand l'ouvrage fut achevé, il demanda jour et rendez-vous pour le lire.

Acante ne manqua pas, selon sa coutume, de proposer une promenade en quelque lieu, hors de la ville, qui fût éloigné, et où peu de gens entrassent: on ne les viendroit point interrompre; ils éconteroient cette lecture avec moins de bruit et plus de plaisir. Il aimoit extrêmement les jardins, les fleurs, les ombrages. Polyphile lui ressembloit en cela; les ombrages. Polyphile lui ressembloit en cela; ces passions, qui leur remplissoient le cœur d'une certaine tendresse, se répandoient jusqu'en leurs écrits, et en formoient le principal caractère. Ils penchoient tous deux vers le lyrique, avec cette différence qu'Acante avoit quelque chose de plus touchant, Polyphile de plus fleuri. Des deux autres amis, que j'appellerai Ariste et Gelaste, le premier étoit sérieux sans être incommode, l'autre étoit fort gai.

La proposition d'Acante fut approuvée. Ariste dit qu'il y avoit de nouveaux embellissements à Versailles : il falloit les aller voir, et partir matin, afin d'avoir le loiair de se promener après qu'ils auroient entendu les aventures de Psyché. La partie fut incontinent conclue; dès le lendemain ils l'exécutèrent. Les jours étoient encore assez longs, et la saison belle : c'étoit pendant le dernier automne.

Nos quatre amis, étant arrivés à Versailles de fort bonne heure, voulurent voir, avant le diner, la ménagerie: c'est un lieu rempli de plusieurs sortes de volatiles et de quadrupèdes, la plupart très-rares et de pays éloignés. Ils admirèrent en combien d'espèces une seule espèce d'oiseaux se multiplioit, et louèrent l'artifice et les diverses imaginations de la nature, qui se jone dans les animaux comme elle fait dans les fleurs. Ce qui leur plut davantage, ce furent les demoiselles de Numidie, et certains oiseaux pécheurs qui ont un bec extrémement long, avec une peau au-dessous qui leur sert de poche. Leur plumage est blanc, mais d'un blanc plus clair que celui des cignes; même de près il paroît carné, et tire sur la couleur de rose vers la racine. On ne peut rien voir de plus beau. C'est une espèce de cormorans.

Comme nos gens avoient encore du loisir, ils firent un tour à l'orangerie. Le beauté et le nombre des orangers et des autres plantes qu'on y conserve ne se sauroit exprimer. Il y a tel de ces arbres qui a résisté aux attaques de cent hivers.

Acante, ne voyant personne autour de lui que ses trois amis (celui qui les conduisoit étoit éloigné); Acante, dis-je, ne se put tenir de réciter certains couplets de poésie que les autres se souvinrent d'avoir vus dans un ouvrage de sa façon:

> Sommes-nous, dit-il, en Provence? Quel amas d'arbres toujours verts Triomphe ici de l'inclémence Des aquilons et des hivers!

Jasmins dont un air doux s'exhele, Fleurs que les vents n'ont pu ternir, Aminte en blancheur vous égale; Et vous m'en faites souvenir.

Orangers, arbres que j'adore, Que vos parfums me semblent doux! Est-il dans l'empire de Flore Rien d'agréable comme vous?

Vos fruits aux écorces solides Sont un véritable trésor; Et le jardin des Hespérides N'avoit point d'autres pommes d'or.

Lorsque votre automne s'avance, On voit encor votre printemps; L'espoir avec la jouissance Logent chez vous en même temps.

Vos fleurs ont embsumé tout l'air que je respire: Toujours un aimable zéphyre Autour de vous se va jouant. Vous étes nains; mais tel arbre géant, Qui déclare au soleil la guerre, Ne vous vaut pas, Bien qu'il couvre un arpent de terre Avec ses bras.

La nécessité de manger fit sortir nos gens de ce lieu si délicieux. Tout leur diner se passa à s'entretenir des choses qu'ils avoient vues, et à parler du monarque pour qui on a assemblé tant de beaux objets. Après avoir loué ses principales vertus, les lumières de son esprit, ses qualités héroïques, la science de commander; après, dis-je, l'avoir loué fort long-temps, ils revinrent à leur premier entretien, et dirent que Jupiter seul peut continuellement s'appliquer à la conduite de l'univers. Les hommes ont besoin de quelque relâche. Alexandre faisoit la débauche; Auguste jouoit; Scipion et Lælins s'amusoient souvent à jeter des pierres plates sur l'eau: netre monarque se divertit à faire bâtir des palais;

cela est digne d'un roi. Il y a même une utilité générale; car, par ce moyen, les sujets peuvent prendre part aux plaisirs du prince, et voir avec admiration ce qui n'est pas fait pour eux. Tant de beaux jardins et de somptueux édifices sont la gloire de leur pays. Et que ne disent point les étrangers! Que ne dira point la postérité quand elle verra ces chefs-d'œuvre de tous les arts!

Les réflexions de nos quatre amis finirent avec leur repas. Ils retournérent au château; virent les dedans, que je ne décrirai point, ce seroit une œuvre infinie. Entre autres beautés, ils s'arrêtèrent longtemps à considérer le lit, la tapisserie et les sièges dont on a meublé la chambre et le cabinet du roi. C'est un tissu de la Chine, plein de figures qui contiennent toute la religion de ce pays-là. Fante de brachmane, nos quatre amis n'y comprirent rien.

Du château ils passèrent dans les jardins, et prièrent celui qui les conduisoit de les laisser dans la grotte jusqu'à ce sque la chaleur fût adoucie; ils avoient fait apporter des sièges. Leur billet venoit de si honne part qu'on leur accorda ce qu'ils demandoient: même afin de rendre le lieu plus frais, on en fit jouer les eaux. La face de cette grotte est composée, en dehors, de trois areades, qui fout autant de portes grillées. Au milieu d'une des arcades est un soleil, de qui les rayons servent de barreaux aux portes: il ne s'est jamais rien inventé de si à propos, ni de si plein d'art. Au-dessus sont trois bas-reliefs.

Dans l'an, le dieu du jour achève sa carrière. Le sculpteur a marqué ces longs traits de lumière, Ces rayons dont l'éclat, dans les airs s'épanchant, Peint d'un si riche émail les portes du couchant. On voit aux deux côtés le peuple d'Amathonte Préparer le chemin sur des dauphins qu'il monte. Chaque Amour à l'envi semble se réjouir De l'approche du dieu dont Thétis va jouir; Des troupes de Zéphyrs dans les airs se promènent, Les Tritons empresses sur les flots vont et viennent. Le dedans de la grotte est tel, que les regards, Incertains de leur choix, courent de toutes parts. Tant d'ornements divers, tous capables de plaire, Font accorder le prix tantôt au statuaire, Et tantôt à celui dont l'art industrieux Des trésors d'Amphitrite a revêtu ces lieux. La voûte et le pavé sont d'un rare assemblage: Ces cailloux que la mer pousse sur son rivage, Ou qu'enferme en son sein le terrestre élément Différents en couleur, font maint compartiment. Au haut de six piliers d'une égale structure, Six masques de rocaille, à grotesque figure, Songes de l'art, démons bizarrement forgés, Au dessus d'une niche en face sont rangés. De mille raretés la niche est toute pleine : Un Triton d'un côté, de l'autre une Sirène Ont chacun une conque en leurs mains de rocher; Leur souffle pousse un jet qui va loin s'épancher. Au haut de chaque niche un bassin répand l'onde : Le masque la vomit de sa gorge profonde; Elle retombe en nappe, et compose un tissu On'un autre bassin rend sitôt qu'il l'a reçu. Le bruit, l'éclat de l'eau, sa blancheur transparente, D'un voile de cristal alors peu différente Cont godler un plaisir de cent plaisirs mélé. Quand l'eau cesse, et qu'on voit son cristal écoulé, La nacre et le corail en réparent l'absence: Morceaux pétrifiés, coquillage, croissance, Caprices infinis du hasard et des eaux, Reparoissent aux yeux, plus brillants et plus beaux. Dans le fond de la grotte, une arcade est remplie De marbres à qui l'art a donné de la vie. Le dieu de ces rochers , sur une urne penché,

Goûte un morne repos, en son antre couché. L'urne verse un torrent; tout l'antre s'en abreuve; L'eau retombe en glacis, et fait un large fleuve.

L'eau retombe en glacis, et fait un large fleuve.
J'ai pu jusqu'à présent exprimer quelques traits
De ceux que l'on admire en ce moite palais:
Le reste est au-dessna de mon foible génie.
Toi qui lui peau donner une force infànie,
Dieu des vers et du jour, Phébus, inspire-moi:
Aussi bien désormais faut-il parler de toi.
Quand le Soleil est las, et qu'il a fait sa tâche,
Il descend chez Thétis, et prend quelque relâche:
C'est ainsi que Louis s'en va se delasser
D'an soin que tous les jours il faut recommencer.
Si j'étois plus savant en l'art de bien écrire,
Je peindrois ee monarque étendant son empire:
Il lanceroit la foudre; en verroit à ses pieds
Des peuples abattus, d'autres humilies.
Je laisse ces sujets aux maitres du Parnasse;
Et pendant que Louis, peint en dieu de la Thrace,
Pera bruire en leurs vers tout le sacré vallon,
Je le célèbrerai sous le nom d'Apollon.

Ce dieu, se reposant sous ces voûtes humides, Est assis au milieu d'un chœur de Néréides. Toutes sont des Vénus, de qui l'air gracieux N'entre point dans son cœur, et s'arrête à ses yeux. Il n'aime que Thétis, et Thétis les surpasse. Chacune, en le servant, fait office de Grace. Doris verse de l'eau sur la mein qu'il lui tend. Chloé dans un bassin reçoit l'eau qu'il répand. A lui laver les pieds Mélicerte s'applique. Delphire entre ses bras tient un vase à l'antique. Climène auprès du dieu pousse en vain des sonpirs : Hélas l c'est uu tribut qu'elle envoie aux zéphyrs : Elle rougit parfois, parfois baisse la vue; ( Rougit, autant que peut rougir une statue : Ce sont des mouvements qu'au défaut du sculpteur Je veux faire passer dans l'esprit du lecteur.) Parmi tant de beautés, Apollon est sans flamme; Celle qu'il s'en va voir seule occupe son ame. Il songe au doux moment où, libre et sans témoins, Il reverra l'objet qui dissipe ses soins. Oh! qui pourrolt décrire en langue du Parnasse La majesté du dieu, son port si plein de grace, Cet air que l'on n'a point chez nous autres mortels, Et pour qui l'âge d'or inventa les autels! Les coursiers de Phebus, aux flambantes narines, Respirent l'ambrosie en des grottes voisines Les Tritons en ont soin: l'ouvrage est si parfait, Qu'ils semblent panteler du chemin qu'ils ont fait. Aux deux bouts de la grotte, et dans deux enfonçures, Le soulpteur a placé deux charmantes figures : L'une est le jeune Acis, aussi beau que le jeur. Les accords de sa flûte inspirent de l'amour: Debout contre le roc, une jambe croisée, Il semble par ses sons attirer Galatée : Par ses sons, et peut-être aussi par sa besuté. Le long de ces lambris un doux charme est porté. Les oiseaux, envieux d'une telle harmonie, Épuisent ce qu'ils ent et d'art et de génic. Philomèle, à son tour, veut s'entendre louer, Et chante par ressorts que l'onde fait jouer. Écho même répond; Écho, toujours hôtesse D'une voûte ou d'un roc témoin de sa tristesse. L'onde tient sa partie. Il se forme un concert Où Philomèle, l'eau, la flûte, enfin tout sert. Deux lustres de rocher de ces voûtes descendent, En liquide cristal leurs branches se répandent : L'onde sert de flambeaux; usage tout nouveau. L'art en mille façons a su prodiguer l'eau : D'une table de jaspe un jet part en fusée; Puis en perles retombe, en vapeur, en rosée. L'effort impétueux dont il va s'élançant Fait frapper le lambris au cristal jaillissant. Telle et moins violente est la balle enflammée L'onde, malgré son poids, dans le plomb renfermée, Sort avec un fracas qui marque son dépit, Et plait aux écoutants, plus il les étourdit. Mille jets, dont la pluie à l'entour se partage, Mouillent également l'imprudent et le sage.

Craindre on ne craindre pas à chaonn est égal:
Chacan se trouve en butte au liquide cristal.
Plus les jets sont confus, plus leur beauté se montre.
L'eau se croise, se joint, s'écarte, se rencontre,
Se rompt, se précipite à travers les rochers,
Rt fait, comme alambics, distiller leurs planchers.
Niches, enfoncements, rien ne sert de refuge.
Ma muse est impuissante à peindre ce déluge.
Quand d'une voix de fer je frapperois les cieux,
Je ne pourrois nombrer les charmes de ces lieux.

Les quatre amis ne voulurent point être mouillés; ils prièrent celui qui leur faisoit voir la grotte de réserver ce plaisir pour le bourgeois ou pour l'Allemand, et de les placer en quelque coin où ils fussent à couvert de l'eau. Ils furent traités comme ils souhaitoient. Quand leur conducteur les eût quittés, ils s'assirent à l'entour de Polyphile, qui prit son cahier; et, ayant toussé pour se nettoyer la voix, il commença par ces vers:

Le dieu qu'on nomme Amour n'est pas exempt d'aimer:

A son Hamboau quelquefois il se brûle;
Et si ses traits ont eu la force d'entamer
Les cœurs de Pluton et d'Hercule,
Il n'est pas inconvenient
Qu'étant aveugle, étourdi, téméraire,
Il se blesse en les maniaut;
Je n'y vois rien qui ne se puisse faire:
Témoin Psyché, dont je vous veux conter
La gloire et les malheurs, chantés par Apulée.
Cela vaut bien la peine d'écouter;
L'aventure en est signalée.

Polyphile toussa encore une fois après cet exorde; puis, chacun s'étant préparé de nouveau pour lui donner plus d'attention, il commença ainsi son histoire:

Lorsque les villes de la Grèce étoient encore soumises à des rois, il y en eut un qui, régnant avec beaucoup de bonheur, se vit non seulement aimé de son peuple, mais aussi recherché de tous ses voisins. C'étoit à qui gagneroit son amitié; c'étoit à qui vivroit avec lui dans une parfaite correspondance: et cela , parcequ'il avoit trois filles à marier. Toutes trois étoient plus considérables par leurs attraits que par les états de leur père. Les deux ainées eussent pu passer pour les plus belles filles du monde, si elles n'eussent point eu de cadette; mais véritablement cette cadette leur nuisoit fort. Elles n'avoient que ce défaut-là : défaut qui étoit grand, à n'en point mentir; car Psyché (c'est ainsi que leur jeune sœur s'appeloit), Psyché, dis-je, possédoit tous les appas que l'imagination peut se figurer, et ceux où l'imagination même ne peut atteindre. Je ne m'amuserai point à chercher des comparaisons jusque dans les astres pour vous la représenter assez dignement, c'étoit quelque chose au-dessus de tout cela, et qui ne se sauroit exprimer par les lis, les roses, l'ivoire, ni le corail. Elle étoit telle enfin que le meilleur poëte auroit de la peine à en faire une pareille. En cet état, il ne se faut pas étonner si la reine de Cythère en devint jalouse. Cette déesse appréhendoit, et non sans raison, qu'il ne lui fallût renoncer à l'empire de la beauté, et que Psyché ne la détrônât : car, comme on est toujours amoureux des choses nouvelles, chacun couroit à cette nouvelle Vénus. Cythérée se voyoit réduite aux seules îles de son domaine; encore une bonne partie des Amours, anciens habitants de ces fles bienheureuses, la quittoient-ils pour se mettre au service de sa rivale. L'herbe croissoit dans ses temples, qu'elle avoit vus naguère si fréquentés: plus d'offrandes, plus de dévots, plus de pèlerinages pour l'honorer. Enfin la chose passa si avant, qu'elle en fit ses plaintes à son fils, et lui représenta que le désordre iroit jusqu'à lui.

Mon fils, dit-elle, en lui baisant les yeux, La fille d'un mortel en veut à ma puissance; Elle a juré de me chasser des lieux Où l'on me rend obéissance: Et qui sait si son insolence N'ira pas jusqu'au point de me vouloir ôter Le rang que dans les cieux je pense mériter?

Paphos n'est plus qu'un séjour importun: Des Graces et des Ris la troupe m'abandonne; Tous les Amours , sans en excepter un , S'en vont servir cette personne. Si Psyché veut notre couronne, Il faut la lui donner; elle seule aussi bien Pait en Grèce à présent votre office et le mien, L'un de ces jours je lui vois pour époux Le plus beau, le mieux fait de tout l'humain lignage, Sans le tenir de vos traits ni de vous, Sans vous en rendre aucun hommage. Il naîtra de leur mariage Un autre Cupidon, qui d'un de ses regards Fera plus mille fois que vous avec vos dards. Prenez-y garde; il vous y faut songer : Rendez-la malheureuse; et que cette cadette, Malgré les siens, épouse un étranger Qui ne sache où trouver retraite, Qui soit laid, et qui la maltraite, La fasse consumer en regrets superflus Tant que ni vous ni moi nous ne la craignions plus.

Ces extrémités où s'emporta la déesse marquent merveilleusement bien le naturel et l'esprit des femmes : rarement se pardonnent-elles l'avantage de la beauté. Et je dirai en passant que l'offense la plus irrémissible parmi ce sexe, c'est quand l'une d'elles en défait une autre en pleine assemblée; cela se venge ordinairement comme les assassinats et les trahisons. Pour revenir à Vénus, son fils lui promit qu'il la vengeroit. Sur cette assurance, elle s'en alla à Cythère en équipage de triomphante. Au lieu de passer par les airs, et de se servir de son char et de ses pigeons, elle entra dans une couque de nacre, attelée de deux dauphins. La cour de Neptune l'accompagna. Ceci est proprement matière de poésie : il ne siéroit guère bien à la prose de décrire une cavalcade de dieux marins : d'ailleurs je ne pense pas qu'on pût exprimer avec le langage ordinaire ce que la déesse parut alors.

C'est pourquoi nous dirons en langage rimé Que l'empire flottant en demeura charmé. Cent Tritons la suivant jusqu'au port de Cythère, Par leurs divers emplois s'efforcent de lui plaire. L'un nage à l'entour d'elle, et l'autre au fond des eaux Lui cherche du corail et des trésors nouveaux. L'un lui tient un miroir fait de cristal de roche Aux rayons du soleil l'autre en désend l'approche. Palémon, qui la guide, évite les rochers Glauque de son cornet fait retentir les mers : Thétis lui fait ouir un concert de Sirènes. Tous les Vents attentifs retiennent leurs haleines. Le seul Zéphyre est libre, et d'un souffle amoureux Il caresse Vénus, se joue à ses cheveux; Contre ses vétements parfois il se conrronce L'onde, pour la toucher, à longs flots s'entrepousse; Et d'une égale ardeur chaque flot à son tour S'en vient baiser les pieds de la mère d'Amour.

Cela devoit être beau, dit Gelaste; mais j'aimerois

mieux avoir vu votre déesse au milieu d'un bois habillée comme elle étoit quand elle plaida sa cause devant un berger. Chacun sourit de ce qu'avoit dit Gelaste; puis Polyphile continua en ces termes:

A peine Vénus eut fait un mois de séjour à Cythère, qu'elle sut que les sœurs de son ennemie
étoient mariées; que leurs maris, qui étoient deux
rois leurs voisins, les traitoient avec beaucoup
de douceur et de témoignages d'affection; enfin
qu'elles avoient sujet de se croire heureuses. Quant
à leur cadette, il ne lui étoit resté pas un seul amant,
elle qui en avoit en une telle foule que l'on en savoit
à peine le nombre : ils s'étoient retirés comme par
miracle, soit que ce fût le vouloir des dieux, soit par
une vengeance particulière de Cupidon. On avoit encore de la vénération, du respect, de l'admiration
pour elle, si vous voulez; mais on n'avoit plus de ce
qu'on appelle amour : cependant c'est la véritable
pierre de touche à quoi l'on juge ordinairement des
charmes de ce beau sexe.

Cette solitude de soupirants, près d'une personne du mérite de Psyché, fut regardée comme un prodige, et fit craindre aux peuples de la Grèce qu'il ne leur arrivât quelque chose de fort sinistre. En effet, il y avoit de quoi s'étonner. De tout temps l'empire de Cupidon, aussi bien que celui des flots, a été svjet à des changements; mais jamais il n'en étoit arrivé de semblable: au moins il n'y en avoit point d'exemples dans ces pays. Si Psyché n'eût été que belle, on ne l'eût pas trouvé si étrange; mais, comme j'ai dit, outre la beauté qu'elle possédoit en un souverain degré de perfection, il ne lui manquoit aucune des graces nécessaires pour se faire aimer: on lui voyoit un million d'amours, et pas un amant.

Après que chacun eut bien raisonné sur ce miracle, Vénus déclara qu'elle en étoit cause; qu'elle s'étoit ainsi vengée par le moyen de son fils; que les parents de Psyché n'avoient qu'à se préparer à d'autres malheurs, parceque son indignation dureroit autant que la vie, ou du moins autant que la beauté de leur fille; qu'ils auroient beau s'humilier devant ses autels, et que les sacrifices qu'ils lui feroieut seroient inutiles, à moins que de lui sacrifier Psyché même.

C'est ce qu'on n'étoit pas résolu de faire: loin de cela, quelques personnes dirent à la belle que la jalousie de Vénus lui étoit un témoignage bien glorieux, et que ce n'étoit pas être trop malheureuse que de donner de l'envie à une déesse, et à une déesse

Psyché eut voulu que ces fleurettes lui eussent été dites par un amant. Bien que sa fierté l'empêchat de témoigner aucun déplaisir, elle ne laissoit pas de verser des pleurs en secret. Qu'ai-je fait au fils de Vénus? disoit-elle souvent en soi-même; et que lui ont fait mes sœurs, qui sont si contentes? Elles ont eu des amants de reste; moi qui croyois être la plus aimable, je n'en ai plus. De quoi me sert ma beauté? Les dieux, en me la donnant, ne m'ont pas fait un si grand présent que l'on se l'imagine : je leur en rends la meilleure part; qu'ils me laissent au moins un amant, il n'y a fille si misérable qui n'en ait un : la senle Psyché ne sauroit rendre personne heureux ; les cœurs que le hasard lui a donnés, son peu de mérite les lui fait perdre. Comment me puis-je montrer après cet affront? Va, Psyché, va te cacher au fond de quelque désert : les dieux ne t'ont pas faite pour être vue, puisqu'ils ne t'ont pas faite pour être

Tandis qu'elle se plaignoit ainsi, ses parents ne s'affligeoient pas moins de leur part; et ne pouvant se résoudre à la laisser sans mari, ils furent contraints de recourir à l'oracle. Voici la réponse qui leur fut faite, avec la glose que les prêtres y ajontèrent:

L'époux que les destins gardent à votre fille Est un monstre cruel qui déchire les cœurs, Qui trouble maint état, détruit mainte famille, Se nourrit de soupirs, se baigne dans les pleurs.

A l'univers entier il déclare la guerre, Courant de bout en bout un fiambeau dans la main : On le craint dans les cieux, on le craint sur la terre; Le Styx n'a pu borner son pouvoir souverain.

C'est un empoisonneur, c'est un incendiaire, Un tyran qui de fers charge jeunes et vieux. Qu'on lui livre Psyché; qu'elle tâche à lui plaire: Tel est l'arrêt du Sort, de l'Amour, et des Dieux.

Menez-la sur un roc, au haut d'une montagne, En des lieux où l'attend le monatre son époux; Qu'une pompe funèbre en ces lieux l'accompagne, Car elle doit mourir pour ses sœurs et pour vous.

Je laisse à juger l'étonnement et l'affliction que cette réponse cansa. Livrer Psyché aux desirs d'un monstre! y avoit-il de la justice à cela? aussi les parents de la belle doutèrent long-temps s'ils obéiroient. D'ailleurs le lieu où il la falloit conduire n'avoit point été spécifié par l'oracle. De quel mont les dieux vouloient-ils parler? Etoit-il voisin de la Grèce ou de la Scythie? Étoit-il situé sous l'Ourse, ou dans les climats brûlants de l'Afrique? car on dit que dans cette terre il y a toutes sortes de monstres. Le moyen de se résoudre à laisser une beauté délicate sur un rocher, entre des montagnes et des précipices à la merci de tout ce qu'il y a de plus épouvantable dans la nature ? Enfin, comment rencontrer cet endroit fatal? C'est ainsi que les bonnes gens cherchoient des raisons pour garder leur fille; mais ellemême leur représenta la nécessité de suivre l'oracle.

Je dois mourir, dit-elle à son père, et il n'est pas juste qu'une simple mortelle, comme je suis, entre en parallèlle avec la mère de Cupidon: que gagne-ricz-vous à lui résister? votre désobéissance nous attireroit une peine encore plus grande. Quelle que que puisse être mon aventure, j'auvai lieu de me consoler quand je ne vous serai plus un sujet de larmes. Défaites-vous de cette Psyché sans qui votre vieillesse seroit heureuse: souffrez que le ciel punisse une ingrate pour qui vous n'avez eu que trop de tendresse, et qui vous récompense si mal des inquiéresse, et qui vous récompense si mal des inquiérudes et des soins que son enfance vous a donnés.

Tandis que Payché parloit à son père de cette sorte, le vieillard la regardoit en pleurant, et ne lui répondoit que par des soupirs : mais ce n'étoit rien en comparaison du désespoir où étoit la mère. Quelquefois elle couroit par les temples tout échevelée; d'autres fois elle s'emportoit en blasphèmes contre Vénus; puis, tenant sa fille embrassée, protestoit de mourir plutôt que de souffrir qu'on la lui otât pour l'abandonner à un monstre. Il fallut pourtant obéir.

En ce temps-là les oracles étoient maîtres de toutes choses: on couroit au-devant de son malheur propre, de crainte qu'ils ne fussent trouvés menteurs; tant la superstition avoit de pouvoir sur les premiers hom-

mes! La difficulté n'étoit donc plus que de savoir sur quelle montagne il falloit conduire Psyché.

L'infortunée fille éclaireit encore ce doute. Qu'on me mette, dit-elle, sur un chariot, sans cocher ni guide, et qu'on laisse aller les chevaux à leur fantaisie : le sort les guidera infailliblement au lieu ordonné.

Je ne veux pas dire que cette belle, trouvant à tout des expédients, fût de l'humeur de beaucoup de filles, qui siment mieux avoir un méchant mari que de n'en avoir point du tout. Il y a de l'apparence que le désespoir, plutôt qu'autre chose, lui faisoit chercher ces facilités.

Quoi que ce soit, on se résout à partir : on fait dresser un appareil de pompe funèbre, pour satisfaire à chaque point de l'oracle. On part enfin; et Psyché se met en chemin sous la conduite de ses parents. La voilà sur un char d'ébène, une urne auprès d'elle, la tête penchée sur sa mère, son père marchant à côté du char, et faisant autant de soupirs qu'il faisoit de pas : force gens à la suite, vêtus de deuil; force ministres de funérailles; force sacrificateurs. portant de longs vascs et de longs cornets dont ils entonnoient des sons fort lugubres. Les peuples voisins, étonnés de la nouveauté d'un tel appareil, ne savoient que conjecturer. Ceux chez qui le convoi passoit l'accompagnoient par honneur jusqu'aux limites de leur territoire, chantant des hymnes à la louange de Psyché leur jeune déesse, et jonchant de roses tout le chemin, bien que les maîtres des cérémonies leur criassent que c'étoit offenser Vénus : mais quoi! les bonnes gens ne pouvoient retenir leur zèle.

Après une traite de plusieurs jours, lorsque l'on commençoit à douter de la vérité de l'oracle, on fut étonné qu'en côtoyant une montagne fort élevée, les chevanx, bien qu'ils fussent frais et nouveau-repus, s'arrêtèrent court; et, quoi qu'on pût faire, ils ne voulurent point passer outre. Ce fut là que se renouvelèrent les cris; car on jugea bien que c'étoit le mont qu'entendoit l'oracle.

Psyché descendit du char; et, s'étant mise entre l'un et l'autre de ses parents, suivi de la troupe, elle passa par dedans un bois assez agréable, mais qui n'étoit pas de longue étendue. A peine eurent-ils fait quelque mille pas, toujours en montant, qu'ils se trouvèrent entre des rochers habités par des dragons de toute espèce. A ces hôtes près, le lieu se pouvoit bien dire une solitude, et la plus effroyable qu'on pût trouver : pas un seul arbre, pas un brin d'herbe, point d'autre couvert que ces rocs, dont quelques uns avoient des pointes qui avançaient en forme de voûte, et qui ne tenant presque à rien, faisoient appréhender à nos voyageurs qu'elles ne tombassent aur eux. D'autres se trouvoient creuses en beaucoup d'endroits par la chute des torrents; ceux-ci servoient de retraite aux hydres, animal fort familier en cette contrée.

Chacun demeura si surpris d'horreur, que, sans la nécessité d'obéir au sort, on s'en fût retourné tout court. Il fallut donc gagner le sommet, malgré qu'on en eût: plus on alloit en avant, plus le chemin étoit escarpé. Enfin, après beaucoup de détours, on se trouva au sied d'un rocher d'énorme grandeur, lequel étoit au faite de la montague, et où l'on jugea qu'il falloit laisser l'infortuée fille.

De représenter à quel point l'affliction se trouva montée, c'est ce qui surpasse mes forces: L'éloquence elle-nême, impuissante à le dire, Confesse que ceci n'est point de son empire; C'est au silence seul d'exprimer les adieux Des parents de la belle, au partir de ces lieux. Je ne décrirai point ni leur douleur amère, Ni les pleurs de Psyché, ni les cris de sa mère, Qui, du fond des rochers renvoyés dans les airs, Firent de bout en bout ertentir ces déserts. Elle plaint de son song la cruelle aventure, Implore le soleil, les astres, la nature; Croit féchir par ses cris les auteurs du destin : Il lai faut arracher sa fille de son sein. Après mille sanglots enfin en les sépare: Le Soleil, las de voir ce spectacle barbare, Précipite sa course; et, passant sous les eaux, L'horreur de ces déserts s'accroît par son absence: La Nuit vient sur un char conduit par le Silence; Il amène avec lui la crainte en l'univers.

La part qu'en eut Psyché ne fut pas des moindres. Représentez-vous une fille qu'on a laissée seule en des déserts effroyables, et pendant la nuit. Il n'y a point de conte d'apparitions et d'esprit qui ne lui revienne dans la mémoire : à peine ose-t-elle ouvrir la bouche afin de se plaindre. En cet état, et mourant presque d'appréhension, elle se sentit enlever dans l'air. D'abord elle se tint pour perdue, et crut qu'un démon l'alloit emporter en des lieux d'où jamais on ne la verroit revenir : cependant c'étoit le Zéphyre qui incontinent la tira de peine, et lui dit l'ordre qu'il avoit de l'enlever de la sorte, et de la mener à cet époux dont parloit l'oracle, et au service duquel il étoit. Psyché se laissa flatter à ce que lui dit le Zéphyre ; car c'est un des dieux des plus agréables. Ce ministre, aussi fidèle que diligent, des volontés de son maltre, la porta au haut du rocher. Après qu'il lui eut fait traverser les airs avec un plaisir qu'elle auroit mieux goûté dans un autre temps, elle se trouva dans la cour d'un palais superbe. Notre héroine, qui commençoit à s'accoutumer aux avantures extraordinaires, eut bien l'assurance de contempler ce palais à la clarté des flambeaux qui l'environnoient; toutes les senêtres en étoient bordées. Le firmament, qui est la demeure des dieux, ne parut jamais si bien éclairé.

Tandis que Psyché considéroit ces merveilles, une troupe de nymphes la vint recevoir jusque par-delà le perron; et, après une inclination très profonde, la plus apparente lui fit une espèce de compliment, à quoi la belle ne s'étoit nullement attendue. Elle s'en tira pourtant assez bien. La première chose fut de s'enquérir da nom de celui à qui appartenoient des lieux si charmants : et il est à croire qu'elle demanda de le voir. On ne lui répondit là-dessus que confusément : puis ces nymphes la conduisirent en un vestitibule d'où l'on pouvoit découvrir, d'un côté les cours, et de l'autre côté les jardins. Psyché le trouva proportionné à la richesse de l'édifice. De ce vestibule on la fit passer en des salles que la magnificence elle-même avoit pris la peine d'orner, et dont la dernière enchérissoit toujours sur la précédente. Enfin cette belle entra dans un cabinet, où on lui avoit préparé un bain. Aussitôt ces nymphes se mirent en devoir de la déshabiller et de la servir. Elle fit d'abord quelque résistance, et puis leu Pabandonna toute sa personne. Au sortir du bain, on la revêtit d'habits nuptiaux : je laisse à penser quels ils pouvoient être, et si l'on y avoit épargné les diamants et les pierreries; il est vrai que c'étoit ouvrage de féc,

lequel d'ordinaire ne coûte rien. Ce ne fut pas une petite joie pour Psyché de se voir si brave, et de se regarder dans le miroir dont le cabinet étoit plein.

Cependant on avoit mis le couvert dans la salle la plus prochaine. Il y fut servi de l'ambrosie en toutes les sortes. Quant au nectar, les Amours en furent les échansons. Payché mangea peu. Après le repas, une musique de luths et de voix se fit entendre à l'un des coins du plafond, sans qu'on vit ni chantres ni instruments; musique aussi douce et aussi charmante que si Orphée et Amphion en eussent été les conducteurs. Parmi les airs qui furent chantés, il y en eut un qui plut particulièrement à Psyché. Je vais vous en dire les paroles, que j'ai mises en notre langue au mieux que j'ai pu:

Tout l'univers obéit à l'Amour; Belle Psyché, soumettez-lui votre ame. Les autres dieux à ce dieu font la cour, Et leur pouvoir est moins doux que sa flamme. Des jeunes cœurs c'est le suprême bien: Aimez, aimez; tout le reste n'est rien.

Sans cet Amour, tant d'objets ravissants, Lambris dorés, bois, jardins, et fontaines, N'ont point d'appas qui ne soient languissants, Et leurs plaisirs sont moins doux que ses peines. Des jeunes cours c'est le suprême bien: Aimez, aimez; tout le reste n'est rien.

Dès que la musique eut cessé, ou dit à Psyché qu'il étoit temps de se reposer. Il lui prit une petite inquiétude, accompagnée de crainte, et telle que les filles l'ont d'ordinaire le jour de leurs noces, sans savoir pourquoi. La belle fit toutefois ce que l'on voulut. On la met au lit, et on se retire. Un moment après, celui qui devoit en être le possesseur arriva, et s'approcha d'elle. On n'a jamais su ce qu'ils se dirent, ni même d'autres circonstances hien plus importantes que celle-là : seulement a-t-on remarqué que le lendemain les nymphes rioient entre elles, et que Psyché rougissoit en les voyant rire. La belle ne s'en mit pas fort en peine, et n'en parut pas plus triste qu'à l'ordinaire.

Pour revenir à la première nuit de ses noces. la seule chose qui l'embarrassoit étoit que son mari l'avoit quittée devant qu'il fût jour, et lui avoit dit que pour beaucoup de raisons il ne vouloit pas être connu d'elle, et qu'il la prioit de renoncer à la curiosité de le voir. Ce fut ce qui lui en donna davantage. Quelles peuvent être ces raisons? disoit en soimême la jeune épouse; et pourquoi se cache-t-il avec tant de soin? Assurément l'oracle nous a dit vrai, quand il nous l'a peint comme quelque chose de fort terrible : si est-ce qu'au toucher et au son de voix il ne m'a semblé nullement que ce fût un monstre. Toutefois les dieux ne sont pas menteurs ; il faut que mon mari ait quelque défaut remarquable : si cela étoit je serois bien malheureuse. Ces réflexions tempérèrent pour quelques moments la joie de Psyché. Enfin elle trouva à propos de n'y plus penser, et de ne point corrompre elle-même les douceurs de son

Dès que son éponx l'eut quittée, elle tira les rideaux: à peine le jour commençoit à poindre. En l'attendant, notre héroine se mit à rêver à ses aventures, particulièrement à celles de cette nût. Ce nétoient pas véritablement les plus étranges qu'elle eût cournes; mais elle en révenoit toujoura à ce

mari qui ne vouloit point être vu. Psyché s'enfonça si avant en cos réverios, qu'elle en oublis ses ennuis passés, les frayeurs du jour précédent, les adieux de ses parents, et ses parents même; et là-dessus elle s'endormit. Aussitôt le songe lui représente son mari sous la forme d'un jouvenceau de quinze à seize ans, beau comme l'Amour, et qui avoit toute l'apparence d'un dieu. Transportée de joie, la belle l'embrasse: il vent s'échapper, elle crie; mais personne n'accourt au bruit. Qui que vous soyez, dit-elle, et vous ne sauriez être qu'un dieu, je vous tiens, o charmant époux! et je vous verrai tant qu'il me plaira. L'émotion l'ayant éveillée, il ne lui demeura que le souvenir d'une illusion agréable; et, au lieu d'un jeune mari, la pauvre Psyché ne voyant en cette chambre que des dorures, ce qui n'étoit pas ce qu'elle cherchoit, ses inquiétudes recommencèrent. Le sommeil eut encore une fois pitié d'elle; il la replongea dans les charmes de ses pavots: et la belle acheva ainsi la première nuit de ses noces.

Comme il étoit déia tard, les nymphes entrèrent, et la trouvèrent encore toute endormie. Pas une ne lui en demanda la raison, ni comment elle avoit passé la nuit, mais bien si elle se vouloit lever, et de quelle façon il lui plaisoit qu'on l'habillat. En disant cela on lui montre cent sortes d'habits, la plupart très riches. Elle choisit le plus simple, se lève, se fait habiller avec précipitation, et témbigne aux nymphes une impatience de voir les raretés de ce beau séjour. On la mène donc en toutes les chambres : il u'y a point de cabinet ni d'arrière-cabinet qu'elle ne visite, et où elle ne trouve un nouveau sujet d'admiration. De là elle passe sur des balcons, et de ces balcons les nymphes lui font remarquer l'architecture de l'édifice, autant qu'une fille est capable de la concevoir. Elle se souvient qu'elle n'a pas assez regardé de certaines tapisseries. Elle rentre donc comme une jeune personne qui voudroit tout voir à la fois, et qui ne sait à quoi s'attacher. Les nymphes avoient assez de peine à la suivre, l'avidité de ses yeux la faisant conrir sans cesse de chambre en chambre, et considérer à la bâte les merveilles de ce palais, où, par un enchantement prophétique, ce qui n'étoit pas encore et ce qui ne devoit jamais être se rencontroit.

On fit ses murs d'un marbre aussi blanc que l'albâtre. Les dedans sont ornés d'un porphyre luisant. Ces ordres dont les Grecs nous ont fait un présent, Le dorique saus fard, l'élégant ionique, Et le corinthien superbe et magnifique, L'un sur l'autre placés, élèvent jusqu'aux cieux Ce pompeux édifice où tout charme les yeux. Pour servir d'ornement à ses divers étages, L'architecte y posa les vivantes images De ces objets divins, Cléopâtre, Phrynés Par qui sont les héros en triomphe menés. Ces fameuses beautés dont la Grèce se vante, Celles que le Parnasse en ses fables nous chante, Ou de qui nos romans font de si beaux portraits, A l'envi, sur le marbre étaloient leurs attraits. L'enchanteresse Armide, héroine du Tasse, A côté d'Angélique avoit trouvé sa place. On y voyoit surtout Hélène au cœur léger, Qui causa tant de maux pour un prince berger. Psyché dans le milieu voit aussi sa statue, De ces reines des cœurs pour reine reconsue: La belle à cet aspect s'applaudit en secret, Et n'en peut détacher ses beaux yeux qu'à regret. Mais on lui montre encor d'autres marques de gloire : Là ses traits sont de marbre, ailleurs ils sont d'ivoire. Les disciples d'Arachne, à l'envi des pinceaux,

En ont aussi formé de différents tableaex.

Dans l'un on voit les Ris divertir cette belle;

Dans l'autre, les Amours dansent à l'entour d'elle:

Et, sur cette autre toile, Euphrosine et ses sœurs

Ornent ses blonds cheveux de guirlandes de fleurs.

Enfin, soit aux couleurs, ou bien dans la sculpture,

Psyché dans mille endroits rencontre sa figure;

Sans parier des miroirs et du cristal des seux,

Oue ses traits imprimés font parolire plus beaux.

Les endroits où la belle s'arrêta le plus, ce furent les galeries. La les raretés, les tableaux, les bustes, non de la main des Apelles et des Phidias, mais de la main même des fées, qui ont été les maîtresses de ces grands hommes, composoient un amas d'objets qui éblonissoit la vue, et qui ne laissoit pas de lui plaire, de la charmer, de lui causer des ravissemens, des extases; en sorte que Psyché, passant d'une extrémité en une autre, demeura long-temps immobile, et parut le plus belle status de ces lieux.

et parut la plus belle statue de ces lieux.

Des galeries elle repasse encore dans les chambres, afin d'en considérer les richesses, les précieux meubles, les tapisseries de toutes les sortes, et d'autres ouvrages conduits par la fille de Jupiter. Surtout on voyoit une grande variété dans ces choses. et dans l'ordonnance de chaque chambre : colonnes de porphyre aux alcôves; (ne vous étonnez pas de ce mot d'alcove : c'est une invention moderne, je vous l'avoue; mais ne pouvoit-elle pas être dès lors en l'esprit des fées? et ne seroit-ce point de quelque description de ce palais que les Espagnols, les Arabes, si vous voulez, l'auroient prise 1?) les chapiteaux de ces colonnes étoient d'airain de Corinthe pour la plupart. Ajoutez à cela les balustres d'or. Quant aux lits, ou c'étoit broderie de perles, ou c'étoit un travail si beau, que l'étoffe n'en devoit pas être considérée. Je n'oublierai pas, comme on peut penser, les cabinets et les tables de pierreries; vases singuliers et par leur matière et par l'artifice de leur gravure; enfin de quoi surpasser en prix l'univers entier. Si j'entreprenois de décrire seulement la qua-triès partie de ces merveilles, je me rendrois sans doute importun; car à la fin on s'ennuie de tout, et des belles choses comme du reste.

Je me contenterai donc de parler d'une tapisserie relevée d'or, laquelle on fit remarquer principalement à Psyché, non tant pour l'ouvrage, quoiqu'il fût rare, que pour le sujet. La tenture étoit composée de six pièces.

Dans la première on voyoit un chaos, Masse confuse, et de qui l'assemblege Faisoit lutter contre l'orgueil des flots Des tourbillons d'une flamme volage.

Non loin de là, dans un même monceau, L'air gémissoit sons le poids de la terre : Ainsi le feu, l'air, la terre, avec l'eau, Entretenoient une cruelle guerre.

Que fait l'Amour? volant de bout en bout, Ce jeune enfant, sans beaucoup de mystère, En badiant vous débrouille le tout, Mille fois mieux qu'un sage n'eût su faire.

Dans la seconde, un Cyclope amoureux, Pour plaire aux yeux d'une nymphe jolie, Se déméloit la barbe et les cheveux; Ce qu'il n'avoit encor fait de sa vie.

En se moquant la nymphe s'enfuyoit : Amour l'atteint; et l'on voyoit la belle, Qui, dans un bois, le Cyclope prioit Qu'il l'excusat d'avoir été rebelle.

Dans la troisième, Cupidon paroissoit assis sur un char tiré par des tigres. Derrière ce char un petit Amour menoit en laisse quatre grands dieux, Jupiter, Hercule, Mars et Pluton; tandis que d'autres enfants les chassoient, et les faisoient marcher à leur fantaisie. La quatrième et la cinquième représentoient en d'autres manières la puissance de Cupidon. Et dans la sixième ce dieu, quoiqu'il eut sujet d'être fier des dépouilles de l'univers, s'inclinoit devant une personne de taille parfaitement belle, et qui témoignoit à son air une très grande jeunesse. C'est tout ce qu'on en pouvoit juger, car on ne lui voyoit point le visage; et elle avoit alors la tête tournée, comme si elle eut voulu se débarrasser d'un nombre infini d'Amours qui l'environnoient. L'ouvrier avoit peint le dieu dans un grand respect, tandis que les Jeux et les Ris, qu'il avoit amenés à sa suite, se moquoient de lui en cachette, et se faisoient signe du doigt que leur maître étoit attrapé. Les bordures de cette tapisserie étoient toutes pleines d'enfants qui se jouoieut avec des massues, des foudres, des tridents: et l'on voyoit en beancoup d'endroits pendre pour trophées force bracelets et autres ornements de femmes.

Parmi cette diversité d'objets, rien ne plut tant à la belle que de rencontrer par-tout son portrait, ou bien sa statue, ou quelque autre ouvrage de cette nature. Il sembloit que ce palais fât un temple, et Psyché la déesse à qui il étoit consacré. Mais de peur que le même objet se présentant si souvent à elle ne lui devint ennuyeux, les fées l'avoient diversifié, comme vous savez que leur imagination est féconde. Dans une chambre elle étoit représentée en amazone; dans une autre, en nymphe, en bergère, en chasseresse, en grecque, en persane, en mille façons différentes et si agréables, que cette belle eut la curiosité de les éprouver, un jour l'une, un entre jour l'autre, plus par divertissement et par que pour en tirer aucun avantage, sa beauté se soutenant assez d'elle-même. Cela se passoit toujours avec beaucoup de satisfaction de sa part, force louanges de la part des nymphes, un plaisir extrême de la part du monstre, c'est-à-dire de son époux, qui avoit mille moyens de la contempler sans qu'il se montrât. Psyché se fit donc impératrice, simple bergère, ce qu'il lui plut. Ce ne fut pas sans que les nymphes lui dissent qu'elle étoit belle en toutes sortes d'habits, et sans qu'elle-même se le dit aussi. Ah! si mon mari me voyoit parée de la sorte! s'écrioit-elle souvent étant seule. En ce moment-là son mari la voyoit peutêtre de quelque endroit d'où il ne pouvoit être vu; et, outre le plaisir de la voir, il avoit celui d'apprendre ses plus secrètes pensées, et de lui entendre faire un souhait où l'amour avoit pour le moins autant de part que la bonne opinion de soi même. Enfin, il ne se passa presque point de jour que Psyché ne changeat d'ajustement. Changer d'ajustement tous les jours! s'écria Acante; je ne voudrois point d'antre paradis pour nos dames. On avoua qu'il avoit raison, ct il n'y en ent pas un dans la compagnie qui ne souhaitat un pareil bonheur à quelque femme de sa connoissance. Cette réflexion étant faite, Polyphile reprit ainsi :

Notre héroine passa presque tout ce premier jonr à voir le logis : sur le soir elle s'alla promener dans

les cours et dans les jardins, d'où elle considéra quelque temps les diverses faces de l'édifice, sa majesté, ses enrichissements et ses graces, la proportion, le bel ordre et la correspondance de ses parties. Je vous en ferois la description si j'étois plus savant dans l'architecture que je ne suis. A ce défaut, vous aurez recours au palais d'Apollidon ou bien à celui d'Armide; ce m'est tout un. Quant aux jardins, voyez ceux de Falerine; ils vous pourront donner quelque idée des lieux que j'ai à décrire.

Assemblez, sans aller si loin,
Vaux, Liancourt, et leurs naiades,
Y joignant, en cas de besoin,
Ruel, avecque ses cascades.
Cela fait, de tons les côtés,
Placez en ces lieux enchantés
Force jets affrontant la nue,
Des canaux à perte de vue,
dez-les d'orangers, de myrtes, de jasmin

Bordez-les d'orangers, de myrtes, de jasmins, Qui soient aussi geants que les nôtres sont nains:

Entassez-en des pépinières; Piantez-en des forèts entières; Des forèts, où chante en tout temps Philomèle, honneur des bocages, De qui le règne, en nos ombrages, Nait et meurt avec le printemps;

Mêlez-y les sons éclatants
De tout ce que les bois ont d'agréables chautres.
Chassez de ces forêts les sinistres oiseaux;

Que les fleurs bordent leurs ruisseaux;
Que l'Amour habite leurs autres.
N'y laissez entrer toutefois
Aucune hôtesse de ces bois
Qu'avec un paisible Zéphyre,
Et jamais avec un Satyre.
Point de tels amants dans ces lieux;
Psyché a'en tiendroit offensée:
Ne les offrez point à ses yeux,

Et moins encore à sa pensée.

Qu'en ce canton délicieux
Flore et Pomone, à qui mieux mieux,
Fassent montre de leurs richesses;
Et que ce couple de déesses
Y renouvelle ses présents
Quatre fois au moins tous les ans.
Que tout y naisse sans culture;
Toujours fraicheur, toujours verdure;
Toujours fraicheur, toujours verdure;
D'une brigade de zéplyrs.

Psyché ne se promenoit au commencement que dans les jardins, n'osant se fier aux bois; bien qu'on l'assurât qu'elle n'y rencontreroit que des Dryades et pas un seul Faune. Avec le temps elle devint plus hardie.

Un jour que la beauté d'un ruisseau l'avoit attirée, elle se laissa conduire insensiblement aux replis de l'onde. Après bien des tours, elle parvint à sa source. C'étoit une grotte assez spacieuse, où, dans un bassin taillé par les seules mains de la nature, couloit le long d'un rocher une eau argentée, et qui, par sou bruit, invitoit à un doux sommeil. Psyché ne se put tenir d'entrer dans la grotte. Comme elle en visitoit les recoins, la clarté, qui alloit toujours en diminuant, lui faillit enfin tout-à-coup. Il y avoit certainement de quoi avoir peur; mais elle n'en eut pas le loisir. Une voix qui lui étoit familière l'assura d'abord : c'étoit celle de son époux. Il s'approcha d'elle, la fit asseoir sur un siège couvert de mousse, se mit à ses pieds; et, après lui avoir baisé la main, il lui dit, en soupirant : Faut-il que je doive à la beauté d'un ruisseau une si agréable rencontre? Pourquoi n'est-ce pas à l'Amour? Ah! Psyché! Psyché! je vois bien que cette passion et vos jeunes ans n'ont encore guère de commerce ensemble. Si vous aimiez, vous chercheriez le silence et la solitude avec plus de soin que vous ne les évitez maintenant. Vous chercheriez les antres sauvages, et auriez bientôt appris que de tous les lieux où on sacrifie au dieu des amants, ceux qui lui plaisent le plus ce sont ceux où on peut lui sacrifier en secret : mais vous n'aimez point.

Que voulez-vous que j'aime? répondit Psyché. Un mari, dit-il, que vous vous figurerez à votre mode, et à qui vous donnerez telle sorte de beauté qu'il

vous plaira.

Oui: mais, repartit la belle, je ne me rencoutrerai peut-être pas avec la nature, car il y a bien de la fantaisie en cela. J'ai oui dire que non seulement chaque nation avoit son goût, mais chaque personne aussi. Une Amazone se proposeroit un mari dont les graces feroient trembler, un mari ressemblant à Mars: moi je m'en proposerai un semblable à l'Amour. Une personne mélancolique ne manqueroit pas de donner à ce mari un air sérieux : moi, qui suis gaie, je lui en donnerai un enjoué. Enfin, je croirai vous faire plaisir en vous attribuant une beauté délicate, et peut-être vous serai-je tort.

Quoi que c'en soit, dit le mari, vous n'avez pas attendu jusqu'à présent à vous forger une image de votre éponx : je vous prie de me dire quelle elle est.

Vous avez dans mon esprit, poursuivit la belle, une mine aussi douce que trompeuse; tous les traits fins; l'œil riant et fort éveillé; de l'embonpoint et de la jennesse, on ne sauroit se tromper à ces deux points-là : mais je ne sais si vous êtes Ethiopien ou Grec; et quand je me suis fait une idée de vous, la plus belle qu'il m'est possible, votre qualité de monstre vient tout gâter. C'est pourquoi le plus court et le meilleur, selon mon avis, c'est de per-

mettre que je vous voie.

Son mari lui serra la main, et lui dit avec beaucoup de douceur : c'est une chose qui ne se peut, pour des raisons que je ne saurois même vous dire. Je ne saurois donc vous aimer, reprit-elle assez brusquement. Elle en eut regret, d'autant plus qu'elle avoit dit cela contre sa pensée: mais quoi! la faute étoit faite. En vain elle voulut la réparer par quelques caresses : son mari avoit le cœur si serré, qu'il fut un temps assez long sans pouvoir parler. Il rompit à la fin son silence par un soupir, que Psyché n'eut pas plus tôt entendu qu'elle y répoudit, bien qu'avec quelque sorte de défiance. Les paroles de l'oracle lui revenoient en l'esprit. Le moyen de les accorder avec cette douceur passionnée que son époux lui faisoit paroître? Celui qui empoisonnoit, qui brûloit, qui faisoit ses jeux des tortures, soupirer pour un simple mot! Čela sembloit tout-à-fait étrange à notre héroine; et, à dire vrai, tant de tendresse en un monstre étoit une chose assez nouvelle. Des soupirs il en vint aux pleurs, et des pleurs aux plaintes. Tout cela plut extrêmement à la belle : mais comme il disoit des choses trop pitoyables, elle ne put souffrir qu'il continuat, et lui mit premièrement la main sur la bouche, puis la bouche même; et par un baiser, bien mieux qu'elle n'auroit fait avec tontes les paroles du monde, elle l'assura que, tout invisible et tout monstre qu'il vouloit être, elle ne laissoit pas de l'aimer. Ainsi se passa l'aventure de la grotte. Il leur en arriva beaucoup de pareilles.

Notre héroine ne perdit pas la mémoire de ce que

lui avoit dit son époux. Ses réveries la menoient souvent jusqu'aux lieux les plus écartés de ce beau séjour, et faisoient si bien que la nuit la surprenoit devant qu'elle pût gagner le logis. Aussitôt son mari la venoit trouver sur un char environné de ténèbres ; et, plaçant à côté de lui notre jeune épouse, ils se promenoient au bruit des fontaines. Je laisse à penser si les protestations, les serments, les entretiens pleins de passion, se renouveloient, et de fois à autres aussi les baisers ; non point de mari à femme, il n'y a rien de plus insipide, mais de maltresse à amant, et, pour ainsi dire, de gens qui n'en seroient encore qu'à l'espérance.

Quelque chose manquoit pourtant à la satisfaction de Psyché. Vous voyez bien que j'entends parler de la fantaisie de son mari, c'est-à-dire de cette opiniâtreté à demeurer invisible. Toute la postérité s'en est étonnée. Pourquoi une résolution si extravagante? Il se peut trouver des personnes laides qui affectent de se montrer ; la rencontre n'en est pas rare ; mais que ceux qui sont beaux se cachent, c'est un prodige dans la nature; et peut-être n'y avoit-il que cela de monstrueux en la personne de notre époux. Après en avoir cherché la raison, voici ce que j'ai trouvé dans un manuscrit qui est venu depuis

peu à ma connoissance.

Nos amants s'entretenoient à leur ordinaire, et la jeune épouse, qui ne songeoit qu'aux moyens de voir son mari, ne perdoit pas une seule occasion de lui en parler. De discours en autre ils vincent aux merveilles de ce séjour. Après que la belle eut fait une longue énumération des plaisirs qu'elle y rencontroit, disoit-elle, de tous côtés, il se trouva qu'à son compte le principal point y manquoit. Son mari ne voyoit que trop où elle avoit dessein d'en venir; mais, comme entre amants les contestations sont quelquefois bonnes à plus d'une chose, il voulut qu'elle s'expliquât, et lui demanda ce que ce pouvoit être que ce point d'une si grande importance, vu qu'il avoit donné ordre aux sées que rien ne manquât. Je n'ai que faire des fées pour cela, repartit la belle : voulez-vous me rendre tout-à-fait heureuse? je vous en enseignerai un moyen bien court : il ne faut... Mais je vous l'ai dit tant de fois inutilement, que je n'oserois plus vous le dire.

Non, non, reprit le mari, n'appréhendez pas de m'être importune : je veux bien que vous me traitiez comme on fait les dieux; ils prennent plaisir à se faire demander cent fois une même chose : qui vous

a dit que je ne suis pas de leur naturel?

Notre héroine, encouragée par ces paroles, lui repartit : Puisque vous me le permettez, je vous dirai franchement que tous vos palais, tous vos meubles, tous vos jardins, ne sauroient me récompenser d'un moment de votre présence, et vous voulez que j'en sois tout-à-fait privée : car je ne puis appeler présence un bien où les yeux n'ont aucune part.

Quoil je ne suis pas maintenant de corps auprès de vous, reprit le mari, et vous ne me touchez pas?

Je vous touche: repartitzelle, et sens bien que vous avez une bouche, un nez, des yeux, un visage, tout cela proportionné comme il faut, et, selon que je mimagine, assorti de traits qui n'ont pas leurs pareils au monde; mais jusqu'à ce que j'en sois assurée, cette présence de corps dont vous me parlez, est présence d'esprit pour moi. Présence d'esprit! repartit l'époux. Psyché l'empêcha de continuer, et lui dit en l'interrompant : Apprenez-moi du moins les raisons qui vous rendent si opiniâtre. Je ne vous les dirai pas toutes, reprit l'époux; mais afin de vous contenter en quelque façon, examinez la chose en vous-même; vous serez contrainte de m'avouer qu'il est à propos pour l'un et pour l'autre de demeurer en l'état où nous nous trouvons. Premièrement, tenez-vous certaine que du moment que vous n'aurez plus rien à souhaiter, vous vous ennuierez : et comment ne vous ennuieriez-vous pas? les dieux s'enquient bien; ils sont contraints de se faire de temps en temps des sujets de desir et d'inquiétude : tant il est vrai que l'entière satisfaction et le dégoût se tiennent la main! Pour ce qui me touche, je prends un plaisir extrême à vous voir en peine; d'autant plus que votre imagination ne se forge guère de monstres, j'entends d'images de ma personne qui ne soient très agréables. Et pour vous dire une raison plus particulière, vous ne doutez pas qu'il n'y ait quelque chose en moi de surnaturel. Nécessairement je suis dieu, ou je suis démon, ou bien enchanteur. Si vous trouvez que je sois démon, vous me hairez, et si je suis dieu vous cesserez de m'aimer, ou du moins vous ne m'aimerez plus avec tant d'ardeur; car il s'en faut bieu qu'on aime les dieux aussi violemment que les hommes. Quant au troisième, il y a des enchanteurs agréables : je puis être de ceux-là; et possible suis-je tous les trois ensemble. Ainsi le meilleur pour vous est l'incertitude, et qu'après la possession vous ayez toujours de quoi desirer : c'est un secret dont on ne s'étoit pas encore avisé. Demeurons-en là, si vous m'en croyez : Je sais ce que c'est d'amour, et le dois savoir.

Psyché se paya de ces raisons, ou, si elle ne s'en paya, elle fit semblant de s'en payer. Cependant elle inventoit mille jeux pour se divertir. Les parterres étoient dépouillés, l'herbe des prairies foulée: ce n'étoient que danses et combats de nymphes, qui se séparoient souvent en deux troupes; et, distinguées par des écharpes de fleurs, comme par des ordres de chevalerie, se jetoient ensuite tout ce que Flore leur présentoit; puis le parti victorieux dressoit un trophée, et dansoit autour, couronné d'œillets et de roses. D'autres fois Psyché se divertissoit à entendre un défi de rossignols, ou à voir un combat naval de cygnes, des tournois et des joutes de poissons. Son plus grand plaisir étoit de présenter un appât à ces animaux, et après les avoir pris, de les rendre à leur élément. Les nymphes suivoient en cela son exemple. Il y avoit, tous les soirs, gageure à qui en prendroit davantage. La plus heureuse en sa pêche obtenoit quelque faveur de notre héroine : la plus malheureuse étoit condamnée à quelque peine, comme de faire un bouquet ou une guirlande à chacune de ses compagnes. Ges spectacles se terminoient par le coucher du soleil.

> Il étoit témoin de la fête, Paré d'un magnifique atour; Et, caché le reste du jour, Sur le soir il montroit sa tête.

Mais comment la montroit-il? environnée d'un diadème d'or et de pourpre, et avec toute la magnificence et la pompe qu'un roi des astres peut étaler.

Le logis fournissoit pareillement ses plaisirs, qui n'étoient tantôt que de simples jeux, et tantôt des divertissements plus solides. Psyché commençoit à ne plus agir en enfant. On lui racoutoit les amours des dieux, et les chaugements de forme qu'a causés cette

passion, source de bien et de mal. Le savoir des fées avoit mis en tapisseries les malheurs de Troie, bien qu'ils ne fussent pas encore arrivés. Psyché se les faisoit expliquer. Mais voici un merveilleux effet de l'enchantement. Les hommes, comme vous savez, ignoroient alors ce bel art que nous appelons comédie; il n'étoit pas même encore dans son enfance; cependant on le fit voir à la belle dans sa plus grande perfection, et tel que Ménandre et Sophocle nons l'ont laissé. Jugez si on y épargnoit les machines, les musiques, les beaux habits, les hallets des anciens, et les notres. Psyché ne se contenta pas de la fable. il fallut y joindre l'histoire, et l'entretenir des diverses facons d'aimer qui sont en usage chez chaque peuple; quelles sont les beautés des Scythes, quelles sont celles des Indiens, et tout ce qui est contenu sur ce point dans les archives de l'univers, soit pour le passé, soit pour l'avenir, à l'exception de son aventure, qu'on lui cacha, quelque prière qu'elle fit aux nymphes de la lui apprendre. Enfin , sans qu'elle bougeat de son palais, toutes les affaires qu'Amonr a dans les quatre parties du monde lui passèrent devant les yeux.

Que vous dirai-je davantage? On lui enseigna jusqu'aux secrets de la poésie. Cette corruptrice des cœurs acheva de gâter celui de notre héroine, et la fit tomber dans un mal que les médecins appellent glycomorie, qui lui pervertit tous les sens, et la ravit comme à elle même. Elle parloit, étant seule,

> Ainsi qu'en usent les amants Dans les vers et dans les romans.

Aller rèver au bord des fontaines, se plaindre aux rochers, consulter les antres sauvages, c'étoit où son mari l'attendoit. Il n'y eut chose dans la nature qu'elle n'entretlat de sa passion. Hélas! disoit-elle aux arbres, je ne sauvois graver sur votre écorce que mon nom seul, car je ne sais pas celui de la personne que j'aime. Après les arbres, elle s'adressoit aux ruisseaux: ceux-ci étoient ses principaux confidents, à cause de l'aventure que je vous ai dite. S'imaginant que leur rencontre lui étoit heureuse, il n'y en eut pas un auquel elle ne s'arrêtât, juaq'à espérer qu'elle attraperoit sur les bords son mari dormant, et qu'après il seroit inutile au monstre de se cacher.

Dans cette pensée, elle leur disoit à peu près les choses que je vais vous dire, et les leur disoit en vers aussi bien que moi.

Ruisseaux, enseignes-moi l'objet de mon amoar; Guides vers lui mes pas, vous, dont l'onde est si pure. Ne dormiroit-il point eu ce sombre séjour, Payant un doux tribut à votre doux murmure? En vain, pour le savoir, Psyché vous fait la cour, En vain elle vous vient conter son avenure. Vous n'oses déceler cet ennemi du jour, Qui rit en quelque coin du tourment que j'endare.

Il s'envole avec l'ombre, et me laisse appeler. Hélas! j'use au hasard de ce mot d'envoler : Car je ne sais pas mème encor s'il a des ailes. J'ai beau suivre vos bords, et chercher en tous lieux : Les antres seulement m'en dient des nouvelles, Et ce que je chérls n'est pas fait pour mes yeux.

Ne dontez point que ces peines dont parloit Psyché n'enssent leurs plaisirs : elle les passoit souvent sans s'apercevoir de la durée, je ne dirai pas des heures, mais des soleils, de sorte que l'on peut dire que ce qui manquoit à sa joie faisoit une partie des donceurs qu'elle goûtoit en aimant; mille fois heureuse si elle cêt suivi les conseils de son époux, et qu'elle cêt compris l'avantage et le bien que c'est de ne pas atteindre à la suprême félicité! car, sitôt que l'on en est là, il est force que l'on descende, la fortune n'étant pas d'humenr à laisser reposer sa roue. Elle est femme, et Psyché l'étoit aussi, c'est-à-dire incapable de demeurer en un même état. Notre héroïne le fit bien voir par la suite.

Son mari, qui sentoit approcher ce moment fatal, ne la venoit plus visiter avec sa gaieté ordinaire. Cela fit craindre à la jeune éponse quelque refroidissement. Pour s'en éclaircir, comme nous voulons tout savoir, jusqu'aux choses qui nous déplaisent, elle dit à son époux: D'où vient la tristesse que je remarque depuis quelque temps dans tous vos discours? rien ne vous manque, et vous soupirez! que feriez-vous donc si vous étiez en ma place? N'est-ce point que vous commencez à vous dégoûter? En vérité, je le crains, non pas que je sois devenue moins belle; mais comme vous dites vous-même, je suis plus vôtre que je n'étois. Seroit-il possible, après tant de cajoleries et de serments, que j'eusse perdu votre amour? Si ce malheur-là m'est arrivé, je ne veux plus vivre.

A peine eut-elle achové ces paroles, que le monstre fit un soupir, soit qu'il fût touché des choses qu'elle avoit dites, soit qu'il eût un pressentiment de ce qui devoit arriver. Il se mit ensuite à pleurer, mais fort tendrement; puis, cédant à la douleur, il se laissa mollement aller sur le sein de sa jeune épouse, qui de son côté, pour mêler ses larmes avec celles de son mari, pencha doucement la tête; de sorte que leurs bouches se rencontrèrent, et nos amants, n'ayant pas le courage de les séparer, demeurèrent long-temps sans rien dire.

Toutes ces circonstances sont déduites au long dans le manuscrit dont je vous ai parlé tantôt. Il faut que je vous l'avone; je ne lis jamais cet endroit que je ne me sente ému. En effet, dit alors Gelaste, qui n'auroit pitié de ces pauvres gens? Perdre la parole! Il faut croire que leurs bouches s'étoient bien malheureusement rencontrées : cela me semble tout-àfait digne de compassion. Vous en rirez tant qu'il vous plaira, reprit Polyphile; mais, pour moi, je plains deux amants de qui les caresses sont mêlées de crainte et d'inquiétude. Si, dans une ville assiégée ou dans un vaisseau menacé de la tempête, deux personnes s'embrassoient ainsi, les tiendriez-vous heureuses? Oui vraiment, repartit Gelaste; car en tout ce que vous dites là le péril est encore bien éloigné. Mais, vu l'intérêt que vous prenez à la satisfaction de ces deux époux, et la pitié que vous avez d'eux, vous ne vous hâtez guère de les tirer de ce misérable état où vous les avez laissés : ils mourront si vous ne leur rendez la parole. Rendons-la-leur done, continua Polyphile.

Au sortir de cette extase, la première chose que fit Psyché, ce fut de passer sa main sur les yeux de son époux, afin de sentir s'ils étoient humides; car elle craignoit que ce ne fût feinte. Les ayant trouvés en bon état, et comme elle les demandoit, c'est-à-dire mouillés de larmes, elle condamna ses soupcons, et fit serupule de démentir un témoignage de passion beaucoup plus certain que toutes les assurances de bouche, serments, et autres. Cela lui fit attribuer le chagrin de son mari à quelque défaut de tempérament, ou bien à des choses qui ne la regardoient

point. Quant à elle, après tant de preuves, la puisaance de ses appas lui sembla trop bien établie, et le moustre trop amoureux, pour faire qu'elle craignit aucun changement.

Lui, au contraire, auroit souhaité qu'elle appréhendât; car c'étoit l'unique moyen de la rendre sage et de mettre un frein à sa curiosité. Il lui dit beaucoup de choses sur ce sujet, moltié sérieusement, et moitié avec raillerie; à quoi Psyché repartoit fort bien: et le mari déclamoit toujours contre les femmes trop curieuses.

Que vous êtes étrange avec votre curiosité! lui dit son épouse. Est-ce vous désobliger que de souhaiter de vous voir, puisque vous dites vous-même que vous êtes si agréable? Hé bien! quand j'aurai tâché de me satisfaire, qu'en sera-t-il? Je vous quitterai, dit le mari. Et moi, je vous retiendrai, repartit la belle. Mais si j'ai juré par le Styx? continua son époux. Qui est-il ce Styx? dit notre héroine. Je vous demanderois volontiers s'il est plus puissant que ce qu'on appelle beauté. Quand il le seroit, pourriezvous souffrir que j'errasse par l'univers, et que Psyché se plaigait d'être abandonnée de son mari sur un prétezte de curiosité, et pour ne pas manquer de parole au Styx? Je ne vous puis croire si déraisonnable. Et le scandale, et la honte...

ll paroft bien que vous ne me connoissez pas, repartit l'époux, de m'alléguer le scandale et la honte : ce sont choses dont je ne me mets guère en peine. Quant à vos plaintes, qui vous écoutera? et que direz-vous? Je voudrois bien que quelqu'un des dieux fat si téméraire que de vous accorder sa pro-tection! Voyez-vous, Psyché, ceci n'est point une raillerie: je vous aime autant que l'on pentaimer; mais ne me comptez plus pour ami dès le moment que vous m'aurez vu. Je sais bien que vous n'en parlez que par raillerie, et non pas avec un véritable dessein de me causer un tel déplaisir : cependant j'ai sujet de craindre qu'on ne vous conseille de l'entreprendre. Ce ne seront pas les nymphes : elles n'ont garde de me trahir, ni de vous rendre ce mauvais office. Leur qualité de demi-déesses les empêche d'être envieuses; puis, je les tiens toutes par des engagements trop particuliers. Défiez-vous du dehors. Il y a dejà deux personnes au pied de ce mont qui vous viennent rendre visite. Vous et moi nous nous passerions fort bien de ce témoignage de bienveillance. Je les chasserois, car elles me choquent, si le Destin, qui est maître de toutes choses, me le permettoit. Je ne vous nommerai point ces personnes : elles vous appellent de tous côtés. S'il arrive que le Destin porte leurs voix jusqu'à vous, ce que je ne saurois empêcher, ne descendez pas, laissez-les crier, et qu'elles viennent

comme elles pourront.

Là-dessus il la quitta, sans vouloir lui dire quelles personnes c'étoient, quoique la belle promit avec grands serments de ne pas les aller trouver, et encore moins de les croire.

Voifa Psyché fort embarrassée, comme vousvoyez. Deux curiosités à la fois! Y a-t-il femme qui y résistât? Elle épuisa sur ce dernier point tout ce qu'elle avoit el lumières et de conjectures. Cette visite m'étonne, disoit-elle en se promenant un peu loin des nymphes. Ne seroient-ce point mes parents? Hélas! mon mari est bien cruel d'envier à deux personnes qui n'en peuvent plus la satisfaction de me voir! Si les honnes gens vivent encore, ils ne sauroient être fort éloignés du dernièr moment de leur course. Quelle consolation pour eux

que d'apprendre combien je suis pourvue richement. et si, avant que d'entrer dans la tombe, ils voyoient au moins un échantillon des douceurs et des avantages dont je jouis, afin d'en emporter quelque souvenir chez les morts! Mais si ce sont eux, pourquoi mon mari se met-il en peine? ils ne m'ont jamais inspiré que l'obéissance. Vous verrez que ce sont mes sœurs. Il ne doit pas non plus les appréhender. Les pauvres femmes n'ont autre soin que de contenter leurs maris. O dieux! je serois ravie de les mener en tous les endroits de ce beau séjour, et surtout de leur faire voir la comédie et ma garde-robe. Elles doivent avoir des enfants, si la mort ne les a privées, depuis mon départ, de ces doux fruits de leur mariage : qu'elles seroient aises de leur reporter mille menus affiquets et joyaux de prix dont je ne tiens compte, et que les nymphes et moi nous foulons aux pieds, tant ce logis en est plein!

Ainsi raisonnoit Psyché, sans qu'il lui fût possible d'asseoir aucun jugement certain sur ces deux personnes : il y avoit même des intervalles où elle croyoit que ce pouvoit être quelques uns de ses amants. Dans cette pensée, elle disoit quelque pen plus bas : Ne va point en prendre l'alarme, charmant cpoux! laisse-les venir: je te les sacrifierai de la plus cruelle manière dont jamais femme se soit avisée; et tu en auras le plaisir, fussent-ils enfants de roi.

Ces réflexions furent interrompues par le Zéphyre, qu'elle vit venir à grands pas et fort échaussé. Il s'approcha d'elle avec le respect ordinaire, lui dit que ses sœurs étoient au pied de cette montagne; qu'elles avoient plusieurs fois traversé le petit bois sans qu'il leur eût été possible de passer outre, les dragons les arretant avec grand'frayenr; qu'au reste c'étoit pitié que de les ouir appeler; qu'elles n'avoient tantôt plus de voix, et que les échos n'étoient occupés qu'à répeter le nom de Psyché. Le pauvre Zéphyre pensoit bien faire : son mattre, qui avoit défendu aux nymphes de donner ce funeste avis, ne s'étoit pas souvenu de lui en parler.

Psyché le remercia agréablement, et lui dit qu'on auroit peut-être besoin de son ministère. Il ne fut pas sitôt retiré, que la belle, mettant à part les menaces de son époux, ne songea plus qu'aux moyens d'obtenir de lui que ses sœurs seroient enlevées comme elle à la cime de ce rocher. Elle médita une harangue pour ce sujet, ne manqua pas de s'en servir, de bien prendre son temps, et d'entremêler le tout de caresses : faites votre compte qu'elle n'omit rien de ce qui pouvoit contribuer a sa perte. Je voudrois m'être souvenu des termes de cette barangue; vous y trouveriez une éloquence, non pas véritablement d'orateur, ni aussi d'une personne qui n'auroit fait toute sa vie qu'écouter.

La belle représenta, entre autres choses, que son bonheur seroit imparfait tant qu'il demeureroit inconnu. A quoi bon tant d'habits superbes? Il savoit très bien qu'elle avoit de quoi s'en passer : s'il avoit cru à propos de lui en faire un présent, ce devoit être plutôt pour la montre que pour le besoin. Pourquoi les raretés de ce séjour, si on ne lui permettoit de s'en faire honneur? car à son égard ce n'étoit plus raretés : l'émail des parterres, celui des prés, et celui des pierreries, commençoient à lui être égaux; leur différence ne dépendoit plus que des yeux d'autrui. Il ne falloit pas blamer une ambition dont elle avoit pour exemple tout ce qu'il y de plus grand au monde. Les rois se plaisent à étaler leurs richesses,

et à se montrer quelquefois avec l'éclat et la gloire dont ils jouissent. Il n'est pas jusqu'à Jupiter qui n'en fasse autant. Quant à elle, cela lui étoit interdit. bien qu'elle en eût plus de besoin qu'aucun autre : car, après les paroles de l'oracle, quelle croyance ponvoit-on avoir de l'état de sa fortune? point d'autre, sinon qu'elle vivoit enfermée dans quelque repaire, où elle se nourrissoit de la proie que lui apportoit son mari, devenue compagne des ours : ponrvu qu'encore ce même mari eut attendu jusque-là à la dévorer. Qu'il avoit intérêt, pour son propre honneur, de détruire cette croyance, et qu'elle lui en parloit beaucoup plus pour lui que pour elle; quoique, à dire la vérité, il lui fût fâcheux de passer pour un objet de pitié, après avoir été un objet d'envie. Et que savoit-elle si ses parents n'en étoient point morts, ou n'en mourroient point de douleur? Si ses sœurs l'aimoient, pourquoi leur laisser ce déplaisir? Et si elles avoient d'autres sentiments, y avoit-il un meilleur moyen de les punir que de les rendre témoins de sa gloire? C'est en substance ce que dit Psyché.

Son époux lui repartit : Voilà les meilleures raisons du monde ; mais elles ne me persuaderoient pas, s'il m'étoit libre d'y résister. Vous êtes tombée justement dans les trois défauts qui ont le plus accoutumé de nuire aux personnes de votre sexe, la curiosité, la vanité et le trop d'esprit. Je ne réponds pas à vos arguments, ils sont trop subtils; et puisque vous vou-lez votre perte, et que le Destin la veut aussi, je vais y mettre ordre, et commander au Zéphyre de vous apporter vos sœurs. Plût au Sort qu'il les laissat tom-

ber en chemin!

Non, non, reprit Psyché quelque peu piquée, puisque leur visite vous déplait tant, ne vous en mettez plus en peine : je vous aime trop pour vou vouloir obliger à ces complaisances. Vous m'aime trop? repartit l'époux; vous, Psyché, vous m'aime trop? et comment voulez-vous que je le croie? Sache: que les vrais amants ne se soucient que de leur amour. Que le monde parle, raisonne, croie ce qu'il voudra; qu'on les plaigne, qu'on les envie, tout leur

est égal, c'est-à-dire indifférent.

Psyché l'assura qu'elle étoit dans ces sentiments; mais il falloit pardonner quelque chose à sa jeunesse, outre l'amitié qu'elle avoit toujours eue pour ses sœurs; non qu'elle insistât davantage sur la liberté de les voir. En disant qu'elle ne la demandoit pas, ses caresses la demandoient, et l'obtinrent enfin. Son époux lui dit qu'elle possédat à son aise ses sœurs si chéries; qu'afin de lui en donner le loisir, il demeureroit quelques jours sans la venir voir. Et sur ce que notre héroine lui demanda s'il trouveroit bon qu'elle les régalat de quelques présents : Non seulement elles, lui dit l'époux, mais leur famille, leur parenté. Divertissez-les comme il vous plaira; donnezleur diamants et perles; donnez-leur tont, puisque tout vous appartient. C'est assez pour moi que vous vous gardiez de les croire. Psyché le promit, et ne le tint pas.

Le monstre partit, et quitta sa femme plus matin que de coutume : si bien qu'y ayant encore beaucoup de chemin à faire jusqu'a l'aurore, notre héroine en acheva une partie en révant à la visite qu'elle étoit près de recevoir, une autre partie en dormant. Et à son lever elle fut tout étonnée que les nymphes lui amenèrent ses sœurs. La joie de Psyché ne fut pas moindre que sa surprise : elle en donna mille

marques, mille baisers, que ses sœurs reçurent au moins mal qu'il leur fut possible, et avec toute la dissimulation dont elles se trouvèrent capables. Déjà l'envie s'étoit emparée du cœur de ces deux personnes. Comment! on les avoit fait attendre que leur sœur fût éveillée! Étoit-elle d'un autre sang? avoitelle plus de mérite que ses ainées? Leur cadette être une déesse, et elles de chétives reines! La moindre chambre de ce palais valoit dix royaumes comme ceux de leurs maris! Passe encore pour des richesses, mais de la divinité, c'étoit trop. Hé quoi! les mortelles n'étoient pas dignes de la servir ! on voyoit une douzaine de nymphes à l'entour d'une toilette, à l'entour d'un brodequin : mais quel brodequin! qui valoit autant que tout ce qu'elles avoient coûté depuis qu'elles étoient au monde. C'est ce qui rouloit au cœur de ces femmes, ou pour mieux dire de ces furies : je ne devrois plus les appeler autrement.

Cette première entrevue se passa pourtant comme il fant, grace à la franchise de Psyché et à la dissimulation de ses sœurs. Leur cadette ne s'habilla qu'à demi, tant il tardoit à la belle de leur montrer sa béatitude! Elle commença par le point le plus important; c'est-à-dire par les habits, et par l'attirail que le sexe traine apres lui. Il étoit raugé dans des magasins dont à peine on voyoit le bout : vous savez que cet attirail est une chose infinie. Là se rencontroit avec abondance ce qui contribue non sculement à la propreté, mais à la délicatesse : équipage de jour et de nuit, vases et baignoires d'or cisele, instruments du luxe; laboratoires, non pour les fards : de quoi eussent-ils servi à Psyché, puisque l'usage en étoit alors inconnu? L'artifice et le mensonge ne régnoient pas comme ils font en ce siècle-ci. On n'avoit point encore vu de ces femmes qui ont trouvé le secret de devenir vieilles à vingt ans et de paroître jeunes à soixante, et qui, moyennant trois ou quatre boltes, l'une d'embonpoint, l'autre de fraicheur, et la troisième de vermillon. font subsister leurs charmes comme elles peuvent. Certainement l'Amour leur est obligé de la peine qu'elles se donnent. Les laboratoires dont il s'agit n'étoient donc que pour les parfums : il y en avoit en caux, en essences, en poudres, en pastilles, et en mille espèces dont je ne sais pas les noms, et qui n'en eurent possible jamais. Quand tout l'empire de Flore, avec les deux Arabies, et les lieux où naît le baume, seroient distillés, on n'en feroit pas un assortiment de senteurs comme celui-là. Dans un antre endroit étoient des piles de joyaux, ornements et chaînes de pierreries, bracelets, colliers et autres machines qui se fabriquent à Cythère. On étala les filets de perles; on déploya les habits chamarrés de diamants : il y avoit de quoi armer un million de belles de toutes pièces. Non que Psyché ne se pût passer de ces choses, comme je l'ai déjà dit; elle n'étoit pas de ces conquérantes à qui il faut un peu d'aide : mais, pour la grandeur et pour la forme, son mari le vouloit ainsi

Ses sœurs soupiroient à la vue de ces objets : c'étoient autant de serpents qui leur rongeoient l'ame. Au sortir de cet arsenal, elles furent menées dans les chambres, puis dans les jardins; et partout elles avaloient un nouveau poison. Une des choses qui leur causa le plus de dépit fut qu'en leur présence notre héroine ordonna aux zéphyrs de redoubler la fraicheur ordinaire de ce séjour, de péuétrer jusqu'au fond des bois, d'avertir les rossignols qu'ils se tins-

sent prêts, et que ses sœurs se promèneroient sur le soir en un tel endroit. Il ne lui reste, se dirent les sœurs à l'oreille, que de commander aux saisons et aux éléments.

Cependant les nymphes n'étoient pas inutiles : elles préparoient les autres plaisirs, chacune selon son office; celles-là les collations, celles-ci la symphonie; d'autres les divertissements de théâtre. Psyché trouva bon que ces dernières missent son aventure en comédie. On y joua les plus considérables de ses amants, à l'exception du mari, qui ne parut point sur la scène : les nymphes étoient trop bien averties pour le donner à connoître. Mais, comme il alloit une conclusion à la pièce, et que cette conclusion ne pouvoit être autre qu'un mariage, on fit épouser la belle par ambassadeurs; et ces ambassadeurs furent les Jeux et les Ris: mais on ne nomma point le mari.

Ce fut le premier sujet qu'eurent les deux sœurs de douter des charmes de cet époux. Elles s'étoient malicieusement informées de ses qualités, s'imaginant que ce seroit un vieux roi, qui, ne pouvant mieux, amusoit sa femme avec des bijoux. Mais Psyché leur en avoit dit des merveilles; qu'il n'étoit guère plus âgé que la plus jeune d'entre elles deux; qu'il avoit la mine d'un Mars, et pourtant beaucoup de douceur en son procédé; les traits du visage agréables; galant, surtout. Elles en seroient juges elles-mêmes : non de ce voyage , il étoit absent; les affaires de son état le retenoient en une province dont elle avoit oublié le nom; au reste, qu'elles se gardassent bien d'interpréter l'oracle à la lettre : ces qualités d'incendiaire et d'empoisonneur n'étoient autre chose qu'une énigme qu'elle leur expliqueroit quelque jour, quand les affaires de son époux le lui permettroient.

Les deux sœurs écoutoient ces choses avec un chagrin qui alloit jusqu'au désespoir. Il fallut pour-tant se contraindre pour leur honneur, et aussi pour se conserver quelque créance en l'esprit de leur cadette : cela leur étoit nécessaire dans le dessein qu'elles avoient. Les maudites femmes s'étoient proposé de tenter toutes sortes de moyens pour engager leur sœur à se perdre, soit en lui donnant de mauvaises impressions de son mari, soit en renouvelant dans son ame le souvenir d'un de ses amants.

Huit jours se passèrent en divertissements continuels, à toujours changer : nos envieuses se gardoient bien de demander deux fois une même chose; c'eût été faire plaisir à leur sœur, qui, de son côté, les accabloit de caresses. Moins elles avoient lieu de s'ennuyer, et plus elles s'ennuyoient. Elles auroient pris congé dès le second jour, sans la curiosité de voir ce mari, qu'elles ne croyoient ni si beau ni si aimable que disoit Psyché. Beaucoup de raisons le leur faisoient juger de la sorte : premièrement les paroles de l'oracle; cette prétendue absence, qui se rencontroit justement dans le temps de leur visite; cette province dont Psyché avoit oublié le nom; l'embarras où elle étoit en parlant de son mari : elle n'en parloit qu'en hésitant, étant trop bien née et trop jeune pour pouvoir mentir avec assurance. Ses sœurs faisoient leur profit de tout. L'Envie leur ouvroit les yeux : c'est un démon qui ne laisse rien échapper, et qui tire conséquence de toutes choses, aussi bien que la Jalousie.

Au bout des huit jours, Psyché congédia ses alnées avec force dons et prières de revenir : qu'on ne les feroit plus attendre comme on avoit fait; qu'elle tâcheroit d'obtenir de son mari que les dragons fussent enchaînés; qu'aussitôt qu'elles seroient arrivées au pied du rocher, on les enlèveroit au sommet; soit le Zéphyre en personne, soit son haleine : elles n'auroient qu'à s'abandonner dans les airs. Les présents que leur fit Psyché furent des essences et des pierreries, force raretés à leurs maris, tous sortes de jouets à leurs enfants; quant aux personnes dont la belle tenoit le jour, deux fioles d'un elixir capable de rajeunir la vieillesse même

Les deux sœurs parties, et le mari revenu, Psyché lui conta tout ce qui s'étoit passé, et le reçut avec les caresses que l'absence a coutume de produire entre nouveaux maries, si bien que le monstre, ne trouvant point l'amour de sa femme diminué ni sa curiosité accrue, se mit en l'esprit qu'en vain il crai-gnoit ses sœurs, et se laissa tellement persuader, qu'il agréa leurs visites, et donna les mains à tout ce que

voulut sa femme sur ce sujet.

Les sœurs ne trouvèrent pas à propos de révéler ces merveilles : c'eût été contribuer elles-mêmes à la gloire de leur cadette. Elles dirent que leur voyage avoit été inutile, qu'elles n'avoient point vu Psyché, mais qu'elles espéroient la voir par le moyen d'un jeune homme appelé Zéphyre, qui tournoit sans cesse à l'entour du roc, et qu'elles gagneroient infailliblement, pourvu qu'elles s'en voulussent donner la

Quand elles étoient seules, et qu'on ne pouvoit les entendre, elles se plaignoient l'une à l'autre de la félicité de leur sœur. Si son mari, disoit l'une, est aussi bien fait qu'il est riche, notre cadette se peut vanter que l'épouse de Jupiter n'est pas si heureuse qu'elle. Pourquoi le Sort lui a-t-il donné tant d'avan-# tages sur nous? Méritions-nous moins que cette jeune étourdie? et n'avions-nous pas autant de beauté et plus d'esprit qu'elle? Je voudrois que vous sussiez, disoit l'autre, quelle sorte de mari j'ai épousé : il a toujours une douzaine de médecins à l'entour de sa personne. Je ne sais comme il ne les fait point coucher avec lui : car, pour me faire cet honneur, cela ne lui arrive que rarement, et par des considérations d'état; encore faut-il qu'Esculape le lui conseille. Ma condition, continuoit la première, est pire que tont cela; car non seulement mon mari me prive des caresses qui me sont dues, mais il en fait part à d'autres personnes. Si votre époux a une douzaine de médecins à l'entour de lui, je puis dire que le mien a deux fois autant de maîtresses, qui toutes, grace à Lu-cine, ont le don de fécondité. La famille royale est tantôt si ample, qu'il y auroit de quoi faire une colonie très considérable. C'est ainsi que nos envienses se confirmoient dans leur mécontentement et dans leur dessein. Un mois étoit à peine écoulé, qu'elles proposèrent un second voyage. Les parents l'approu-vèrent fort; les maris ne le désapprouvèrent pas: c'étoit autant de temps passé sans leurs femmes. Elles partent donc, laisseut leur train à l'entrée du bois, arrivent au pied du rocher sans obstacle et sans dragons. Le Zéphyre ne parut point, et ne laissa pas de les enlever.

> Ce méchant couple amenoit avec lui La curieuse et misérable Rnvie Pale démon, que le bonheur d'autrui Nourrit de fiel et de mélancolie.

Cela ne les rendit pas plus pesantes; au contraire, | qu'à l'eutrée d'une caverne effroyable; là le dragon

la maigreur étant inséparable de l'envie, la charge n'en fut que moindre, et elles se trouvèrent en peu d'heures dans le palais de leur sœur. On les y reçut si bien, que leur déplaisir en augmenta de moitié.

Psyché, s'entretenant avec elles, ne se souvint pas de la manière dont elle leur avoit peint son mari la première fois; et, par un défaut de mémoire où tombent ordinairement ceux qui ne disent pas la vérité, elle le fit de moitié plus jeune, d'une beauté délicate, et non plus un Mars, mais un Adonis qui ne

feroit que sortir de page. Les sœurs, étonnées de ces contradictions, ne surent d'abord qu'en juger. Tantôt elles soupconnoient leur sœur de se railler d'elles, tantôt de leur déguiser les défauts de son mari. A la fin elles la tournérent de tant de côtés, que la panvre épouse avous la chose comme elle étoit. Ce fut aussitôt de lui glisser leur venin; mais d'une manière que Psyché ne s'en pût apercevoir. Toute honnête femme, lui dirent-elles, se doit contenter du mari que les dieux lui ont donné, quel qu'il puisse être, et ne pas pénétrer plus avant qu'il ne plait à ce mari. Si c'étoit toutefois un monstre que vous eussiez épousé, nous vous plaindrions; d'autant plus que vous pouvez en devenir grosse : et quel déplaisir de mettre au jour des enfants que le jour n'éclaire qu'avec horreur, et qui vous font rougir vous et la nature! Hélas! dit la belle avec un soupir, je n'avois pas encore fait de ré-flexion là-dessus. Ses sœurs, lui ayant allégué de méchantes raisons pour ne s'en pas soucier, se séparèrent un peu d'elle, afin de laisser agir leur venin.

Quand elle fut scule, toutes ses craintes, tous ses soupçons lui revinrent dans la pensée. Ah, mes sœurs! s'écria-t-elle, en quelle peine vous m'avez mise! Les personnes riches souhaitent d'avoir des enfants: moi qui ne suis entourée que de pierreries, il faut que je fasse des vœux au contraire. C'est être bien malheureuse que de posséder tant de trésors et appréhender la fécondité! Elle demeura quelque temps comme ensevelie dans cette pensée, puis recommença avec plus de véhémence qu'auparavant. Quoi! Psyché peuplera de monstres tout l'univers! Psyché, à qui l'on a dit tant de fois qu'elle le peupleroit d'Amours et de Graces! Non, non; je mourrai plutôt que de m'exposer davantage à un tel hasard. En arrive ce qui pourra, je veux m'éclaireir; et ai je trouve que mon mari soit tel que je l'appréhende, il eut bien se pourvoir de femme; je ne voudrois pas l'être un seul moment du plus riche monstre de la

Nos deux furies, qui ne s'étoient pas tant éloignées qu'elles ne passent voir l'effet du poison, entendirent plus d'à demi ces paroles, et se rapprochèrent. Psyché leur déclara naivement la résolution qu'elle avoit prise. Pour fortifier ce sentiment, les deux sœurs le combattirent; et, non contentes de les combattre, elles firent encore mille façons propres à augmenter la curiosité et l'inquiétude : elles se parloient à l'oreille, haussoient les épaules, jetoient des regards de pitié sur leur sœur.

La pauvre épouse ne put résister à tout cela. Elle les pressa à la fin d'une telle sorte, qu'après un nombre infini de précautions, elles lui dirent tout bas : Nous voulons bien vous avertir que nous avons vu sur le point du jour un dragon dans l'air. Il voloit avec assez de peine, appuyé sur le Zéphyre, qui voloit aussi à côté de lui. Le Zéphyre l'a sontenu jusl'a congédié, et s'est étendu sur le sable. Comme nous n'étions pas loin, nous l'avons vu se repaitre de toutes sortes d'insectes: vous savez que les avenues de ce palais en fourmillent. Après ce repas et un sifiement, il s'est trainé sur le ventre dans la caverne. Nous, qui étions étonnées et toutes tremblantes, nous nous sommes éloignées de cet endroit avec le moins de bruit que nous avons pu, et avons fait lo tour du rocher, de peur que le dragon ne nous entendit lorsque nous vous appellerions. Nous vous avons même appelée moins haut que nous n'avions nit à la précédente visite. Aux premiers accents de notre voix, une douce haleine est venue nous enlever,

sans que le Zéphyre ait paru. C'étoit mensonge que tout cela ; cependant Psyché y ajouta foi : les personnes qui sont en peine croient volontiers ce qu'elles appréhendent. De ce momentlà notre héroine cessa de goûter sa béatitude, et n'eut en l'esprit qu'un dragon imaginaire dont la pensée ne la quitta point. C'étoit, à son compte, ce digne époux que les dieux lui avoient donné, avec qui elle avoit eu des conversations si touchantes, passé des heures si agréables, goûté de si doux plaisirs. Elle ne trouvoit plus étrange qu'il appréhendat d'être vu : c'étoit judicieusement fait à lui. Il y avoit pourtant des moments où notre héroine doutoit. Les paroles de l'oracle ne lui sembloient nullement convenir à la peinture de ce dragon. Mais voici comme elle accordoit l'un et l'autre. Mon mari est un démon ou bien un magicien qui se fait tantôt dragon, tantôt loup, tantôt empoisonneur et incendiaire, mais toujours monstre. Il me fascine les yeux, et me fait accroire que je suis dans un palais, servie par des nymphes, environnée de magnificence, que j'entends des musiques, que je vois des comédies; et tout cela, songe: il n'y a rien de réel, sinon que je couche aux côtés d'un monstre ou de quelque magicien; l'un ne vant pas mieux que l'autre.

Le désespoir de Psyché passa si avant, que ses sœurs curent tout sujet d'en être contentes; ce que ces misérables femmes se gardèrent bien de témoi-gner. Au contraire, elles firent les affligées: elles prirent même à tâche de consoler leur cadette, c'està-dire de l'attrister encore davantage, et lui faire voir que, puisqu'elle avoit besoin qu'on la consolat, elle étoit véritablement malheureuse. Notre héroine, ingénieuse à se tourmenter, fit ce qu'elle put pour les satisfaire. Mille pensées lui vinrent en l'esprit, et autant de résolutions différentes, dont la moins funeste étoit d'avancer ses jours, sans essayer de voir son mari. Je m'en irai, disoit-elle, parmi les morts, avec cette satisfaction que de m'être fait violence pour lui complaire. La curiosité fut toutefois la plus forte, outre le dépit d'avoir servi aux plaisirs d'un monstre. Comment se montrer après cela? Il falloit sortir du monde, mais il en falloit sortir par une voie honorable : c'étoit de tuer celui qui se trouveroit avoir abusé de sa beanté, et se tuer elle-même après.

Psyché ne se put rien imaginer de plus à propos ni de plus expédient, elle en demeura donc là. Il ne restoit plus que de trouver les moyens de l'exécuter; c'est où la difficulté consistoit; car, premièrement, de voir son mari, il ne se pouvoit; on emportoit les flambeaux des qu'elle étoit dans le lit: de le tuer, encore moins; il n'y avoit en ce séjour bienheureux ni poison, ni poignard, ni autre instrument de vengence et de désespoir. Nos envieuses y pourvurent, et promirent à la pauvre éponse de lui apporter au

plus tôt une lampe et un poignard: elle cacheroit l'un et l'autre jusqu'à l'heure que le sommeil se rendoit maître de ce palais, et tenoit charmés le monstre et les nymphes; car c'étoit un des plaisirs de ce beau séjour, que de bien dormir. Dans ce dessein les deux

sœurs partirent.

Pendant leur absence, Psyché eut grand soin de s'assliger, et encore plus grand soin de dissimuler son affliction. Tous les artifices dont les femmes ont coutume de se servir quand elles veulent tromper leurs maris furent employés par la belle : ce n'étoient qu'embrassements et caresses, complaisances perpétuelles, protestations et serments de ne point aller contre le vouloir de son cher époux; on n'y omit rien, non seulement envers le mari, mais envers les nymphes : les plus clairvoyantes y furent trompées. Que si elle se trouvoit seule, l'inquiétude la reprenoit. Tantôt elle avoit peine à s'imaginer qu'un mari qu'à toutes sortes de marques elle avoit sujet de croire jeune et bien fait, qui avoit la peau et l'humeur si douces, le ton de voix si agréable, la conversation ai charmante; qu'un mari qui aimoit sa femme et qui la traitoit comme une mattresse; qu'un mari, dis-je, qui étoit servi par des nymphes, et qui trainoit à sa suite tous les plaisirs, fût quelque magicien ou quel-que dragon. Ce que la belle avoit trouvé si délicieux au toucher, et si digne de ses baisers, étoit donc la peau d'un serpent! Jamais femme s'étoit-elle trompée de la sorte? D'autres fois elle se remettoit en mémoire la pompe funèbre qui avoit servi de cérémonie à son mariage, les horribles hôtes de ce rocher, surtout le dragon qu'avoit vu ses sœurs, et qui, étant soutenn par le Zéphyre, ne pouvoit être autre que son mari. Cette dernière pensée l'emportoit toujours sur les autres, soit par une fatalité particulière, soit à cause que c'étoit la pire, et que notre esprit va naturellement là.

Au bout de cinq ou six jours les deux sœurs revinrent. Elles s'étoient abandonnées dans les airs comme si elles eussent voulu se laisser tomber. Un souffie agréable les avoit incontinent enlevées et portées au sommet du roc. Psyché leur demanda dès l'abord où étoient la lampe et le poignard.

Les voici, dit ce couple; et nous vous assurons
De la clarté que fait la lampe.
Pour le poignard, il est des bons,
Bien affilé, de bonne trempe.
Comme nous vous aimons, et ne négligeons rien
Quand il s'agit de votre bien,
Nous avons en le soin d'empoisonner la lame:
Tenez-vous sûre de ses coups;
C'est fait du monstre votre époux,
Pour peu que ce poignard l'entame.
A ces mots ut trait de pitié
Toucha le cœur de notre belle.
Je vous rends graces, leur dit-elle,
De tant de marques d'amitie.

Psyché leur dit ces paroles assez froidement; ce qui leur fit craindre qu'elle n'eût changé d'avis: mais elles reconnurent bientôt que l'esprit de leur cadette étoit toujours dans la même assiette, et que ce sentiment de pitié, dont elle n'avoit pas été la maîtresse, étoit ordinaire à ceux qui sont sur le point de faire du mal à quelqu'un.

Quand nos deux furies eurent mis leur sœur en train de se perdre, elles la quittèrent, et ne firent pas long séjour aux environs de cette montagne.

Le mari vint sur le soir, avec une mélancolie ex-

traordinaire, et qui lui devoit être un pressentiment de ce qui se préparoit coutre lui: mais les caresses de sa femme le rassurèrent. Il se coucha donc, et s'abandonna au sommeil aussitôt qu'il fut couché.

Voilà Psyché bien embarrassée. Comme on ne conuoit l'importance d'une action que quand on est près de l'exécuter, elle envisagea la sienne dans ce moment-là avec ses suites les plus fâcheuses, et se tronva combattue de je ne sais combien de passions aussi contraires que violentes. L'appréhension, le dépit, la pitié, la colère, et le désespoir, la curiosité principalement, tout ce qui porte à commettre quelque forsait, et tout ce qui en détourne, s'empara du cœur de notre héroine, et en fit la scène de cent agitations différentes. Chaque passion la tiroit à soi. Il fallut pourtant se déterminer. Ce fut en faveur de la curiosité que la belle se déclara : car, pour la colère, il lui fut impossible de l'écouter, quand elle songea qu'elle alloit tuer son mari. On n'en vient jamais à une telle extrémité sans de grands scrupules, et sans avoir beaucoup à combattre. Ou'on fasse telle mine que l'ou voudra, qu'on se querelle, qu'on se sépare, qu'on proteste de se hair, il reste toujours un levain d'amour entre deux personnes qui ont été unies si étroitement.

Ces difficultés arrêtèrent la pauvre épouse quelque peu de temps. Elle les franchit à la fin, se leva sans bruit, prit le poignard et la lampe qu'elle avoit cachés, s'en alla le plus doucement qu'il lui fut possible vers l'endroit du lit où le monstre s'étoit couché, avançant un pied, puis un autre, et prenant, bien garde à les poser par mesure, comme si elle cût marché sur des pointes de diamants. Elle retenoit jusqu'à son haleine, et craignoit presque que ses pensées ne la décelassent. Il s'en fallut peu qu'elle ne priât son ombre de ne point faire de bruit en l'accompagnant.

A pas tremblants et suspendus, Elle arrive enfin où repose Son époux aux bras étendus, Époux plus beau qu'aucune chose: C'étoit aussi l'Amour : son teint, par sa fraicheur, Par son éclat, par sa blancheur, Rendoit le lis jaloux, faisoit honte à la rose. Avant que de parler du teint, Je devois vous avoir dépeint, Pour aller par ordre en l'affaire, La posture du dieu. Son col étoit penché: C'est ainsi que le Somme en sa grotte est couché; Ce qu'il ne falloit pas vous taire. Ses bras à demi nus étaloient des appas, Non d'un Hercule, ou d'un Atlas D'un Pan, d'un Sylvain, ou d'un Faune, Ni même ceux d'une Amazone; Mais ceux d'une Vénus à l'âge de vingt aus. Ses cheveux épars et flottants, Et que les mains de la nature Avoieut frisés à l'aventure, Celles de Flore parfumés, Cachoient quelques attraits dignes d'être estimés; Mais Psyché n'en étoit qu'à prendre plus facile : Car, pour un qu'ils cachoient, elle en soupconnoit mille. Leurs anneaux, leurs boucles, leurs nœuds, Tour-à-tour de Psyché reçurent tous des vœux : Chacun out à part son hommage.

Une chose nuisit pourtant à ces cheveux;

Que vous en dirai-je? et comment

Ce fut la beauté du visage.

En parler assez dignement?

Dépeint les beautés de celui

Suppléez à mon impuissance : Je ne vous aurois d'aujourd'hui Qui des beautés a l'intendance. Que dirois-je des traits où les Ris sont logés? De ceux que les Amours ont entre eux partagés? Des yeux aux brillantes merveilles, Qui sont les portes du désir; Et surtout des lèvres vermeilles, Qui sont les sources du plaisir?

Psyché demeura comme transportée à l'aspect de son époux. Dès l'abord elle jugea bien que c'étoit l'Amour; car quel autre dieu lui auroit paru si agréable?

Ce que la beauté, la jeunesse, le divin charme qui communique à ces choses le don de plaire, ce qu'une personne faite à plaisir peut causer aux yeux de voupté, et de ravissement à l'esprit, Cupidon en ce moment-là le fit sentir à notre héroine. Il dormoit à la manière d'un dieu, c'est-à-dire profondément, peaché nonchalamment sur un oreiller, un bras sur atête, l'autre bras tombant sur les bords du lit, couvert à demi d'un voile de gaze, ainsi que sa mère en use, et les nymphes anssi, et quelquefois les ber-

La joie de Psyché fut grande, si l'on doit appeler joie ce qui est proprement extase: encore ce mot est-il foible, et n'exprime pas la moindre partie du plaisir que reçut la belle. Elle bénit mille fois le défaut du sexe, se sut très bon gré d'être curieuse, bien fâchée de n'avoir pas contrevenu dès le premier jour aux défenses qu'on lui avoit faites, et à ses serments. Il n'y avoit pas d'apparence, selon son sens, qu'il en dût arriver du mal; au contraire, cela étoit bien, et justifioit les caresses que jusque-là elle avoit cru faire a un monstre. La pauvre femme se repentoit de ne lui en avoir pas fait davantage: elle étoit honteuse de son peu d'amour, toute prête de réparer cette faute si son mari le souhaitoit, quand même il ne le souhaiteroit pas.

Ce ne fut pas à elle peu de retenue de ne point jeter et lampe et poignard pour s'abandonner à son transport. Véritablement le poignard lui tomba des mains, mais la lampe non: elle en avoit trop affaire, et n'avoit pas encore vu tout ce qu'il y avoit à voir. Une telle commodité ne se rencontroit pas tous les jours; il s'en falloit donc servir : c'est ce qu'elle fit, sollicitée de faire cesser son plaisir par son plaisir même. Tantôt la bouche de son mari lui demandoit un baiser, et tantôt ses yeux; mais la crainte de l'éveiller l'arrêtoit tout court. Elle avoit de la peine à croire ce qu'elle voyoit, se passoit la main sur les yeux, craignant que ce ne fût songe et illusion; puis recommençoit à considérer son mari. Dieux immortels! dit-elle en soi-même, est-ce ainsi que sont faits les monstres? Comment donc est fait ce que l'on appelle Amour? Que tu es heureuse, Psyché! Ah, divin époux! pourquoi m'as-tu refusé si long-temps la connoissance de ce bonheur? Craignois-tu que je n'en mourusse de joie? Étoit-ce pour plaire à ta mère ou à quelqu'une de tes maîtresses? car tu es trop beau pour ne faire le personnage que de mari. Quoi! je t'ai voulu tuer! quoi! cette pensée m'est venue! O dieux! je frémis d'horreur à ce souvenir. Suffisoit-il pas, cruelle Psyché, d'exercer ta rage contre toi seule? L'univers n'y cut rien perdu : et sans ton époux que deviendroit-il? Folle que je suis! mon mari est immortel : il n'a pas tenu à moi qu'il ne le fût point.

Après ce réflexions, il lui prit envie de regarder de plus près celui qu'elle n'avoit déjà que trop vu. Elle pencha quelque peu l'instrument fatal qui l'avoit jusque-là servie si utilement. Il en tomba sur la cuisse de son époux une goutte d'huile enflammée. La donleur éveilla le dieu. Il vit la pauvre Psyché qui, toute coufuse, tenoit sa lampe; et, ce qui fut le plus malheureux, il vit aussi le poignard tombé près de lui.

Dispensez-moi de vous raconter le reste : vous seriez touchés de trop de pitié au récit que je vous

ferois.

Là finit de Psyché le bonheur et la gloire: Et là votre plaisir pourroit cesser aussi. Ce n'est pas mon talent d'achever une histoire Qui se termine ainsi.

Ne laissez pas de continuer, dit Acante, puisque vous nous l'avez promis: peut-être aurez-vous mieux réussi que vous ne croyez. Quand cela seroit, reprit Polyphile, quelle satisfaction aurez-vous? Vous ver-ez souffrir une belle, et en pleurerez, pour peu que j'y contribue. Hé bien, repartit Acante, nous pleurerons. Voilà un grand mai pour nous! les héros de l'antiquité pleuroient bien. Que cela ne vous empèche pas de continuer. La compassion a aussi ses charmes, qui ne sont pas moindres que ceux du rire; je tiens même qu'ils sont plus grands, et crois qu'Ariste est de mon avis. Soyez si tendre et si émouvant que vous voudrez, nous ne vous en écouterons tous deux que plus volontiers.

Et moi, dit Gelaste, que deviendrai-je? Dieu m'a fait la grace de me donner des oreilles ausai bien qu'à vous. Quand Polyphile les consulteroit, et qu'il ne feroit pas tant le pathétique, la chose n'en iroit que mieux, vu la manière d'écrire qu'il a choisie.

Le sentiment de Gelaste fut approuvé. Et Ariste, qui s'étoit tu jusque-là, dit, en se tournant vers Polyphile: Je voudrois que vous me pussiez attendrir le cœur par le récit des aventures de votre belle; je lui donnerois des larmes avec le plus grand plaisir du monde. La pitié est celui des mouvements du discours qui me plaît le plus: je le préfère de bien loin aux autres. Mais ne vous contraignez point pour cela: il est bon de s'accommoder à son sujet; mais il est encore meilleur de s'accommoder à son génie. C'est pourquoi suivez le conseil que vous a donné Gelaste.

Il faut bien que je le suive, continua Polyphile: comment ferois-je autrement? J'ai déjà mêlé malgré moi de la gaieté parmi les endroits les plus sérieux de cette histoire; je ne vous assure pas que tantôt je n'en mêle aussi parmi les plus tristes. C'est un défaut dont je ne me saurois corriger, quelque peine que j'y apporte.

Défaut pour défaut, dit Gelaste, j'aime beaucoup mieux qu'on me fasse rire quand je dois pleurer, que si l'on me faisoit pleurer lorsque je dois rire. C'est pourquoi, encore une fois, continuez comme vous

avez commencé.

Laissons-lui reprendre haleine auparavant, dit Acante; le grand chaud étant passé, rien ne nous empêche de sortir d'ici, et de voir en nous promenant les endroits les plus agréables de ce jardin. Bien que nous les ayons vus plusieurs fois, je ne laisse pas d'en être touché, et crois qu'Ariste et Polyphile le sont aussi. Quant à Gelaste, il aimeroit mieux employer son temps autour de quelque Psyché, que de converser avec des arbres et des fontaines. On pourra tantôt le satisfaire: nous nous asseoirons sur l'herbe menue pour écouter Polyphile, et plaindrons les

peines et les infortunes de son héroïne avec une tendresse d'autant plus grande que la présence de ces objets nous remplira l'ame d'une douce mélancolie. Quand le soleil nous verra pleurer, ce ne sera pas un grand mal: il en voit bien d'autres par l'univers qui en font autant, non pour le malheur d'autreil, mais pour le leur propre. Acante fut cru, et on se leva.

pour le leur propre. Acante fut cru, et on se leva. Au sortir de cet endroit, ils firent cinq ou six cents pas sans rien dire. Gelaste, ennuyé de ce long silence, l'interrompit; et fronçant un peu son sourcil: Je vous ai, dit-il, tantôt laissés mettre le plaisir de rire après celui de pleurer, trouverez-vous bon que je vous guérisse de cette erreur? Vous savez que le rire est ami de l'homme, et le mien particulier; m'avez-vous cru capable d'abandonner sa défense sans vous contredire le moins du monde? Hélas! non, repartit Acante; car, quand il n'y auroit que le plaisir de contredire, vous le trouvez assez grand pour nous engager en une très longue et très opiniatre dispute.

Ces paroles, à quoi Gelaste ne s'attendoit point, et qui firent faire un petit éclat de risée, l'interdirent un peu. Il en revint aussitôt. Vous croyez, dit-il, vous sauver par là; c'est l'ordinaire de ceux qui ont tort, et qui connoissent leur foible, de chercher des fuites: mais évitez tant que vous voudrez le combat, si faut-il que vous m'avoniez que votre proposition est absurbe, et qu'il vaut mieux rire que pleurer.

A le prendre en général comme vous faites, poursuivit Ariste, cela est vrai; mais vous falsifiez notre texte. Nous vous disons seulement que la pitié est celui des monvements du discours que nous tenons le plus noble, le plus excellent si vous voulez; je passe encore outre, et le maintiens le plus agréable:

voyez la hardiesse de ce paradoxe!

O dieux immortels! s'écria Gelaste, y a-t-il des gens assez fous au monde pour soutenir une opinion si extravagante? Je ne dis pas que Sophocle et Euripide ne me divertissent davantage que quantité de faiseurs de comédies ; mais mettez les choses en pareil degré d'excellence, quitterez-vous le plaisir de voir attraper deux vieillards par un drôle comme Phormion, pour aller pleurer avec la famille du roi Priam? Oui, encore un coup, je le quitterai, dit Ariste. Et vous aimerez mieux, ajouta Gelaste, écouter Sylvandre faisant des plaintes, que d'entendre Hylas entretenant agréablement ses maîtresses? C'est un autre point, poursuivit Ariste; mettez les choses, comme vous dites, en pareil degré d'excellence, je vous répondrai là-dessus: Sylvandre, après tout, pourroit faire de telles plaintes, que vous les préféreriez vousmême aux bons mots d'Hylas.

Aux bons mots d'Hylas! repartit Gelaste: pensezvous bien à ce que vous dites? Savez-rous quel homme c'est que l'Hylas de qui nous parlons? C'est evéritable héros d'Astrée: c'est un homme plus nécessaire dans le roman qu'une douzaine de Céladons. Avec cela, dit Ariste, s'il y en avoit deux, ils vous ennuieroient; et les autres, en quelque nombre qu'ils soient, ne vous ennuient point. Mais nous ne faisons qu'insister l'un et l'autre pour notre avis, sans en apporter d'autre fondement que notre avis même. Ce n'est pas là le moyen de terminer la dispute, ni

de découvrir qui a tort ou qui a raisou.

Cela me fait souvenir, dit Acante, de certaines gens dont les disputes se passent entières à nier et a soutenir, et point d'autre preuve. Vous en allez voir une pareille si vous ne vous y prenez d'autre

Digitized by Google

C'est à quoi il fant remédier, dit Ariste; cette matière en vaut hien la peine, et nous peut fournir heancoup de choses dignes d'être examinées. Mais, comme elles mériteroient plus de temps que nous n'en avons, je suis d'avis de ne toucher que le principal, et qu'après nous rédnisions la dispute au jugement qu'on doit faire de l'ouvrage de Polyphile, afin de ne pas sortir entièrement du sujet pour lequel nous nous rencontrons ici. Voyons seulement qui établira le premier son opinion. Comme Gelaste est l'agresseur, il seroit juste que ce fût lui. Néanmoins je commencerai, s'il le veut.

Non, non, dit Gelaste, je ne veux point qu'on m'accorde de privilége: vous n'êtes pas assez fort pour donner de l'avantage à votre ennemi. Je vous soutiens donc que, les choses étant égales, la plus saine partie du monde préférera toujours la comédie à la tragédie. Que dis-je, la plus saine partie du monde? mais tout le monde. Je vous demande où le goût universel d'aujourd'hui se porte. La cour, les dames, les cavaliers, les savants, le peuple, tout demande la comédie, point de plaisir que la comédie. Aussi voyons-nous qu'on se sert indifféremment de ce mot de comédie pour qualifier tous les divertissements du théâtre: on n'a jamais dit: Les tragédiens; ni, Allons à la tragédie.

Vous en savez mieux que moi la véritable raison, dit Ariste, et que cela vient du mot de bourgade, en grec. Comme cette érudition seroit longue, et qu'aucun de nous ne l'ignore, je la laisse à part, et m'arrêterai seulement à ce que vous dites. Parce que le mot de comédie est pris abusivement pour toutes les espèces du dramatique, la comédie est préférable à la tragédie: n'est-ce pas là bien conclure? Cela fait voir seulement que la comédie est plus commune; et, parce qu'elle est plus commune, je pourrois dire qu'elle touche moius les esprits.

Voilà bien conclure à votre tour, répliqua Gelaste: le diamant est plus commun que certaines pierres; donc le diamant touche moins les yeux. Hé, mon ami! ne voyez-vous pas qu'ou ne se lasse jamais de rire? On peut se lasser du feu, de la bonne chère, des dames; mais de rire, point. Avez-vous entendu dire à qui que ce soit: Il y a huit jours entiers que nous rions; je vous prie, pleurons aujourd'hui?

Vous sortez toujours, dit Ariste, de notre thèse, et apportez des raisons si triviales, que j'en ai honte pour vous.

Voyez un peu l'homme difficile! reprit Gelaste. Et vraiment puisque vous voulez que je discoure de la comédie et du rire en philosophe platonicien, j'y consens; faites-moi seulement la grâce de m'écouter. Le plaisir dont nous devons faire le plus de cas est toujours celui qui convient le mienx à notre nature; car c'est s'unir à soi-même que de le goûter. Or a-t-il rien qui nous convienne mienx que le rire? Il n'est pas moins naturel à l'homme que la raison; il lui est même particulier : vous ne trouverez aucun animal qui rie, et en rencontrerez quelques uns qui pleurent. Je vous défie, tout sensible que vous êtes, de jeter des larmes aussi grossés que celles d'un cerf qui est aux abois, ou du cheval de ce pauvre prince dont on voit la pompe funèbre dans l'ouzième livre de l'Enéide. Tombez d'accord de ces vérités; je vous laisserai après pleurer tant qu'il vous plaira : vous tiendrez compagnie au cheval du pauvre Pallas, et moi je rirai avec tous les hommes.

La conclusion de Gelaste fit rire ses trois amis. Ariste comme les autres : après quoi celui-ci dit : Je vous nie vos deux propositions, aussi bien la seconde que la première. Quelque opinion qu'ait eue l'école jusqu'à présent, je ne conviens pas avec elle que le rire appartienne à l'homme privativement au reste des animaux. Il faudroit entendre la langue de ces derniers pour connoître qu'ils ne rient point. Je les tiens sujets à tontes nos passions : il n'y a, pour ce point-là, de différence entre nous et eux que du plus au moins, et en la manière de s'exprimer. Quant à votre première position, tant s'en faut que nous devions toujours courir après les plaisirs qui nous sont le plus naturels, et que nous avons le plus à commandement, que ce n'est pas même un plaisir de posséder une chose très commune. De la vient que dans Platon l'Amour est fils de la Pauvreté, voulant dire que nous n'avons de passion que pour les choses qui nous manquent, et dont nous sommes nécessiteux. Ainsi le rire, qui nous est, à ce que vous dites, si familier, sera dans la scène le plaisir des laquais et du menu peuple; le pleurer, celui des honnêtes gens.

Vous poussez la chose un peu trop loin, de Acante; je ne tiens pas que le rire soit interdit aux honnêtes gens. Je ne le tiens pas non plus, reprit Ariste. Ce que je dis n'est que pour payer Gelaste de sa monnoie. Vous savez combien nous avons ri en lisant Térence, et combien je ris en voyant les Italiens: je laisse à la porte ma raison et mon argent, et je ris après tout mon soûl. Mais que les belles tragédies ne nous donnent une volupté ples grande que celle qui vient du comique, Gelaste ne le nierz pas lui-même. s'il v veut faire réflexion.

le niera pas lui-même, s'il y veut faire réflexion.

Il faudroit, repartit froidement Gelaste, condamer à une très grosse amende ceux qui font ces tragédies dont vous nous parlez. Vous allez la pour vous réjouir, et vous y trouvez un homme qui pleure auprès d'un autre homme, et cet autre auprès d'un autre, et tous ensemble avec la comédienne qui représente Andromaque, et la comédienne avec le poète: c'est une chaîne de gens qui pleurent, comme dit votre Platon. Est-ce ainsi que l'on doit contenter ceux qui vont là pour se réjouir?

Ne dites point qu'ils y vont pour se réjouir, reprit Ariste; dites qu'ils y vont pour se divertir. Or je vous soutiens, avec le même Platon, qu'il n'y a divertissement égal à la tragédie, ni qui mène plus les esprits où il platt au poète. Le mot dont se sert Platon fait que je me figure le même poète se rendant maître de tout un peuple, et faisant aller les ames comme des troupeaux, et comme s'il avait en ses mains la haguette du dien Mercure. Je vous soutiens, dis-je, que les maux d'autrui nous divertissent, c'est-à-dire qu'ils nous attachent l'esprit.

Ils peuvent attacher le vôtre agréablement, poursuivit Gelaste, mais non pas le mien. En vérité, je vous trouve de mauvais goût. Il vous suffat que l'on vous attache l'esprit; que ce soit avec des charmes agréables ou non, avec les serpents de Tisiphone, il ne vous importe. Quand vous me feriez passer l'effet de la tragédie pour une espèce d'enchantement, cela feroit-il que l'effet de la comédie n'en fût un aussi? Ces deux choses étant égales, serezvous si fou que de préférer la première à l'autre?

Mais vous-même, reprit Ariste, osez-vous mettre en comparaison le plaisir de rire avec la pitié? la pitié, qui est un ravissement, une extase? Et comment ne le seroit-elle pas, si les larmes que nous versons pour nos propres maux sont, au sentiment d'Homère, non pas tout-à-fait au mien; si les larmes, dis-je, sont, au sentiment de ce divin poète, une espèce de volupté? Car en cet endroit où il fait pleurer Achille et Priam, l'un du souvenir de Patrocle, l'autre de la mort du dernier de ses enfants, il dit qu'ils se soûlent de ce plaisir; il les fait jouir du pleurer, comme si c'étoit quelque chose de délicienx.

Le ciel vous veuille euvoyer beaucoup de jouissances pareilles, reprit Gelsste; je n'en serai nullement jaloux. Ces extases de la pitié n'accommodent pas un homme de mon humenr. Le rire a pour moi quelque chose de plus vif et de plus sensible : enfinle rire me rit davantage. Toute la nature est en cela de mon avis. Allez-vous-en à la cour de Cythérée, vous y trouverez des ris, et jamais de pleurs.

Nous voici déjà retombés, dit Ariste, dans ces raisons qui n'ont aucune solidité: vous êtes le plus frivole défenseur de la comédie que j'aie vu depuis

long-temps.

Et nous voici retombés dans le platonisme, répliqua Gelaste: demeurons-y donc, puisque cela vous plait tant. Je m'en vais vous dire quelque chose d'essentiel contre le pleurer, et veux vous convaincre par ce même endroit d'Homère dont vous avez fait votre capital. Quand Achille a pleuré son soûl (par parenthèse, je crois qu'Achille ue rioit pas de moins bon courage; tout ce que font les héros, ils le font dans le suprême degré de perfection); lorsqu'Achille, dis-je, s'est rassasié de ce beau plaisir de verser des larmes, il dit à Priam: Vieillard, tu es misérable: telle est la condition des mortels, ils passent leur vie dans les pleurs. Les dieux seuls sont exempts de mal, et vivent là-haut à leur aise, sans rieu souffrir. Que répondrez-vous à cela ?

Je répondrai, dit Ariste, que les mortels sont mortels quand ils pleurent de leurs douleurs; mais, quand ils pleurent des douleurs d'autrui, ce sont

proprement des dieux.

Les dieux ne pleurent ni d'une façon ni d'une autre, reprit Gelaste: pour le rire, c'est leur partage. Qu'il ne soit ainsi: Homère dit en un autre endroit que, quand les bienheureux immortels virent Vulcain qui boitoit dans leur maison, il leur prit un rire inextinguible. Par ce mot d'inextinguible, vous voyez qu'on ne peut trop rire ni trop long-temps; par celui de bienheureux, que la béatitude consiste au rire.

Par ces deux mots que vous dites, reprit Ariste, je vois qu'Homère a failli, et ne vois rien autre chose. Platon l'en reprend dans son troisième de la République. Il le blâme de donner aux dieux un rire démesuré, et qui seroit même indigne de personnes tant soit peu considérables.

Pourquoi voulez-vous qu'Homère ait plutôt faillique Platon? répliqua Celaste. Mais laissons les autorités, et n'écoutons que la raison seule. Nous n'avons qu'à examiner sans prévention la comédie et la tragédie. Il arrive assez souvent que cette dernière ne nous touche point: car le bien ou le mal d'autrui no nous touche que par rapport à nous-mêmes, et en tant que nous croyons que pareille close nous peut arriver, l'amour-propre faisant sans cesse que l'on tourne les yeux sur soi. Or, comme la tragédie ne nous représente que des aventures extraordinaires, et qui vraisemblablement ne nous arriveront jamais,

nous n'y prenons point de part, et nous sommes froids, a moins que l'ouvrage ne soit excellent, que le poëte ne nous transforme, que nous ne devenions d'autres hommes par son adresse, et ne nous mettions en la place de quelque roi. Alors j'avoue que la tragédie nous touche, mais de crainte, mais de colère, mais de mouvements funestes qui nous renvoient au logis pleins des choses que nous avons vues, et incapables de tout plaisir. La comédie, n'employant que des aventures ordinaires et qui peuvent nous arriver, nous touche toujours plus ou moins, selon son degré de perfection. Quand elle est fort bonne, elle nous fait rire. La tragédie nous attache, si vous voulez; mais la comédie nous amuse agréablement, et mène les ames aux Champs-Élysées, au lieu que vous les menez dans la demeure des malheureux. Pour preuve infaillible de ce que j'avance, prenez garde que, pour effacer les impressions que la tragédie avoit faites en nous, on lui fait souvent succéder un divertissement comique; mais de celui-ci à l'autre il n'y a point de retour : ce qui vous fait voir que le suprême degré du plaisir, après quoi il n'y a plus rien, c'est la comédie. Quand on vous la donne, vous vous en retournez content et de belle humeur; quand on ne vous la donne pas, vous vous en retournez chagrin et rempli de noires idées. C'est ce qu'il y a à gagner avec les Orestes et les OEdipes, tristes fantômes qu'a évoqués le poëte magicien dont nous avons parlé tantôt. Encore serions-nous heureux s'ils excitoient le terrible toutes les fois que l'on nous les fait parottre: cela vaut mieux que de s'ennuyer; mais où sont les habiles poëtes qui nous dépeignent ces choses au vif? Je ne veux pas dire que le dernier soit mort avec Euripide ou avec Sophocle; je dis seulement qu'il n'y en a guère. La difficulté n'est pas si grande dans le comique; il est plus assuré de nous toucher, en ce que ses incidents sont d'une telle nature, que nous nous les appliquons à nous-mêmes plus aisément.

Cette fois-là, dit Ariste, voilà des raisons solides, et qui méritent qu'on y réponde; il faut y tâcher. Le même ennui qui nous fait languir pendant une tragédie où nous ne trouvous que de médiocres beautés, est commun à la comédie et à tous les ouvrages de l'esprit, particulièrement aux vers : je vous le prouverois aisément si c'étoit la question; mais ne s'agissant que de comparer deux choses également bonnes, chacune selon son genre, et la tragédie, à ce que vous dites vous-même, devant l'être souverainement. nons ne devons considérer la comédie que dans un pareil degré. En ce degré donc vous dites qu'on peut passer de la tragédie a la comédie; et de celle-ci à l'autre, jamais. Je vous le confesse, mais je ne tombe pas d'accord de vos conséquences ni de la raison que vous apportez. Celle qui me semble la meilleure, est que dans la tragédie nous faisons une grande contention d'ame; ainsi on nous représente ensuite quelque chose qui délasse notre cœur, et nous remet en l'état où nous étions avant le spectacle, afin que nous en puissions sortir ainsi que d'un songe. Par votre propre raisonnement, vous voyez déjà que la comédie touche beaucoup moins que la tragédie. Il reste à prouver que cette dernière est beaucoup plus agréable que l'autre. Mais auparavant, de crainte que la mémoire ne m'en échappe, je vous dirai qu'il s'en faut bien que la tragédie nons renvoie chagrins et mal satisfaits, la comédie tout-à-fait contents et de belle humeur; car, si nous apportons à la tragédie

Digitized by Google

quelque sujet de tristesse qui nous soit propre, la compassion en détourne l'effet ailleurs, et nous sommes heureux de répandre pour les maux d'autrui les larmes que nous gardions pour les nôtres. La comédie, au contraire, nous faisant laisser notre mélancolie à la porte, nous la rend lorsque nous sortons. Il ne s'agit donc que du temps que nous employons au spectacle, et que nous ne saurions mieux employer qu'à la pitié. Premièrement, niez-vous qu'elle soit plus noble que le rire?

Il y a si long-temps que nous disputons, repartit Gelaste, que je ne vous veux plus rien nier.

Et moi je vous veux prouver quelque chose, reprit Ariste; je vous veux prouver que la pitié est le mouvement le plus agréable de tous. Votre erreur provient de ce que vous confondez ce mouvement avec la douleur. Je crains celle-ci encore plus que vous ne faites : quant à l'autre, c'est un plaisir, et très grand plaisir. En voici quelques raisons nécessaires, et qui vous prouveront par conséquent que la chose est telle que je vous dis. La pitié est un mouvement charitable et généreux, une tendresse de cour dont tout le monde se sait bon gré. Y a-t-il quelqu'un qui veuille passer pour un homme dur et impénétrable à ses traits? Or, qu'on ne fasse les choses louables avec un très grand plaisir, je m'en rapporte à la satisfaction intérieure des gens de bien; je m'en rapporte à vous-même, et vous demande si c'est une chose louable que de rire. Assurément ce n'en est pas une, non plus que de boire et de manger, ou de prendre quelque plaisir qui ne regarde que notre intérêt. Voilà donc déjà un plaisir qui se rencontre en la tragédie, et qui ne se rencontre pas en la comédie. Je vous en puis alléguer beaucoup d'autres. Le principal, à mon sens, c'est que nous nous mettons au dessus des rois par la pitié que nous avons d'eux, et devenons dieux à leur égard, contemplant d'un lieu tranquille leurs embarras, leurs afflictions, leurs malheurs; ni plus ni moins que les dieux considèrent de l'Olympe les misérables mortels. La tragédie a encore cela au dessus de la comédie, que le style dont elle se sert est sublime; et les beautés du sublime, si nous en croyons Longin et la vérité, sont bien plus grandes et ont tout un autre effet que celles du médiocre. Elles enlèvent l'ame, et se font sentir à tout le monde avec la soudaineté des éclairs. Les traits comiques, tout beaux qu'ils sont, n'out ni la douceur de ce charme ni sa puissance. Il est de ceci comme d'une heauté excel-lente, et d'une autre qui a des graces : celle-ci plaît, mais l'autre ravit. Voilà proprement la différence que l'on doit mettre entre la pitié et le rire. Je vous apporterois plus de raisons que vous n'en souhaiteriez, s'il n'étoit temps de terminer la dispute. Nous sommes venus pour écouter Polyphile; c'est lui cependant qui nous écoute avec beaucoup de silence et d'attention, comme vous voyez.

Je veux bien ne pas répliquer, dit Gelaste, et avoir cette complaisance pour lui : mais ce sera à condition que vous ne prétendrez pas m'avoir convaincu; sinon, continuons la dispute.

Vous ne me ferez point en cela de tort, reprit Polyphile; mais vous en ferez peut-être à Acante, qui meurt d'envie de vous faire remarquer les merveilles de ce jardin.

Acante ne s'en défendit pas trop. Il répondit toutefois à l'honnêteté de Polyphile; mais en même temps il ne laissa pas de s'écarter. Ses trois amis le suivi-

rent. Ils s'arrêtèrent long-temps à l'endroit qu'on appelle le Fer-à-cheval, ne se pouvant lasser d'admirer cette longue suite de beautés toutes différentes qu'on découvre du haut des rampes.

Là, dans des chars dorés, le prince avec sa cour Va goûter la fraicheur sur le déclin du jour. L'un et l'autre Soleil, unique en son espèce, Étale aux regardants sa pompe et sa richesse. Phébus brille à l'envi du monarque françois; On ne sait bien souvent à qui donner sa voix : Tous deux sont pleins d'éclat et rayonnants de gloire. Ah! si j'étois aidé des Filles de mémoire, De quels traits j'ornerois cette comparaison! Versailles, ce seroit le palais d'Apollon : Les belles de la cour passeroient pour les Heures. Mais peignons sculement ces charmantes demeures.

En face d'un parterre au palais opposé Est un amphithéâtre en rampes divisé. La descente en est douce, et presque imperceptible : Elles vont vers leur fin d'une pente insensible. D'arbrisseaux toujours verts les bords en sont ornés. J'Aronsseaux wujours vers and the samants couronnés, Y rauge son feuillage en globe, en pyramide; Tel jadis le tailloient les ministres d'Armide. Au haut de chaque rampe, un aphynx aux larges flancs Se laisse entortiller de fieurs par des enfants. Il se joue avec eux, leur rit à sa manière Et ne se souvient plus de son humeur si fière. Au bas de ce degré, Latone et ses jumeaux De gens durs et grossiers font de vils animaux. Les changent avec l'eau que sur eux ils répandent. Dejà les doigts de l'un en nageoires s'étendent; L'autre en le regardant est métamorphosé: De l'insecte et de l'homme un autre est composé: Son épouse le plaint d'une voix de grenouille; Le corps est femme encor. Tel lui-même se mouille, Se lave, et plus il croit effacer tons ces traits, Plus l'onde contribue à les rendre parfaits. La scène est un bassin d'une vaste étendue. Sur les bords, cette engeance, insecte devenue, Tâche de lancer l'eau contre les déités A l'entour de ce lieu, pour comble de beautés, Une troupe immobile et sans pieds se repose, Nymphes, héros, et dieux de la métamorphose, Termes, de qui le sort sembleroit ennuyeux S'ils n'étoient enchantés par l'aspect de ces lieux. Deux parterres ensuite entretiennent la vue Tous deux ont leurs fleurons d'herbe tendre et menue, Tous deux ont un bassin qui lance ses trésors Dans le centre en aigrette, en arcs le long des bords. L'onde sort du gosier de différents reptiles. Là siffient les lézards, germains des crocodiles: Et là mainte tortue, apportant sa maison, Allonge en vain le cou pour sortir de prison. Enfin, par une allée aussi large que belle, On descend vers deux mers d'une forme nouvelle. L'une est un rond à pans, l'autre est un long canal, Dunie es un rou a paiss, a utre est un roug caus Miroirs où l'on n'a point épargné le cristal. Au milieu du premier, Phebus, sortant de l'onde, A quitté de Thétis la demeure profonde. En rayons infinis l'eu sort de son flambeau; On voit presque en vapeur se résoudre cette eau. Telle la chaux exhale une blanche fumé D'atomes de cristal une nue est formée : Et lorsque le Soleil se trouve vis-à-vis Son éclat l'enrichit des couleurs de l'Iris. Les coursiers de ce dieu , commençant leur carrière, A peine ont hors de l'eau la croupe tout entière : endant on les voit impatients du frein; lls forment la rosée en secouant leur crin. Phébus quitte à regret ces humides demeures : Il se plaint à Thétis de la hâte des Heures. Elles poussent son char par leurs mains préparé, Et disent que le Somme en sa grotte est rentré. Cette figure à pans d'une place est suivie.

Mainte allée en étoile, à son centre aboutie,

Mêne aux extrémités de ce vaste pourpris. De tant d'objets divers les regards sont surpris-Par sentiers alignés l'œit va de part et d'autre : Tout chemin est allée au royaume du Nostre. Muses, n'oublions pas à parler du canal. Cherchons des mots choisis pour peindre son cristal. Qu'il soit pur, transparent; que cette onde argentée Loge en son moite sein la blanche Galatée. Jamais on n'a trouvé ses rives sans zéphyrs : Flore s'y rafraichit au vent de leurs soupirs. Les nymphes d'alentour souvent dans les nuits sombres S'y vont baigner en troupe à la faveur des ombres. Les lieux que j'ai dépeints, le canal, le rond-d'eau, Parterre d'un dessin agréable et nouvéau, Amphithéatres, jets, tous au palais répondent, Sans que de tant d'objets les beautes se confondent. Heureux ceux de qui l'art a ces traits inventés l On ne connoissoit point autrefois ces beautes. Tous parcs étoient vergers du temps de nos ancêtres; Tous vergers sont faits parcs : le savoir de ces maîtres Change en jardins royaux ceux des simples bourgeois, Comme en jardins des dieux il change ceux des rois. Que ce qu'ils ont planté dure mille ans encorel Tant qu'on aura des yeux, tant qu'on chérira Flore, Les nymphes des jardins lodront incesseamment Cet art qui les savoit loger si richement.

Polyphile et eusuite ses trois amis prirent là-dessus occasion de parler de l'intelligence qui est l'ame de ces merreilles, et qui fait agir tant de mains savantes pour la satisfaction du monarque. Je ne rapporterai point les louanges qu'on lui donna; elles furent grandes, et par conséquent ne lui plairoient pas.

Les qualités sur lesquelles nos quatre amis s'étendirent furent sa fidélité et son sèle. On remarqua que c'est un génie qui s'applique à tout, et ne se relâche jamais. Ses principaux soins sout de travailler pour la grandeur de son maître; mais il ne croit pas que le reste soit indigne de l'occuper. Rien de ce qui regarde Jupiter n'est au dessous des ministres de sa puissance.

Nos quatre amis, étant convenus de toutes ces choses, allèrent ensuite voir le salon et la galerie qui sont demeurés debout après la fête qui a été tant vantée. On a jugé à propos de les conserver, afin d'en bâtir de plus durables sur le modèle. Tout le monde a oui parler des merveilles de cette fête, des palais devenus jardins, et des jardins devenus palais; de la soudaineté avec laquelle on a créé, s'il faut ainsi dire, ces choses, et qui rendra les enchante-ments croyables à l'avenir. Il n'y a point de peuple en l'Europe que la renommée n'ait entretenu de la magnificence de ce spectacle. Quelques personnes en ont fait la description avec beaucoup d'élégance et d'exactitude; c'est pourquoi je ne m'arrêterai point en cet endroit : je dirai sculement que nos quatre amis s'assirent sur le gazon qui borde un ruisseau, ou plutôt une goulette, dont cette galerie est ornée. Les feuillages qui la couvroient, étant déjà secs et rompus en beaucoup d'endroits, laissoient entrer assez de lumière pour faire que Polyphile lût aisément : il commença donc de cette sorte le récit des malheurs de son héroine.

FIN DU LIVRE PREMIER.



# LIVRE SECOND.

La criminelle Psyché n'eut pas l'assurance de dire un mot. Elle se pouvoit jeter à genoux devant son mari; elle lui pouvoit conter comme la chose s'étoit passée; et ai elle n'eût justifié entièrement son dessein, elle en auroit du moins rejeté la faute sur ses deux sœurs: en tout cas elle pouvoit demander pardon, prosternée aux pieds de l'Amour, les lui embrassant avec des marques de repentir, et les lui mouillant de ses larmes. Il y avoit outre cela un parti à prendre; c'étoit de relever le poignard par la pointe, et le présenter à son mari, en lui découvrant son sein, et en l'invitant de percer un cœur qui s'étoit révolté contre lui. L'étonnement et sa conscience lui ôtèrent l'usage de la parole et celui des sens: elle demeura immobile; et, baissaut les yeux, elle attendit avec des transes mortelles sa destinée.

Cupidon, outré de colère, ne sentit pas la moitié du mal que la goutte d'huile lui auroit fait dans un autre temps. Il jeta quelques regards foudroyants sur la malheureuse Psyché: puis, sans lui faire seulement la grace de lui reprocher son crime, ce dieu s'envola, et le palais disparut. Plus de nymphes, plus de zéphyrs: la pauvre épouse se trouva seule sur le rocher, demi-morte, pâle, tremblante, et tellement possédée de son excessive douleur, qu'elle demeura long-temps les yeux attachés à terre sans se conuottre, et sans prendre garde qu'elle étoit nue. Ses labits de fille étoient à ses pieds: elle avoit les yeux dessus, et ne les aperceyoit pas.

Cependant l'Amour étoit demeuré dans l'air, afin de voir à quelles extrémités son épouse seroit réduite, ne voulant pas qu'elle se portât à aucune violence contre sa vie; soit que le courroux du dieu n'eût pas éteint tont-à-fait en lui la compassion, soit qu'il réservât Psyché à de longues peines, et à quelque chose de plus cruel que de se tuer soi-même. Il la vit tomber évanouie sur la roche dure: cela le

toucha, mais non jusqu'au point de l'obliger à ne se plus souvenir de la faute de son épouse.

Psyché ne revint à soi de long-temps après. La première pensée qu'elle eut, ce fut de courir à un précipice. Là, considérant les abymes, leur profondeur, les pointes des rocs toutes prêtes à la mettre en pièces, et levant quelquesois les yeux vers la Lune, qui l'éclairoit : Sœur du Soleil, lui dit-elle, que l'horreur du crime ne t'empêche pas de me regarder : sois témoin du désespoir d'une malheureuse; et fais-moi la grace de raconter à celui que j'ai offensé les circonstances de mon trépas, mais ne les raconte point aux personnes dont je tiens le jour. Tu vois dans ta course des misérables, dis-moi, y en a-t-il un de qui l'infortune ne soit légère au prix de la mienne? Rochers élevés, qui serviez naguère de fondements à un palais dont j'étois maitresse, qui auroit dit que la nature vous eut formes pour me servir maintenant à un usage si différent?

A ces mots elle regarda encore le précipice; et en même temps la mort se montra à elle sous sa forme la plus affreuse. Plusieurs fois elle voulut s'élancer, plusieurs fois aussi un sentiment naturel l'eu empècha. Quelles sont, dit-elle, mes destiuées! l'ai quelque beauté, je suis jenne; il n'y a qu'un moment que je possédois le plus agréable de tous les dieux, et je vas mourir! Je me vas moi-même douner la mort! Fant-il que l'aurore ne se lève plus pour Psyché! Quoi! voila les derniers instants qui me sont donnés par les Parques! Eucore si ma nourrice me fermoit les yeux! si je n'étois point privée de la sépulture!

Ces irrésolutions et ces retours vers la vie, qui font la peine de ceux qui meurent, et dont les plus désespérés ne sont pas exempts, entretinent un cruel combat dans le cœur de notre héroîne. Douce lumière, s'écria-t-elle, qu'il est difficile de te quitter! Hélas! en quels lieux irai-je quand je me serai

bannie moi-même de ta présence? Charitables filles d'enfer, aidez-moi à rompre les nœuds qui m'attachent; venez, venez me représenter ce que j'ai

Alors elle se recueillit en elle-même; et l'image de son malheur, étouffant enfin ce reste d'amour pour la vie, l'obligea de s'élancer avec tant de promptitude et de violence, que le Zéphyre, qui l'observoit, et qui avoit ordre de l'enlever quand le comble du désespoir l'auroit amenée à ce point, n'eut presque pas le loisir d'y apporter le remède. Psyché n'étoit plus, s'il eût attendu encore un moment. Il la retira du gonffre; et lui faisant prendre un autre chemin dans les airs que celui qu'elle avoit choisi, il l'éloigna de ces lieux funestes, et l'alla poser avec ses habits sur le bord d'un fleuve dont la rive, extraordinairement haute et fort escarpée pouvoit passer pour un précipice encore plus horrible que le premier.

C'est l'ordinaire des malheureux d'interpréter toutes choses sinistrement. Psyché se mit en l'esprit que son époux, outré de ressentiment, ne l'avoit fait transporter sur le bord d'un fleuve qu'afin qu'elle se noyat; ce genre de mort étant plus capable de le satisfaire que l'autre, parce qu'il étoit plus lent, et par conséquent plus cruel : peut-être même ne falloit-il pas qu'elle souillat de sang ces rochers. Savoit-elle si son mari ne les avoit point destinés à un usage tout opposé? Ge pouvoit être une retraite amoureuse, où l'infant de Cypre, craignant sa mère, logeoit secrètement ses maltresses, comme il y avoit logé son épouse; car le lieu étoit écarté et inaccessible : ainsi elle auroit commis un sacrilége, si elle avoit fait servir à son désespoir ce qui ne servoit qu'aux plaisirs.

Voilà comme raisonnoit la pauvre Psyché, ingénieuse à se procurer du mal, mais bieu éloigaée de l'intention qu'avoit eue l'Amour, à qui cet endroit où la belle se trouvoit alors étoit venu fortuitement dans l'esprit, ou qui peut-être l'avoit laissé à la discrétion du Zéphyre. Il vouloit la faire souffrir; taut s'eu fant qu'il exigett d'elle une mort si prompte. Dans cette pensée, il défendit au Zéphyre de la quitter, pour quelque occasion que ce fût, quand même Flore lni auroit donné un rendez-vous, tant que cette première violence cût jeté son fen.

Je me suis étonné ceut fois comme le Zéphyre n'en devint pas amoureux. Il est vrai que Flore a bien du mérite: puis de courir sur les pas d'un mattre, et d'un maître comme l'Amour, c'eût été à lui une perfidie trop grande, et même inutile.

Le Zéplyre ayant donc l'œil incessamment sur Psyché, et lui voyant regarder le fleuve d'une manière toute pitoyable, il se douta de quelque nouvelle pensée de désespoir; et, pour n'être pas surpris encore une fois, il en avertit aussitôt le dieu de ce fleuve, qui, de bonne fortune, tenoit sa cour à deux pas de là, et qui avoit alors auprès de lui la meilleure partie de ses nymphes.

Ce dieu étoit d'un tempérament froid, et ne se soucioit pas beaucoup d'obliger la belle ni son mari. Néanmoins, la crainte qu'il ent que les poëtes ne le diffamassent si la première beauté du monde, fille de roi, et femme d'un dieu, se noyoit chez lui, et ne l'appelassent frère du Styx; cette crainte, dis-je, l'obligea de commander à ses nymphes qu'elles recueillissent Psyché, et qu'elles la portassent vers l'autre rive, qui étoit moins haute et plus agréable que celle-là, près de quelque habitation. Les nymphes lui

obéirent avec beaucoup de plaisir. Elles se rendirent toutes à l'endroit où étoit la belle, et se cachèrent sous le rivage.

Psyché făisoit alors des réflexions sur son aventure, ne sachant que conjecturer du dessein de son mari, ni à quelle mort se résoudre. A la fin, tirant de son cœur un profond soupir: Hé bien! dit-elle, je finirai ma vie dans les eaux: veuillent seulement les destins que ce supplice te soit agréable! Aussitôt elle so précipita dans le fleuve, bien étonnée de se voir incontinent entre les bras de Cymodocé et de la gentille Naïs. Ce fut la plus heureuse rencontre du monde. Ces deux nymphes ne faisoient presque que de la quitter: car l'Amour en avoit choisi de toutes les sortes et dans tous les chœurs, pour servir de filles d'honneur à notre héroine, peadant le temps bienbeurenx où elle avoit part aux affections et à la fortune d'un dieu.

Cette rencontre, qui devoit du moins lui apporter quelque consolation, ne lui apporta au contraire que du déplaisir. Comment se résoudre sans mourir à paroltre aiusi malheureuse et abandonnée devant celles qui la servoient il n'y avoit pas plus d'une heure? Telle est la folie de l'esprit humain: les personnes nouvellement déchues de quelque état florissant fuient les gens qui les counoissent, avec plus de soin qu'elles n'évitent les étrangers, et préfèrent souvent la mort au service qu'on leur peut rendre. Nous supportons le malheur, et ne saurions supporter la honte.

Je ne vous assurerai pas si ce fleuve avoit des Tritons, et ne sais pas bien si c'est la coutume des
fleuves que d'en avoir. Ce que je vous puis assurer,
c'est qu'aucun Triton n'approcha de notre héroine:
les seules naïades eurent cet honneur. Elles se pressoient si fort autour de la belle, que malaisément un
Triton y eût trouvé place. Naïs et Cymodocé la tenoient entre leurs bras, tandis que d'abattement et
de lassitude elle se laissoit aller la tête languissamment, tantôt sur l'une, tantôt sur l'autre, arrosant
leur sein tour-à-tour avec ses larmes.

Aussitôt qu'elle fut à bord, ces deux nymphes, qui avoient été du nombre de ses favorites, comme prudentes et discrètes entre toutes les nymphes du monde, firent signe à leurs compagnes de se retirer; et, ne diminuant rien du respect avec lequel elles la servoient pendant sa fortune, elles prirent ses habits des mains du Zéphyre, qui se retira aussi, et demandèrent à Psyché si elle ne vouloit pas bien qu'elles eussent l'honneur de l'habiller encore nne fois. Psyché se jeta à leurs pieds pour toute réponse, et les leur baisa.

Cet abaissement excessif leur causa beaucoup de confusion et de pitié. L'Amour même en fut touché plus que de pas une chose qui fût arrivée à notre héroine depuis sa disgrace. Il ne l'avoit point quittée de vue, recevant quelque satisfaction à l'aspect du mal qu'elle se faisoit; car cela ne pouvoit partir que d'un bon principe. Cupidon goûtoit dans les airs co cruel plaisir. Le battement de ses ailes obligea Nais et Cymodocé de tourner la tête: elles aperçurent le dieu; et, par considération tout au moins autant que par respect, mais principalement pour faire plaisir à la belle, elles se retirèrent à leur tour.

Hé bien, Psyché! dit l'Amour, que te semble de ta fortune? Est-ce impunément que l'on veut tuer le maître des dieux? Il te tardoit que tu te fusses détruite: te voilà contente. Tu sais comme je suis fait; tu m'as vu : mais de quoi cela te peut-il servir? Je t'avertis que tu n'es plus mon épouse.

Jusque-la la pauvre Psyché l'avoit écouté sans lever les yeux: à ce mot d'épouse elle dit : Hélas! je suis bien éloignée de prendre cette qualité; je n'ose seulement espérer que vous me recevrez pour esclave. Ni mon esclave non plus, reprit l'Amour; c'est de ma mère que tu l'es; je te donne à elle. Et garde-toi bien d'attenter contre ta vie; je veux que tu souffres, mais je ne veux pas que tu meures; tu en serois trop tôt quitte. Que si tu as dessein de m'obliger, venge-moi de tes deux démons de sœurs; n'écoute ni considération du sang ni pitié; sacrifie-lesmoi. Adieu, Psyché: la brûlure que cette lampe m'a faite ne me permet pas de t'entretenir plus longtemps.

Ce fut bien là que l'affiction de notre héroïne reprit des forces. Exécrable lampe! maudite lampe! avoir brôlé un dieu si sensible et si délicat! qui ne sauroit rien endurer! l'Amour! Pleure, pleure, Psyché; ne te repose ni jour ui nuit: cherche sur les monts et dans les vallées quelque herbe pour le guérir, et porte-la-lui. S'il ne s'étoit point tant pressé de me dire adieu, il verroit l'extrême douleur que son mal me fait, et ce lui seroit un soulagement; mais il est parti sans me laisser aucune espérance de le

revoir!

Cependant l'aurore vint éclairer l'infortune de notre belle, et amena ce jour-là force nouveautés. Vénus, entre autres, fut avertie de ce qui étoit arrivé à Psyché. Et voyez comme les choses se rencontrent! Les médecins avoient ordonné à cette déesse de se baigner pour des chaleurs qui l'incommodoient. Elle prenoit son bain dès le point du jour, puis se recouchoit. Cétoit dans ce fleuve qu'elle se baignoit d'ordinaire, à cause de la qualité de ses eaux refroidissantes. Je pense même vous avoir dit ue le dieu du fleuve en tenoit un peu. Une oie babillarde qui savoit ces choses, et qui, se trouvant cachée entre des glaïeuls, avoit vu Psyché arriver à bord, et avoit entendu ensuite les reproches de son mari, ne manqua pas d'aller redire à Vénus toute l'aventure de point en point. Vénus ne perd point de temps; elle envoie des gens de tous les côtés, avec ordre de lui amener morte on vive Psyché son esclave

Il s'en fallut peu que ces gens ne la rencontrassent. Dès que son époux l'eut quittée, elle s'habilla, ou, pour mieux parler, elle jeta sur soi ses habits: c'étoient ceux qu'elle avoit quittés en se mariant, habits lugubres et commandés par l'oracle, comme vous pouvez vous en souvenir. En cet état elle résolut d'aller par le monde, cherchant quelque herbe pour la brûlure de son mari, puis de le chercher lui-même. Elle n'eut pas marché une demi-heure, qu'elle crut apercevoir un peu de fumée qui sortoit entre des arbres et des rochers. C'étoit l'habitation d'un pêcheur, située au penchant d'un mont où les chèvres mêmes avoient de la peine à monter. Ce mont, revêtu de chênes aussi vieux que lui, et tout plein de rocs, présentoit aux yeux quelque chose d'effroyable, mais de charmant. Le caprice de la nature ayant creusé deux ou trois de ces rochers qui étoient voisins l'un de l'autre, et leur ayant fait des passages de communication et d'issue, l'industrie humaine avoit achevé cet ouvrage, et en avoit fait la demeure d'un bon vieillard et de deux jeunes bergères. Encore que Psyché, dans ces commencements, fût timide et appréhendat la moindre rencontre, si est-ce qu'elle avoit besoin de s'enquérir en quelle contrée elle étoit, et si on ne savoit point une composition, une racine, ou une herbe, pour la brûlure de son mari. Elle dressa donc ses pas vers le lieu où elle avoit vu cette fumée, ne découvrant aucune habitation que celle-là, de quelque côté que sa vue se pût étendre. Il n'y avoit point d'autre chemin pour y aller qu'un petit sentier tout bordé de ronces. De moyen de les détourner, elle n'en avoit aucun; de façon qu'à chaque pas les épines lui déchiroient son habit, que lquefois la peau, sans que d'abord elle le sentit : l'affliction suspendoit en elle les autres douleurs. A la fin. son linge, qui étoit mouillé, le froid du matin, les épines et la rosée, commencèrent à l'incommoder. Elle se tira d'entre ces halliers le mieux qu'elle put; puis un petit pré, dont l'herbe étoit encore aussi vierge que le jour qu'elle naquit, la mena jusque sur le bord d'un torrent. C'étoit un torrent et un abyme. Un nombre infini de sources s'y précipitoient par cascades du haut du mont, puis, roulant leurs eaux entre des rochers, formoient un gazouillement à pen près semblable à celui des catadupes du Nil.

Psyché, arrêtée tout court par cette barrière, et d'ailleurs extrêmement abattue tant de la douleur que du travail, et pour avoir passé sans dormir une nuit entière, se coucha sous des arbrisseaux que l'humidité du lieu rendoit fort touffus. Ce fut ce qui la sauva.

Deux satellites de son ennemie arrivèrent un moment après en ce même endroit. La ravine les empêcha de passer outre : ils s'arrêtèrent quelque temps à la regarder avec un si grand péril pour Psyché, que l'un d'eux marcha sur sa robe; et, croyant la belle aussi loin de lui qu'elle en étoit près, il dit à son camarade: Nous cherchons ici inutilement; ce ne sauroient être que des oiseaux qui se réfugient dans ces lieux : nos compagnons seront plus heureux que nous, et je plains cette personne s'ils la rencontrent; car notre maîtresse n'est pas telle qu'on s'imagine : il semble à la voir que ce soit la douceur même ; mais je vous la donne pour une femme viudicative, et aussi cruelle qu'il y en ait. On dit que Psyché lui dispute la prééminence des charmes : c'est justement le moyen de la rendre furieuse, et d'en faire une lionne à qui on a enlevé ses petits : sa concurrente fera fort bien de ne pas tomber entre ses mains.

Psyché entendit ces mots fort distinctement, et rendit graces au hasard, qui, en lui donnant des frayeurs mortelles, lui donnoit aussi un avis qui n'étoit nullement à négliger. De bonheur pour elle ces gens partirent presque aussitôt. A peine elle en étoit revenue, que, sur l'autre bord de la ravine, un nouveau spectacle lui causa de l'étonnement. La vieillesse en propre personne lui apparut chargée de filets, et en habit de pecheur: les cheveux lui pendoient sur les épaules, et la barbe sur la ceinture. Un très beau vieillard, et blanc comme un lis, mais non pas si frais, se disposoit à passer. Son front étoit plein de rides, dont la plus jeune étoit presque aussi ancienne que le déluge. Aussi Psyché le prit pour Deucalion; et, se mettant à genoux : Père des humains, lui criat-elle, protégez-moi contre des ennemis qui me cherchent!

Le vieillard ne répondit rien : la force de l'enchantement le readit muet. Il laissa tomber ses filets, s'oubliant soi-même aussi bien que s'il eût été dans son plus bel âge, oubliant aussi le danger où il se mettroit d'être rencontré par les ennemis de la belle, s'il alloit la prendre sur l'autre bord. Il me semble que je vois les vieillards de Troie qui se préparent à la guerre en voyant Hélène. Celui-ci ne se soucioit pas de périr, pourvu qu'il contribnat à la sûreté d'une malheureuse comme la nôtre. Le besoin pressant qu'on avoit de son assistance lui fit remettre au premier loisir les exclamations ordinaires dans ces rencontres. Il passa du côté où étoit Psyché, et l'abordant de fort bonne grace et avec respect, comme un homme qui savoit faire autre chose que de tromper les poissons :

Belle princesse, dit-il, car à vos habits c'est le moins que vous puissiez être, réservez vos adorations pour les dieux. Je suis un mortel qui ne possède que ces filets, et quelques petites commodités dont j'ai meublé deux ou trois rochers sur le penchant de ce mont. Cette retraite est à vous aussi bien qu'à moi : je ne l'ai point achetée; c'est la nature qui l'a bâtie. Et ne craignez pas que vos ennemis vous y cherchent : s'il y a sur terre un lieu d'assurance contre les poursuites des hommes, c'est celui-là: je l'éprouve

depuis long-temps.

Psyché accepta l'asile. Le vieillard la fit descendre dans la ravine, marchant devant elle, et lui enseignant à poser le pied, tantôt sur cet endroit-là, tantôt sur cet autre; non sans péril: mais la crainte donne du courage. Si Psyché n'ent point fui Vénus, clle

n'auroit jamais osé saire ce qu'elle sit.

La difficulté fut de traverser le torrent qui couloit au fond. Il étoit large, creux et rapide. Où es-tu, Zéphyre? s'écria Psyché. Mais plus de Zéphyre : l'Amour lui avoit donné congé, sur l'assurance que notre héroine n'oseroit attenter contre elle, puisqu'il le lui avoit défendu, ni faire chose qui lui déplût. En effet, elle n'avoit garde. Un pont portatif que le vieillard tiroit après soi sitôt qu'il étoit passé, suppléa à ce défaut. C'étoit un tronc à demi pourri, avec deux bâtons de saule pour garde-fous. Ce tronc se posoit sur deux gros cailloux qui servoient de bordages à l'eau en cet endroit-là. Psyché passa donc, et n'ent pas plus de peine à remonter qu'elle en avoit eu à descendre.

De nouveaux obstacles se présentèrent, Il falloit encore grimper, et grimper par dedans un bois si touffu, que l'ombre éternelle n'est pas plus noire. Psyché suivoit le vieillard, et le tenoit par l'habit. Après bien des peines, ils arrivèrent à une petite esplanade assez découverte et employée à divers offices; c'étoient les jardins, la cour principale, les avant-cours, et les avenues de cette demeure. Elle fournissoit des fleurs à son maître, un peu de fruits,

et d'antres richesses du jardinage.

De là ils montèrent à l'habitation du vieillard par des degrés et par des perrons qui n'avoient point eu d'autre architecte que la nature : aussi tenoient-ils un pen du toscan, pour en dire la vérité. Ce palais n'avoit pour toit que cinq ou six arbres d'une prodigieuse hauteur, dont les racines cherchoient passage

entre les voûtes de ces rochers.

Là deux jeunes bergères assises voyoient paître à dix pas d'elles cinq ou six chèvres, et filoient de si bonne grace, que Psyché ne se put tenir de les admirer. Elles avoient assez de beauté pour ne se pas voir méprisées par la concurrente de Vénus. La plus jeune approchoit de quatorze ans, l'autre en avoit seize. Elles salnèrent notre héroïne d'un air naîf, et pourtant fort spirituel, quoiqu'un peu de honte l'accompagnat. Mais ce qui fit principalement que Psyché crut trouver de l'esprit en elles, ce fut l'admiration qu'elles témoignèrent en la regardant. Psyché les baisa, et leur fit un petit compliment champêtre, dans lequel elle les louoit de beauté et de gentillesse : à quoi elles répondirent par l'incarnat qui leur monta aussitôt aux joues.

Vous voyez mes petites-filles, dit le vieillard à Psyché: leur mère est morte depuis six mois. Je les élève avec un aussi grand soin que si ce n'étoient pas des bergères. Le regret que j'ai, c'est que, n'ayant jamais bougé de cette montagne, elles sont incapables de vous servir. Souffrez toutefois qu'elles vous conduisent dans leur demeure; vous devez avoir be-

soin de repos.

Psyché ne se fit pas presser davantage : elle s'alla mettre au lit. Les deux pucelles la déshabillèrent avec cent signes d'admiration à leur mode quand elle avoit la tête tournée, se faisant l'une à l'autre remarquer de l'œil fort innocemment les beautés qu'elles découvroient; beautés capables de leur donner de l'amour, et d'en donner, s'il faut ainsi dire, à toutes les choses du monde. Psyché avoit pris leur lit: couchée proprement sous du linge jonché de roses, l'odeur de ces fleurs, ou la lassitude, ou d'autres secrets dont Morphée se sert, l'assoupirent incontinent. J'ai toujours cru, et le crois encore, que le sommeil est une chose invincible. Il n'y a ni procès, ni affliction, ni amour qui tienne.

Pendant que Psyché dormoit, les bergères coururent aux fruits. On lui en fit prendre à son réveil, et un peu de lait ; il n'entroit guère d'autre nourriture en ce lieu. On y vivoit à peu près comme chez les premiers humains; plus proprement, à la vérité, mais de viandes que la seule nature assaisonnoit. Le vieillard couchoit en une enfonçure du rocher, sans autre tapis de pied qu'un peu de mousse étendue, et et sur cette mousse l'équipage du dieu Morphée. Un autre rocher plus spacieux et plus richement meublé étoit l'appartement des deux jeunes filles. Mille petits ouvrages de jonc et d'écorce tendre y tenoient lieu de tapisserie, des plumes d'oiscaux, des festons, des corbeilles remplies de fleurs. La porte du roc servoit aussi de senêtre, comme celles de nos balcons; et, par le moyen de l'esplanade, elle découvroit un pays fort grand, diversifié, agréable : le vieillard avoit abattu es arbres qui pouvoient nuire à la vue.

Une chose m'embarrasse, c'est de vous dépeindre cette porte servant aussi de fenêtre, et semblable à celles de nos balcons, en sorte que le champétre soit conservé. Je n'ai jamais pu savoir comment cela s'étoit fait. Il suffit de dire qu'il n'y avoit rien de sauvage en cette habitation, et que tout l'étoit à l'entour.

Psyché, ayant regardé ces choses, témoigna à notre vieillard qu'elle souhaitoit de l'entretenir, et le pria de s'asseoir près d'elle. Il s'en excusa sur sa qualité de simple mortel, puis il obéit. Les deux filles se retirèrent.

C'est en vain, dit notre héroine, que vous me cachez votre véritable condition. Vous n'avez pas em ployé toute votre vie à pêcher, et parlez trop bien pour n'avoir jamais conversé qu'avec des poissons. Il est impossible que vous n'ayez vu le beau monde, et hanté les grands, si vous n'êtes vous-même d'une naissance au-dessus de ce qui parolt à mes yeux : votre procédé, vos discours, l'éducation de vos filles, même la propreté de cette demeure, me le font juger. Je vous prie, donnez-moi conscil. Il n'y

a qu'un jour que j'étois la plus heureuse femme du monde. Mon mari étoit amoureux de moi; il me tronvoit belle : et ce mari, c'est l'Amour. Il ne veut plus que je sois sa femme: je n'ai pu seulement obtenir de lui d'être son esclave. Vous me voyez vagabonde; tout me fait peur; je tremble à la moindre haleine du vent : hier je commandois au Zéphyre. J'eus à mon coucher une centaine de nymphes des plus jolies et des plus qualifiées, qui se tinrent heureuses d'une parole que je leur dis, et qui baisèrent en me quittant le bas de ma robe. Les adorations, les délices, la comédie, rien ne me manquoit. Si j'eusse voulu qu'un plaisir fût venu des extrémités de la terre pour me trouver, j'eusse été incontinent satisfaite. Ma félicité étoit telle, que le changement des habits et celui des ameublements ne me touchoit plus. J'ai perdu tous ces avantages; et je les ai perdus par ma faute, et sans espérance de les recouvrer jamais: l'Amour me hait trop. Je ne vous demande pas si je cesserai de l'aimer, il m'est impossible; je vous demande aussi peu si je cesserai de vivre, ce remède m'est interdit: Garde-toi, m'a dit mon mari, d'attenter contre ta vie. Voilà les termes où je suis réduite : il m'est défendu de me soustraire à la peine. C'est bien le comble du désespoir que de n'oser se désespérer. Quand je le ferai néanmoins, quelle punition y a-t-il par delà la mort? Me conseillez-vous de trainer ma vie dans les alarmes continuelles, craignant Vénus, m'imaginant voir à tous les moments les ministres de sa fureur? Si je tombe entre ses mains, et je ne puis m'empêcher d'y tomber, elle me fera mille maux. Ne vaut-il pas mieux que j'aille en un monde où elle n'a point de pouvoir? Mon dessein n'est pas de m'enfoncer un fer dans le sein; les dieux me gardent de désobéir à l'Amour jusqu'à ce pointla! mais si je refuse la nourriture, si je permets à un aspic de décharger sur moi sa colère, si par basard je rencontre de l'aconit, et que j'en mette un peu sur ma langue, est-ce un si grand crime? Tout au moins me doit-il être permis de me laisser mourir de tristesse.

Au nom de l'Amour le vieillard s'étoit levé. Quand la belle eut achevé de parler, il se prosterna; et, la traitant de déesse, il s'alloit jeter en des excuses qui n'eussent fini de long-temps, si Psyché ne les ett d'abord prévenues, et ne lui eût commandé par tous les titres qu'il voudroit lui donner, soit de belle, soit de princesse, soit de déesse, de se remettre en sa place, et de dire son sentiment avec liberté; mais que pour le mieux il laissât ces qualités qui ne faisoient rien pour la consoler, et dont il étoit libéral jusqu'à l'excès.

Le vieillard savoit trop bien vivre pour contester de cérémonies avec l'épouse de Capidon. S'étant donc assis: Madame, dit-il, ou votre mari vous a communiqué l'immortalité; et cela étant, que vous servira de vouloir mourir? ou vous êtes encore sujette à la loi commune. Or cette loi veut deux choses: l'une, véritablement que nous mourions; l'autre, que nous tâchions de conserver notre vie le plus long-temps qu'il nous est possible. Nous naissons également pour l'un et pour l'autre; et l'on peut dire que l'homme a en même temps deux mouvements opposés: il court incessamment vers la mort; il la fuit aussi incessamment. De violer cet instinct, c'est ce qui n'est pas permis. Les animaux ne le font pas. Y a-t-il rien de plus malheureux qu'un oiseau qui, ayant eu pour denœure une forêt agréable et toute la campagne des

airs, se voit renfermé dans une cage d'un pied d'espace? cependant il ne se donne pas la mort; il chante , au contraire, et tâche à se divertir. Les hommes ne sout pas si sages: ils se désespèrent. Regardez combien de crimes un seul crime leur fait commettre. Premièrement, vous détruisez l'ouvrage du ciel; et plus cet ouvrage est beau, plus le crime doit être grand: jugez donc quelle scroit votre faute. En second lieu, vous vous défiez de la Providence, ce qui est un autre crime. Pouvez-vous répondre de ce qui vous arrivera? Pent-être le ciel vous réserve-t-il un bonheur plus grand que celui que vous regrettez; pent-être vous réjouirez-vous bientôt du retour de votre mari, ou pour mieux dire de votre amant; car à son dépit je le juge tel. J'ai tant vu de ces amants échappés revenir incontinent, et faire satisfaction aux personnes qui leur avoient donné svjet de se plaindre ; j'ai tant vu de malheureux , d'un autre côté. changer de condition et de sentiment, que ce seroit imprudence à vous de ne pas donner à la Fortune le loisir de tourner sa roue. Outre ces raisons générales, votre mari vous a défendu d'attenter contre votre vie. Ne me proposez point pour expédient de vous laisser mourir de tristesse : c'est un détour que votre propre conscience doit condamner. J'approuverois bien plutôt que vous vous perçassiez le sein d'un poignard. Celui-ci est un crime d'un moment, qui a le premier transport pour excuse; l'autre est une continuation de crimes que rien ne peut excuser. Qu'il n'y ait point de punition par delà la mort, je ne pense pas qu'on vous ait enseigné cette doctrine. Croyez, madame. qu'il y en a, et de particulièrement ordonnées contre ceux qui jettent leur ame au vent, et qui ne la laissent pas envoler.

Mon père, reprit Psyché, cette dernière considération fait que je me rends; car d'espérer le retonr de mon mari, il n'y a pas d'apparence: je serai réduite à ne faire de ma vie autre chose que le cher-

Je ne le crois pas, dit le vieillard. J'ose vous répondre, au contraire, qu'il vous cherchera. Quelle joie alors aurez-vous! Attendez du moins quelques jours en cette demeure. Vous pourrez vous y appliquer à la connoissance de vous-même et à l'étude de la sagesse; vous y mênerez la vie que j'y mène depuis long-temps, et que j'y mène avec tant de tranquillité, que si Jupiter vouloit changer de condition contre moi, je le renverrois sans délibérer.

Mais comment vous êtes-vous avisé de cette retraite? repartit Psyché: ne vous serai-je point importune, si je vous prie de m'apprendre votre aveuture?

Je vous la dirai en peu de mots, reprit le vieillard. J'étois à la cour d'un roi qui se plaisoit à m'entendre, et qui m'avoit donné la charge de premier philosophe de sa maison. Outre la faveur, je ne manquois pas de biens. Ma famille ne consistoit qu'en une personne qui m'étoit fort chère; j'avois perdu mon épouse depuis long-temps: il me restoit une fille de beaute exquise, quoique infiniment au-dessous des charmes que vous possédez. Je l'élevai dans des sentiments de vertu convenables à l'état de notre fortune et à la profession que je faisois. Point de coquetterie ni d'ambition; point d'humeur austère non plus. Je voulois en faire une compagne commode pour un mari, plutôt qu'une maîtresse agréable pour des amants.

Ses qualités la firent bientôt rechercher par tout ce

qu'il y avoit d'illastre à la cour. Celui qui commandoit les armées du roi l'emporta. Le lendemain qu'il l'eut épousée, il en fut jaloux; il lui donna des espions et des gardes: pauvre esprit qui ne voyoit pas que si la vertu ne garde une femme, en vain l'on posse des sentinelles à l'entour! Ma fille auroit été long-temps malheureuse sans les hasards de la guerre. Son mari fut fué dans un combat. Il la laissa mère d'une des filles que vous voyez, et grosse de l'autre. L'affliction fut plus forte que le souvenir des mauvais traitements du défunt, et le temps fut plus fort que l'affliction. Ma fille reprit à la fin sa gaieté, sa douce couversation, et ses charmes; résolue pourtant de demeurer veuve, voire de mourir plutôt que de tenter un second hasard. Les amants reprirent aussi leur train ordinaire: mon logis ne désemplissoit point d'importuns; le plus incommode de tous fut le fils du roi.

Ma fille, à qui ces choses ne plaisoient pas, me pria de demander pour récompense de mes services qu'il me fût permis de me retirer. Cela me fut accordé. Nous nous en allames à une maison des champs que j'avois. A peine étions-nous partis, que les amants nous suivirent : ils y arrivèrent aussitôt que nous. Le peu d'espérance de s'en sauver nous obligea d'abandonner des provinces où il n'y avoit point d'asile contre l'amour, et d'en chercher un chez des peuples du voisinage. Cela fit des guerres, et ne nous délivra point des amants: ceux de la contrée étoient plus persécutants que les autres. Enfin nous nous retirâmes au désert, avec peu de suite, sans équipage, n'emportant que quelques livres, afin que notre fuite fût plus secrète. La retraite que nous choisimes étoit fort cachée; mais ce n'étoit rien en comparaison de celleci. Nous y passames deux jours avec beaucoup de repos. Le troisième jour ou sut où nous nous étions réfugiés: un amant vint nous demander le chemin; un autre amant se mit à couvert de la pluie dans notre cabane. Nous voilà désespérés, et n'attendant de tranquillité qu'aux Champs-Élysées.

Je proposai à ma fille de se marier. Elle me pria d'attendre qu'on l'y ett condamnée sous peine du dernier supplice: encore préféroit-elle la mort à l'hymen. Elle avonoit bien que l'importunité des amants étoit quelque chose de très fâcheux; mais la tyrannie des méchants maris alloit au delà de tous les maux qu'on étoit capable de se figurer: que je ne me misse en peine que de moi seul; elle sauroit résister aux cajoleries que l'on lui feroit: et si l'on venoit à la violence, ou à la nécessité du mariage, elle sauroit encore mieux mourir. Je ne la pressai pas da-

Une nuit que je m'étois endormi sur cette pensée, la Philosophie m'apparut en songe. Je veux, dit-elle, te tirer de mine: auis-moi. Je lui obéis. Nous traversames les little par où je vous ai conduite. Elle m'amena jusque sur le seuil de cette habitation. Voilà, dit-elle, le seul endroit où tu trouveras du repos. L'image du lieu, celle du chemin, demeurèrent dans ma mémoire. Je me réveillai fort content.

Le lendemain je contai ce songe à ma fille; et comme nous nous promenions, je remarquai que le chemin où la Philosophie m'avoit fait eutrer aboutissoit à notre cabane. Qu'est-il besoin d'un plus long récit? nous filmes résolution d'éprouver le reste du songe. Nous congédiàmes nos domestiques, et nous nous sauvàmes avec ces deux filles, dont la plus âgée n'avoit pas aix ans; il nous fallut porter l'autre.

Après les mêmes peines que vous avez eues, nous arrivames sous ces rochers. Ma famille s'y étant établie, je retournai prendre le peu de meubles que vous voyez, les apportant à diverses fois, et mes livres aussi. Pour ce qui nous étoit resté de bagues et d'argent, il étoit déjà en lieu d'assurance : nous n'en avons pas encore eu besoin. Le voisinage du fleuve nous fait subsister, sinon avec luxe et délicatesse, avec beaucoup de santé tout au moins. J'y prends du poisson que je vas vendre en une ville que ce mont vous cache, et où je ne suis connu de personne. Mon poisson n'est pas sitôt sur la place qu'il est vendu. Tous les habitants sont gens riches, de bonne chère, fort paresseux. Ils ont peine à sortir de leurs murailles; comment viendroient-ils ici m'interrompre, si ce n'est que votre mari s'en mêle à la fin, et qu'il nous envoie des amants, soit de ce lieu-là. soit d'un autre? les amants se font passage partout; ce n'est pas pour rien que leur protecteur a des ailes. Ces filles, comme vous voyez, sont en Age de l'appréhender. Je ne suis pourtant pas certain qu'elles prennent la chose du même biais que l'a tonjours prise leur mère. Voilà, madame, comme je suis arrivé ici. Le vieillard finit par l'exagération de son bonheur, et par les louanges de la solitude.

Mais, mon père, reprit Psyché, est-ce un ai grand bien que cette solitude dont vous parlez? est-ce possible que vous ne vous y soyez point ennuyés, vous ni votre fille? A quoi vous êtes vous occupés pendant dix années?

A nous préparer pour une autre vie, lui répondit le vieillard : nous avons, fait des réflexions sur les fautes et sur les erreurs à quoi sont sujets les hommes; nous avons employé le temps à l'étude.

Vous ne me persuaderez point, repartit Psyché, qu'une grandeur légitime et des plaisirs innocents ne soient préférables au train de vie que vous menez.

La véritable grandeur, à l'égard des philosophes, lui répliqua le vieillard, est de régner sur soi-même; et le véritable plaisir, de jouir de soi. Cela se trouve en la solitude, et ne se trouve guère autre part. Je ne vous dis pas que toutes personnes s'en accommodent; c'est un bien pour moi, ce seroit un mal pour vous. Une personne que le ciel a composée avec tant de soin et avec tant d'art, doit faire honneur à son ouvrier, et régner ailleurs que dans le désert.

Hélas, mon père i dit notre héroïne en soupirant, vous me parlez de régner, et je suis esclave de mon ennemie ! Sur qui voulez-vous que je règne? Ce ne peut être ni sur mon cœur, ni sur celui de l'Amour: de régner sur d'antres, c'est une gloire que je refuse. Là dessus elle lui conta son histoire succinctement. Après avoir achevé: Vous voyez, dit-elle, combien j'ai sujet de craindre Vénus. J'ai toutefois résolu de me mettre en quête de mon mari devant que le jour se passe. Sa brâlure m'inquiète trop: ne savez-vous point un secret pour le guérir sans douleur et en un moment?

Le vieillard sourit. l'ai, dit-il, cherché toute ma vie dans les simples, dans les compositions, dans les minéraux, et n'ai pu encore trouver de remèdes pour aucun mal: mais croyez-vons que les dieux en manquent? Il faut bien qu'ils en aient de bons, et de bons médecins aussi, puisque la mort ne peut rien sur eux. Ne vons mettez donc en peine que de regagner votre époux: pour cela il vous faut attendre; laissez-le dormir sur sa colère: si vons vous présentez à lui devant que le temps l'ait adoucie, vous vous mettez

au hasard d'être rebutée; ce qui vous seroit d'une très périlleuse conséquence pour l'avenir. Quand les maris se sont fâchés une fois, et qu'ils ont fait une fois les difficiles, la mutinerie ne leur coûte plus rieu

après.

Psyché se rendit à cet avis, et passa huit jours en ce lieu-là, sans y trouver le repos que son hôte lui promettoit. Ce n'est pas que l'entretien du vieillard et celui même des jeunes filles ne charmassent quelquefois son mal; mais incontinent elle retournoit aux soupirs: et le vieillard lui disoit que l'affliction diminueroit sa beauté, qui étoit le seul bien qui lui restoit, et qui feroit infailliblement revenir les autres. On n'avoit point encore allégué de raison à notre héroine qui lui plût tant. Ce n'étoit pas seulement au vieillard qu'elle parloit de sa passion : elle demandoit quelquefois conseil aux choses inanimées; elle importunoit les arbres et les rochers. Le vieillard avoit fait une longue route dans le fond du bois. Un peu de jour y venoit d'en haut. Des deux côtés de la route étoient des réduits où une belle pouvoit s'endormir sans beaucoup de témérité : les Sylvains ne fréquentoient pas cette forêt; ils la trouvoient trop sauvage. La commodité du lien obligea Psyché d'y faire des vers, et d'en rendre les hêtres participants. Elle rappela les idées de la poésie que les nymphes lui avoient données. Voici à peu près le sens de ses vers :

Que nos plaisirs passés augmentent nos supplices! Qu'il est dur d'éprouver, après tant de délices, Les cruautes du sort!

Falloit-il être heureuse avant qu'être coupable? Et si de me hair, Amour, tu fus capable, Pourquoi m'aimer d'abord?

Que ne punissois-to mon crime par avance? Il est bien temps d'ôter à neu yeux ta présence, Quand tu luis dans mon cœur! Encor si j'ignorois la moitié de tes charmes! Mais je les ai tous vus; j'ai vu toutes les armes Qui te rendent vainqueur.

J'ai vu la beauté même et les graces dormantes. Un doux ressouvenir de cent choses charmantes Me suit dans les déserts. L'image de ces biens rend mes maux cent fois nin

L'image de ces biens rend mes maux cent fois pires. Ma mémoire me dit: Quoi! Psyché, ta respires, Après ce que tu perds?

Cependant il faut vivre : Amour m'a fait défense D'attenter sur des jours qu'il tient en sa puissance, Tout malheureux qu'ils sont.

Le ornel veut, hélas l que mes mains soient captives. Je n'ose me soustraire aux peines excessives Que mes remords me font.

C'est ainsi qu'en un bois Psyché contoit aux arbres Sa douleur, dout l'excès faisoit fendre les marbres Habitanis de ces lieux.

Rochers, qui l'écoutiez avec quelque tendresse, Souvenez-vous des pleurs qu'au fort de sa tristesse Ont versés ses beaux yeux.

Elle n'avoit guère d'autre plaisir. Une fois pourtant la curiosité de son sexe, et la sienne propre, lui fit écouter une conversation secrète des deux bergères. Le vieillard avoit permis à l'atnée de lire certaines fables amoureuses que l'on composoit alors, à peu près comme nos romans, et l'avoit défendu à la cadette, lui trouvant l'esprit trop ouvert et trop éveillé. C'est une conduite que nos mères de maintenant suivent aussi : elles défendent à leurs filles cette lecture pour les empêcher de savoir ce que c'est qu'amour: en quoi je tiens qu'elles ont tort; et cela est même inutile, la Nature servant d'Astrée. Ce qu'elles gagnent par là n'est qu'un peu de temps: encore n'en gagnent-elles point; une fille qui n'a rien lu croit qu'on n'a garde de la tromper, et est plus tôt prise. Il est de l'amour comme du jeu; c'est prudemment fait que d'en apprendre toutes les ruses, non pas pour les pratiquer, mais afin de s'en garantir. Si jamais vous avez des filles, laissez-les lire.

Celles-ci s'entretenoient à l'écart. Psyché étoit assise à quatre pas d'elles sans qu'on la vit. La jeune bergère disoit à l'albée : Je vous prie, ma sœur, consolez-moi : je ne me trouve plus belle comme je faisois. Vous semble-t-il pas que la présence de Psyché nous ait changées l'une et l'autre? l'avois du plaisir à me regarder devant qu'elle vint; je n'y en ai plus. Et ne vous regardez pas, dit l'albée. Il se faut bien regarder, reprit la cadette : comment feroit-on autrement pour s'ajuster comme il faut? Pensez-vous qu'une fille soit comme une fleur, qui sait arranger ses feuilles sans se servir de miroir? Si j'étois rencontrée de quelqu'un qui ne me trouvât pas à son gré?

Rencontrée dans ce désert! dit l'aînée: vous me faites rire. Je sais bien, reprit la cadette, qu'il est difficile d'y aborder; mais cela n'est pas absolument impossible. Psyché n'a point d'ailes, ni nous non plus; nous nous y rencontrons cependant. Mais, à propos de Psyché, que signifient les paroles qu'elle a gravées sur nos hêtres? pourquoi mon père l'a-t-il priée de ne me les point expliquer? d'où vient qu'elle soupire incessamment? qui est cet Amour qu'elle dit qu'elle aime?

Il faut que ce soit son frère, repartit l'alnée. Je gagerois bien que non, dit la jeune fille. Vous qui parlez, feriez-vous tant de façons pour un frère? C'est donc son mari, répliqua la sœur. Je vous entends bien, reprit la cadette; mais les maris viennentils au monde tout faits? ne sont-ils point quelque autre chose auparavant? Qu'étoit l'Amour à sa femme devant que de l'épouser? c'est ce que je vous demande. Et ce que je ne vous dirai pas, répondit la sœur, car on me l'a défendu.

Vous seriez bien étonnée, dit la jeune fille, si je le savois déjà. C'est un mot qui m'est venu dans l'esprit sans que personne me l'ait appris : Devant que l'Amour fût le mari de Psyché, c'étoit son amant. Qu'est-ce à dire amant? s'écria l'ainée; y a-t-il des amants au monde? S'il y en a! reprit la cadette: votre cœur ne vous l'a-t-il point encore dit? il y a tantôt six mois que le mien ne me parle d'autre chose. Petite fille, reprit sa sœur, si l'on vous entend, vous serez criée. Quel mal y a-t-il à ce que je dis? lui repartit la jeune bergère. Hé, ma chère sœur ! continuapartitia jeune nergere, me, mandona an cou, ap-t-elle en lui jetant les denx bras an cou, ap-nrenez-moi, le vous prie, ce qu'il y a des vos livres. On ne le veut pas, dit l'ainée. C'est à cause de cela, reprit la cadette, que j'ai une extrême envie de le savoir. Je me lasse d'être un enfant et une ignorante. J'ai résolu de prier mon père qu'il me mène un de ces jours à la ville; et la première fois que Psyché se parlera à elle-même, ce qui lui arrive souvent étant seule, je me cacherai pour l'entendre.

Cela n'est pas nécessaire, dit tout haut Psyché de l'endroit où elle étoit. Elle se leva aussitôt, et courut à nos deux bergères, qui se jetèrent à ses genoux a confuses, qu'à peine purent-elles ouvrir la bouche pour lui demander pardon. Psyché les baisa, les prit par la main, et les fit asseoir à côté d'elle, puis leur parla de cette manière : Vous n'avez rien dit qui m'offense, les belles filles. Et vous, continua-t-elle en s'adressant à la jeune sœur et en la baisant encore une fois, je vous satisferai tout à l'heure sur vos soupcons. Votre père m'avoit priée de ne le pas faire; mais puisque ses précautions sont inutiles, et que la nature vous en a dejà tant appris, je vous dirai qu'en effet il y a au monde un certain peuple agréable, insinuant, dont les manières sont tout-à-fait douces, qui ne songe qu'à nous plaire, et nous plaît aussi : il n'a rien d'extraordinaire en son visage ni eu sa mine; cependant nous le trouvons beau par dessus tous les autres peuples de l'univers. Quand on en vient là, les sœurs et les frères ne sont plus rien. Ce peuple est répandu par toute la terre sous le nom d'amants. De vous dire précisément comme il est fait, c'est une chose impossible : en certains pays il est blanc; en d'autres pays il est noir. L'Amour ne dédaignoit pas d'en faire partie. Ce dieu étoit mon amant devant que de m'épouser : et ce qui vous étonneroit si vous saviez comme se gouverne le monde , c'est qu'il l'étoit même étant mon mari ; mais il ne l'est plus.

is sec

4.5

ar.

ं अन्त

1.04

1.475

: 336

100

153 21

borre

20.0

125

~ 5

. . .

\*\*\*

ī.r. ..

12.5

1600

(1)

71.4

-1:

مور

52

فن

£

ďΣ

...

1 %

: 3

E P

· f.

. 2

e

. .

٤

Ensuite de cette déclaration, Psyché leur conta son aventure bien plus au long qu'elle ne l'avoit contée au vieillard. Son récit étant achevé : Je vous ai, dit-elle, conté ces choses afin que vous fassiez dessus des réflexions, et qu'elles vous servent pour la conduite de votre vie. Non que mes malheurs provenant d'une cause extraordinaire doivent être tirés à conséquence par des bergères, ni qu'ils doivent vous dégoûter d'une passion dont les peines mêmes sont des plaisirs : comment résisteriez-vous à la puissance de mon mari? tout ce qui respire lui sacrifie. Il y a des cœurs qui s'en voudroient dispenser; ces cœurs y viennent à leur tour. J'ai vu le temps que le mien étoit du nombre; je dormois tranquillement, on ne m'entendoit point soupirer, je ne pleurois point : je n'etois pas plus heureuse que je le suis. Cette félicité languissante n'est pas une chose si souhaitable que votre père se l'imagine : les philosophes la cherchent avec un grand soin, les morts la trouvent sans nulle peine. Et ne vous arrêtez pas à ce que les poëtes disent de ceux qui aiment; ils leur font passer leur plus bel age dans les ennuis : les ennuis d'amour ont cela de bon qu'ils n'ennuient jamais. Ce que vous avez à faire est de bien choisir, et de choisir une fois pour toutes : une fille qui n'aime qu'en un endroit ne sauroit être blamée; pourvu que l'honnêteté, la discrétion, la prudence, soient conductrices de cette affaire, et pourvu qu'on garde des bornes, c'est-à-dire qu'on fasse semblant d'en garder. Quand vos amours iront mal, pleurez, soupirez, désespérez-vous; je n'ai que faire de vous le dire, faites seulement que cela ne paroisse pas: quand elles iront bien, que cela paroisse encore moins, si vous ne voulez que l'envie s'en mêle, et qu'elle corrompe de son venin toute votre béatitude, comme vous voyez qu'il est arrivé à mon égard. J'ai cru vous rendre un fort bon office en vous donnant ces avis, et ne comprends pas la pensée de votre père. Il sait bien que vous ne demenrerez pas toujours daus cette ignorance : qu'attend-il donc? que votre propre expérience vous rende sages? Il me semble qu'il vaudroit mieux que ce fût l'expérience d'autrui, et qu'il vous permit la lecture à l'une aussi bien qu'à l'autre: je vous promets de lui en parler.

Psyché plaidoit la cause de son époux, et peut-

être sans cela n'auroitelle pas inspiré ces sentiments aux deux jeunes filles. Les sœurs l'écoutoient comme une personne venue du ciel. Il se tint ensuite entre les trois belles un conseil secret touchant les affaires de notre héroine.

Elle demanda aux bergères ce qu'il leur sembloit de son aventure, et quelle conduite elle avoit à tenir de là en avant. Les sœurs la prièrent de trouver bon qu'elles demeurasseut dans le respect, et s'abstinssent de dire leur sentiment: il ne leur appartenoit pas, dirent-elles, de délibèrer sur la fortune d'une déesse: quel conseil pouvoit-on attendre de deux jeunes filles qui n'avoient encore vu que leur troupeau?

Notre héroine les pressa tant, que l'ainée lui dit qu'elle approuvoit ses soumissions et son repentir : qu'elle lui conseilloit de continuer ; car cela ne pouvoit extrémement lui profiter : qu'assurément son mari n'avoit point discontinué de l'aimer ; ses reproches et le soin qu'il avoit en d'empêcher qu'elle ne mourût, sa colère même, en étoient des témoignages infaillibles : il vouloit, sans plus, lui faire acheter ses bonnes graces, pour les lui rendre plus précieuses. C'étoit un second ragoût dont il s'avisoit, et qui, tout considéré, n'étoit pas à beaucoup près si étrange que le premier.

La cadette fut d'un avis tout contraire, et s'emporta fort contre l'Amour. Ce dieu étoit-il raisonnable? avoit-il des yeux, de laisser languir à ses pieds la fille d'un roi, reine elle-même de la beauté, tout cela parce qu'on avoit eu la curiosité de le voir? La belle raison de quitter sa femme, et de faire un si grand bruit! S'il eût été laid, il eût eu sujet de se fâcher; mais étant si beau, on lui avoit fait plaisir. Bien loin que cette curiosité fût blamable, elle méritoit d'être louée, comme ne pouvant provenir que d'excès d'amour. Si vous m'en croyez, madame, vous attendrez que votre mari revienne au logis. Je ne connois ni le naturel des dieux ni celui des hommes; mais je juge d'autrui par moi-même, et crois que chacun est fait à peu près de la même sorte: quand nous avons quelque différent, ma sœur et moi, si je fais la froide et l'indifférente, elle me recherche; si elle se tient sur son quant à moi, je vas au de-

Psyché admira l'esprit de nos deux bergères, et conjectura que la cadette avoit attrapé les livres dont la bibliothèque de sa sœur étoit composée, et les avoit lus en cachette: ajoutez aux livres l'excellence du naturel, lequel, ayant été fort heureux dans la mère de ces deux filles, revivoit en l'une et en l'autre avec avantage, et n'avoit point été abâtardi par la solitude. Psyché préféra l'avis de l'aînée à celui de la cadette : elle résolut de se mettre en quête de son mari dès le lendemain.

Cette entreprise avoit quelque chose de bien hardi et de bien étrange. La fille d'un roi aller ainsi seule! car, pour être femme d'un dieu, ce n'étoit pas une qualité qui dât faire trouver de la messéance en la chose: les déesses vont et viennent comme il leur plait, et personne n'y trouve à dire. La difficulté étoit plus grande à l'égard de notre héroine: non seulement elle appréhendoit de rencontrer les satchites de son ennemie, mais tous les hommes en général. Et le moyen d'empêcher qu'on ne la reconnût d'abord? Quoique son habit fût de deuil, c'étoit aussi un habit de noces, chargé de diamants en beaucoup d'endroits, et qui avoit consumé deux années du revenu de son père. Tant de heauté en une personne,

et de richesses en son vêtement, tenteroient le premier venu. Elle espéroit véritablement que son mari préserveroit la personne, et empêcheroit que l'on n'y touchat: les diamants deviendroient ce qu'il plairoit au destin. Quand elle n'auroit rien espéré, je crois qu'il n'en eût été autre chose. lo courut par toute la terre: on dit qu'elle étoit piquée d'une mouche; je soupçonne fort cette mouche de ressembler à l'Amour autrement que par les ailes. Bien prit à Psyché que la mouche qui la piquoit étoit son mari : cela excusoit toutes choses.

L'ainée des deux filles lui proposa de se faire faire un autre habit dans cette ville voisine dont j'ai parlé : leur père auroit ce soin-là, si elle le jugeoit à propos. Psyché, qui voyoit que cette fille étoit d'une taille peu près comme la sienne, aima mieux changer d'habit avec elle, et voulut que la métamorphose s'en sit sur-le-champ. Cétoit une occasion de s'acquitter envers ses hôtesses. Quelle satisfaction pour elle si le prix de ces diamants augmentoit celui de ces filles, et y faisoit mettre l'enchère par plus d'amants!

Qui se trouva empêchée? ce fut la bergère. Le respect, la honte, la répugnance de recevoir ce présent, mille choses l'embarrassoient: elle appréhendoit que son père ne la blamat. Toutes bergères qu'étoient ces filles, elles avoient du cœur, et se souvenoient de leur naissance quand il en étoit besoin. Il fallut cette fois-là que l'ainée se laissat persuader; à condition, dit-elle, que cet habit lui tiendroit lieu de dépôt.

Nos deux travesties se trouvèrent en leurs nouveaux accoutrements comme si Psyché n'eût fait toute sa vie autre chose qu'être bergère, et la bergère qu'être princesse. Quand elles se présentèrent au vieillard, il eut de la peine à les reconnoître. Psyché se fit un divertissement de cette métamorphose. Elle commençoit à mieux espérer, goûtant les raisons qu'on lui apportoit.

Le leudemain, ayant trouvé le vieillard seul, elle lui parla ainsi: Vous ne pouvez pas toujours vivre, et êtes en un âge qui vous doit faire songer à vos filles: que deviendront-elles si vous mourez?

Je leur laisserai le ciel pour tuteur, reprit le vieillard; puis l'ainée a de la prudence, et toutes deux ont assez d'esprit. Si la Parque me surprend, elles n'auront qu'à se retirer dans cette ville voisine : le peuple y est bon, et aura soin d'elles. Je vous con-fesse que le plus sûr est de prévenir la Parque. Je les conduirai moi-même en ce lieu dès que vous serez partie. C'est un lieu de félicité pour les femmes, elles font tout ce qu'elles veulent, et cela leur fait vouloir tout ce qui est bien. Je ne crois pas que mes filles en usent autrement. S'il étoit bienséant à moi de les louer, je vous dirois que leurs inclinations sont bonnes, et que l'exemple et les leçons de leur mère ont trouvé en elles des sujets déjà disposés à la vertu. La cadette ne vous a-t-elle point semblé un peu libre?

Ce n'est que gaieté et jeunesse, reprit Psyché : elle n'aime pas moins la gloire que son ainée. L'âge lui donnera de la retenue : la lecture lui en auroit déjà donné, si vous y aviez consenti. Au reste, servezvous des diamants qui sont sur l'habit que j'ai laissé à vos filles : cela vous aidera peut-être à les marier. Non que leur beauté ne soit une dot plus que suffisante; mais vous savez aussi bien que moi que quand la beauté est riche, elle est de moitié plus belle.

Le vieillard cut trop de fierté pour un philosophe. ll ne se voulut charger de l'habit qu'a condition de

n'y point toucher. Dès le même jour tous quatre partirent de ce désert.

Quand ils curent passé la ravine et le petit sentier bordé de ronces, ils se séparèrent. Le vicillard, avec ses enfants, prit le chemin de la ville, Psyché, celui que la fortune lui présenta. La peine de se quitter fut égale, et les larmes bien réciproques. Psyché embrassa cent fois les deux jeunes filles, et les assura que, si elle rentroit en grace, elle feroit tant auprès de l'Amour, qu'il les combleroit de ses biens, leur départiroit à petite mesure ses maux, justement ce qu'il en faudroit pour leur faire trouver les biens meilleurs. Après le renouvellement des adieux et celui des larmes, chacun suivit son chemin: ce ne fut pas sans tourner la tête.

La famille du vieillard arriva heureusement dans le lieu où elle avoit dessein de s'établir. Je vous conterois ses aventures si je ne m'étois point prescrit des bornes plus resserrées. Peut-être qu'un jour les mémoires que j'ai recueillis tomberont entre les mains de quelqu'un qui s'exercera sur cette matière, et qui s'en acquittera mieux que moi : maintenant je n'a-chèverai que l'histoire de notre héroine.

Sitôt qu'elle ent perdu de vue le vieillard et sa famille, son dessein se représenta à elle tel qu'il étoit, avec ses inconvénients, ses dangers, ses peines, dont elle n'avoit aperçu jusque-là qu'une petite partie. Il ne lui restoit de tant de trésors qu'un simple habit de bergère. Les palais où il lui falloit coucher étoient quelquefois le tronc d'un arbre, quelquefois un antre, ou une masure. Là, pour compagnie, elle rencontroit des hiboux et force serpents. Son manger croissoit sur le bord de quelque fontaine, ou pendoit aux branches des chênes, ou se trouvoit parmi celles des palmiers. Qui l'auroit vue pendant le midi, lorsque la campagne n'est qu'un désert, contrainte de s'appuyer contre la première pierre qu'elle rencontroit, et n'en pouvant plus de chaleur, de faim et de lassitude, priant le Soleil de medérer quelque peu l'excessive ardeur de ses rayons, puis considérant la terre, et ressuscitant avec ses larmes les herbes que la canicule avoit fait mourir; qui l'auroit vu, dis-je, en cet état, et ne se seroit pas fondu en pleurs aussi bien qu'elle, auroit été un véritable rocher.

Deux jours se passèrent à aller de côté et d'autre, puis revenir sur ses pas, aussi peu certaine du lieu par où elle vouloit commencer sa quête, que de la route qu'il falloit prendre. Le troisième, elle se souvint que l'Amour lui avoit recommandé sur toutes choses de le venger. Psyché étoit bonne : jamais elle n'auroit pu se résoudre de faire du mal à ses sœurs autrement que par un motif d'obéissance, quelque méchantes et quelque dignes de punition qu'elles fussent. Que si elle avoit voulu tuer son mari, ce n'étoit pas comme son mari, mais comme dragon. Aussi ne se proposat-elle point d'autre vengeance que de faire accroire à chacune de ses sœurs séparément que l'Amour vouloit l'épouser, ayant répudié leur cadette comme indigne de l'honneur qu'il lui avoit fait: tromperie qui, dans l'apparence, n'aboutissoit qu'à les faire courir l'une et l'autre, et leur faire consumer un peu plus de temps autour d'un miroir.

Dans cette résolution, elle se remet en chemin; et, comme une persoune de son sexe vint à passer (elle avoit soin de se détourner des hommes ), elle la pria de lui dire par où on alloit à certains royaumes, situés en un canton qui étoit entre telle et telle contrée, enfin où régnoient les sœurs de Psyché. Le nom de Psyché étoit plus conus que celui de ces reyaumes: ainsi cette femme comprit par là ce qu'on lui demandoit, et easeigna à notre bergère une partis de la route qu'il falloit suivre.

A la première croisée de chemins qu'elle rencontra, ses frayeurs se renouvelèrent. Les gens qu'avoit envoyée Vénus pour se saisir d'elle ayant rendu à leur reine un fort mauvais compte de leur recherche, cette déesse ne trouva point d'autre expédient que de faire trompeter sa rivale. Le crieur des dieux est Mercure: c'est un de ses cent métiers. Vénus le prit dans sa belle humeur; et, après s'être laissé dérober par ce dieu deux ou trois baisers et une paire de pendants d'oreilles, elle fit marché avec lui, moyennant lequel il se chargea de crier Psyché par tous les carrefours de l'univers, et d'y faire plaster des poteaux où ce placard seroit affiché:

De par la reine de Cythère, Soient, dans l'an et l'autre hémisphère, Tons humsins dùment avertis Qu'elle a perdu certaine esclave blonde, Se disant femme de son fils, Et qui court à présent le monde. Qaiconque enseigners sa retraite à Vénus, Comme c'est chose qui la touche, Aura trois baisers de sa bouche; Qui la lui livrers, quelque chose de plus.

Notre bergère rencontra donc un de ces poteaux : il y en avoit à toutes les croisées de chemins un peu fréquentés. Après six jours de travail, elle arriva au royaume de son ainée. Cette malheureuse femme savoit déjà, par le moyen des placards, ce qui étoit arrivé à sa sœur. Ce jour-là elle étoit sortie afin d'en voir un. La satisfaction qu'elle en ent fut véritablement assez grande pour mériter qu'elle la goûtat à loisir. Ainsi elle renvoya à la ville la meilleure partie de son train, et voulut coucher en une maison des champs où elle alloit quelquefois, située au dessus d'une prairie fort agréable et fort étendue. Là sa joie se dilatoit, quand notre bergère passa. La maudite reine avoit voulu qu'on la laissat seule. Deux ou trois de ses officiers et autant de femmes se promenoient à cinq cents pas d'elle, et s'entretenoient possible de leur amour, plus attachés à ce qu'ils disoient qu'à ce que pensoit leur maltresse.

Psyché la reconnut d'asses loin. L'autre étoit tellement occupée à se réjouir du placard, que sa seur se jota à ses genoux devant qu'elle l'aperçût. Quelle témérité à une bergère! surprendre sa majesté, la retirer de ses réveries! se jeter à ses genoux sans l'en avertir! il falloit châtier cette audacieuse. Et qui estu, insolente, qui oses ainsi m'approcher?

Hélas, madame! je suis votre sœur, autrefois l'épouse de Cupidon, maintenant esclave, et ne sachant presque que devenir. La curiosité de voir mon mari l'a mis en telle colèro, qu'il m'a chassée. Psyché, m'atil dit, vous ne méritez pas d'être aimée d'an dien : pourvoyez-vous d'époux ou d'amant, comme vous le jugerez à propos; car de votre vie vous n'aurez aucune part à mou cœur. Si je l'avois donné à votre almée, elle l'auroit conservé, et ne seroit pas tombée dans la faute que vous avez faite; je ne serois pas malsde d'une brûlure qui me cause des douleurs extrêmes, et dont je ne guérirai de long-temps. Vous n'avez que de la beauté; j'avoue que cela fait uaitre l'amour : mais, pour le faire durer, il faut autre chose ji l'aut ce qu'a votre alnée, de l'esprit, de la

beauté et de la prudence. Je vous ai dit les raisons qui m'empéchoient de me laisser voir : votre sœur s'y seroit rendue; mais pour vous, ce n'a été que legèreté d'espris, contradiction, opiniatreté. Je ne m'étonne plus que ma mère sit désapprouvé notre mariage; elle voyoit vos défauts : que je lui propose de trouver bon que j'éponse votre sœur, je suis certain qu'elle l'agréera. Si je faisois cas de vous, je prendrois le soin moi-même de vous punir : je laisse cela à ma mère ; elle saura s'en acquitter. Soyez son esclave, puisque vous ne mérites pas d'être mon épouse. Je vous répudie, et vous donne à elle. Votre emploi sera, si elle me croit, de garder certaine sorte d'oisons qu'elle fait nourrir dans sa ménagerie d'Amathonte. Allez la trouver tout incontinent, portez-lui ces lettres, et passes par le royaume de votre ainée. Vous lui dires que je l'aime, et que, si elle veut m'épouser, tous ces trésors sont à elle. Je vous ai traitée comme une étourdie et comme un enfant : je la traiterai d'une autre manière, et lui permettrai de me voir tant qu'il lui plaira. Qu'elle vienne seulement, et s'abandonne à l'haleine du Zéphyre, comme déjà elle a fait ; j'aurai soin qu'elle soit enlevée dans mon palais. Oubliez entièrement notre hymen : je ne veux pas qu'il vous en reste la moindre chose, non pas même cet habit que vous portez maintenant; dépouillez-le tout à l'heure, en voilà un autre. Il a fallu obéir. Voila, madame, quel est mon sort.

La sœur, se croyant déjà entre les bras de l'Amour, chatouillée de ce témoignage de son mérite et de mille autres pensées agréables, ne marchanda point à se résoudre en son ame à quitter mari et enfants. Elle fit pourtant la petite bouche devant Psyché; et regardant sa cadette avec un visage de matrone : Ne vous avois-je pas dit aussi, lui repartit-elle, qu'une honnête femme se devoit contenter du mari que les dieux lui avoient donné, de quelque façon qu'il fût fait, et ne pas pénétrer plus avant qu'il ne plaisoit à ce mari qu'elle pénétrat? Si vous m'eussiez crue, vous ne seriez pas vagabonde comme vous êtes. Voilà ce que c'est qu'une jeunesse inconsidérée, qui veut agir à sa tête, et qui ne croit pas conseil. Encore étes-vous heureuse d'en être quitte à si bon marché: vous méritiez que votre mari vous fit enfermer dans une tour. Or bien ne raisonnons plus sur une faute arrivée. Ce que vous avez à faire est de vous montrer le moins qu'il sera possible; et puisqu'Amour veut que vous ne bougiez d'avec les oisons, ne les point quitter. Il y a même trop de somptuosité à votre habit. Cela ne sent pas sa criminelle assez repentante. Coupez ces cheveux et prenez un sac; je vous en ferai donner un : vous laisserez ici cet accontrement.

Psyché la remercia. Puisque vous voulez, ajouta la faiseuse de remoutrances, suivre toujours votre fantaisie, je vous abandonne, et vous laisse aller où il vous plaira. Quant aux propositions de l'Amour, nous ferons ce qui sera à propos de faire. La dessus elle se tourna vers ses gens, et laissa Psyché, qui ne s'en soucioit pas trop, et qui voyoit bien que son ainée avoit mordu à l'hameçon; car à peine tenoit-elle à terre, n'en pouvant plus qu'elle ne fût seule pour donner un libre cours à sa joie.

Psyché, de ce même pas, s'en alla faire à son autre sœur la même ambassade. Cette sœur-ci n'avoit plus d'époux; il étoit allé en l'autre monde à grandes journées, et par un chemin plus court que celui que tiennent les gens du commun : les médecins le lui avoient enseigné. Quoiqu'il n'y eût pas plus d'un mois qu'elle étoit veuve, il y paroissoit déjà; c'est-àdire que sa personne étoit en meilleur état : peut-être l'enteudiez-vous d'autre sorte. Si bien que cette puince étant de deux ans plus jeune, plus nouvelle mariée, et moins de fois mere que l'autre, le rétablissement de ses charmes n'étoit pas une affaire de si longue haleine : elle pouvoit bien plus tôt et plus hardiment se présenter à l'Amour.

L'autre avoit des réparations à faire de tous les côtés. Le bain y fut employé, les chimistes, les atourneuses. Cela étonna le roi son mari. La galanterie croissoit à vue d'œil, les galants ne paroissoient point. Il n'y avoit ni ingrédient, ni eau, ni essence, qu'on n'éprouvât: mais tout cela n'étoit que plâtrer la chose. Les charmes de la pauvre femme étoient trop avant dans les chroniques du temps passé pour

les rappeler si facilement.

Tandis qu'elle fait ses préparatifs, sa seconde sœur la prévient, s'en va droit à cette montagne dont nous avons tant parlé, arrive au sommet sans rencontrer de dragons. Cela lui plut fort: elle crut qu'Amour lui épargnoit ces frayeurs par un privilége particuler; tourna vers l'endroit où elle et sa sœur avoient coutume de se présenter; et, pour être enlevée plus aisément par le Zéphyre, elle se planta sur un roc qui commandoit aux abymes de ces lieux-là.

Amour, dit-elle, me voilà venue : notre étourdie de cadette m'a assurée que tu me voulois épouser. Je n'attendois autre chose, et me doutois bien que tu la répudierois pour l'amour de moi ; car c'est une écervelée. Regarde comme je te suis déjà obéissante. Je ne ferai pas comme a fait ma sœur Psyché. Elle a voulu à toute force te voir; moi je veux tout ce que l'on veut : montre-toi, ne te montre pas, je me tiendrai très heureuse. Si tu me caresses, tu verras comme je sais y répondre : si tu ne me caresses pas, mon défunt mari m'y a tout accoutumée. Je te serai rire de son régime, et je t'en dirai mille choses divertissantes: tu ne t'ennuieras point avec moi. Ma sœur Psyché n'étoit qu'un enfant qui ne savoit rien; moi je suis un esprit fait. O dieux! je sens déjà une douce haleine. C'est celle de ton serviteur Zéphyre. Que ne l'as-tu envoyé lui-même? il m'auroit plus tôt enlevée; j'en serois plus tôt entre tes bras, et tu en serois plus tôt entre les miens: je prétends que tu trouves la chose égale; et, puisque tu as de l'amour, tu dois avoir aussi de l'impatience. Adieu, misérables mortelles que les hommes aiment : vous voudriez bien être aimées comme moi d'un dieu qui n'eût point de poil au menton : ce n'est pas pour vous; qu'il vous suffise de m'invoquer, et je pourvoirai à vos nécessités amoureuses

Disant ces paroles, elle s'abandonna dans les airs à son ordinaire; et, au lieu d'être enlevée dans le palais de l'Amour, elle tomba premièrement sur une pointe de rocher, et puis sur une autre, de roc en roc: chacun d'eux emporta sa pièce; ils se la renvoyoient les uns aux autres comme un jouet, de manière qu'elle arriva le plus joliment du monde au

royanme de Proserpine.

Quelques jours après, sou ainée se vint planter sur le même roc: celle-ci fit sa harangue au Zéphyre. Amant de Flore, lui cria-t-elle, quitte tes amours, et me viens porter dans le palais de ton maître. Ne me blesse point en chemin; je suis délicate. Que si tu ne veux envoyer que ton haleine, cela suffira; aussi bien n'aimé-je pas qu'on me touche, principalement les

hommes : pour l'Amour, tant qu'il lui plaira. Prends arde surtout à ne point gâter ma coiffure. Ayant dit ces mots, elle tira un miroir de sa poche, et fut quelque temps à se regarder, raccommodant un cheveu en un endroit, puis un en un autre, quelquefois rien; non sans se mouiller les lèvres, et tant de facons que si l'Amour avoit été là il en auroit ri. Elle remit son miroir, accusant, le plus agréablement qu'elle put, le Zéphyre d'être un paresseux, qui ne se soucioit que de ses amours, et négligeoit celles de son maître : se moquoit-il de la laisser au soleil? Justement comme elle achevoit ces reproches, un petit Eurus qui s'étoit fortuitement égaré vint passer à quatre pas d'elle : jugez la joie. Notre prétendue fiancée se donne le branle à soi-même; mais, au lieu d'aller trouver l'amour comme elle pensoit, elle va trouver sa sœur, droit par le chemin que l'autre lui avoit tracé, sans se détourner d'un pas.

Ce sont les échos de ces rochers qui nous ont appris la mort des deux sœurs. Ils la contèreut quelque temps après au Zéphyre. Lui, incontinent, en alla porter la nouvelle au fils de Vénus, qui le régala

d'un fort beau présent.

Psyché cependant continuoit de chercher l'Amour, toujours en son habit de bergère. Il avoit une telle grace sur elle, que, si son ennemie l'eût vue avec cet habit, elle lui en auroit donné un de déesse en la place. Les afflictions, le travail, la crainte, le peu de repos et de nourriture, avoient toutefois diminué ses appas; si bien que, sans une force de beauté extraordinaire, ce n'auroit plus été que l'ombre de cet objet qui avoit tant fait parler de lui dans le monde. Bien lui prit d'avoir des charmes à moissonner pour le temps et pour la douleur, et encore de reste pour elle. Le plus cruel de son aventure étoit les craintes qu'on lui donnoit. Tantôt elle entendoit dire que Vénus la faisoit chercher par d'autres gens; quelquefois même qu'elle étoit tombée entre les mains de son ennemie, qui, à force de tourments, l'avoit rendue méconnoissable.

Un jour elle eut une telle alarme, qu'elle se jeta dans une chapelle de Cérès, comme en un asile qui de bonne fortune se présentoit. Cette chapelle étoit près d'un champ dont on venoit de couper les bles. Là les laboureurs des environs offroient tous les ans les prémices de leur récolte. Il y avoit un grand monceau de javelles à l'entrée du temple. Notre bergère se prosterna devant l'image de la déesse; puis lui mit au bras un chapeau de fleurs, lesquelles elle venoit de cueillir en courant et sans aucun choix : c'étoit de ces fleurs qui croissent parmi les blés. Psyché avoit oni dire aux sacrificateurs de son pays qu'elles plaisoient à Cérès, et qu'une personne qui vouloit obtenir des dienx quelque chose ne devoit point entrer dans leurs maisons les mains vides. Après son offrande, elle se remit à genoux, et fit ainsi sa prière:

« Divinité la plus nécessaire qui soit au monde, nourrice des hommes, protége-moi contre celle que je n'ai jamais offensée: souffre sculement que je me cache pour quelques jours entre les javelles qui sont à la porte de ton temple, et que je vive du blé qui en tombera. Cythérée se plaint de ce que son fils m'a voulu du bien; mais puisqu'il ne m'en veut plus, n'est-ce pas assez de satisfaction pour elle, et assez de peine pour moi? Faut-il que la colère des dieux soit si grande? S'il est vrai que la Justice se soit retrée parmi eux, ils doivent considérer l'innocence d'une personne qui leur a obéi en se mariant. Ai-je

corrompu l'oracle? ai-je usé d'aucun artifice pour me faire aimer? puis-je mais si un dieu me voit? quand je m'enfermerois dans une tour, ne me verroit-il pas? Tant s'en faut qu'en l'épousant je crusse faire du déplaisir à sa mère; car je croyois épouser un monstre. Il s'est trouvé que c'étoit l'Amour, et que j'avois plu à ce dieu. C'est donc un crime d'être agréable! Hélas! je ne le suis plus, et ne l'ai jamais été par ma faute. Il ne se trouvera point que j'aie employé ni afféterie ni paroles ensorcelantes. Vénus a encore sur le cœur l'indiscrétion des mortels qui ont quitté son culte pour m'honorer. Qu'elle se plaigne donc des mortels; mais de moi c'est une injustice. Je leur ai dit qu'ils me faisoient tort. Si les hommes sont imprudents, ce n'est pas à dire que je sois coupable. »

C'est ainsi que notre bergère se justifioit à Cérès. Soit que les déesses s'entendent, ou que celle-ci fût fâchée de ce qu'on l'avoit appelée nourrice, ou que le ciel veuille que nos prières soient véritablement des prières, et non des apologics, celle de Psyché ne fut nullement écoutée. Cérès lui cria de la voûte de sa chapelle, qu'elle se retirât au plus vite, et laissât le tas de javelles comme il étoit; sinon Vénus en auroit l'avis. Pourquoi rompre en faveur d'une mortelle avec une décase de ses amies? Vénus ne lui en avoit donné aucun sujet. Qu'on dit tout ce qu'on voudroit de sa conduite, c'étoit une bonne femme qui lui avoit obligation, à la vérité, ainsi qu'à Bacchus; mais elle le savoit bien reconnoître, et le pu-

blioit partout.

Ce fut beaucoup de déplaisir à Psyché de se voir excluse d'un asile où elle auroit cru être mieux venue qu'en pas un autre qui fût au monde. En effet, si Cérès, bienfaisante de son naturel, et qui ne se piquoit pas de beauté, lui refusoit sa protection, il n'y avoit guère d'apparence que les déesses tant soit peu galantes et d'humeur jalouse lui accordassent la leur. D'y intéresser des dieux, c'étoit s'exposer à quelque chose de pis que la persécution de Vénus: il falloit savoir auparavant quelle sorte de reconnoissance ils exigeroient de la belle. Encore le plus à propos étoit-il de ne s'adresser qu'aux divinités de son sexe, tant pour empêcher la médisance, que pour ne donner aucun ombrage à son mari. Junon là dessus lui vint en l'esprit.

Psyché crut qu'y ayant quelque sorte d'émulation entre Cythérée et cette déesse, et pour le crédit et pour la beauté, la reine des dieux seroit bien aise de trouver une occasion de nuire à sa concurrente, suivant l'usage de la cour et le serment que font les

femmes en venant au monde.

Il ne fut pas difficile à notre bergère de trouver Junon : la jalouse femme de Jupiter descend souvent sur la terre, et vient demander aux mortels des nou-

velles de son mari.

Psyché l'ayant rencontrée, lui chanta un hymne où il n'étoit fait mention que de la puissance de cette déesse; en quoi elle commit une faute : il valoit bien mieux s'étendre sur sa beauté; la louange en est tout autrement agréable. Ce sont les rois que l'on n'entretient que de leur grandeur : pour les reines, il faut les féliciter d'autre chose, qui veut bien faire. Aussi l'épouse de Cupidon fut-elle éconduite encore une fois. La dissérence qu'il y eut, sut que celle-ci se passa quelque peu plus mal que la première. Car, outre les considérations de Cérès, Junon ajouta qu'il falloit punir ces mortelles à qui les dieux font l'amour, et obliger leurs galants à demeurer an logis-Que venoient-ils faire parmi les hommes? comme s'il n'y avoit pas dans le ciel assez de beautés pour eux! Non qu'elle en parlât pour son intérêt, se souciant peu de ces choses, et ne craignant du côté des

charmes qui que ce fût.

La reine des dieux ne disoit pas tout : il y avoit encore une raison plus pressante que cela, comme on pourroit dire quelque étincelle de ce feu dont on n'avertit les voisins que le moins qu'on peut. Une femme judicieuse ne doit point désobliger le fils de Venus : sait-elle si quelque jour elle n'aura point affaire de lui? Apparemment le conrroux du dieu duroit encore contre Psyché : sinsi le plus sûr étoit de ne point entrer dans leurs différents.

Notre bergère, rebutée de tant de côtés, ne sut plus à qui s'adresser. Il restoit véritablement Diane et Pallas; mais l'une et l'autre, ayant fait vœu de virginité, n'auroient pas les prières d'une femme pour agréables, et croiroient souiller leurs oreilles

en les écoutant.

Toutefois, comme Diane rendoit des oracles, la bergère crut que pour le moins cette déesse ne seroit pas si farouche que de lui en refuser un, et elle ne lui demanderoit autre chose. Aussi bien s'en rendoit-il en un lieu tout proche : ce ne seroit pas pour elle un fort grand détour. Le lieu étoit à l'entrée d'une forêt extrêmement solitaire et propre à la chasse. Diane y avoit un temple dont elle faisoit une de ses maisons de plaisir. On faisoit environ deux mille pas dans le bois; puis on rencontroit une clairière qui servoit comme de parvis au temple. Il étoit petit, mais d'une fort belle architecture. Au milieu de la clairière on avoit placé un obélisque de marbre blanc, à quatre faces, posé sur autant de boules, et élevé sur un piédestal ayant de hauteur moitié de celle de l'obélisque. Sur chaque côté du plinthe qui regardoit directement, aussi bien que les faces de la yramide, le midi, le septentrion, le couchant et le levant, étoient entaillés ces mots :

« QUI QUE TU BOIS, QUI AS SACRIFIÉ A L'AMOUR OU A L'HYMÉRÉE, GARDE-TOI D'ENTRER DANS MON SANCTUAIRE. ×

Psyché; qui avoit sacrifié à l'un et à l'autre, n'osa entrer dans le temple; elle demeura à la porte, où la prétresse lui apporta cet oracle :

« Cesse d'être errante : ce que tu cherches A DES AILES : QUAND TU SAURAS COMME LUI MAR-CHER DAMS LES AIRS, TU SERAS HEUREUSE. »

Ces paroles ne démentoient point l'ambiguité et l'obscurité ordinaire des réponses que font les dieux. Psyché se tourmenta fort pour en tirer quelque sens, et n'en put venir à bout. Que le ciel, dit-elle, me prescrive ce qu'il voudra, il faut mourir, ou trouver l'Amour. Nous ne le sagrions trouver; il faut donc mourir : allons nous livrer à notre ennemie; c'en est le moyen. Mais l'oracle m'a assuré que je serois quelque jour heureuse : allons nous jeter aux pieds de Vénus; nous la servirons, nons endurerons patiemment ses outrages; cela l'émouvra à compassion; elle nous pardonnera, nous recevra punr sa fille, fera ma paix elle-même avec son fils.

C'étoient la les plus belles espérances du monde, et bien enchaînées, comme vous voyez : un moment

de réflexion les détruisoit toutes.

Psyché se confirma toutefois dans son dessein. Elle s'informa du plus prochain temple de Cythérée, résolne, si la déesse n'y étoit présente, de s'embarquer et d'aller en Cypre. On lui dit qu'à trois ou quatre journées de là il y en avoit un fort fameux et fort fréquenté, portant pour inscription:

### A LA DÉRSSE DES GRACES.

Apparemment Vénus s'y plaisoit, et y tenoit souvent en personne son tribunal, vu les miracles qui s'y faisoient, et le grand concours de gens qui y accouroient de tous les côtés. Il y en avoit même qui se van-

toient de l'y avoir vue plusieurs fois.

Notre bergère se met en chemin, plus heureuse, ce lui sembloit, que devant l'oracle: car elle savoit du moins ce qu'elle avoit envie de faire; sortiroit d'irrésolution et d'incertitude, qui sont les pires de tous les maux; pourroit voir l'Amour, n'y ayant pas d'apparence que sa mère vint si souvent en un lieu sans l'y amener. Supposé que la pauvre épouse n'eût cette satisfaction qu'en présence d'une belle-mère qui la haissoit, et qui, bien loin de la reconnoître pour sa bru, la traiteroit en esclave; e'étoit toujours quelque chose: les affaires pourroient changer; la compassion, la vue de la belle, son humilité, sa donceur, le peu de liberté de l'entretenir, tout cela seroit capable de rallamer le désir du dieu. En tout cas elle le verroit, et c'étoit beaucoup: toutes peines lui seroitent douces, quand elles lui pourroient procurer un quart d'heure de plaisir.

Psyché se flattoit ainsi: pauvre infortunée qui ne songeoit pas combien les haines des femmes sout violentes! Hélas! la belle ne savoit guère ce que le destin lui préparoit. Le cœur lui hatiti pourtant dès qu'elle approcha de la contrée où étoit le temple. Long-temps devant que l'on y arrivât, on respiroit un air embaumé, tant à cause des personnes qui voncient offrir des parfums à la déesse, et qui étoient parfumées elles-mêmes, que parce que le chemin étoit bordé d'orangers, de jaamins, de myrtes, et tout le

pays parsemé de fleurs.

On découvroit le temple de loin, quoiqu'il fût situé dans une vallée; mais cette vallée étoit spacieuse, plus longue que large, ceinte de coteaux merveilleusement agréables. Ils étoient mélés de bois, de champs, de prairies, d'habitations qui se ressentoient d'un long calme. Vénus avoit obtenu de Mars une sauve-garde pour tous ces lieux. Les animaux même ne s'y faisoient point la guerre: jamais de loups; jamais d'autres piéges que ceux que l'Amour fait tendre. Des qu'on avoit atteint l'âge de discernement, on se faisoit enregistrer dans la confrérie de ce dieu; les filles à douze ans, les garçons à quinze. Il y en avoit à qui l'amour venoit devant la raison. S'il se rencontroit une indifférente, on en purgeoit le pays; sa famille étoit séquestrée pour un certain temps : le clergé de la déesse avoit soin de purifier le canton où ce prodige étoit survenu. Voilà quant aux mœurs et au gou-vernement du pays. Il abondoit en oiseaux de joli plumage. Quelques tourterelles s'y rencontroient : on en comptoit jusqu'à trois espèces; tourterelles oiseaux, tourterelles nymphes, et tourterelles bergères. La seconde espèce étoit rare.

Au milieu de la vallée couloit un canal de même longueur que la plaine, large comme un fleuve, et d'une eau si transparente, qu'un atome se fût vu au fond; en un mot, vrai cristal fondu. Force nymphes

et force sirènes s'y jonoient; on les prenoit à la main. Les personnes riches avoient coutume de s'embarquer sur ce canal, qui les conduisoit jusqu'anux degrés du parvis. Ils lonoient je ne sais combien d'Amours; qui plus, qui moins, selon la charge qu'avoit le vaisseau; chaque Amour avoit son cygne, qu'il atteloit à la barque; et, monté dessus, il le conduisoit avec un ruban. Deux autres nacelles saivoient; l'une chargée de musique, l'autre de bijoux et d'oranges douces. Ainsi s'en alloit la barque fort gaiement.

De chaque côté du canal s'étendoit une prairie verte comme fine émerande, et bordée d'ombrages

délicieux.

Il n'y avoit point d'autres chemins: ceux-là étoient tellement fréquentés, que Psyché jugea à propos de ne marcher que de nuit. Sur le point du jour elle arriva à un lieu nommé les deux sépultures. Je vous en dirai la raison, parce que l'origine du temple en dépend.

Un roi de Lydie, appelé Philocharès, pria autrefois les Grees de lui donner femme. Il ne lui importoit de quelle naissance, pourva que la beauté s'y trouvât: une fille est noble quand elle est belle. Ses ambassadeurs disoient que leur prince avoit le goût

extrémement délicat.

On lui envoya deux jennes filles; l'une s'appeloit Myrtis, l'autre Megano. Celle-ci étoit fort grande, de belle taille, les traits du visage très beaux, et si bien proportionnés qu'on n'y trouvoit que reprendre ; l'esprit fort doux. Avec cela, son esprit, sa beauté, sa taille, sa personne, ne touchoient point, faute de vénus qui donnat le sel à ces choses. Myrtis, au contraire, excelloit en ce point-là. Elle n'avoit pas une beauté si parfaite que Megano: même un médiocre critique y auroit trouvé matière de s'exercer. En récompense, il n'y avoit si petit endroit sur elle qui n'eût sa vénus, et plutôt deux qu'une, outre celle qui animoit tout le corps en général. Aussi le roi la pré-féra-t-il à Megano, et voulut qu'on la nommat Aphrodisée, tant à cause de ce charme, que parce que le nom de Myrtis sentoit sa bergère, on sa nymphe au plus, et ne sonnoit pas assez pour une reine.

Les gens de sa cour, afin de plaire à leur prince, appelèrent Megano: Anaphrodite. Elle en conçut un tel déplaisir, qu'elle mourut peu de temps après. Le

roi la fit enterrer honorablement.

Aphrodisée vécut fort long-temps, et toujours heureuse, possédant le cœur de son mari tout entier: ou lui en offrit beaucoup d'autres qu'elle refusa. Comme les Graces étoient cause de son bonheur, elle se crut obligée à quelque reconnoissance envers leur décase, et persuada à son mari de lui faire bâtir un temple, disant que c'étoit un vœu qu'elle avoit fait.

Philocharès approuva la chose: il y consuma tout ce qu'il avoit de richesses; puis ses sujets y contribuèent. La dévotion fut si grande, que les femmes consentirent que l'on vendit leurs colliers, et, n'en ayant

plus, elles suivirent l'exemple de Rhodope.

Myrtis eut la satisfaction de voir, avant que de mourir, le parachèvement de son vœu. Elle ordoma par son testament qu'on lui bâtit un tombeau le plus près du temple qu'il se pourroit, hors du parvis toutefoia, joignant le chemin le plus fréquenté. Là ses cendres seroient enfermées, et son aventure écrite à l'endroit le plus en vue.

Philocharès, qui lui survécut, exécuta cette volonté. Il fit élever à son épouse un mausolée digne d'elle et de lui aussi; car son cœur y devoit tenir compagnie à celui d'Aphrodisée. Et, pour rendre plus célèbre la mémoire de cette chose, et la gloire de Myrtis plus grande, ou transporta en ce lieu les cendres de Megano. Elles furent mises dans un tombeau presque aussi superbe que le premier, sur l'autre côté du chemin : les deux sépulcres se regardoient. On voyoit Myrtis sur le sien, entourée d'Amours qui lui accommodoient le corps et la tête sur des carreaux. Megano, de l'autre part, se voyoit couchée sur le côté, un bras sous la tête, versant des larmes, en la posture où elle étoit morte. Sur la bordure du mausolée où reposoit la reine des Lydiens, ces mots se lisoient:

«Ici repose Myrtis, qui parvint a la royauté par ses charmes, et qui en acquit le surnom d'Aperodisée.»

A l'une des faces, qui regardoit le chemin, ces autres paroles étoient:

« Vous qui allez visiter ce temple, arrêtez um peu, écoutez-moi. De simple bergère que J'étois née, je me suis vue reine. Ce qui m'a procuré ce bien, ce n'est pas tant la beauté que ce sont les graces. J'ai plu, et cela suppit. C'est ce que J'avois a vous dire. Honorez ma tombe de quelques plaurs; et, pour récompense, veuille la déesse des Graces que vous platseze! »

Sur la bordure de l'autre tombe étoient ces paroles :

« Ici sont les cendres de Megano, qui ne put Gagner le cœur qu'elle contestoit, quoiqu'elle eut une brauté accomplie. »

A la face du tombeau ces autres paroles se rencontroient :

«SI LES ROIS NE M'ONT AIMÉE, CE N'EST PAS QUE JE NE FUSSE ASSEZ BELLE POUR MÉRITER QUE LES DIEUX M'AIMASSENT; MAIS JE N'ÉTOIS PAS, DIT-ON, ASSEZ JOLIE. CELA SE PRUT-IL? OUI, CELA SE PEUT, ET SI BIEN QU'ON ME PRÉFÉRA MA COMPAGNE. ELLE EN ACQUIT LE SURNOM D'APHRODISÉE, MOI CELUI D'ANAPERODITE. J'EN SUIS MORTE DE DÉPLAISIR. ADIEU, PASSANT; JE NE TE RETIENS PAS DAVANTAGE. SOIS PLUS BRUREUK QUE JE N'AI ÉTÉ, ET NE TE METS POINT EN PEINE DE DONNER DES LARMES A MÁMÓIRE. SI JE N'AI FAIT LA JOIE DE PERSONNE, DU MOINS NE VEUX-JE TROUBLER LA JOIE DE PERSONNE AUSSI. »

Psyché ne laissa pas de pleurer. Megano, dit-elle, je ne comprends rieu à ton aventure. Je veux que Myrtis edt des graces: n'est-ce pas en avoir aussi que d'être belle comme tu étois? Adieu, Megano: ne refuse point mes larmes, je suis accoutumée d'en verser. Elle alla ensuite jeter des fleurs sur la tombe d'Aphrodisée.

Cette cérémonie étant faite, le jour se trouva assez grand pour lui faire considérer le temple à son aise. L'architecture en étoit exquise, et avoit autant de grace que de majesté. L'architecte s'étoit servi de l'ordre ionique à cause de son élégance. De tout cela il résultoit une Vénus que je ne saurois vous dépeindre. Le frontispice répondoit merveilleusement bien au corps. Sur le tympan du fronton se voyoit la naissance de Cythérée en figures de haut relief.

Elle étoit assise dans une conque, en l'état d'une personne qui viendroit de se baigner, et qui ne feroit que de sortir de l'eau. Une des Graces lui épreignoit les cheveux encore tout mouillés : une autre tenoit des babits tout prêts pour les lui vêtir dès que la troisième auroit achevé de l'essuyer. La déesse regardoit son fils, qui menaçoit déjà l'univers d'une de ses flèches. Deux sirènes tiroient la conque; mais. comme cette machine étoit grande, le Zéphyre la poussoit un peu. Des légions de Jeux et de Ris se promenoient dans les airs; car Vénus naquit avec tout son équipage, toute grande, toute formée, toute prête à recevoir de l'amour, et à en donner. Les gens de Paphos se voyoient de loin sur la rive, tendant les mains, les levant au ciel, et ravis d'admiration. Les colonnes et l'entablement étoient d'un marbre plus blanc qu'albâtre. Sur la frise une table de marbre noir portoit pour inscription du temple :

### « A LA DÉESSE DES GRACES. »

Deux enfants à demi couchés sur l'architrave laissoient pendre à des cordons une médaille à deux têtes : c'étoient celles des fondateurs. A l'entour de la médaille on voyoit écrit :

« PHILOCHARÈS, ET MYRTIS APHRODISÉE SON ÉPOUSE, ONT DÉDIÉ CE TEMPLE A VÉNUS. »

Sur chaque base des deux colonnes les plus proches de la porte, étoient entaillés ces mots :

### « OUVRAGE DE LYSIMANTE »;

nom de l'architecte apparemment.

Avant que d'entrer dans le temple, je vous dirai un mot du parvis. C'étoient des portiques ou galeries basses: et au dessus, des appartements fortsuperbes, chambres dorées, cabinets et bains; enfin mille lieux où ceux qui apportoient de l'argent trouvoient de quoi l'employer; ceux qui n'en apportoient point, on les renvoyoit.

Psyché, voyant ces merveilles, ne se put tenir de soupirer : elle se souvint du palais dont elle avoit été la maîtresse.

Le dedans du temple étoit orné à proportion. Je ne m'arrêterai pas à vous le décrire : c'est assez que vous sachiez que toutes sortes de vœux, dont toutes sortes de personnes s'étoient acquittées, s'y voyoient en des chapelles particulières, pour éviter la coufuaion, et ne rien cacher de l'architecture du temple. Là quelques auteurs avoient envoyé des offrandes pour reconnoissance de la Vénus que leur avoit départie le ciel. Ils étoient en petit nombre. Les autres arts, comme la peinture et ses sœurs, en fournissoient beaucoup davantage. Mais la multitude venoit des belles et de leurs amants : l'un pour des faveurs secrètes, l'autre pour un mariage, celle-ci pour avoir enlevé un amant à cette autre-là. Une certaine Callinicé, qui s'étoit jusqu'à soixante ans bien maintenue avec les Graces, et encore mieux avec les Plaisirs, avoit donné une lampe de vermeil doré, et la peinture de ses amours. Je ne vous aurois jamais spécifié ces dous : il s'en trouvoit même de capitaines, dont les exploits, comme dit le bon Amyot, avoient cette grace de soudaineté qui les rendoit en-core plus agréables.

L'architecture du tabernacle n'étoit guère plus ornée que celle du temple, afin de garder la proportion, et de crainte aussi que la vue, étant dissipée par une quantité d'ornements, ne s'en arrêtât d'autant moins à considérer l'image de la déesse, laquelle étoit véritablement un chef-d'œuvre. Quolques envieux ont dit que Praxitèle avoit pris la sienne sur le modèle de celle-là. On l'avoit placée dans une niche de marbre noir, cutre des colonnes de cette même couleur; ce qui la rendoit plus blanche, et faisoit un bel effet à la vue.

A l'un des côtés du sanctuaire on avoit élevé un trône où Vénus, à demi couchée sur des coussins de senteurs, recevoit, quand elle venoit en ce temple, les adorations des mortels, et distribuoit ses graces ainsi que bon lui sembloit. On ouvroit le temple assez matin, afin que le peuple fût écoulé quand les personnes qualifiées entreroient.

Cela ne servit de rien cette journée-la; car des que Psyché parut, on s'assembla autour d'elle. On crut que c'étoit Vénus qui, pour quelque dessein caché ou pour se rendre plus familière, peut-être aussi par galanterie, avoit un habit de simple bergère. Au bruit de cette merveille, les plus paresseux ac-

conrurent incontinent.

La pauvre Psyché s'alla placer dans un coin du temple, honteuse et confuse de tant d'honneurs dont elle avoit grand sujet de craindre la suite, et ne pouvoit pourtant s'empêcher d'y prendre plaisir. Elle rougissoit à chaque moment, se détournoit quelque-fois le visage, témoignoit qu'elle ent bien vouln faire sa prière: tout cela en vain; elle fut contrainte de dire qui elle étoit. Quelques uns la crurent; d'autres persistèrent dans l'opinion qu'ils avoient.

La foule étoit tellement grande autour d'elle, que quand Vénus arriva, cette déesse eut de la peine à passer. On l'avoit dépà avertie de cette aventure, ce qui la fit accourir le visage en feu comme une Mégère, et non plus la reine des Graces, mais des Furies. Toutefois, de peur de séditon, elle se contint. Ses gardes lui ayant fait faire passage, elle s'alla placer sur son trône, où elle écouta quelques suppliants

avec assez de distraction.

La meilleure partie des hommes étoit demeurée auprès de Psyché avec les femmes les moins jolies, ou qui étoient sans prétention et sans intérêt. Les autres avoient pris d'abord le parti de la déesse; étant de la politique, parmi les personnes de ce sexe qui se sont mises sur le bon pied, de faire la guerre aux survenantes, comme à celles qui leur ôtent, pour ainsi dire, le pain de la main. Je ne saurois vous assurer bien précisément si elles tiennent cette coutume-là des auteurs, ou si les auteurs la tiennent d'elles.

Notre bergère n'osant approcher, la déesse la fit venir. Une fonle d'hommes l'accompagna; et la chose ressembloit plutôt à un triomphe qu'a un hommage. La pauvre Psyché n'étoit nullement coupable de ces honneurs: au contraire, si on l'eût crue, on ne l'auroit pas regardée: elle faisoit, de sa part, tout ce qu'une suppliante doit faire. La présence de Vénus lui avoit fait oublier sa harangue. Il est vrai qu'elle n'en eut pas besoin: car, dès que Vénus la vit, à peine lui donna-t-elle le loisir de se prosterner: elle descendit de son trône. Je vous veux, dit-elle, entendre en particulier: venez à Paphos; je vous donnerai place en mon char.

Psyché se défia de cette douceur; mais quoi! il n'étoit plus temps de délibérer; et puis c'étoit à Paphos principalement qu'elle espéroit revoir son

epoux.

De crainte qu'elle n'échappât, Vénus la fit sortir avec elle; les hommes donnant mille bénédictions à leurs deux déesses, et une partie des femmes disant entre elles: C'est encore trop que d'en avoir une : établissons parmi nous une république où les vœux, les adorations, les services, les biens d'Amour, seront en commun. Si Psyché s'en vient encore une fois amuser les gens qui nous serviront à quelque chose, et qu'elle prétende réunir ainsi tous les cœurs sous une même domination, il nous la faut lapider. On se moqua des républicaines, et on souhaita bon voyage à notre bergère.

Cythérée la fit monter effectivement sur son char; mais ce fut avec trois divinités de as sulte, pen gracieuses : il y a de toutes sortes de gens à la cour. Ces divinités étoient la Colère, la Jalousie et l'Envie; monstres sortis de l'abyme, impitoyables licteurs qui ne marchoient point sans leurs fouets, et dont la vue seule étoit un supplice. Vénus s'en alla par un autre

endroit.

Quand Psyché se vit dans les airs, en si mauvaise compagnie que celle-là, un tremblement la saisit; ses cheveux se hérissèrent, la voix lui demeura au gosier. Elle fut long-temps sans pouvoir parler, immobile, changée en pierre, et plutôt statue que personne véritablement animée : on l'auroit crue morte. sans quelques soupirs qui lui échappèrent. Les diverses peines des condamnés lui passèrent devant les yeux; son imagination les lui figura encore plus cruelles qu'elles ne sont : il n'y en eut point que la crainte ne lui fit souffrir par avance. Enfin, se jetant aux pieds de ces trois furies : Si quelque pitié, ditelle, loge en vos cœurs, ne me faites pas languir davantage : dites-moi à quel tourment je suis condamnée. Ne vous auroit-on point donné ordre de me jeter dans la mer? Je vous en épargnerai la peine, si vous voulez, et m'y précipiterai moi-même. Les trois filles de l'Achéron ne lui répondirent rien, et se contentèrent de la regarder de travers.

Elle étoit encore à leurs genoux lorsque le char s'abattit. Il posa sa charge en un désert, dans l'arrière-cour d'un palais que Vénus avoit fait hâtir entre deux montagnes, à mi-chemin d'Amathonte et de Paphos. Quand Cythérée étoit lasse des embarras de sa cour, elle se retiroit en ce lieu avec cinq ou six de ses confidentes. Là, qui que ce soit ne l'alloit voir. Des médisants disent toutefois que quelques amis particuliers avoient la clef du jardin. Vénus étoit déjà arrivée quand le char parut. Les

Vênus étoit deja arrive quand le char parut. Les trois satellites menèrent Psyché dans la chambre où la déesse se rajustoit. Cette même crainte qui avoit fait oublier à notre bergère la harangue quelle avoit faite, lui en rafraîchit la mémoire. Bien que les grandes passions troublent l'esprit, il n'y a rien qui

rende éloquent comme elles.

Notre infortunée se prosterna à quatre pas de la déesse, et lui parla de la sorte: Reine des Amours et des Graces, voici cette malheureuse esclave que vous cherchez. Je ne vous demande pour récompense de l'avoir livrée que la permission de vous regarder. Si ce n'est point sacrilége à une misérable mortelle comme je suis de jeter les yeux sur Véaus, et de raisonner sur les charmes d'une déesse, je trouve que l'aveuglement des hommes est bien grand d'estimer en moi de médiocres appas, après que les vôtres leur ont paru. Je me suis opposée inutilement à cette folie: ils m'ont rendu des houneurs que j'ai refusés, et que je ne méritois pas. Votre fils s'est laissé

prévenir en ma faveur par les rapports fabuleux qu'on lui a faits. Les Destins m'ont donnée à lui sans me demander mon consentement. En tout cela j'ai failli, puisque vous me jugez coupable. Je devois cacher des traits qui étoient cause de tant d'erreurs, je devois les défigurer; il falloit mourir, puisque vous m'aviez en aversion: je ne l'ai pas fait. Ordonnezmoi des punitions si sévères que vous voudrez, je les souffrirai sans murmure; trop heureuse si je vois votre divine bouche s'ouvrir pour prononcer l'arrêt de ma destinée!

Oui, Psyché, repartit Vénus, je vous en donnerai le plaisir. Votre feinte humilité ne me touche point. Il falloit avoir ces sentiments et dire ces choses devant que vous fussiez en ma puissance. Lorsque vous étiez à couvert des atteintes de ma colère, votre miroir vous disoit qu'il n'y avoit rien à voir après vous: maintenant que vous me craignez, vous me trouvez belle. Nous verrons bientôt qui remportera l'avantage. Ma beauté ne sauroit périr, et la vôtre dépend de moi : je la détruirai quand il me plaira. Commençons par ce corps d'albâtre dont mon fils a publié les merveilles, et qu'il appelle le temple de la blancheur. Prenez vos scions, filles de la Nuit, et me l'empourprez si bien, que cette blancheur ne trouve pas même un asile eu son propre temple.

A cet ordre si cruel Psyché devint pâle, et tomba aux pieds de la déesse, sans donner aucune marque de vie. Cythérée se sentit émue; mais quelque démon

s'opposa à ce mouvement de pitié, et la fit sortir.

Dès qu'elle fut hors, les ministres de sa vengeance prirent des branches de myrte; et, se bouchant les oreilles ainsi que les yeux, elles déchirèrent l'habit de notre bergère: innocent habit, hélas! celle qui l'avoit donné lui croyoit procurer un sort que tout le monde envieroit. Psyché ne reprit ses sens qu'aux premières atteintes de la douleur. Le vallon retentit des cris qu'elle fut contrainte de faire: jamais les échos n'avoient répété de si pitoyahles accents. Il n'y eut aucun endroit d'épargné dans tout ce beau corps, qui devaut ces moments-là se pouvoit dire en effet le temple de la blancheur: elle y régnoit avec un éclat que je ne saurois vous dépeindre.

Là les lis lui servoient de trône et d'oreillers; Des escadrons d'Amours, chez Psyché familiers, Furent chassés de cet asile.

Le pleurer leur fut inutile : Rien ne put attendrir les trois filles d'enfer; Leurs cœurs farent d'acier, leurs mains furent de fer. La belle eut beau souffiir il fallut que ses peines Allassent juequ'an point que les sœurs inhumaines Craignirent que Clothon ne survint à son tour.

Abl trop impitoyable Amour!

And quels lieux étois-tu? dis, craell dis, barbare!
C'est toi, c'est ton plaisir qui causa sa douleur:
Oul, tigre! c'est toi seul qui t'en dois dire auteur;
Psyché n'est rien soulfert sans ton courroux bizarre.
Le bruit de ses clameurs s'est au loin répandu;

Et tu n'en as rien entendu l Pendant tous ces tourments, tu dormois, je le gage; Car ta brûlure n'étoit rien :

La belle en a souffert mille fois davantage Sans l'avoir mérité si bien. Tu devois venir voir empourprer cet albâtre; Il falloit amener une troupe de Ris: Des souffrances d'un corps dont tu fus idolâtre

Vous vous seriez tous divertis. Hélas! Amour, j'ai tort: tu répandis des larmes Quand tu sus de Psyché la peine et le tourment; Et tu lui fis trouver un baume pour ses charmes Qui la guérit en un moment. Telle fut la première peine que Psyché souffrit. Quand Cythérée fut de retour, elle la trouva étendue sur les tapis dont cette chambre étoit ornée, près d'expirer, et n'en pouvant plus. La pauvre Psyché fit un effort pour se lever, et tâcha de contenir ses sanglots. Cythérée lui commanda de baiser les cruelles mains qui l'avoient mise en cet état. Elle obéit sans tarder, et ne témoigna nulle répugnance. Comme le dessein de la déesse n'étoit pas de la faire mourir sitôt, elle la laissa gnérir.

la laissa guérir.

Parmi les servantes de Vénus il y en avoit une qui trahissoit sa maîtresse, et qui alloit redire à l'Amour le traitement que l'on faisoit à Psyché, et les travaux qu'on lui imposoit. L'Amour ne manquoit pas d'y pourvoir. Cette fois-là il lui envoya un haume excellent par celle qui étoit de l'intelligence, avec ordre de ue point dire de quelle part, de peur que Psyché ne crût que son mari étoit apaisé, et qu'elle n'en tirât des conséquences trop avantageuses. Le dieu n'étoit pas encore guéri de sa brûlure, et tenoit le lit. L'opération de son baume irrita Vénus, à l'insu de qui la chose se conduisoit, et qui, ne sachant à quoi imputer ce miracle, résolut de se défaire de Psyché par une autre voie.

Sons l'une des deux montagnes qui couvroient à droite et à gauche cette maison, étoit une voûte aussi ancienne que l'univers. Là sourdoit une eau qui avoit la propriété de rajeunir; c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui la fontaine de Jouvence. Dans les premiers temps du monde il étoit libre à tous les mortels d'y aller puiser. L'abus qu'ils firent de ce trésor obligea les dieux de leur en ôter l'usage. Pluton, prince des dieux souterrains, commit à la garde de cette eau un dragon énorme. Il ne dormoit point, et dévoroit ceux qui étoient si téméraires que d'en approcher. Quelques femmes se hasardoient, aimant mieux mourir que de prolonger une carrière où il n'y avoit plus ni beaux jours ni amants pour elles.

Cinq où six jours étant écoulés, Cythérée dit à son esclave: Va-t'en tout à l'heure à la fontaine de Jouvence, et m'en rapporte une cruchée d'eau. Ce n'est pas pour moi, comme tu peux croire, mais pour deux ou trois de mes amies qui en ont besoin. Si tu reviens sans apporter de cette eau, je te ferai encore souffrir le même supplice que tu as souffert.

le meme supplice que tu as souffert.
Cette suivante, dont j'ai parlé, qui étoit aux gages de Cupidon, l'alla avertir. Il lui commanda de dire à Psyché que le moyen d'endormir le monstre étoit de lui chanter quelques longs récits qui lui plussent premièrement, et puis l'enuvyassent; et sitôt qu'il dormiroit, qu'elle puisat de l'eau hardiment.

Psyché s'en va donc avec sa cruche. On n'osoit approcher de l'antre de plus de vingt pas. L'horrible concierge de ce palais en occupoit la plupart du temps l'entrée. Il avoit l'adresse de couler sa queue entre des broussailles, en sorte qu'elle ne paroissoit point; puis, aussitôt que quelque animal venoit à passer, fût-ce un cerf, un cheval, un bœuf; le monstre la ramenoit en plusieurs retours, et en eutortilloit les jambes de l'animal avec tant de soudaineté et de force, qu'il le faisoit trébucher, se jetoit dessus, puis s'en repaissoit. Peu de voyageurs s'y trouvoient surpris: l'endroit étoit plus connu et plus diffamé que le voisinage de Scylla et Charybde. Lorsque Psyché alla à cette fontaine, le monstre se réjouissoit au soleil, qui tantôt doroit ses écailles, tantôt les faisoit paroître de cent couleurs

Psyché, qui savoit quelle distance il falloit laisser

entre lui et elle, car il ne pouvoits'étendre fort loin, le Sort l'ayant attaché avec des chalnes de diamant; Psyché, dis-je, ne s'effraya pas heaucoup: elle étoit accoutumée à voir des dragons. Elle cacha le mieux qu'il lui fut possible sa cruche, et commença mélodieusement ce récit:

Dragon, gentil dragon à la gorge béante,
Je suis messagère des dieux:
Ils m'ont envoyée en ces lieux
T'annoncer que bientôt une jeune serpente,
Et qui change au soleil de couleur comme toi,
Viendra partager ton emploi.
Ta te dois ennuyer à faire cette vie;
Amour t'enverra compagnie.
Dragon, gentil dragon, que te dirai-je encor
Qui te chatouille et qui te plaise?
Ton dos reluit comme fin or:
Tes yeux sont flambants comme braise.
Ta te peax rajeunir asna dépouller ta peau.
Quelle félicité d'avoir chez toi cette eau!
Si ta veux t'enrichir, permets que l'on y puise;
Quelque tribut qu'il faille, il te sera porté:
J'en sais qui, pour avoir ette commodité,
Donnerout jusqu'à leur chemise.

Psyché chanta beaucoup d'autres choses qui n'avoient aucune suite, et que les oiseaux de ces lieux ne purent par conséquent retenir ni nous les apprendre. Le dragon l'écouta d'abord avec un très grand plaisir. A la fin il commença à bâiller, et puis s'endormit. Psyché prend vite l'occasion. Il falloit passer entre le dragon et l'un des bords de l'entrée: à peine y avoit-il assez de place pour une personne. Pen s'en fallut que la belle, de frayeur qu'elle eut, ne laissât tomber sa cruche; ce qui eût été pire que la goutte d'huile. Ce dormeur-ci n'étoit pas fait comme l'autre: son courroux et ses remontrances, c'étoit de mettre les gens en pièces. Notre héroine vint à bout de son entreprise par un grand bonheur. Elle emplit sa cruche, et s'en retourna triomphante.

Vénus se douta que quelque puissance divine l'avoit assistée. De savoir laquelle, c'étoit le point. Son fils ne bougeoit du lit. Jupiter ni aucun des dieux n'auroit laissé Psyché dans cet esclavage : les déesses seroient les dernières à la secourir. Ne t'imagine pas en être quitte, lui dit Vénus: je te ferai des commandements si difficiles, que tu manqueras à quelqu'un; et pour châtiment tu endureras la mort. Va me querir de la laine de ces moutons qui paissent audelà du sleuve; je m'en veux faire faire un habit. C'étoient les moutons du soleil; tous avoient des cornes, furieux au dernier point, et qui poursuivoient les loups. Leur laine étoit d'une couleur de feu si vif qu'il éblouissoit la vue. Ils paissoient alors de l'autre côté d'une rivière extrêmement large et profonde, qui traversoit le vallon à mille pas ou peu plus de ce château.

De bonne fortune pour notre belle, Junon et Cérès vinrent voir Vénus dans le moment qu'elle venoit de donner cet ordre. Elles lui avoient déjà rendu deux autres visites depuis la maladie de son fils, et avoient aussi vu l'Amour. Cette dernière visite empêcha Vénus de prendre garde à ce qui se passeroit, et donna une facilité à notre héroïne d'exécuter ce commandement. Sans cela il auroit été impossible, n'y ayant ni pont, ni bateau, ni gondole sur la rivière.

Cette suivante, qui étoit de l'intelligence, dit à Psyché: Nous avons ici des cygnes que les Amours ont dressés à nous servir de gondoles: j'en prendrai un; nous traverserons la rivière par ce moyen. Il

faut que je vous tienne compagnie, pour une raison que je vas vous dire : c'est que ces moutons sont gardes par deux jeunes enfants sylvains qui commencent déjà à courir après les bergères et après les nymphes. Je passerai la première, et amuserai les deux jeunes faunes, qui ne manqueront pas de me poursuivre sans autre dessein que de folâtrer ; car ils me connoissent, et savent que j'appartiens à Venus : au pis aller j'en serai quitte pour deux baisers; vous passerez cependant. Jusque-la voilà qui va bien, repartit Psyché; mais comment approcherai - je des montons? me connoissent-ils aussi? savent-ils que j'appartiens à Vénus? Vous prendrez de leur laine parmi les ronces, répliqua cette suivante; ils y en laissent quand elle est mure et qu'elle commence à tomber : tout ce canton-là en est plein. Comme la chose avoit été concertée, elle réussit. Seulement, au lieu de deux baisers que l'on avoit dit, il en couta quatre.

Pendant que notre bergère et sa compagne exécutent leur entreprise, Vénus prie les deux décases de sonder les sentiments de son fils. Il semble, à l'entendre, leur dit - elle, qu'il soit fort en colère contre Psyché; cependant il ne laisse pas sous main de lui donner assistance: au moins y a-t-il lieu de le croire. Vous m'êtes amies toutes deux, détournex - le de cet amour : représentez-lui le devoir d'un fils; dites-lui qu'il se fait tort. Il s'ouvrira bien plutôt à

vous qu'il ne feroit à sa mère.

Junon et Cérès promirent de s'y employer. Elles allèrent voir le malade. Il ne les satisfit point, et leur cacha le plus qu'il put sa pensée. Toutefois, autant qu'elles purent conjecturer, cette passion lui tenoit encore au cœur. Même il se plaignit de ce qu'on prétendoit le gouverner ainsi qu'un enfant. Lui un enfant! on ne considéroit donc pas qu'il terrassoit les Hercules, et qu'il n'avoit jamais eu d'autres toupies que leurs cœurs. Après cela, disoit-il, on me tiendra encore en tntelle! on croira me contenter de moulinets et de papillons; moi qui suis le dispensateur d'un bien près de qui la gloire et les richesses sont des poupées! C'est bien le moins que je puisse faire que de retenir ma part de cette félicité-la. Je ne me marierai pas, moi qui en marie tant d'autres!

Les déesses entrèrent en ses sentiments, et retournèrent dire à Vénus comme leur légation s'étoit passée. Nous vous conseillons en amies, ajontèrent-elles, de laisser agir votre fils comme il lui plaira : il est désormais en Age de se conduire. Qu'il épouse Hébé, repartit Vénus : qu'il choisisse parmi les Muses, parmi les Graces, parmi les Heures; je le veux bien. Vous moquez-vous? dit Junon. Voudriez-vous donner à votre fils une de vos suivantes pour femme? et encore Hébé qui nous sert à boire? Pour les Muses, ce n'est pas le fait de l'Amour qu'une précieuse; elle le feroit enrager. La beauté des Heures est fort journalière: il ne s'en accommodera pas non plus. Mais enfin, répliqua Vénus, toutes ces personnes sont des déesses, et Psyché est simple mortelle. N'est - ce pas un parti bien avantageux pour mon fils que la cadette d'un roi de qui les états tourneroient dans la basse-cour de ce château? Ne méprisez pas tant Psyché, dit Cérès : vous pourriez pis faire que de la prendre pour votre bru. La beauté est rare parmi les dieux; les richesses et la puissance ne le sont pas. J'ai bien voyagé, comme vous savez; mais je n'ai point vu de personue si accomplie. Junon fut contrainte d'avoner qu'elle avoit raison; et toutes deux conseillèrent Cythérée de pourvoir son fils. Quel plaisir quand elle tiendroit entre les bras un petit Amour qui ressembleroit à son père! Vénus demeura piquée de ce propos-là: le rouge lui monta au front. Cela vous sièroit mieux qu'à moi, reprit-elle assez brusquement. Je me suis regardée tout ce matin, mais il ne m'a point semblé que j'eusse encore l'air d'une aïeule. Ces mots ne demeurèrent pas sans réponse; et les trois amies se séparèrent en se querellant.

Cérès et Junon étant montées sur leurs chars, Vénus alla faire des remontrances à son fils; et le

regardant avec un air dédaigneux :

Il vous sied bien, lui dit-elle, de vouloir vous marier, vous qui ne cherchez que le plaisir! Depuis quand vous est venue, dites-moi, une si sage pensée? Voyez, je vous prie, l'homme de bien et le personnage grave et retiré que voilà! Sans mentir, je voudrois vous avoir vu père de famille pour un peu de temps : comment vous y prendriez-vous? Songez, songez à vous acquitter de votre emploi, et soyez le dieu des amants : la qualité d'époux ne vous convient pas. Vous êtes accablé d'affaires de tous côtés; l'empire d'Amour va en décadence; tout languit; rien ne se conclut: et vous consumez le temps en des propositions inutiles de mariage! Il y a tantôt trois mois que vous êtes au lit, plus malade de fantaisie que d'une brûlure. Certes, vous avez été blessé dans une occasion bien glorieuse pour vous! Le bel honneur, lorsque l'on dira que votre femme aura été cause de cet accident! Si c'étoit une maltresse? je ne dis pas. Quoi! vous m'amènerez ici une matrone qui sera neuf mois de l'année à toujours se plaindre! je la trainerai au bal avec moi! Savezvous ce qu'il y a? ou renoncez à Psyché, ou je ne veux plus que vous passiez pour mon fils. Vous croyez peut-être que je ne puis faire un autre Amour, et que j'ai oublié la manière dont on les fait : je veux bien que vous sachiez que j'en ferai un, quand il me plaira. Oui, j'en ferai un, plus joli que vous mille fois, et lui remettrai entre les mains votre empire. Qu'on me donne tout à l'heure cet arc et ces flèches, et tout l'attirail dont je vous ai équipé; aussi bien vous est il inutile désormais : je vous le rendrai quand yous serez sage.

L'Amour se mit à pleurer; et prenant les mains de sa mère, il les loi baisa. Ce n'étoit pas encore parler comme il faut. Elle fit tout son possible pour l'obliger à donner parole qu'il renonceroit à Psyché; ce qu'il ne voulut jamais faire. Cythérée sortit en le

menacant.

Pour achever le chagrin de cette déesse, Psyché arriva avec un paquet de laine aussi pesant qu'elle. Les choses s'étoient passées de ce côté-là avec beaucoup de succès. Le cygne avoit merveilleusement bien fait son devoir, et les deux sylvains le leur : de voir, de courir, et rien davantage; hormis qu'ils dansèrent quelques chansons avec la suivante, lui dérobèrent quelques baisers, lui donnèrent quelques brins de thym et de marjolaine, et peut-être la cotte verte; le tout avec la plus grande honnêteté du monde. Psyché cependant faisoit sa main. Pas un des moutons ne s'écarta du troupeau pour venir à elle. Les ronces se laissèrent ôter leurs belles robes sans la piquer une seule fois. Psyché repassa la première.

A son retour, Cythérée lui demanda comme elle avoit fait pour traverser la rivière. Psyché répondit

qu'il n'en avoit pas été besoin, et que le vent avoit envoyé des fiocons de laine de son côté. Je ne croyois pas, reprit Cythérée, que la chose fût si facile : je me suis trompée dans mes mesures, je le vois bien; la nuit nous suggérera quelque chose de meilleur.

Le fils de Vénus, qui ne songeoit à autre chose qu'à tirer Psyché de tous ces daugers, et qui n'attendoit peut-être pour se raccommoder avec elle que sa guérison et le retour de ses forces, avoit remandé premièrement le Zéphyre, et fait venir dans le voisinage une fée qui faisoit parler les pierres. Rien ne lui étoit impossible: elle se moquoit du destin, disposoit des vents et des astres, et faisoit aller le monde à sa fantaisie.

Cythérée ne savoit pas qu'elle fût venue. Quant au Zéphyre, elle l'aperçut, et ne douta nullement que ce ne fût lui qui cât assisté Psyché. Mais, s'étant la noit avisée d'un commandement qu'elle croyoit hors de toute possibilité, elle dit le lendemain à son fils : L'agent général de vos affaires n'est pas loin de château; vous lui avez défendu de s'écarter : je vous défie tous tant que vous êtes. Vous serez habiles gens l'un et l'autre si vous empêchez que votre belle ne succombe au commandement que je lui ferai aujourd'hui.

En disant ces mots, elle fit venir Psyché, lui ordonna de la suivre, et la mena dans la basse-cour du château. Là, sous une espèce de halle, étoient entassés pêle-mêle quatre différentes sortes de grains, lesquels on avoit donnés à la déesse pour la nourriture de ses pigeons. Ce n'étoit pas proprement un tas, mais une montagne. Il occupoit toute la largeur du magasin, et touchoit le fatte. Cythérée dit à Psyché: Je ne veux dorénavant nourrir mes pigeons que de mil ou de froment pur : c'est pourquoi sépare ces quatre sortes de grains, fais-en quatre tas aux quatre coins du monceau, un tas de chaque espèce. Je m'en vais à Amathonte pour quelques affaires de plaisir : je reviendrai sur le soir. Si à mon retour je ne trouve la tâche faite, et qu'il y ait seulement un grain de mêlé, je t'abandonnerai aux ministres de ma veneance. A ces mots elle monte sur son char, et laisse Psyché désespérée. En effet, ce commandement étoit un travail, non pas d'Hercule, mais de démon.

Sitôt que l'Amour le sut, il en envoya avertir la fée, qui, par ses suffumigations, par ses cercles, par ses paroles, contraignit tout ce qu'il y avoit de fourmis au moude d'accourir à l'entour du tas, autant celles qui habitoient aux extrémités de la terre que celles du voisinage. Il y eut telle fourmi qui fit ce jour-là quatre mille lieues. C'étoit un plaisir que d'en voir des hordes et des caravanes arriver de tous les côtés.

Il en vient des climats où commande l'Aurore,
De ceux que cein Téthys, et l'Océan encore;
L'Indien dégarnit toutes ses régions;
Le Garamante envoie aussi ses légions;
Le nord ni le midi n'out plus de foarmilières;
Le nord ni le midi n'out plus de foarmilières;
Il semble qu'on en ait épuisé l'univers:
Les chemins en sont noirs, les champs en sont couverts;
Maint vieux chêne en fournit des cohortes nombreuses;
Il n'est arbre mangé qui sons ses voûtes creuses
Souffre que de ce peuple il reste un seul essaim:
Tout déloge; et la terre en tire de son sein.

L'éthiopique gent arrive, et se partage. On créé en chaque troupe un maître de l'ouvrage. Il a l'œil sur sa bande; aucun n'ose faillir. On extend un bruit sourd; le mont semble bouillir. Déjà son tour décroit, sa hauteur diminue. A la soudaineté l'ordre aussi contribue. Chacun a son emploi parmi les travailleurs: L'un sépare le grain que l'autre emporte ailleurs. Le monceau disparoit ainsi que par machine. Quatre tas différents réparent sa ruine: De bié, riche présent qu'à l'homme ont fait les cieux, De mil, pour les pigeons manger délicieux; De seigle, au goût aigret; d'orge rafraichissante, Qui donne aux gens du nord la cervoise engraissante. Telles l'on démolit les maisons quelquefois: La pierre est mise à part; à part se met le bois; On voit comme fourmis gens autour de l'ouvrage. En son être premier retourne l'assemblage: Là sont des las confus de marbres non gravés, Et là les ornements qui se sont conservés.

Les fourmis s'en retournèrent aussi vite qu'elles étoient venues, et n'attendirent pas le remerciement. Vivez heurenses, leur dit Psyché: je vous souhaite des magasins qui ne désemplissent jamais. Si c'est un plaisir de se tourmenter pour les biens du monde, tourmentez-vous et vivez heureuses.

Quand Vénus fut de retour, et qu'elle aperçut les quatre monceaux, son étonnement ne fut pas petit; son chagrin fut encore plus grand. On n'osoit ap-procher d'elle, ni seulement la regarder. Il n'y eut ni Amours ni Graces qui ne s'enfuissent. Quoi! dit Cythérée en elle-même, une esclave me résistera! je lui fournirai tous les jours une nouvelle matière de triompher! Et qui craindra désormais Vénus? qui adorera sa puissance? car, pour la beauté, je n'en parle plus; c'est Psyché qui en est déesse. O destins, que vous ai-je fait? Junon s'est vengée d'Io et de beaucoup d'autres ; il n'est femme qui ne se venge : Cythérée seule se voit privée de ce doux plaisir! si faut-il que j'eu vienne à bout. Vous n'êtes pas encore à la fin, Psyché; mon fils vous fait tort; plus il s'opiniâtre à vous protéger, plus je m'opiniâtrerai à vous perdre.

Cette résolution n'ent pas tout l'effet que Vénus s'étoit promis. A deux jours de là elle fit appeler Psyché; et, dissimulant son dépit: Puisque rien ne vous est impossible, lui dit-elle, vous irez bien au royaume de Proserpine. Et n'espérez pas m'échapper quand vous serez bors d'ici: en quelque lieu de la terre que vous soyez, je vous trouverai. Si vous voulez toutefois ne point revenir des enfers, j'en suis très contente. Vous ferez mes compliments à la reine de ces lieux-là, et vous lui direz que je la prie de me donner une botte de son fard; j'en ai hesoin comme vous voyez: la maladie de mou fils m'a toute changée. Rapportez-moi, sans tarder, ce que l'on vous aura donné, et n'y touchez point.

vons aura donné, et n'y touchez point.

Psyché partit tout à l'heure. On ne la laissa parler à qui que ce soit. Elle alla trouver la fée que son mari avoit fait venir: cette fée étoit dans le voisinage, sans que personne en sût rien. De peur de soupçon, elle ne tint pas long discours à notre héroine. Seulement elle lui dit: Yous voyez d'ici une vieille tour; allez-y tout droit, et entrez dedans: vous y apprendrez ce qu'il vous faut faire. N'appréhendez point les ronces qui bouchent la porte; elles se détourneront d'elles-mêmes.

Psyché remercie la fée, et s'en va au vieux hâtiment. Entrée qu'elle fut, la tour lui parla. Bonjour, Psyché, lui dit-elle; que votre voyage vous soit heureux! Ce m'est un très grand honneur de vous recevoir en mes murs: jamais rien de ai charmant n'y

étoit entré. Je sais le sujet qui vous amène. Plusieurs chemins eonduisent aux enfers; n'en prenez aucun de ceux qu'on prend d'ordinaire. Descendez dans cette cave que vous voyez, et garnissez-vous auparavant de ce qui est à vos pieds: ce panier à anse vous aidera à le porter.

Psyché baissa aussitôt la vue; et, comme le faîte de la tour étoit découvert, elle vit à terre une lampe, six boules de cire, un gros paquet de ficelle, un pa-

nier, avec deux deniers.

Vous avez besoin de toutes ces choses, poursuivit la tour. Que la profondeur de cette cave ne vous effraie point, quoique vous ayez près de mille marches à descendre : cette lampe vous aidera. Vous suivrez à sa lueur un chemin voûté qui est dans le fond, et qui vous conduira jusqu'au bord du Styx. Il vous faudra donner à Caron un de ces deniers pour le passage, aussi bien en revenant qu'en allant. C'est un vieillard qui n'a aucune considération pour les belles, et qui ne vous laissera pas monter dans sa barque sans payer le droit. Le fleuve passé, vous rencontrerez un âne boiteux et n'en pouvant plus de vieillesse, avec un misérable qui le chassera. Celui-ci vous priera de lui donner, par pitié, un peu de ficelle, si vous en avez dans votre panier, afin de lier certains paquets dont son ane sera chargé. Gardez-vous de lui accorder ce qu'il vous demanders. C'est un piége que vous tend Vénus. Vous avez besoin de votre ficelle à une autre chose; car vous entrerez incontinent dans un labyrinthe dont les routes sont fort aisées à tenir en allant; mais, quand on en revient, il est impossible de les démêler; ce que vous ferez toutefois par le moyen de cette ficelle. La porte de deçà du labyrinthe n'a point de portier; celle de delà en a un: c'est un chien qui a trois gueules, plus grand qu'un ours. Il discerne, à l'odorat, les morts d'avec les vivants; car il se rencontre des personnes qui ont affaire aussi bien que vous en ces lieux. Le portier laisse passer les premiers, et étrangle les autres de-vant qu'ils passent. Vous lui empâterez ses trois gueules en lui jetant dans chacune une de vos boules de cire, autant au retour. Elles auront aussi la force de l'endormir. Dès que vous serez sortie du labyrinthe, deux démons des Champs-Élysées viendront audevant de vous, et vous conduiront jusqu'au trône de Proserpine. Adieu, charmante Psyché: que votre voyage vous soit heureux!

Psyché remercie la tour, prend le panier avec l'équipage, descend dans la cave; et, pour shréger, elle arrive saine et sauve au-delà du labyrinthe, malgré les spectres qui se présentèrent sur son passage.

Il ne sera pas hors de propos de vous dire qu'elle vit sur les bords du Styx gens de tous états arrivant de tous les côtés. Il y avoit dans la barque, lorsque la belle passa, un roi, un philosophe, un général d'armée, je ne sais combien de soldats, avec quelques femmes. Le roi se mit à pleurer de ce qu'il lui falloit quitter un séjour où étoient de si beaux objets. Le philosophe, au contraire, loua les dieux de ce qu'il en étoit sorti avant que de voir un objet si capable de le séduire, et dont il pouvoit alors approcher sans aucun péril. Les soldats disputèrent entre eux à qui s'asseoieroit le plus près d'elle, sans aucun respect du roi, ni aucune crainte du général, qui n'avoit pas son bâton de commandement. La chose alloit à se battre, et à renverser la nacelle, si Caron n'eut mis le bolà à coups d'aviron. Les femmes environnèrent Psyché, et se consolèrent des avantages qu'elles avoient perdus, voyant que notre héroine en perdoit bien d'autres: car elle ne dit à personne qu'elle fût vivante. Son habit étonna pourtant la compagnie, tous les autres n'ayant qu'un drap.

Aussitot qu'elle fut sortie du labyrinthe, les deux démons l'abordèrent, et lui firent voir les singularités de ces lieux. Elles sont tellement étranges, que j'ai besoin d'un style extraordinaire pour vous les décrire.

Polyphile se tut à ces mots; et, après quelques moments de silence, il reprit d'un ton moins familier:

Le royaume des morts a plus d'une avenue : Il n'est route qui soit aux humains si connue Des quatre coins du monde on se rend aux enfers; Tisiphone les tient incessamment ouverts. La faim, le désespoir, les douleurs, le long age, Mènent par tous endroits à ce triste passage; Et quand il est franchi, les filles du Destin Filent aux habitants une nuit sens matin. Orphée a toutefois mérité par sa lyre De voir impunément le ténébreux empire. Psyché par ses appas obtint même faveur : Pluton sentit pour elle un moment de ferveur ; Proserpine craignit de se voir détrônée Et la boite de fard à l'instant fut donnée L'esclave de Venus, sans guide et sans secours, Arriva dans les lieux ou le Styx fait son cours. Sa cruelle ennemie eut soin que le Cerbère Lui lançat des regards enflammés de colère. Par les monstres d'enfer rien ne fut épargné. Elle vit ce qu'en ont tant d'auteurs enseigné. Mille spectres hideux, les hydres, les harpyes, Les triples Géryons, les manes des Tityes, Presentoient à ses yeux maint fantôme trompeur Dont le corps retournoit aussitôt en vapeur. Les cautons destinés aux ombres criminelles Leurs cris, leur désespoir, leurs douleurs éternelles. Tout l'attirail qui suit tôt ou tard les méchants La remplirent de crainte et d'horreur pour ces champs. Là, sur un pont d'airain, l'orgueilleux Salmonée, Triste chef d'une troupe aux tourments condamnée, S'efforçoit de passer en des lieux moins cruels, Et partout rencontroit des feux continuels. Tantale aux eaux du Styx portoit en vain sa bouche, Toujours proche d'un bien que jamais il ne touche : Et Sisyphe en sueur essayoit vainement D'arrêter son rocher pour le moins un moment. Là les sœurs de Psyché, dans l'importune glace D'un miroir que sans cesse elles avoient en face . Revoyoient leur cadette heureuse, et dans les bras Non d'un monstre effrayant, mais d'un dieu plein d'appas. En quelque lieu qu'allat cette engeance maudite, Le miroir se plaçoit toujours à l'opposite. Pour les tirer d'erreur, leur cadette accourut; Mais ce couple s'enfuit sitôt qu'elle parut. Non loin d'elles Psyché vit l'immortelle tâche Où les cinquante sœurs s'excreent sans relâche. La belle les plaignit, et ne put sans frémir Voir tant de malheureux occupés à gémir. Chacun trouvoit sa peine au plus haut point montée: Ixion souhaitoit le sort de Prométhée: Tantale eut consenti, pour assouvir sa faim, Que Pluton le livrât à des flammes sans fin. En un lieu séparé l'on voit ceux de qui l'ame A violé les droits de l'amoureuse flamme. Offensé Cupidon, méprisé ses autels, Refusé le tribut qu'il impose aux mortels. Là souffre un monde entier d'ingrates, de coquettes : Là Mégère punit les langues indiscrètes, Surtout ceux qui, tachés du plus noir des forfaits. Se sont vantés d'un bien qu'on ne leur fit jamais. Par de cruels vautours l'inhumaine est rongée; Dans un fleuve glacée la volage est plongée; Et l'insensible expie en des lieux embrasés, Aux yeux de ses amants, les maux qu'elle a causés.

Ministres, confidents, domestiques perfides, Y lassent sous les fouets le bras des Euménides. Près d'eux sont les auteurs de maint hymen forcé, L'amant chiche, et la dame au cœur intéressé; La troupe des censeurs, peuple à l'amour rebelle; Ceux enfin dont les vers ont noirci quelque belle.

Vénus avoit obligé Mercure, par ses caresses, de prier, de la part de cette déesse, toutes les puissances d'enfer d'effrayer tellement son ennemie par la vue de ces fantômes et de ces supplices, qu'elle en mourût d'appréhension, et mourût si bien, que la chose fât sans retour, et qu'il ne restât plus de cette beanté qu'une ombre légère. Après quoi, disoit Cythérée, je permets à mon fils d'en être amoureux, et de l'aller trouver aux enfers pour lui renouveler ses caresses.

Cupidon ne manqua pas d'y pourvoir; et, dès que Psyché eut passé le labyrinthe, il la fit conduire, comme je crois vous avoir dit, par deux démons des Champs-Élysées: ceux-là ne sont pas méchants. Ils la rassurèrent, et lui apprirent quels étoient les crimes de ceux qu'elle voyoit tourmentés. La belle en demeura toute consolée, n'y trouvant rien qui eût du rapport à son aventure. Après tout, la faute qu'elle avoit commise ne méritoit pas une telle punition. Si la curiosité rendoit les gens malheureux jusqu'en l'autre monde, il n'y auroit pas d'avantage à être femme.

En passant auprès des Champs-Élysées, comme le nombre des bienheureux a de tout temps été fort petit, Psyché n'eut pas de peine à y remarquer ceux qui jusqu'alors avoient fait valoir la puissance de son époux, gens du Parnasse pour la plupart. Ils étoient sous de beaux ombrages, se récitant les uns aux autres leurs poésies, et se donnant des louanges continuelles sans se lasser.

Enfin la belle fut amenée devant le tribunal de Pluton. Toute la cour de ce dieu demeura surprise. Depuis Proserpine ils ne se souvenoient point d'avoir vu d'objet qui leur eût touché le cœur, que celuilà seul. Proserpine même en eut de la jalousie; car son mari regardoit déjà la belle d'une autre sorte qu'il n'a coutume de faire cœux qui approchent de son tribunal, et il ne tenoit pas à lui qu'il ne se défit de cet air terrible qui fait partie de son apanage. Surtout il y avoit du plaisir à voir Rhadamanthe se radoucir. Pluton fit cesser pour quelques moments les souffrances et les plaintes des malheureux, afin que Psyché eût une audience plus favorable.

Voici à peu près comme elle parla, adressant sa voix tautôt à Pluton et à Proserpine conjointement, tautôt à cette déesse seule:

Vous sous qui tout fléchit, déités dont les lois Traitent également les bergers et les rois:
Ni le désir de voir, ni celui d'être vue,
Ne me font visiter une cour inconnue:
J'ai trop appris, hélas! par mes propres malheurs,
Combien de tels plaisirs engendrent de douleurs.
Vous voyez devaut vous l'esclate infortunée
Qu'à des larmes sans fin Vénus a condamnée.
C'est peu pour son courroux des maux que j'ai soufferts;
Il faut chercher encore un fard jusqu'aux enfers.
Reine de ces climats, faites qu'on me le donne.
Il porte votre nom; et c'est ce qui m'étonne.
Ne vous offensez point, déesse aux traits si doux;
On s'aperçoit assez qu'il n'est pas fait pour vous.
Plaire sans fard est chose aux déesses facile:
A qui ne peut vieillir cet art est inutile.
C'est moi qui dois tâcher, en l'état où je suis,

A réparer le tort que m'out fait les ennuis. Mais j'ai quitté le soin d'une beauté fatale. La nature souvent n'est que trop libérale. Plut au sort que mes traits, à présent sans éclat, N'enssent jamais paru que dans ce triste état! Mes sœurs les envioient : que mes sœurs étoient folles! D'abord je me repus d'esperances frivoles. Rnfin l'Amour m'aima : je l'aima sans le voir. Je le vis, il s'ensuit, rien ne put l'émouvoir; Il me précipita du comble de la gloire. Souvenirs de ces temps, sortez de ma mémoire. Chacun sait ce qui suit. Maintenant dans ces lieux Je viens pour obtenir un fard si précieux. Je n'en mérite pas la faveur singulière; Mais le nom de l'Amour se joint à ma prière. Vous connoissez ce dieu : qui ne le connoît pas? S'il descend pour vons plaire au fond de ces climats, D'une boite de fard récompensez sa femme : Ainsi durent chez vous les douceurs de sa flamme! Ainsi votre bonheur puisse rendre envieux Celui qui pour sa part eut l'empire des cieux!

Cette harangue eut tout le succès que Psyché pouvoit souhaiter. Il n'y eut ni démon ni ombre qui ne compatit au malheur de cette affligée, et qui ne blâmât Vénus. La pitié entra, pour la première fois, au cœur des Furies : et ceux qui avoient tant de sujets de se plaindre eux-mêmes mirent à part le sentiment de leurs propres maux, pour plaindre l'épouse de Cupidon. Pluton fut sur le point de lui offrir une retraite dans ses états; mais c'est un asile où les malheureux n'ont recours que le plus tard qu'il leur est possible. Proserpine empêcha ce coup: la jalousie la possédoit tellement, que, sans considérer qu'une ombre seroit incapable de lui nuire, elle recommanda instamment aux Parques de ne pas trancher à l'étourdie les jours de cette personne, et de prendre si bien leurs mesures qu'on ne la revit aux enfers que vieille et ridée. Puis sans tarder davantage, elle mit entre les mains de Psyché une botte bien fermée, avec défense de l'ouvrir, et avec charge d'assurer Vénus de son amitié. Pour Pluton, il ne put voir sans déplaisir le départ de notre héroine, et le présent qu'on lui faisoit. Souvenez-vous, lui dit-il, de ce qu'il vous a coûté d'être curieuse. Allez, et n'accusez pas Pluton de votre destin.

Tant que le pays des morts continua, la boîte fut en assurance, Psyché n'avoit garde d'y toucher: elle appréhendoit que, parmi un si grand nombre de gens qui n'avoient que faire, il n'y en cût qui observassent ses actions.

Aussitôt qu'elle eut atteint notre monde, et que, se trouvant sous ce conduit souterrain, elle crut n'avoir pour témoins que les pierres qui le soutenoient, la voilà tentée à son ordinaire. Elle eut envie de savoir quel étoit ce fard dont Proserpine l'avoit chargée. Le moyen de s'en empêcher? Elle seroit femme, et laisseroit échapper une telle occasion de se satisfaire! A qui le diroient ces pierres? Possible personne qu'elle n'étoit descendue sous cette voûte depuis qu'on l'avoit bâtie. Puis ce n'étoit pas une simple curiosité qui la poussoit ; c'étoit uu désir naturel et bien innocent de remédier au déchet où étoient tombés ses appas. Les ennuis, le hâle, mille autres choses l'avoient tellement changée, qu'elle ne se connoissoit plus elle-même. Il falloit abandonner les prétentions qui lui restoient sur le cœur de son mari, ou bien réparer ces pertes par quelque moyen. Où en trouveroit-elle un meilleur que celui qu'elle avoit en sa puissance, que de s'appliquer un peu de ce fard qu'elle portoit à Vénus? Non qu'elle eût dessein d'en

abuser, ni de plaire à d'autres qu'à son mari; les dieux le savoient: pourvu seulement qu'elle impossit à l'Amour, cela suffiroit. Tout artifice est permis quand il s'agit de regagaer un époux. Si Vénus l'avoit crue si simple que de n'oser toucher à ce fard, elle s'étoit fort trompée: mais, qu'elle y touchât ou non, Cythérée l'en soupçonneroit toujours; ainsi il lui seroit inutile de s'abstenir.

Psyché raisonna si bien, qu'elle s'attira un nouveau malheur. Une certaine appréhension toutefois la retenoit: elle regardoit la botte, y portoit la main, puis l'en retiroit, et l'y reportoit aussitét. Après un combat qui fut assez long, la victoire demeura, selon sa coutume, à cette malheureuse curiosité. Psyché ouvrit la boite en tremblant, et à peine l'eut-elle ouverte, qu'il en sortit une vapeur fuligineuse, une fumée noire et pénétrante qui se répandit en moins d'un moment par tout le visage de notre héroîne, et sur une partie de son sein. L'impression qu'elle y fit fut si violente, que Psyché soupçonna d'abord quelque sinistre accident, d'autant plus qu'il ne restoit dans la bolte qu'une noirceur qui la teignoit toute.

Psyché alarmée, et se doutant presque de ce qui lui étoit arrivé, se hâta de sortir de cette cave, impatiente de rencontrer quelque fontaine, dans la-quelle elle pût apprendre l'état où cette vapeur l'avoit mise. Quand elle fut dans la tour, et qu'elle se présenta à la porte, les épines qui la bouchoient, et qui s'étoient d'elles-mêmes détournées pour laisser passer Psyché la première fois, ne la reconnoissant plus, l'arrétèrent. La tour fut contrainte de lui demander son nom. Notre infortunée le lui dit en soupirant. Quoi! c'est vous, Psyché! Qui vous a teint le visage de cette sorte? Allez vite vous laver, et gardez bien de vous présenter en cet état à votre mari. Psyché court à un ruisseau qui n'étoit pas loin, le cœur lui battant de telle manière que l'haleine lui manquoit à chaque pas. Enfin elle arriva sur le bord de ce ruisseau, et, s'étant penchée, elle y aperçut la plus belle More du monde. Elle n'avoit ni le nez ni la bouche comme l'ont celles que nous voyons, mais enfin c'étoit une More. Psyché, étonnée, tourna la tête pour voir si quelque Africaine ne se regardoit point derrière elle. N'ayant vu personne, et certaine de son malheur, les genoux commencèrent à lui faillir, les bras lui tombèrent. Elle essava toutefois inutilement d'effacer cette noirceur avec l'onde.

Après s'être lavée long-temps sans rien avancer: O destins! s'écria-t-elle, me condamnerez-vous à perdre aussi la beauté? Cythérée, Cythérée, quelle satisfaction vous attend! Quand je me présenterai parmi vos esclaves, elles me rebuteront; je serai le déshonneur de votre cour. Qu'ai - je sait qui méritit une telle honte? ne vous suffisoit - il pas que j'eusse perdu mes parents, mon mari, les richesses, la liberté, sans perdre encore l'unique bien avec lequel les femmes se consolent de tous malheurs ? Quoi! ne pouviez-vous attendre que les années vous vengeassent? c'est une chose sitôt passée que la beauté des mortelles! la mélancolie seroit venue au secours du temps. Mais j'ai tort de vous accuser : c'est moi seule qui suis la cause de mon infortune ; c'est cette curiosité incorrigible qui, non contente de m'avoir ôté les bonnes graces de votre fils, m'ôte aussi le moyen de les regagner. Hélas! ce sera ce fils le premier qui me regardera avec horreur, et qui me fuira. Je l'ai cherché par tout l'univers, et j'appréhende de le trouver Quoi! mon mari me fuira! mon mari qui me trouvoit si charmante! Non, non, Vénus, vous n'aurez pas ce plaisir; et, puisqu'il m'est défendu d'avancer mes jours, je me retirerai dans quelque désert où personne ne me verra! j'achèverai mes destins parmi les serpents et parmi les loups: il s'en trouvera quelqu'un d'assez pitoyable pour me dévorer.

Dans ce dessein elle court à une forêt voisine, s'enfonce dans le plus profond, choisit pour priucipale retraite un antre effroyable. Li son occupation est de soupirer et de répandre des larmes : ses joues s'aplatissent, ses yeux se cavent; ce n'étoit plus celle de qui Vénus étoit devenue jalouse : il y avoit au monde telle mortelle qui l'auroit regardée sans envie.

L'Amour commençoit alors à sortir; et, comme il étoit guéri de sa colère, aussi bien que de sa brûlure, il ne songeoit plus qu'à Psyché. Psyché devoit faire son unique joie; il devoit quitter ses temples pour servir Psyché : résolution d'un nouvel amant. Les maris ont de ces retours, mais ils les font peu durer. Ce mari-ci ne se proposoit plus de fin dans sa passion, ni dans le bon traitement qu'il avoit résolu de faire à sa femme. Son dessein étoit de se jeter à ses pieds, de lui demander pardon, de lui protester qu'il ne retomberoit jamais en de telles bizarreries. Tant que la journée duroit il s'entretenoit de ces choses: la nuit venue, il continuoit, et continuoit encore pendant son sommeil. Aussitôt que l'aurore commençoit à poindre, il la prioit de lui remener Psyché; car la fée l'avoit assuré qu'elle reviendroit des enfers. Dès que le soleil étoit levé, notre époux quittoit le lit, afin d'éviter les visites de sa mère, et s'alloit promener dans les bois où la belle Éthiopienne avoit choisi sa retraite : il le trouvoit propre entretenir les réveries d'un amant.

Un jour Psyché s'étoit endormie à l'entrée de sa caverne. Elle étoit couchée sur le côté, le visage tourné vers la terre, son mouchoir dessus, et encore un bras sur le mouchoir pour plus grande précaution, et pour s'empêcher plus assurément d'être vue. Si elle eût pu s'envelopper de ténèbres, elle l'auroit fait. L'autre bras étoit couché le long de la cuisse; il n'avoit pas la même rondeur qu'autrefois : le moyen qu'une personne qui ne vivoit que de fruits sauvages, et laquelle ne mangeoit rien qui ne fôt mouillé de ses pleurs, cût de l'embonpoint? la délicatesse et la blancheur y étoient toujours.

L'Amour l'aperçat de loin: il sentit un tressaillement qui lni dit que cette personne étoit Psyché. Plus il se prochoit, et plus il se confirmoit dans ce sentiment; car quelle autre qu'elle auroit eu une taille si bien formée? Quand il se trouva assez près pour considérer le bras et la main, il n'en douta plus: non que la maigreur ne l'arrêtât; mais il jugeoit bien qu'une personne affligée ne pouvoit être en meilleur état. La surprise de ce dieu ne fut pas petite; pour sa joie, je vous la laisse à imaginer. Un amant que nos romanciers auroient fait seroit demeuré deux heures à considérer l'objet de sa passion sans l'oser toucher, ni seulement interrompre son sommeil: l'Amour s'y prit d'une autre manière. Il s'agenouilla d'abord auprès de Psyché, et lui souleva une main, laquelle il étendit sur la sienne; puis, usant de l'autorité d'un dieu et de celle d'un mari, il y imprima deux baisers.

Psyché étoit si fort abattue, qu'elle s'éveilla seulement au second baiser. Dès qu'elle aperçut l'Amour, elle se leva, s'enfuit dans son antre, s'alla cacher à l'endroit le plus profond, tellement énne qu'elle ne savoit à quoi se résoudre. L'état où elle avoit vu le dien, cette posture de suppliant, ce baiser dont la chaleur lui faisoit connoître que c'étoit un véritable baiser d'amour, et non un baiser de simple galanterie, tout cela l'enhardissoit : mais de se moutrer ainsi noire et défigurée à celui dont elle vouloit regagner le cœur, il n'y avoit pas d'apparence.

Cependant l'Amour s'étoit approché de la caverne; et, repensant à l'ébène de cette personne qu'il avoit vue, il croyoit s'être trompé, et se vou-loit quelque mal d'avoir pris une Éthiopienne pour son épouse. Quand il fut dans l'antre : Belle More, lui cria-t-il, vous ne savez guère ce que je suis, de me foir ainsi: ma rencontre ne fait pas peur. Ditesmoi ce que vous cherchez dans ces provinces; peu de gens y viennent que pour aimer : si c'est là ce qui vous amène, j'ai de quoi vous satisfaire. Avez-vous besoin d'un amant? je suis le dieu qui les fais. Quoi! vous dédaignez de me répondre! vous me fuyez! Hélas! dit Psyché, je ne vous fuis point; j'ôte seulement de devant vos yeux un objet que j'appréhende que vous ne fuyiez vous-même.

Cette voix si douce, si agréable, et autrefois familière au fils de Vénus, fut aussitôt reconnue de lui. Il courut au coin où s'étoit réfugiée son épouse. Quoil c'est vous! dit-il, quoi! ma chère Psyché, c'est vous! Aussitôt il se jeta aux pieds de la belle. J'ai failli, continua-t-il eu les embrassant: mon caprice est cause qu'une personne innoceute, qu'une personne qui étoit née pour ne connoître que les plaisirs, a souffert des peines que les coupables ne souffrent point: et je n'ai pas renversé le ciel et la terre pour l'empêcher! je n'ai pas ramené le chaos au monde! Je ne me suis point donné la mort, tout dieu que je suis! Ah, Psyché! que vous avez de sujets de me détester! Il faut que je meure et que j'en trouve les

moyens, quelque impossible que soit la chose. Psyché chercha une de ses mains pour la lui baiser. L'Amour s'en douta; et se relevant : Ah! s'écria-t-il, que vous ajoutez de douceur à vos autres charmes! Je sais les sentiments que vous avez eus; toute la nature me les a dits : il ne vous est pas échappé un seul mot de plainte contre ce monstre qui étoit indigne de votre amour. Et comme elle lui avoit trouvé la main : Non, poursuivit-il, ne m'accordez point de telles faveurs; je n'en suis pas digne : je ne demande pour toute grace que quelque punition que vous m'imposiez vous-même. Ma Psyché, ma chère Psyché, dites-moi, à quoi me condamnez-vous? Je vous condamne à être aimé de votre Psyché éternellement, dit notre héroine; car que vous l'aimiez, elle auroit tort de vous en prier : elle n'est plus belle.

Ces paroles furent prononcées avec un ton de voix si touchant, que l'Amour ne put retenir ses larmes. Il noya de pleurs l'une des mains de Psyché: et, pressant cette main entre les siennes, il se tut long-temps, et par ce silence il s'exprima mieux que s'il eût parlé: les torrents de larmes firent ce que ceux de paroles n'auroient su faire. Psyché, charmée de cette éloquence, y répondit comme une personne qui en savoit tous les traits. Et considèrez, je vous prie, ce que c'est d'aimer: le couple d'amants le mieux d'accord et le plus passionné qu'il y eût au monde employoit l'occasion à verser des pleurs et à pousser des soupirs. Amants heureax, il n'y a que vous qui connoissiez le plaisir!

A cette exclamation, Polyphile, tout transporté, laissa tomber l'écrit qu'il tenoit; et Acante, se souvenant de quelque chose, fit un soupir. Gelaste leur dit avec un sourire moquear: Courage, messieurs les amants! voilà qui est bien, et vous faites votre devoir. Oh! les gens heureux, et trois fois heureux que vous êtes! Moi, misérable! je ne saurois soupirer après le plaisir de verser des pleurs. Puis, ramassant le papier de Polyphile: Tenex, lui dit-il, voilà votre écrit; achevez Psyché, et remettes-vous. Polyphile reprit son cahier, et continua ainsi:

Cette conversation de larmes devint à la fin conversation de baisers : je passe légèrement cet endroit. L'Amour pria son épouse de sortir de l'antre, afin qu'il apprit le changement qui étoit survenu en son visage, et pour y apporter remède s'il se pouvoit. Psyché lui dit en riant : Vous m'avez refusé, s'il vous en souvient, la satisfaction de vous voir lorsque je vous l'ai demandée; je vous pourrois rendre la pareille à bien meilleur droit, et avec bien plus de raison que vous n'en aviez : mais j'aime mieux me détruire dans votre esprit, que de ne pas vous complaire. Aussi bien faut il que vous cherchiez un remède à la passion qui vous occupe : elle vous met mal avec votre mère, et vous fait abandonner le soin des mortels et la conduite de votre empire. En disant ces mots, elle lui donna la main pour le mener hors de l'antre.

L'Amour se plaignit de la pensée qu'elle avoit, et lui jura par le Styx qu'il l'aimeroit éternellement, blanche ou noire, belle ou non belle; car ce n'étoit pas seulement son corps qui le rendoit amoureux, c'étoit son esprit, et son ame par-dessus tout.

Quand ils furent sortis de l'antre, et que l'Amour eut jété les yeux sur son épouse, il recula trois ou quatre pas, tout surpris et tout étonné. Je vous l'avois bien promis, lui dit-elle, que cette vue seroit un remède pour votre amour : je ne m'en plains pas, et n'y trouve point d'injustice. La plupart des femmes prennent le ciel à témoin quand cela arrive : elles disent qu'on doit les aimer pour elles, et non pas pour le plaisir de les voir; qu'elles n'ont point d'obligation à ceux qui cherchent seulement à se satisfaire; que cette sorte de passion qui n'a pour objet que ce qui touche les sens ne doit point entrer dans une belle ame, et est iudigne qu'on y réponde; c'est aimer comme aiment les animaux, au lieu qu'il faudroit aimer comme les esprits détachés des corps. Les vrais amants, les amants qui méritent que l'on les aime, se mettent le plus qu'ils peuvent dans cet état : ils s'affranchissent de la tyrannie du temps; ils se rendent indépendants du hasard et de la malignité des astres : tandis que les autres sont toujours en transe, soit pour le caprice de la fortune, soit pour celui des saisons. Quand ils n'auroient rien à craindre de ce côté-la, les années leur font une guerre continuelle; il n'y a pas un moment an jour qui ne détruise quelque chose de leur plaisir; c'est une nécessité qu'il aille toujours en diminuant : et d'autres raisons très belles et très peu persuasives. Je n'en veux opposer qu'une à ces semmes. Leur beauté et leur jeunesse ont fait naître la passion que l'on a pour elles, il est naturel que le contraire l'anéantisse. Je ne vous demande donc plus d'amour; ayez seulement de l'amitié, ou, si je n'en suis pas digne, quelque peu de compassion. Il est de la qualité d'un dieu comme vous d'avoir pour esclaves des personnes de mon sexe: faites-moi la grace que j'en sois une.

L'Amour trouva sa femme plus belle après ce discours qu'il ne l'avoit encore trouvée. Il se jeta à son cou. Vous ne m'avez, lui repartit-il, demandé que de l'amitié, je vous promets de l'amour. Et consolez-vous ; il vous reste plus de beauté que n'en ont toutes les mortelles ensemble. Il est vrai que votre visage a changé de teint, mais il n'a nullement changé de traits: et ne comptez-vous pour rieu le reste du corps? Qu'avez-vous perdu de lis et d'albatre en comparaison de ce qui vous en est demeuré? Allons voir Vénus. Cet avantage qu'elle vient de remporter. quoiqu'il soit petit, la rendra contente, et nous réconciliera les uns et les autres : sinon j'aurai recours à Jupiter, et je le prierai de vous rendre votre vrai teint. Si cela dépendoit de moi, vous seriez déja ce que vous étiez lorsque vous me rendites amoureux : ce seroit ici le plus beau moment de vos jours : mais un dieu ne sauroit défaire ce qu'un autre dieu a fait; il n'y a que Jupiter à qui ce privilége soit accordé. S'il ne vous rend tous vos lis, sans qu'il y en ait un seul de perdu, je ferai périr la race des animaux et des hommes. Que feront les dieux après cela? Pour les roses, c'est mon affaire; et pour l'embonpoint, la joie le ramènera. Ce n'est pas encore assez, je veux que l'Olympe vous reconnoisse pour mon épouse.

Psyché se fût jetée à ses pieds, si elle n'eût su comme on doit agir avec l'Amour. Elle se contenta donc de lui dire en rougissant: Si je pouvois être votre femme sans être blanche, cela seroit hien plus court et hien plus certain.

Ce point-là vous est assuré, repartit l'Amour; je l'ai juré par le Styx: mais je veux que vous soyez blanche. Allous nous présenter à Vénus.

Psyché se laissa conduire, bien qu'elle eût beaucoup de répugnance à se montrer, et peu d'espérance de réussir. La soumission aux volontés de son époux lui fermoit les yeux : elle se seroit résolue, pour lui complaire, à des choses plus difficiles. Pendant le chemin elle lui conta les principales aventures de son voyage, la merveille de cette tour qui lui avoit donné des adresses; l'Achéron, le Styx, l'âne boiteux, le labyrinthe, et les trois gueules de son portier; les fantômes qu'elle avoit vus, la cour de Pluton et de Proserpine; enfin son retour, et sa curiosité qu'elle-même jugeoit très digne d'être punie.

Elle achevoit son récit quand ils arrivèrent à ce château qui étoit à mi-chemin de Paphos et d'Amathonte. Vénus se promenoit dans le parc. On lui alla dire de la part de l'Amour qu'il avoit une Africaise assez bien faite à lui présenter: elle en pourroit faire une quatrième Grace, non seulement brune comme les autres, mais toute noire.

Cythérée révoit alors à sa jalousie; à la passion dont son fils étoit malade, et qui, tout considéré, n'étoit pas un crime; aux peines à quoi elle avoit condamné la pauvre Psyché, peines très cruelles, et qui lui faisoient à elle-même pitié. Outre cela, l'absence de son ennemie avoit laissé refroidir sa colère, de façon que rien ne l'empêchoit plus de se rendre à la raison. Elle étoit dans le moment le plus favorable qu'on eût pu choisir pour accommoder les choses.

Cependant toute la cour de Vénus étoit accourue pour voir ce miracle, cette nouvelle façon de More: c'étoit à qui la regarderoit de plus près. Quelque étonnement que sa vue causât, on y prenoit du plaisir; et on auroit hieu donné une demi-douzaine de blanches pour cette noire. Au reste, soit que la couleur eût changé son air, soit qu'il y eût de l'enchantiment, personne ne se souvint d'avoir rien vu que lni ressemblât. Les Jeux et les Ris firent connoissance avec elle d'abord, saus se la remettre, admirant les graces de sa personne, sa taille, ses traits, et disant tout haut que la couleur n'y faisoit rien. Néanmoins ce vissge d'Éthiopienne enté sur un corps de Grecque sembloit quelque chose de fort étrange. Toute cette cour la considéroit comme un très beau monstre, et très digne d'être simé. Les uns assuroient qu'elle étoit fille d'un blance et d'une noire; les autres, d'un noir et d'une blanche.

Quand elle fut à quatre pas de Vénus, elle mit un genou en terre. Charmante reine de la beauté, lui dit-elle, c'est votre esclave qui revient des lieux où yous l'avez envoyée.

Tout le monde la reconnut aussitôt. On demeura fort surpris. Les Jeux et les Ris, qui sont un peuple assez étourdi, eurent de la discrétion cette fois-la, et dissimulèrent leur joie de peur d'irriter Vénus contre leur nouvelle maîtresse. Vous ne sauriez croire combien elle étoit aimée dans cette cour. La plupart des gens avoient résolu de se cantonner, à moins que Cythérée ne la traitât mieux.

Psyché remarqua fort bien les mouvements que sa présence excitoit dans le fond des cœurs, et qui paroissoient même sur les visages; mais elle n'en témoigna rien, et continua de cette sorte: Proserpine m'a donné charge de vous faire ses compliments, et de vous assurer de la continuation de son amitié. Elle m'a mis entre les mains une boîte que j'ai ouverte, bien que vous m'eussiez défendu de l'ouvrir. Je n'oserois vous prier de me pardonner, et je me viens soumettre à la peine que ma curiosité a méritée.

Vénus, jetant les yeux sur Psyché, ne sentit pas tout le plaisir et la joie que sa jalousie lui avoit promis. Un mouvement de compassion l'empêcha de jouir de sa vengeance et de la victoire qu'elle remportoit, si bien que, passant d'une extremité en une autre, à la manière des femmes, elle se mit à pleurer, releva elle-même notre héroine, puis l'embrassa. Je me rends, dit-elle, Psyché; oubliez le mal que je vous ai fait. Si c'est effacer les sujets de haine que vous avez contre moi, et vous faire une satisfaction assez grande, que de vous recevoir pour ma fille, je veux bien que vous la soyez. Montrez-vous meilleure que Vénus, aussi bien que vous êtes déjà plus belle; ne soyez pas si vindicative que je l'ai été, et allez changer d'habit. Toutefois, ajouta-t-elle, vous avez besoin de repos. Puis, se tournant vers les Graces: Mettez-la au bain qu'on a préparé pour moi, et faites-la reposer ensuite; je l'irai voir en son lit.

La déesse n'y manqua pas, et voulut que notre héroine couchit avec elle cette nuit-là; non pour l'ôter à son fils: mais on résolut de célébrer un nouvel hymen, et d'attendre que notre belle eût repris son teint. Vénus consentit qu'il lui fût rendu; même qu'un brevet de déesse lui fût donné, si tout cela se pouvoit obtenir de Jupiter.

L'Amour ne perd point de temps, et, pendant que sa mère étoit en belle humeur, s'en va trouver le roi des dieux. Jupiter, qui avoit appris l'histoire de ses amours, lui en demanda des nouvelles; comme il se portoit de sa brâlure; pourquoi il abandonnoit les affaires de son état. L'Amour répondit succinctement à ces questions, et vint au sujet qui l'amenoit.

Mon fils, lui dit Jupiter en l'embrassant, vous ne

trouverez plus d'Éthiopienne chez votre mère : le teint de Psyché est aussi blanc que jamais il fut : j'ai fait ce miracle dès le moment que vous m'avez témoigné le souhaiter. Quant à l'autre point, le rang que vous demandez pour votre épouse n'est pas une chose si aisée à accorder qu'il vous semble. Nous n'avons parmi nous que trop de déesses. C'est une nécessité qu'il y ait du bruit où il y a tant de femmes. La beauté de votre épouse étant telle que vous dites, ce sera des sujets de jalousie et de querelles, lesquelles je ne viendrai jamais à bout d'apaiser. Il ne faudra plus que je songe à mon office de foudroyant; j'en aurai assez de celui de médiateur pour le reste de mes jours. Mais ce n'est pas ce qui m'arrête le plus. Dès que Psyché sera déesse, il lui faudra des temples aussi bien qu'aux autres. L'augmentation de ce culte nous diminuera notre portion. Déjà nous nous morfondons sur nos autels, tant ils sont froids et mal encensés. Cette qualité de dieu deviendra à la fin si commune, que les mortels ne se mettront plus en peine de l'honorer.

Que vous importe? reprit l'Amour : votre félicité dépend-elle du culte des hommes? Qu'ils vous négligent, qu'ils vous oublient, ne vivez-vous pas ici heureux et tranquille, dormant les trois quarts du temps, laissant aller les choses du monde comme elles peuvent, tonnant et grélant lorsque la fantaisie vous en vient? Vous savez combien quelquefois nous nous ennuyons : jamais la compagnie n'est bonne s'il n'y a des femmes qui soient aimables. Cybele est vieille; Junon, de mauvaise humeur; Cérès sent sa divinité de province, et n'a nullement l'air de la cour; Minerve est toujours armée; Diane nous rompt la tête avec sa trompe : on pourroit faire quelque chose d'assez bon de ces deux dernières; mais elles sont si farouches, qu'on ne leur oseroit dire un mot de galanterie. Pomone est ennemie de l'oisiveté, et a toujours les mains rudes. Flore est agréable, je le confesse; mais son soin l'attache plus à la terre qu'à ces demeures. L'Aurore se lève de trop grand matin, on ne sait ce qu'elle devient tout le reste de la journée. Il n'y a que ma mère qui nous réjouisse; encore a-t-elle toujours quelque affaire qui la détourne, et demeure une partie de l'année à Paphos, Cythère, ou Amathonte. Comme Psyché n'a aucun domaine, elle ne bougera de l'Olympe. Vous verrez que sa beauté ne sera pas un petit ornement pour votre cour. Ne craignez point que les autres lui portent envie : il y a trop d'inégalité entre ses charmes et les leurs. La plus intéressée c'est ma mère, qui y consent.

Jupiter se rendit à ces raisons, et accorda à l'Amour ce qu'il demandoit. Il témoigna qu'il apportoit son consentement à l'apothéose, par une petite inclination de tête qui ébranla légèrement l'univers, et le fit trembler seulement une demi-heure.

Aussitôt l'Amour ât mettre les cygnes à son char, descendit en terre, et trouva sa mère qui elle-même faisoit office de Grace autour de Psyché, non sans lui donner mille louanges et presque autant de baisers. Toute cette cour prit le chemin de l'Olympe, les Graces se promettant bien de danser aux noces.

Je n'en décrirai point la cérémonie, non plus que celle de l'apothéose: je décrirai encore moins les plaisirs de nos époux; il n'y a qu'eux seuls qui pussent être capables de les exprimer. Ces plaisirs leur eurent bientôt donné un doux gage de leur amour, une fille qui attira les dieux et les hommes dès qu'on la vit. On lui a bâti des temples sous le nom de la Volupté.

O douce Volupté, sans qui, dès notre enfance, Le vivre et le mourir nous deviendroient égaux : Aimant universel de tous les animaux, Que in sais attirer avecque violence!

Par toi tout se meut ici-bas. C'est pour toi, c'est pour tes appas, Que nous courons après la peine: Il n'est soldat, ni capitaine,

Ni ministre d'état, ni prince, ni sujet, Qui ne t'ait pour unique objet.

Nous autres nourrissons, si, pour fruit de nos veilles, Un bruit délicieux ne charmoit nos oreilles, Si nous ne nous sentions chatouillés de ce son,

Ferions-nous un mot de chanson?
Ce qu'on appelle gluire en termes magnifiques,
Ce qui servoit de prix dens les jeux olympiques,
N'est que toi proprement, divine Volupte.
Et le plaisir des sens n'est-il de rien compté?
Pourquoi sont faits les dons de Flore,
Le Soleil couchant et l'Aurore,

Pourquoi sont faits les dons de I Le Soleil couchant et l'Aurore, Pomonse et ses mets délicats, Bacchus, l'ause des bons repas, Les forêts, les eaux, les prairies, Mêres des donces réveries?

Pourquoi tant de beaux arts, qui tous sont tes enfants?
Mais pourquoi les Chloris aux appas triomphants,
Que pour maintenir ton commerce?

Que pour maintenir ton commerce?

J'entends innocemment: sur son propre désir
Quelque rigueur que l'on exerce,
Eacore y pread-on du plaisir.

Volupté, Volupté, qui fut jadis maîtrease Du plus bel esprit de la Grèce, Ne me dedaigne pas, viens-t'en loger chez moi; Ta n'y seras pas saus emploi: J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique, La ville et la campagne, enfin tout; il n'est rien Qui ne me soit souverain bien,
Jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique.
Viens donc; et de ce bien, é douce Volupté,
Vœux-ta savoir au vrai la mesure certaine?
Il m'en faut tout au moins un siècle bien compté;
Car trente ans ce n'est pas la peine.

Polyphile cessa de lire. Il n'avoit pas cru pouvoir mieux finir que par l'hymne de la Volupté, dont le dessein ne déplut pas tout-à-fait à ses trois amis.

Après quelques courtes réflexions sur les principaux endroits de l'ouvrage: Ne voyez-vons pas, dit Ariste, que ce qui vous a donné le plus de plaisir, ce sont les endroits où Polyphile a tâché d'exciter en vous la compassion?

Ce que vous dites est fort vrai, repartit Acante; mais je vous prie de considérer ce gris de lin, ce couleur d'aurore, cet orangé, et surtout ce pourpre, qui environnent le roi des astres. En effet, il y avoit très long-temps que le soir ne s'étoit trouvé si beau. Le Soleil avoit pris son char le plus éclatant et ses babits les plus magnifiques.

Il sembloit qu'il se fût paré
Pour plaire aux filles de Nérée;
Pans un nage bigarre.
Il se coucha cette soirée.
L'air étoit peint de cent couleurs:
Jamais parterre plein de fleurs
N'eut tant de sorte de nuances.
Aucune vapeur ne gâtoit,
Par ses malignes influences.
Le plaisir qu'Acante goûtoit.

On lui donna le loisir de considérer les dernières beautés du jour : puis, la lunc étant en son plein, nos voyageurs et le cocher qui les conduisoit la voulurent bien pour leur guide.

FIN DES AMOURS DE PSYCHÉ.



## ADONIS,

POËME. — 166q.

## AVERTISSEMENT DE L'ÉDITION DE 1660.

Il y a long-temps que cet ouvrage est composé; et peut-être n'en est-il pas moins digne de voir la lumière. Quand j'en conçus le dessein , j'avois plus d'i-magination que je n'en ai aujourd'hui. Je m'étois toute ma vie exercé en ce genre de poésie que nous nommons héroique : c'est assurément le plus beau de tous, le plus fleuri, le plus susceptible d'ornements, et de ces figures nobles et hardies qui font une langue à part, une langue assez charmante pour mériter qu'on l'appelle la langue des dieux. Le fonds que j'en avois fait, soit par la lecture des anciens, soit par celle de quelques uns de nos modernes, s'est presque entièrement consumé dans l'embellissement de ce poëme, bien que l'ouvrage soit court, et qu'à proprement parler il ne mérite que le nom d'idylle. En quelque rang qu'on le mette, il m'a semblé à propos de ne le point séparer de Psyché. Je joins aux amours du fils celles de la mère, et j'ose espérer que mon présent sera bien reçu. Nous sommes en un siècle où on écoute assez favorablement tout ce qui regarde cette famille. Pour moi, qui lui dois les plus doux moments que j'aie passés jusqu'ici, j'ai cru ne pouvoir moins faire que de célébrer ses aventures de la façon la plus agréable qu'il m'est possible.

## AVERTISSEMENT DE L'ÉDITION DE 1671.

Il y a long-temps que cet ouvrage est composé; et peut-être n'en est-il pas moins digne de voir la lumière. Quand j'en conçus le dessein, j'avois plus d'i-

magination que je n'en ai aujourd'hui. Je m'étois toute ma vie exercé à ce genre de poésie que nous nom-mons héroïque: c'est assurément le plus beau de tous, le plus fleuri, le plus susceptible d'ornements; et de ces figures nobles et hardies qui font une langue à part, une langue assez charmante pour mériter qu'on l'appelle la langue des dieux. Le fonds que j'en avois fait, soit par la lecture des anciens, soit par celle de quelques uns de nos modernes, s'est presque entièrement consumé dans l'embellissement de ce poëme, bien que l'ouvrage soit court, et qu'à proprement parler il ne mérite que le nom d'idylle. Je l'avois fait marcher à la suite de Psyché, croyant qu'il étoit à propos de joindre aux amours du fils celles de la mère. Beaucoup de personnes m'ont dit que je faisois tort à l'Adonis. Les raisons qu'ils en apportent sont bonnes; mais je m'imagine que le public se soucie très peu d'en être informé; ainsi je les laisse à part. On est tellement rebuté des poëmes à présent , que j'ai toujours craint que celui-ci ne reçût un mauvais conseil et ne fût enveloppé dans la commune disrace: il est vrai que la matière n'y est pas sujette. Si d'un côté le goût du temps m'est contraire, de l'autre il m'est favorable. Combien y a-t-il de gens aujourd'hui qui ferment l'entrée de leur cabinet aux divinités que j'ai coutume de célébrer? il n'est pas besoin que je les nomme, on sait assez que c'est l'Amour et Vénus ; ces puissances ont moins d'ennemis qu'elles n'en ont jamais eu. Nous sommes en un siècle où on écoute assez favorablement tout ce qui regarde cette famille; pour moi qui lui dois les plus doux moments que j'aie passés jusqu'ici, j'ai cru ne pouvoir moins faire que de raconter ses aventures de la façon la plus agréable qu'il m'est possible.

## ADONIS.

Ja n'ai pas entrepris de chanter dans ces vers Rome ni ses enfants vainqueurs de l'univers, Ni les fameuses tours qu'Hector ne put défendre, Ni les combats des dieux aux rives du Scamandre : Ces sujets sont trop hauts, et je manque de voix ; Je n'ai jamais chanté que l'ombrage des bois, Flore, Écho, les zéphyrs, et leurs molles haleines, Le vert tapis des prés et l'argent des fontaines. C'est parmi les forêts qu'a vécu mon héros; C'est dans les bois qu'Amour a troublé son repos. Ma muse en sa faverr de myrte s'est parée; J'ai voulu célébrer l'amant de Cythérée, Adonis, dont la vie eut des termes si courts, Qui fut pleuré des Ris, qui fut plaint des Amours.

Aminte, c'est à vons que j'offre cet ouvrage;
Mes chansons et mes vœux, tout vous doit rendre homTrop heureux si j'osois compter à l'nnivers [mage:
Les tourments infinis que pour vous j'ai soufferts!
Quand vous me permettrez de chanter votre gloire,
Quand vos yeux, renommés par plus d'une victoire,
Me laisseront vanter le pouvoir de leurs traits,
Et l'empire d'Amour accru par vos attraits,
Je vous peindrai si belle et si pleine de charmes,
Que chaenn bénira le sujet de mes larmes.
Voilà l'unique but où tendent mes souhaits.
Cependant recevez le don que je vous fais;
Ne le dédaignez pas: lisez cette aventure,
Dont, pour vous divertir, j'ai trace la peinture.

Aux monts idaliens un bois délicieux De ses arbres chenus semble toucher les cieux. Sous ces ombrages verts loge la Solitude. Là, le jeune Adonis, exempt d'inquiétude, Loin du bruit des cités, s'exerçoit à chasser, Ne croyant pas qu'Amour pût jamais l'y blesser. A peine son menton d'un mol duvet s'ombrage, Qu'aux plus fiers animaux il montre son courage. Ce n'est pas le seul don qu'il ait reçu des cieux. Il semble être formé pour le plaisir des yeux. Qu'on ne nous vante point le ravisseur d'Hélène, Ni celui qui jadis aimoit une ombre vaine, Ni tant d'autres héros fameux par leurs appas; Tous ont cédé le prix au fils de Cyniras. Déjà la Renommée, en naissant inconnue, Nymphe qui cache enfin sa tête dans la nue, Par un charmant récit amusant l'univers, Va parler d'Adonis à cent peuples divers, A ceux qui sont sous l'Ourse, aux voisins de l'Aurore, Aux filles du Sarmate, aux pucelles du More. Paphos sur ses autels le voit presque élever, Et le cœur de Vénus ne sait où se sauver. L'image du héros, qu'elle a toujours présente, Verse au fond de son ame une ardeur violente : Elle invoque son fils, elle implore ses traits Et tache d'assembler tout ce qu'elle a d'attraits. Jamais on ne lui vit un tel dessein de plaire; Rica ne lui semble bien; les Graces ont beau faire.

Enfin s'accompagnant des plus discrets Amours, Aux monts idaliens elle dresse son cours. Son char, qui trace en l'air de longs traits de lumière. A bientôt achevé l'amoureuse carrière. Elle trouve Adonis près des bords d'un ruisseau ; Conché sur des gazons, il rève, au bruit de l'eau. Il ne voit presque pas l'onde qu'il considère : Mais l'éclat des beaux yeux qu'on adore en Cythère L'a bientôt retiré d'un penser si profond. Cet objet le surprend, l'étonne, et le confond; Il admire les traits de la fille de l'onde. Un long tissu de fleurs, ornant sa tresse blonde. Avoit abandonné ses cheveux aux zéphyrs; Son écharpe, qui vole au gré de leurs soupirs, Laisse voir les trésors de sa gorge d'albâtre. Jadis en cet état Mars en fut idolatre, Quand aux champs de l'Olympe on célébra des jeux Pour les Titans défaits par son bras valeureux. Rien ne manque à Vénus, ni les lis, ni les roses, Ni le mélange exquis des plus aimables choses, Ni ce charme secret dont l'œil est enchanté, Ni la grace, plus belle encor que la beauté. Telle on vous voit, Aminte: une grace fidelle Vous peut de tous ces traits présenter un modèle ; Et, s'il falloit juger de l'objet le plus doux, Le sort seroit douteux entre Vénus et vous.

Tandis que le héros admire Cythérée, Elle rend par ces mots son ame rassurée : Trop aimable mortel, ne crains point mon aspect; Que de la part d'Amour rien ne te soit suspect : En ces lieux écartés c'est lui seul qui m'amène. Le ciel est ma patrie, et Paphos mon domaine. Je les quitte pour toi; vois si tu veux m'aimer. Le transport d'Adonis ne se peut exprimer. O dieux! s'écria-t-il, n'est-ce point quelque songe? Puis-je embrasser l'erreur où ce discours me plonge? Charmante déité, vous dois-je ajonter foi? Quoi! vous quittez les cieux, et les quittez pour moi! ll me seroit permis d'aimer une immortelle ! Amour rend ses sujets tous égaux, lui dit-elle; La beauté, dont les traits même aux dieux sont si doux, Est quelque chose encor de plus divin que nous. Nous aimons, nous aimons, ainsi que toute chose : Le pouvoir de mon fils de moi-même dispose : Tout est né pour aimer. Ainsi parle Vénus Et ses yeux éloquents en disent beaucoup plus, Ils persuadent mieux que ce qu'a dit sa bouche. Ses regards, truchements de l'ardeur qui la touche. Sa beauté souveraine, et les traits de son fils, Ont contraint Mars d'aimer : que peut faire Adonis? Il aime, il sent couler un brasier dans ses veines ; Les plaisirs qu'il attend sont accrus par ses peines : Il désire, il espère, il craint, il sent un mal A qui les plus grands biens n'ont rien qui soit égal. Vénus s'en aperçoit, et feint qu'elle l'ignore : Tous deux de leur amour semblent donter encore ; Et, pour s'en assurer, chacun de ces amants Mille fois en un jour fait les mêmes serments. Quelles sont les douceurs qu'en ces bois ils goûtèrent ! O vous de qui les voix jusqu'aux astres montérent, Lorsque par vos chansons tout l'univers charmé Yous ouît célébrer ce couple bien aimé,

Grands et nobles esprits, chantres incomparables, Mélez parmi ces sons vos accords admirables. Écho, qui ne tait rien, vous conta ces amours; Vous les vites gravés au fond des antres sourds: Faites que j'en retrouve au temple de mémoire Les monuments sacrés, source de votre gloire, Et que, m'étant formé sur vos savantes mains, Ces vers puissent passer aux derniers des humains!

Tout ce qui naît de doux en l'amoureux empire, Quand d'une égale ardeur l'un pour l'autre on soupire, Et que, de la contrainte ayant banni les lois, On se peut assurer au silence des bois, Jours devenus moments, moments filés de soie, Agréables soupirs, pleurs enfants de la joie, Vœux, serments et regards, transports, ravissements, Mélange dont se fait le honheur des amants; Tout par ce couple heureux fut lors mis en usage. Tantôt ils choisissoient l'épaisseur d'un ombrage: Là, sous des chênes vieux où leurs chiffres gravés Se sont avec les troncs accrus et conservés, Mollement étendus ils consumoient les heures, Sans avoir pour témoins, en ces sombres demeures Que les chantres des bois, pour confidents qu'Amour, Qui seul guidoit leurs pas en cet heureux séjour. Tantôt sur des tapis d'herbe tendre et sacrée Adonis s'endormoit auprès de Cythérée, Dont les yeux, enivrés par des charmes puissants, Attachoient au héros leurs regards languissants. Bien souvent ils chantoient les douceurs de leurs pei-Et quelquesois assis sur le bord des fontaines, Tandis que cent cailloux, luttant à chaque bond, Suivoient les longs replis du cristal vagabond, Voyez, disoit Vénus, ces ruisseaux et leur course; Ainsi jamais le temps ne remonte à sa source: Vainement pour les dieux il fuit d'un pas léger; Mais vous autres mortels le devez ménager, Consacrant à l'Amour la saison la plus belle. Souvent, pour divertir leur ardeur mutnelle, Ils dansoient aux chansons, de Nymphes entourés. Combien de fois la lune a leurs pas éclairés, Et, couvrant de ses rais l'émail d'une prairie, Les a vus à l'envi fouler l'herbe fleurie! Combien de fois le jour a vu les antres creux Complices des larcins de ce couple amoureux! Mais n'entreprenons pas d'ôter le voile sombre De ces plaisirs amis du silence et de l'ombre.

Il est temps de passer au funeste moment Où la triste Vénus doit quitter son amant. Du bruit de ses amours Paphos est alarmée; On dit qu'au fond d'un bois la déesse charmée, Inutile aux mortels, et sans soins de leurs vœux, Renonce au culte vain de ses temples fameux. Pour disssiper ce bruit, la reine de Cythère Veut quitter pour un temps ce séjour solitaire. Que ce cruel dessein lui causa de douleurs! Un jour que son amant la voyoit tout en pleurs, Déesse, lui dit-il, qui cansez mes alarmes, Quel ennui si profond vous oblige à ces larmes? Vous aurois-je offensée, ou ne m'aimez-vous plus? Ah! dit-elle, quittez ces soupçons superflus; Adonis tâcheroit en vain de me déplaire: Ces pleurs naissent d'amour et non pas de colère. D'un déplaisir secret mon cœnr se sent atteint : Il faut que je vous quitte, et le sort m'y contraint; Il le faut. Vous pleurez! Du moins, en mon absence, Conservez-moi toujours un cœur plein de constance ;

Ne pensez qu'à moi seule, et qu'un indigne choix Ne vous attache point aux nymphes de ces bois: Leurs fers après les miens ont pour vous de la honte. Surtout de votre sang il me faut rendre compte. Ne chassez point aux ours, aux sangliers, aux lions; Gardez-vous d'irriter tous ces monstres félons: Laissez les animaux qui, fiers et pleins de rage, Ne cherchent leur salut qu'en montrant leur courage; Les daims et les chevreuils, en fuyant devant vons, Donneront à vos sens des plaisirs bien plus doux. Je vous aime, et ma crainte a d'assez justes causes. Il sied bien en amour de craindre toutes choses. Que deviendrois-je, hélas! si le sort rigoureux Me privoit pour jamais de l'objet de mes vœnx!... Là, se fondant en pleurs, on voit croître ses charmes. Adonis lui répond seulement par des larmes. Elle ne peut partir de ces aimables lieux; Cent humides baisers achèvent ses adieux. O vous, tristes plaisirs où leur ame se noie, Vains et derniers efforts d'une imparfaite joie, Moments pour qui le sort rend leurs voux superflus, Délicieux moments, vous ne reviendrez plus! Adonis voit un char descendre de la nue. Cythérée y montant disparoît à sa vue.

C'est en vain que des yeux il la suit dans les airs. Rien ne s'offre à ses sens que l'horreur des déserts. Les Vents, sourds à ses cris, renforcent leur haleine: Tout ce qu'il vient de voir lui semble une ombre vaine. Il appelle Vénus, fait retentir les bois, Et n'entend qu'un écho qui répond à sa voix. C'est lors que, repassant dans sa triste mémoire Ce que naguère il eut de plaisir et de gloire, Il tache à rappeler ce bonheur sans parcil: Semblable à ces amants trompés par le sommeil, Qui rappellent en vain pendant la nuit obscure Le souvenir confus d'une douce imposture. Tel Adonis repense à l'heur qu'il a perdu ; Il le conte aux forêts, et n'est point entendu : Tout ce qui l'environne est privé de tendresse; Et, soit que des douleurs la nuit enchanteresse Plonge les malheureux au suc de ses pavots, Soit que l'astre du jour ramène leurs travaux, Adonis sans relâche aux plaintes s'abandonne; Des sanglots redoublés sa demeure résonne. Cet amant toujours pleure, et toujours les zéphyrs En volant vers Paphos sont chargés de soupirs. La molle oisiveté, la triste solitude, Poisons dont il nourrit sa noire inquiétude, Le livrent tout entier au vain ressouvenir Qui le vient malgré lui sans cesse entretenir.

Enfin, pour divertir l'ennui qui le possède,
On lui dit que la chasse est un puissant remède.
Dans ces lieux pleins de paix, seul avecque l'amour,
Ce plaisir occupoit les héros d'alentour.
Adonis les assemble, et se plaint de l'outrage
Que ces champs out reçu d'un sanglier plein derage.
Ce tyran des forèts porte partout l'effroi;
Il ne peut rien souffrir de sár autour de soi:
L'avare laboureur se plaint à sa famille
Que sa dent a détruit l'espoir de la faucille:
L'un craint pour ses vergers, l'autre pour ses guérets;
Il foule aux pieds les dons de Flore et de Cérès:
Monstre énorme et cruel, qui souille les foutaines,
Qui fait bruire les monts, qui désole les plaines,
Et, sans craindre l'effort des voisins alarmés,
S'apprète à recueillir les grains qu'ils ont semés.

368 ADONIS.

Tâcher de le surprendre est tenter l'impossible; Il habite en un fort, épais, inaccessible. Tel on voit qu'un brigand fameux et redouté Se cache après ses vols en un antre écarté, Rait des champs d'alentour de vastes cimetières, Ravage impunément des provinces entières, Laisse gronder les lois, se rit de leur courroux, Et ne craint point la mort, qu'il porte au sein de tous. L'épaisseur des forêts le dérobe aux supplices. C'est ainsi que le monstre a ces bois pour complices. Mais le moment fatal est enfin arrivé Où, malgré sa fureur, en son sang abreuvé Des dégâts qu'il a faits il va payer l'usure. Hélas! qu'il vendra cher sa mortelle blessure!

Un matin que l'Aurore au teint frais et riant A peine avoit ouvert les portes d'orient, La jeunesse voisine autour du bois s'assemble : Jamais tant de héros ne s'étoient vus ensemble. Anténor le premier sort des bras du sommeil, Et vient au rendez-vous attendre le soleil; La déesse des bois n'est point si matinale: Cent fois il a surpris l'amante de Céphale; Et sa plaintive épouse a maudit mille fois Les veneurs et les chiens, le gibier et les bois. Il est bientôt suivi du satrape Alcamène, Dont le long attirail couvre toute la plaine. C'est en vain que ses gens se sont chargés de rets; Leur nombre est assez grand pour ceindre les forêts. On y voit arriver Bronte au cœur indomptable, Et le vieillard Capys, chasseur infatigable Qui, depuis son jeune âge ayant aimé les bois, Rend et chiens et veneurs attentifs à sa voix. Si le jeune Adonis l'eût aussi voulu croire, Il n'auroit pas sitôt traversé l'onde noire. Comment l'auroit-il cru, puisqu'envain ses amours L'avoient sollicité d'avoir soin de ses jours? Par le beau Callion la troupe est augmentée. Gilippe vient après, fils du riche Acantée. Le premier, pour tous biens, n'a que les dons du corps; L'autre, pour tous appas, possède des trésors. Tous deux aiment Chloris, et Chloris n'aime qu'elle : Ils sont pourtant parés des faveurs de la belle. Phlègre accourt, et Mimas, Palmire aux blonds che-Le robuste Crantor aux bras durs et nerveux, [veux, Le Lycien Télame, Agénor de Carie Le vaillant Triptolème, honneur de la Syrie, Paphe expert à lutter, Mopse à lancer le dard, Lycaste, Palémon, Glauque, Hilus, Amilcar; Cent autres que je tais, troupe épaisse et confuse : Mais peut-on oublier la charmante Aréthuse, Aréthuse au teint vif, aux yeux doux et perçants, Qui pour le blond Palmire a des feux innocents? On ne l'instruisit point à manier la laine; Courir dans les forêts, suivre un cerf dans la plaine, Ce sont tous ses plaisirs : heureuse si son cœur Eût pu se garantir d'amour comme de peur! On la voit arriver sur un cheval superb Dont à peine les pas sont imprimés sur l'herbe; D'une charge si belle il semble glorieux : Et, comme elle, Adonis attire tous les yeux : D'une fatale ardeur déjà son front s'allume; Il marche avec un air plus fier que de coutume. Tel Apollon marchoit quand l'énorme Python L'obligea de quitter l'ombre de l'Hélicon. Par l'ordre de Capys la troupe se partage. De tant de gens épars le nombreux équipage, Leurs cris, l'aboi des chiens, les cors mêlés de voix, Annoncent l'épouvante aux hôtes de ces bois. Le ciel en retentit, les échos se confondent, De leurs palais voûtés tous ensemble ils répondent. Les cerfs, au moindre bruit à se sauver si prompts, Les timides troupeaux des daims aux larges fronts, Sont contraints de quitter leurs demeures secrètes: Le bois n'a plus pour eux d'assez sombres retraites. On court dans les sentiers, on traverse les forts; Chacun, pour les percer, redouble ses efforts.

Au fond du bois croupit une eau dormante et sale:
Là, le monstre se plaît aux vapeurs qu'elle exhale;
Il s'y vautre sans cesse, et chérit un séjour
Jusqu'alors ignoré des mortels et du jour.
On ne l'en peut chasser; du souci de sa vie
Bien plus à sa valeur qu'à sa fuite il se fie.
Les cors ont beau sonner, l'air a beau retentir;
Rien ne sauroit encor l'obliger à partir.
Cependant les destins hâtent sa dernière heure.
Dryope la première évente sa demeure:
Les autres chiens, par elle aussitôt avertis,
Répondent à sa voix, frappent l'air de leurs cris,
Entraînent les chasseurs, abandonnent leur quête.
Toute la meute accourt, et vient lancer la bête,
S'anime en la voyant, redouble son ardeur;
Mais le fier animal n'a point encor de peur.

Le coursier d'Adonis, né sur les bords du Xante, Ne peut plus retenir son ardeur violente: Une jument d'Ida l'engendra d'un des Vents; Les forêts l'ont nourri pendant ses premiers ans. Il ne craint point des monts les puissantes barrières, Ni l'aspect étonnant des profondes rivières, Ni le penchant affreux des rocs et des vallons; D'haleine en le suivant manquent les aquilons. Adonis le retient pour mieux suivre la chasse.

Enfin le monstre est joint par deux chiens dont la race Vient du vite Lélaps, qui fut l'unique prix Des larmes dont Cephale apaisa sa Procris: Ces deux chiens sont Mélampe et l'ardente Sylvage. Leur sort fut différent, mais non pas leur courage : Par l'homicide dent Mélampe est mis à mort; Sylvage au poil de tigre attendoit même sort Lorsque l'un des chasseurs se présente à la bête. Sur lui tourne aussitôt l'effort de la tempête : Il connoît, mais trop tard, qu'il s'est trop avancé; Son visage palit, son sang devient glace; L'image du trépas en ses yeux est empreinte : Sur le teint des mourants la mort n'est pas mieux Sa peur est pourtant vaine , et , sans être blessé, [peinte. Du monstre qui le heurte il se sent terrassé Nisus, ayant cherché son salut sur un arbre, Rit de voir ce chasseur plus froid que n'est un marbre: Mais lui-même a sujet de trembler à son tour. Le sanglier coupe l'arbre; et les lieux d'alentour Résonnent du fraças dont sa chute est suivie : Nisus encore en l'air fait des vœux pour sa vie. Conterai-je en détail tant de puissants efforts, Des chiens et des chasseurs les différentes morts. Leurs exploits avec eux cachés sons l'ombre noire? Seules vous les savez, ô filles de Mémoire! Venez donc m'inspirer; et, conduisant ma voix, Faites-moi dignement célébrer ces exploits.

Deux lices d'Anténor, Lycoris et Niphale, Veulent qu'aux yeux de tous leur ardeur se signale. Le vieux Capys lui-même eut soin de les dresser: Au sanglier l'une et l'autre est prête à se lancer. Un mâtin les devance, et se jette en leur place; C'est Phlégon, qui souvent aux loups donne la chasse. Armé d'un fort collier qu'on a semé de clous, A l'oreille du moustre il s'attache en courroux: Mais il sent aussitôt le redoutable ivoire; Ses flancs sont décousus; et, pour comble de gloire, Il combat en mourant, et ne veut point lâcher L'endroit où sur le monstre il vient de s'attacher.

Cependant le sanglier passe à d'autres trophées : Combien voit-on sous lui de trames étouffées! Combien en coupe-t-il! Que d'hommes terrassés! Que de chiens abattus, mourauts, morts, et blessés! Chevaux, arbres, chasseurs, tout éprouve sa rage. Tel passe un tourbillon messager de l'orage; Telle descend la foudre, et d'un soudain fracas Brise, brûle, détruit, met les rochers à bas. Crantor d'un bras nerveux lance un dard à la bête : Elle en frémit de rage, écume, et tourne tête. Et son poil hérissé semble de toutes parts Présenter au chasseur une forêt de dards. Il n'en a point pourtant le cœur touché de crainte. Par deux fois du sanglier il évite l'atteinte ; Deux fois le monstre passe, et ne brise en passant Que l'épieu dont Crantor se couvre en cet instant. Il revient au chasseur : la fuite est inutile; Crantor aux environs n'aperçoit point d'asile : En vain du coup fatal il veut se détourner; Ne pouvant que mourir, il meurt sans s'étonner. Pour punir son vainqueur toute la troupe approche; L'un lui présente un dard, l'autre un trait lui décoche : Le fer ou se rebouche, ou ne fait qu'entamer, Sa peau, que d'un poil dur le ciel voulut armer. Il se lance aux épieux, il prévient leur atteinte; Plus le péril est grand, moins il montre de crainte. C'est ainsi qu'un guerrier pressé de toutes parts Ne songe qu'à périr au milieu des hasards : De soldats entassés son bras jonche la terre; Il semble qu'en lui seul se termine la guerre : Certain de succomber, il fait pourtant effort, Non pour ne point mourir, mais pour venger sa mort. Tel et plus valeureux le monstre se présente. Plus le nombre s'accroit, plus sa fureur s'augmente : L'un a les flancs ouverts, l'autre les reins rompus; Il mache et foule aux pieds ceux qui sont abattus. La troupe des chasseurs en devient moins hardie; L'ardeur qu'ils témoignoient est bientôt refroidie.

Palmire toutefois s'avance malgré tous : Ce n'est pas du sanglier que son cœur craint les coups, Aréthuse lui fut jadis plus redoutable; Jadis sourde à ses vœux, mais alors favorable, Elle voit son amant poussé d'un beau désir. Et le voit avec crainte antant qu'avec plaisir, Quoi! mes bras, lui dit-il, sont conduits par les vôtres, Et vous me verriez fuir aussi bien que les autres! Non, non; pour redouter le monstre et son effort, Vos yeux m'ont trop appris à mépriser la mort. Il dit, et ce fut tout : l'effet suit la parole; ll ne va pas au monstre, il y court, il y vole, Tourne de tous côtés, esquive en l'approchant, Hausse le bras vengeur, et d'un glaive tranchant S'efforce de punir le monstre de ses crimes. Sa dent alloit d'un coup s'immoler deux victimes: L'une cut senti le mal que l'autre en cut reçu, Si son cruel espoir n'eût point été déçu. Entre Palmire et lui l'amazone se lance:

Palmire craint pour elle, et court à sa défense.
Le sanglier ne sait plus sur qui d'eux se venger;
Toutefois à Palmire il porte un coup léger;
Léger pour le héros, profond pour son amante.
On l'emporte; elle suit, inquiète et tremblante.
Le coup est sans danger; cependant les esprits,
En foule avec le sang de leurs prisons sortis,
Laissent faire à Palmire un effort inutile.
Il devient aussitôt pâle, froid, immobile;
Sa raison n'agit plus, son œil se sent voiler:
Heureux s'il pouvoit voir les pleurs qu'il fait couler!
La moitié des chasseurs, à le plaindre employée,
Suit la triste Aréthuse en ses larmes noyée.

Non loin de cet endroit un ruisseau fait son cours. Adonis s'y repose après mille détours. Les nymphes, de qui l'œil voit les choses futures. L'avoient fait égarer en des routes obscures. Le son des cors se perd par un charme inconnu: C'est en vain que leur bruit à ses sens est venu. Ne sachant où porter sa course vagabonde, Il s'arrête en passant au cristal de cette onde. Mais les nymphes ont bean s'opposer aux destins, Contre un ordre fatal tous leurs charmes sont vains. Adonis en ce lieu voit apporter Palmire; Ce spectacle l'émeut, et redouble son ire : A tarder plus long-temps on ne peut l'obliger; Il regarde la gloire, et non pas le danger. Il part, se fait guider, rencontre le carnage. Cependant le sanglier s'étoit fait un passage; Et, courant vers son fort, il se lançoit parfois Aux chiens, qui dans le ciel poussoient de vains abois. On ne l'ose approcher; tous les traits qu'on lui lance, Étant poussés de loin, perdent leur violence. Le héros seul s'avance, et craint peu son courroux : Mais Capys l'arrêtant s'écrie : Où courez-vous? Quelle bouillante ardeur au péril vous engage? Il est besoin de ruse, et non pas de courage. N'avancez pas, fuyez; il vient à vous, ô dieux! Adonis, sans répondre, au ciel lève les yeux. Déesse, ce dit-il, qu'adore ma pensée, Si je cours au péril, n'en sois point offensée; Guide plutôt mon bras, redouble son effort; Fais que ce trait lancé donne au monstre la mort. A ces mots dans les airs le trait se fait entendre : A l'endroit où le monstre a la peau le plus tendre. Il en reçoit le coup, se sent ouvrir les flancs, De rage et de douleur frémit, grince les dents, Rappelle sa fureur, et court à la vengeance. Plein d'ardeur et léger, Adonis le devance. On craint pour le héros ; mais il sait éviter Les coups qu'à cet abord la dent lui veut porter. Tout ce que peut l'adresse étant jointe au courage, Ce que pour se venger tente l'aveugle rage, Se fit lors remarquer par les chasteurs épars. Tous ensemble au sanglier voudroient lancer leurs dards; Mais peut-être Adonis en recevroit l'atteinte. Du cruel animal ayant chassé la crainte, En foule ils courent tous droit aux fiers assaillants. Courez, courez, chasseurs un peu trop tard vaillants; Détournez de vos noms un éternel reproche : Vos efforts sont trop lents, déjà le coup approche. Que n'en ai-je oublié les funestes moments! Pourquoi n'ont pas péri ces tristes monuments! Faut-il qu'à nos neveux j'en raconte l'histoire! Ensin de ces forêts l'ornement et la gloire, Le plus beau des mortels, l'amour de tous les yeux, Par le vouloir du sort ensanglante ces lieux.

Le cruel animal s'enferre dans ses armes, Et d'un coup aussitôt il détruit mille charmes. Ses derniers attentats ne sont pas impunis; Il sent son cœur percé de l'épieu d'Adonis, Et, lui poussant au flanc sa défense cruelle, Meurt, et porte en mourant une atteinte mortelle. D'un sang impur et noir il purge l'univers: Ses yeux d'un somme dur sont pressés et couverts; Il demeure plongé dans la nuit la plus noire: Et le vainqueur à peine a connu sa victoire, Joui de la vengeance et goûté ses transports, Qu'il sent un froid démou s'emparer de son corps. De ses yeux si brillants la lumière est éteinte; On ne voit plus l'éclat dont sa bouche étoit peinte, On n'en voit que les traits; et l'aveugle trépas Parcourt tous les endroits où régnoient tant d'appas. Ainsi l'honneur des prés, les fleurs, présents de Flore, Filles du blond Soleil et des pleurs de l'Aurore, Si la faux les atteint, perdent en un moment De leurs vives couleurs le plus rare ornement.

La troupe des chasseurs, au héros accourue, Par des cris redoublés lui fait ouvrir la vue: Il cherche encore un coup la lumière des cieux; Il pousse un long soupir, il referme les yeux, Et le dernier moment qui retient sa belle ame S'emploie au souvenir de l'objet qui l'enflamme. On fait pour l'arrêter des efforts superflus; Elle s'envole aux airs, le corps ne la sent plus.

Prétez-moi des soupirs, ô Vents, qui sur vos ailes Portates à Vénus de si tristes nouvelles. Elle accourt aussitôt, et, voyant son amant, Remplit les environs d'un vain gémissement. Telle sur un ormeau se plaint la tourterelle, Quand l'adroit giboyeur a, d'une main cruelle, Fait mourir à ses yeux l'objet de ses amours; Elle passe à gémir et les nuits et les jours, De moment en moment renouvelant sa plainte, Sans que d'aucun remords la Parque soit atteinte. Tout ce bruit, quoique juste, au vent est répandu; L'enfer ne lui rend point le bien qu'elle a perdu : On ne le peut fléchir; les cris dont il est cause Ne font point qu'à nos vœux il rende quelque chose. Vénus l'implore en vain par de tristes accents; Son désespoir éclate en regrets impuissants; Ses cheveux sont épars, ses yeux noyés de larmes; Sous d'humides torrents ils resserrent leurs charmes. Comme on voit au printemps les beautés du soleil Cacher sous des vapeurs leur éclat sans pareil. Après mille sanglots enfin elle s'écrie : Mon amour n'a donc pu te faire aimer la vie! Tu me quittes, cruel! Au moins ouvre les yeux, Montre-toi plus sensible à mes tristes adieux : Vois de quelles douleurs ton amante est atteinte! Hélas! j'ai beau crier, il est sourd à ma plainte : Une éternelle nuit l'oblige à me quitter ; Mes pleurs ni mes sonpirs ne peuvent l'arrêter. Encor si je pouvois le suivre en ces lieux sombres! Que ne m'est-il permis d'errer parmi les ombres! Destins, si vous vouliez le voir sitôt périr. Falloit-il m'obliger à ne jamais mourir? Malheurense Vénus, que te servent ces larmes? Vante-toi maintenant du pouvoir de tes charmes : Ils n'out pu du trépas exempter tes amours; Tu vois qu'ils n'ont pu même en prolonger les jours. Je ne demandois pas que la parque cruelle Prit à filer leur trame une peine éternelle; Bien loin que mon pouvoir l'empêchât de finir, Je demande un moment, et ne puis l'obtenir. Noires divinités du ténébreux empire, Dont le pouvoir s'étend sur tout ce qui respire, Rois des peuples légers, souffrez que mon amant De son triste départ me console un moment. Vous ne le perdrez point; le trésor que je pleure Ornera tôt ou tard votre sombre demeure. Quoi! vous me refusez un présent ai léger, Cruels, souvenez-vous qu'Àmour m'en peut venger. Et vous, antres cachés, favorables retraites, Où nos cœurs ont goûté des douceurs si secrètes; Grottes, qui tant de fois avez vu mon amant Me raconter des yeux son fidèle tourment, Lieux amis du repos, demeures solitaires, Oui d'un trésor si rare étiez dépositaires, Déserts, rendez-le-moi : deviez-vous avec lui Nourrir chez vous le monstre auteur de mon ennui? Vous ne répondez point. Adieu donc, ô belle ame ; Emporte chez les morts ce baiser tout de flamme : Je ne te verrai plus; adieu, cher Adonis!

Ainsi Vénus cessa. Les rochers, à ses cris, Quittant leur dureté, répandirent des larmes : Zéphyre en soupira : le jour voila ses charmes; D'un pas précipité sous les eaux il s'enfuit, Et laissa dans ces lieux une profonde nuit.

FIN D'ADONIS.

# LA CAPTIVITÉ DE SAINT-MALC,

POËME. — 1673.

# A SON ALTESSE Mºª LE CARDINAL DE BOUILLON, GRAND-AUMÓNIER DE FRANCE.

MONSEIGNEUR,

Votre Altesse éminentissime ne refusera pas sa protection au poëme que je lui dédie : tout ce qui porte le caractère de piété est auprès de vous d'une recommandation trop puissante. C'est pour moi un juste sujet d'espérer dans l'occasion qui s'offre aujourd'hui : mais, si j'ose dire la vérité, mes souhaits ne se bornent point à cet avantage; je vondrois que cette idylle, outre la sainteté du sujet, ne vous parût pas entièrement dénuée des beautés de la poésie. Vous ne les dédaignes pas ces beautés divines, et les graces de cette langue que parloit le peuple prophète. La lecture des livres saints vous en a appris les principaux traits. C'est là que la sagesse divine rend ses oracles avec plus d'élévation, plus de majesté, et plus de force, que n'en ont les Virgile et les Homère. Je ne veux pas dire que ces derniers vous soient inconnus : ignorez-vous rien de ce qui mérite d'être su par une personne de votre rang? Le Parnasse n'a point d'endroits où vous soyez capable de vous égarer. Certes, Monskignaun, il est glorieux pour vous de pouvoir ainsi démêler les diverses routes d'une contrée où vous vous êtes arrêté si peu. Que si votre goût peut donner le prix aux beautés de la poésie, il le peut bien mieux donner à celles de l'éloquence. Je vous ai entendu juger de nos orateurs avec un discernement qu'on ne peut assez

admirer; tout cela sans autre secours que celui d'une bienheureuse naissance, et par des talents que vous ne tenez ni des précepteurs ni des livres. C'est aux lumières nées avec vous que vous êtes redevable de ces progrès dont tout le monde s'est étonné. Ce qui consume la vie de plusieurs vieillards enchaînés aux livres dès leur enfauce, la jeunesse d'un prince l'a fait; et nous l'avons vu, et la renommée l'a publié. Elle a joint au bruit de votre savois celui de ces mœurs s ipures, et d'une sagesse qui est la fille du temps chez les autres, et qui le devance chez vous. Un mérite si singulier a été universellement reconnu. Celui qui dispense les trésors du ciel, et le monarque qui par ses armes victorieuses s'est rendu l'arbitre de l'Europe, ont concouru de faveurs et d'estime pour vous élever. Après des témoignages d'un si grand poids, mes louanges seroient inutiles à votre gloire. Je ne dois ajouter ici qu'une protestation respectueuse d'être toute ma vie,

### MONSEIGNEUR.

### DE VOTRE ALTESSE SÉRÉNISSIME,

Le très humble et très obéissant serviteur.

DE LA FONTAINE.

# LA CAPTIVITÉ DE SAINT-MALC.

Reine des esprits purs, protectuice puissante, Qui des dons de ton fils rends l'ame jouissante, Et de qui la faveur se fait à tous sentir, Procurant l'innocence, ou bien le repentir; Mère des bienheureux, Vierge, enfin, je t'implore. Fais que dans mes chansons avjourd'hui je t'honore; Bannis-en ces vains traits, criminelles douceurs Que j'allois mendier jadis chez les neuf sœurs. Dans ce nouveau travail mon but est de te plaire. Je chante d'un héros la vertu solitaire. Ces déserts, ces forêts, ces antres écartés, Des favoris du ciel autrefois habités. Les lions et les saints ont eu même demeure. Là, Male prioit, jeunoit, soupiroit à toute heure; Pleuroit, non ses péchés, mais ceux qu'en notre cœur A versés le serpent dont Christ est le vainqueur. Malc avoit dans ces lieux confiné sa jeunesse, Vivoit sons les conseils d'un saint plein de sagesse, Conservoit avec soin le trésor précieux Que nons tenons d'une eau dont la source est aux cieux.

Les auteurs de ses jours descendus sous la tombe, Aux trésors temporels le jeune saint succombe; Croit qu'on en peut jouir sans être criminel; Que souvent on tient d'eux l'héritage éternel; Qu'on n'a qu'à faire entrer, par un pieux usage, Les membres du Seigneur et leur chef en partage. Funeste appât de l'or, moteur de nos desseins, Que ne peux-tu aur nous, si tu plais même aux saints!

Malc annonce au vieillard censeur de sa jeunesse Qu'il va de ses aieux requeillir la richesse: Qu'il tâche d'empêcher que des biens assez grands Ne soient mal dispensés par d'avares parents; Qu'il veut fonder un cloître, et destine le reste A vivre sans éclat, toujours simple et modeste, Donnaut un saint exemple, et par ses soins pieux Peut-être plus utile au siècle qu'en ces lieux.

Mon fils, dit le vieillard, il faut qu'avec franchise Je vous ouvre mon cœur touchant votre entreprise. Où vons exposez-vous? et qu'allez-vous tenter?
En de nouveaux périls pourquoi vous rejeter?
De triompher toujours seriez-vous bien capable?
Ah! si vous le croyez, l'orgueil vous rend coupable;
Sinon votre imprudence a déjà mérité
Les reproches d'un Dieu justement irrité.
Fuyez, fuyez, mon fils, le monde et ses amorces:
Il est plein de dangers qui surpassent vos forces.
Fuyez l'or; mais fuyez encor d'antres appas:
On ne sort, qu'en fuyant, vainqueur de ces combata.
La paix que nous godtons a-t-elle moins de charmes?
Quoi! vous hasarderiez le fruit de tant de larmes,
Et celni de ce sang qu'un Dieu versa pour vons!
A ces mots le vieillard se jette à ses genoux.

Male le quitte en pleurant; triste et funeste absence! Il abandonne au sort sa fragile innocence; S'engage en des chemins pleins de périls et longs. D'Édesse à Béroé sont de vastes sablons : L'astre dont les clartés sont esclaves du monde Parcourt avec ennui cette plaine inféconde : S'il y voit quelque objet, c'est un objet d'horreur. Maint Arabe voisin y portoit la terreur. Du passant égorgé le corps sans sépulture D'un ventre carnassier devenoit la pâture. On voyoit succéder, en ces cruels séjours, Aux brigands les lions, aux lions les vautours. Marcher seul en ces lieux eut en de l'imprudence. La fortune joint Malc à des gens sans défense : Peu de jeunesse entre eux, force vieillards craintifs, Femmes, famille, enfants aux cœurs déjà captifs. Ils traversoient la plaine aux Zéphyrs inconnue: Un gros de Sarrasins vient s'offrir à leur vue, Milice du démon, gens hideux et hagards, Engeance qui portoit la mort dans ses regards. La cohorte du saint d'abord est dispersée : Équipages, trésors, jeune épouse est laissée. Telle fuit la colombe, oubliant ses amours, A l'aspect du milan qui menace ses jours. Telle l'ombre d'un loup dans les verts pâturages Écarte les troupeaux attentifs aux berbages Les compagnons de Malc, épandus par ces champs, Tomboient sans résister sous le fer des brigands. De toutes parts l'horreur régnoit en ce spectacle; La proie apportoit seule au meurtre de l'obstacle. Ceux que l'amour du gain tira de leur foyer Perdoient d'un an de peine en un jour le loyer. Les pères chargés d'ans, laissant leurs tendres gages, Puyoient leur propre mort en ces funestes plages, Et pour deux jours de vie abandonuoient un bien Près de qui vivre un siècle aux vrais pères n'est rien. L'amant et la compagne à ses vœux destinée Quittoient le doux espoir d'un prochain hyménée : Malheureux! l'un fuyoit; on eût vu ses amours Lui tendre en vain les bras implorant son secours.

Une dame encor jeune, et sage en sa conduite, Aux yeux de son époux dans les fers fut réduite. Le mari se sauva regrettant sa moitié:
La femme alla servir un maître sans pitié; Au chef de ces brigands elle échut en partage. Cet homme possédoit un fertile héritage, Et de plusieurs troupeaux dans l'ardente saison Vendoit à ses voiains le croît et la toison. Notre héros suivit la dame en servitude. Ce fut lors, mais trop tard, que pour sa solitude, Pour son cher directeur et ses sages avis, Il reprit des transports de pleurs en vain suivis.

Forêts, s'écrioit-il, retraites du silence, Lieux dont j'ai combattu la douce violence, Angéliques cités d'où je me suis banni, Je vous ai méprisés, déserts, j'en suis puni. Ne vous verrai-je plus? Quoi! Songe, tu t'envoles! O Male! tu vois le fruit de tes desseins frivoles! Verse des pleurs amers, puisque tu t'es privé De ces pleurs bienheureux où ton cœur s'est lavé. Ainsi Male regrettoit sa fortune passée. Cependant des brigands la proie est entassée. On l'emporte à grand bruit : ils s'en vont triomphants. Leur chef voulut que Male adorat ses enfants. Honneur dont on ne doit s'attribuer les marques Qu'en voyant sous ses pieds les têtes des monarquess. Un Arabe exigea ce superbe tribut. Si Malc s'en défendit, s'il l'osa, s'il le put, S'il en subit la loi sans peine et sans scrupule, C'est ce qu'en ce récit l'histoire dissimule.

Bien qu'à peine la dame achevât son printemps, Que son teint eût des jours aussi frais qu'éclatants: L'Arabe n'en fit voir qu'une estime légère: Il lui donna l'emploi d'une simple bergère, Avec Make l'envoya pour garder ses troupeaux. Bientôt entre leurs mains ils devinrent plus beaux.

Le saint couple cherchoit les lieux les plus sauvages, S'approchoit des rochers, s'éloignoit des rivages; Lui-même il se fuyoit; et jamais dans ces bois Les échos n'ont formé de concerts de leurs voix. Aux jours où l'on faisoit des vœux pour l'abondance, Ils ne paroissoient point aux jeux ni dans la danse: On ne les voyoit point à l'entour des hameaux Mollement étendus dormir sous les ormeaux. Les entretiens oisifs et féconds en malices, Dn mercenaire esclave ordinaires délices, Étoient fuis avec soin de nos nouveaux bergers; Ils n'envioient point l'heur des troupeaux étrangers. Jamais l'ombre chez eux ne mit fin aux prières, Ni la main du Sommeil n'abaissa leurs paupières. La nuit se passoit toute en vœux, en oraison.

Dès que l'aube empourproit les bords de l'horizon, Ils menoient leurs troupeaux loin de toutes approches. Malc aimoit un ruisseau coulaut entre des roches. Des cèdres le couvroient d'ombrages toujours verts : Ils défendoient ce lieu du chaud et des hivers. De degrés'en degrés l'eau tombant sur des marbres, Méloit son bruit aux vents engouffrés dans les arbres. Jamais désert ne fut moins connu des humains; A peine le soleil en savoit les chemins. La bergère cherchoit les plus vastes campagnes: La ses seules brebis lui servoient de compagnes: Les vents en sa faveur leur offroient un air doux: Le ciel les préservoit de la fureur des loups, Et gardant leurs toisons exemptes de rapines, Ne leur laissoit payer nul tribut aux épines. Dans les dédales verts que formoient les halliers, L'herbe tendre, le thym, les humbles violiers, Présentoient aux troupeaux une pâture exquise. En des lieux découverts notre bergère assise Aux injures du hâle exposoit ses attraits, Et des pensers d'autrui se vengeoit sur ses traits. Sa beauté lui donnoit d'éternelles alarmes. Ses mains avec plaisir auroient détruit ses charmes : Mais, n'osant attenter contre l'œuvre des cieux, Le soleil se chargeoit de ce crime pieux. O vous, dont la blancheur est souvent emprantée,

Que d'un soin différent votre ame est agitée! Si vous ne vous voulez priver d'un bien si doux, De ses dons naturels au moins contentez-vous.

٠. \_

-1

=

r

Taudis que la bergère en extase ravie Prioit le Saint des saints de veiller sur sa vie, Les ministres divins veilloient sur son troupeau. Quelquefois la quenouille et l'artiste fuseau Lui délassoient l'esprit, et pour reprendre haleine De ses propres moutons elle filoit la laine. Pendant qu'elle goûtoit ce plaisir innocent, Tournant parfois les yeux sur son troupeau paissant, Que vous êtes heureux, peuple doux! disoit-elle; Vous passez sans pécher cette course mortelle. On loue en vous voyant celui qui vous a faits: Et nous, de qui les cœurs sont enclins aux forfaits, Laissons languir sa gloire, et d'un foible suffrage Ne daignous relever son nom ni son ouvrage. Chères brebis, paissez; cueillez l'herbe et les fleurs. Pour vous l'aube nourrit la terre de ses pleurs. Vivez de lears présents : inspirez-nous l'envie D'éviter les repas qui vous coûtent la vie. Misérables humains, semence de tyrans, En quoi différez-vous des monstres dévorants? Tels étoient les pensers de la sainte héroïne.

Pour Malc, il méditoit sur la triple origine
De l'homme florissant, déchu, puis rétabli.
Du premier des mortels la faute est en oubli:
Le ciel pour Lucifer garde toujours sa haine.
Dieu tout bon, disoit Malc, si ton fils par sa peine
M'a sauvé de l'enfer, m'a remis dans mes droits,
Garde-moi de les perdre une seconde fois.
Fais qu'un jour mes travaux par leur fin se couronnent.
Je suis dans les périls, mille maux m'environnent,
L'esclavage, la crainte, un maître menaçant,
Et ce n'est pas encor le mal le plus pressant.
Tu m'as donné pour aide au fort de la tourmente
Une compagne sainte, il est vrai, mais charmante;
Son exemple est puissant, ses yeux le sout aussi:
De conduire les miens, Seigneur, prends le souci.

Le ciel combloit de dons cette humble modestie. L'ame de nos bergers du péché garantie Ne se contentoit pas de l'avoir évité. Qu'avons-nous, disoient-ils, jusque-là mérité? Nous te sommes, Seigneur, serviteurs inutiles. Aide-nous, rends nos cœurs en vertus plus fertiles. Fais-nous suivre la main qui nous a secourus. Tu combattis pour nous, tu souffris, tu mourus; Nous vivons, nous passons nos jours dans l'espérance: Nos délices feront le prix de ta souffrance. Ne nous feras-tu point imiter ces travaux? Quand auras-tu, Seigneur, tes enfants pour rivaux? Si cette ambition te semble condamnable, C'est l'amour qui la cause; il rend tout pardonnable. Oni, seigneur, nous t'aimons, nous l'osons protester: Mais si l'effet ne suit, que sert de s'en vanter? Il faut porter ta croix, goûter de ton calice, Couvrir son front de cendre, et son corps d'un cilice.

Tandis qu'ils se matoient par ces saintes rigueurs, Leurs troupeaux prospéroient aussi bien que leurs L'Arabe en profitoit sans en savoir la cause. [cœurs. Ce brigand, pour le gain employant toute chose, Voulut les engager par de plus forts liens. Il crut que de s'enfuir ayant mille moyens, Ils se pourroient enfin soustraire à l'esclavage; Qu'il falloit joindre aux fers les nœuds du mariage : Leur a mour lui seroit un gage suffisant. Les doux fruits dont l'hymen leur feroit un présent Augmenteroient ses biens, l'auroient encor pour maître. Humains, cruels bumains, faut-il procurer l'être Afin que ce bienfait enchaîne un iunocent? Et ne se sauroit-il affranchir en naissant? L'Arabe, ayant ainsi double profit en vue, Donne aux chastes bergers une alarme imprévue; Leur propose à tous deux un lien plein d'horreur.

Ne nous fais point, dit Malc, tomber dans cette erreurCelle que tu me veux joindre par l'hyménée
D'un légitime époux suivoit la destinée.
Tu la lui vins ravir; tu le pus par ta loi.
Nous ne nous plaignons point de nos fers ni de toi.
Redouble la rigueur d'un joug involontaire:
Mais puisque notre Dieu nous défend l'adultère,
Laisse-nous résister à ton vouloir impur.
Notre innocence t'est un gage bien plus sûr.
Quel service attends-tu de nous, quand notre zèle
N'aura pour fondement qu'une ardeur criminelle?
Situ crains qu'étant bons nous ne quittions tes champs,
Te fieras-tu sur nous quand nous serons méchants?

L'Arabe à ce discours se sent transporté d'ire. Vil esclave, dit-il, tu m'oses contredire! Meurs ou cède ; obéis , et garde désormais De m'alléguer ton Dieu, que je ne crus jamais. Aussitôt de son glaive il déponille la lame : Et Malc épouvanté s'approche de la dame. Le soir on les enferme en un lieu sans clartés : Leur mariage n'eut que ces formalités. On n'y vit point d'Hymen ni de Junon paroître. Frivoles déités qui nous devez votre être. Vous n'accourûtes pas : comment l'auriez-vous pu? Vous n'êtes que des noms dont le charme est rompu. Notre couple étant seul eut recours aux prières. Tous deux avoient besoin de graces singulières. Ils ne s'étoient point vus encor dans ces dangers : Non que portant leurs pas loin des autres bergers, L'enfer n'eat quelquefois leur perte conspirée; Mais des yeux du Seigneur leur conduite éclairée Ne s'écartoit jamais de la divine loi. Le berger cette nuit se défia de soi. Sa crainte, incontinent de désespoir suivie, Pour sauver sa pudeur mit en dauger sa vie: Et le même couteau qui dans mille besoins L'aidoit à s'acquitter de ses champêtres soins; Ce couteau, dis-je, alloit du saint couper la trame: L'imprudent Malc, voulant mettre à couvert son ame, S'en alloit de sa main la livrer au démon; Fureur qui n'étoit pas indigne de pardon.

La lueur de l'acier avertit la bergère,
Que vois-je, cria-t-elle. O ciel! qu'allez-vous faire?
Je vais, répondit Malc, prévenir les combats
D'un œil toujours présent, et toujours plein d'appas.
Nous ne nous fuirons plus: notre ame est condamnée
Aux dangers qu'à sa suite entraîne l'hyménée.
Malgré nous désormais nous vivrons en commun:
Deux parcs nous hébergeoient, nous n'en aurous plus
Hélas! qui l'auroit cru que cette inquiétude [qu'un.
Nous chercheroit au fond d'une âpre solitude!
J'appréhende à la fin que le ciel irrité
N'abandonne nos cœurs à leur fragilité.
Cette faute entre époux nous semblera légère.

Il faut espérer mieux, dit la chaste bergère : Dieu ne quittera pas ses enfants au besoin. Si mon sexe est fragile, il en prendra le soin. Vous ai-je donné lieu d'en être en défiance? Qu'ai-je fait pour causer cette injuste croyance? Votre soupçon m'outrage; et vous avez du voir Que je sais sur mes sens garder quelque pouvoir. Quand mon cœur auroit peine à s'en rendre le maître, Etes-vous mon époux? et le pouvez-vous être? Nous a-t-on pu lier sans savoir si la mort M'a ravi ce mari qui m'attache à son sort? Vous vous alarmez trop pour un vain hyménée. Je vous rends cette main que vous m'avez donnée. Dissimulez pourtant, feignez, comportez-vous Comme frère en secret, en public comme époux. Ainsi vécut toujours mon mari véritable; Et si la qualité de vierge est souhaitable, Je la suis : j'en fis vœn toute petite encor. Malgré les lois d'hymen j'ai gardé ce trésor. Après l'avoir sauvé d'un amour légitime, Voudrois-je maintenant le perdre par un crime? Non, Male; je ne crois pas que le ciel le souffrit. Il m'en empêcheroit, quelque appât qui s'offrit. Ne craignez plus, vivez; l'Éternel vous l'ordonne. Estimez-vous si peu cet être qu'il vous donne? Votre corps est à lui; ses mains l'ont façonné : Le droit d'en disposer ne vous est point donné. Quelle imprudence à vous de finir votre course Par le seul des péchés qui n'a point de ressource! Toute faute s'expie; on peut pleurer encor: Mais on ne peut plus rien s'étant donné la mort. Vivez donc; et tâchons de tromper ces barbares.

Le saint ne put trouver de termes assez rares Pour rendre grace au ciel, et louer cette sœur Dont la sagesse étoit égale à la douceur. Cette nuit s'acheva comme les précédentes: Dieu leur fit employer en prières ardentes Des moments que l'on croit innocemment perdus Quand le somme a sur nous ses charmes répandus.

Le lendemain l'Arabe en ses champs les renvoie.
Là montrant aux bergers une apparente joie,
Les larmes, les soupirs, et les austérités,
Quand ils se trouvoient seuls faisoient leurs voluptés.
En eux-mêmes souvent ils cherchoient des retraites.
On ne s'aperçat point de ces peines secrètes.
Chacun crut qu'ils s'aimoient d'un amour cosjugal.
Aucun plaisir au leur ne sembloit être égal.
On se le proposoit tous les jours pour exemple;
Et lorsque deux époux étoient conduits au temple,
Que le ciel, disoit-on, afin de vous combler,
Fasse à l'hymen de Malc le vôtre ressembler!

Le saint couple à la fin se lasse du mensonge;
En de nouveaux ennuis l'un et l'autre se plonge.
Toute feinte est sujet de scrupule à des saints:
Et, quel que soit le but où tendent leurs desseins,
Si la candeur n'y règne ainsi que l'innocence,
Ce qu'ils fontpour un bien leur semble être une offense.
Male à ces sentiments donnoit un jour des pleurs:
Les larmes qu'il versoit faisoient courber les fleurs.
Il vit auprès d'un tronc des légions nombreuses
De fourmis qui sortoient de leurs cavernes creuses.
L'une poussoit un faix; l'autre prêtoit son dos:
L'amour du bien public empéchoit le repos.
Les chefs cucourageoient chacun par leur exemple.

Un du peuple étant mort, notre saint le contemple En forme de convoi soigneusement porté Hors les toits fourmillants de l'avare cité. Vous m'enseignez, dit-il, le chemin qu'il faut suivre. Ce n'est pas pour soi seul qu'ici-bas on doit vivre; Vos greniers sont témoins que chacune de vous Tâche à contribuer au commun bien de tous. Dans mon premier désert j'en pouvois autant faire ; Et sans contrevenir aux vœux d'un solitaire, L'exemple, le conseil, et le travail des mains, Me pouvoient rendre utile à des troupes de saints: Aujourd'hui je languis dans un lâche esclavage; Je sers pour conserver des jours de peu d'usage. Le monde a bien besoin que Male respire encor! Vil esclave, tu mens pour éviter la mort! Que ne résistois-tu, quand on força ton ame A se voir exposée aux beautés d'une femme? Lorsqu'il ne fut plus temps tu courus au trépas. Quitte, quitte des lieux où Christ n'habite pas. Avec ses ennemis veux-tu passer ta vie?

Il déclare à la sainte aussitôt son envie, Va s'asseoir auprès d'elle, et lui parle en ces mots: Ma sœur, je me souviens que vos sages propos Déjà plus d'une fois m'ont retiré de peine. Naguère, en conduisant mon troupeau dans la plaine. Je songeois à l'état où le sort nous réduit. Quelle est de nos travaux l'espérance et le fruit? Rien que de prolonger le cours de nos misères, Et vieillir, s'il se peut, sous des ordres sévères. Voilà dedans ces lieux le but de notre emploi. Nous y vivons pour vivre ; est-ce assez ? dites-moi. Fant-il pas consacrer à l'auteur de son être Tous ses soius, tout son temps, enfin tout ce qu'un maître Et qu'un père à la fois uniquement chéri Exige de devoirs d'un couple favori? Dieu nous comble tous deux de ses faveurs célestes. Il nous a dégagés de cent piéges funestes. Sa grace est notre guide ainsi que notre appui: Nous ne persévérons dans le bien que par lui. Allons nous acquitter de ce bienfait immense. Ici le jour finit, et puis il recommence, Sans que nous bénissions le saint nom qu'à demi, Ne vivant pas pour Dieu, mais pour son ennemi. Ma sœur, si nous cherchions de plus douces demeures? Je vous ai fait récit quelquefois de ces heures Qu'en des lieux séparés de tout profane abord Je passois à louer l'arbitre de mon sort: Alors j'avois pitié des beureux de ce monde. Maintenant j'ai perdu cette paix si profonde: Mon cœur est agité malgré tous vos avis. Je ne me repens pas de les avoir suivis. Mais ensin jetez l'œil sur l'état où nous sommes. Vous êtes exposée aux malices des hommes. Je n'ai plus de mes bois les saintes voluptés. Ne reviendront-ils point ces biens que j'ai quittes? Ah! si vous jouissiez de leur douceur exquise! La fuite, direz-vous, ne nous est pas permise: De notre liberté l'Arabe est possesseur. Et quel droit a sur nous un cruel ravisseur? Brisons ses fers; fuyons sans avoir de scrupule: Le mal est bien plus grand lorsque l'on dissimule. Quelque prétexte qu'ait un mensonge pieux, ll est toujours mensonge, et toujours odieux. Allons vivre sans feinte en ces forêts obscures Où j'ai trouvé jadis des retraites si sûres. Ne tentons plus le ciel: ayons une humble peur. Je vous promets des jours tout remplis de douceur.

Il se tut. Aussitôt la prudente bergère Approuve les conseils que le saint lui suggère. Il fait choix de deux hones les plus grands du troupeau, Les tue, ôte les chairs, change en outre leur peau. Notre couple s'en sert à traverser des ondes Dont il falloit franchir les barrières profondes. Le courant les poussa bien loin sur l'autre bord. Tous deux marchent en hâte où les guide leur sort. Ils avoient achevé quatre stades à peine, Quand, trahis par leurs pas imprimés sur l'arène, Ils entendent de loin des chameaux et du bruit, Tournent tête; et, voyant que leur maître les suit, Se pressent, mais en vain; tout ce qu'ils purent faire Fut de gagner un antre affreux et solitaire, Triste séjour de l'ombre ; en ses détours obscurs Régnoit une lionne hôtesse de ses murs. Elle y conçut un faon, unique et tendre gage Des brulantes ardeurs du roi de cette plage. Mère nouvellement, on l'eût vue allaiter Celui qu'elle venoit en ces lieux d'enfanter. Mais comment l'eût-on vue? A peine la lumière Osoit franchir du seuil la démarche première. Par cent cruels repas cet antre diffamé Se trouvoit en tout temps de carnage semé Le saint couple frémit, et s'arrête à l'entrée : Ils n'osent pénétrer cette horrible contrée; Ils cherchent quelque coin en tâtant et craintifs. L'Arabe croit déjà tenir ses fugitifs. Il n'avoit avec lui pour escorte et pour guide Qu'un esclave fidèle, adroit, et peu timide. Va me querir, dit il, ce couple qui s'enfuit. Le cimeterre au poing l'esclave entre avec bruit. La lionne l'entend, rugit, et pleine d'ire Accourt, se lance à lui, l'abat, et le déchire. De son séjour si long le maître est étonné; Et d'un courroux avengle aussitôt entraîné, Est-ce crainte ou pitié, dit-il, qui te retarde? Quoi! je n'ai pas encor cette troupe fuyarde! Enfants de l'infortune, esprits nes pour les fers, Je vous irai chercher tous trois jusqu'aux enfers. Dans le gouffre à ces mots l'ardeur le précipite. Sa colère a bientôt le sort qu'elle mérite. A peine il est entré que les cruelles dents Et les ongles félous s'impriment dans ses flancs. Les saints, loin d'en avoir une secrète joie, Du parti le plus fort craignent d'être la proie, Font des vœux pour l'Arabe, et tous deux soupirants Souhaitent un remords du moins à leurs tyrans: Mais des suppôts de Bel l'ame aux feux consacrée, Victime nécessaire à l'enfer est livrée. Le maître et son esclave, attendant le trépas, Gisent ensanglantés, la mort leur tend les bras. La cruelle moitié du monstre de Libye Traîne en ses magasins leurs deux corps où la vie Cherche encore un refuge, et quitte en gémissant Les hôtes que du ciel elle obtint en naissant. Le lionceau se baigne en leur sang avec joie. Il ne sait pas rugir, et s'instruit à la proie. Digne de ces leçons il commence à goûter Les meurtres qu'il ne peut encore exécuter. Après qu'il a joui du crime de sa mère, Et qu'ils ont assouvi leur faim et leur colère,

La lionne repense à ces actes sanglants, Emporte en d'autres lieux son faon avec les dents, Quitte l'obscur séjour ; et se sentant coupable, Encor que faite au meurtre et de crainte incapable, Elle fuit, et confie aux plus apres rochers Du cruel nourrisson les jours qui lui sont chers.

Malc cherche aussi bien qu'elle un plus certain asile; L'abord de ce séjour lui semble trop facile.
L'odeur des animaux, la piste de leurs pas,
La vengeance et le bruit de ces cruels trépas,
Tout lui fait redouter qu'une troupe infidèle
N'évente les secrets que cet antre recèle,
Ne trouve l'innocent, en cherchant les auteurs
De l'attentat commis sur ses persécuteurs.
La faim même, qui rend les saints ses tributaires,
Fait sortir nos héros de ces lieux solitaires.
Loin du peuple profane ils vont fair leurs jours.
Un bourg de peu de nom fait enfin leurs amours.
Là le couple pieux aussitôt se sépare.
De leur mensonge saint l'offense se répare.
Cet hymen se dissout. La dame entre en un lieu
Où cent vierges ont pris pour époux le vrai Dieu.

Dans un cloître éloigné Malc s'occupe au silence; Et s'il n'alloit parfois régler la violence Dont la chaste recluse embrasse l'oraison, Sa retraite pourroit s'appeler sa prison. Il y vit dans les pleurs, nectar de pénitence: C'est le seul dont ses vœux demandent l'abondance. Plus ange que mortel, il se prive des biens Qui sont de notre corps agréables soutiens. Ce jeûne rigoureux n'accourcit point sa vie. Des deux fiambeaux du ciel la course entre-suivie. A long-temps ramené la peine et le repos, Le repos aux humains, la peine au saint héros, Sans qu'il semble approcher du terme de sa course. De son zèle fervent l'inépuisable source Fomente la chaleur qui retarde sa mort: Près d'un siècle d'hivers n'a pu l'éteindre encor.

Jérôme en est témoin, ce grand saint dont la plume
Des faits du Dieu vivant expliqua le volume.
Il vit Malc, il apprit ces merveilles de lui;
Et mes légers accords les chantent aujourd'hui.
Qui voudra les savoir d'une bouche plus digne,
Lise chez d'Andilly cette aventure insigne.
Jérôme l'écrivoit lorsque le peuple Franc
Du bonheur des Romains arrêtoit le torrent.

Je la chante en un temps où sur tous les monarques Louis de sa valeur donne d'illustres marques, Cependant qu'à l'envi sa rare piété
Fait au sein de l'erreur régner la vérité.
Prince, qui par son choix remis le culte aux temples,
Qui t'acquis cet honneur par tes pieux exemples,
Et que le haut savoir, le sang, et la vertu,
Ont dès tes jeunes ans de pourpre revêtu,
Je t'offre ce récit, foible fruit de mes veilles:
Mais s'il faut que nos dons égalent tes merveilles,
Quel Homère osera placer devant ses vers
Ton nom, digne de vivre autant que l'univers?

FIN DE LA CAPTIVITÉ DE SAINT MALC.

# LE QUINQUINA,

POËME. — 1682.

## A MADAME LA DUCHESSE DE BOUILLON.

### CHANT PREMIER.

Ja ne voulois chanter que les héros d'Ésope:
Pour eux seuls en mes vers j'invoquois Calliope;
Même j'allois cesser, et regardois le port.
La raison me disoit que mes mains étoient lasses:
Mais un ordre est venu plus puissant et plus fort
Que la raison; cet ordre accompagné de graces,
Ne laissant rien de libre au cœur ni dans l'esprit,
M'a fait passer le but que je m'étois prescrit.
Vous vous reconnoissez à ces traits, Uranie:
C'est pour vous obéir, et non point par mon choix,
Qu'à des sujets profonds j'occupe mon génie,
Disciple de Lucrèce une seconde fois.
Favorisez cet œuvre; empêchez qu'on ne die
Que mes vers sous le poids lauguiront abattus:
Protégez les enfants d'une muse hardie;
Inspirez-moi; je veux qu'ici l'on étudie
D'un présent d'Apollon la force et les vertus.

Après que les humains, œuvre de Prométhée, Furent participants du feu qu'au sein des dieux Il déroba pour nous d'une audace effrontée. Jupiter assembla les habitants des cieux. Cette engeance, dit-il, est donc notre rivale! Punissons des humains l'infidèle artisan : Tâchons par tout moyen d'altérer son présent. Sa main du feu divin leur fut trop libérale : Désormais nos égaux, et tout siers de nos biens, Ils ne fréquenteront vos temples ni les miens. Envoyons-leur de maux une troupe fatale, Une source de vœux, un fonds pour nos autels. Tout l'Olympe applaudit : aussitôt les mortels Virent courir sur eux avecque violence Pestes, fièvres, poisons répandus dans les airs. Pandore ouvrit sa boite; et mille maux divers S'en vinrent au secours de notre intempérance. Un des dieux fut touché du malheur des humains : C'est celui qui pour nous sans cesse ouvre les mains; C'est Phébus Apollon. De lui vient la lumière, La chaleur qui descend au sein de notre mère, Les simples, leur emploi, la musique, les vers, Et l'or, si c'est un bien que l'or pour l'univers. Ce dieu, dis-je, touché de l'humaine misère, Produisit un remède au plus grand de nos maux : C'est l'écorce du kin, seconde panacée. Loin des peuples connus Apollon l'a placée. Entre elle et nous s'étend tout l'empire des flots. Peut-être il a voulu la vendre à nos travaux; Peut-être il la devoit donner pour récompense Aux hôtes d'un climat où règne l'innocence. O toi qui produisis ce trésor sans pareil,

Cet arbre ainsi que l'or digne fils du soleil, Prince du double mont, commande aux neuf pucelles Que leur chœur pour m'aider députe deux d'entre elles. l'ai besoin aujourd'hui de deux talents divers : L'un est l'art de ton fils; et l'autre, les beaux vers.

Le mal le plus commun, et quelqu'un même assure Que seul on le peut dire un mal, à bien parler, C'est la fièvre, autrefois espérance trop sûre A Cloton, quand ses mains se lassoient de filer. Nous en avions en vain l'origine cherchée. Ou prédisoit son cours, on savoit son progrès,

On déterminoit ses effets; Mais la cause en étoit cachée. La fièvre, disoit-on, a son siége aux humeurs. Il se fait un foyer qui pousse ses vapeurs Jusqu'au cœur, qui les distribue

Dans le sang dont la masse en est bientôt imbue. Ces amas enflammés, pernicieux trésors, Sur l'aile des esprits aux familles errantes, S'en vont infecter tout le corps,

Source de fièvres différentes. Si l'humeur bilieuse a causé ces transports,

Le sang, véhicule fluide
Des esprits ainsi corrompus,
Par des accès de tierce à peine interrompus,
Va d'artère en artère attaquer le solide.
Toutes nos actions souffrent un changement.
Le test et le cerveau piqués violemment
Joignent à la douleur les songes, les chimères,
L'appétit de parler, effets trop ordinaires.

Que si le venin dominant Se puise en la mélancolie, l'ai deux jours de repos, puis le mal survenant Jette un long ennui sur ma vie.

Ainsi parle l'école et tous ses sectateurs. Leurs malades debout après force lenteurs Donnoient cours à cette doctrine :

La nature, on la médecine,
Ou l'union des deux, sur le mal agissoit.
Qu'importe qui? l'on guérissoit.

Qu'importe qui l'ion guerissoit.
On n'exterminoit pas la fièvre, on la laissoit.
Le bon tempérament, le séné, la saignée;
Celle-ci, disoient-ils, ôtant le sang impur,
Et non comme aujourd'hui des mortels dédaignée;
Celui-là, purgatif innocent et très sûr
(lls l'ont toujours cru tel), et le plus nécessaire,

J'entends le bon tempérament; Rendu meilleur encor par le bon aliment, Remettoient le malade en son train ordinaire. On se rétablissoit, mais toujours lentement. Une cure plus prompte étoit une merveille. Cependant la longueur minoit nos facultés. S'il restoit des impuretés, Les remèdes alors de nouveau répétés, Casse, rhubarbe, enfin mainte chose pareille, Et surtout la diète, achevoient le surplus,

Chassoient ces restes superflus,

Relâchoient, resservoient, faisoient un nouvel homme:

Un nouvel homme! un homme usé. Lorsqu'avec tant d'apprêts cet œuvre se consomme. Le tresor de la vie est bientôt épuisé. Je ne veux pour témoins de ces expériences Que les peuples sans lois, sans arts et sans sciences : Les remèdes fréquents n'abrégent point leurs jours, Rien n'en hâte le long et le paisible cours. Telle est des Iroquois la gent presque immortelle : La vie après cent ans chez enx est encor belle. Ils lavent leurs enfants aux ruisseaux les plus froids. La mère au tronc d'un arbre, avecque son carquois, Attache la nouvelle et tendre créature; Va sans art apprêter un mets non acheté. Ils ne trafiquent point des dons de la nature ; Nous vendons cher les biens qui nous ont peu coûté. L'âge où nous sommes vieux est leur adolescence. Enfin il faut mourir; car sans ce commun sort Peut-être ils se mettroient à l'abri de la mort Par le secours de l'ignorance.

Pour nous, fils du savoir, ou, pour en parler mieux, Esclaves de ce don que nous ont fait les dieux, Nous nous sommes prescrit une étude infinie. L'art est long, et trop courts les termes de la vie Un seul point négligé fait errer aisément. Je prendrai de plus haut tout cet enchaînement, Matière non encor par les Muses traitée, Route qu'aucun mortel en ses vers n'a tentée : Le dessein en est grand, le succès malaisé; Si je m'y perds, au moins j'aurai beaucoup osé. Deux portes sont au cœur; chacune a sa valvule. Le sang, source de vie, est par l'une introduit; L'autre, huissière, permet qu'il sorte et qu'il circule, Des veines, sans cesser, aux artères conduit. Quand le cœur l'a reçu, la chaleur naturelle En forme ces esprits qu'animaux on appelle. Ainsi qu'en un creuset il est raréfié. Le plus pur, le plus vif, le mieux qualifié, En atomes extrait quitte la masse entière, S'exhale, et sort enfin par le reste attiré. Ce reste rentre encore, est encore épuré; Le chyle y joint toujours matière sur matière. Ces atomes font tout: par les uns nous croissons; Les autres, des objets touchés en cent façons, Vont porter an cerveau in uits dont ils s'emprei-

or porter au cerveau le fauits dont ils s'emprei-Produisent la sensat [gnent, Nulles prisons ne les contraignent;

lls sont toujours en action.
Du cerveau dans les nerfs ils entrent, les remuent;
C'est l'état de la veille; et réciproquement,
Sitôt que moins nombreux en force ils diminuent,
Les fils des nerfs lâchés font l'assoupissement.
Le sang s'acquitte encor chez nous d'un autre office.
En passant par le cœur il cause un hattement;
C'est ce qu'on nomme pouls, str et fidèle indice

Des degrés du fiévreux tourment. Autant de coups qu'il réitère, Autant et de pareils vont d'artère en artère Jusqu'aux extrémités porter ce sentiment. Notre santé n'a point de plus certaine marque

Qu'un pouls égal et modéré; Le contraire fait voir que l'être est altéré; Le foible et l'étouffé confine avec la Parque, Et tout est alors déploré.

Que l'on ait perdu la parole, Ce truchement pour nous dit assez notre mal, Assez il fait trembler pour le moment fatal:

Esculape en fait a boussole.
Si toujours le pilote a l'œil sur son aimant,
Toujours le médecin s'attache au battement,
C'est as guide; ce point l'assure et le console

En cette mer d'obscurités Que son art dans nos corps trouve de tons côtés.

Ayant parlé du pouls, le frisson se présente. Un froid avant-coureur s'en vient nous annoncer Que le chaud de la fièvre aux membres va passer. Le cœur le fomentoit, c'est au cœur qu'il s'augmente, Et qu'enfin parvenant jusqu'à certain excès Il acquiert un degré qui forme les accès.

Si j'excellois en l'art où je m'applique, Et que l'on pût tout réduire à nos sons, l'expliquerois par raison mécanique Le mouvement convulsif des frissons: Mais le talent des doctes nourrissons Sur ce sujet veut une autre manière. Il semble alors que la machine entière Soit le jouet d'un démon furieux. Muse, aide-moi, viens sur cette matière Philosopher en langage des dieux.

Des portions d'humeur grossière, Quelquefois compagnes du sang, Le suivent dans le cœur, sans pouvoir, en passant, Se subtiliser de manière

Qu'il naisse des esprits en même quantité Que dans le cours de la santé.

Un sang plus pur s'échauffe avec plus de vitesse :
L'autre reçoit plus tard la chaleur pour hôtesse;
Le temps l'y sait aussi beaucoup mieux imprimer.
Le bois vert, plein d'humeurs, est long à s'allumer :
Quand il brûle, l'ardeur en est plus véhémente.
Ainsi ce sang chargé repassant par le cœur
S'embrase d'autant plus que c'est avec lenteur,
Et regagne au degré ce qu'il perd par l'attente.
Ce degré c'est la fièvre. A l'égard des retours

A certaine heure, en certains jours, C'est un point inscrutable, à moins qu'on ne le fonde Sur les moments prescrits à cuire ou consumer L'aliment ou l'humeur qui s'en est pu former.

Il n'est merveille qui confonde Notre raison aveugle en mille autres effets Comme ces temps marqués où nos maux sont sujets. Vous qui cherchez dans tout une cause sensible,

Dites-nous comme il est possible
Qu'un corps dans le désordre amène réglément
L'accès, ou le redoublement.

Pour moi, je n'oserois entrer dans ce dédale; Ainsi de ces retours je laisse l'intervalle: Je reviens au frisson, qui du défaut d'esprits Tient sans doute son origine.

Les muscles moins tendus, comme étant moins remplis,

Ne peuvent lors dans la machine Tirer leurs opposés de même qu'autrefois, Ni ceux-ci succéder à de pareils emplois. Tout le peuple mutin, léger et téméraire, Des vaisseaux mal fermés en tumulte sortant,

Cause chez nous dans cet instant

Un mouvement involontaire. Le peu qui s'en produit sort du lieu non gonflé Comme on voit l'air sortir d'un ballon mal enflé. La valvule en la veine, au ballon la languette, Geôlière peu soigneuse à fermer la prison, Laisse enfin échapper la matière inquiète : Aussitôt les esprits agitent sans raison, Decà, delà, partout où le hasard les pousse, Notre corps qui frémit à leur moindre secousse. Le malade ressemble alors à ces vaisseaux Que des vents opposés et de contraires eaux Ont pour but du débris que leurs fureurs méditent; Les ministres d'Éole et le flot les agitent; Maint coup, maint tourbillon les pousse à tous mo-Frêle et triste jouet de la vague et des vents. [ments, En tel et pire état le frisson vient réduire Ceux qu'un chaud véhément menace de détruire. Il n'est muscle ni membre en l'assemblage entier Qui ne semble être près du naufrage dernier. De divers ennemis à l'envi nous traversent, Malheureuse carrière où ces démons s'exercent.

Si le mal continue, et que d'aucun repos La fièvre n'ait borné ses funestes complots, Dans les fébricitants il n'est rien qui ne pèche: Le palais se noircit, et la langue se sèche; On respire avec peine, et d'un fréquent effort: Tout s'altère; et bientôt la raison prend l'essor. Le médecin confus redouble les alarmes,

Une famille tout en larmes Consulte ses regards : il a beau déguiser, Aucun des assistants ne s'y laisse abuser. Le malade lui-même a l'œil sur leur visage. Tout ce qui l'environne est d'un triste presage; Sa moitié, des enfants, l'un l'appui de ses jours, Un autre entre les bras de ses chastes amours, Une fille pleurante, et déjà destinée Aux prochaines douceurs d'un heureux hyménée. Alors, alors, il faut oublier ces plaisirs. L'ame en soi se ramène, encor que nos désirs Renoncent à regret à des restes de vie. Douce lumière, hélas! me seras-tu ravie? Ame, où t'envoles-tu sans espoir de retour? Le malade arrivé près de son dernier jour Rappelle ces moments où personne ne songe Aux remords trop tardifs où cet instant nous plonge. Sur ce qu'il a commis il tâche à repasser : En vain; car le transport à ce foible penser Fait bientôt succéder les folles rêveries, Le délire, et souvent le poison des furies. On tente l'émétique alors infructueux, Puis l'art nous abandonne au remède des vœux.

Pandore, que ta boite en maux étoit féconde! Que tu sus tempérer les douceurs de ce monde! A peine en sommes-nous devenus habitants, Qu'entourés d'ennemis dès les premiers instants, Il nous faut par des pleurs ouvrir notre carrière. On n'a pas le loisir de goûter la lumière. Misérables humains, combien possédez-vous

Un présent si cher et si doux? Retranchez-en le temps dont Morphée est le maître;

Retranchez ces jours superflus
Où notre ame ignorant son être
Ne se sent pas encore, ou bien ne se sent plus:
Otez le temps des soins, celui des maladies,
Intermède fatal qui partage nos vies.
La fièvre quelquefois fait que dans nos maisons

Nous passons sans soleil trois retours de saisons. Ce mal a le pouvoir d'étendre Autant et plus encore son long et triste cours :

Un de ces trois cercles de jours Se passe à le souffrir, deux autres à l'attendre. Mais c'est trop s'arrêter à des sujets de pleurs : Allons quelques moments dormir sur le Parnasse; Nous en célébrerons avecque plus de grace Le présent qu'Apollon oppose à ces malheurs.

#### CHANT SECOND.

Envin, grace au démon qui conduit mes ouvrages. Je vais offrir aux yeux de moins tristes images; Par lui j'ai peint le mal, et j'ai lieu d'espérer Qu'en parlant du remède il viendra m'inspirer. On ne craint plus cette hydre aux têtes renaissantes, La fièvre exerce en vain ses fureurs impuissantes : D'autres temps sont venus, Louis règne; et les dieux Réservoient à son siècle un bien si précieux : A son siècle ils gardoient l'heureuse découverte D'un bois qui tous les jours cause au Styx quelque perte. Nous n'avons pas toujours triomphé de nos manx : Le ciel nons a souvent envoyé des travaux. D'autres temps sont venus : Louis règne ; et la Parque Sera lente à trancher nos jours sous ce monarque. Son mérite a gagné les arbitres du sort ; Les destins avec lui semblent être d'accord. Durez, bienheureux temps; et que sous ses auspices Nous portions chez les morts plus tard nos sacrifices. J'en conjure le dieu qui m'inspire ces vers; Je t'en conjure aussi, père de l'univers. Et vous, divinités aux hommes bienfaisantes, Qui tempérez les airs, qui régnez sur les plantes, Concourez pour lui plaire, empêchez les humains D'avancer leur tribut au roi des peuples vains. J'enseigne là-dessus une nouvelle route : C'est le bien des mortels; que tout mortel m'éconte.

J'ai fait voir ce que croit l'école et ses suppôts: On a laissé long-temps leur erreur en repos. Le quina l'a détruite, on suit des lois nouvelles. Arrière les humeurs; qu'elles pèchent ou non, La fièvre est un levain qui subsiste sans elles: Ce mal si craint n'a pour raison

Qu'un sang qui se dilate, et bout dans sa prison.

On s'est formé jadis un publable idée Des eaux dont tous les la lemphis est inondée. Plus d'un naturaliste a cru

Que les esprits nitreux d'un ferment prétendu Faisoient croître le Nil, quand toute eau se renferme

Et n'ose outrepasser le terme Que d'invisibles mains sur ses bords ont écrit. Celle-ci seule échappe, et dédaigne son lit: Les nymphes de ce fleuve errent dans les campagnes Sous les signes brûlants, et pendant plusieurs jours. D'où vient, dit un auteur, qu'il enfle alors son cours? Le climat est sans pluie; on n'entend aux montagnes

Bruire en ces lieux aucuns torrents:
En ces lieux nuls ruisseaux courants
N'augmentent le tribut dont s'arroseilles plaines.
Si l'on croit cet auteur, certain bouillonnement
Par le nitre causé fait ce débordement.
C'est ainsi que le sang fermente dans nos veines,

Qu'il y bout, qu'il s'y meut, dilaté par le cœur. Les esprits alors en fureur Tâchent par tous moyens d'ébranler la machine. On frissonne, on a chaud. J'ai déduit ces effets

Selon leur ordre et leur progrès. Dès qu'un certain acide en notre corps domine, Tout fermente, tout bout, les esprits, les liqueurs; Et la fièvre de là tire son origine

Sans autre vice des humeurs.

Que faisoient nos aïeux pour rendre plus tranquille Ce sang aïusi bouillant? ils saignoient, mais en vain :

L'eau qui reste en l'éolipyle
Ne se refroidit pas quand il devient moins plein.
L'airain soufflant fait voir que la liqueur enclose
Augmente de chaleur, déchue en quantité:
Le souffle alors redouble, et cet air irrité
Ne trouve du repos qu'en consumant sa cause.
Du sentiment fiévreux on tranche ainsi le cours;
Il cesse avec le sang, le sang avec nos jours.

Tout mal a son remède au sein de la nature. Nous n'avons qu'à chercher : de là nous sont venus

L'antimoine avec le mercure, Trésors autrefois inconnus.

Le quin règne aujourd'hui : nos habiles s'en servent. Quelques uns encore conservent,

Queiques uns encore conservent.
Comme un point de religion,
L'intérêt de l'école et leur opinion.
Ceux-là même y viendront; et désormais ma veine
Me plaindra plus des maux dont l'art fait son domaine.
Peu de gens, je l'avoue, ont part à ce discours:
Ce peu c'est encor trop. Je reviens à l'usage
D'une écorce fameuse, et qui va tous les jours
Rappeler des mortels jusqu'au sombre rivage.
Un arbre en est couvert, plein d'esprits odorants,
Bas de tige, étendu, protecteur de l'ombrage:
Apollon a doué de cent dons différents

Son bois, son fruit, et son feuillage. Le premier sert à maint ouvrage; Il est ondé d'aurore; on en pourroit orner Les maisons où le luxe a droit de dominer. Le fruit a pour pepins une graine onctueuse,

D'ample volume, et précieuse: Klle a l'effet du baume, et fournit aux humains, Sans le secours du temps, sans l'adresse des mains,

Un remède à mainte blessure. Sa feuille est semblable en figure Aux trésors toujours verts que mettent sur leur front Les héros de la Thrace, et ceux du double mont.

Cet arbre ainsi formé se couvre d'une écorce Qu'au cinnamome on peut comparer en couleur. Quant à ses qualités principes de sa force, C'est l'âpre, c'est l'amer, c'est aussi la chaleur. Celle-ci cuit les sucs de qualité louable, Dissipe ce qui nuit ou n'est point favorable;

Mais la principale vertu Par qui soit ce ferment dans nos corps combattu, C'est cet amer, cet apre, ennemis de l'acide, Double frein qui, domptant sa fureur homicide, Apaise les esprits de colère agités.

Non qu'enfin toutes aprêtés Causeat le même effet, ni toutes amertumes: La nature, toujours diverse en ses coutumes, Ne fait point dans l'absinthe un miracle pareil; Il n'est dû qu'à ce bois, digne fils du Soleil.

De lui dépend tout l'effet du remède;

Seul il commande aux ferments ennemis, Bien que souvent on lui donne pour aide La centaurée, en qui le ciel a mis Quelque apreté, quelque force astringente, Non d'un tel prix, ni de l'autre approchante, Mais quelquefois fébrifuge certain. C'est une fleur digue aussi qu'on la chante; J'ai dit sa force, et voici son destin. Fille jadis, maintenant elle est plante.

Aide-moi, Muse, à rappeler Ces fastes qu'aux humains tu daignas révéler. On dit, et je le crois, qu'une nymphe savant L'eut du sage Chiron, et qu'ils lui firent part Des plus beaux secrets de leur art.

Si quelque fièvre ardente attaquoit ses compagnes,

Si, courant parmi les campagnes,
Un levain trop bouillant en vouloit à leurs jours,
La belle à ses secrets avoit alors recours.
Il ne s'en trouva point qui pût guérir son ame
Du ferment obstiné de l'amoureuse flamme.
Elle aimoit un berger qui causa son trépas.
Il la vit expirer, et ne la plaignit pas.
Les dieux pour le punir en marbre le changèrent.
L'ingrat devint statue; elle fleur, et son sort
Fut d'être bienfaisante encor après sa mort;
Son talent et son nom toujours lui demeurèrent.
Heureuse si quelque herbe eût su calmer ses feux!
Car de forcer un cœur il est bien moins possible:
Hélas! aucun secret ne peut rendre sensible,
Nul simple n'adoucit un objet rigoureux;

Il n'est bois, ni fleur, ni racine, Qui dans les tourments amoureux Puisse servir de médecine.

La base du remède étant ce divin bois, Outre la centaurée on y joint le genièvre; Foible secours, et secours toutefois. De prescrire à chacun le mélange et le poids, Un plus savant l'a fait : examinez la fièvre,

Regardez le tempérament; Doublez, s'il est besoin, l'usage de l'écorce; Selon que le malade a plus ou moins de force, Il demande un quina plus ou moins véhément. Laissez un peu de temps agir la maladie: Cela fait, tranchez court; quelquefois un moment

Est maître de toute une vie. Ce détail est écrit; il en court un traité.

Je loûrois l'auteur et l'ouvrage : L'amitié le défend, et retient mon suffrage ; C'est assez à l'auteur de l'avoir mérité. Je lui dois seulement rendre cette justice, Qu'en nous découvrant l'art il laisse l'artifice,

Le mystère, et tous ces chemins Que suivent aujourd'hui la plupart des humains.

Nulle liqueur au quina n'est contraire: L'onde insipide et la cervoise amère, Tout s'en imbibe; il nous permet d'user D'une boisson en tisane apprétée. Diverses gens l'ayant su déguiser, Leur intérêt en a fait un Prothée. Même on pourroit ne le pas infuser, L'extrait suffit: préférez l'autre voie, C'est la plus sûre; et Bacchus vous envoie De pleins vaisseaux d'un jus délicieux, Autre antidote, autre bienfait des cieux. Le moût surtout, lorsque le bon Silène, Bouillant encor, le puise à tasse pleine,

Sait au remède ajouter quelque prix; Soit qu'étant plein de chaleur et d'esprits Il le sublime, et donne à sa nature D'autres degrés qu'une simple teinture ; Soit que le vin par ce chaud véhément S'imprègne alors beaucoup plus aisément, Ou que bouillant il rejette avec force Tout l'inutile et l'impur de l'écorce : Ce jus enfin pour plus d'une raison Partagera les honneurs d'Apollon. Nés l'un pour l'autre ils joindront leur puissance : Entre Bacchus et le sacré vailon Toujours ou vit une étroite alliance. Mais, comme il faut au quiua quelque choix, Le vin en veut aussi bien que ce bois Le plus léger convieut mieux au remède; Il porte au sang un baume précieux, C'est le nectar que verse Ganymède Dans les festins du monarque des dieux. Ne nous engageons point dans un détail immense; Les longs travaux pour moi ne sont plus de saison; Il me suffit ici de joindre à la raisou

Les succès de l'expérience.
Je ne m'arrête point à chercher dans ces vers
Qui des deux amena les arts dans l'univers;
Nos besoins proprement en font leur apanage:
Les arts sont les enfants de la nécessité;
Elle aiguise le soin, qui, par elle excité,

Met aussitôt tout en usage.

Et qui sait si dans maint ouvrage L'instinct des animaux, précepteurs des humains, N'a point d'abord guidé notre esprit et nos mains? Rendons grace au hasard. Cent machines sur l'onde Promenoient l'avarice en tous les coins du monde: L'or entouré d'écueils avoit des poursuivants ; Nos mains l'alloient chercher au sein de sa patrie : Le quina vint s'offrir à nous en même temps, Plus digne mille fois de notre idolâtrie. Cependant près d'un siècle on l'a vu sans honneurs. Depuis quelques étés qu'on brigue ses faveurs, Quel bruitu'a-t-il pointfait! dequoi fument nos tem-Que de l'encens promis au succès de ses dons ? [ples Sans me charger ici d'une foule d'exemples, Je me veux seulement attacher aux grands noms. Combien a-t-il sauvé de précieuses têtes! Nous lui devons Condé, prince dont les travaux, L'esprit, le profond sens, la valeur, les conquêtes, Serviroient de matière à former cent héros. Le quin fera long-temps durer ses destinées. Son fils, digne béritier d'un nom si glorieux, Eût aussi saus ce bois langui maintes journées.

J'ai pour garants deux demi-dieux: Arbitres de nos jours, prolongez les années De ce couple vaillant et né pour les hasards, De ces chers nourrissons de Minerve et de Mars.

Puisse mon ouvrage leur plaire! Je toucherai du front les bords du firmament. Et toi que le quina guérit si promptement,

Colbert, je ne dois point te taire;
Je laisse tes travaux, ta prudence, et le choix
D'un prince que le ciel prendra pour exemplaire
Quand il voudra former de grands et sages rois.
D'autres que moi diront ton zèle et ta conduite,
Monument éternel aux ministres suivants;
Ce sujet est trop vaste, et ma muse est réduite
A dire les faveurs que tu fais aux savants.
Un jour j'entreprendrai cette digne matière;
Car pour fourair encore une telle carrière

Il faut reprendre haleine: aussi bien aujourd'hui
Dans nos chants les plus courts on trouve un long emnui.
l'ajoutèrai sans plus que le quina dispense
De ce régime exact dont on suivoit la loi:
Sa chaleur contre nous agit faute d'emploi;
Non qu'il faille trop loin porter cette indulgence.
Si le quina servoit à nourrir nos défauts,
Je tiendrois un tel bien pour le plus grand des maux.
Les Muses m'ont appris que l'enfance du monde,
Simple, sans passion, en désirs inféconde,
Vivant de peu, sans luxe, évitoit les douleurs:
Nous n'avions pas eu nous la source des malheurs

Qui nous font aujourd'hui la guerre: Le ciel n'exigeoit lors nuls tributs de la terre : L'hommeignoroit les dieux, qu'il n'apprend qu'au be-De nous les enseigner Pandore prit le soin: Sa botte se trouva de poisons trop remplie. Pour dispenser les biens et les maux de la vie, En deux tonneaux à part l'un et l'autre fut mis. Ceux de nous que Jupin regarde comme amis Puisent à leur naissance en ces tonnes fatales Un mélange des deux, par portions égales: Le reste des humains abonde dans les maux. Au seuil de son palais Jupin mit ces tonneaux. Ce ne fut ici-bas que plainte et que murmure; On accusa des maux l'excessive mesure. Patigué de nos cris, le monarque des dieux Vint lui-même éclaircir la chose en ces bas lieux. La Renommée en fit aussitôt le message Pour lui représenter nos maux et nos langueurs, On députa deux barangueurs;

De tout le genre humain le couple le moins sage.

Avec un discours ampoulé Exagérant deux maladies:

Jupiter en fut ébranlé: Ils firent un portrait si hideux de nos vies, Qu'il inclina d'abord à réformer le tout. Momus alors présent reprit de bout en bout De nos deux envoyés les harangues frivoles: N'écoutez point, dit-il, ces diseurs de paroles; Qu'ils imputent leurs maux à leur dérèglement, Et non point aux auteurs de leur tempérament, Cette race pourroit avec quelque sagesse Se faire de nos biens à soi-même largesse. Jupiter crut Momus; il fronça les sourcils: Tout l'Olympe en trembla sur ses pôles assis. Il dit aux orateurs : Va , malheureuse engeance, C'est toi seule qui rends ce partage inégal; En abusant du bien, tu fais qu'il devient mal, Et ce mal est accru par ton impatience. Jupiter ent raison, nons nous plaignons à tort: La faute vient de nous aussi bien que du sort. Les dieux nous ont jadis deux vertus députées, La constance aux douleurs, et la sobriété: C'étoit rectifier cette inégalité.

Comment les avons-nous traitées?

Loin de loger en nos maisons

Ces deux filles du ciel, ces sages conseillères,

Nous fuyons leur commerce, elles n'habitent guères

Qu'en des lieux que nous méprisons. L'homme se porte en tout avecque violence,

A l'exemple des animaux, A veugle jusqu'au point de mettre entre les maux Les conseils de la tempérance.

Corrigez-vous, humains; que le fruit de mes vers Soit l'usage réglé des dons de la nature. Que si l'excès vous jette en ces ferments divers, Ne vous figurez pas que quelque humeur impure Se doive avec le sang épuiser dans nos corps. Le quina s'offre à vous, usez de ses trésors. Éternisez mon nom: qu'un jour on paisse dire: Le chantre de ce bois sut choisir ses sujets; Phébus, ami des grands projets, Lui prêta son savoir aussi bien que sa lyre. l'accepte cet augure à mes vers glorieux: Tout concourt à flatter là-dessus mon génie; Je les ai mis au jour sous Louis, et les dieux N'oseroient s'opposer au vouloir d'Uranie.

FIN DU QUINQUINA.

# FRAGMENTS DU SONGE DE VAUX.

1671.

### AVERTISSEMENT

#### DU RECUEIL INTITULÉ FABLES NOUVELLES ET AUTRES POÉSIES.

Paris, 1671, in-12.

Parmi les ouvrages dont ce recueil est composé, le lecteur verra trois fragments d'une description de Vaux, laquelle j'entrepris de faire il y a environ douze ans. J'y consumai près de trois années. Il est depuis arrivé des choses qui m'ont empêché de continuer. Je reprendrois ce dessein si j'avois quelque espérance qu'il réussit, et qu'un tel ouvrage put plaire aux gens d'aujourd'hui: car la poésie lyrique ni l'héroique, qui doivent y régner, ne sont plus en vogue comme elles étoient alors. J'expose donc au public trois morceaux de cette description: ce sont des échantillons de l'un et de l'autre style. Que j'aie bien fait ou non de les employer tous deux dans un même poëme, je m'en dois remettre au goût du lecteur, plutôt qu'aux raisons que j'en pourrois dire. Selon le jugement qu'on fera de ces trois morceaux, je me résoudrai. Si la chose platt, j'ai dessein de continuer; sinon, je n'y perdrai pas de temps da-vantage. Le temps est chose de peu de prix, quand on ne s'en sert pas mieux que je fais; mais, puisque j'ai résolu de m'en servir, je dois reconnoître qu'à mon égard la saison de le ménager est tantôt venue.

Passons à ce qu'il est nécessaire qu'ou sache pour l'intelligence de ces fragments. Je ne la saurois donner au lecteur sans exposer à ses yeux presque tout le plan de l'ouvrage. C'est ce que je m'en vas faire, moins succinctement à la vérité que je ne voudrois, mais utilement pour moi; car par ce moyen j'apprendrai le sentiment du public, aussi bien sur

l'invention et sur la conduite de mon poëme en gros, que sur l'exécution de chaque endroit en détail, et sur l'effet que le tout ensemble pourra produire.

Comme les jardins de Vaux étoient tout nouveau plantés, je ne les pouvois décrire en cet état, à moius que je n'en donnasse une idée peu agréable, et qui, au bout de vingt ans, auroit été saus doute peu ressemblante. Il falloit donc prévenir le temps: cela ne se ponvoit faire que par trois moyens: l'enchantement, la prophétie et le songe. Les deux premiers ne me plaisoient pas ; car, pour les amener avec quelque grace, je me serois engagé dans un dessein de trop d'étendue: l'accessoire auroit été plus considérable que le principal. D'ailleurs il ne faut avoir recours au miracle que quand la nature est impuissante pour nous servir. Ce n'est pas qu'un songe soit si suivi, ni même si long que le mien sera; mais il est permis de passer le cours ordinaire dans ces rencontres; et j'avois pour me défendre, outre le Roman de la Rose, le Songe de Polyphile, et celui même de Scipion.

Je feins donc qu'en une nuit de printemps m'étant endormi, je m'imagine que je vas trouver le Sommeil, et le prie que par son moyen je puisse voir Vaux en songe: il commande aussitôt à ses ministres de me le montrer. Voilà le sujet du premier fragment.

A peine les Songes ont commencé de me représenter Vaux, que tout ce qui s'offre à mes seus me semble réel: j'oublie le dieu du sommeil, et les démons qui l'entourent; j'oublie enfin que je songe. Les cours du château de Vaux me paroissent jonchées de fleurs; je découvre de tous les côtés l'appareil d'une grande cérémonie: j'en demande la raison à deux guides qui me conduisent. L'un d'eux me dit qu'en creusant les fondements de cette maison on avoit trouvé, sous des voûtes fort anciennes, une table de porphyre, et sur cette table un écrin plein de pierreries, qu'un certain sage, nommé Zirzimir, fils du soudan Zarzafiel, avoit autrefois laissé à un druide de nos provinces. Au milieu de ces pierreries, un diamant d'une beauté extraordinaire, et taillé en cœur, se faisoit d'abord remarquer; et, sur les bords d'un compartiment qui le séparoit d'avec les antres joyaux, se lisoit en lettres d'or cette devise, que l'on n'avoit pu entendre:

Je suis constant, quoique j'en aime deux.

On avoit porté à Oronte l'écrin ouvert, et au même état qu'il s'étoit trouvé. Il l'avoit laissé fermer en le maniant, sans que depuis il eût été possible de le rouvrir, tant la force de l'enchantement étoit grande. Sur le couvercle de cet écrin, se voyoit le portrait du roi, et autour étoit écrit: soit donné a La plus savante des véess. Sous l'écrin cette prophétie étoit gravée:

Quand celle-là qui plus vaut qu'on la prise En fait de charme, et plus a de pouvoir, Aux sasistants, dans Vaux en mainte guise De son bel art aura fait apparoir, Lors s'ouvrira l'écrin de forme exquise Que Zirzimir forgea par graud savoir, Et l'on verra le sens de la devise Qu'ancun mortel n'aura jamais su voir.

Pour satisfaire à l'intention du mage, et pour l'accomplissement de la prophétie, mais plus encore pour attirer les maltresses de tous les arts, et leur donner par ce moyen l'occasion d'embellir la maison de Vaux, Oronte avoit fait publier que tout ce qu'il y avoit de savantes fées dans le monde pouvoient venir contester le prix proposé; et ce prix étoit le portrait du roi, qui seroit donné par des juges, sur les raisons que chacune apporteroit pour prouver les charmes et l'excellence de son art. Plusieurs étoient accourues; mais, la plupart ne pouvant contribuer aux beautés de Vaux, et, par consequent, le prix n'étant pas pour elles apparemment; la plupart, dis-je, persuadées que la prophétie ne les regardoit en aucune sorte, s'étoient retirées. Il n'en étoit demeuré que quatre, l'architecture, la peinture, l'intendante du jardinage et la poésie: je les appelle Palatiane, Apellanire, Hortésie et Calliopée. Le lendemain ce grand différent se devoit juger en la présence d'Oronte et de force demi-dieux. Voilà ce que l'un de mes deux guides me dit, et le sujet du second fragment: il contient les harangues des quatre fées.

Et, pour égayer mon poëme, et le rendre plus agréable (car une longue suite de descriptions historiques seroit une chose fort ennuyeuse), je les voulois entremèler d'épisodes d'un caractère galant. Il y en a trois d'achevés: l'aventure d'un écureuil, celle d'un cygne près de mourir, celle d'un saumon et d'un esturgeon qui avoient été présentés vifs à Oronte. Cette dernière aventure fait le sujet de mon troisième fragment.

Le reste de ce recueil contient des ouvrages que j'ai composés en divers temps sur divers sujets. S'ils ne plaisent par leur bonté, leur variété suppléera peut-être à ce qui leur manque d'ailleurs.

### AVERTISSEMENT

¡QUI PRÉCÈDE IMMÉDIATEMENT LE SONGE DE VAUX, DANS LE RECUEIL DE 1671.

Des pièces suivantes, les trois premières sont des fragments de la description de Vaux, laquelle j'ai fait venir en un songe, à l'exemple d'autres sujets que l'on a ainsi traités. Ce n'est pas ici le lieu ni l'occasion de faire savoir les raisons que j'en ai eues. L'avertissement les contient: il est nécessaire de le lire pour bien entendre ces trois morceaux, et pour pouvoir tirer de leur lecture quelque sorte de plaisir. Le premier est le commencement de l'ouvrage. Le lecteur, si bou lui semble, peut croire que l'Aminte dout j'y parle représente une personne particulière;

si bon lui semble, que c'est la beauté des femmes en général; a'il lui plaît même, que c'est celle de toutes sortes d'objets. Ces trois explications sont libres Ceux qui cherchent en tout du mystère, et qui veulent que cette sorte de poëme ait un sens allégorique, ne manqueront pas de recourir aux deux dernières. Quant à moi, je ne trouverai pas mauvais qu'on s'imagine que cette Aminte est telle ou telle personne : cela rend la chose plus passionnée, et ne la rend pas moins héroïque.

## FRAGMENTS.

I.

ACANTE s'étant endormi une nuit du printemps, sougea qu'il étoit allé trouver le Sommeil, pour le prier que, par son moyen, il pût voir le palais de Vaux avec ses jardins: ce que le Sommeil lui accorda, commandant aux Songes de les lui montrer. Lorsque l'an se renouvelle En cette aimable saison Où Flore amène avec elle Les Zéphyrs sur l'horizon; Une nuit que le Silence Charmoit tout par sa présence, Je conjurai le Sonmeil De suspendre mon réveil Bien loin par delà l'Aurere.
Le Sommeil n'y manqua pas;
Et je dormirois encore,
Sans Aminte et ses appas.
Cette fière beauté, qui s'érige un trophée
Du cruel souvenir de mes vœux impuissants,
Souffrit que cette auit les charmes de Morphée
Aussi bien que les siens régnassent sur mes sens.
Il me fit voir en songe un palais magnifique,
Des grottes, des canaux, un superbe portique,
Des lieux que pour leurs beautés

Des neux que pour seurs Beautes l'aurois pu croire enchantés, Si Vaux n'étoit point au monde : Ils étoient tels, qu'au Soleil Ne s'offre au sortir de l'onde Rien que Vaux qui soit pareil.

C'étoit aussi cette maison magnifique, avec ses accompagnements et ses jardins, lesquels Sylvestre m'avoit montrés, et que ma mémoire conservoit avec un grand soin, comme étant les plus précieuses pièces de son trésor. Ce fut sur ce fondement que le Songe éleva son frêle édifice, et tâcha de me faire voir les choses en leur plus grande perfection. Il choisit pour cela tout ce qu'il y avoit de plus beau dans ses magasins; et, afin que mon plaisir durât davantage, il voulut que cette apparition fût mélée d'aventures très remarquables. Je vis des plantes, je vis des marbres, je vis des cristaux liquides, je vis des animaux et des hommes. Au commencement de mon songe il m'arriva une chose qui m'étoit arrivée plusieurs autres fois, et qui arrive souvent à chacun; c'est qu'une partie des objets sur la pensée desquels je venois de m'endormir me repassa d'abord en l'es-prit. Je m'imaginai que j'étois allé trouver le Sommeil, pour le prier de me montrer Vaux, dont on m'avoit dit des choses presque incroyables. Le logis du dieu est au fond d'un bois où le silence et la solitude font leur séjour : c'est un antre que la nature a taillé de ses propres mains, et dont elle a fortifié toutes les avenues contre la clarté et le bruit.

Sous les lambris moussus de ce sombre palais, Echo ne répond point, et semble être assoupie : La molle Oisivete, sur le seuil accroupie, N'en bouge nuit et jour, et fait qu'aux environs Jamais le chant des coqs, ni le bruit des clairons, Ne viennent au travail inviter la nature; Un reisseau coule auprès, et forme un doux murmure. Les simples dédiés au dieu de ce séjour Sont les seules moissons qu'on cultive à l'entour : De leurs fleurs en tout temps sa demeure est semés. Il a presque toujours la paupière fermée. Je le trouvai dormant sur un lit de pavots : Les Songes l'entouroient sans troubler son repos : De fantômes divers une cour mensongère, Vains et frèles enfants d'une vapeur légère, Troupe qui sait charmer le plus profond ennui, Prête aux ordres du dieu, voloit autour de lui. Là, cent figures d'air en leur moules gardées, Là, des biens et des maux les légères idées Prévenant nos destins, trompant notre désir Formoient des magasins de peine ou de plaisir. Je regardois sortir et rentrer ces merveilles : Telles vont au butin les nombreuses abeilles; Et tel, dans un état de fourmis composé, Le peuple rentre et sort en cent parts divisé Confus, je m'écrial: Toi que chacun réclame, Sommeil, je ne viens pas t'implorer dans ma flamme; Conte à d'autres que moi ces mensonges charmants Dont tu flattes les vœux des crédules amants; Les merveilles de Vaux me tiendront lieu d'Aminte: Fais que par ces démons leur beauté me soit peinte. Tu sais que j'ai toujours honoré tes autels; Je t'offre plus d'encens que pas un des mortels :

Doux Sorameil, reads-toi douc à ma juste prière.
A ces mots, je lui vis entr'ouvrir la paupière;
Ett, refermant les yeux presque au même moment:
Contentez ce mortel, dit-il languissamment.
Tout ce peuple obéit sans tarder davantage:
Des merveilles de Vaux ils m'offrirent l'image;
Comme marbres taillés leur troupe s'entassa;
En colonne aussitôt celui-ci se plaça;
Celui-là chapiteau vint s'offrir à ma vue;
L'an se fit picécetal, l'autre se fit statue:
Artisans qui peu chers, mais qui prompts et subtils,
N'ont besoin pour bâtir de marbre ni d'outils,
Font croître en un moment des fleurs et des ombrages.
Et, sans l'aide du tempe, composent leurs ouvrages.

#### II.

Lus vers suivants ne sont pas de la description de Vaux: je les envoyai à une personne qui en vouloit voir de moi, et lui envoyai en même temps le fragment qui suit. Comme ces vers y peuvent servir d'argument en quelque façon, j'ai cru qu'il ne seroit pas hors de propos de les mettre en tête.

Ariste, vous voulez voir des vers de ma main, Vous qui du chantre grec ainsi que du romain Pourriez nous étaler les beautés et les graces, Et qui nous invitez à marcher sur leurs traces Vous ne trouverez point chez moi cet heureux art Qui cache ce qu'il est, et ressemble au hasard : Je n'ai point ce beau tour, ce charme inexprimable Oui rend le dieu des vers sur tous autres aimable : C'est ce qu'il faut avoir, si l'on veut être admis Parmi ceux qu'Apollon compte entre ses amis. Homère épand toujours ses dons avec largesse; Virgile à ses trésors seit joindre la sagesse : Mes vers vous pourroient-ils donner quelque Lorsque l'antiquité vous en offre à choisir? Je ne l'espère pas; et cependant ma muse N'aura jamais pour vous de secret ni d'excuse; Ce que vous souhaitez, il faut vous l'accorder; C'est à moi d'obeir, à vous de commander. Je vous présente donc quelques traits de ma lyre : Elle les a dans Vaux répétés au Zéphyre. J'y fais parler quatre arts fameux dans l'univers, Les palais, les tableaux, les jardins, et les vers. Ces arts vantent ici tour à tour leurs merveilles. Je soupire en songeant au sujet de mes veilles. Vous m'entendez, Ariste, et d'un cœur généroux Yous plaignes comme moi le sort d'un malheureux. Il déplut à son roi; ses amis disparurent : Mille vœux contre lui dans l'abord concourarent. Malgré tout ce torrent , je lui donnai des pleurs ; J'accoutumai chacun à plaindre ses malher Jadis en sa faveur j'assemblai quatre fées; Il voulut que ma main leur dressat des trophé Œuvre long, et qu'alors jeune encor j'entrepris. Écoutez ces quatre arts, et décidez du prix.

L'Architecture, la Peinture, le Jardinage et la Poésie haranguent leurs juges, et contestent le prix proposé.

Un riche balustre faisoit la séparation de la chambre d'avec l'alcove; l'estrade en étoit au moins élevée d'un pied, ce qui donnoit encore plus d'éclat à cette action. Là, sur des tapis de Perse, on avoit placé les siéges des demi-dieux; ceux des juges y étoient aussimais à part, et un peu éloignés de la compagnie. Hors de l'alcove étoient aussises l'une près de l'autre les quatre fées. Ariste, Gelaste, et moi, nous étions debout vis-à-vis d'elles. On tira au sort pour savoir

en quel rang elles parleroient. Ce fut à Palatiane de haranguer la première: elle se leva donc; et, après s'être approchée du halustre, elle se retourna à demi devers ses rivales, et leur adressant la voix, elle commença de cette sorte:

Quoi! par vous ces honneurs sont aussi contestés? Vous prétendez le prix qu'on doit à mes beautés? Ingrates, deviez-vous en avoir la pensée?

A ces mots d'ingrates toutes se levèrent, et témoignèrent avoir quelque chose à dire; mais les juges, pour éviter la confusion, ayant ordonné qu'elles ne s'interromproient point, Palatiane continua en ces termes :

Juges, pardonnez-moi cette plainte forcée, Je sais qu'en suppliante il falloit commencer; C'est à vous que ma voix se devoit adresser; Mais le dépit m'emporte, et puisqu'il faut tout dire, Enfin voilà le fruit, trop vaine Apellanire, Dont vous reconnoisses mes bienfaits aujourd'hui. Contre les aquilons mon art vous sert d'appui : N'en ayez point de honte ; en sauvant votre ouvrage, J'oblige aussi les dieux dont vous tracez l'image. Hé bien! vous la tracez, mais imparfaitement; Et moi je leur bâtis un second firmament. Ce que je dis pour vous, je le dis pour les autres; Tout ce qu'ont fait dans Vaux les Le Bruns, les Le Nôtres, Jets, cascades, canaux et plafonds si charmants, Tout cela tient de moi ses plus beaux ornements. Contempler les efforts de quelque main savante, Juger d'une peinture, ou muette, ou parlante, Admirer d'Apollon les pinceaux ou la voix, Errer dans un jardin, s'égarer dans un bois Se coucher sur des fleurs, respirer leur haleine, Écouter en révant le bruit d'une fontaine, Ou celui d'un ruisseau roulant sur des cailloux, Tout cela, je l'avoue, a des charmes bien doux : Mais enfin on s'en passe, et je suis nécessaire. Ce fut le seul besoin qui d'abord me fit plaire. Les antres se trouvoient des humains habités : Avec les animaux ils formoient des cités Je bâtis des maisons, je composai des villes On ne vouloit alors que de simples asiles; Sur la nécessité se régloient les souhaits: Sur la necessite se regionent les sounnis: Aujourd'hui, que l'on veut de superbes palais, Je contente chacun en plus d'une manière : Des cinq ordres divers la grace singulière Fait voir comme il me platt l'éclat, la majesté, Ou les charmes divins de la simplicité. Je ne doute donc point qu'en présence d'Oronte Je n'obtienne le prix, vous n'emportiez la honte : Confuses, vous allez recevoir cette loi, Si c'est honte pour vous d'être moindres que moi. Tant d'œuvres, dont je rends les savants idolatres, Colosses, monuments, cirques, amphithéâtres, Mille temples par moi bâtis en mille lieux, Les demeures des rois, celles même des dieux Rome, et tout l'univers, pour mon art sollicite. Juges, accordez-moi le prix que je mérite; Car on n'auroit pas droit d'y vouloir parvenir, Si de la faveur scule il falloit l'obtenir.

Peu de temps après qu'elle eut cessé de parler, elle retourna s'asseoir. Sa fierté et le caractère de sa harangue n'avoient pas déplu; je le remarquai au visage des assistants. Les seules fées témoignoient beaucoup d'indignation, et seconoient la tête à chacune de ses raisons; je vis même l'heure qu'Apellanire l'interromproit. Pour moi, ce qui me toucha le plus de tout son discours, ce fut l'épilogne. Apellanire, qui devoit parler la seconde, prit la place que l'autre venoit de quitter, et puis elle commença ainsi sa harangue:

Juges, ai j'ai souffert des reproches frivoles, Ce n'est point pour manquer de droit ni de paroles :-Le respect seulement a retenu ma voix. Palatiane veut vous imposer des lois; Palatiane vent vous imposer des lois; Les honneurs ne sont faits que pour ses mains savantes; Ce seroit trop pour nous que d'être ses suivantes; Elle m'appelle ingrate, et pense m'ebranler; Mais qui l'est de nous deux, puisqu'il en faut parler? Sans tous ses ornements, serois-je pas la même? Et quant à sa beauté, qui lui semble suprème, Bien souvent sans la mienne on n'y penseroit pas; Seule je sais donner du lustre à ses appas. Contre les aquilons elle m'est nécessaire; Il n'est point de couvert qui n'en pût autent faire. Où va t-elle chercher les premiers des humains? Quels chefs-d'œuvres alors sont sortis de ses mains? Qu'importe qu'elle serve aux dieux mêmes d'asile? Car il ne s'agit pas d'ètre la plus utile; C'est assez de causer le plaisir seulement, Pour satisfaire aux lois de cet enchantement; En termes assez clairs la chose est exprimée : Soit donné. dit le mage, à la plus grande fée. En est-il de plus grande, ayant tout bien pesé, Que celle par qui l'œil est sans cesse abuse? À de simples couleurs mon art plein de magie Sait donner du relief . de l'ame et de la vie : Ce n'est rien qu'une toile, ou peuse voir des corps : J'évoque, quand je veux, les absents et les morts ; Quand je veux, avec l'art je confonds la nature. De deux peintres fameux qui ne sait l'imposture? Pour preuve du savoir dont se vantoient leurs mains. L'un trompa les oiseaux, et l'autre les humains. Je transporte les yeux aux confins de la terre: Il n'est événement ni d'amour, ni de guerre, Que mon art n'ait enfin appris à tous les yeux. Que la soleil nous que la cultura propiera e due se yeux.

Sont par moi rérélés, par moi l'œil les déceuvre:

Que la porte du jour se ferme, ou qu'elle s'ouvre,

Que le soleil nous quitte, ou qu'il vienne nous voir,

Qu'il forme un beau matin, qu'il nous montre un beau soir, J'en sais représenter les images brillantes : Mon art s'étend sur tout; c'est par mes mains savantes Que les champs, les déserts, les bois et les cités, Vont en d'autres climats étaler leurs beautés. Je sais qu'avec plaisir on peut voir des naufrages, Et les malheurs de Troie ont plu dans mes ouvrages : Tout y rit, tout y charme; on y voit sans borreur Le pale désespoir, la sangiante fureur, L'inhumaine Cloton qui marche sur leurs traces: Jugez avec quels traits je sais peindre les Graces. Dans les maux de l'absence on cherche mon secours : Je console un amant privé de ses amours Chacun par mon moyen possède sa cruelle. Si vous avez jamais adoré quelque belle (Et je n'en doute point, les sages ont aimé), Vous savez ce que peut un portrait animé: Dans les cœurs les plus froids il entretient des flammes. Je pourrois vous prier par celui de vos dames; En faveur de ses traits, qui n'obtiendroit le prix? Mais c'est assez de Vaux pour toucher vos esprits: Voyez, et puis jugez; je ne veux autre grace.

Les raisons de cette seconde me semblèrent encore plus pressantes que celles de la première; surtout ce qu'elle dit de l'intention du mage fit beaucoup d'effet. Il s'éleva là-dessus un secret murmure, qui lui donna quelque espérance de la victoire; et le chagrin qu'en ce moment-là témoignèrent les autres fées fit une partie de sa joie, aussi bien que la satisfaction qui parut sur le visage des écoutants. Palatiane, ne jugeant pas à propos de laisser plus long-temps dans les esprits une impression si favorable pour sa rivale, se leva encore nne fois, et, de la place où elle étoit, elle représenta aux juges que si l'art de la peinturo trompoit les yeux, celui de l'architecture leur faisoit voir des merveilles bien plus étonnautes. Tel pouvoit-

on appeler le puissant effort des machines qu'elle inventoit; telle, la pesanteur des colosses élevés comme par enchantement; tels, tous ces ouvrages hardis dont l'imagination se trouve effrayée; tels, enfin, ces amas de pierres qui font croire que l'Égypte a été peuplée de géants, et qui ont épuisé les forces de plusieurs millions d'hommes, aussi bien que les trésors d'une longne suite de rois. Palatiane ayant ainsi répliqué, ces deux fées reprirent leurs places; et incontinent après, Hortésie, dont le tour étoit venu, approcha des juges, mais avec un abord si doux, qu'auparavant qu'elle ouvrit la bouche ils demeurèrent plus d'à demi persuadés, et ils eurent beaucoup de peine à ne se pas laisser corrompre aux charmes mémes de son silence. Voici les propres paroles de sa harangue:

J'ignore l'art de bien parler, Et n'emploirai pour tout langage Que ces moments qu'on voit couler Parmi des fleurs et de l'ombrage. Là luit un soleil tout nouveau; L'air est plus pur, le jour plus beau, Les nuits sont douces et tranquilles; Et ces agréables sejours Chassent le soin, hôte des villes, Et la crainte, hôtesse des cours.

Mes appas sont lès alcyons
Par qui l'on voit cesser l'orage
Que le souffle des passions
A fait naître dans un courage;
Seule, j'arrête ses trausports;
La raison fait de vains efforts
Pour en calmer la violence:
Et si rien s'oppose à leur cours,
C'est la douceur de mon silence,
Plus que la force du discours.

Mes dons ont occupé les mains D'un empereur sur tous habile, Et le plus sage des humains Vint chez moi chercher un asile: Charles, d'un semblable dessein Se venant jeter dans mon sein, Fit voir qu'il étoit plus qu'un homme: L'un d'eux pour mes ombrages verts A quitté l'empire de Rome, L'autre celui de l'univers.

Ils étoient las des vains projets De conquérir d'autres provinces: Que s'ils se firent mes sujets, De mes sujets je fais des princes. Tel, égalant le sort des rois, Aristée erroit autrefois Dans les vallons de Thessalie; Et tel, de mets non achetés, Vivoit sous les murs d'Œbalie Lo amsteur de mes heantés.

Libre de soins, exempt d'ennuis, Il ne manquoit d'aucunes choses, Il détachoit les premieres fruits, Il cueilloit les premieres roies; Et quand le ciel aruné de vents Arrètoit le cours des torrents, Et leur donnoit un frein de glace, Ses jardins remplis d'arbres verts Conservoient encore leur grace, Malgré la rigueur des hivers.

Je promets un bonheur pareil A qui voudra suivre mes charmes; Leur douceur lui garde un sommeil Qui ne craindra point les alarmes : Il bornera tous ses désirs Dans le seul retour des zéphyrs; Et, fnyant la foule importune, Il verra du fond de ses bois Les courtisans de la fortune Dovenna esclaves des rois.

J'embellis les fruits et les fieurs; Je sais parer Pomone et Flore; C'est pour moi que coulent les pleurs Qu'en se levant verse l'Aurore: Les vergers, les pares, les jardins, De mon savoir et de mes mains Tiennent leurs graces nonpareilles; Là j'ai des pres, là j'ai des bois; Et j'ai partout tant de merveilles, Que l'on s'égare dans leur choix.

Je donne au liquide cristal
Plus de cent formes différentes,
Et le mets tantot en canal,
Tantot en beautes jaillissantes;
On le voit souvent par degrés
Tomber à flots précipités;
Sur des glacis je fais qu'il roule,
Et qu'il bouillonne en d'autres lieux;
Parfois il dort, parfois il coule,
Et toujours il charme les yeux.

Je ne finirois de long-temps Si j'exprimois toutes ces choses: On auroit plus tôt au printemps Compté les crillets et les roses. Sans m'écarter loin de ces bois, Souvenez-vous combien de fois Vons avez cherché leurs ombrages: Pourriez-vous bien m'ôter le prix, Après avoir par mes ouvrages Si souvent charmé vos esprits?

Le discours d'Hortésie acheva de gagner tous kassistants: Oronte et les demi - dieux se regardères: comme ravis; les juges n'en firent pas moins. Hortésie considéroit tous ces signes extérieurs avec la joie que l'on peut penser, quand Apellanire, ayant parlé toubas quolque peu de temps aux deux fées qui étoient près d'elle, déploya une toile que les plis de sa robe tenoient cachée, et, la montrant de la main aux juges, elle s'écria du lieu où elle étoit:

Juges, attendes un moment,
Et voyes quelle est cette fée
Qui de son visage charmant
Devant Oronte fait trophée;
En voilà les traits éclatunts;
Elle étoit telle avant que le printemps
Lui rendit ses chereux avec ses autres charmes:
Lorsque les jours sont inconstants,
Elle n'est jamais sans alarmes.

Après ces paroles, elle alla jusque dans l'alcève présenter aux juges la toile qu'elle tenoit déployee, et leur dit que c'étoit le portrait d'Hortésie, qu'elle avoit fait depuis quelques mois. Ils en demeurèrent étonnés; et jetant la vue sur Hortésie, ils la tournèrent ensuite sur sa peinture. La meilleure partie de ses graces y sembloit éteinte, il n'y avoit ni roses, ni lls sur son teint; tout y étoit languissant et à demi mort; on ne voyoit que de la neige et des glaçons où on avoit vu les plus florissantes marques de la jeunesse. Les juges auroient soupçonné la fidélité du portrait, s'ils ne se fussent souvenus d'avoir vu Hortésie en cet état-là. Chacun commença de douter qu'on voulât accorder le prix à une beauté si frêle et si journalière: elle-même abandonna sa propre défense, et ne sut

que répondre sur ce reproche. Si bien qu'Apellanire s'en retournoit toute triomphante, lorsque Palatiane lui dit: N'insultez point à une beauté qui craint tout, à ce que vous dites: si elle languit tous les ans, elle reprend aussi tous les ans de nouvelles forces; quant à vous, qu'est-il demeuré de ce qu'ont fait autrefois vos Apelles et vos Zeuxis, que le nom de leurs ouvrages, et les choses incroyables que l'on en dit? Les miens vivent plus de siècles que les vôtres ne sauroient vivre d'années. Apellanire ne s'étonna point, et se douta bien que Palatiane elle-même se verroit bientôt confondue. Cela ne manqua pas d'arriver.

Ce fut par Calliopée.
Montrez-moi, dit cette fée,
Quelque chose de plus vieux
Que la chronique immortelle
De ces murs pour qui les dieux
Eurent dix ans de querelle.

Bien que par les flots amers On aille au-delà des mers Voir encor vos pyramides, J'ai laissé des mouuments Et plus beaux et plus solides Que ces vastes bàtiments.

Mes mains ont fait des ouvrages Qui verront les derniers àges Sans jamais se ruiner: Le temps a beau les combattre; L'eau ne les sauroit miner, Le vent ne peut les abattre.

Sans moi tant d'œuvres fameux, Ignorés de nos neveux, Périroient sous la poussière : Au Parnasse seulement On emploie une matière Qui dure éternellement.

Si l'on conserve les noms, Ce doit être par mes sons, Et non point par vos machines: Un jour, un jour l'univers Cherchera sous vos ruines Ceux qui vivront dans mes vers.

Aussitôt elle s'approcha du balustre, et laissant Palatiane toute confuse, elle adoucit quelque peu sa voix, et parla ainsi:

Juges, vous le savez, et dans tout cet empire
Mou charme est plus connu que l'air qu'on y respire;
C'est le seul entretien que l'on prise aujourd'hui :
Pour comble de bonheur, Alcandro en est l'appui.
Je n'en dirai pas plus, de penr que sa puissance
N'oblige vos esprits à quelque déférence.
Vous jugez bien pourtant qu'elle est une beauté
Qui possède son cœur, et qu' l'a mérité;
Mais, sans vous prévenir par les traits du bien dire,
Je répondrai par ordre, et cela doit suffire.

On diroit que ces arts méritent tous le prix. Chaque fée a sans doute ébranlé les esprits; Toutes semblent d'abord terminer la querelle. La première a fait voir le besoin qu'on a d'elle. Si j'ai de son discours marqué les plus beaux traits, Elle loge les dieux, et moi pe les ai faits. Ce mot est un peu vain, et pourtant véritable: Ceux qui se font servir le nectar à leur table, Sous le nom de héros ont mérité mes vers; Je les ai déclarés maitres de l'univers. O vous qui m'écoutez, troupe noble et choisie, Ainsi qu'enx quelque jour vous vivrez d'ambrosie;

Mais Alcandre lui-même auroit beau l'espérer, S'il n'imploroit mon art pour la lui préparer. Ce point tout seul devroit me donuer gain de cause: Rendre un homme immortel, sans doute est quelque chose. Apellanire peut par ses savantes mains L'exposer pour un temps aux regards des humains : Pour moi, je lui bâtis un temple en leur mémoire; Mais un temple plus beau, sans marbre et sans ivoire, Que ceux où d'autres arts, avec tous leurs efforts, De l'univers entier épuisent les trésors. Par le second discours on voit que la peinture Se vante de tenir école d'imposture, Comme si de cet art les prestiges puissants Pouvoient sculs 1 appeler les morts et les absents! Ce sont pour moi des jeux: on ne lit point Homère, Sans que tantôt Achille à l'ame si colère, Tantôt Agamemnon au front majestueux, Le bien-disant Ulysse, Ajax l'impétueux, Et maint autre heros offre aux yeux son image : Je les fais tous parler, c'est encor davantage. La peinture après tout n'a droit que sur les corps; Il n'appartient qu'à moi de montrer les ressorts Qui font mouvoir une ame, et la rendent visible : Seule j'expose aux sens ce qui n'est pas sensible, Et, des mêmes couleurs qu'on peint la vérité, Je leur expose encor ce qui n'a point été. Si pour faire un portrait Apellanire excelle on m'y trouve du moins aussi savante qu'elle; Mais je fais plus encore, et j'euseigne aux amants A fléchir leurs amours en peignant leurs tourments. Les charmes qu'Hortésie epand sous ses ombrages Sont plus beaux dans mes vers qu'en ses propres ouvrages; Elle embellit les fleurs de traits moins éclatants : C'est chez moi qu'il faut voir les trésors du printemps. Enfin, j'imite tout par mon savoir suprême; Je peins, quand il me plait, la peinture elle-même. Oui, beaux-arts, quand je veux, j'étale vos attraits: Pouvez-vous exprimer le moindre de mes traits? Si donc j'ai mis les dieux au dessus de l'envie: Si je donne aux mortels une seconde vie; Si maint œuvre de moi, solide autant que beau, Peut tirer un héros de la nuit du tombeau; Si, mort en ses neveux, dans mes vers il respire, Si je le reuds présent bien mieux qu'Apellanire; Si de Palatiane, au prix de mes efforts Les monuments ne sont ni durables, ni forts; Si souvent Hortésie est peinte en mes ouvrages, Et si je fais parler ses fleurs et ses ombrages, Juges, qu'attendez-vous? et pourquoi consuiter? Quel art peut mieux que moi cet écrin mériter? Ce n'est point sa valeur où j'ai voulu prétendre: Je n'ai considéré que le portrait d'Alcandre. On sait que les trésors me touchent rarement; Mes veilles n'ont pour but que l'honneur seulement : Gardez ce diamant dont le prix est extreme Je serai riche assez pourvu qu'Alcandre m'aime.

La harangue de Calliopée produisit un merveilleux changement dans les esprits. Les autres fées l'avoient bien prévu; car, auparavant que l'on s'assemblat, elles demandèrent qu'il fût défendu de se servir des traits de la rhétorique; que cela n'étoit pas sans exemple; qu'une pareille défense s'étoit observée long-temps dans Athènes, parce que les orateurs fai-soient prendre de telles résolutions que bon leur sembloit; et qu'enfin le métier de leur rivale étant de séduire, il n'étoit pas juste qu'elle eût cet avantage sur elles. Mais, comme il étoit question de charmes, ces juges leur représentèrent qu'ils ne voyoient pas pourquoi ceux de l'éloquence dussent être exclus, et que leur propre requête leur faisoit tort, parce qu'il sembloit qu'elles donnassent déjà gain de cause à leur concurrente. Ainsi chacune employa tous les artifices dont elle se put aviser.

Après que l'applandissement qu'on donna à la harangue de Calliopée fut un peu cessé, Apellanire,

comme la seule qui pouvoit avoir quelque chose de commun avec elle, et comme celle aussi qui jusquelà croyoit avoir la meilleure part à l'écrin, prit la parole, et avona que les charmes de sa rivale étoient à la vérité fort puissants; mais en quoi cela pouvoit-il regarder la maison de Vanx? au lieu que tout y brilloit des envichissements qu'elle avoit trouvés. Combien de plafonds qui surpassoient non seulement tout ce qu'on avoit jamais fait en ce genre, mais aussi l'imagination même des regardants! combien d'ornements judicieux, agréables, et bien inventés! Étoit-il possible qu'en la présence de ces merveilles on adjugeât le prix à quelque autre qu'elle? Quand elle eut fini, Calliopée tomba d'accord de ce dernier point, et rendit un pareil témoignage à la vérité. Mais se peut-il faire que vous ignoriez, ajouta-t-elle en s'adressant à Apellanire, ce que mon art a de commun avec Vaux? La dernière main n'y sera que quand mes louanges l'y auront mise; et vous-même, ne devriez-vous pas consentir que j'eusse l'écrin, comme le plus digne prix de la gloire que mes ouvrages vous ont donnée? Je demandai tont bas à Gelaste ce que cela vouloit dire. Il me répondit que plusieurs personnes avoient déjà fait la description de quelques endroits de ce beau séjour; surtout qu'il m'en vouloit montrer une du salon, laquelle on ne pouvoit assez estimer.

Cette contestation des deux fées, et le souvenir de ce que les autres avoient dit, embarrassèrent les juges de telle sorte, qu'ils se parlèrent près d'un quart d'heure sans rien résoudre. Cependant le reste de la compaguie s'entretenoit aussi de cette action, au moins il me le sembla; car les uns et les autres parloient trop bas, et nons étions trop éloignés pour en rien entendre. Enfin les juges ordonnèrent pour tout résultat, que, puisque les choses étoient tellement égales, ces quatre fées feroient pa-roltre sur-le-champ quelque échantillon de leur art, afin qu'on sût laquelle de toutes étoit la plus savante dans la magie. Cela fut prononcé par l'un des trois juges : chacun témoigna en être content. Aussi étoitce une nouvelle occasion de plaisir. Oronte lui-même sembla l'approuver par un léger mouvement de tête. ll se fit ensuite un fort grand silence, les esprits étant demeurés comme suspendus, dans l'attente d'autres

merveilles.

#### III.

#### AVERTISSEMENT.

CEST assez de ces deux échantillons pour consulter le public sur ce qu'il y a de sérieux dans mon songe; il faut maintenant que je le consulte sur ce qu'il y a de galant; et, selon le jugement qu'il fera de l'un et de l'autre, je me règlerai si je continue cet ouvrage. Le lecteur saura, pour l'intelligence du fragment qui suit, qu'un saumon et un esturgeon, qui apparemment suivoient un bateau de sel, furent pris dans la rivière de Seine. On les présenta vifs à M. Fouquet, qui les fit mettre en un fort grand carré d'eau, où je les trouvai pleins de santé et de vie quand je commençai ma description. Je m'imagine donc, dans mon songe, que ce sont deux ambassadeurs envoyés à M. Fouquet par le dieu Neptune, pour lui offrir de sa part tous les trésors de l'empire

maritime, des morceaux pétrifiés, du corail de tous sortes, des conques, sin que M. Fouquet pût fair embellir certains rochers qui sont dans um avant corps d'architecture, vis-à-vis de la cascade de Vazu Je feins aussi qu'un de ces poissons (c'est l'estur geon) me parle par truchement, et me conte su aventure et celle de son camarade, avec l'origines le motif de leur députation.

### AVENTURE D'UN SAUMON

E

#### D'UN ESTURGEON.

Me promenant vers un carré d'eau qui est au-dessus d'une cascade, j'aperçus un saumon et un esturgeon s'approchant du bord, comme s'ils cusseat voulu me parler. Cela me surprit tout-à-fait; car je se croyois pas que la rivière d'Anqueuil entretiat commerce avec l'Océan. Je demandai donc à ces anmaux pour quel sujet et par quel motif ils avoient quitté leur patrie. L'esturgeon me répondit par ua truchement:

Cela vous semble nouveau Que des poissons, qui nagent en grande eau, S'en aillent ai loin se faire Une prison volontaire, Et renoncent pour elle à leur pays natal, Quand la prison seroit un palais de cristal. En effet, il n'est personne Qui d'abord ne s'en étonne; Car ce n'est pas la faim qui nous a fait sortir Du lieu de notre naissance; Sans nous vanter, et sans mentir, Nous y trouvious en abondance
De quoi souler nos appétits:
Si les gros nous mangeoient, nous mangious les petits,
Ainsi que l'on fait en France. Et pour ne pas tenir votre esprit en balance. Je vais vous dire la raison Qui nous a fait choisir cette aimable prison Qu'ayec moi ce saumon habite Un jour, nous promenant sur le dos d'Amphitrite, Nous aperçûmes deux marchands A qui le fier Borée, auteur de maint orage. Avoit fait faire au milieu de nos champs Un cruel et piteux naufrage. Tout en nageant, ils imploroient le dien De l'humide et vaste lien, Le priant d'être sensible Au sort qu'ils alloient courir, Et faisoient tout leur possible Afin de ne pas mourir. Le dieu les poussa sur l'heure Vers un rocher dont il fait sa demeure; Et là d'abord il leur dit : Pauvres humains qui vous fiez à l'onde. Paurres humains qui vous fiez à l'onde, Que cherchez-vous en notre monde? Un des marchands répondit: Monarque de l'eau salée, Dans une région de ces flots reculée Est un lieu nommé Vaux, gloire de l'univers : Son nom vole déjà dans cent climats divers : Oronte y fait bâtir un palais magnifique, Où règne l'ordre ionique

Avec beauconp d'agrément. On a placé justement

Vis-à-vis du bâtiment Deux grottes, dont la structure Est de telle architecture Qu'elle plait sans ornement. Nous cherchions toutefois sur l'humide élément Les conques les plus exquises, Et du corail de toutes guises; Mais les vents, ennemis du plaisir de nos yeux, Par des complots odieux
Ont traverse nos voyages:
Dites-leur qu'ils soient plus sages, Et respectent désormais Oronte et tous ses palais. Téthys de ce récit sembla toute ravie; Et. la harangue finie, Nous fûmes envoyes par le maître des vents Pour offrir de sa part, en termes obligeants, Au possesseur de Vaux, Oronte son intime, Ce que dans ses pays on voit de raretés Ambre, nacre, corail, marbre, diversités Enfin tous les trésors de la cour maritime Après cent périls évités, Nageant de mer en fleuve, et de fleuve en rivière, Non loin d'ici, d'une adroite manière, Par des pécheurs nous fumes arrêtés, Et par bonhenr chez Oronte portés. Là je lui fis ma petite harangue, Petite certainement, Car c'étoit en notre langue, Laconique extrêmement. On l'apprend fort aisément: Venez nous voir seulement Au fond du moite élément, Yous saures comme nous parler en un moment.
Pour achever notre histoire, Monsieur Courtois, si j'ai bonne mémoire, Avec mon compagnon m'a logé dans ces lieux: Quant à moi, j'ai bonne envie De n'en bouger de ma vie;

#### IV.

On y voit souvent les yeux De l'adorable Sylvie.

Comme Sylvie honora de sa présence les dernières chansons d'un cygne qui se mouroit, et des aventures du cygne.

J'EUSSE continué mes plaintes, si le son d'un luth ne les cut interrompues. Comme j'aime extrêmement l'harmonie, je quittai le lieu où j'étois pour aller du côté que le son se faisoit entendre. Lycidas me suivit; et lui ayant demandé ce que ce pouvoit être, il me dit que Sylvie ayant appris qu'un cygne de Vaux s'en alloit mourir, avoit envoyé querir Lambert en diligence, afin de faire comparaison de son chant avec celui de ce pauvre cygne. Ce n'est pas, ajouta Lycidas, que tous les cygnes chantent en mourant. Bien que cette tradition soit fort ancienne parmi les poëtes, on en peut douter sans impiété, aussi bien que de plusieurs autres articles de leur croyance. Afin de t'expliquer ceci, tu as lu sans doute que Jupiter emprunta autrefois le corps d'un cygne pour approcher plus facilement de Léda; et parce que, lui ayant chanté son amour sous cette figure, elle en fut touchée, et que Jupiter reprit incontinent la forme de dieu, il ordonna, en mémoire de cette aventure, qu'autant de fois que l'ame du cygne où il avoit logé passeroit d'un animal de la même espèce en quelque autre corps, cet animal chanteroit si melodieusement que chacun en seroit charmé. Or, je m'imagine que, quelque ancien poète en ayant en-

tendu chanter un, cela a donzé lieu à l'opizion qui est répandue dans leurs livres pour tous les autres.

Tandis que Lycidas m'entretenoit de la sorte, nous vimes arriver Sylvie, accompagnée des Graces et d'un très grand nombre d'Amours de toutes les manières. Elle s'assit dans un fauteuil, sur les bords du canal où étoit le cygne; et aussitôt Lambert, ayant accordé son téorbe, chanta un air de sa façon qui étoit admirablement beau; et le chanta si bien, qu'il mérita d'être loué de Sylvie, et fut ensuite abandonné aux louanges de tous ceux qui étoient présents. L'un l'appeloit Orphée; l'autre, Amphion : il y en eut même qui s'étonnèrent de ce qu'Oronte, voulant faire bâtir un palais, n'avoit pas fait marché avec lui, disant que les pierres se seroient venues ranger d'elles-mêmes au son de sa voix, sans qu'il eût été besoin de tant de bras et de machines. Enfin, on crut que le cygne n'oseroit chanter après lui. Il chanta toutefois, et chanta véritablement assez bien; mais, outre que c'étoit en une langue qu'on n'entendoit point, il sut jugé de beaucoup inférieur à Lambert; et Sylvie, ne jugeant pas à propos de le voir mourir, se fut promener d'un autre côté.

Chacun la suivit, hormis Lycidas et moi. Si bien qu'étant demeurés seuls, je le remis sur le discours qu'il avoit quitté, et lui demandai s'il étoit possible que le cygne eût été autre chose qu'il n'étoit, et s'il seroit encore autre chose dorénavant. Pour te faire entendre tout ce mystère, me répondit-il, il faut que je le prenne d'un peu plus haut. Et, après avoir toussé trois ou quatre fois, il commença de cette sorte:

Ce que tu vois d'animaux et d'humains Troque sans cesse, et devient autre chose; Toule ame passe en différentes mains : Telle est la loi de la métempsycose. Que le Sort tient en ses livres enclose; Car ici-bas il aime à tout changer, Selon qu'il vent nos esprits héberger. L'ame, d'habit bien ou mal assortie, D'un roi se vêt en sortant d'un berger, Puis d'un berger, étant du roi sortie.

Je le sais d'Apollon, vrai trésor de doctrine, Berger, devin, architecte, et chanteur, Et docteur En médecine; Tantôt portant le jour en différents quartiers, Tantôt faisant des vers en l'honneur de Sylvie. Je ne m'étonne pas, ayant trop de métiers, S'il a peine à gagner sa vie.

Il m'a donc dit ce matin,

Venant voir notre malade:
Ce pauvre cygne achève son destin;
Ne lui donnes plus rien qu'un petit de panade;
Car il est mort, autant vaut.
J'entends mort selon vous, que sert-il qu'on vous flatte?
Comment, monsieur! ai-je dit aussitôt,
Ne remuer ni pied ni pate
N'est pas, selon vous-même, être mort comme il faut?
Non, m'a-t-il répondu: puis, faisant une pause,
Il m'a déduit au long cette métempsycose;
Or voici comme va la chose.

Sans user de fiction,
Ce oygne étoit Amphion
Qui bâtit Thèbe au doux son de sa lyre.
On ne m'a pas voulu dire
Ce qu'il étoit avant ce jour;
C'est un trop grand secret: il te doit donc suffire
Que son ame a depuis animé tour à tour

Des corps måles et femelles Des plus beaux et des plus belles ; Des animaux fort jolis. Mignous, bien faits et polis; De fort aimables personnes, Bien faites, douces, mignonnes; Point de nains, point d'avortons; Peu de loups, force moutons; Certain oiseau qui caquette, Un héros, une coquette; Un amont qui de tristesse La tête en quatre se fendit; Un autre qui se pendit A la porte de sa maîtress Des philosophes, des badins; Deux ou trois jennes blondins; Cinq ou six beautés insignes Ayant de beaux cheveux blonds. Et les cous non pas si longs Que des cygnes, Mais aussi blancs, sans mentir.

Eufin cette ame, au partir Du corps d'une beauté qui chantoit comme un ange, En entrant dans ce cygne eut une peur étrange,

Croyant avoir pour maison Un oison; Sans se souvenir à l'heure

D'une semblable demeure Où jadis le roi des dieux, Pour loger avec elle ayant quitté les cieux,

Se fit blanc comme un cygue, et donna dans la vue
De Lède aux yeux si charmants.
Comment s'en fût souvenue
L'aune au bout de deux mille ans?
Et comment de chaque aventure
Se pourra-t-elle souvenir,

Ne devant pas sitôt finir,
A ce qu'Apollon assure?
Elle doit, ce dit-il, entrer auparavant
Au corps du premier enfant
Que fera certaine belle,
One Phyllis pour le présent

Que Phyllis pour le présent On appelle. Mais quand le cygne mourra. L'enfant, pourra-t-on dire, encor fait ne sera-

En ce cas, l'ame au plus vite En attendant que ce gite Se rencontre en son chemin,

Se rencontre en son chemin, Peut loger dans des corps qui dès le lendemain, Dans six mois, dans une année,

Verront leur fin terminée, Voilà ce qu'il m'en a dit: Qu'on en fasse son profit.

Cela me suffit, dis-je à Lycidas; mais le dieu que vous me donnez pour caution de votre métemp-sycose auroit-il bies pris la peine de visiter un cygne malade? Commeut! repartit Lycidas moitié en colère, y a-t-il quelque chose dans Vaux dont Apollon ne doive avoir soin? Sais-tu qu'il a fait résolution de demander à Oronte le même emploi qu'il eut autrefois chez Admète? Car, pour t'en parler franchement.

Il est las des vains travaux,
Il se rit des beaux ouvrages,
Et vent par monts et par vaux,
Dans nos prés, sur nos rivages,
Garder les inoutons de Vaux;
Car on y gagne gros gages:
Aucun labeur n'y manque de guerdon.
Ce ne sont point les murs du roi Laomédon,
Qui voulut pour néant, si j'ai bonne mémoire,
Bâtir ces murs détruits par un décret fatal:
C'éloit un roi qui navoit mal.

C'étoit un roi qui payoit mal. Il n'est pas le seul en l'histoire.

Ensin Apollon a juré de ne plus faire de vers, que

quand Oronte et Sylvie le souhaiteront. Il gouvernera leurs troupeaux; il sera contrôleur de leurs bâtiments; il conduira la main de nos peintres, de nos statuaires, de nos sculpteurs; il t'inspirera toimême, si tu écris pour plaire au héros ou à l'héroine, et non autrement. Je souris là-dessus, et je priai Lycidas de me mener en des lieux où je pusse voir encore d'autres merveilles.

#### v.

Acante, au sortir de l'apothéose d'Hercule, est memé dans une chambre où les Muses lui apparoissent.

MES conducteurs se lassant de me répondre sur tout, et voyant qu'ils n'étoient pas sortis d'une question que je les faisois rentrer dans une autre, ne tirèrent de ce lieu-là malgré que j'en eusse, et me firent passer dans une chambre voisine, dont les peintures et les divers ornements me parurent encore plus riches que ccux qui venoient de nous arrêter. Il y avoit une alcôve à l'opposite des fenêtres; le haut de la chambre étoit à l'italienne, et formoit une espèce de voûte ouverte par le milieu, où l'on voyoit un tableau qui représentoit plusieurs figures s'élevant au ciel. Aux quatre coins de la voûte étoient comme quatre chœurs de musique, composés chacun de deux muses si bien peintes, que je crus voir ces déesses en propre personne. J'y fus moi - même trompé, moi qui ne bouge de l'Hélicon. Ce lieu où je les trouvois, bien différent de leur séjour ordinaire, fit que je ne pus m'empécher de leur dire:

Quoi! je vous trouve ici, mes divines maîtresses! De vos monts écartés vous cessez d'être hôtesses! Quel charme ont ou pour vous les lambris que je vois? Vous aimiez, disoit-on, le silence des bois Qui vous a fait quitter cette bumeur solitaire? D'où vient que les palais commencent à vous plaire? J'avois beau vous chercher sur les bords d'un ruisseau. Mais quelle fête cause un luxe si nouvean? Pourquoi vous vêtez-vous de robes éclatantes? Muses, qu'avez-vous fait de ces jupes volantes Avec quoi dans les bois, sans jamais vous lasser, Parmi la cour de Faune on vous voyoit danser? Un si grand changement a de quoi me confondre-Pas une des neuf Sœurs ne daigna me répondre. Oronte, dit Ariste, occupe leurs esprits : Tantôt dans les forêts, tantôt sous les lambris, Elles font résonner sa gloire et son mérite. Voyez comme pour lui Melpomène médite; Thalie en est jalouse, et ses paisibles sons Valent bien quelquefois les tragiques chansous. Toutes deux au héros ont consacré leurs veilles: Elles n'ont ni beautés, ni graces, ui merveilles, Que pour le divertir leur art ne mette au jour; Et chacune a pour but de lui plaire à son tour. Melpomène pour lui peint les vertus romaines; L'autre imite toujours les actions humaines : Ces couronnes, ce masque, expriment leurs emplois, Présentent à ses yeux ou le peuple ou les rois. La scène, lui montrant les héros ses semblables, Évoque leurs esprits enterrés sons les fables, Des climats de l'histoire en fait souvent venir, Et se va chez les morts de spectacles fournir.

Il y a ici une lacune de quatre pages dans le manuscrit de l'auteur.



Pendant cela je considérois toute la chambre; et entre les deux objets, celui des Muses me remplissoit l'ame d'une douceur que je ne saurois exprimer. Elle étoit telle que celle que j'ai quelquefois ressentie, me voyant au milieu de ces déesses, sous le plus bel ombrage de l'Hélicon, favorisé comme à l'envi de toute la troupe. J'étois ravi de les voir si fort en honneur, et tellement considérées chez Oronte, qu'on les avoit logées dans l'une des plus belles chambres de son palais. Ce n'est pas qu'il y eût rien en cela qui me surprit, et qu'elles ne m'eussent entretenu des auparavant de l'estime que ce héros avoit pour elles; mais elles ne m'avoient point encore dit qu'il leur en eût donné cette marque : je témoignai la joie que j'en avois à mes conducteurs. Ariste, qui croyoit être obligé de faire les honneurs de la maison, me dit qu'elles méritoient bien cet appartement. Nous ne savons pas, ajouta-t-il, si nous n'aurons point quelque jour besoin d'elles. Après tout, elles sont filles de Jupiter : nous ne voudrions, pour quoi que ce fût, qu'elles s'allassent plaindre de nous en plein consistoire des dieux. Vous n'avez jamais vu qu'on se soit repenti de l'accueil avec lequel on les a reçues. N'ont-elles pas fait de leur part tout ce qu'elles ont pu pour plaire à Oronte?

Leur troupe, en sa faveur, pleine d'un donx ennui, Quand tout dort ici-bas, travaille encor pour lui : Il semble que le peintre ait en cette pensée. Voyez l'autre plafond où la Nuit est tracée : Cette divinité, digne de vos autels, Et qui même en dormant fait du bien aux mortels. Par de calmes vapeurs mollement soutenue, La tête sur son bras, et son bras sur la nue, Laisse tomber des fleurs, et ne les répand pos; Fieurs que les seuls Zéphyrs font voler sur leurs pas. Ces pavots qu'ici has pour leur suc on renomme, Tout fraichement cueillis dans les jardins du Somme, Sont moitié dans les airs, et moitié dans sa main; Moisson plus que toute autre utile au genre humain. Ou'elle est belle à mes yeux cette Nuit endormie! Sans doute de l'Amour son ame est ennemie; Et ce frais embonpoint sur son teint sans pareil Marque un fard appliqué par les mains du Sommeil. Avec tous ses appas, l'aimable enchanteresse Laisse souvent veiller les peuples du Permesse; Cent doctes nourrissons surmontent son effort. Hélas! dis-je, pour moi je n'ai rien fait encor; Je ne suis qu'écontant parmi tant de merveilles : Mc sera-t-il permis d'y joindre aussi mes veilles? Quand aurai-je ma part d'un si doux entretien? Veillez, Muses, veillez; le sujet le vaut bien.

#### VI.

### DANSE DE L'AMOUR.

Ja dormois d'un profond sommeil, et, en dormant, il me sembla que-je me promenois à Mainsy, qui n'est pas loin de Vaux; et que, dans un pré tout bordé de saules, j'apercevois Cythérée, l'Amour et les Graces, avec les plus belles nymphes des environs, dansant au clair de la lune. L'assemblée me parut fort belle, et le bal fort bien éclairé: un million d'étoiles servoient de lustres. Pour les violons, je n'y en entendis pas un: c'étoit aux chansons que l'on dansoit. J'arrivai sur le point que l'Amour commença ces paroles: Leatre jour deux belles
Tout haut se vantoient
Que, malgré mes ailes,
Elles me prendroient.
Gageant que non, je perdis,
Car l'une m'eut bientôt pris.

Aminte et Sylvie, Ce sont leurs beaux noms : Le ciel porte envie A mille beaux dons, A mille rares trésors Qu'ont leur esprit et leur corps.

Tont mortel, de l'une Craint les blonds cheveux, De sa tresse brune L'autre fait des nœuds, Par qui les dieux attachés Se trouvent fort empéchés.

Sylvie a la gloire De m'avoir dompté, Et cette victoire A fort peu coûté: La belle n'eut seulement Ou'à se montrer un moment.

Autour de ses charmes Me voyant voler, Vénus tout en larmes Eut beau m'appeler: Celui qui brûle les dieux Se brûle à de si beaux yeux.

Leur éclat extrême A su m'enflammer. Le sort vent que j'aime, Moi qui fais aimer; On m'entend plaindre à mon tour, Et l'Amour a de l'amour.

Ainsi dans la danse Cupidon pleuroit, Et tout en cadence Parfois soupiroit, Priant tout bas les Zéphyrs D'aller porter ses soupirs.

#### VII.

Acante se promène à la cascade : singulières faveurs qu'il y reçut du Sommeil.

Après que les Graces se furent retirées, je me trouvai en état de continuer mes promenades, et d'achever de voir les raretés de ce beau séjour : il me fut pourtant impossible de quitter sitôt un endroit où il m'étoit arrivé des choses si étonnantes. J'y passai donc tout le reste de la nuit, repensant tantôt à la chanson de l'Amour, tantôt aux beautés de Vénus et à celles des Nymphes, et rappelant eu ma mémoire leurs paroles, leurs actions, toutes les circonstances de l'aventure. Enfin je dis adieu à ces prés, et sortis du parc de Mainsy, non point par le chemin qui m'y avoit amené : j'en pris un autre, que je crus me devoir conduire en des lieux où je trouverois des beautés nouvelles. Cependant la Nuit avoit reployé partie de ses voiles, et s'en alloit les étendre chez d'autres peuples. Quelques rayons s'apercevoient déjà vers l'orient.

Les premiers traits de jour sortant du sein de l'onde Commençoient d'émailler les bords de sotre monde; Sur le sommet des monts l'ombre s'éclaircissoit; Aux portes du matin la clarté paroissoit. De sa robe d'hymen l'Aurore étoit vêtue: Jamais telle à Céphale elle n'est apparme. Je voyois aur son char éclater les rabis, Sur son teint le cinabre, et l'or sur ses habits: D'un vase de vermeil elle épanchoit des roses.

Qui n'eût jugé qu'elle s'étoit fardée tout exprès dans le dessein de me débaucher du service que j'ai voué au dieu du sommeil? Les hôtes des bois, qui avoient chanté toute la nuit pour me plaire, n'étant pas encore éveillés, je crus qu'il étoit de mon devoir de saluer en leur place ce beau séjour; ce que je sis par cette chanson:

> Fontaines, jaillissez; Herbe tendre, croissez Le long de ces rivages; Venez, petits oiseaux, Accorder vos ramages Au doux bruit de leurs eaux.

Vous vous levez trop tard; L'Aurore est sur son char, Et s'en vient voir ma belle: Oiseaux, chantez pour moi; Le dieu d'amour m'appelle, Je ne sais pas pourquoi.

Tandis que je faisois résonner ainsi les échos, le soleil s'approchoit très sensiblement de notre hémisphère, et me découvroit les unes après les autres, toutes les beautés du canton où mes pas s'étoient adressés.

Dans la plus large de ces allées, j'aperçois de loin une nymphe (ce me sembloit) conchée sous un arbre, en la posture d'une personne qui dort. J'étois tellement accoutumé à la vue des divinités, que, saus m'effrayer en aucune sorte de la rencontre de celle-ci, je résolus de m'approcher d'elle : mais, à la première démarche, un battement de cœur me présagea quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais quelle émotion, dont je ne pouvois deviner la cause, me courut par toutes les veines. Et quand je fus assez près de ce rare objet pour le reconnoître, je trouvai que c'étoit Aminte, sur qui le sommeil avoit répandu le plus doux charme de ses pavots. Certes, mon étonnement ne sut pas petit; mais ma joie sut encore plus grande. Cette belle nymphe étoit couchée sur des plantes de violettes; sa tête à demi penchée sur un de ses bras, et l'autre étendu le long de sa jupe. Ses manches, qui s'étoient un peu retroussées par la situation que le sommeil lui avoit fait preudre, me découvroient à moitié ses bras si polis. Je ne sus à laquelle de leurs beautés donner l'avantage, à leur forme ou à leur blancheur, bien que cette dernière sit honte à l'albatre. Ce ne fut pas le seul trésor que je découvris en cette merveilleuse personne. Les Zéphyrs avoient détourné de dessus son sein une partie du linomple qui le couvroit, et s'y jouoient quelquefois parmi les ondes de ses cheveux. Quelquefois aussi, comme s'ils eussent voulu m'obliger, ils les repoussoient. Je laisse à penser si mes yeux surent profiter de leur insolence : c'étoit même une faveur singulière de pouvoir goûter ces plaisirs sans manquer au respect. Je n'entreprendrai de décrire ni la blancheur ni les autres merveilles de ce beau sein, ni l'admirable proportion de la gorge,

qu'il étoit aisé de remarquer malgré le linomple. qu'une respiration douce contraignoit parfois de s'enfler. Encore moins ferai-je la description du visage; car que pourrois-je dire qui approchât de :: délicatesse des traits, de la fraicheur du teint, et de son éclat? En vain j'emploirois tout ce qu'il y a de lis et de roses; en vain je chercherois des comparasons jusque dans les astres : tout cela est foible, et ne peut représenter qu'imparfaitement les charmes de cette beauté divine. Je les considérai long-temps avec des transports qui ne peuvent s'imaginer que par ceux qui aiment. Encore est-ce peu de dire trans port; car, si ce n'étoit véritable enchantement, c'était au moins quelque chose qui en avoit l'apparence : il sembloit que mon ame fat accourue tout entiere dans mes yeux. Je ne songeai plus ni à cascades ni a foutaines; et comme, au commencement de mon songe, j'avois oublié Aminte pour Vaux, il m'arriva en échange d'oublier Vaux pour Aminte, dans ce moment. Tandis que mes yeux étoient occupés à un exercice si agréable, je ne sais quel démon ( le doije appeler bon ou mauvais?) je ne sais, dis-je, quel démon me mit en l'esprit qu'il n'étoit pas juste que tout le plaisir fût pour eux; que ma bouche méritoit bien d'en avoir sa part; enfin, qu'un baiser cueilli sur celle d'Aminte devoit être une chose infiniment douce, et aussi douce que pas une de ces délices dont l'Amour récompense ceux qui le serveut fidèlement. D'un autre côté, la raison me représentoit que c'étoit se mettre au hasard de fâcher Aminte, et que, l'eveillant, je détruirois mon plaisir moi-même. Ces dernières considérations furent les plus fortes : le respect et la crainte ne m'abandonnèrent point dans cette occasion périlleuse.

Enfin un rossignol éveilla la belle, qui, s'étant levée avec précipitation, me regarda d'un œil de colère, et voulut s'enfuir sans daigner me dire aucuse chose. Je crois que l'étonnement et la honte lui fermoient la bouche, car elle s'aperçut incontinent du désordre que les Zéphyrs avoient fait autour de son genou: Je ne sais par la jupe; et, après avoir fléchi un genou: Je ne sais pas, dis-je, en quoi mes yeux peuvent vous avoir offensée: il n'y a que vous au monde qui vouliez défendre jusqu'aux regards. Les dieux, qui savent le plaisir que j'ai à vous contempler, m'en ont donné des commodités que je n'avois point eacore eues: aurois-je négligé cette faveur? Encore n'en ai-je pas tiré tout l'avantage que je pouvois: il m'étoit aisé de cueillir un baiser sur vos yeux et sur votre bouche.

Ces lèvres où les cieux ont mis tant de merveilles Auroieut pu m'excuser; Et tout autre que moi, les voyant si vermeilles, Eût voulu les baiser.

Pour voir de ce bel œil briller toutes les armes, On l'auroit éveillé. Je n'ai point cru l'Amour, le Sommeil et vos charmes, Qui me l'ont conseillé.

Pourquoi donc voules-vous m'ôter votre présence? Attendez un moment; Car enfin je pretends mériter récompense, Et non pas châtiment.

Que je sache du moins quelle heureuse aventure Vous amène en ces lieux: L'art y brille partout; cependant la nature Est plus belle en vos yeux. Flore, au prix des appas de vos lèvres écloses, N'a rien que de commun: Telle n'est la beauté ni la fraicheur des roses, Ni même leur parfum.

Le soleil peint les fleurs, en la saison nouvelle De traits moins éclatants; Et votre bouche, Aminte, efface la plus belle Des filles du printamps.

Mais n'avez-vous point vu dans Vaux une merveille Qui fait, ainsi que vous, admirer son pouvoir? Si vous ne l'avez vue, Acante vous conseille De ne point partir sans la voir.

Vous voulez, dit Aminte, parler de Sylvie. C'est elle-même que j'entends, répondis-je. Aminte rasséréna aussitôt son visage. Rendez graces, me dit-elle, au souvenir de cette incomparable personne, et relevez-vous; car, non seulement je vous pardonne en sa considération, mais je veux bien aussi vous apprendre le sujet de mon voyage. On vous aura dit infailliblement ce qu'Oronte a fait publier touchant un écrin qui se doit donner aujourd'hui en sa présence : c'est à la plus grande fée de l'univers qu'on l'adjuge. J'ai cru que le charme dont je me sers étoit assez puissant pour mériter une telle gloire; et, dans cet espoir, je suis accourue des climats où il est particulièrement reconnu. D'abord je n'ai pas voulu me déclarer, ni me mettre sur les rangs comme ont fait les autres : mon dessein a été d'attendre que la cérémonie fût commencée, et de surprendre les juges et toute l'assistance par ma beauté. Mais, après avoir examiné les paroles d'une prophétie qui doit être la règle du différent, j'ai jugé qu'elles regardoient seulement les merveilles que l'art produit : or vous savez que je ne mets point d'art en usage. Il y en a bien un our se faire aimer; il y en a un aussi pour paroître belle : mais ces sortes d'arts ne sont pratiqués que par des beautés médiocres: jamais la mienne n'en eut besoin. Si bien que de me présenter inutilement, vous ne me le conseilleriez pas, outre que le charme qui est en Sylvie m'en empêche. Je ne l'avois point encore vue qu'hier; et, comme elle se promenoit dans ces jardins, je l'apercus d'un endroit où j'étois cachée. J'en devins d'abord amoureuse, et dis en moi-même: Ou il ne s'agit pas ici de ce charme qui est particulièrement fait pour les cœurs, ou, s'il en est question, c'est à Sylvie que le prix est dû. De façon ou d'autre, il est inutile à moi de le disputer. J'avois donc fait résolution de m'en retourner dès anjourd'hui; et si vous aviez attendu encore quelques moments, je crois que vous ne m'auriez pas rencontrée.

Je combattis long-temps les raisons d'Aminte, sans pouvoir lui persuader qu'elle demeurât, et que, si elle ne vouloit demander le prix, tout au moins elle fit dans Vaux quelque épreuve de ses appas, puisque l'occasion en étoit si belle, et qu'il y avoit tant de gloire à acquérir. Ce n'est pas, sjoutai-je, que rien m'empêche de vous suivre dès à présent, ni le désir de voir toutes les merveilles de ce séjour, ni celui d'assister à un jugement si célèbre. Que si je veux vous accompagner, c'est moins pour ma satisfaction que parce que vous êtes en des lieux éloignés de votre demeure. Je ne suis pas venue seule, repartitelle; ma compagnie doit être dans ces jardins, et assex près du lieu où nous sommes; ainsi je me passerai de vous aisément. Néanmoins, comme je ne

serai pas fâchée de savoir à laquelle des quatre fées le prix sera adjugé, soyez présent à cette action, et me la venez tantôt raconter; je vous attendrai dans Mainsy.

Je trouvai une bonté si extraordinaire dans le procédé d'Aminte, que je crus pouvoir cette fois l'entretenir sérieusement de ma passion. Je lui demandia donc si elle seroit toujours insensible. Hé quoi l' me répondit-elle, osez-vous renouveler un propos que je vous ai défendu sur toutes choses de me tenir? Je n'avois pas voulu jusque-là vous dire franchement ma pensée; mais, puisque vous m'en donnez sujet, sachez que l'Amour est un hôte trop dangereux pour me résoudre à le recevoir.

Acante, voulez-vous que je verse des larmes Et soupire à mon touz, Et, lasse d'être belle, abandonne mes charmes Aux tourments de l'amour?

Il détruit l'embonpoint, et rend la couleur blême; Il donne du souci. J'aime trop mes appas, je m'aime trop moi-même Pour vous aimer ansal.

Hélas! repris-je, que ne vous êtes-vous contentée de le penser, sans me le dire si ouvertement? Au moins me devriez-vous laisser la liberté de me plaindre; car enfin, puisque vous êtes tellement confirmée dans la résolution de ne point aimer, qu'appréhendez-vous de tous mes propos? J'y suis véritablement confirmée, répondit Aminte; mais je ne ferai que bien de me défier de moi-même. Je vous ai dit que l'Amour étoit un dangereux hôte; mais je ne vous ai pas dit que ce ne fût un hôte agréable, malgré toutes les peines qu'il peut causer. J'ai encore une meilleure raison pour ne le pas loger en mon cœur, que toutes celles que je vous ai dites. Quelle seroit-elle cette raison? dis-je en soupirant; y en peut-il avoir d'assez bonne: ? C'est, reprit Aminte, qu'il n'est pas toujours bienseant à notre sexe d'avoir de l'amour. Voilà le plus grand obstacle que vous ayez, et peut-être que j'aie aussi. Ah! lui dis-je, ne faites point passer une erreur pour une raison. C'est une erreur, je vous l'avoue, repartit Aminte; mais elle a pris racine dans les esprits, et je n'entreprendrai pas la première de la réformer. C'est pourquoi contentez-vous, si vous le pouvez, de mon amitié, et de mon estime par conséquent; car jamais l'une ne va sans l'autre. Je vous ai dit cent fois les moyens de les acquérir, et ne vous ai point dit, si j'en ai mémoire, qu'il fût besoin pour cela de me regarder si attentivement quand je dormirai. Mais je demeure avec vous plus long-temps que je n'avois résolu; il faut que j'aille chercher les personnes que j'ai quittées: ne me suivez point, et que je ne vons voie d'aujourd'hui qu'après la céré-

A ces mots, elle s'en alla; et je la suivis seulement des yeux, ne croyant pas que cela fût compris encore dans la défense. l'étois même fort satisfait des dernières choses qu'elle avoit dites; soit qu'elles vinsseut de son mouvement, soit que quelque dieu les lui ett fait dire. En m'entretenant de cette pensée, je descendis vers la tête du canel, où je trouvai Ariste et Gelaste qui me cherchoient. Ils s'étonnèrent de ce que j'avoisvoulu passer la nuit au sercin: Je leur dis que de ma vie je n'en avois eu une meilleure. Là-dessus, je commençai de leur raconter ce qui m'étoit arrivé

depuis que je les avois quittés; et, bien que j'abrégeasse mon récit, il nous fournit d'entretien jusqu'au château.

#### VIII.

### NEPTUNE A SES TRITONS.

« Vons savez tons l'alliance qui est entre Oronte et votre monarque : aussi ne suis je point fâché que d'autres divinités contribuent au plaisir d'un héros si chéri du ciel. Je considère sans jalousie toutes les statues que Minerve lui a données. Apollon, qui s'est fait architecte, aussi bien que moi, pour un roi avaricieux et ingrat, n'a pas eu mauvaise raison de se faire peintre pour un héros très reconnoissant et très libéral. Je ne lui envie pas sa fortune; et c'est la seule émulation qui est cause que je vous assemble. Il ne faut pas que vous souffriez que le palais où nous sommes donne moins de plaisir aux yeux que cet autre qui le regarde. On peut dire, à la vérité, que les avenues de celui-ci sont si belles, qu'il seroit bien malaisé d'y rien ajouter; on peut dire anssi que sa face a je ne sais quoi de grand et de noble: mais les niches qu'on y a faites n'étant encore remplies que par des rochers tout secs, je crois que s'il en sortoit de l'eau, cela seroit un grand ornement. Que quelqu'un de vous y travaille; et, s'il réussit, je lui donnerai pour récompense la plus belle des Néréides. »

Grand roi, dit un Triton, qui par droit d'héritage
Aves de l'océan les plaines en partage,
Et qui voules dans Vaux un empire fonder,
C'est à nous d'obéir, à vous de commander.
Rien ne semble impossible alors qu'on veut vous plaire:
Pour moi je vous dirai ce que l'art me augère.
A garder vos trésors des monstres destines,
Et par les mains du sort sous ce mont enchaînés,
Veillent sur le cristal en des grottes profondes:
Lâchous ces animaux venus de divers mondes;
Je les dompterai tous, et de nuire empéchés
Par des liens de bronze ils seront attachés;
Mon art en ornera ces rochers et ces niches
Pour qui vous réservez vos trésors les plus riches.

Le conseil plut au dieu du liquide univers.
D'un seul coup de trident cent cachots sont ouverts:
On voit sortir en fonle un amas de reptiles,
Dragons, monstres marins, lézards et crocodiles,
Hydres à sept sosiers, escadrons de serpents,
La gent aux ailes d'or, et les peuples rampants,
Limas aux dos armés, écrevisses cornues,
Des formes d'animaux aux mortels inconnnes.
A peine ils sont sortis de leurs antres obscurs,
Qu'ils font bruire le mont, se lancent à ces murs,
Et remetroient partout le chaos en peu d'heures,
Sans la fatale main qui règle leurs demeures.
Sous un roc, par son ordre, un limas s'établit,
Et de son vaste corps tout un antre remplit.

Quand le sage Triton les vit tous en leur place, Avec jus de corail, quintessence de glace, Et Gorgone dissoute en cristal du Mainsi, Il arrosa ce peuple aussitôt endurci. Chacun d'eux toutefois conserve sa figure; Chacun, sans s'émouvoir, siffle, gronde, murmure, Fait que de son fracas tout le mont retentit, Et pense avoir encor le gosier trop petit. On diroit que parfois l'esecadrou se mutine, Enivré du nectar d'une source divine; Il pousse l'onde au ciel, il la darde aux passants, Semble garder ces lieux en charmes si puissants, Et défendre l'accès des beautés qu'il nous montre : L'eau se croise, se joint, s'écarte, se rencontre, Se rompt, se précipite au travers des rochers, Et fait comme alambics distiller leurs planchers.

#### IX.

#### LES AMOURS DE MARS ET DE VÉNUS.

Gelaste montre à Acante une tapisserie, où sont représentées les amours de Mars et de Vénus, et lui parle ainsi:

Vous devez avoir lu qu'autrefois le dieu Mars, Blessé par Cupidon d'une flèche dorée, Après avoir dompté les plus fermes remparts, Mit le camp devant Cythérée. Le siège ne fut pas de fort longue durée: A peine Mars se présenta, Que la belle parlements.

Dans les formes pourtant il entreprit l'affaire,
Par tous moyens tàcha de plaire;
De son ajustement prit d'abord un grand sois.
Considérez-le en ce coin,
Qui quitte sa mine fière.
Il se fait attacher son plus riche harnois:
Quand ce seroit pour des jours de tournois,
On ne le verroit pas vêtu d'autre manière.
L'éclat de ses habits fait honte à l'œil du jour;
Sans cels, fit-on mordre aux géants la poussière,

Il est bien malaisé de rien faire en amour.

En peu de temps Mars emporta la dame.
Il la gagna peut-étre en lui contant sa flanme:
Peut-ètre conta-t-il ses sieges, ses combats,
Parla de contrescarpe, et cent autres merveilles
Que les fennmes n'entendent pas,
Et dont pourtaut les mots sont doux à leurs oreilles.
Voyez combien Vénus, en ces lieux écartés,
Aux yeux de ce guerrier étale de beautés!
Quels longs baisers! La gloire a bien des charmes;
Mais Mars en la servant ignore ces douceurs.

Son harnois est sur l'herbe: Ainour pour toutes armes
Vent des soupirs et des larmes;
C'est ce qui triomphe des cœurs.

Phébus pour la déesse avoit même dessein,
Et, charmé de l'espoir d'une telle conquête,
Couvoit plus de feux dans son sein
Qu'on u'en voyoit à l'entour de sa tête.
C'étoit un dieu pourvu de cent charmes divers.
Il étoit beau; mais il faiseit des vers,
Avoit un peu trop de doctrine,
Et qui pis est, savoit la médecine.
Or soyez sur qu'en amours,
Entre l'homme d'épee et l'homme de science.
Les danses au premier inclineront toujours,
Et toujours le plumet aura la préférence.
Ce fut donc le guerrier qu'on sima mieux choisir.
Phébus, outré de déplaisir,
Apprit à Vulcan ce mystère;
Et dans le fond d'un bois voisin de son séjour
Lui fit voir avec Mars la reine de Cythère,
Qui n'avoient en ces lieux pour témoins que l'Amour.

La peine de Vulcan se voit représentée, Et l'on ne diroit pas que les traits en sont feints : Il demeure immobile, et son ame agitée Roule mille pensers qu'en ses yeux on voit peints: Son marteau lui tombe des mains; Il a martel en tête, et ne sait que résoudre, Frappé comme d'un coup de foudre. Le voici daus cet autre endroit Qui querelle et qui bat sa femme. Voyez-vous ce galant qui les montre du doigt? Au palais de Voure le sujet qui l'enflamme.

La dame d'un logis, quand elle fait l'amour, Met le tapis chez elle à toutes les coquettes. Dieu sait si les galants lui font aussi la cour!

Ce ne sont que jeux et fleurettes;
Plaisants devis et chansonnettes;
Mille bons mots, sans compter les bons tours,
Font que sans s'ennuyer chacun passe les jours.
Celle que vous voyez apportoit une lyre,
Ne songennt qu'à se réjouir;
Mais Véaus pour le coup ne la sauroit ouir;

mais venus pour le coup ne la sauroit our Elle est trop empéchée, et chacun se retire. Le vacarme que fait Vulcan A mis l'alarme au camp.

Mais, avec tout ce bruit, que gagne le pauvre homme? Quand les œurs ont goûté les délices d'amour, Ils iroient plutêt jusqu'à Rome

Ils iroient plutôt jusqu'à Rome
Que de s'en passer un seul jour.
Sur un lit de repos voyez Mars et sa dame:
Quand l'hymen les joindroit de son nœud le plus fort,
Que l'an fât le mari, que l'autre fût la femme,
On ne pourroit entre eux voir un plus bel accord.
Considerez plus bas les trois Graces pleurantes:
La maitresse a failli, l'on punit les auvantes;
Vulcan veut tout chasser. Mais quels dragons veillants
Pourroient contre tant d'assaillants

Garder une toison si chère? Il accuse surtout l'enfant qui fait aimer; Et, se prenant au fils des péchés de la mère, Menace Cupidon de le faire enfermer.

Ce n'est pas tout: plein d'un dépit extrême, Le voilà qui se plaint au monarque des dieux, Et de ce qu'il derroit se cacher à soi-même Importune sans cesse et la terre et les cieux. L'adulère Jupin, d'un ris malicieux. Lu dit que ce malheur est pure fantaisie. Et que de s'en troubler les esprits sont blen fous. Plaise au ciel que jamais je n'entre en jalousiel Car c'est le plus grand mal, et le moins plaint de tous.

Que fait Vulcan? car, pour se voir vengé, Encor faut-il qu'il fasse quelque chose : Un rete d'acier pas ses mains est forgé : Ce fut Momus qui, je pense, en fut cause. Avec ce rets le galant lui propose D'envelopper nos amants bien et beau. L'enclume sonne, et maint coup de marteau, Dont maint chainon l'un à l'autre s'assemble, Prépare aux dieux un spectacle nouveau De deux amants qui reposem ensemble.

Les noires Sœurs apprétèrent le lit; Rt nos amants trouvant l'houre opportune, Sous le réseau pris en flagrant délit, De s'échapper n'eurent puissance aucune. Vulcan fait lors éolater sa rancune: Tout en clopant le vieillard éclopé Semond les dieux, jusqu'au plus occupé, Grands et petits, et toute la séquelle. Demandes-moi qui fut bien attrapé? Ce fut, je crois, le galant et la helle.

Cet ouvrage est demeuré imparfait pour de secrètes raisons; et, par malhenr, ce qui y manque est l'endroit le plus important: je veux dire les réflexions que firent les dieux, même les déesses, sur une si plaisante aventure. Quand j'aurai repris l'idée et le caractère de cette pièce, je l'achèverai. Cependant, comme le dessein de ce Recueil a été fait à plusieurs reprises, je me suis souvenu d'une ballade qui pourra encore trouver sa place parmi ces contes, puisqu'elle en contientum en quelque façon. Je l'abandonne donc, ainsi que le reste, au jugement du public. Si l'on trouve qu'elle soit hors de son lieu, et qu'il y ait du manquement en cela, je prie le lecteur de l'excuser, avec les autres fautes que j'aurai faites.

FIN DU SONGE DE VAUX.

# ÉLÉGIES.

## ÉLÉGIE I.

## POUR M. FOUQUET.

AUX NYMPHES DE VAUX. - 1661.

Remplissez l'air de cris en vos grottes profondes Pleurez, nymphes de Vaux, faites croître vos ondes; Et que l'Anqueuil enflé ravage les trésors Dont les regards de Flore ont embelli ses bords. On ne blamera pas vos larmes innocentes; Vous pouvez donner cours à vos douleurs pressantes ; Chacun attend de vous ce devoir généreux; Les Destins sont contents; Oronte est malheureux. Vous l'avez vu naguère au bord de vos fontaines, Qui, sans craindre du sort les faveurs incertaines, Plein d'éclat, plein de gloire, adoré des mortels Recevoit des honneurs qu'on ne doit qu'aux autels. Hélas! qu'il est déchu de ce bonheur suprême! Oue vous le trouveriez différent de lui-même! Pour lui les plus beaux jours sont de secondes nuits : Les soucis dévorants, les regrets, les ennuis, Hôtes infortunés de sa triste demeure, En des gouffres de maux le plongent à toute heure.

Voilà le précipice où l'ont enfin jeté Les attraits enchanteurs de la prospérité! Dans les palais des rois cette plainte est commune. On n'y connoît que trop les jeux de la Fortune, Ses trompeuses faveurs, ses appas inconstants; Mais on ne les connoît que quand il n'est plus temps. Lorsque sur cette mer on vogue à pleines voiles, Qu'on croit avoir pour soi les vents et les étoiles. Il est bien malaisé de régler ses désirs; Le plus sage s'endort sur la foi des zéphyrs. Jamais un favori ne borne sa carrière; Il ne regarde pas ce qu'il laisse en arrière; Et tout ce vain amour des grandeurs et du bruit Ne le sauroit quitter qu'après l'avoir détruit. Taut d'exemples fameux que l'histoire en raconte Ne suffisoient-ils pas, sans la perte d'Oronte? Ah! si ce faux eclat n'eût pas fait ses plaisirs, Si le séjour de Vaux eût borné ses désirs, Qu'il pouvoit doucement laisser couler son âge! Vous n'avez pas chez vous ce brillant équipage, Cette foule de gens qui s'en vont chaque jour Saluer à longs flots le soleil de la cour : Mais la faveur du ciel vous donne en récompense Du repos, du loisir, de l'ombre, et du silence, Un tranquille sommeil, d'innocents entretiens; Et jamais à la cour on ne trouve ces biens.

Mais quittons ces pensers: Oronte nous appelle.
Vous, dont il a rendu la demeure si belle,
Nymphes, qui lui devez vos plus charmants appas,
Si le long de vos bords Louis porte ses pas,
Tächez de l'adoucir, fléchissez son courage:
Il aime ses sujets, il est juste, il est sage;
Du titre de clément rendez-le ambitieux;
C'est par là que les rois sont semblables aux dieux.
Du magnanime Henri qu'il contemple la vie;
Dès qu'il put se venger il en perdit l'envie.
Inspirez à Louis cette même douceur:

La plus belle victoire est de vaincre son cœur. Oronte est à présent un objet de clémence; S'il a cru les conseils d'une aveugle puissance, Il est assez puni par son sort rigoureux; Et c'est être innocent que d'être malheureux.

## ÉLÉGIE II.

#### A L'AMOUR.

PLAINTES SUR SES RIGUEURS. - 1671.

Amour, que t'ai-je fait? dis-moi quel est mon crime:
D'où vient que je te sers tous les jours de victime?
Qui t'oblige à m'offrir encor de nouveaux fers?
N'es-tu point satisfait des manx que j'ai sonfferts?
Considère, cruel, quel nombre d'inhumaines
Se vante de m'avoir appris toutes tes peines;
Car, quant à tes plaisirs, on ne m'a jusqu'ici
Fait connoître que ceux qui sont peines aussi.

J'aimois, je fus heureux: tu me fus favorable En un age où j'étois de tes dons incapable. Chloris vint une nuit: je crus qu'elle avoit peur-Innocent! Ah! pourquoi hâtoit-on mon bonheur? Chloris se pressa trop; au contraire, Amarylle Attendit trop long-temps à se rendre facile. Un an s'étoit déjà sans faveurs écoulé, Quand, l'époux de la belle aux champs étant allé, J'aperçus dans les yeux d'Amarylle gagnée Que l'heure du berger n'étoit pas éloignée. Elle fit un soupir, puis dit en rougissant: Je ne vous aime point, vous êtes trop pressant: Venez sur le minuit, et qu'aucun ne vous voie. Quel amant n'auroit cru tenir alors sa proie? En fut-il jamais un que l'on vit approcher Plus près du bon moment, sans y pouvoir toucher? Amarylle m'aimoit; elle s'étoit rendue Après un an de soins et de peine assidue. Les chagrins d'un jaloux irritoient nos désirs; Nos maux nous promettoient des biens et des plaisirs. La nuit que j'attendois tendit enfin ses voiles, Et me déroba même aux yeux de ses étoiles : Ni joueur, ni filou, ni chien ne me troubla. J'approchai du logis: on vint, on me parla; Ma fortune, ce coup, me sembloit assurée. Venez demain, dit-on, la clef s'est égarée. Le lendemain l'éponx se trouva de retour. Hé bien! me plains-je à tort? me joues-tu pas , Amour? Te souvient-il encor de certaine bergère? On la nomme Phyllis; elle est un peu légère : Son cœur est soupconné d'avoir plus d'un vainqueur; Mais son visage fait qu'on pardonne à son cœur. Nous nous trouvâmes seuls: la pudeur et la crainte De roses et de lis à l'envi l'avoient peinte. Je triomphai des lis et du cœur des l'abord; Le reste ne tenoit qu'à quelque rose encor. Sur le point que j'allois surmonter cette honte, On me vint interrompre au plus beau de mon conte Iris entre; et depuis je n'ai pu retrouver L'occasion d'un bien tout près de m'arriver.

Si quelque autre faveur a payé mon martyre, Je ne suis point ingrat, Amour, je vais la dire: La sévère Diane, en l'espace d'un mois, Si je sais bien compter, m'a souri quatre fois; Chloé pour mon trépas a fait semblant de craindre; Amarante m'a plaint; Doris m'a laissé plaindre; Clarice a d'un regard mon tourment couronné; Je me suis vu languir dans les yeux de Daphné. Ce sont là tous les biens donnés à mes souffrances; Les autres n'ont été que vaines espérances; Et, même en me trompant, cet espoir a taut fait Que le regret que j'ai les rend maux en effet.

Quant sux tourments soufferts en servant quelque in-C'est où j'excelle: Amour, tu saissi je me flatte. [grate, Te souvient-il d'Aminte? il fallut soupirer. Gémir, verser des pleurs, souffrir sans murmurer, Devant que mon tourment occupat sa mémoire; Y songeoit-elle encor? hélas! l'osé-je croire? Caliste faisoit pis; et, cherchant un détour, Répondoit d'amitié quand je parlois d'amour. Je lui doune le prix sur toutes mes cruelles. Enfin, tu ne m'as fait adorer tant de belles Que pour me tourmenter en diverses façons: Cependant ce n'est pas assez de ces leçons : Tu me fais voir Clymène: elle a beaucoup de charmes: Mais pour une ombre vaine elle répand des larmes : Son cœur dans un tombeau fait vœu de s'enfermer, Et, capable d'amour, ne me sauroit aimer. Il ne me restoit plus que ce nouveau martyre: Veux-tu que je l'éprouve, Amour? tu n'as qu'à dire. Quand tu ne voudrois pas, Clymène aura mon cœur: Dis-le-lui, car je crains d'irriter sa douleur.

## ÉLÉGIE III.

#### A CLYMÈNE.

NOUVEAUX TOURMENTS D'AMOUR. - 1671.

Me voici rembarqué sur la mer amoureuse. Moi pour qui tant de fois elle fut malheureuse, Qui ne suis pas encor du naufrage essuyé, Quitte à peine d'un vœu nouvellement payé. Que faire? mon destin est tel qu'il faut que j'aime. On m'a pourvu d'un cœur peu content de lui-même, Inquiet, et fécond en nouvelles amours: Il aime à s'engager, mais non pas pour toujours. Si faut-il une fois brûler d'un feu durable: Que le succès en soit funeste ou favorable. Qu'on me donne sujet de craindre ou d'espérer, Perte ou gain, je me veux encore aventurer. Si l'on ne suit l'Amour, il n'est douceur aucune. Ce n'est point près des rois que l'on fait sa fortune : Quelque ingrate beauté qui nous donne des lois, Encore en tire-t-on un souris quelquefois; Et, pour me rendre heureux, un souris peut suffire.

Clymène, vous pouvez me donner un empire, Saus que vous m'accordiez qu'un regard d'un instant: Tiendra-t-il à ves yeux que je ne sois content? Hélas! qu'il est aisé de se flatter soi-même! Je me propose un bien dont le prix est extrême; Et ne sais seulement s'il m'est permis d'aimer. Pourquoi non, s'il vous est permis de me charmer? Je verrai les plaisirs suivre en foule vos traces, Votre bouche sera la demeure des Graces,

Mille dons près de vous me viendront partager; Et mille feux chez moi ne viendront pas loger! Et je ne mourrai pas! Non, Clymène, vos charmes Ne paroitront jamais sans me donner d'alarmes; Rien ne peut empêcher que je n'aime aussitôt. Je veux brûler, languir, et mourir s'il le faut: Votre aveu là dessus ne m'est pas nécessaire. Si pourtant vous aimer, Clymene, étoit vous plaire, Que je serois heureux! quelle gloire! quel bien! Hors l'honneur d'être à vous je ne demande rien. Consentez seulement à vous voir adorée; Il n'est condition des mortels révérée Qui ne me soit alors un objet de mépris. Jupiter, s'il quittoit le céleste pourpris, Ne m'obligeroit pas à lui céder ma peine. Je suis plus satisfait de ma nouvelle chaîne Qu'il ne l'est de sa foudre. Il peut régner là-haut: Vous servir ici-bas c'est tout ce qu'il me faut. Pour me récompenser, avouez-moi pour vôtre; Et , si le sort vouloit me donner à quelque autre, Dites: Je le réclame; il vit dessous ma loi: Je vous en avertis, cet esclave est à moi: Du pouvoir de mes traits son cœur porte la marque, N'y touchez point. Alors je me croirai monarque. J'en sais de bien traités ; d'autres il en est peu. Je serai plus roi qu'eux après un tel aveu. Daignez donc approuver les transports de mon zèle; Il vous sera permis après d'être cruelle. De ma part, le respect et les soumissions, Les soins, toujours enfants des fortes passions, Les craintes, les soucis, les fréquentes alarmes, L'ordinaire tribut des soupirs et des larmes, Et, si vous le voulez, mes langueurs, mon trépas, Clymène, tous ces biens ne vous manqueront pas.

## ÉLÉGIE IV.

#### A CLYMÈNE.

PRIMES CAUSÉES PAR UN RIVAL. - 1671.

Ah, Clymène! j'ai cru vos yeux trop de léger; Un seul mot les a fait de langage changer. Mon amour vous déplatt; je vous nuis, je vous gêne : Que ne me laissiez-vous dissimuler ma peine? Ne pouvois-je mourir sans que l'on sût pourquoi? Vouliez-vous qu'un rival pût triompher de moi? Tandis qu'en vous voyant il goûte des délices, Vous le rendez heureux encor par mes supplices : Il en jouit, Clymène, et vous y consentez ? Vos regards et mes jours par lui seront comptés ! l'ose à peine vous voir; il vous parle à toute heure! Honte, dépit, Amour, quand faut-il que je meure? Hélas! étois-je né pour un si triste sort? Sont-ce là les plaisirs qui m'attendolent encor? Vous me deviez, Clymène, une autre destinée. Mais, puisque mon ardeur est par vous condamnée, Le jour m'est ennuyeux, le jour ne m'est plus rien. Qui me consolera? je fnis tout entretien; Mon cœur veut s'occuper sans relache à sa flamme. Voilà comme on vous sert ; on n'a que vous dans l'ame.

Devant que sur vos traits j'eusse porté les yeux, Je puis dire que tout me rioit sons les cieux. Je n'importunois pas au moins par mes services; Pour moi le monde entier étoit plein de délices : J'étois touché des fleurs, des doux sons, des beaux jours; Mes amis me cherchoient, et parfois mes amours. Que si j'eusse voulu leur donner de la gloire, Phébus m'aimoit assez pour avoir lieu de croire Qu'il n'eût en ce moment osé se démentir. Je ne l'invoque plus que pour vous divertir. Tous ces bieus que j'ai dits n'ont plus pour moi de char-Vous ne m'avez laissé que l'usage des larmes; [mes; Encor me prive-t-on du triste réconfort D'en arroser les mains qui me donnent la mort. Adieu plaisirs, honneurs, louauge bien aimée; Que me sert le vain bruit d'un peu de renommée? J'y renonce à présent; ces biens ne m'étoient doux Qu'autant qu'ils me pouvoient rendre digne de vous. Je respire à regret ; l'ame m'est inutile. J'aimerois autant être une cendre infertile Que d'ensermer un cœur par vos traits méprisé: Clymène, il m'est nouveau de le voir refusé. Hier encor, ne ponvant maîtriser mon courage, Je dis sans y penser : Tout changement soulage; Amour, viens me guérir par un autre tourment. Non, ne viens pas, Amour, dis-je au même moment; Ma cruelle me plait. Vois ses yeux et sa bouche. O dieux! qu'elle a d'appas! qu'elle plait! qu'elle touche! Dis-moi s'il fut jamais rien d'égal dans ta cour? Ma cruelle me plait; non, ne viens pas, Amour.

Ainsi je m'abandonne au charme qui me lie : Les nœuds n'en finiront qu'avec ceux de ma vie. Puissent tous les malheurs s'assembler contre moi Plutôt que je vous manque un seul moment de foi! Comme ai-je pu tomber dans une autre pensée? Un premier mouvement vous a donc offensée? Punissez-moi, Clymène, et vengez vos appas; Avancez, s'il se peut, l'heure de mon trépas. Lorsque je vous rendis ma dernière visite, Votre accueil parut froid, vous fûtes interdite. Clymène, assurément mon amour vous déplait : Pourquoi donc de ma mort retardez-vous l'arrêt? [mes? Faut-il long-temps souffrir pour l'honneur de vos char-Hé bien! j'en suis content ; baignez-vous dans mes lar-Je suis à vous, Clymène : heureux si quelque jour [mes ; Je vous plais par ma mort plus que par mon amour!

# ÉLÉGIE V.

## A CLYMÈNE.

JALOUSIE CONTRE UN RIVAL QUI N'EST PLUS.

1671.

J'avois cru jusqu'ici bien connoître l'amour : Je me trompois, Clymène; et ce n'est que d'un jour Que je sais à quel point peuvent monter ses peines. Non pas qu'ayant brûle pour beaucoup d'inhumaines, Un esclavage dur ne m'ait assujetti; Mais je compte pour rien tout ce que j'ai senti. Des douleurs qu'on endure en servant une belle Je n'avois pas encor souffert la plus cruelle. La jalousie aux yeux incessamment ouverts, Monstre toujours fécond en fantomes divers, Jusque-là, grace aux dieux, n'en avoit pu produire Que mon cœur eût trouvés capables de lui nuire. Pour les autres tourments, ils m'étoient fort communs: Je nourrissois chez moi les soucis importuns, La folle inquiétude en ses plaisirs légère, Des lieux où l'on la porte hôtesse passagère;

J'y nourrissois encor les désirs sans espoir, es soins toujours veillants, le chagrin toujours moir. Les peines que nous cause une éternelle absence. Tous ces poisons mélés composoient ma souffrance; La jalousie y joint à présent son ennui. Hélas! je ne connois l'amour que d'aujourd'hui. Un mal qui m'est nouveau s'est glissé dans mon au Je meurs. Ah! si c'étoit seulement de ma flamme! Si je ne périssois que par mon seul tourment! Mais le vôtre me perd : Clymène, un autre amant. Même après son trépas, vit dans votre mémoire. Il y vivra long-temps; vos pleurs me le font croire. Un mort a dans la tombe emporté votre foi! Peut-être que ce mort sut mieux aimer que moi. Certes, il en donna des marques bien certaines, Quand pour le soulager de l'exces de ses peines. ous lui voulûtes bien conseiller, par pitié, De réduire l'amour aux termes d'amitié. Il vous crut; et pour moi, je n'ai d'obéissance Que quand on veut que j'aime avecque violence. Tant d'ardeur semblera condamnable à vos yeux; Mais n'aimez plus ce mort, et vous jugerez mieux. Comment ne l'aimer plus? on y songe à toute heure, On en parle sans cesse, on le plaint, on le pleure; Son bonheur avec lui ne sauroit plus vieillir: Je puis vous offenser; il ne peut plus faillir. O trop heureux amant! ton sort me fait envie. Vous l'appelez ami : je crois qu'eu votre vie Vous n'en fites un seul qui le fût à ce point. J'en sais qui vons sont chers, vous ne m'en parlez point : Pour celui-ci, sans cesse il est dans votre bouche. Clymène, je veux bien que sa perte vous touche; Pleurez-la, j'y consens : ce regret est permis; Mais ne confondez point l'amant et les amis. Votre cœur juge mal du motif de sa peine; Ces pleurs sont pleurs d'amour : je m'y connois, Clymene. Des amis si bien faits méritent, entre nous, Que sous le nom d'amants ils soient pleurés par vous. Ne déguisez donc plus la cause de vos larmes ; Avouez que ce mort eut pour vous quelques charmes Il joignoit les beautés de l'esprit et du corps : Ce n'étoient cependant que ses moindres trésors; Son ame l'emportoit. Quoiqu'on prise la mienne, Je la réformerois de bon cœur sur la sienne. Exceptez-en un point qui fait seul tous mes biens, Je ne changerois pas mes feux contre les siens. Puisqu'il n'étoit qu'ami, je le surpasse en zèle; Et mon amour vaut bien l'amitié la plus belle. Je n'en puis relâcher. N'engagez point mon cœur A tenter les moyens d'en être le vainqueur : Je me l'arracherois ; et vous en seriez cause.

Moi cesser d'être amant! et puis-je être autre chose? Puis-je trouver en vous ce que j'ai tant loué, Et vouloir pour ami sans plus être avoué? Non, Clymène, ce bien, encor qu'inestimable, N'a rien de votre part qui me soit agréable: D'une autre que de vous je pourrois l'accepter; Mais quand vous me l'offrez, je dois le rejeter. Il ne m'importe pas que d'autres en jouissent; Gardez votre présent à ceux qui me haissent: Aussi bien ne m'est-il réservé qu'à demi. Dites, me traitez-vous encor comme un ami? Tâchez-vous de guérir mon cœur de sa blessure? On diroit que ma mort vous semble trop peu sûre. Depuis que je vous vois, vous m'offrez tous les jours Quelque nouveau poison forgé par les Amours. C'est tantôt un clin d'œil, un mot, un vain sourire,

In rien; et pour ce rien nuit et jour je sovpire! L'ai-je à peine obtenu, vous y joignez un mal Qu'après moi l'on peut dire à tous amants fatal. Vous me rendez jaloux; et de qui? Quand j'y songe, l n'est excès d'ennuis où mon cœur ne se plonge. l'envie un rival mort? M'ajoutera-t-on foi Quand je diraiqu'un mort est plus heureux que moi? Cependant il est vrai. Si mes tristes pensées Vous sont avec quelque art sur le papier tracées, Cléandre, dites-vous, avoit cet art aussi. Si par de petits soins j'exprime mon sonci, Il en faisoit autant, mais avec plus de grace. Enfin, si l'on vous croit, en rien je ne le passe. Vous vous représentez tout ce qui vient de lui, l'andis que dans mes yeux vous lisez mon ennui. Ce n'est pas tout encor; vous voulez que je voie son portrait, où votre ame a renfermé sa joie. Remarquez, me dit-on, cet air rempli d'attraits : l'en remarque après vous jusques aux moindres traits. le fais plus : je les loue, et souffre que vos larmes Arrosent à mes yeux ce portrait plein de charmes. Quelquefois je vous dis : C'est trop parler d'un mort. A peine on s'en est tu, qu'on en reparle encor. le porte, dites-vous, malheur à ceux que j'aime: Le ciel, dont la rigueur me fut toujours extrême, Leur fait à tons la guerre, et sa haine pour moi d'étendra sur quiconque engagera ma foi. Mon amitié n'est pas un sort digne d'envie : Cléandre, tu le sais, il t'en coûte la vic. Hélas! il m'a long-temps aimée éperdument : En présence des dieux il en faisoit serment. le n'ai réduit son feu qu'avec beaucoup de peine. Si vons l'avez réduit, avouez-moi, Clymène, Que le mien, dont l'ardeur augmente tous les jours, Mieux que celui d'un mort mérite vos amours.

### ÉLÉGIE VI.

POUR M. L. C. D. C. EN CAPTIVITÉ.

A IRIS.

Vous demandez, Iris, ce que je fais. Je peuse à vous, je m'épuise en souhaits.

Être privé de les dire moi-même, Aimer beaucoup, ne point voir ce que j'aime, Craindre toujours quelque nouveau rival. Voilà mon sort. Est-il tourment égal? Un amant libre a le ciel moins contraire; ll peut vous rendre un soin qui vous peut plaire; Ou, s'il ne peut vous plaire par des soins, Il peut mourir à vos pieds tout au moins. Car je craius tout; un absent doit tout craindre. Je prends l'alarme aux bruits que j'entends feindre On dit tantôt que votre amour languit : Tantôt, qu'un autre a gagné votre esprit. Tout m'est suspect; et cependant votre ame Ne peut sitôt brûler d'une autre flamme. Je la connois; une nouvelle amour Est chez Iris l'œuvre de plus d'un jour. Si l'on m'aimoit! Je suis sûr que l'on m'aime. Mais m'aimoit-on? Voilà ma peine extreme. Dites-le-moi, puis le recommencez. Combien? Cent fois. Non, ce n'est pas assez. Cent mille fois? Hélas! c'est peu de chose. Je vous dirai, chère Iris, si je l'ose, Qu'on ne le croit qu'au milieu des plaisirs Que l'hyménée accorde à nos désirs. Même un tel soin là-dessus nous dévore, Qu'en le croyant on le demande encore.

Mais c'est assez douter de votre amour. Doutez-vous point du mien à votre tour? Je vous dirai que toujours même zele, Toujours ardent, toujours pur et fidèle, Règne pour vons dans le foud de mon cœur. Je ne crains point la cruelle longueur D'une prison où le sort vous oublie, Ni les vautours de la mélancolie; Je ne crains point les languissants ennuis, Les sombres jours, les inquiètes nuits, Les noirs moments, l'oisiveté forcée, Ni tout le mal qui s'offre à la pensée Quand on est seul, et qu'on ferme sur vous Porte sur porte, et verrous sur verrous. Tout est léger. Mais je crains que votre ame Ne s'attiédisse et s'endorme en sa flamme, Ou ne préfère, après m'avoir aimé, Quelque amant libre à l'amant enfermé.

FIN DES ÉLÉGIES.

## ODES.

Ī.

## ODE ANACRÉONTIQUE.

A Mmc LA SURINTENDANTE .

Sur ce qu'elle est accouchée avant terme, dans le carrosse, en revenant de Toulouse.

1658.

Puis-je ramentevoir l'accident plein d'ennui Dont le bruit en nos cœurs mit tant d'inquiétudes? Aurai je bonne grace à blâmer aujourd'hui Carrosses en relais, chirurgiens un peu rudes? Falloit-il que votre œuvre imparfait fût laissé? Ne le deviez-vous pas rapporter de Toulouse? A quoi songeoit l'Amour qui l'avoit commencé, Et sont-ce là des traits de véritable épouse?

Ne quittant qu'avec peine un mari par trop cher, Et le voyant partir pour un si long voyage, Vous le voulûtes suivre, il ne put l'empêcher; De vos chastes amours vous lui dûtes ce gage.

Dites-nous s'il devoit être fille ou garçon, Et si c'est d'un Amour, ou si c'est d'une Grace Que vous avez perdu l'étoffe et la façon, A quelque autre poupon laissant libre la place?

Pour tous les fruits d'hymen qui sont sur le métier, Carrosses en relais sont méchante voiture. Votre poupon, au moins, devoit avoir quartier: Il étoit digne, hélas! de plus douce aventure.

Vous l'auriez achevé sans qu'il y manquât rien, De Graces et d'Amours étant bonne ouvrière. Dieu ne l'a pas voulu, peut-être pour un bien; Aux dépens de nos œurs il eût vu la lumière.

Olympe, assurément vous auriez mis au jour Quelque sujet charmant et peut-être insensible. Votre saxe ou le notre en seroit mort d'amour: Mais nous ne gagnons rien; c'est un sort infaillible.

Ce miracle ébauché laisse ici frère et sœurs. Chez vous, mâle et femelle il en est une bande: Un seul étant perdu ne nous rend point nos cœurs; De ceux qui sont restés la part sera plus grande.

### ODE II.

POUR LA PAIX — 1659.

Le noir démon des combats Va quitter cette contrée; Nous reverrons ici-bas Régner la déesse Astrée.

La paix, sœur du doux repos, Et que Jules va conclure, Fait déjà refleurir Vaux; Dont je tire un bon augure. S'il tient ce qu'il a promis, Et qu'un heureux mariage Rende nos rois bons amis, Je ne plains pas son voyage.

Le plus grand de mes souhaits Est de voir, avant les roses, L'infante avecque la paix; Car ce sont deux belles choses.

O paix, infante des cieux, Toi que tout heur accompagne, Viens vite embellir ces lieux Avec l'infante d'Espagne.

Chasse des soldats gloutons La troupe fière et hagarde Qui mange tous mes moutons Et bat celui qui les garde.

Délivre ce beau séjour De leur brutale furie, Et ne permets qu'à l'Amour D'entrer dans la bergerie.

Faît qu'avecque le berger On puisse voir la bergère Qui coure d'un pied léger, Qui danse sur la fougère,

Et qui, du berger tremblant Voyant le peu de courage, S'endorme ou fasse semblant De s'endormir à l'ombrage.

O paix! source de tout bien, Viens enrichir cette terre, Et fais qu'il n'y reste rien Des images de la guerre.

Accorde à nos longs désirs De plus douces destinées; Ramène-nous les plaisirs, Absents depuis tant d'années.

Étouffe tous ces travaux , Et leurs semences mortelles: Que les plus grands de nos maux Soient les rigueurs de nos belles;

Et que nous passions les jours Étendus sur l'herbe tendre, Prêts à conter nos amours A qui voudra les entendre.

## ODE III.

POUR MADAME. - 1661.

Pendant le cours des malheurs Qu'enfante une longue guerre, L'Olympe ému de nos pleurs Voulut consoler la terre: Il fit naître la beauté
Qui tient Philippe arrêté,
Beauté sur toutea insigne:
D'un présent si précieux
Si la terre étoit indigne;
C'est un don digne des cieux.

Des trésors du firmament Cette princesse se pare, Et les dieux, en la formant, N'ont rien produit que de rare; Ils ont rendu ses appas L'ornement de nos climats, Et la gloire de notre âge. Le conseil des immortels Augmenta par Æt ouvrage Les honneurs de ses antels.

Elle reçut la beauté
De la reine de Cythère,
De Junou la majesté,
Des Graces le don de plaire;
L'éclat fut pris du soleil,
Et l'Aurore au tent vermeil
Donna les lèvres de roses:
Lorsque d'un mélange heureux
Le ciel eut uni ces choses,
ll en devint amoureux.

La Tamise sur ses bords
Vit briller et disparottre
Le riche amas des trésors
Qu'à peine elle avoit vus naître;
Elle ent honte qu'un objet,
De tant de vœux le sujet,
Cherchât une autre demeure:
Heureuse, si pour toujours
Le ciel eût à la même heure
Cessé d'éclairer son cours!

Les Anglois virent partir
La princesse et tous ses charmes,
Sans qu'elle pût consentir
Qu'on la rendit à leurs larmes:
Ces peuples, avant ce jour,
Glorieux de son séjour,
Se croyoient seuls dignes d'elle;
Ils le croyoient vainement,
Car la France est d'une belle
Le véritable élément.

Bientôt, selon nos désira,
Nous en devinmes les hôtes;
Une troupe de Zéphyrs
L'accompagna dans nos côtes:
C'est ainsi que vers Paphos
On vit jadis sur les flots
Voguer la fille de l'onde,
Et les Amours et les Ris,
Comme gens d'un autre monde,
Etonnèrent les esprits.

Telle vint en ce séjour La merveille que je chante: Elle crût, et notre cour Reprit sa face riante. Autant que Mars florissoit, Amour alors languissoit, Levant à peine les ailes; L'astre né chez les Anglois, A la honte de nos belles, Le rétablit dans ses droits.

Que de princes amoureux Ont brigné son hyménée! Elle a refusé leurs vœux; Pour Philippe elle étoit née: Pour lui seul elle a quitté Le Portugais indompté, Roi des terres inconnues, Le voisin du fier croissant, Et de nos Alpes chenues Le monarque florissant.

Philippe est un bien si doux, Que c'est le seul qui l'enflamme: Sous les cieux que voyons-nous Qui soit du prix de son ame? Les héritières des rois Ont souhaité mille fois D'en faire la destinée; C'est un plus glorieux sort Que de se voir couronnée Reine des sources de l'or.

Mais ai son cœur est d'un prix Pour qui la terre est petite, L'objet dont il est épris N'est pas d'un moindre mérite; Si sa beanté le surprit, Des graces de son esprit De jour en jour il s'enflamme; La princesse tient des cieux Du moins autant par son ame One par l'éclat de ses yeux.

Ils sont joints ces jeunes cœurs Qui du ciel tirent leur race: Puissent-ils être vainqueurs Des ans par qui tout s'efface! Que de leurs desirs constants Dure à jamais le printemps Rempli de jours agréables! O couple aussi beau qu'heureux! Yous serez toujours aimables; Soyez toujours amoureux.

Que de vous naisse un héros Dont les palmes immortelles Ne donnent aucun repos Aux nations infidèles: Que le fruit de vos amours Egale aux herbes leurs tours, Mette leurs villes en cendre; Et puisse un jour l'univers Devoir un autre Alexandre Au Philippe de mes vers!

ODE IV.

AU ROI.

ропа м. вопопат. — 1663.

Prince qui fais nos destinées, Digne monarque des François,

Digitized by Google

Qui du Rhin jusqu'aux Pyrénées Portes la crainte de tes lois, Si le repentir de l'offense Sert aux coupables de défense Près d'un courage généreux, Permets qu'Apollon t'importune, Ron pour les biens de la fertune, Mais pour les jours d'un malheureux.

Ce triste objet de ta calère
N'a-t-il point encore effacé
Ce qui jadis t'a pu déplaire
Aux emplois où tu l'as placé?
Depuis le moment qu'il soupire,
Deux fois l'hiver en ton empire
A ramené les aquilons;
Et nos climats ont vu l'année
Deux fois de pampre couronnée
Enrichir coteaux et vallons.

Oronte seul, ta créature, Languit dans un profond ennui; Et les bienfaits de la nature Ne se répandent plus pour lui. Tu peux d'un éclat de ta fondre Achever de le mettre en poudre : Mais si les dieux à ton pouvoir Aucunes bornes n'ont prescrites, Moins ta grandeur a de limites, Plus ton courroux en doit avoir.

Réserve-le pour des rebelles : Ou, si ton peuple t'est soumis, Fais-en voler les étincelles Chez tes superbes ennemis. Déjà Vienne est irritée De ta gloire aux astres montée; Ses monarques en sont jaloux : Et Rome t'ouvre une carrière Où ton œur trouvera matière D'exercer ce noble courroux.

Va-t'en punir l'orgueil du Tibre; Qu'il te souvienne que ses lois N'ont jadis rien laissé de libre Que le courage des Gaulois; Mais parmi nous sois débonnaire: A cet empire si sévère Tu ne te peux accoutumer, Et ce seroit trop te contraindre. Les étrangers te doivent craindre; Tes sujets te veulent aimer.

L'Amour est fils de la clémence;
La Clémence est fille des dieux :
Sans elle toute leur puissance
Ne seroit qu'un titre odieux.
Parmi les fruits de la victoire,
César, environné de gloire,
N'en trouva point dont la douceur
A celui-ci pût être égale;
Non pas même aux champs où Pharsale
L'honora du nom de vainqueur.

Je ne veux pas te mettre en compte Le zèle ardent ni les travaux En quoi ta te souviens qu'Oronte Ne cédoit point à ses rivaux. Sa passion pour ta personne, Pour ta grandeur, pour ta couronne, Quand le besoin s'est vu pressant, A toujours été remarquable; Mais, ai tu crois qu'il est coupeble, Il ne veut pas être innocent.

Iaisse-lui donc pour toute grace Un bien qui ne lui peut durer, Après avoir perdu la place Que ton cour lui fit espérer. Accorde-nous les foibles restes De ses jours tristes et funestes, Jours qui se passent en soupirs. Ainsi les tiens filés de soie Puissent se voir comblés de joie, Même au-delà de tes désirs!

## ODE V.

## PARAPHRASE DU PSAUME XVII.

Diligam te, Domine, - 1670.

Où sont ces troupes animées?
Où sont-ils, ces fiers ennemis?
Je les ai vaincus et soumis:
Gloire en soit au Dieu des armées!
Par lni je me vois triomphant;
Il me protége, il me défend:
Je n'ai qu'à l'invoquer, comme il n'a qu'à m'entendre.
Que de l'aimer toujours louable est le dessein!
Quelle place en mon cœur ne doit-il pas prétendre,
Après m'avoir offert un asile en son sein?

De leur triste et sombre demeure Les démons, esprits malheureux, Venoient d'un poison dangereux Menacer mes jours à toute heure. Ils entroient jusqu'en mes sujets, Jusqu'en mon fils, dont les projets Me font encor frémir de leur cruelle envie; Jusqu'en moi-même enfin, par un secret effort; Et mou esprit, troublé des horreurs de ma vie, M'a plus causé de maux que l'enfer ni la mort.

Les méchants, enflés de leurs ligues, Contre moi couroient irrités, Comme torrents précipités Dont les eaux emportent les digues; Lorsque Dieu, touché de mes pleurs, De mes soupirs, de mes douleurs, Arrêta cette troupe à me perdre obstinée. Ma prière parvint aux temples étoilés, Parut devant sa face, et fut entérinée D'un mot qui fit trembler les citoyens ailés,

Tout frémit: sa voix, qui balance Les rochers sur leurs fondements, Alla troubler des monuments Le profond et morne silence. Que d'éclairs, sortant de ses yeux, Et sur la terre et dans les cieux Firent étinceler le feu de sa colère Que son front en brilloit! qu'il en fut allumé! Et qu'avecque raison l'un et l'autre hémisphère Craignit devant les temps d'en être consumé!

N'approche pas; car notre vue
Ne peut souffrir tant de rayons:
Sans te voir, Seigneur, nous croyons
Que ta présence en est pourvue.
Quoi! tu viens pour tes alliés!
Les cieux s'abaissent sous tes pieds;
Les vents, les chérubins, te portent sur leurs ailes:
Et ce nuage épais qui couvre ta grandeur
Veut rendre supportable à nos foibles prunelles
De ton trône enflammé l'éclatante splendeur.

Tel, tu trompas la gent noircie
Dont le Nil arrose les champs,
Quand la foule de ces méchants
Fut par les vagues éclaircie;
Tel, ton courroux suivi d'éclairs
Fondit sur eux du haut des airs,
Envoya dans leur camp la terreur et la foudre,
Frappa leur appareil d'orages redoublés,
Le brisa comme verre, et fit mordre la poudre
Aux tyrans d'Israël sous leurs chars accablés.

Que les tiens ont de priviléges!
La mer fit rempart aux Hébreux,
Noyant les peuples ténébreux
De l'ost aux têtes sacriléges.
On vit et furent découverts
Les fondements de l'univers,
Du liquide élément les canaux et les sources,
Le centre de la terre; et l'enfer, obligé
D'abandonner ces chars à leurs aveugles courses,
Dans ses murs de métal craignit d'être assiégé.

Ainsi les torrents de l'envie Croyoient m'arrêter en chemin, Quand tu m'as conduit par la main En des lieux plus sûrs pour ma vie. Ainsi montroient leurs cœurs félons Les Saüls et les Absalons, and tu les as soumis à celui qui t'adore.

Quand tu les as soumis à celui qui t'adore, Qui pèche quelquefois, mais se repent toujours, Et qui, pour te louer, n'attend pas que l'anrore Se lève par ton ordre, et commence les jours.

Oui, Seigneur, ta bonté divine
Est toujours présente à mes yeux,
Soit que la nuit couvre les cieux,
Soit que le jour nous illumine:
Je ne sens d'amour que pour toi;
Je crains ton nom, je suis ta loi,
Ta loi pure et contraire aux lois des infidèles;
Je fuis des voluptés le charme décevant,
M'éloigne des méchants, prends les bons pour modèles,
Sachant qu'on devient tel que ceux qu'on voit souvent.

Non que je veuille en tirer gloire.
Par toi l'humble acquiert du renom,
Et peut des temps et de tou nom
Pénétrer l'ombre la plus noire.
A leurs erreurs par toi rendus,
Sages et forts sont confondus,
S'ils n'ont mis à tes pieds leur force et leur sagesse.
Ce que j'en puis avoir, je le sais rapporter

Au don que m'en a fait ton immense largesse, Par qui je vois le mal et peux lui résister.

Par toi je vaincrai des obstacles
Dont d'autres rois sont arrétés;
Plus tard offerts que surmontés,
Ils me seront jeux et spectacles.
Par toi j'ai déjà des mutins,
Dont les cœurs étoient si hautains,
Évité comme un cerf les dents pleines d'envie;
Puis, retournant aur eux, frappé d'un bras d'airain
Ceux qui, d'un œil cruel envissgeant ma vie,
Voyoient d'un œil jaloux mon pouvoir souverain.

Qu'ils soient jaloux, il ne m'importe:
D'entre leurs piéges échappé,
J'ai des rebelles dissipé
L'union peu juste et peu forte.
Par mon bras vaincus et réduits,
Un Dieu vengeur les a conduits
Aux châtiments gardés pour les têtes impies:
Leurs desseins tôt conçus se sont tôt avortés;
Et n'ont beauconp duré leurs sacriléges vies
Après les vains projets qu'ils avoient concertés.

Cette hydre aux têtes renaissantes,
Prête à mourir de son poison,
A vers le ciel hors de raison
Poussé des clameurs impuissantes;
Ni Bélial, ni ses suppôts,
N'ont su l'assurer du repos.
Aussi n'est-il de dieu que le Dieu que j'adore,
Que le Dieu qui commande à l'une et l'autre gent,
Depuis les peuples noirs, jusqu'à ceux que l'aurore
Éveille les derniers par son cours diligent.

C'est lui qui par des soins propices
Au combat enseigne mes mains,
Qui pour mes pieds fait des chemins
Sur le penchant des précipices;
C'est lui qui comble avec honneur
Mes jours de gloire et de bonheur,
Mon ame de vertus, mon esprit de lumières;
Il me dicte ses lois, me les fait observer:
Jusqu'aux derniers secrets de leurs beautés premières
Ses oracles divins ont daigné m'élever.

Dès qu'il m'aura prêté sa foudre,
Les méchants pour lui sans respect
S'écarteront à mon aspect,
Comme au vent s'écarte la poudre.
Pour fuir ils n'aurout qu'à me voir:
Déjà mon nom et mon pouvoir
Sont connus des voisins du Gange et de l'Euphrate;
Israël, redouté de cent peuples divers,
Me craint et m'obéit; et, sans que l'on me flatte,
On me peut appeler le chef de l'univers.

Rendons-en des graces publiques
An Dieu jaloux de son renom;
Faisons en l'honneur de son nom
Retentir l'air par nos cautiques:
Que ses bienfaits soient étalés.
Peuples voisins et reculés,
Jusqu'aux voûtes du ciel portez-en les nouvelles;
Dites qu'il est un Dieu qui répond à mes voux
Et que, m'ayant comblé de graces immortelles,
Il en réserve encor pour nos derniers neveux.

## ODE VI.

### TRADUCTION PARAPHRASÉE DE LA PROSE

Dies iræ. - 1694.

Dieu détruira le siècle au jour de sa fureur. Un vaste embrasement sera l'avant-coureur: Des auîtes du péché long et juste salaire, Le feu ravagera l'univers à son tour. Terre et cieux passeront; et ce temps de colère Pour la dernière fois fera naître le jour.

Cette dernière aurore éveillera les morts : L'ange rassemblera les débris de uos corps; Il les ira citer au fond de leur asile. Au bruit de la trompette, en tous lieux dispersé, Toute gent accourra. David et la Sibylle Ont prévu ce grand jour, et nous l'ont annoncé.

De quel frémissement nous nous verrons saisis! Qui se croira pour lors du nombre des choisis? Le registre des cœurs, une exacte balance, Paroltront aux côtés d'un juge rigoureux. Les tombeaux s'ouvriront; et leur triste silence Aura bientôt fait place aux cris des malheureux.

La nature et la mort, pleines d'étonnement, Verront avec effroi sortir du monument Ceux que dès son berceau le monde aura vus vivre. Les morts de tous les temps demeureront surpris En lisant leurs secrets aux annales d'un livre Où même leurs pensers se trouveront écrits.

Tout sera révélé par ce livre fatal;
Risn d'impuni. Le juge, assis au tribunal,
Marquera sur son front sa volonté suprême.
Qui prirai-je en ce jour d'être mon défenseur?
Sera-ce quelque juste? Il craindra pour lui-même,
Et cherchera l'appui de quelque intercesseur.

Roi, qui fais tout trembler devant ta majesté, Qui sauves les élus par ta seule bonté, Source d'actes bénins et remplis de clémence, Souviens-toi que pour moi tu descendis des cieux; Pour moi, te dépouillant de ton pouvoir immense, Comme un simple mortel tu parus à nos yeux.

J'eus part à ton passage: en perdras-tu le fruit? Veux-tu me condamner à l'éternelle nuit, Moi, pour qui ta bonté fit cet effort insigne? Tu ne t'es reposé que las de me chercher; Tn n'as souffert la croix que pour me rendre digue D'un bonheur qui me puisse à toi-même attacher.

Tu pourrois aisément me perdre et te venger. Ne le fais point, Seigneur; viens plutôt soulager Le faix sous qui je sens que mon ame succombe. Assure mon salut dès ce monde incertain; Empéche malgré moi que mon cœur ne retombe, Et ne te force enfin de retirer ta main.

Avant le jour du compte efface entier le mien. L'illustre pécheresse, en présentant le sien, Se fit remettre tout par son amour extrême; Le larron te priant fut écouté de toi. La prière et l'amour ont un charme suprème. Tu m'as fait espèrer même grace pour moi. Je rougis, il est vrai, de cet espoir flatteur; La houte de me voir infidèle et menteur, Ainsi que mon péché, se lit sur mon visage: J'insiste toutefois, et n'aurai point cessé Que ta bonté, mettant toute chose en usage, N'éclate en ma faveur, et ne m'ait exancé.

Fais qu'on me place à droite, au nombre des breis; Sépare-moi des boucs réprouvés et maudits. Tu vois mon cœur contrit et mon humble prière; Fais-moi persévérer dans ce juste remords: Je te laisse le soin de mon heure dernière; Ne m'abandonne pas quand j'irai chez les morts.

#### ODE VIL

#### STANCES.

SUR LA SOUMISSION QUE L'ON DOIT A DIEU. --- 169.

Heureux qui, se trouvant trop foible et trop tenté.
Du monde enfin se débarrasse!
Heureux qui, plein de charité,
Pour servir son prochain y conserve sa place!
Différents dans leur vue, égaux en piété,
L'un espère tout de la grace,

L'autre appréhende tout de sa fragilité.

Ce monde, que Dieu même exclut de son partage, N'est pas le monde qu'il a fait. C'est ce que l'homme impie ajoute à son ouvrage, Qui fait que son auteur le condamne et le hait. Observez seulement le peu qu'il vous ordonne, Et, sans cesse le bénissant,

Usez de son présent, mais tel qu'il vous le donne, Et vous n'aurez rien fait qui ne soit innocent.

Le premier être a répandu
Soit un piége qu'il a tendu
Pour surprendre la créature?
Non, non; tons ces biens que tu vois
Te viennent d'une main et trop bonne et trop sage;
Et, s'il en est quelqu'un dont ses divines lois
Ne te permettent pas l'usage,
Examino-le bien, ce plaisir prétendu,
Dont l'appât thethe à te séduire,
Et tu verras, ingrat, qu'il ne t'est défendu

Que parce qu'il te pourroit nuire.

Crois-tu que le plaisir qu'en toute la nature

Sans ses lois et l'heureux secours Qu'elles te fournissent sans cesse, Comment, avec tant de foiblesse, Pourrois-tu conserver et tes biens et tes jours? Exposé chaque instant à mille et mille injures, Rien ne rassureroit ton œur épouvanté, Et ces justes décrets contre qui tu murmures, Font ta plus grande sûreté.

Voudrois-tu que la Providence
tréglé l'univers au gré de tes souhaits,
Et qu'en te comblant de bienfaits,
Dieu t'edt encor soustrait à son obéissance?
Quelle étrange société
Formeroit entre nous l'erreur et l'injustice,
Si l'homme indépendant n'avoit que son caprice
Pour conduire sa volonté!



# ÉPITRES.

I.

## A M. D. C. A. D. M. - 1657.

Très révérente mère en Dieu, Qui révérente n'êtes guère, Et qui moins encore êtes mère, On vous adore en certain lieu D'où l'on n'ose vous l'aller dire, Si l'on n'a patentes du sire Qni fit attraper Girardin, Lequel alloit voir son jardin, Puis le mit à grosse finance. Les Rocroix, gens sans conscience, Me prendroient aussi bien que lui, Vous allant conter mon ennui. J'aurois beau dire à voix soumise : Messieurs, cherchez meilleure prise; Phébus n'a point de nourrisson Qui soit homme à haute rauçon. Je suis un homme de Champagne, Qui n'en veux point au roi d'Espagne; Cupidon seul me fait marcher. Enfin , j'aurois beau les précher Montal ne se souciroit guère De Cupidon ni de sa mère: Pour cet homme en fer tout confit, Passe-port d'Amour ne suffit. En attendant que Mars m'en donne un, et le sine Mars ou Condé, car c'est tout un,

Comme tout un vous et Cyprine),
Je ne bouge; et j'ai bien la mine
De ne vous pas être importun.
Votre séjour sent un peu trop la poudre;
Non la poudre à têtes friser;
Mais la poudre à têtes briser;
Ce que je crains comme la foudre,

C'est-à-dire un peu moins que vous ;
Car tous vos coups
Ne sont pas doux
Comme ils le semblent :
Le cœur dès l'abord ils nous emblent,
Puis le repos, puis le repas,
Puis ils font tant qu'ils causent le trépas.

Je vis pourtant, à ne vous point mentir: Que serviroit de déguiser les choses? Mais comment vis-je? et qu'il nous faut pâtir Dans vos prisons, où l'on fait longues pauses! Noires ne sont, et pourtant sont mienx closes Qu'aucun châtel. Quand léans on se voit, Pleurs et soupirs ce sont boutons de roses; On n'en sort pas ainsi que l'on voudroit.

Aussi, quand on vous fit abbesse, Et qu'on renferma vos appas, Qui fut camus? c'est le trépas. Que les champs libres on leur laisse Un peu,

Je gage Qu'on verra, s'ils sortent de cage, Beau jeu.

Dessous la clef on les a mis Comme une chose et rare et dangereuse; Et pour épargner ses amis Le ciel vous fit jurer d'être religieuse.

Comme vos yeux alloient tout embraser, Il fut conclu par votre parentage Qu'on vous feroit un couvent épouser: Deux ans après se fit le mariage. De s'y trouver votre bonté fut sage; Sans point de faute Hymen en fit autant; Mot ne sonnoit; et, quant à moi, je gage Que de l'affaire il n'étoit pas content.

Ce même jour, pour le certain,
Amour se sit bénédictin;
Et sans trop faire la mutine,
Vénus se sit bénédictine;
Les Ris, ne bougeant d'avec vous,
Bénédictins se sirent tous;
Et les Graces, qui vous suivirent,
Bénédictines se rendirent:
Tous les dieux qu'en Cypre on connoît
Prirent l'habit de saint Benoît.

Vous vêtir d'or, ce seroit grand dommage, Puisque en habits sans coûts et sans façon De triompher votre beauté fait rage; Si qu'à la cour elle en feroit leçon. Pardonnez-moi si j'ai quelque soupçon Que cet habit dont vous êtes vêtue, En vous voilant, soit receleur d'appas: N'en est-il point dont il puisse à ma vue Se confier? Je ne le dirois pas.

# ÉPITRE II.

## A FOUQUET.

MISE EN TÊTE D'UN MANUSCRIT DU PORME D'ADONIS.

1657.

Fouquar, l'unique but des faveurs d'Uranie,
Digne objet de mes chants, vaste et noble génie,
Qui seul peux embrasser tant de soins à la fois,
Honneur du nom public, défenseur de nos lois;
Toi dont l'ame s'élève au-dessus du vulgaire,
Qui connois les beaux-arts, qui sais ce qui doit plaire,
Et de qui le pouvoir, quoique peu limité,
Par le rare mérite est encor surmonté;
Vois de bon œil cet œuvre, et consens pour ma gloire
Qu'avec toi l'on le place au temple de mémoire.
Par toi je me promets un éternel renom;
Mes vers ne mourront point, aasistés de ton nom;
Ne les dédaigne pas, et lis cette aventure,
Dont pour te divertir j'ai tracé la peinture.

## ÉPITRE III.

A M. PELLISSON. — 1659.

Ja vous l'avoue, et c'est la vérité,
Que monseigneur n'a que trop mérité
La pension qu'il veut que je lui donne.
En bonne foi, je me sache personne
A qui Phébus s'emgageât aujonrd'hui
De la donner plus volontiers qu'à lui.
Son souvenir, qui me comble de joie,
Sera payé tout en belle monnoie
De madrigaux, d'ouvrages ayant cours.
(Cela s'entend sans manquer de deux jours
Aux termes pris, ainai que je l'espère.)
Cette monnoie est sans doute légère,
Et maintenant peu la savent priser;
Mais c'est un fonds qu'on ne peut épuiser.
Plût aux destins, amis de cet empire,
Que de l'épargue on en pât autant dire!
J'offre ce fouds avec affection;
Car, après tont, quelle autre pension

Aux demi-dieux pourroit être assinée? Pour acquitter celle-ci chaque année, Il me faudra quatre termes éganx. A la Saint-Jean je promets madrigaux, Courts et troussés, et de taille mignonne : Longue lecture en été n'est pas bonne. Le chef d'octobre aura son tour après ; Ma muse alors prétend se mettre en frais : Notre héros, si le beau temps ne change, De menus vers aura pleine vendange. Ne dites point que c'est menu présent, Car menus vers sont en vogue à présent. Vienne l'an ueuf, ballade est destinée : Qui rit ce jour, il rit toute l'année. Or la ballade a cela, ce dit-on, Qu'elle fait rire, on ne vant un bouton. Pâques, jour saint, veut autre poésie: l'enverrai lors, si Dieu me prête vie, Pour achever toute la pension, Quelque sonnet plein de dévotion. Ce terme-là pourroit être le pire. On me voit peu sur tels sujets écrire; Mais tout au moins je serai diligent; Et si j'y manque envoyez un sergent; Paites saisir, sans aucune remise, Stances, rondeaux, et vers de toute guise : Ce sont nos biens : les doctes nourrissons N'amassent rien, si ce n'est des chansons.

Ne pouvant donc présenter autre chose, Qu'à son plaisir le héros en dispose. Vons lui direz qu'un peu de son esprit Me viendroit bien pour polir chaque écrit. Quoi qu'il en soit, je me fais fort de quatre; Et je prétends, sans un seul en rabattre, Qu'an bout de l'an le compte y soit entier: Deux en six mois, un par chaque quartier. Pour sûreté, j'oblige par promesse Le bien que j'ai sur le bord dn Permesse; Même au besoin notre ami Pellisson Me pleigera d'un couplet de chanson. Chanson de lui tient lieu de longue épltre; Car il en est sur un autre chapitre. Bien nous en prend; nul de nous n'est fâché Qu'il soit ailleurs jour et nuit empêché.

A mon égard je juge nécessaire
De n'avoir plus sur les bras qu'une affaire;
C'est celle-ci: l'ai donc intention
De retrancher toute autre pension;
Celle d'Iris même; c'est tout vous dire.
Elle aura beau me conjurer d'écrire;
En lui payant pour ses menus plaisirs,
Par an trois cent soixante et cinq soupirs
(C'est un par jour, la somme est assez grande),
Je n'euteuds point après qu'elle demande
Lettre ni vers, protestant de bon cœur
Que tout sera gardé pour monseigneur.

# ÉPITRE IV. A M FOUQUET. — 1659.

Dussi-jz une fois vous déplaire, Seigneur, je ne me saurois taire Celui qui, plein d'affection, Vous promet une pension Bien payable et bien assignée A tous les quartiers de l'année; Qui, pour tenir ce qu'il promet, Y a souvent au sacré sommet, Et, n'épargnant aucune peine, Y dort après tout d'une haleine Huit ou dix heures réglément, Pour l'amour de vous seulement, J'entends à la bonne mesure, Et de cela je vous assure; Celui-là, dis-je, a contre vous Un juste sujet de courroux.

L'autre jour, étant en affaire, Et le jugeant peu nécessaire, Vous ne daignâtes recevoir Le tribut qu'il croit vous devoir D'une profonde révérence. Il fallut prendre patience, Attendre une heure, et puis partir. J'eus le cœur gros, sans vous mentir, Un demi-jour, pas davantage; Car enfin ce seroit dommage Que, prenant trop mon intérêt, Vous en crussiez plus qu'il n'en est. Comme on ne doit tromper personne, Et que votre ame est tendre et bonne. Vous m'iriez plaindre un pen trop fort, Si, vous mandant mon déconfort, Je ne contois au vrai l'histoire; Peut-être même iriez-vous croire Que je souhaite le trépas Cent fois le jour, ce qui n'est pas.

Je me console, et vous excuse : Car après tout on en abuse; On se bat à qui vous aura Je crois qu'il vous arrivera Choses dont aux courts jours se plaigment Moines d'Orbais, et surtout craignent, C'est qu'à la fin vous n'aures pas Loisir de prendre vos repas. Le roi, l'état, votre patrie, Partagent toute votre vie; Rien n'est pour vous, tout est pour eux. Bon Dieu! que l'on est malheureux Quand on est si grand personnage! Seigneur, vous êtes bon et sage, Et je serois trop familier Si je faisois le conseiller. A jouir pourtant de vous-même Vous auriez un plaisir extrême : Renvoyez donc en certains temps Tous les traités, tous les traitants, Les requêtes, les ordonnauces, Le parlement et les finances, Le vain murmure des frondeurs, Mais plus que tout les demandeurs, La cour, la paix, le mariage, Et la dépense du voyage, Qui rend nos coffres épuisés, Et nos guerriers les bras croisés. Renvoyez, dis-je, cette troupe, Qu'on ne vit jamais sur la croupe Du mont où les savantes sœurs Tiennent boutique de douceurs. Mais que pour les amants des Muses Votre Suisse n'ait point d'excuses,

Et moins pour moi que pour pas un. Je ne serai pas importun: Je prendrai votre heure et la mienne. Si je vois qu'on vous entretienne, J'attendrai fort paisiblement En ce superbe appartement Où l'on a fait d'étrange terre, Depuis peu, venir à graud'erre (Non sans travail et quelque frais) Des rois Céphrim et Kiopès Le cercueil, la tombe, où la bière: Pour les rois, ils sont en poussière. C'est là que j'en voulois venir. Il me fallut entretenir Avec ses monuments antiques, Pendant qu'aux affaires publiques Vous donniez tout votre loisir. Certes j'y pris un grand plaisir. Vous semble-t-il pas que l'image D'un assez galant personnage Sert à ces tombeaux d'ornement? Pour vous en parler franchement. Je ne puis m'empêcher d'en rire. Messire Orus, me mis-je à dire, Vous nous rendez tous ébahis : Les enfants de votre pays Ont, ce me semble, des bavettes Que je trouve plaisamment faites. On m'eut expliqué tout cela; Mais il fallut partir de là Sans entendre l'allégorie.

Je quittai done la galerie,
Fort content, parmi mon chagrin,
De Kiopès et de Céphrim,
D'Orus, et de tout son lignage,
Et de maint autre personnage.
Puissent ceux d'Égypte en ces lieux,
Fassent-ils rois, fussent-ils dieux,
Sans violence et sans contrainte,
Se reposer dessas leur plinthe
Jusques au bout du genre humain!
Ils ont fait asses de chemin
Pour des personnes de leur taille.

Et vous, seigneur, pour qui travaille Le temps qui peut tout consumer, Vous, que s'efforce de charmer L'antiquité qu'on idolâtre, Pour qui le dieu de Cléopâtre, Sous nos murs enfin abordé. Vient de Memphis à Saint-Mandé, Puissiez-vous voir ces belles choses Peudant mille moissons de roses! Mille moissons, c'est un peu trop; Car nos ans s'en vont au galop, Jamais à petites journées. Hélas! les belles destinées Ne devroient aller que le pas. Mais quoi! le ciel ne le veut pas. Toute ame illustre s'en console, Et pendant que l'âge s'envole, Tache d'acquérir un renom Qui fait encor vivre le nom Quand le héros n'est plus que cendre. Témoin celui qu'ent Alexandre, Et celui du fils d'Osiris, Qui va revivre dans Paris.

## ÉPITRE V.

### A MADAME FOUQUET.

SUR LA MAISSANCE DE SON DERNIER FILS A FONTAINEBLEAU.

1661.

Vous avez fait des poupons le héros, Et l'avez fait sur un très bon modèle. Il tient déjà mille menus propos; Sans se méprendre il rit à la plus belle. C'est, ce dit-on, la meilleure cervelle De nourrisson qui soit sous le soleil : Pour bien têter il n'a pas son pareil; Il fait en tout son jugement paroître. Quelqu'un m'a dit qu'il sera du conseil (Sans y manquer) du dauphin qui va naître.

Or vous voilà mère de trois Amours;
Dieu soit loné! La reine de Cythère
N'en a qu'un seul, qu'elle montre toujours;
Et cet enfant ne va pas sans sa mère:
A se condoire il n'a pas peu d'affaire,
Étant privé de la clarté des cieux.
Mais vos trois fils ont chacun deux beaux yeux,
Deux magasins de lumière et de fiamme,
Deux vrais soleils dont l'éclat radieux
Éblouira quelque jour plus d'une ame.

De vos aínés d'autres gens ont écrit; De ce cadet je dirai quelque chose. C'est un enfant tout sens et tout esprit: D'un fen de joie au Parnasse il est cause; A le louer déjà l'on se dispose. Son nom, chanté par cent auteurs divers, Sera bientôt le sujet de nos vers, Et remplira, selon son horoscope, Tous les échos qui sont dans l'univers: Pour un tel nom trop petite est l'Europe.

J'ai de mon dire Apollon pour garant.
Voici de plus ce qu'ajoute Uranie:
Notre petit doit un jour être grand;
C'est Jupiter qui réglera sa vie:
Il lui promet des biens dignes d'envie,
De hauts emplois, des honneurs à foison;
Et cet enfant est né dans sa maison,
Ce qui présage une grandeur suprême.
Vous voyez bien que la Muse a raison;
Car Jupiter et Louis c'est le même,

Dans l'horoscope il est encor parlé
Des qualités nobles, grandes et belles,
Par qui sera cet enfant signalé,
Et dont il a déjà des étiucelles.
Je crois qu'en lui la raison a des ailes.
Comme son père il aimera l'honneur;
Il logera quelque jour dans son cœur
De rares dons une troupe infinie:
Ce me seroit un insigne bonheur
Si je logeois en telle compagnie.

## ÉPITRE VI.

#### A MONSIEUR LE DUC DE BOUILLON.

1662.

Fils et neveu de favoris de Mars, Qui ne voyez chez vous de toutes parts Ni de vertu ni d'exemple vulgaire, Qui de par vous et de par votre père Avez acquis l'amour de tous les cœurs, Digne héritier d'un peuple de vainqueurs, Écoutez-moi : qu'un moment de contrainte Tienne votre ame attentive à ma plainte : Sur mon malheur daignez vous arrêter; En ce temps-ci c'est beaucoup d'écouter.

La sotte peur d'importuner un prince, Vice non pas de cour, mais de province, Comme Phébus est mauvais courtisan, M'avoit lié la voix jusqu'à présent : Une autre peur à son tour me domine, Et j'ai chassé cette honte enfantine; Je parle enfin, et fais parler encor Non mon mérite, il n'est pas assez fort, Mais mon seul zèle et sa ferveur constante, Car tout héros de cela se contente : Puis, pour toucher un prince généreux, C'est bien assez que l'on soit malheureux. Je le suis donc, graces à l'écurie, Et ne suis pas seul de ma confrérie. Un partisan nous ruine tout net: Ce partisan c'est La Vallée Cornay. Dessous sa griffe il faut que chacun danse; D'autre Antechrist je ue connois en France : Homme rusé, Janus à double front, L'un de rigueur, l'autre à composer prompt. Les distinguer n'est pas chose facile L'un après l'autre ils exercent ma bile : Quand La Vallée, en se faisant prier, Dit qu'il me veut manger tout le dernier, Cornay poursuit; et quand Cornay retarde, A la Vallée il me faut prendre garde.

Prince, je ris, mais ce n'est qu'en ces vers. L'ennui me vient de mille endroits divers, Du parlement, des aides, de la chambre, Du lieu fameux par le sept de septembre, De la Bastille, et puis du Limosin; Il me viendra des Indes à la fin.

Je ne dis pas qu'il soit juste qu'on voie
Le nom de noble à toutes gens en proie;
C'est un abus, il faut le prévenir,
Et sans pitié les coupables punir;
Il le faut, dis-je, et c'est où nous en sommes:
Mais le moins fier, mais le moins vain des hommes.
Mais le moins fier, mais le moins vain des hommes.
Qui n'a jamais prétendu s'appuyer
Du vain honneur de ce mot d'écuyer,
Qui rit de ceux qui veulent le paroltre,
Qui ne l'est point, qui n'a point voulu l'être;
C'est ce qui rend mon esprit étonné.
Avec cela je me vois condamné,
Mais par défaut. J'étois lors en Champagne,
Dormant, révant, allant par la campagne,

Mon procureur dessus quelque autre point. Et ne songeant à moi ni peu ni point, Tant il croyoit que l'affaire étoit bonne. On l'a surpris; que Dieu le lui pardonne! Il est bon homme, habile, et mon ami, Sait tous les tours; mais il s'est endormi. Thomas Bousseau n'en a pas fait de même, Sa vigilance en tel cas est extrême ; Il prend son temps et fait tout ce qu'il faut Pour obtenir un arrêt par défaut. Le rapporteur m'en a donné l'endosse En celui-ci mettant toute la sauce. S'il eat voulu quelque peu différer, La cour, seigneur, eût pu considérer Que j'ai toujours été compris aux tailles, Qu'en nul partage, ou contrat d'épousailles, En jugements intitulés de moi, En acte aucun qui puisse nuire au roi, Je n'ai voulu passer pour gentilhomme; Thomas Bousseau n'a su produire en somme Que deux contrats si chétifs que rien plus, Signés de moi, mais sans les avoir lus Et lisez-vous tout ce qu'on vous apporte? J'aurois signé ma mort de même sorte.

Voilà, seigneur, le fait en peu de mots: Je vous arrête à d'étranges propos : N'en accusez que ma raison troublée; Sous le chagrin mon ame est accablée; L'excès du mal m'ôte tout jugement. Que me sert-il de vivre innocemment, D'être sans faste, et cultiver les muses? Hélas! qu'un jour elles seront confuses, Quand on viendra leur dire en soupirant: « Ce nonrrisson que vous chérissiez tant,

- « Moins pour ses vers que pour ses mœurs faciles,
- Qui préféroit à la pompe des villes
- « Vos antres cois, vos chants simples et doux,
- « Qui dès l'enfance a vécu parmi vous, « Est succombé sous une injuste peine;
- « Et d'affecter une qualité vaine
- « Repris à faux, condamné sans raison,
- « Couvert de honte, est mort dans la prison! »

Voilà le sort que les dieux me promettent: Et sous Louis ces choses se permettent, Louis, ce sage et juste souverain! Que ne sait-il qu'un arrêt inhumain M'a condamné, moi qui n'ai point fait faute! A quelle amende? Elle est, seigneur, si haute Qu'en la payant je ne ferai point mal De stipuler qu'an moins dans l'hôpital, Puisqu'il ne faut espérer nulles graces, Pour mon argent j'obtiendrai quatre places: Une pour moi, pour ma femme une aussi, Pour mon frère une, encor que de ceci Il soit injuste après tout qu'il pâtisse, Bref, pour mon fils, y compris sa nourrice. Sans point d'abus les voilà justement, Comptant pour un la nourrice et l'enfant; Il est petit, et la chose est bien juste. Si toutefois notre monarque auguste Cassoit l'arrêt; cela seroit, seigneur, Selon mon sens, bien plus à son honneur. De lui parler je n'en vaux pas la peine. S'il s'agissoit de quelque grand domaine, De quelque chose importante à l'état, Si c'étoit, dis-je, une affaire d'éclat,

Je vous prirois d'implorer sa justice : A ce défaut il est bon que j'agisse Près de celui qui dispose de tout, Qui par ses soins peut seul venir à bout De réformer, de rétablir la France, Chasser le luxe, amener l'abondance, Rendre le prince et les sujets contents : Mais il lui faut encore un peu de temps, Et le mal est que je ne puis attendre; Moi mort de faim, on aura beau m'apprendre L'heureux état où seront ces climats. Pour en jouir je ne reviendrai pas. Demandez donc à ce ministre rare Que par pitié du reste il me sépare. Il le fera, n'en doutez point, seigneur. Si votre épouse étoit même d'humeur A dire encore un mot sur cette affaire, Comme elle sait persuader et plaire, Inspire un charme à tout ce qu'elle dit, Touche toujours le cœur quant et l'esprit, Je suis certain qu'une double entremise De cette amende obtiendroit la remise. Demandez-la, seigneur, et m'en croyez: Mais que ce soit si bien que vous l'ayez; Et vous l'aurez ; j'engage à votre altesse Ma foi, mon bien, mon honneur, ma promesse. Que ce ministre, aimé de notre roi, Si vous parlez, inclinera pour moi.

## ÉPITRE VII.

A SON ALTESSE SÉRÉNISSIMB

## MADAME LA PRINCESSE DE BAVIÈRE.

Juillet 1660.

Votre altesse sérénissime A, dit-on, pour moi quelque estime, Et veut que je lui mande en vers Les affaires de l'univers; l'entends les affaires de France: J'obéis et romps mon silence. L'intérêt et l'ambition Travaillent à l'élection Du monarque de la Pologne. On croit ici que la besogne Est avancée; et les esprits Font tautôt accorder le prix Au Lorrain, puis au Moscovite Condé, Nieubourg; car le mérite De tous côtés fait embarras. Condé, je crois, n'en manque pas. Si votre époux vouloit, madame, Régner ailleurs que sur votre ame, On ne peut faire un meilleur choix. Heureux qui vivroit sous ses lois! Ceux qui des affaires publiques Parlent toujours en politiques, Réglant ceci, jugeant cela, (Et je suis de ce nombre-la); Les raisonneurs, dis-je, prétendent Qu'au Lorrain plusieurs princes tendent. Quant à Moscow, nous l'excluons; Voici sur quoi nous nous fondons: Le schisme y règne; et puis son prince

Mettroit la Pologne en province. Nieubourg nous accommoderoit: Au roi de France il donneroit Quelque fleuron pour sa couronne, Moyennaut tant, comme l'on donne, Et point autrement ici-bas Nous serions voisins des États; Ils en ont l'alarme, et font brigue. Contre Louis chacun se ligue. Cela lui fait beaucoup d'honneur, Et ne lui donne point de peur. Que craindroit-il, lui dont les armes Vont aux Turcs causer des alarmes? Nous attendons du Grand-Seigneur Un bel et bon ambassadeur : Il vient avec grande cohorte : Le nôtre est flatté par la Porte. Tont ceci la paix nons promet Entre Saint-Marc et Mahomet. Notre prince en sera l'arbitre : Il le peut être à juste titre; Et feroit même, contre soi, Justice au Turc en bonne foi.

Pendant que je suis sur la guerre Que Saint-Marc souffre dans sa terre, Deux de vos frères sur les flots Vont secourir les Candiots. Oh! combien de sultanes prises! Que de croissants dans nos églises, Quel nombre de turbans fendu! Tête et turban, bien entendu. Puisqu'en parlant de ces matières Me voici tombé sur vos frères, Vous saurez que le chambellan A couru cent cerfs en un an. Courir des hommes, je le gage, Lui plairoit beaucoup davantage; Mais de long-temps il n'en courra : Son ardeur se contentera, S'il lui plait, d'une ombre de guerre.

D'Auvergne s'est dans notre terre Rompu le bras: il est guéri. Ce prince a dans Château-Thierri Passé deux mois et davantage. Rien de meillenr, ries de plus sage, Et de plus selon mes souhaits, Parmi les grands ne fut jamais.

Le duc d'Albret donne à l'étude Sa principale inquiétude. Tonjours il augmente en savoir. Je suis jeune assez pour le voir Au dessus des premières têtes. Son hel esprit, ses mœurs honnêtes, L'élèveront à tel degré Qu'enfin je m'en contenterai. Venille le ciel à tons ses frères Rendre toutes choses prospères, Et leur donner autant de nom, Autant d'éclat et de renom Autant de lauriers et de gloire Que par les mains de la victoire L'oncle en reçoit depuis long-temps! Si leurs désirs n'en sont contents, Et que plus haut leur ame aspire, Je serai le premier à dire

Qu'ils auront tort, et que les cœurs Ne sont jamais soûls de grandeurs. Trouveront-ils en des familles, Par les garçons et par les filles, Par le père et par les aïeux, Un tel nombre de demi-dieux. Et de déesses tout entières? Car demi-déesses n'est guères En usage, à mon sentiment; Puis, quand je n'aurois seulement Qu'à parler de votre mérite, L'expression seroit petite. Veuille le ciel, à votre tour, Vons donner un petit Amour Qui, par la suite des années, D'un grand Mars ait les destinées!

Au moment que j'écris ces vers,
Et m'informe des bruits divers,
Je viens d'apprendre une nouvelle:
C'est que, pour éviter querelle,
On s'est en Pologne choisi
Un roi dont le nom est en ski.
Ces messieurs du Nord font la nique
A toute notre politique.
Notre argent, celui des États,
Et celui d'autres potentats
Bien moins en fonds, comme on peut croire,
Force santés aura fait boire;
Et puis c'est tout. Je crois qu'en paix
Dans la Pologne désormais
On pourra s'élire des princes,
Et que l'argent de nos provinces
No sera pas une autre fois
Si friand de faire des rois.

## ÉPITRE VIII.

## A MADAME DE LA FAYETTE,

EN LUI ENVOYANT UN PETIT BILLARD.

Ce billard est petit; ne l'en prisez pas moins: Je prouverai par bons témoins Qu'autrefois Vénus en fit faire Un tout semblable pour son fils. Ce plaisir occupoit les Amours et les Ris, Tout le peuple enfin de Cythère. Au joli jeu d'aimer je pourrois aisément Comparer après tout ce divertissement, Et donner au billard un sens allégorique. Le but est un cœur fier; la bille, un pauvre amant; La passe et les billards, c'est ce que l'on pratique Pour toucher au plus tôt l'objet de son amour; Les belouses, ce sont maint périlleux détour, Force pas dangereux, où souvent de soi-même On s'en va se précipiter, Où souvent un rival s'en vient nous y jeter Par adresse et par stratagéme.

Toute comparaison cloche, à ce que l'on dit : Celle-ci n'est qu'un jeu d'esprit Au dessous de votre génie. Que vous dirai-je donc pour vous plaire, Uranie Le Faste et l'Amitié sont deux divinités Enclines, comme on sait, aux libéralités. Discerner leurs présents n'est pas petite affaire: L'Amitié donne peu , le Faste beaucoup plus;
Beaucoup plus aux yeux du vulgaire.
Vous jugez autrement de ces dons superflus:
Mon billard est succinct, mon billet ne l'est guère.
Je n'ajouterai donc à tout ce long discours
Que ceci seulement, qui part d'un œur sincère:
Je vous aime, aimez-moi toujours.

## ÉPITRE IX.

#### A Mea LE PRINCE DE CONTI.

SERVANT DE DÉDICACE AU RECUEIL DE POÉSIES CHRÉTIENNES ET DIVERSES. — 1671.

Prince chéri du ciel, qui fais voir à la France Les fruits de l'âge mûr joints aux fleurs de l'enfance, CONTI, dont le mérite avant-courrier des ans, A des astres benins épuisé les présents, A l'abri de ton nom les manes des Malherbes Paroitront désormais plus grands et plus superbes; Les Racans, les Godeaux, auront d'autres attraits; La scène semblera briller de nouveaux traits; Par ton nom tu rendras ces ouvrages durables: Après mille soleils ils seront agréables. Si le pieux y règne, on n'en a point banni Du profane innocent le mélange infini. Pour moi, je n'ai de part en ces dons du Parnasse Qu'à la faveur de ceux que je suis à la trace. Esope me soutient par ses inventions; J'orne de traits légers ses riches fictions : Ma muse cède en tout aux muses favorites Que l'Olympe doua de différents mérites. Cependant à leurs vers je sers d'introducteur. Cette témérité n'est pas sans quelque peur. De ce nouveau recueil je t'offre l'abondance, Non point par vanité, mais par obéissance. Ceux qui par leur travail l'ont mis en cet état, Te le pouvoient offrir en termes pleins d'éclat; Mais craignant de sortir de cette paix profonde Qu'ils goûtent en secret loin du bruit et du monde, Ils m'engagent pour eux à le produire au jour, Et me laissent le soin de t'en faire leur coun. Leur main l'eût enrichi d'un plus beau frontispice : La mienne leur a plu simple et sans artifice. Conti, de mon respect sois du moins satisfait, Et regarde le don, non celui qui le fait.

## ÉPITRE X.

#### POUR MIGNON.

CHIEN DE S. A. R. MADAME DOUAIRIÈRE D'ORLÉANS.

1667.

Petit chien, que les destinées T'ont filé d'heureuses années! Tu sors de mains dont les appas De tous les sceptres d'ici-bas Ont pensé porter le plus riché; Les mains de la maison d'Autriche Leur ont ravi ce doux espoir : Nous ne pouvions que bien échoir. Tu sors de mains pleines de charmes : Heureux le dieu de qui les larmes Mériteroient, par leur amour, De s'en voir éeauyer un jour! De ces mains, bôtesess des graces, Petit chien, en d'autres tu passes Qui n'ont pas eu moins de beauté, Sans mettre en compte leur bonté. Elles te font mille caresses: Tu plais aux dames, aux princesses; Et ai la reine t'avoit vu, Mignon à la reine auroit plu. Mignon a la taille mignonne; Toute sa petite personne Plait aux l'is des petits chiens, Ainsi qu'à celles des chrétiens.

Las! qu'ai-je dit qui te fait plaindre? Ce mot d'Iris est-il à craindre? Petit chien, qu'as-tu? dis-le-moi: N'es-tu pas plus aise qu'un roi? Trois ou quatre jeunes fillettes Dans leurs manchons aux peaux douillette Tout l'hiver te tiennent placé: Puis de madame de Crissé N'as-tu pas maint dévot sourire? D'où vient donc que ton cœur soupire? Que te faut-il? un peu d'amour. Dans un côté du Luxembourg, Je t'apprends qu'Amour craint le suisse; Même on lui rend manyais office Auprès de la divinité Qui fait ouvrir l'autre côté. Cela vous est facile à dire Vous qui courez partout, beau sire; Mais moi ... -- Parle bas, petit chien; Si l'évêque de Bethléem Nous entendoit, Dieu sait la vie. Tu verras pourtant ton envie Satisfaite dans quelque temps. Je te promets à ce printemps Une petite camusette Friponne, drue, et joliette, Avec qui l'on t'enfermera : Puis s'en démêle qui pourra.

### ÉPITRE XI.

#### A M. DE TURENNE. - 1674.

Vous avez fait, seigneur, un opéra. Quoi! le vieux duc, suivi de Caprara? Quoi! la bravoure et la matoiserie? Grande est la gloire, ainsi que la tuerie. Vous savez coudre avec encor plus d'art Peau de lion avec peau de renard. La joie en est parvenue à sa cime; Car on vous aime autant qu'on vous estime. Qui n'aimeroit un Mars plein de bonté? Car en tels gens ce n'est pas qualité Trop ordinaire. Ils savent déconfire, Brûler, raser, exterminer, détruire; Mais qu'on m'en montre un qui sache Marot. Vons souvient-il, seigneur, que mot pour mot, Mes créanciers, qui de dizains n'ont cure, Frère Lubin , et mainte autre écriture, Me fut par vous récitée en chemin? Vous alliez lors rembarrer le Lorrain.

Reviens au fait, muse, va plus grand'erre, Laisse Marot, et reparle de guerre. En surmontant Charles et Caprara, Vous avez fait , seigneur, un opéra. Nous en faisons un nouveau; mais je doute Qu'il soit si bon, quelque effort qu'il m'en coûte. Le vôtre est plein de grands évéuements: Gens envoyés peupler les monuments, Beaucoup d'effets de fureur martiale, D'amour très peu, très peu de pastorale : Mars sans armure y fut vu, ce dit-on, Mélé trois fois comme un simple piéton. Bieu lui valut la longue expérience, Et le bon sens, et la rare prudence. Dans le combat ces trois divinités Alloient toujours marchant à ses côtés. Ce Mars, seigneur, n'est le Mars de la Thrace, Mais pour cet an c'est le Mars de l'Alsace; Ainsi qu'il fut et sera d'autres fois Très bien nommé le Mars d'autres endroits; Enfin c'est vous, afin qu'on ne s'y trompe. Or en sont faits feux de joie en grand pompe : Bien est-il vrai qu'il nous en coûte un peu; Mais gagne-t-on sans rien perdre à ce jeu? Louis lui-même, effroi de tant de princes, Preneur de forts, subjugueur de provinces, A-t-il conquis ces États et ces murs Sans quelque sang, non de guerriers obscurs, Mais de héros qui mettoient tout en poudre? Les Bourguignons en éprouvant sa foudre Ont fait pleurer celui qui la lancoit. Sous les remparts que son bras renversoit Sont enterrés, et quelques chefs fidèles, Et les Titans à sa valeur rebelles.

## ÉPITRE XII.

#### AM. DE TURENNE. - 1674.

Hé quoi! seigneur, toujours nouveaux combats! Toujours dangers! Vous ne croyez donc pas Pouvoir mourir? Tout meurt, tout héros passe. Cloton ne peut vous faire d'autre grace Que de filer vos jours plus lentement : Mais Cloton va toujours étourdiment. Songez-y bien, si ce n'est pour vous-même, Pour nous, seigneur, qui sans douleur extrême Ne saurions voir un triomphe acheté Du moindre sang qu'il vous auroit coûté. C'est un avis qu'en passant je vous donne, Et je reviens à ce que fait Bellone. A peine un bruit fait faire ici des vœux. Qu'un autre bruit y fait faire des feux. C'est un retour de victoires nouvelles. La Renommée a-t-elle encor des ailes, Depuis le temps qu'elle vient annoncer: Tout est perdu, l'hydre va s'avancer; Tout est gagué, Turenne l'a vaincue; Et se voyant mainte tête abattue, Elle retourne en son antre à grands pas? Quelque démon, que l'on ne connoit pas, Lui reud en hâte un nombre d'autres têtes, Qui sous vos coups sont à choir toutes prêtes.

Voilà, seigneur, ce qui nous en paroît. Car, d'aller voir sur les lieux ce que c'est, Permettez-moi de laisser cette envie
A nos guerriers, qui n'estiment leur vie
Que comme un bien qui les doit peu toucher,
Ne laissant pas de le vendre bien cher.
Toute l'Europe admire leur vaillance,
Toute l'Europe en craint l'expérience.
Bon fait de loin regarder tels acteurs.
Ceux de Strasbourg, devenus spectateurs
Un peu voisins, comme tout se dispose,
Pourroient bientôt devenir autre chose.
Je ne suis pas un oracle; et ceci
Vient de plus haut: Apollon, dieu merci,
Me l'a dicté. Souvent il ne dédaigne
De m'inspirer. Maint auteur nous enseigne
Qu'Apollon sait un peu de l'avenir.

L'autre jour donc j'allai l'entretenir Du grand concours des Germains tous en armes. L'Hélicon même avoit quelques slarmes. Le dieu sourit, et nous tint ce propos : Je vous enjoins de dormir en repos, Poëtes picards et poëtes de Champagne; Ni les Germains, ni les troupes d'Espagne, Ni le Batave, enfant de l'Ocean, Ne vous viendront éveiller de cet an, Tout aussi peu la campagne prochaine. Je vois Louis qui des bords de la Seine, La foudre en main, au printemps partire. Malheur alors à qui ne se rendra Je vois Condé, prince à haute aventure, Plutôt démon qu'humaine créature : Il me fait peur de le voir plein de sang, Souillé, poudreux, qui court de rang en rang. Le plomb volant siffie autour sans l'atteindre: Le fer, le feu, rien ne l'oblige à craindre. Quand de tels gens convriront vos remparts, Je vous dirai: Dormez, poëtes picards; Devers la Somme on est en assurance; Devers le Bhin tout va bien pour la France : Turenne est là , l'on n'y doit craindre rien. Vous dormires, ses soldats dorment bien; Non pas toujours : tel a mis mainte lieue Entre eux et lui, qui les sent à sa queue.

Deux de la troupe avec peine marchoient; Les pauvres gens à tout coup trébuchoient, Et ne laissoient de tenir ce langage: « Le conducteur, car il est bon et sage, « Quand il voudra, nous fera reposer. » Après cela, qui peut vous excuser De n'avoir pas une assurance entière? Morphée ent tort de quitter la frontière. Dormez sans crainte à l'ombre de vos bois, Poètes picards et poètes champenois.

Ainsi parla le dieu qui nous inspire; Et je ne fais, seigneur, que vous redire, Mot après mot, le discours qu'il nous tint. Un temps viendra que ceci sera peint Sur les lambris du temple de Mémoire. Les deux soldats sont un point de l'histoire, A mon avis, digne d'être noté. Ces vers, dit-on, seront mis à côté:

- « Turenne eut tout : la valeur, la prudence,
- « L'art de la guerre, et les soins sans repos. « Romains et Grecs, vous cédez à la France:
- « Opposez-lui de semblables héros.

## ÉPITRE XIII.

SUR L'OPÉRA.

A M. NIERT. - 1677.

Niert, qui, pour charmer le plus juste des rois, Inventas le bel art de conduire la voix, Et dont le goût sublime à la grande justesse Ajouta l'agrément et la délicatesse; Toi qui sais mieux qu'aucun le succès que jadis Les pièces de musique eurent dedans Paris, Que dis-tu de l'ardeur dont la cour échauffée Frondoiten ce temps-là les grands concerts d'Orphée, Les passages d'Atto, et de Léonora, Et ce déchaînement qu'on a pour l'opéra?

De machines d'abord le surprenant spectacle Éblouit le bourgeois, et fit crier miracle:
Mais la seconde fois il ne s'y pressa plus;
Il aima mieux le Cid, Horace, Héraclius.
Aussi de ces objets l'ame n'est point émue,
Et même rarement ils contentent la vue.
Quand j'entends le sifflet, je ne trouve jamais
Le changement si prompt que je me le promets.
Souvent au plus beau char le coutre-poide résiste;
Un dieu pend à la corde, et crie au machiniste;
Un reste de forêt demeure dans la mer,
Ou la moitié du ciel au milleu de l'enfer.

Quand le théâtre seul ne réussiroit guère, La comédie au moins, me diras-tu, doit plaire. Les ballets, les concerts, se peut-il rien de mieux Pour contenter l'esprit et réveiller les yeux? Ces beautés, néanmoins, toutes trois séparées, Si tu veux l'avouer, seroient mieux savourées. De genres si divers le magnifique appas Aux règles de chaque art ne s'accommode pas. Il ne faut point, suivant les préceptes d'Horace, Qu'un grand nombre d'acteurs le théâtre embarrasse; Qu'en sa machine un dieu vienne tout ajuster. Le bon comédien ne doit jamais chanter. Le ballet fut toujours une action muette. La voix veut le téorbe, et non pas la trompette: Et la viole, propre aux plus tendres amours, N'a jamais jusqu'ici pu se joindre aux tambours.

Mais en cas de vertus, Louis, qui, par pratique, Sait que, pour en avoir une seule héroique, Il faut en avoir mille, et toutes à la fois, Veut voir si, comme il est le plus puissant des rois, En joignant, comme il fait, mille plaisirs de même, Il en peut avoir un dans le degré suprême. Comme il porte au dehors la terreur et l'amour, Humain dans son armée autant que dans sa cour, Il veut, sur le théâtre ainsi qu'à la campagne, La foule qui le suit, l'éclat qui l'accompagne ; Grand en tout, il veut mettre en tout de la grandeur: La guerre fait sa joie et sa plus forte ardeur; Ses divertissements ressentent tous la guerre: Ses concerts d'instruments ont le bruit du tonnerre, Et ses concerts de voix ressemblent aux éclats Qu'en un jour de combat font les cris des soldats. Les danseurs, par leur nombre, éblouissent la vue, Et le ballet paroît exercice, revue, Jeu de gladiateurs, et tel qu'au champ de Mars En leurs jours de triomphe en donnoient les Césars.

Glorieux, tous les ans, de nouvelles conquêtes, A son peuple il fait part de ses nouvelles fêtes; Et son peuple, qui l'aime et suit tous ses désirs, Se conforme à son goût, ne veut que ses plaisirs.

Ce n'est plus la saison de Raymon ni d'Hilaire; Il faut vingt clavecins, cent violons pour plaire. On ne va plus chercher au fond de quelques bois Des amoureux bergers la flûte et le hauthois. Le téorbe charmant, qu'on ne vouloit entendre Que dans une ruelle avec une voix tendre. Pour suivre et soutenir par des accords touchants De quelques airs choisis les mélodieux chants, Boësset, Gaultier, Hémou, Chambonnière, La Barre, Tont cela seul déplait, et n'a plus rien de rare. On laisse la Du But, et Lambert, et Camus; On ne veut plus qu'Alceste, ou Thésée, ou Cadmus. Que l'on n'y trouve point de machines nouvelles, Que les vers soient mauvais, que les voix soient cruelles; De Baptiste épuisé les compositions Ne sont, si vous voulez, que répétitions; Le François, pour lui seul contraignant sa nature, N'a que pour l'opéra de passion qui dure. Les jours de l'opéra, de l'un à l'autre bout, Saint-Honoré, rempli de carrosses partout, Voit, malgré la misère à tous états commune. Que l'opéra tout seul fait leur bonne fortune. Il a l'or de l'abbé, du brave, du commis; La coquette s'y fait mener par ses amis; L'officier, le marchand, tout son rôti retranche, Pour y pouvoir porter tout son gain le dimanche; On ne va plus au bal, on ne va plus au Cours : Hiver, été, printemps, bref, opéra toujours; Et quiconque n'en chante, ou bien plutôt n'en gronde Quelque récitatif, n'a pas l'air du beau monde.

Mais que l'heureux Lully ne s'imagine pas Que son mérite seul fasse tout ce fracas; Si Louis l'abandonne à ce rare mérite, Il verra si la ville, et la cour, ne le quitte. Ce grand prince a voulu tout écouter, tout voir; Mais il sait de nos sens jusqu'où va le pouvoir, Et que, si notre esprit a trop peu de portée, Leur puissance est encor beaucoup plus limitée; Que lorsqu'à quelque objet l'un d'eux est attaché, Aucun autre de rien ne peut être touché. Si les yeux sont charmés l'oreille n'entend guères; Et tel, quoiqu'en effet il ouvre les paupières, Suit attentivement un discours sérieux. Qui ne discerne pas ce qui frappe ses yeux. Car ne vaut-il pas mieux, dis-moi ce qu'il t'en semble Qu'on ne puisse saisir tous les plaisirs ensemble, Et que, pour en goûter les douceurs purement, Il faille les avoir chacun séparément? La musique en sera d'autant mieux concertée; La grave tragédie, à son point remontée; Aura les beaux sujets, les nobles sentiments, Les vers majestueux, les heureux dénoûments : Les ballets reprendront leurs pas et leurs machines, Et le bal éclatant de cent nymphes divines, Qui de tout temps des cours a fait la majesté, Reprendra de nos jours sa première beauté.

Ne crois donc pas que j'aie une douleur extrême De ne pas voir Isis pendant tout ce carême. Si nous ne pouvons pas de l'auguste Louis Savoir encor sitôt les projets inouis, Le jour de son départ, sa marche, et quelles places Foudroyent ses canons, embrasent ses carcasses, Avec mille autres biens, le jubilé fera Que nous serons un temps sans parler d'opéra. Mais aussi, de retour de mainte et mainte église, Nous irons, pour causer de tout avec franchise, Et donner du relâche à la dévotion.
Chez l'illustre Certain faire une station:
Certain, par mille endroits également charmante, Et dans mille beaux arts également savante, Dont le rare génie et les brillantes mains Surpassent Chambonnière, Hardel, les Couperains. De cette aimable enfant le clavecin unique Me touche plus qu'Isis et toute sa musique:
Je ne veux rien de plus, je ne veux rien de mieux Pour contenter l'esprit, et l'oreille, et les yeux; Et si je puis la voir une fois la semaine, A voir jamais Lis je renonce sans peine.

# ÉPITRE XIV.

## A MADAME DE FONTANGES. - 1680.

Charmant objet, digne présent des cieux, Et ce n'est point langage de Parnasse, Votre beauté vient de la main des dieux: Vous l'allez voir au récit que je trace. Puissent mes vers mériter tant de grace Que d'être offerts au dompteur des humains, Accompagnés d'un mot de votre bouche, Et présentés par vos divines mains, De qui l'ivoire embellit ce qu'il touche!

Je me trouvai chez les dieux l'autre jour: Par quel moyen? j'en perdis la mémoire. Il me suffit que de l'humain séjour Je fus porté dans ce lieu plein de gloire. Un dieu s'en vint; et m'ayant abordé: Mortel, dit-il, Jupin m'a commandé De te montrer, par grace singulière, L'Olympe entier et tout le firmament. Ce dieu c'étoit Mercure, assurément: Il en avoit tout l'air et la manière.

Après l'abord, il me montra du doigt Force clartés qui partoient d'un endroit. Vois-tu, diril, cet enclos de lumière? C'est le palais du monarque des dieux. Et moi d'onvrir incontinent les yeux.

Ce que je vis étoit d'une matière Qui ne sauroit dignement s'exprimer. Figurez-vous toût ce qui peut charmer, Tout ce qui peut éblouir tout ensemble; Astres brillants, et soleils radieux. N'y comprenez toutesois vos beaux yeux, Car leur éclat n'a rien qui leur ressemble.

Avec Mercure en ce palais entré, Selon leur rang je vis sur maint degré Les dieux assis, Jupiter à leur tête: Tous paroissoient en des atours de fête. Le Sort ouvrit un livre à cent fermoirs, Puis fit crier dans les sacrés manoirs Par trois hérants, à trois fois différentes, Le contenu des paroles suivantes: De par Jupin soient les dieux avertis, Conformément à nos divins usages,

Que l'on va faire au ciel deux mariages Avant qu'ils soient sur la terre accomplis.

Au mot d'hymen je vis chacun se taire, Et les ouis par trois fois publier; L'un pour Conti, l'autre pour l'héritier Du Jupiter de ce bas hémisphère. On applaudit; puis, silence étant fait, Le dieu des vers lut deux épithalames, En voici l'un : Couple heureux et parfait. Couple charmant, faites durer vos flammes Assez long-temps pour nous rendre jaloux;. Soyez amants aussi long-temps qu'époux. Douce journée! et nuit plus douce encore, Heures, tardez, laissez au lit l'Aurore. Le temps s'envole ; il est cher aux amants ; Profitez donc de ses moindres moments. Jeune princesse, aimable autant que belle, Jeune héros, non moins aimable qu'elle; Le temps s'envole, il faut le ménager; Plus il est doux, et plus il est léger.

Phébus se tut : et bien que dans leur ame Les immortels enviassent Conti. Du couple heureux et si bien assorti L'on dit au Sort qu'il prolongeat la trame, S'il se pouvoit. Puis le père des vers. Changeant de ton pour l'autre épithalame, Lut ce qui suit: Chantez, peuples divers; Que tout fleurisse aux terres leurs demeures. Ne tardez plus; avancez, lentes heures; Allez porter aux humains un printemps Tel que celui qui commença les temps. Heures, volez ; hatez l'heur et la joie Du fils des dieux à qui l'Olympe envoie Une princesse au regard enchanteur. Mille beaux dons éclatent dans son cœur; En son esprit, en son corps mille charmes: Amour la suit, Amour a pris des armes Qui soutiendront l'honneur de son carquois. Prince, il faudra se rendre cette fois.

Ces chants finis, je ne saurois vous dire Comment enfin chacun se sépara. Mercure seul avec moi demeura. J'obtins de lui que de ce vaste empire L'on m'ouvriroit les temples; et je vis Deux noms fameux, deux noms rivaux prétendre Le premier rang aux célestes lambris L'un, c'est Louis; l'autre, c'est ALEXAMDRE. De ces deux rois je comparai les faits, Non la personne; elle est trop différente: Et Statira, qui se méprit aux traits Du conquérant dont la Grèce se vante, Au roi des Francs n'auroit jamais erré : Toujours ce prince aux regards se présente Mieux fait qu'aucun, dont il soit entouré. Je vis encore une jeune merveille; Si ce n'est vous, c'en est une pareille: Mais c'est vous-même; et Mercure me dit Comment le ciel un tel œuvre entreprit.

Mortel, dit-il, il est bon de t'apprendre Par quel motif ce chef-d'œuvre fut fait. Un jour Jupin se trouvant satisfait Des vœux qu'en terre on venoit de lui rendre, Nous dit à tous: Je venx récompenser De quelque don la terrestre demeure. Le don fut bean, comme tn peux penser; Minerve en fit un patron tout à l'heure. L'éclat fut pris des feux du firmament; Chaque déesse, et chaque objet charmant Qui brille au ciel avec plus d'avantage, Contribua du sien à cet ouvrage. Pallas y mit son esprit si vanté, Junon son port, et Vénus sa beauté; Flore son teint, et les Graces leurs graces. Heureux mortel! en un point tu surpasses Tous tes pareils; car lequel d'entre vous, Favorisé jusqu'à ce point par nous, A jamais vu l'Olympe et sa structure? Retourne-t'en; conte ton aventure, Chante aux humains ces miracles divers. Il n'eut pas dit, que, sans autre machine, Je me revis dans le bas univers. Divin objet, voilà votre origine; Agréez-en le récit dans ces vers.

#### LE FLORENTIN.

#### SATIRE

sur le même sujet que l'épitre suivante. — 1680.

Le Florentin Montre à la fin Ce qu'il sait faire:

Il ressemble à ces loups qu'on nourrit, et fait bien ; Car un loup doit toujours garder son caractère,

Comme un mouton garde le sien.
T'en étois averti; l'on me dit, Prenez garde;
Quiconque s'associe avec lui, se hasarde:
Vous ne connoissez pas encor le Florentin;
C'est un paillard, c'est un mâtin

Qui tout dévore, Happe tout, serre tout : il a triple gosier. Donnez-lui, fourrez-lui, le glout demande eucore : Le roi même auroit peine à le rassasier.

Malgré tous ces avis, il me fit travailler. Le paillard s'en vint réveiller Un enfant des neuf Sœurs ; enfant à barbe grise, Qui ne devoit en nulle guise Être dupe : il le fut, et le sera toujours.

Je me sens né pour être en butte aux méchants tours. Vienne encore un trompeur, je ne tarderai guère. Celui-ci me dit: Veux-tu faire, Prestò, prestò, quelque opéra.

Prestò, prestò, quelque opéra, Mais bon? ta muse répondra Du succès par-devant notaire. Voici comment il nous faudra Partager le gain de l'affaire. ons en ferons deux lots. l'argent et

Nous en ferons deux lots, l'argent et les chansons : L'argent pour moi, pour toi les sons : Tu t'entendras chanter, je prendrai les testons;

Volontiers je paie en gambades. Fai huit ou dix trivelinades

Que je sais sur mon doigt; cela joint à l'honneur De travailler pour moi, te voilà grand selgneur. Peut-être n'est-ce pas tout-à-fait sa harangue;

Mais, s'il n'eut ces mots sur la langue, Il les eut dans le cœur. Il me persuada; À tort, à droit me demanda Du doux, du tendre, et semblables sornettes, Petits mots, jargons d'amourettes Confits au miel; bref il m'enquinauda.
Je n'épargnai ni soins ni peines
Pour venir à son but et pour le contenter:
Mes amis devoient m'assister;
J'eusse, en cas de besoin, disposé de leurs veines.
Des amis! disoit le glouton,

En a-t-on?

Ces gens te tromperont, ôteront tout le bon,
Mettront du mauvais en la place.
Tel est l'esprit du Florentin:
Soupçonneux, tremblant, incertain,
Jamais assez sûr de son gain,
Quoi que l'on disc ou que l'on fasse.
Je lui rendis en vain sa parole cent fois;
Le B.... avoit juré de m'amuser six mois.
Il s'est trompé de deux; mes amis, de leur grace,
Me les ont épargnés, l'envoyant où je croi
Qu'il va bien sans eux et sans moi.

Voilà l'histoire en gros : le détail a des suites Qui valent bien d'être déduites; Mais j'en aurois pour tout un an ; Et je ressemblerois à l'homme de Florence, Homme long à conter, s'il en est un en France. Chacun voudroit qu'il fût dans le sein d'Abraham.

Son architecte, et son libraire, Et son voisin, et son compère, Et son beau-père,

Sa femme, et ses enfants, et tout le genre humain, Petits et grands, dans leurs prières, Disent le soir et le matin:

Seigneur, par vos bontés pour nous si singulières, Délivrez-nous du Florentin.

#### ÉPITRE XV.

SUR LE MÊME SUJET QUE LA PIÈCE PRÉCÉDENTE.

#### A MADAME DE THIANGE. - 1680.

Vous trouvez que ma satire
Eût pu ne se point écrire,
Et que tout ressentiment,
Quel que soit son fondement,
La plupart du temps peut nuire,
Et ne sert que rarement.
ses ainsi raisonné ai le ciel m'ent fait ai

J'eusse ainsi raisonné si le ciel m'eût fait ange Ou Thiange;

Mais il m'a fait auteur, je m'excuse par là: Auteur, qui pour tout fruit moissonne Un peu de gloire. On le lui ravira, Et vous croyez qu'il s'en taira?

Il n'est donc plus auteur: la conséquence est bonne. S'il s'en rencontre un qui pardonne,

Je suis cet indulgent; s'il ne s'en trouve point, Blamez la qualité, mais non pas la personne. Je pourrois alléguer encore un autre point: Les conseils.— Et de qui?— Du public. C'est la ville, C'est la cour, et ce sont toute sorte de gens,

Les amis, les indifférents, Qui m'ont fait employer le peu que j'ai de bile: Ils ne pouvoient souffrir cette atteinte à mon nom. La méritois-je? On dit que non.

Mon opéra, tout simple, et n'étant, sans spectacle, Qu'un ours qui vient de naître, et non encor léché, Plaît déjà. Que m'a donc Saint-Germain reproché? Un peu de pastorale? enfin ce fut l'obstacle. J'introduisois d'abord des bergers; et le roi Ne se plait à donner qu'aux héros de l'emploi. Je l'en loue. Il falloit qu'on lui vantat la suite; Faute de quoi ma muse aux plaintes est réduite. Que si le nourrisson de Florence cut voulu. Chacun eût fait ce qu'il eût pu.

Celui qui nous a peint un des travaux d'Alcide,

Je ne veux dire Euripide.

Mais Quinault) Quinault donc pour sa part auroit eu Saint-Germain, où sa muse au grand jour eût paru;

Et la mienne, moins parfaite, Rût eu du moins Paris, partage de cadette : Cadette que peut-être on eut cru quelque jour Digne de partager en ainée à son tour. Quelque jour j'eusse pu divertir le monarque. Heureux sont les auteurs connus à cette marque! Les neuf Sœurs proprement n'ont qu'eux pour favoris.

Qu'est-ce qu'un auteur de Paris? Paris a bien des voix; mais souvent, faute d'une,

Tout le bruit qu'il fait est fort vain. Chacun attend sa gloire ainsi que sa fortune Du suffrage de Saint-Germain.

Le maître y peut beaucoup ; il sert de règle aux autres : Comme maître premièrement.

Puis comme ayant un sens meilleur que tous les nôtres. Oui voudra l'éprouver, obtienne seulement Que le roi lui parle un moment.

Ah! si c'étoit ici le lieu de ses louanges ! Que ne puis-je en ces vers avec grace parler Des qualités qui font voler Son nom jusqu'aux peuples étranges! On verroit qu'entre tous les rois Le nôtre est digne qu'on l'estime : Mais il faut pour une autre fois

Réserver le feu qui m'anime. Je ne puis seulement qu'étaler aujourd'hui Son esprit et son goût à juger d'un ouvrage; L'honneur et le plaisir de travailler pour lui.

Ceux dont je me suis plaint m'ôtent cet avantage : Puis-je jamais vouloir du bien A leur cabale trop heureuse?

D'en dire aussi du mal, la chose est dangereuse : Je crois que je n'en dirai rien.

Si pourtant notre homme se pique D'un sentiment d'honneur, et me fait à son tour Pour le roi travailler un jour,

Je lui garde un panégyrique. Il est homme de cour, je suis homme de vers; Jouons-nous tous deux de paroles :

Ayons deux langages divers, Et laissons les hontes frivoles.

Retourner à Daphné vaut mieux que se venger. Je vous laisse d'ailleurs ma gloire à ménager. Deux mots de votre bouche et belle et bien disante,

Feront des merveilles pour moi, Vons êtes bonne et bienfaisante, Servez ma muse auprès du roi.

# ÉPITRE XVI.

#### A M. GALIEN.

EN LUI RENDANT SES POÉSIES ENVELOPPÉES D'UNE ARMOIRIE D'ENTERREMENT.

J'ai lu tes vers, dont je n'eus cure Dès que j'en vis la couverture:

C'étoit un drap de sépulture Oui me sembloit de triste augure. Aussitôt je fis conjecture Que ces vers seroient la pâture De ceux qui sous la tombe dure N'épargnent nulle créature; Mais quand j'en eus fait la lecture, Il me fut force d'en conclure Que cette plaisante écriture Fait rire les gens sans mesure. Que si ta belle humeur te dure, Tu feras descendre Voiture Du Pégase à la corne dure, Et ne saurois à la Couture Trouver de plus fine monture. Mais prends garde, je te conjure, Qu'il ne t'affole la fressure. Ou fasse au chef une blessure Oui soit de difficile cure : Car il est gai de sa nature, Fringant, délicat d'embouchure, Et ce n'est pas chose trop sûre Que d'y monter à l'aventure. Si tu le domptes, je t'assure Ou'un jour chez la race future Tu seras en bonne posture ; Mais diable, c'est la l'enclouure.



## A MADAME DE LA SABLIÈRE. — 1684.

Désormais que ma muse, aussi bien que mes jours, Touche de son déclin l'inévitable cours. Et que de ma raison le flambeau va s'éteindre. Irai-je en consumer les restes à me plaindre, Et, prodigue d'un temps par la Parque attendu. Le perdre à regretter celui que j'ai perdu? Si le ciel me réserve encor quelque étincelle Du feu dont je brillois dans ma saison nouvelle, Je la dois employer, suffisamment instruit Que le plus beau couchant est voisin de la nuit. Le temps marche toujours; ni force, ni prière, Sacrifices ni vœux, n'allongent la carrière : Il faudroit ménager ce qu'on va nous ravir. Mais qui vois-je que vous sagement s'en servir? Si quelques uns l'ont fait, je ne suis pas du nombre; Des solides plaisirs je n'ai suivi que l'ombre ; l'ai toujours abusé du plus cher de nos biens. Les pensers amusants, les vagnes entretiens, Vains enfants du loisir, délices chimériques; Les romans et le jen, peste des républiques, Par qui sont dévoyés les esprits les plus droits, Ridicule fureur qui se moque des lois; Cent autres passions, des sages condamnées, Ont pris comme à l'envi la fleur de mes années

L'usage des vrais biens répareroit ces maux; Je le sais, et je cours encore à des biens faux Je vois chacun me suivre: on se fait une idole De trésors, ou de gloire, ou d'un plaisir frivole. Tantales obstinés, nous ne portons les yeux Que sur ce qui nous est interdit par les cieux. Si faut-il qu'à la fin de tels pensers nous quittent: Je ne vois plus d'instants qui ne m'en sollicitent.

Je reculé, et peut-être attendrai-je trop tard:

Car, qui sait les moments prescrits à son départ?

Quels qu'ils soient, ils sont courts; à quoi les emploi-

Si j'étois sage, Iris (mais c'est un privilége Que la nature accorde à bien peu d'entre nous), Si j'avois un esprit aussi réglé que vous, Je suivrois vos leçons, au moins en quelque chose : Les suivre en tout, c'est trop; il faut qu'on se propose Un plan moins difficile à bien exécuter, Un chemin dont sees crime on se puisse écarter. Ne point errer estables au-dessus de mes forces : Mais aussi, de se prendre à toutes les amorces, Pour tous les faux brillants courir et s'empresser. l'entends que l'on me dit : Quand donc veux-tu cesser? Douze lustres et plus ont roulé sur ta vie : De soixante soleils la course entresuivie Ne t'a pas vu goûter un moment de repos: Quelque part que tu sois, on voit à tout propos L'inconstance d'une ame en ses plaisirs légère, Inquiète, et partout hôtesse passagère; Ta conduite et tes vers, chez toi tout s'en ressent : On te veut là-dessus dire un mot en passant. Tu changes tous les jours de manière et de style; Tu cours en un moment de Térence à Virgile: Ainsi rien de parfait n'est sorti de tes mains. Hé bien! prends, si tu veux, encor d'autres chemins; Invoque des neuf Sœurs la troupe tout entière; Tente tout, au hasard de gâter la matière : On le souffre, excepté tes contes d'autrefois. J'ai presque envie, Îris, de suivre cette voix; J'en trouve l'éloquence aussi sage que forte. Vous ne parleriez pas ni mieux, ni d'autre sorte : Seroit-ce point de vous qu'elle viendroit aussi? Je m'avoue, il est vrai, s'il faut parler ainsi, Papillon du Parnasse, et semblable aux abeilles A qui le bon Platon compare nos merveilles : Je suis chose légère, et vole à tout sujet Je vais de fleur en fleur, et d'objet en objet; A beaucoup de plaisir je mêle un peu de gloire. J'irois plus haut peut-être au temple de Mémoire, Si dans un genre seul j'avois usé mes jours; Mais, quoi! je suis volage en vers comme en amours.

En faisant mon portrait, moi-même je m'accuse, Et ne veux point donner mes défauts pour excuse; Je ne prétends ici que dire ingénument L'effet bon on manvais de mon tempérament. A peine la raison vint éclairer mon ame, Que je sentis l'ardeur de ma première flamme. Plus d'une passion a depuis dans mon cœur Exercé tous les droits d'un superhe vainqueur. Tel que fut mon printemps, je crains que l'on ne voie Les plus chers de mes jours aux vains désirs en proie.

Que me servent ces vers avec soin composés?
N'en attends-je autre fruit que de les voir prisés?
C'est peu que leurs conseils, si je ne sais les suivre,
Et qu'au moins vers ma fin je ne commence à vivre:
Car je n'ai pas vécu; j'ai servi deux tyrans;
Un vain bruit et l'amour ont partagé mes ans. [dre.
Qu'est-ce que vivre, lris? vous pouvez nous l'apprenVotre réponse est prête; il me semble l'entendre:
C'est jouir des vrais biens avec tranquillité;
Faire usage du temps et de l'oisiveté;
S'acquitter des honneurs dus à l'Être suprême;
Renoncer aux Phyllis en faveur de soi-même;

Bannir le fol amour et les vœux impuissants, Comme hydres dans nos cœurs sans cesse renaissants.

# ÉPITRE XVIII.

REMERCIMENTS DU COMTE DE FIESQUE AU ROI.

1684.

Vous savez conquérir les états et les hommes; Jupiter prend de vous des leçons de grandeur; Et nul des rois passés, ni du siècle où nous sommes, N'a su si bien gagner l'esprit avec le cœur.

Dans les emplois de Mars, vos soins, votre conduite, Votre exemple et vos yeux animent nos guerriers; Vous étendez partout l'ombre de vos lauriers:

La terre enfin se voit réduite

A vous venir offrie cent hommages divers;

Vous avez enfin su contraindre

Tous les cantous de l'univers

A vous obéir ou vous craindre.

J'étois près de céder aux destins ennemis, Quand j'ai vu les Génois soumis, Malgré les faveurs de Neptune, Malgré des murs où l'art humain Croyoit enchalner la fortune Que vous tenez en votre main.

Cette main me relève ayant abaissé Géne; Je ne l'espérois plus, je n'en suis plus en peine. Vos moindres volontés sont autant de décrets;

Vos regards sont autant d'oracles : Je ne consulte qu'eux; et, malgré les obstacles, Je laisse agir pour moi vos sentiments secrets.

Vous témoignez en tout une bonté profonde, Et joignez aux bienfaits un air si gracieux, Qu'on ne vit jamais dans le monde De roi qui donnât plus, ni qui sât donner mieux.

## ÉPITRE XIX.

DÉDICACE DE L'OPÉRA D'AMADIS, POUR LULLY.

AU ROI. - 1684.

Du premier Amadis je vous offre l'image.
Il fut doux, gracieux, vaillant, de haut corsage:
I'y trouverois votre air, à tout considérer,
Si quelque chose à vous se pouvoit comparer.
La Victoire pour lui sut étendre ses ailes;
Mars le fit triompher de tous ses concurrents.
Passa-t-il à l'amour, il ent le cœur des helles:
Vous vous reconnoissez à ces traits différents.
Nul n'a porté si haut cette double conquête:
Les deux moitiés du monde ont su vous couronner;
Et les myrtes qu'Amour vous a fait moissonner
Sont tels, que Jupiter en auroit ceint sa tête.

En vous tout est enchantement.
Plus d'un illustre événement
Rendra chez nos neveux votre histoire incroyable.
Vos beaux faits ont partout tellement éclaté,
Que vous nous réduisez à chercher dans la fable
L'exemple de la vérité.

Voilà, Sire, sur vous quelles sont mes pensées: Pour vous plaire, Uranie en vers les a tracées. Quant à moi, dont les chants vous attiroient jadis, Je dois à votre choix ce sujet d'Amadis; Je vous dois son succès, car j'aurois peine à dire Entre vous et Phébus lequel des deux m'inspire.

Qu'employer à vous divertir Mes soins, mon art et mon génie, Et tous les moments de ma vie. Veuillent dans ce projet m'assister les neuf Sœurs! Je le trouve assez beau pour donner de l'envie Aux chantres dont l'Olympe admire les douceurs.

Je ne puis, pour m'en ressentir.

# ÉPITRE XX.

DÉDICACE DE L'OPÉRA DE ROLAND, POUR LULLY.

AU ROI. - 1685.

Agréez de mon art les présents ordinaires; Ne les recevez point, en hommages vulgaires, Dans la foule de ceux qu'attire ce séjour : Votre mérite est tel, que tout lui fait la cour.

La déesse aux ailes légères
Lui fait partout des tributaires.
Il en vient des portes du jour:
C'est de là que partit la belle
Qui préféra Médor au héros de ces vers.
Son hymen attira cent monarques divers.
L'amante de Pàris avoit jadis, comme elle,
Intéressé dans sa querelle
Tous les maîtres de l'univers,

Le bruit que ces beautés au dieu Mars ont fait faire, N'estrien près des combats qu'il entreprend pour vous. Vos exploits ont rempli l'un et l'autre hémisphère

D'admirateurs et de jaloux.
Au milieu des plaisirs d'un triomphe si doux,
Plaignez le paladin que mon art vous présente.
Son malheur fot d'aimer: quelle ame en est exempte?
Il suivit à la fin de plus sages conseils:
Au lieu de ses amours il servit sa patrie;
Son prince disposa du reste de sa vie.
Vous savez mieux qu'aucun employer ses pareils.

Charlemagne vous cède : il vainquit; mais la suite Détruisit après lui ces grands événements. Maintenant notre empire a, par votre conduite,

D'inébranlables fondements.
Ici les Muses sans alarmes
Se promènent parmi les bois: [voix.
Leurs chants en sont plus beaux, aussi bien que leurs
Si j'en crois Apollon, les miens ont quelques charmes:
Puissent-ils relicher tous vos soins désormais!
Vous imposez silence à la fureur des armes;
Goûtez dans nos chansons les douceurs de la paix.

## ÉPITRE XXI.

A S. A. S. Mea LE PRINCE DE CONTI. - 1685.

Pleurez-vous aux lieux où vons étes? La douleur vous suit-elle au fond de leurs retraites? Dois-je enfin, rompant le silence, Ou la combattre, ou la flatter, Pour adoucir sa violence? Le dieu de l'Oise est sur ses bords, Qui prend part à votre souffrance; Il voudroit les orner par de nouveaux trésours, Pour honorer votre présence. Si j'avois assez d'éloquence,

Ne pouvez-vous lui résister?

Je dirois qu'aujourd'hui tout y doit rire aux yeux. Je ne le dirois pas : rien ne rit sous les cieux Depuis le moment odieux.

Depuis le moment odieux. Qui vous ravit un frère aimé de le moment. Ce moment, pour en parler mieux, Vous ravit dès lors à vous-même.

Une ame aussi grande que belle. Le ciel y mit tout son savoir, Puis vous forma sur ce modèle. Digne du même encens que les dieux ont là-haut.

Vous attiries des cœurs l'universel hommage; L'un et l'autre servoit d'exemplaire et d'image : Vous aviez tous deux ce qu'il faut

Your stree un parfait assemblage. Je n'y trouvois qu'un seul défaut, C'étoit d'avoir trop de courage. Par cet excès on peut pécher : Conti méprisa trop la vie.

Conti dès l'abord nous fit voir

A travers les périls pourquoi toujours chercher Les noms dont après lui sa mémoire est suivie?

Ces noms, qu'alors aucun n'envie, N'ont rien là-bas de consolant: Achille en est un témoignage. Il eut un désir violent De faire honneur à son lignage; Il sonhaita d'avoir un temple et des autels:

Homère en ses vers immortels
Le lui bâtit. Sa propre gloire
Y dure aussi dans la mémoire
Des habitants de l'univers.
Cependant Achille, aux enfers,
Prise moins l'honneur de ce temple
Que la cabane d'un berger.
Profitez-en: c'est un exemple
Qui mérite bien d'y songer.

Songez-y donc, seigneur; examinez la chose, D'autant plus qu'on ne peut y faillir qu'une fois: L'Achéron ne rend rien. Si nos pleurs étoient cause Qu'il révoquât ces tristes lois,

Nous reverrions Conti; mais ni le sang des rois, Ni la grandeur, ni la vaillance, Ne font changer du Sort la fatale ordonnance

Qui rend sourd à nos cris le noir tyran des morts. Ne vous fiez point aux accords D'un autre Orphée: a-t-il lui-même

Rien gagné sur la Parque blème? Il obtint en vain ses amours. Tous deux avoient du Styx repassé les contours:

ll vit redescendre Eurydice. Il protesta de l'injustice ;

Il implora l'Olympe, et neuf jours et neuf nuits Importuna de ses ennuis

Les échos des rivages sombres. Quand j'irois, comme lui, redemander aux ombres Les Conti, princes belliqueux,

On me diroit que le Cocyte

Ne considère aucun mérite : Je ne reviendrois non plus qu'eux.

Je ne vous dis ici que ce qu'a dit Voiture.
L'ami de Mécénas, Horace, dans ses sons
L'avoit dit devant lui; devant eux la nature
L'avoit fait dire en cent façons.
Les neuf Sœnrs et leurs nourrissons
Depuis long-temps, en leurs chansons,
Répètent que l'on voit recommencer l'année,

Et que jamais la destinée
Ne permit aux humains le retour en ces lieux.
Conservez donc, seigneur, des jours si précieux;
Oue le temps sèche an moins vos larmes:

Que le temps sèche au moins vos làrmes: Celui que vous pleurez, loin d'y trouver des charmes, En goûte un bonheur moins parfait.

Je crains que les raisons ne soient de pen d'effet Dans la douleur qui vons possède; Mais le temps n'aura-t-il pour vons seul nul remède?

# EPITRE XXII.

A Mon L'ÉVÉQUE DE SOISSONS.

en lui donnant un quintilien de la traduction d'orazio toscanella. — 1687.

Je vous fais un présent capable de me nuire. Chez vous Quintilien s'en va tous nous détruire : Car enfin qui le suit? qui de nous aujourd'hui S'égale aux anciens tant estimés chez lui? Tel est mon sentiment, tel doit être le vôtre. Mais si votre suffrage en entraîne quelque autre, Il ne fait pas la foule; et je vois des auteurs Qui, plus savants que moi, sont moins admirateurs. Si vous les en croyez, on ne peut, sans foiblesse, Rendre hommage aux esprits de Rome et de la Grèce, Craindre ces écrivains! ou écrit tant chez nous! La France excelle aux arts, ils y fleurissent tous; Notre prince avec art nous conduit aux alarmes; Et sans art nous lourions le succès de ses armes! Dieu n'aimeroit-il plus à former des talents? Les Romains et les Grecs sont-ils seuls excellents? Ces discours sont fort beaux, mais fort souvent frivo-Je ne vois point l'effet répondre à ces paroles; [les: Et, faute d'admirer les Grecs et les Romains, On s'égare en voulant tenir d'autres chemins.

Ouelques imitateurs, sot bétail, je l'avoue, Suivent en vrais montons le pasteur de Mantoue : J'en use d'autre sorte; et, me laissant guider, Souvent à marcher seul j'ose me hasarder. On me verra tonjours pratiquer cet usage. Mon imitation n'est point un esclavage: Je ne prends que l'idée, et les tours, et les lois Que nos maltres suivoient eux-mêmes autrefois. Si d'ailleurs quelque endroit plein chez eux d'excel-Peut entrer dans mes vers sans nulle violence, [lence Je l'y transporte, et veux qu'il n'ait rien d'affecté, Tachant de rendre mien cet air d'antiquité. Je vois avec douleur ces routes méprisées : Art et guides, tout est dans les Champs-Élysées. J'ai beau les évoquer, j'ai beau vanter leurs traits, On me laisse tout seul admirer leurs attraits.

E Virgile.

Térence est dans mes mains ; je m'instruis dans Horace : Homère et son rival sont mes dieux du Parnasse. Je le dis aux rochers; on veut d'autres discours : Ne pas louer son siècle est parler à des sourds. Je le loue, et je sais qu'il n'est pas sans mérite; Mais, près de ces grands noms, notre gloire est petite. Tel de nous, dépourvu de leur solidité, N'a qu'un peu d'agrément, sans nul fonds de beauté. Je ne nomme personne : on peut tous nous connoître. Je pris certain auteur autrefois pour mon maître; Il pensa me gâter <sup>1</sup>. A la fiu, grace aux dieux, Horace, par bonheur, me dessilla les yeux. L'auteur avoit du bon, du meilleur; et la France Estimoit dans ses vers le tour et la cadence. Qui ne les cût prisés? J'en demeurai ravi : Mais ses traits ont perdu quiconque l'a suivi. Son trop d'esprit s'épand en trop de belles choses : Tous métaux y sont or, toutes fleurs y sont roses 2. On me dit là-dessus: De quoi vous plaignez-vous? De quoi? Voilà mes gens aussitôt en courroux; Ils se moquent de moi, qui, plein de ma lecture, Vais partout préchant l'art de la simple nature. Ennemi de ma gloire et de mon propre bien, Malheureux, je m'attache à ce goût ancien. Qu'a-t-il sur nous, dit-on, soit en vers, soit en prose? L'antiquité des noms ne fait rien à la chose. L'autorité non plus, ni tout Quintilien. Confus à ces propos, j'écoute, et ne dis rien. J'avoûrai cependant qu'entre ceux qui les tiennent J'en vois dont les écrits sont beaux et se soutiennent : Je les prise, et prétends qu'ils me laissent aussi Révérer les héros du livre que voici. Recevez leur tribut des mains de Toscanelle. Ne vous étonnez pas qu'il donne pour modèle A des ultramontains un auteur sans brillants. Tout peuple peut avoir du goût et du bon sens, Ils sont de tout pays, du fond de l'Amérique; Qu'on y mène un rhéteur habile et bon critique, Il fera des savants. Hélas! qui sait encor Si la science à l'homme est un si grand trésor?

Je chéris l'Arioste, et j'estime le Tasse; Plein de Machiavel, entêté de Boccace J'en parle si souvent qu'on en est étourdi. J'en lis qui sont du Nord, et qui sont du Midi.[vrages. Non qu'il ne faille un choix dans leurs plus beaux ou-Quand notre siècle auroit ses savants et ses sages, En trouverai-je un seul approchant de Platon? La Grèce en fourmilloit dans son moindre canton. La France a la satire et le double théâtre, Des bergères d'Urfé chacun est idolàtre : On nous promet l'histoire, et c'est un haut projet. J'attends beaucoup de l'art, beaucoup plus du sujet. Il est riche, il est vaste, il est plein de noblesse; Il me feroit trembler pour Rome et pour la Grèce. Quant aux autres talents, l'ode, qui baisse un peu, Vent de la patience; et nos gens ont du feu. Malherbe avec Racan, parmi les chœurs des anges, Là-haut de l'Éternel célébrant les louanges, Ont emporté leur lyre ; et j'espère qu'un jour J'entendrai leur concert au céleste séjour. Digne et savant prélat, vos soins et vos lumières Me seront renoncer à mes erreurs premières :

- I Quelques auteurs de ce temps-là affectoient les antithèses, et ces sortes de pensées qu'on appelle concerts. Cela a suivi immédiatement Malherbe.
  - 2 Vers de Malherbe.

Comme vous je dirai l'auteur de l'univers; Cependant agréez mon rhéteur et mes vers.

# ÉPITRE XXIII.

A M. DE VENDOME. - 1691.

Prince, qui faites les délices
Et de l'armée et de la cour,
Du vieux soldat et des milices,
Et de toute la gent qu'assemble le tambour,
Le bruit de votre maladie
A fait trembler pour votre vie.
Il n'est pèlerinage où nous n'ayons songé:

l'est pélerinage où nous n'ayons songé:
Que si personne n'a bougé,
C'est que le monarque lui-même
Rassura d'abord les esprits;
Et ce qu'il dit vint à Paris
Avec une vitesse extrême.
Sans cela tout étoit perdu:
Le poète avoit l'air d'un rendu.
Comment! d'un rendu? D'un ermite,
D'un Santoron, d'un Santena,
D'un déterré, bref, d'un qui n'a
Vu de long-temps plat ni marmite.

It sembloit, à me voir, que je fusse aux abois.
Fieubet, auprès de Gros-Bois,
Tient contenance moins contrite,
Non qu'il se soit du tout privé
Des commodités de la vie;
Même on dit qu'il s'est réservé
Sa cuisine et son écurie,

Des gens pour le servir, le nécessaire enfin;
Un peu d'agréable; et lui fin.
Cet exemple est fort bon à suivre:
J'en sais un meilleur; c'est de vivre.
Car est-ce vivre, à votre avis,
Que de fuir toutes compagnies,
Plaisants repas, menus devis,
Bon vin, chausonnettes jolies,
En un mot, n'avoir goût à rien?
Dites que non, vous direz bien.
Je veux de plus qu'on se comporte
Sans faire mal à son prochain;
Qu'on quitte aussi tout mauvais train:
Je ne l'entends que de la sorte.

Tant que votre altesse, seigneur, Et celle encor du grand-prieur, Aurez une santé parfaite, Je renouce à toute retraite. Mais, dès qu'il vous arrivera Le moindre mal, on me verra Vite à Saint-Germain de la Truite Frère servant d'un autre ermite, Qui sera l'abbé de Chaulieu. Sur ce, je vous commande à Dieu.

# ÉPITRE XXIV.

AU MÉME. - 1691.

Quand on croyoit la campagne achevée, Et toute chose au printemps réservée, Arrive un fait, sous les ordres d'un roi Né pour douner au moude entier la loi, Sage et puissant, grand sur mer et sur terre, Voulant la paix, quoiqu'il fasse la guerre Avec succès depuis plus de trente ans; Très bien servi par tous ses combattants, Craint au dehors, au dedans chacun l'aime, Tout se soumet à son pouvoir suprême. Or je croyois devoir m'étendre sur ceci;

r je croyois devoir m'étendre sur ceci;
Car vous l'aimez, comme il vous aime aussi.
Il vous l'écrit (c'est beaucoup que d'écrire,
Pour un roi tel qu'est le roi notre sire!)
Avec des mots d'estime et d'amitié;
Et je n'en dis encor que la moitié.

Venons au fait. En Piémont notre armée. Sous Catinat à vaincre accoutumée, Complétement a battu l'ennemi, Et la victoire a pris notre parti. De Catinat je dirai quelque chose. Sur lui le prince à bon droit se repose : Ce général n'a guère son pareil; Bon pour la main, et bon pour le conseil. De vous, seigneur, on en pent autant dire; Et quelque jour je veux encore l'écrire. C'est mon dessein. Sur ce, je finirai, Vous assurant que je suis et serai De votre altesse humble servant et poëte. Qui tous honneurs et tous biens vous souhaite. Ce mot de biens, ce n'est pas un trésor; Car chacun sait que vous méprisez l'or. J'en fais grand cas; aussi fait sire Pierre. Et sire Paul, enfin toute la terre; Toute la terre a peut-être raison. Si je savais quelque bonne oraison Pour en avoir, tant que la paix se fasse, Je la dirois de la meilleure grace Que j'en dis onc : grande stérilité Sur le Parnasse en a toujours été. Qu'y feroit-on, seigneur? Je me console, Si vers Noël l'abbé me tient parole. Je serai roi : le sage l'est-il pas? Souhaiter l'or, est-ce l'être? Ce cas Mérite bien qu'à vous je m'en rapporte : Je tiens la chose à résoudre un peu forte.

# ÉPITRE XXV.

A M. GIRIN.

DÉCISION GRAMMATICALE SUR CETTE QUESTION

Doit-on dire sans esprit ou sans de l'esprit?

SANS ESPRIT, c'est la phrase, et non, SANS DE L'ESPL'
Je tiens ce dernier condamnable;
Et l'auteur du rondeau l'avoit trop bien écrit
Pour soutenir un point si fort insoutenable.
Il affoiblit par là ses cinq vers les plus beaux:
Le sens, la chute, et tout m'y parolt admirable.
Il finit par un mot constant et véritable:
C'est que l'esprit fait tout. Nul de nos jouvencess.
Ne doit sans celui-là fréquenter chez les belles.
Ni se présenter aux ruelles.

Or celui-là s'entend parfois en deux façons. L'un dira, c'est l'esprit; c'est l'argent, dira l'autrPour moi, mon avis est que tous les deux sont bons. Un siècle fait comme le nôtre Veut de l'argent, et veut qu'on le donne à propos. Tout est fin diamant aux mains d'un habile homme : Tout devient happelourde entre les mains des sots. Bref, avec de l'esprit on va jusques à Rome. Si sans de l'espett étoit bon, Voici l'unique occasion Où je pourrois lui trouver place. SAMS DE L'ESPRIT, dirois-je, on ne peut faire un pas. Mais par malheur, quoi que l'on fasse, SANS DE L'ESPRIT De se dit pas. L'idiome gascon souffriroit cette phrase. SAMS ESPRIT paroît foible aux gens du Dauphiné; SANS DE L'ESPRIT a plus d'emphase, Mais tout Paris l'a condamné. Cependant tout Paris n'est pas toute la France :

Votre province veut peut-être une éloquence

Où l'on s'exprime en appuyant.
L'auteur en vos cantons peut sontenir la chose,
Et près des tribunaux que la Garonne arrose
Se sauver par ce faux-fuyant.
Je ne me donne point ici pour un oracle;
Et sans chercher si loin, Grenoble en possède un:
Il sait notre langue à miracle;
Son esprit est en tout au dessus du commun.
C'est votre cardinal que j'entends: ses lumières
Dédaignent, il est vrai, de semblables matières.
Je ne vous tiens pas gens à lui lire ceci;
Sams de l'aspair je crois que l'on le pourroit faire.
Ballades et rondeaux, ce n'est point son affaire.
A l'égard du salut, unique nécessaire,

Il n'est point de difficulté Qui ne doive occuper en pareille occurrence, Non seulement son éminence, Mais même encor sa sainteté.

FIN DES ÉPITRES.



# POÉSIES DIVERSES.

T.

# IMITATION D'UN LIVRE INTITULÉ

#### LES ARRETS D'AMOURS. - 1665.

Les gens tenant le parlement d'Amours Informoient, pendant les grands jours, D'aucuns abus commis en l'île de Cythère. Par-devant eux se plaint un amant maltraité, Disant que de long-temps il s'efforce de plaire

A certaine ingrate beauté:
Qu'il a donné des sérénades,
Des concerts et des promenades;
Item, mainte collation,
Maint bal, et mainte comédie;
A consacré le plus beau de sa vie
A l'objet de sa passion;
S'est tourmenté le corpa et l'ame,
Sans pouvoir obliger la dame
A payer seulement d'un souris son amour.
Partant, couclut que cette belle
Soit condamnée à l'aimer à son tour.

Fut allégué, d'autre part à la cour, Que plus la dame étoit cruelle, Plus elle avoit d'embonpoint et d'attraits: Que, perdant ses appas, Amour perdoit ses traits; Qu'il avoit intérêt au repos de son ame:

Que quand on a le cœur en flamme Le teint n'en est jamais si frais: Qu'il étoit à propos pour la grandeur du prince Qu'elle traitât ainsi toute cette province, Fit mille soupirants sans faire un bienheureux, Dormit à son plaisir, conservât tous ses charmes, Augmentât les tributs de l'empire amoureux,

Qui sont les soupirs et les larmes: Que souffrir tel procès étoit un grand abus; Et que le cas méritoit une amende : Concluant, pour le surplus, Au renvoi de la demande.

Le procureur d'Amours intervint là-dessus, Et conclut aussi pour la belle. La cour, leurs moyens entendus, La renvoya, permis d'être cruelle, Avec dépens, et tout ce qui s'ensuit.

Cet arrêt fit un peu de bruit
Parmi les gens de la province.
La raison de douter étoit tous les cadeaux,
Bijoux donnés, et des plus beaux.
Qui prend se vend; mais l'intérêt du prince,
Souvent plus fort qu'aucunes lois,
L'emporta de quatre ou cinq voix.

II.

#### LE DIFFÉRENT

DE BEAUX-YEUX ET DE BELLE-BOUCHE. - 1671.

Belle-Bouche et Beaux-Yeux plaidoient pour les hos-Devant le juge d'Amathonte. [neur-Belle-Bouche disoit: Je m'en rapporte aux cœurs, Et leur demande s'ils font compte De Beaux-Yeux ainsi que moi.

Qu'on examine notre emploi,
Nos traits, nos beautés et nos charmes.
Que dis-je, notre emploi! J'ai bien plus d'un métier:
Mais j'ignore celui de répandre des larmes:
De bon cœur je le laisse à Beaux-Yeux tout entier.
Je satisfais trois sens; eux, seulement la vue.

Ma gloire est bien d'autre étenduc;

L'ouie et l'odorat ont part à mes plaisirs. Outre qu'aux doux propos je joins les chansonnettes , Belle-Bouche fait des soupirs Tels à peu près que les zéphyrs En la saison des violettes.

Je sais par cent moyens rendre heureux un amant, Vous me dispenserez de vous dire comment. S'il s'agit entre nous d'une conquête à faire,

sign entre nous à une conque e s'aire On voit Beaux-Yeux se tourmenter: Belle-Bouche n'a qu'à parler; Sans artifice elle sait plaire.

Quand Beaux-Yeux sont sermés, ce n'est pas grande af-Belle-Bouche à toute heure étale des trésors: [faire, Le nacre est en dedans, le corail en dehors. Quand je daigne m'ouvrir, il n'est richesse égale. Les présents que nous fait la rive orientale N'approchent pas des dons que je prétends avoir.

Trente-deux perles se font vôir,
Dont la moins belle et la moins claire
Passe celle que l'Inde a dans ses régions:
Pour plus de trente-deux milions
Je ne m'en voudrois pas défaire.
Belle-Bouche ainsi harangua.

Un amant pour Beaux-Yeux parla, Et, comme on peut penser, ne manqua pas de dire Que c'est par eux qu'Amour s'introduit dans les cœurs. Pourquoi leur reprocher les pleurs?

Il ne faut donc pas qu'on soupire?

Mais tous les deux sont hons: Relle-Rouches

Mais tous les deux sont bons; Belle-Bouche a grand tort:
Il est des larmes de transport;
Il est des soupirs au contraire
Qui fort souvent ne disent rien.

Belle-houche n'entend pas bien Pour cette fois-là son affaire. Qu'elle se taise, au nom des dieux,

Des appas qui lui sont départis par les cieux. Qu'a-t-elle sur ce point qui nous soit comparable? Nous savons plaire en cent façons;

Par l'éclat, la douceur, et cet art admirable De tendre aux cœurs des hameçons. Belle-bouche le blame, et nous en faisons gloire.

Belle-bouche le blâme, et nous en faisons gloire Si l'on tient d'elle une victoire, On en tient cent de nous; et pour une chanson

Où Belle-Bouche est en renom, Beaux-Yeux le sont en plus de mille. La cour, le Parnasse, et la ville, Ne retentissent tout le jour

Que du mot de Beaux-Yeux et de celui d'Amour. Dès que nous paroissons chacun nous rend les armes.

Quiconque nous appelleroit Enchanteurs, il ne mentiroit, Tant est prompt l'effet de nos charmes. Sous un masque trompeur leur éclat fait si bien,

Que maint objet tel quel, en plns d'une rencontre, Par ce moyen passe à la montre. On demande qui c'est, et souvent ce n'est rien: Cependant Beaux-Yeux sont la cause

Qu'on prend ce rien pour quelque chose. Belle-Bouche dit, J'aime; et le disons-nous pas Sans aucun bruit? Notre langage,

Muet qu'il est, plaît davantage Que ces perles, ce chant, et ces autres appas Avec quoi Belle-Bouche engage.

L'avocat de Beaux-Yeux fit sa péroraison Des regards d'une intervenante.

Cette belle approcha d'une façon charmante; Puis il dit en changeant de ton: J'amuse ici la cour par des discours frivoles; Ai-je besoin d'autres paroles Que des yeux de Phyllis? Juge, regardez-les; Puis prononcez votre sentence, Nous gagnerons notre procès.

Phyllis eut quelque honte, et puis sur l'assistance Répandit des regards si remplis d'éloquence, Que les papiers tomboient des mains, Frappé de ces charmes soudains, L'auditoire inclinoit pour Beaux-Yeux dans son ame. Belle-Bouche, en faveur des regards de la dame, Yoyant que les esprits s'alloient préoccupant, Prit la parole, et dit: A cette rhétorique Dont Beaux-Yeux vont ainsi les juges corrompant, Je ne veux opposer qu'un seul mot pour réplique.

La nuit mon emploi dure encor:

Beaux-Yeux sont lors de peu d'usage:
On les laisse en repos, et leur muet langage
Fait un assez froid personnage.
Chacun en demeura d'accord.

Cette raison régla la chose; On préféra Belle-Bouche à Beaux-Yeux: En quelques chefs pourtant ils eurent gain de cause. Belle-Bouche baisa le juge de son mieux.

#### III.

## VIRELAI

SUR LES HOLLANDOIS. -- 1672.

A vous, marchands de fromage, Salut, révérence, hommage, A vous, marchands de fromage. C'est à vous d'être en ombrage De ce terrible équipage Qu'on fait sur votre rivage. C'est vous, pécheurs de haran, C'est vous, vendeurs de safran, Qui prétendez d'un fromage Faire au soleil un écran, Peuple hérétique et maran, Ennemi du Vatican, Sur qui va fondre l'orage, C'est trop faire de cancan Et parler en maitre Jean; Il faut changer de langage, Et baisser de plus d'un cran Cette fierté de courage. En vain votre aréopage, Votre nouvelle Carthage, Met toute chose en usage Pour détourner l'ouragan, Et vous sauver du naufrage. La foudre part du nuage, Et va sécher marécage, Rompre digue et ouatergan. Vous avez beau mettre en gage La jupe et le calandran, Appeler le Castillan, Le Walon et le Flaman, Le Maure et l'Européan; Vous avez beau, comme un pan, Déployer votre plumage, Et faire grand étalage De bois, de mâts, de cordage,

Et de soldats de louage ; Votre lache paysan, Plus poltron à l'abordage Et plus timide qu'un fan, Tournera bientôt visage, Et sera comme un crocan. Mandez lettres et message Chez le Goth et l'Alleman, Et dans tout le voisinage; Criez au meurtre, à l'outrage, On me pille, on me saccage; Proposez un arbitrage, Offrez des places d'otage Eussiez-vous pour partisan Belzébut, Léviathan, Et les pages de Satan, Malgré votre tripotage, Et votre patelinage, Notre roi, vaillant et sage, Notre invincible sultan Ruinera ville et pacage, Mettra votre or an pillage. Vos personnes au carcan. Et vos meubles à l'encan. Ainsi l'on voit le milan, A travers rouce et feuillage, Fondre dessus l'ortolan. La corneille ou le faisan ; De même le cormoran Gobe dans l'eau l'éperlan, La sardine, et le merlan. Jamais le grand Tamerlan Ne fit chez le Musulman Tant de bruit ni de ravage, Lorsqu'il vainquit le Persan, Extermina le soudan, Et qu'il mit en esclavage L'illustre mahométan Qu'il traina dans une cage. De son heureux mariage Avec l'infante du Tage Doit naître un puissant lignage, Qui portera le carnage Jusqu'aux terres du Liban, Qui détruira l'Alcoran, Et du monarque ottoman Arrachera le turban. Tandis, pour apprentissage, Il verra dans son bas âge Louis commencer l'ouvrage, Lui tracer route et passage, Et d'un superbe héritage Augmenter son apanage. Je ne suis sorcier ni mage, Mais je prédis, et je gage, Qu'on verra croître l'herbage Dans les places d'Amsterdan, Que Dordrecht et Rotterdan Ne seront qu'un ermitage, Qu'un lien désert et sauvage. Croyez-moi, pliez bagage, Rompez trafic et ménage, Vendez cruches et laitage , Et passez à l'Indostan, Dans quelque ile de sauvage, De nègre ou d'anthropophage : Allez chez le prêtre Jean Débiter l'orviétan,

La clinquaille et le ruban, Et faire le personnage De médecin , d'artisan , De juif, ou de charlatan. Mais, ma foi, c'est grand dommage De s'amuser davantage A barbouiller cette page Pour y peindre votre image; Et chercher depuis Adan Depuis Sem, Japhet et Can, Jusques aux neiges d'entan, Toutes les rimes en an, Pour les avaleurs de bran Bonjour, bonsoir, et bon an. Quand le pinson au bocage Commencera son ramage; Dès que le premier fourrage Nous permettra le voyage, Vous verrez que mon présage N'est rien moins qu'un badinage, Et qu'un conte de roman. A vous, marchands de fromage, A vous, pécheurs de haran, Salut, révérence, hommage, A vous, marchands de fromage.

#### IV.

#### STANCES :

#### JANOT BT CATIN. - 1675.

Un beau matin, Trouvant Catin Toute sculette, Pris son tetin De blanc satin, Par amourette: Car de galette

Tant soit mollette
Moins friand suis, pour le certain.
Adonc, me dit la bachelette,
Que votre coq cherche poulette;
lci ne fera grand butin.

Telle censure
Ne fut si sûre
Qu'elle espéroit;
De ma fressure
Dame luxure
Jà s'emparoit.
En tel détroit
Mon cas étoit.

Que je puis meilleure aventure. Catin ce jeu point n'entendoit; Mieux attaquois, mieux défendoit: Dont je souffris peine très dure,

> Pendant l'étrif, D'un ton plaintif Dis chose telle:

I Jai composé ces stances en vieux style, à la manière à Blason des Fausses Amours, et de celui des Folles Amours dont l'auteur est inconnu. Il y en a qui les attribuent à l'et des Saint-Gelais : je no suis pas de leur sentiment, et je crequ'ils sont de Cretin.

Las! moi chétif
En son esquif
Caron m'appelle.
Cessez donc, belle,
D'étre cruelle

A cettui votre humble captif; Il est à vous foye et ratelle. Bien grand merci, répondit-elle; Besoin n'ai d'un tel apprentif.

JANOT.

Je vous affie
Et certifie
Que quelque jour
J'ai bonne envie
Ne vous voir mie
Dure à l'étour.
Le dieu d'Amour
Sait plus d'un tour,

Que votre cœur trop ne s'y fie; Car, quant à moi, j'ai belle paour Qu'à vous férir n'ait le bras gourd. Le contemner est donc folie.

CATIN.

Vous n'avez pas Bien pris mon cas, Ne ma sentence. De tomber, las! D'Amour ez laz Ne fais doutance. Mais telle offense, En conscience

Ne commettrois pour cent ducats. Que ce soit donc votre plaisance De me laisser en patience, Et de finir cet altercas.

JANOT.

Alors qu'on use
De vaine excuse,
C'est grand défaut;
Telle refuse
Qui sprès muse,
Dont bien peu chault;
Car point ne fault
Tont homme caut

A chercher mieux quand on l'amuse. Dont je conclus qu'en amour faut Battre le fer quand il est chaud, Sans chercher ni détour ni ruse.

Onc en amours
Vaines clamours
Ne me reviennent;
Roses et flours,
Tous plaisants tours,
Mieux y conviennent.
Assez tôt viennent,

Voire proviennent
Du temps qu'on perd douleurs et plours.
Faut que tels cas aux gens surviennent.
C'est biem raison qu'ils entretiennent
En tout déduit leurs plus beaux jours.

Ainsi préchois, Et j'émouvois Cette mignonne; Mes mains fourrois, Usant des droits Qu'amour nous donne. Humeur friponne Ches la pouponne, Se glissa lors en tapinois. Son œil me dit en son patois: Berger, berger, ton heure soune. J'entendis clair; car il n'est homme Plus attentif à telle voix. Am lecteur, qui ceci vois, Ton serviteur, qui Jean se nomme, Dira le reste une autre fois.

#### V.

VERS POUR DES BERGERS ET DES BERGÈRES
DANS UNE VITE DONNÉE À TROYES EN 1678.

Telles étoient jadis ces illustres bergères Que le Lignon tenoit ai chères; Tels étoient ces bergers qui, le long de ses eaux, Menoient leurs paisibles troupeaux, Et passoient dans les jeux leurs plus belles années.

Parmi ces troupes fortunées ,
Les plaisirs de campagne et les plaisirs de cour
Trouvoient leur place tour à tour.
Comme eux, tantôt on nous voit sur l'herbette
Marquer nos pas au son de la musette,
Cucillir et présenter les fleurs,
En y mélant quelques douceurs:

Tantôt aux hords de nos fontaines
Nons chantons de l'amour les plaisirs et les peines;
Et le divin Tircis mêle aussi quelquefois
Son téorbe divin aux accents de nos voix.
Parfois à sa bergère on donne sérénade;
Avec elle on fait mascarade,

On danse même des ballets. On fait des vers galants, on en fait des follets. Nous lisons de Renaud les douces aventures, Et les magiques impostures

De la belle qui l'enchanta;
Tout ce que le Tasse chanta,
Et mille autres récits que la galanterie
Semble avoir inventés pour notre bergerie.
Nous vons dirons aussi que nos brillants guérets
Et nos sombres forêts,

Nous fournissent parfois de quoi faire grand'chère; Mais cela paroltroit vulgaire, Et l'on diroit qu'en discours de berger

On ne parle jamais de hoire et de manger. Ainsi passe le temps, sans tracas, sans cabale; Gens d'une humeur assez égale;

Gens d'une humeur assez égale Voilà nos douces libertés : Ou'ont de mieux vos sociétés?

#### VI.

#### PRÉDICTIONS

POUR LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE,

Mises dans un almanach donné à madame de Montespan par madame de Fontanges, le premier de l'an.

168o.

HIVER.

Tout est fait pour Louis; et, dans leur consistoire, Les dieux ont résolu de suivre ses désirs. Mars a passé le Rhin jusqu'ici pour sa gloire; L'Amour le va bientôt passer pour ses plaisirs. PRINTEMPS.

Le retour des zéphyrs nous annonçoit la guerre; Les cœurs sont à présent pleins d'un autre souci : Et jamais le printemps n'amena sur la terre Tant d'amoureux désirs que fera celui-ci. gré.

Flore a fait son devoir; Cérès, Bacchus, Pomone, Feront aussi le leur, si je lis dans les cieux, Un printemps éternel, une éternelle automne, En faveur de Lonis vont régner dans ces lieux.

Des fruits d'un doux hymen je vois l'heureux présage, Avant que de cet an l'on ait atteint le bout: Il doit naître un enfant qui surmonteroit tout, Si son aieul n'avoit achevé cet ouvrage.

#### VII.

#### LE SONGE.

#### POUR MADAME LA PRINCESSE DE CONTI.

168q.

La déesse Conti m'est en songe apparue:
Je la crus de l'Olympe ici-bas descendue.
Elle étaloit aux yeux tout un monde d'attraits,
Et menaçoit les cœurs du moindre de ses traits.
Fille de Jupiter, m'écriai-je à sa vue,
On reconnoît bientôt de quel sang vous sortez.
L'air, la taille, le port, un amas de beautés,
Tout excelle en Conti; chacun lui rend les armes:
Sa présence en tous lieux fera dire toujours,
Voilà la fille des Amours:

Elle en a la grace et les charmes. On ne dira pas moins, en admirant son air,

C'est la fille de Jupiter.
Quand Morphée à mes sens présenta son image,
Elle alloit en un bal s'attirer maint hommage.
Je la suivis des yeux; ses regards et son port [port.
Remplissoient en chemin les cœurs d'un doux transLe songe me l'offrit par les Graces parée;
Telle aux noces des dieux ne va point Cythérée:
Telle même on ne vit cette fille des flots
Du prix de la beauté triompher dans Paphos.
Conti me parut lors mille fois plus légère
Que ne dausent aux bois la nymphe et la bergère:
L'herbe l'auroit portée; une fleur n'auroit pas

Reçu l'empreinte de ses pas : Elle sembloit raser les airs à la manière Que les dieux marchent dans Homère. Ceci n'est-il point trop savant? Des éruditions la cour est ennemie : Même on les voit assez souvent

Rebuter par l'académie.

Hélas! en cet endroit mou songe fut trop court;

Je sentis effacer de si douces images;

Et, la nuit ramenant les entretiens du jour,

Je me représentai de parfides courages;

Je ramassai les bruits que de divers endroits

Vient répandre chez nons la déesse aux cent voix,

Qui du songe inventeur imite les ouvrages.

Morphée, accompagné de ses plus noirs démons,

Me peignit cent états brouillés en cent façons.

A Conti succèda ce que fait l'Angleterre:

Je ne vis qu'un chaos plein d'appareils de gus Que les enfants de Mars ont un différent air

De la fille de Jupiter!

Songe, par qui me fut son image tracée.

Ne reviendrez-vous plus l'offrir à man pezzsée?

En finissant trop tôt vous causez trop d'eramus

Faites de vos faveurs un plus juste partage;

Et revenez toutes les nuits,

Ou durez un peu davantage.

#### VIII.

#### RÉPONSE D'UNE DAME

#### AUN SONGE DE SON AMANT.

Tenir entre ses bras sa belle toute mue,
De sa seule pudeur à regret défendue,
Et perdre en vains respects ce précieux moment,
C'est réver, je l'avoue, et bien profondément,
Oue d'avoir tant de retenue.

Il faut être en amour un peu plus hasardeux. Si la belle revient en pareil équipage, Moius de respect, plus de courage : Vous ne serez jamais heureux, Si vous êtes toujours si sage.

Il est de certains temps où , maître à votre tour, Vons pouvez sans scrupule exercer votre empire. En ces occasions notre honneur a beau dire, Un brave homme n'en doit croire que son amour.

Ne me vantez donc plus le pouvoir de mes charact L'accueil dont vous avez régalé mes attraits, De tout ce que j'ai cru sur la foi de vos larmes Me désabuse pour jamais.

Dans ce songe discret leur foiblesse se montre. Et leur mérite, hélas! me doit être suspect, Puisque vous m'apprenez qu'en pareille rescontre Ils n'inspirent que du respect.

# IX. ÉPITHALAME.

L'HYMÉNÉE ET L'AMOUR.

A LL. AA. SS. M<sup>LLE</sup> DE BOURBON, ET M<sup>CB</sup> LE PRINCE DE CONTI. — 1688.

Hyménée et l'Amour vont conclure un traité Qui les doit rendre amis pendant longues années.

Bourbon, jeune divinité,
Conti, jeune héros, joignent leurs destinées.
Condé l'avoit, dit-on, en mourant souhaité.
Ce guerrier, qui transmet à son fils en partage
Son esprit, son grand œur, avec un héritage
Dont la grandeur non plus n'est pas à mépriser,
Contemple avec plaisir de la voûte éthérée
Que ce nœud s'accomplit, que le prince l'agrée,
Que Louis aux Condé ne peut rien refuser.

Hyménée est vêtu de ses plus beaux atours; Tout rit autour de lui, tout éclate de joie: descend de l'Olympe environné d'Amours
Dont Conti doit être la proie:
Vénus à Bourbon les envoie.
Ils avoient l'air moins attrayant
Le jour qu'elle sortit de l'onde,
Et rendit surpris notre moude
De voir un peuple si brillant.

Le chœur des Muses se prépare:
On attend de leurs nourrissons
Ce qu'un talent exquis et rare
Fait estimer daus nos chansons.
Apollon y joindra ses sons;
Lui-même il apporte sa lyre.
Déjà l'amante de Zéphyre,
Et la déesse du matin,
Des dons que le printemps étale,
Commencent à parer la salle
Où se doit faire le festin.

O vous, pour qui les dieux ont des soins si pressants,
Bourbon, aux charmes tout puissants,
Ainsi qu'à l'ame toute belle,
Conti, par qui sont effacés
Les héros des siècles passés,
Conservez l'an pour l'autre une ardeur mutuelle!
Vous possédez tous deux ce qui plait plus d'un jour,

Les graces et l'esprit, seuls soutiens de l'amour.

Dans la carrière aux époux assignée,
Prince et princesse, on trouve deux chemins:
L'un de tiédeur, commun chez les humains;
La passion à l'autre fut donnée.

N'en sortez point; c'est un état bien doux, Mais peu durable en notre ame inquiète. L'amour s'éteint par le bien qu'il souhaite; L'amant alors se comporte en époux. Ne sauroit-on établir le contraire, Et renverser cette maudite loi? Prince et princesse, entreprenez l'affaire; Nul n'osera prendre exemple sur moi. De ce conseil faites expérience; Soyez amants fidèles et constants. S'il faut changer, donnez-vous patience, Et ne soyez époux qu'à soixante ans.

Vous ne changerez point : écoutez Calliope ; Elle a pour votre hymen dressé cet horoscope :

> Pratiquer tous les agréments Qui des époux font des amants, Employer sa grace ordinaire, C'est ce que Conti saura faire. Rendre Conti le plus heureux Qui soit dans l'empire amoureux, Trouver cent moyens de lui plaire, C'est ce que Bourbon saura faire.

Apollon m'apprit l'autre joue Qu'il nattroit d'eux un jenne Amour Plus beau que l'enfant de Cythère, En un mot semblable à son père. Former cet enfant sur les traits Des modèles les plus parfaits, C'est ce que Bourbon saura faire; Mais de nous priver d'un tel bien, C'est à quoi Bourbon n'entend rien.

# X. EGLOGUE.

## CLYMÈNE, ANNETTE.

CLYMÈNE.

Jz ne veux plus aimer, j'en si fait un serment. Lisis vient de louer en ma présence Aminte : J'ai vu triompher mon amant Du dépit dont j'étois atteinte. Je ne veux plus aimer, j'en ai fait un serment. Tu ris...

ANNETTE.

Qui ne riroit de ce sujet de plainte?
Mais que dis-tu d'Atis, qui, seul et sans témoins,
Rêve toujours sous quelque ombrage?
Son troupeau ne fait plus le sujet de ses soins;
Les loups ont l'humeur moins sauvage.
Dieux! que son chant me plait!

CLYMÈNE.

Dis plutôt son amour. Il entretient nuit et jour

Les échos de notre bocage.

ANNETTE.

Oserois-je l'aimer? seroit-ce pas un mal? Hélas i j'entends dire à nos mères Qu'aucun poison n'est plus fatal. CLYMÈNE.

Elles n'ont pas été toujours aussi sévères. Rends-leur ces agréments qu'ont les jeunes bergères, Tu leur entendras dire aussi souvent qu'à moi: Le doux poison qu'Amour! Amour, il n'est que toi

De plaisir sensible en la vie : On ne blame que par envie Les cœurs qui vivent sous ta loi.

ANNETTE.

Mais, Clymène, que veux-tu dire?
Toi-même tu voulois tout à l'heure bannir
Les doux transports de ce martyre.

CLYMÈNE.

Ah! je n'y pensois plus; tu m'en fais souvenir.

l'enteuds le son d'une musette!

Sont-ce point nos amants, Annette!

(Atis et Lisis paroissent.)

LISIS, à Clymène

Je confesse mon crime, et viens, plein de regret.. CLYMÈNE.

Je vous veux apprendre un secret. Ne vantez que l'objet qui fait votre tendresse; Forcez vos amours d'avouer

Qu'un amant n'a des yeux que pour voir sa maîtresse, De l'esprit que pour la louer.

ANNETTE.

Il suivra tes conseils; pardonne-lui, Clymène. Si l'ami s'excuse aisément, Il me semble qu'on doit avec bien moins de peine Pardonner à l'amant.

CLYMÈNE.

Ton ignorance me fait rire;
Pardonner à l'amant! Annette, y penses-tu?
Je vois bien qu'en effet l'amour t'est inconun.
Atis, prends soin de l'en instruire.
Nous nous fâchons du mot d'amour:
Ce sont façous qu'il nous faut faire;
Et cependant tout ce mystère
Dure au plus l'espace d'un jour.
Nous soupirons à notre tour;

Un donx instinct none le commende. L'amant honteux fait mal sa cour Nous ne donnons qu'à qui demande. ATTS.

Puisqu'on me le permet, je jure par les yeux De la bergère que j'adore, Qu'il n'est rien si beau sous les cieux, Ni la fraiche et riante Aurore, Ni la jeune et charmante Flore. Elle n'a qu'un défaut, c'est d'être sans amour. Ah! si je lui pouvois montrer ce qu'elle ignore. Nul berger plus heureux n'auroit pu voir le jour.

LISIS.

Annette est belle ; qui le nie? fais Clymène emporte le prix; Et moi j'emporte sur Atis Celui d'une ardeur infinie. Je sais languir, je sais brûler. CLYMÈNE.

Savez-vous le dissimuler?

Si je le sais, cruelle!

CLYMÈNE. Il est vrai, votre peine

Dura deux jours sans éclater. Je n'osai d'abord m'en flatter : N'étois-je pas bien inhumaine?

Deux jours? vous comptez mal: tout est siècle aux Récompensez ces longs tourments. amants. ATIS, à Annette.

Payez les transports de mon zèle. CLYMÈNE.

Annette, qu'en dis-tu?

Mais toi? Je suis nouvelle En tout ce qui regarde un commerce si doux. Sachons auparavant ce qu'ils veulent de nous. LISIS ET ATIS.

L'aveu d'une ardeur mutuelle : Tout le reste dépend de vous. CLYMÈNE ET ANNETTE.

Hé bien, on vous l'accorde.

LISIS ET ATIS.

O charmantes bergères! Allons sur les vertes fougères, Au plus creux des forêts, au fond des antres sourds, Célébrer nos tendres amonra.

TOUS RESEMBLE. Allons sur les bords des fontaines, Le long des prés, parmi les plaines, Méler aux aimables zéphyrs Nos malheureux soupirs.

#### XI. IDYLLE.

### L'AMOUR VENGÉ.

A PHYLLIS.

C'est un terrible enfant que l'Amour en colère. Si vous le connoissiez, Phyllis, Peut-être seriez-vous plus tendre, ou moins sévère; Du moins m'écririez-vous lorsque je vous écris. Ecoutez. Un berger, je l'appelle Sylvandre, Aima jadis une jeune beauté : Jamais berger ne fut plus tendre;

Mais aussi, d'un autre côté, Jamais bergère dans le monde N'eut plus de sévérité.

Chloris, c'étoit son nom, comme vous étoit blende, Peu grande; attrait encor : car, Phyllis, entre nous, Ces tailles riches que l'on vante

Ne sont pas si riches qu'on chante : Quant à moi, franchement, car chacun a ses goan,

Je n'aime pas une géante. Chloris avoit enfin la taille comme vous,

Une démarche nonchalante.

De l'embonpoint passablement, Mille attraits dans ses yeux, paroissoit complaisante,

Parloit peu, rioit aisément,

Faisoit des vers parfois, étoit insinuante, Avoit la réponse présente,

Et railloit agréablement :

En un mot, comme vous la bergère charmante Avoit beaucoup d'esprit et beaucoup de beauté; Mais, comme vous, aussi beaucoup de cruauté; S'entend pour son amant, car pour les autres hommes

Elle s'humanisoit assez. Cela se fait, Phyllis, dans le siècle où nous sommes : Pourquoi l'eut-on pas fait dans les siècles passes? Qu'y faire? du berger c'étoit la destinée.

Six mois se passent, une année, Sans que de sa Chloris le berger obtint rien. Lorsqu'il lui disoit des tendresses, L'ingrate changeoit d'entretien; Loin de répondre à ses caresses,

L'ingrate s'emportoit, lui faisoit cent rudesses; Le berger prenoit tout en bien. Franchement, vous autres maitresses.

Vous prenez certains airs que je ne sais comment Nous vous aimons un seul moment. Ou'v faire encor? c'est notre étoile: Nous avons sur les yeux un voile.

Sylvandre persista toujours, L'ingrate fut toujours ingrate: Mais comme tout amant se flatte, Sylvandre se flatta qu'à la fin ses amours Prendroient peut-être un meilleur cours. Il faut, s'écris-t-il, que, pour fléchir ma belle, Je m'absente pour quelques jours; Si ma maîtresse m'est cruelle. C'est qu'elle me voit trop souvent. Il part, ce ne fut pas pourtant

Sans faire sur son cœur maint effort qui l'accable: Le remède est parfois aussi grand que le mal; Mais, Phyllis, que peut faire un amant misérable? Qu'il soit près, qu'il soit loin, pour lui tout est est Quand sa bergère est inhumaine.

Revenons au berger. Cet amant malheureux Ajouta d'un ton langoureux : Si Chloris connoissoit ma peine,

Peut-être que son cœur répondroit à mes vœux: Apprenons-lui ce que j'endure, Aussi ne le sait-elle point;

Elle ne m'a jamais écouté sur ce point; Si l'ingrate le sait, seroit-elle si dure

De laisser mourir un amant? Écrivons. Le berger prend alors des tabletses, En vers lugubres peint son amoureux tours Les envoie à Chloris. Tel parti cependant.

De l'humeur dont vous êtes faites,

N'est pas toujours trop sår, ingrate que vous êtes;
J'en ai fait mille fois autant;
Mais vous n'en êtes pas plus tendre;
Autant en emporte le vent.
Autant en prib-il à Sylvandre.
La bergère toujours eut un cœur de rocher;
Elle ne daigna point répondre à l'élègie,
Et l'amant malheureux (ceci doit vous toucher)
S'abandonna si fort à la mélaucolle,
Que quelques jours après il en perdit la vie.

Ce n'est pas tout, Phyllis,
Il arriva bien pis,
Et la catastrophe est terrible.
Amour, dès ce moment, se vengea de Chloris:
Elle n'a pas plus tôt appris
Que le berger n'est plus, qu'elle devient sensible.
Tout éperdue, en ce moment,
Elle vent courir après l'ombre
De ce tendre et parfait amant,
Qu'elle a mis dans le monument.
Oui, j'irai dans le manoir sombre,
Dit-elle, où t'ont réduit mes injustes rigueurs.

Si je n'ai pu forcer les dures destinées, Et t'aimer sur la terre, ah! berger, si je meurs, Du moins je t'aimerai dans les Champs-Élysées. Et du moment, fondant en pleurs, On s'aperçoit qu'elle se pâme, Et qu'elle est prête à rendre l'ame. Conclusion, Chloris mourut. Caron lui passa l'onde noire. Tout le Styx, pour la voir, dès l'instant accourut; Et dès que Sylvandre parut: Cher Sylvandre, dit-elle, écoute mon histoire, De toutes mes rigueurs oubliant la mémoire... Elle alloit faire un long récit: Mais Sylvandre l'interrompit. Dans le fleuve d'oubli, dit-il, je viens de boire. Si j'aimois avant mon trépas, C'est ce que j'aurois peine à croire ; Mais je sais bien , Chloris , qu'au moins je n'aime pas. Maux et chagrins ici finissent : Surtout du dieu d'amour nous ignorons les lois; Et si dans ces bas lieux nous aimons quelquefois, C'est lorsque les dieux nous punissent.

# BALLADES ET RONDEAUX.

## BALLADE I.

SUR LE REFUS QUE FIRENT LES AUGUSTINS DE PRÈTER LEUR INTRAROGATOIRE DEVANT MESSIEURS, RN 1658.

Aux Augustins, sans alarmer la ville,
On fat hier soir; mais le cas n'alla bien.
L'huissier, voyant de cailloux une pile,
Crut qu'ils n'étoient mis là pour aucun bien.
Très sage fut; car, avec doux maintien,
Il dit: Ouvrex; faut-il tant vous requerre?
Qu'est-ce ceci? Sommes-nous à la guerre?
Messieurs sont seuls; ouvrex et croyez-moi.
Messieurs, dit l'autre, en ce lieu n'ent que querre;
Les Augustins sont serviteurs du roi.

Den (répond l'un de Messieurs fort habile, Conseiller clerc, et aurtout bon chrétien), Vous êtes troupe en ce monde inutile; Le tronc vous perd depuis ne sais combien; Vous vous battez, faisant un bruit de chien. D'où vient celle? Parlez, qu'on ne vous serre: Car, que soyez de Paris ou d'Auxerre, Il faut subir cette commune loi; Et, n'en déplaise aux suppôts de saint Pierre, Les Augustins sont serviteurs du roi.

Lors un d'entre eux (que ce soit Pierre ou Gille, Il ne m'en chaut, car le nom n'y fait rien), Vraiment, dit-il, voilà bel évangile; C'est bien à vous de régler notre bien. Que le tronc serve à l'autel de soutien, Ou qu'on le vide afin d'emplir le verre, Le parlement n'a droit de s'en enquerre; Et je maintiens, comme article de foi, Qu'en débridant matines à grand'erre Les Augustins sont servitours du roi.

#### ENVOL

Sage héros, ainsi dit frère Pierre, La cour lui taille un beau pourpoint de pierre; Et dedans peu me semble que je voi Que, sur la mer ainai que sur la terre, Les Augustins sont serviteurs du roi.

#### BALLADE II.

POUR LE PREMIER TERME.

A MADAME FOUQUET. - 1659.

Comme je vois monseigneur votre époux Moins de loisir qu'homme qui soit en France, Au lieu de lui, puis-je payer à vous? Seroit-ce assez d'avoir votre quittance? Oui? je le crois; rien ne tient en balance Sur ce point-là mon esprit soucieux. Je voudrois bien faire un don précieux: Mais si mes vers ont l'honneur de vous plaire, Sur ce papier promenez vos beaux yeux. En puissiez-vous dans cent ans autant faire!

Je viens de Vaux, sachant bien que sur tous Les Muses font en ce lieu résidence; Si leur ai dit, en ployant les genoux: Mes vers voudroient faire la révérence A deux soleils de votre connoissance, Qui sont plus beaux, plus clairs, plus radieux Que celui-là qui loge dans les cieux; Partant, vous faut agir dans cette affaire, Non par acquit, mais de tout votre mieux. En puissiez-vous dans cent ans autant faire!

L'une des neuf m'a dit d'un ton fort doux (Et c'est Clio, j'en ai quelque croyance): Espérez bien de ses yeux et de nous. J'ai cru la muse; et sur cette assurance J'ai fait ces vers, tout rempli d'espérance. Commandez donc en termes gracieux Que, sans tarder, d'un soin officieux, Celui des Ris qu'avez pour secrétaire M'en expédie un acquit glorieux. En puissiez-vous dans cent ans autant faire!

#### ENVOI.

Reine des cœurs, objet délicieux, Que suit l'enfant qu'on adore en des lieux Nommés Paphos, Amathonte, et Cythère, Vous qui charmez les hommes et les dieux, En puissiez-vous dans cent ans autant faire!

# QUITTANCE PUBLIQUE

POUR LA BALLADE PRÉCÉDENTE, PAR PELLISSON.

1650.

Par-devant moi, sur Parnasse notaire, Se présenta la reine des beautés, Rt des vertus le parfait exemplaire, Qui lut ces vers, puis les ayant comptés, Pesés, sevus, approuvés, et vantés, Pour le passé voulut s'en satisfaire; Se réservant le tribut ordinaire, Pour l'avenir, aux termes arrêtés. Muses de Vaux, et vous leur secrétaire, Voila l'acquit tel que vous souhaitez, En puissiez-vous en cent ans autant faire!

QUITTANCE SOUS SEING-PRIVÉ

FOUR LA BALLADE PRÉCÉDENTE, PAR PELLISSON.

165g.

De mes deux yeux, ou de mes deux soleils, J'ai lu vos vers qu'on trouve sans pareils, Et qui n'ont rien qui ne me doive plaire. Je vous tiens quitte et promets vous fournir De quoi partout vous le faire tenir, Pour le passé, mais nou pour l'avenir. En puissiez-vous dans cent ans autant faire!

## BALLADE III.

POUR LE SECOND TERME.

A M. FOUQUET. — 1659.

Trois fois dix vers, et puis cinq d'ajoutés, Sans point d'abus, c'est ma tâche complète; Mais le mai est qu'ils ne sont pas comptés. Par quelque bout il faut que je m'y mette. Puis, que jamais ballade je promette! Dussé-je entrer au fin fond d'une tour, Renni, ma foi, car je suis déjà court; Si que je crains que n'ayer rien du môtre. Quand il s'agit de mettre une œuvre au jour, Promettre est un, et tenir est un autre.

Sur ce refrain, de grace, permettez Que je vous conte en vers une sornette. Colin, venant des universités, Promit un jour cent francs à Guillemette. De quatre-vingts il trompa la fillette, Qui, de dépit, lui dit pour faire court : Vous y viendrez cuire dans notre four! Colin répond, faisant le bon apôtre: Ne vous fâchez, belle, car, en amour, Promettre est un, et tenir est un autre.

Sans y penser j'ai vingt vers ajustés, Et la besogne est plus d'à demi faite. Cherchons-en treize encor de tous côtés. Puis ma ballade est entière et parfaite. Pour faire tant que l'ayez toute nette, Je suis en eau, tant que j'ai l'esprit lourd; Et n'ai rien fait, si par quelque bon tour Je ne fabrique encore un vers en ôtre; Car vous pourriez me dire à votre tour: Promettre est nn, et tenir est un autre.

#### ENVOL

O vous, l'honneur de ce mortel séjour, Ce n'est pas d'hui que ce proverbe court; Ou ne l'a fait de mon temps ni du vôtre: Trop hien savez qu'en langage de cour Promettre est un, et tenir est un autre.

#### BALLADE IV.

SUR LA PAIX DES PYRÉNÉES ET LE MARIAGE DU ROI,

sujet donné pour le troisième terme. — 1659.

Dame Bellone, ayant plié bagage,
Est en Suède avec Mars son amant.
Laissons-les là; ce n'est pas grand dommage:
Tout bon François s'en console aisément.
Jà u'en battrai ma femme assurément.
Car que me chaut si le Nord s'entrepille,
Et si Bellone est mal avec la cour?
J'aime mieux voir Véuus et as famille,
Les Jeux, les Ris, les Graces et l'Amour.

Le seul espoir restoit pour tout potage; Nous en vivious, encor bien maigrement, Lorsqu'en traités Jules ayant fait rage, A chassé Mars, ce mauvais garnement. Avecque nous, si l'almanach ne ment, Les Castillans n'auront plus de castille; Même au printemps on doit de leur séjour Nous envoyer, avec certaine fille, Les Jeux, les Ris, les Graces et l'Amour.

On sait qu'elle est d'un très puissant lignage, Pleine d'esprit, d'un entretien charmant, Prudente, accorte, et surtout belle et sage; Et l'empereur y pense aucunement: Mais ce n'est pas un morceau d'Allemand; Car ers attraits sa personne fourmille; Et ce jeune astre, aussi beau que le jour, A pour sa dot, outre un métal qui brille, Les Jeux, les Ris, les Graces et l'Amour.

#### ENVOL

Prince amoureux de dame si gentille, Si tu veux faire à la France un bon tour, Avec l'infante enlève à la Castille Les Jeux, les Ris, les Graces et l'Amour.

## POUR LA REINE,

EN SUITE DE LA BALLADE PRÉCÉDENTE. - 165q.

lls sont partis les Jenx, les Ris, les Graces:
Nous les verrons an temps que j'ai prédit,
Le dieu d'amour, qui marche sur leurs traces,
De les compter l'autre jour entreprit:
Le pauvre enfant pensa perdre l'esprit
En calculant, tant la somme étoit haute.
Bon, ce dit-il, nous allons moissonner;
Car le climat doit en cœurs foisonner.
Petit Amour, vons comptez saus votre hôte:
Tout l'univers n'en sauroit tant donner
Que notre reine en mérite sans fante.

## BALLADE V.

#### A M. FOUQUET,

POUR LE PONT DE CHATEAU-THIERRY. - 1659.

Dans cet écrit, notre pauvre cité
Par moi, seigneur, humblement vous supplie,
Disant qu'après le pénultième été
L'hiver survint avec grande furie,
Monceaux de neige, et gros randons de pluie,
Dont maint ruisseau croissant subitement
Traita nos ponts bien peu courtoisement.
Si vous voulez qu'on les puisse refaire,
De bons moyens j'en sais certainement:
L'argent surtout est chose nécessaire.

Or d'en avoir c'est la difficulté; La ville en est de long-temps dégarnie. Qu'y feroit-on? vice n'est pauvreté; Mais cependant, si l'on n'y remédie, Chausée et pont s'en vont à la voirie. Depuis dix ans nous ne savons comment La Marne fait des siennes tellement Que c'est pitié de la voir eu colère. Pour s'opposer à son débordement, L'argent surtout est chose nécessaire.

Si demandez combien en vérité
L'auvre en requiert, tant que soit accomplie,
Dix mille écus en argent bien compté,
C'est justement ce de quoi l'on vous prie.
Mais que le prince en donne une partie,
Le tout, s'il veut, j'ai bon consentement
De l'agréer, sans craindre aucunement.
S'il ne le veut, afin d'y satisfaire,

Aux échevins on dira franchement: L'argent surtout est chose nécessaire.

#### ENVOI.

Pour ce vous plaise ordonner promptement Nous être fait du fonds suffisamment; Car vous savez, seigneur, qu'en toute affaire, Procès, négoce, hymen, ou bâtiment, L'argent surtout est chose nécessaire.

#### BALLADE VI.

SUR ESCOBAR. - 1664.

C'est à bon droit que l'on condamne à Rome L'évêque d'Ypre, auteur de vains débats, Ses sectateurs nous défendent en somme Tous les plaisirs que l'on goûte ici-bas. En paradis allaut au petit pas, On y parvient, quoique ARNAULD nous en die : La volupté sans cause il a bannie. Veut-on monter sur les célestes tours, Chemin pierreux est grande réverie. Escoana sait un chemin de velours.

Il ne dit pas qu'on peut tuer un homme Qui, sans raison, nous tient en altercas Pour un fétu ou bien pour une pomme; Mais qu'on le peut pour quatre ou cinq ducats. Même il soutient qu'on peut en certains cas Faire un serment plein de supercherie, S'abandonner aux douceurs de la vie, S'il est besoin, conserver ses amours. Ne faut-il pas après cela qu'on crie: Escoban sait un chemin de velours?

An nom de Dieu, lisez-moi quelque somme De ces écrits dont chez lui l'on fait cas. Qu'est-il besoin qu'à présent je les nomme? Il en est tant qu'on ne les connoît pas. De leurs avis servez-vous pour compas. N'admettez qu'eux en votre librairie; Brûlez ARNAULD avec sa coterie, Près d'Esconaa ce ne sont qu'esprus lourds. Je vous le dis: ce n'est point raillerie, Escona sait un chemin de velours.

#### ENVOI.

Toi, que l'orgueil poussa dans la voirie, Qui tiens là-bas noire conciergerie, Lucifer, chef des infernales cours, Pour éviter les traits de ta furie, Escobas sait un chemin de velours.

#### BALLADE VII.

SUR LA LECTURE DES ROMANS ET DES LIVRES D'AMOUR. — 1665.

Hier je mis, chez Chloris, en train de discourir, Sur le fait des romans, Alixon la sucrée. N'est-ce pas grand'pitié, dit-elle, de souffrir Que l'on méprise ainsi la légende dorée,
Tandis que les romans sont ai chère denrée?
Il vaudroit beaucoup mieux qu'avec maints vers du
De messire Honoré l'histoire fât brûlée. [temps
Oui pour vous, dit Chloris, qui passez cinquante ans :
Moi, qui n'en ai que vingt, je prétends que l'Astrée
Fasse en mon cabinet encor quelque séjour;
Car, pour vous découvrir le fond de ma pensée,
Je me plais aux livres d'amour.

Chloris eut quelque tort de parler si crûment;
Non que monsieur d'Urfé n'ait fait une œuvre exquise:
Étant petit garçon je lisois son roman ,
Et je le lis encore ayant la barbe grise.
Aussi contre Alixon, je faillis d'avoir prise,
Et soutins haut et clair, qu'Urfé, par-ci par-là,
De préceptes moraux nous instruit à sa guise.
De quoi, dit Alixon, peut servir tout cela?
Vous en voit-on aller plus souvent à l'église?
Je hais tous les menteurs; et, pour vous trancher court,
Je ne puis endurer qu'une femme me dise,
Je me plais aux livres d'amour.

Alizon dit ces mots avec tant de chaleur,
Que je crus qu'elle étoit en vertus accomplie;
Mais ses péchés écrits tombèrent par malheur:
Elle n'y prit pas garde. Enfin étant sortie,
Nons vimes que son fait étoit papelardie,
Trouvant entre autres points dans sa confession:
J'ai lu maître Louis mille fois en ma vie;
Et même quelquefois j'entre en tentation
Lorsque l'ermite trouve Angélique endormie,
Révant à tel fatras souvent le long du jour.
Bref, sans considérer censure ni demie,
Je me plais aux livres d'amour.

Ah, ah! dis-je, Alizon! vous lisez les romans, Et vous vous arrêtez à l'endroit de l'ermite! Je crois qu'ainsi que vous pleine d'enseignements Oriane préchoit, faisant la chattemite.

Après mille façons, cette bonne hypocrite
Un pain sur la fournée emprunta, dit l'auteur:
Pour un petit poupon l'on sait qu'elle en fut quitte.
Mainte belle sans doute en a ri dans son cœur.
Cette histoire, Chloris, est du pape maudite:
Quiconque y met le nez devient noir comme un four.
Parmi ceux qu'on peut lire, et dont voici l'élite,
Je me plais aux livres d'amour.

Clitophon a le pas par droit d'antiquité:
Héliodore peut par son prix le prétendre:
Le roman d'Ariane est très bien inventé:
J'ai lu vingt et vingt fois celui du Polexandre:
En fait d'événements, Cléopâtre et Cassandre
Entre les beaux premiers doivent être rangés:
Chacun prise Cyrus et la carte du Tendre,
Et le frère et la sœur ont les œurs partagés.
Même dans les plus vieux je tiens qu'on peut apprendre.
Perceval le Gallois vient encore à son tour:
Cervantes me ravit; et pour tout y comprendre,
Je me plais aux livres d'amour.

#### ENVOI.

A Rome on ne lit point Boccace sans dispense:
Je trouve en ses pareils bien du contre et du pour.
Du surplus (honni soit celui qui mal y pense!)
Je me plais aux livres d'amour.

## BALLADE VIII.

SUR LA NAUSANCE DE M<sup>GR</sup> LE DUC DEL MOURA

1682

Or est venu dedans notre univers
Cet héritier d'un assez bel empire,
Cet enfant cher à cent peuples divers,
Cher au héros par lequel il respire,
Cher à Louis; et cela c'est tout dire:
C'en est assez pour obliger lea dieux
A conserver des jours si précieux;
Jours où leur main tous ses trésors emserve.
Depuis qu'on voit la lumière des cieux,
Plus beau présent ne s'est fait à la terre.

Notre Apollon, dans ses divins concerts, Chante déjà cet enfant sur la lyre: Je vois pour lui méditer tant de vers, Qu'impossible est aux neuf Sœurs d'y suffire. Bien que ma muse aux grands efforts n'aspire. Je m'écrirai d'un ton andacieux: Par cet enfant, de gloire ambitieux, Aux bords lointains puisse passer la guerre! Puisse la paix s'affermir en ces lieux! Plus riches dons ne se font sur la terre.

Il nous promet des printemps sans hivers, Point d'aquilons, un éternel zéphyre. Bien peu de cœurs éviteront ses fers; C'est ce qu'un sage aux astres m'a fait lire: Amour l'appelle avec un doux sourire. Bellone aussi le rendra glorieux. Louis sera, d'un soin laborieux, Son maître en l'art de lancer le tonnerre; Il en tiendra cet air impérieux: Plus beau talent ne règne sur la terre.

# ENVOI A MADAME LA DAUPHINE

Princesse aimable, et d'esprit gracieux, Regardez bien ce qui s'est fait de mieux Depuis qu'hymen des nœuds d'amour aous serre; Sur cet enfant ayes toujours les yeux: Plus digne soin n'est pour vous sur la terre.

#### BALLADE IX.

SUR LE MÊME SUJET QUE LA PRÉCÉDENTE. - 1681

Or est venu l'enfant si souhaité,
Volci son sort; j'en ai fait la figure,
Premièrement, si j'ai bien supputé,
De cent printemps l'agréable peinture
Viendra pour lui rajeunir la nature.
Nombre d'Amours, pendant ses jeunes ans,
Lui serviront de premiers courtisans;
Puis d'autres soins, troupe aux jeux ennemie,
Lui fileront à l'envi le destin
De trois grands dieux directeurs de sa vie.
Ces trois dieux sont Mars, Amour, et Jupia.

Amour viendra le beau premier en danse. Je vous le dis, Belles, songes à vous; Mais que sert-il? royale adolescence
Pour tous les œurs est un charme trop doux.
Tel accident n'est mort d'homme, entre nous.
Pleurs et soupirs pourront en cette terre
Régner alors; puis par une sutre guerre
Ils passeront au climat du matin;
Et ne se doit reposer la victoire
Que tous les Turcs faits François à la fin,
De trois grands dieux leur vainqueur n'ait la gloire.
Ces trois dieux sont Mars, Amour et Jupin.

Mars est entré le second dans la lice:
Ce temps doit faire admirer un héros,
Un rejeton du maître en l'exercice
Qui fait les dieux; car ce n'est le repos.
Son p-etit-fils l'aura dans ses travaux
Pour précepteur à lancer le tonnerre.
A biem régner, à conduire une guerre,
Au prix de lui, novices en cet art,
Sont méputés Alexandre et César.
Telless leçons finiront la carrière
Du nouveau-né, qui, dans un long destin,
De trois grands dieux fournira la matière:
Ces trois dieux sont Mars, Amour et Jupin.

## ENVOI A MOR ET A MER LA DAUPHINE.

Princesse aimable, et vous, digne dauphin, Vos qualités out formé cet ouvrage, Triple chef-d'œuvre, enfant plus que divin, Qui de trois dieux fera voir l'assemblage: Les trois dieux sont Mars, Amour et Jupin.

#### BALLADE X.

AU ROI. - 1684.

Roi vraiment roi (cela dit toutes choses), Forcez encor quelques remparts flamands, Et puis la paix, jointe au retour des roses, Repenplera l'univers d'agréments. Yous domptez tout, même les éléments, Tant vous savez à propos entreprendre. Mars, chaque hiver, s'en revenoit attendre A son foyer les zéphyrs paresseux. D'autres leçons vous lui faites apprendre: L'événement n'en peut être qu'heureux.

Entre vos mains tout devient imprenable; Attaquez-vous, tout cède en peu de temps: Il faut dix ans aux héros de la fable, A vous, dix jours, quelquefois des instants. Le bruit que font vos exploits éclatants Perce les cieux: l'Olympe les admire: Ses habitants protégent votre empire: Le ciel n'y met de bornes que vos vœux. Qu'y manque-t-il? car, vous n'avez qu'à dire, L'événement n'en peut être qu'heureux.

Tel que l'on voit Jupiter, dans Homère, Emporter seul tont le reste des dieux; Tel, balançant l'Europe tout entière, Yous luttez seul contre cent envieux. Je les compare à ces ambitieux Qui, monts sur monts, déclarèrent la guerre Aux immortels. Jupin, croulant la terre, Les abyma sous des rochers affreux. Ainsi que lui prenez votre tonnerre; L'événement n'en peut être qu'heureux.

Vous n'êtes pas seulement estimable
Par ce grand art qui fait les conquérants:
Terrible aux uns, aux autres tout aimable,
Des Scipions vous remplissez les rangs.
Auguste et Jule, en vertus différents,
Vous feront place entre eux deux dans l'histoire.
Vos premiers pas courants à la victoire,
Ont tout soumis; et ce cœur généreux
Dans les derniers affecte une autre gloire:
L'événement n'en peut être qu'heureux.

#### ENVOI.

Ce doux penser, depuis un mois ou deux, Console un peu mes muses inquiètes. Quelques esprits ont blâmé certains jeux, Gertains récits, qui ne sont que sornettes. Si je défère aux leçons qu'ils m'ont faites, Que veut-on plus? Soyez moins rigoureux, Plus indulgent, plus favorable qu'eux; Prince, en un mot, soyez ce que vous êtes, L'événement ne peut m'être qu'heureux.

#### BALLADE XI.

EN RÉPONSE A LA BALLADE DE M<sup>ME</sup> DESHOULIÈRES, DONT LE REFRAIN EST :

On n'aime plus comme on aimoit jadis. - 1684.

Qu'à caution tous amants soient sujets,, C'est une erreur qui les bons discrédite. On voit au monde assez d'amants discrets; La race encor n'est pas toute détruite; Quoi qu'en ait dit femme un peu trop dépite, Rien n'est changé du siècle d'Amadis, Hors que pour être amitié maintenue Plus n'est besoin d'Urgande Desconnue; On aime encor comme on aimoit jadis.

Il est bien vrai qu'on choisit les objets, Plus n'est le temps de dame sans mérite; Quand beauté luit sous simples bavolets, Plus sont prisés que reine décrépite; Sous quelque toit que Bonne-Grace habite, Chacun y court, jusqu'aux plus refroidis: Depuis Adam cela se continue, Et, quand Grace est de Bonté soutenue, On aime encor comme on aimoit jadis.

Dans les vieux temps, il fut des cœurs coquets;
Plus qu'à présent amour fut hypocrite:
Pas n'est hesoin que je prouve ces faits;
C'est vérité dans mainte histoire écrite.
Amants savoient faire la chattemite;
Ce n'est que d'eux que nous l'avons appris;
D'eux jusqu'à nous la chose est parvenue:
Paisque par eux elle nous est connue.
On aime encor comme on aimoit jadis.

Quand Céladon au pays de Forêts Étoit prôné comme un amaut d'élite, On vit Hylas, patron des indiscrets, En plein marché tenir autre conduite. Bref, en tous temps Amour eut à sa suite Sujets loyaux et sujets étourdis : Or, n'en est pas la coutume perdue; Comme autrefois la mode en est venue; On aime encor comme on aimoit jadis.

#### ENVOI.

Toi qui te plains d'Amour et de ses traits, Dame chagrine, a paise tes regrets; Si quelque ingrat rend ton humeur bonrrue, Ne t'en prends point à l'enfant de Cypris; Cause il n'est pas de ta déconvenue: Quand la dame est d'attraits assez pourvue, On aime encor comme on aimoit jadis.

#### BALLADE XII.

#### SUR LE MAL D'AMOUR.

De tant de maux qui traversent la vie, Lequel de tous donne plus d'embarras? De grands malheurs la famine est suivie; La guerre aussi cause bien du fracas; La peste encore est un dangereux cas; Femme fâcheuse est un méchant partage; Raute d'argent cause bien du ravage; Mais pas ne sont la les plus douloureux: Si m'en croyez, aussi bien que le sage, Le mal d'amour est le plus rigoureux.

De l'éprouver un jour me prit envie;
Mais aussitôt adieu joie et soulas;
Ennuis cuisants, noirs soupçons, jalousie,
Cent autres maux je vois venir à tas.
Tous mes déduits furent de grands hélas!
Liberté fit place à honteux servage.
Tu fas d'abord, pauvre cœur, mis en cage,
D'où bien voudrois sortir, mais tu ne peux;
Lors tu chantas sur un piteux ramage:
Le mal d'amour est le plus rigoureux.

Quand la beauté que vous avez servie A vos désirs parfois ne répond pas, C'est bien alors que c'est la diablerie; Prendre on voudroit le parti de Judas: On se pendroit pour moins de deux ducats; Sans cesse au cœur on a fureur et rage: Fer et poison, on met tout en usage Pour se tirer d'un pas ai malheureux. Qui peut après douter de cet adage: Le mal d'amour est le plus rigoureux?

J'excepte amour qui se traite en Turquie Dans les sérails de ces heureux bachas D'où cruauté fut de tout temps bannie, Où douceur git toujours entre deux draps: Plaisirs y sont sur des lits de damas, Chagrins jamais; jamais dame sanvage. Jusqu'aux tendrons qui font l'apprentissage, Tout est galant, traitable, et gracieux; Partout ailleurs, dont de bon cœur j'enrage, Le mal d'amour est le plus rigoureux.

#### ENVOI.

Objet charmant, de qui la belle image

Tient dès long-temps mon œur en esclavage, Soulage un peu mon tourment amoureux. Si tu me fais un tour si généreux, Plus ne tiendrai ce déplaisant langage : Le mal d'amour est le plus rigoureux.

#### BALLADE XIII.

#### SUR LE NOM DE LOUIS-LE-HARDI.

QUE LES SOLDATS ONT DONNÉ A MOMSRIGNIER PENDANT LE SIÉGE DE PHILISBOURG.

r688.

Un de nos fantassins, très bon nomenclateur, Du titre de MARDI baptisant monseigneur. Le fera sous ce nom distinguer dans l'histoire. Ce soldat par chacun fut d'abord applaudi. Le prince et son parrain feront dire à leur gloire: Louis le bien nommé, c'est Louis-le-Hardi.

D'un pareil nom de guerre on traitoit les neuf preux Notre jeune héros le mérite mieux qu'eux. l'aime les sobriquets qu'un corps-de-garde impose; lls conviennent toujours; et quant à moi, je di, Pour ajouter encor quelque lustre à la chose: Louis le bien nommé, c'est Louis-le-Hardi.

Adam, qui sur les fonts tint les êtres divers Dont il plut au Seigneur de peupler l'univers; Adam, parrain banal de toutes les familles; Adam, dis-je, par qui chaque nom fat ourdi, N'y rencontroit pas mieux que nos braves soudrilles Louis le bien nommé, c'est Louis-le-Hardi.

## ENVOI.

L'homme n'engendre guère à soixante et dix ans. Si le cas m'arrivoit, comme à certaines gens, J'irois à ce soldat, et sans tant de mystère, Tout autre choix à part, je dirois : Cadédi, Viens tenir mon enfant; tu seras mon compère : Louis le bien nommé, c'est Louis-le-Hardi.

## STANCES

A LA MANIÈRE DE NEUFGERMAIN,

SUR LA PRISE DE PHILISBOURG. - 1681

Va chez le Turc et le Sophi, Muse, et dis, de Tyr à Calis, Que, malgré la ligue d'Augabourg, Monseigneur a pris Philisbourg.

Tu pourras jurer par ma fy, C'est le digne héritier des lis. Comment diable il prend comme un bourg L'inexpugnable Philisbourg!

Seize jours an siège ont suffi : D'autres guerriers y sont vieillis. Ce premier labeur, on labour, Donne à la France Philisbourg.



Le dieu du Rhin en a dit : Fy! Je sens les corps ensevelis, Et non le bois de Calambourg, Le long des murs de Philisbourg.

Staremberg, d'orgueil tout bouffi, Nous donnoit trois mois accomplis, Avant qu'ouir sur le tambour La chamade dans Philisbourg.

Il s'est trompé dans son défi : Nos quartiers vont être établis Sur mainte ville et maint faubourg , Par la prise de Philisbourg.

Ma foi, l'Empire est déconfi, Si bientôt ne sont démolis, Par la paix, les murs de Fribourg, Et l'imprenable Philisbourg.

# RONDEAU REDOUBLÉ.

1660.

Qu'un vain scrupule à ma flamme s'oppose, Je me le puis sonffrir aucunement, Bien que chacun en murmure et nous glose; Et c'est assez pour perdre votre amant,

Si j'avois bruit de mauvais garnement, Vous me pourriez bannir à juste cause; Ne l'âyant point, c'est sans nul fondement Qu'un vain scrupule à ma flamme s'oppose.

Que vous m'aimiez, c'est pour moi lettre close; Voire on diroit que quelque changement A m'alléguer ces raisons vous dispose : Je ne le puis souffrir aucunement.

Bien moins pourrois vous cacher mon tourment, N'ayant pas mis au contrat cette clause; Toujours ferai l'amour ouvertement, Bien que chacun en murmure et nous glose,

Ainsi s'aimer est plus doux qu'eau de rose; Souffrez-le donc, Phyllis; car autrement, Loin de vos yeux je vais faire une pause; Et c'est assez pour perdre votre amant.

Pourriez-vous voir ce triste éloignement? De vos faveurs doublez plutôt la dose. Amour ne veut tant de raisonnement: Ce point d'honneur, ma foi, n'est autre chose Qu'un vain scrupule.

# SONNETS.

I.

# POUR S. A. R. MADEMOISELLE D'ALENÇON.

1666.

No serons-nous jamais affranchis des alarmes? Six étés n'ont pas vu la paix dans ces climats, Rt déjà le démon qui préside aux combats Recommence à forger l'instrument de nos larmes.

Opposez-vous, Olympe, à la fureur des armes; Faites parler l'Amour, et ne permettez pas Qu'on décide sans lui du sort de tant d'états; Souffrez que votre hymen interpose ses charmes.

C'est le plus digne prix dont on puisse acheter Ce bien qui ne sauroit aux mortels trop coûter: Je sais qu'il nous faudra vous perdre en récompense.

Un souverain bonhenr pour l'empire françois, Ce seroit cette paix avec votre présence; Mais le ciel ne fait pas tous ses dons à la fois.

#### II.

#### POUR MADEMOISELLE DE POUSSAY. - 1667.

J'avois brisé les fers d'Aminte et de Sylvie; J'étois libre, et vivois content et asns amour : L'innocente beauté des jardins et du jour Alloit faire à jamais le charme de ma vie, Quand du milieu d'un cloître Amarante est sortie. Que de graces, bons dieux! tout rit dans Luxembourg: La jeune Olympe voit maintenant à sa cour Celle que tout Paphos en ces lieux a suivie.

Sur ce nouvel objet chacun porte les yeux: Mais, en considérant cet ouvrage des cieux, Je ne sais quelle craints en mon cœur se réveille.

Quoi qu'Amour toutefois veuille ordonner de moi, Il est beau de mourir des coups d'une merveille Dont un regard feroit la fortune d'un roi.

#### III.

#### EN BOUTS RIMÉS.

SERVAET DE RÉFONSE À UN AUTRE SONNET EN BOUTS RIMÉS DU SIEUR FURETIÈRE.

1684.

Te mettre à Saint-Lazare, est acte de justice; l'en veux faire un placet à notre protecteur. Apollon ne lit point le tien qu'il ne vomisse, Et ne connoît en toi qu'un calomniateur.

Il semble à tes discours que chacun t'applaudisse; Et toujours du bon sens cruel persécuteur Tu veux parler de mots, et confonds l'artifice Avec l'art; cette faute est crime en un auteur. Ne t'imagine pas qu'on la laisse impunie; Mais l'insolence suit en toi la calomnie: N'en est-ce pas un trait que de blâmer le roi?

Tu contrôles ses dons, homme plein d'impudence; Ma foi, l'Académie est plus sage que toi. Apprends d'elle à parler, ou garde le silence.

#### IV.

POUR MADEMOISELLE COLLETET, SUR SON PORTRAIT PRINT PAR SAVE. — 1658.

Sève, qui peins l'objet dont mon cœur suit la loi, Son pouvoir sans ton art assez loin peut s'étendre; Laisse en paix l'univers; ne lui va point apparemdre Ce qu'il faut ignorer, si l'on veut être à soi.

Aussi bien manque-t-il ici je ne sals quoi Que tu ne peux tracer, ni moi te faire entendre : J'en conserve les traits, qui n'ont rien que de tendre: Amour les a formés, plus grand peintre que toi.

Par d'inutiles soins pour moi tu te surpasses : Clarice est en mon ame avec toutes ses graces ; Je m'en fais des tableaux où tu n'as point de part.

Pour me faire sans cesse adorer cette belle, Il n'étoit pas besoin des efforts de ton art; Mon cœur, sans ce portrait, se souvient assez d'elle.

# MADRIGAUX.

I.

# POUR MADEMOISELLE COLLETET,

SUR SON PORTRAIT. - 1658.

Damon voyant Clarice peinte, Soudain en ressentit l'atteinte; Il s'écria dans ce moment: Est-il une beauté sur les cœurs plus puissante? Pendant que Clarice est absente, Son portrait lui fait un amant.

#### TT.

#### POUR LA MÉME.

(Une muse parle.)

Recevez de nos mains cette illustre couronne,
Dont l'éclat immortel a des charmes si doux;
Nous n'avons encor vu personne
Qui la méritât mieux que vous.
Vos vers sont d'un tel prix que rien ne les surpasse;
Ce mont en retentit de l'un à l'autre bout:

Vous saurez régner au Parnasse; Qui règne sur les cœurs, sait bien régner partout.

# STANCES

#### CONTRE LA MÉME.

QUI PAISOIT DES VERS PENDANT LE VIVANT DE SON MARI, ET QUI N'EN FIT PLUS APRÈS SA MORT.

> Les oracles ont cessé; Colletet est trépassé. Dès qu'il eut la bouche close, Sa femme ne dit plus rien; Elle enterra vers et prose Avec le pauvre chrétien.

En cela je plains son zèle; Et ne sais au par-dessus Si les Graces sont chez elle; Mais les Muses n'y sont plus.

Sans gloser sur le mystère Des madrigaux qu'elle a faits, Ne lui parlons désormais Qu'en la langue de sa mère. Les oracles ont cessé; Colletet est trépassé.

#### III.

A M. \*\* - 1657.

Je ne m'attendois pas d'être loué de vous; Cet honneur me surprend, il faut que je l'avone : Mais de tous les plaisirs le plaisir le plus donx C'est de se voir loué de ceux que chacun loue.

#### IV.

### AU ROI ET A L'INFANTE. - 1660.

Heureux couple d'amants, race de mille rois, Bien que de voir trembler cent peuples sous vos lois, Soit une gloire peu commune,

Vous avoûrez pourtant un jour, Qu'on est mieux couronné par les mains de l'Amoar, Que par celles de la Fortune.

#### V.

POUR LE ROL - 1660.

Que dites-vous du cœur d'Alcandre, Qui n'avoit jamais soupiré? S'il s'est un peu tard déclaré, Il n'a rien perdu pour attendre.

P!

.

#### VI.

Soulagez mon tourment, disois-je à ma cruelle; Ma mort vous feroit perdre un amant si fidèle, Qu'il n'en est point de tel dans l'empire amoureux. Il le faut donc garder, me répondit la belle: Je vous perdrois plus tôt en vous rendant heureux.

#### VII.

AU SUJET DU MARIAGE DE LA PILLE DE MADAME LA MARÉCHALE D'AUMONT AVEC M. DE MÉZIÈRE.

1659.

Belle D'AUMONT, et vous Mézière, Quand je regarde la manière Dont vous vous mariez, l'un venant de la cour, Et l'autre de Paris, ou bien de la frontière, J'appelle votre hymen un impromptu d'amour. Avec le temps vous en ferez bien d'autres, Et nous en pourrons voir dans neuf mois, plus un jour, Un de votre façon qui vaudra tous les nôtres.

# DIZAINS.

T.

POUR MADAME DE SÉVIGNÉ,

ENVOYÉ A M. FOUQUET SUR LE SUJET DE L'ÉPÎTRE I<sup>PO</sup> A M. D. C. A. D. M. — 1657.

De Sévigné, depuis deux jours en-çà, Ma lettre tient les trois parts de sa gloire. Elle lui plut; et cela se passa Phébus tenant chez vous son consistoire. Entre les dieux, et c'est chose notoire, En me louant Sévigné me plaça; J'étois alors deux cent mille au-deçà, Voire encor plus, du temple de Mémoire. lugrat ne suis; son nom seroit piéça Delà le ciel, si l'on m'en vouloit croire.

II.

A MADAME FOUQUET. - 1660.

Dedans mes vers on n'entend plus parler De vos beautés, et Clio s'en est plainte. J'ai répondu qu'il n'appartient d'aller A toutes gens, comme on dit, à Corinthe. Par toutes mains qu'aussi vous soyez peinte, C'est un abus; Phébus, sans contredit, Seul y prétend: j'y perdrois mon crédit. Vous me direz, Quelle est donc votre affaire? Quelle elle est donc? Je l'aurai bientôt dit: C'est d'admirer... Quoil rien plus?... et me taire.

III.

A M. FOUQUET. - 1660.

Trois madrigaux, ce n'est pas votre compte, Et c'est le mien: que sert de vous flatter? Dix fois le jour au Parnasse je monte, Et n'en saurois plus de trois ajuster. Bien vous dirai qu'au nombre s'arrêter N'est pas le mieux, seigneur, et voici comme; Quand ils sont bons, en ce cas tout prud'homme Les prend au poids au lieu de les compter: Sont-ils méchants, tant moindre en est la somme, Et tant plutôt on s'en doit contenter.

# SIXAINS.

T.

POUR LE ROI.

1660.

Dès que l'heure est venue, Amour parle en vainqueur; Soit de gré, soit de force, il entre dans un cœur, Et veut de nos soupirs le tribut ou l'offrande. Alcandre de ce droit s'est long-temps excusé: Mais par les yeux d'Olympe Amour le lui demande; Et jamais à ces yeux on n'a rien refusé. II.

POUR S. A. E. MOR LE CARDINAL DE BOUILLON,

APRÈS SON BREVET DE CARDINALAT. -- 1669.

Je n'ai pas attendu pour vons un moindre prix; De votre dignité je ne suis point surpris: S'il m'en souvient, seigneur, je crois l'avoir prédite. Vous voilà deux fois prince; et ce rang glorieux Est en vous désormais la marque du merite, Aussi bien qu'il l'étoit de la faveur des cieux.

# CHANSONS.

T.

## POUR MADAME D'HERVART.

1687.

Sur l'air des folies d'Espagne.

On languit, on meurt près de Sylvie: C'est un sort dont les rois sont jaloux. Si les dieux pouvoient perdre la vie, Dans vos fers ils mourroient comme nous.

Soupirant pour un si doux martyre, A Vénus ils ne font plus la cour; Et Sylvie accroîtra sou empire Des autels de la mère d'Amour.

Le printemps paroît moins jeune qu'elle; D'un beau jour la naissance rit moins : Tous les yeux disent qu'elle est plus belle, Tous les cœurs en servent de témoins.

Ses refus sont si remplis de charmes, Que l'on croit recevoir des faveurs : La douceur est celle de ses armes Qui se rend la plus fatale aux cœurs.

Tous les jours entrent à son service Mille Amours, suivis d'autant d'amants : Chacun d'eux, content de son supplice, Avec soin lui cache ses tourments.

Sa présence embellit nos bocages; Leurs ruisseaux sont enfiés par mes pleurs : Trop heureux d'arroser des ombrages Où ses pas ont fait nattre des fleurs.

L'autre jour, assis sur l'herbe tendre, Je chantois son beau nom dans ces lieux; Les Zéphyrs accourant pour l'entendre, Le portoient aux oreilles des dieux.

Je l'écris sur l'écorce des arbres; Je voudrois en remplir l'univers : Nos bergers l'ont gravé sur des marbres Dans un temple, au-dessus de mes vers.

C'est ainsi qu'en un bois solitaire Lycidas exprimoit son amour. Les échos, qui ne sauroient se taire, L'ont redit aux bergers d'alentour. II.

POUR UNE JEUNE FILLE DE HUIT ANS,
QUI AVOIT PAIT UN COUPLET POUR LA FONTAISE
SUR L'AIR DE JOCONDE.

Sur l'air de Joconde.

Panle, vous faites joliment
Lettres et chansonnettes:
Quelques grains d'amour seulement,
Elles seroient parfaites.
Quand ses soins au cœur sont connus,
Une muse sait plaire.
Jeune Paule, trois ans de plus
Font beaucoup à l'affaire.

Vous parlez quelquefois d'amour, Paule, sans le connoître; Mais j'espère vous voir un jour Ce petit dieu pour maître. Le doux langage des soupirs Est pour vous lettre close: Paule, trois retours de zépliyrs Font beaucoup à la chose.

Si cet enfant dans vos chansons A des graces naives, Que sera-ce quand ses leçons Seront un peu plus vives? Pour aider l'esprit en ses vers Le cœur est nécessaire: Trois printemps, sur autant d'hivers, Font beaucoup à l'affaire.

### III.

#### SUR CLYMÈNE.

Tout se suit ici-bas; le plaisir et la peine, Le printemps, les hivers, tout garde cette loi : Amour en exempta Clymène; L'ingrate n'a jamais que des rigueurs pour moi.

#### IV.

#### SUR AMINTE.

Si nos langueurs et notre plainte Faisoient perdre à la jeune Aminte Ou quelque charme ou quelque amant, On pourroit fléchir la cruelle; Mais lorsque je la vois rire de mon tourment, Je ne l'en trouve que plus belle.

# ÉPITAPHES.

I.

#### D'UN PARESSEUX.

OU ÉPITAPHE DE LA FONTAINE, FAITE PAR LUI-MÊME. — 1650.

Jean s'en alla comme il étoit venu, Mangea le fonds avec le revenu, Tint les trésors close peu nécessaire. Quant à son temps, bien le sut dispenser; Deux parts en fit, dont il souloit passer L'une à dormir, et l'autre à ne rien faire.

II.

D'UN GRAND PARLEUR. — 1660. Sous ce tombeau pour toujours dort Paul, qui toujours contoit merveilles. Louange à Dieu, repos au mort, Et paix en terre à nos oreilles!

III.

DE MOLIÈRE. - 1673.

Sous ce tombeau gisent Plaute et Térence, Et cependant le seul Molière y git. Leurs trois talents ne formoient qu'un esprit Dont le bel art réjouissoit la France. Ils sont partis! et j'ai peu d'espérance De les revoir. Malgré tous nos efforts, Pour un long temps, selon toute apparence, Térence, et Plaute, et Molière, sont morts.

# VERS POUR DES PORTRAITS.

T.

#### SUR UN PORTRAIT DU ROL

A l'air de ce héros vainqueur de tant d'états, On croit du monde entier considérer le maître : Mais s'il fut assez grand pour mériter de l'être, Il le fut encor plus de ne le vouloir pas.

II.

## POUR LE PORTRAIT DE M. BERTIN,

PLACÉ EN TÊTE DE LA COLLECTION DES DESSINS DE LA FACE, GRAVÉE ET PUBLIÉE PAR VANDER-BRUGGEN.

1689.

Ces dessins à Bertin, des beaux arts protecteur, Sont dédiés avec justice : Le portrait et le nom de leur adorateur Conviennent à leur frontispice. III.

# POUR LE PORTRAIT DE M. VANDER-BRUGGEN,

PLACÉ DANS LE RECUEIL DES MEILLEURS DESSINS DE RAIMOND DE LA FAGE. — 168Q.

Ce juste admirateur des dessins de La Fage Nous en présente un assemblage Où tout est d'un mérite au-dessus du commun. Il veut que son héros devienne aussi le nôtre, Et que l'on doive aux soins de l'un Le fruit des ouvrages de l'autre.

IV.

## VERS

MIS AU BAS DU PORTRAIT DE MEZETIN,
Peint par de Troye, et gravé par Wermeulen.

lci de Mezetin, rare et nouveau Protée, La figure est représentée : La nature l'ayant pourvu Des dons de la métamorphose, Qui ne le voit pas n'a rien vu; Qui le voit a vu toute chose.

# ÉPIGRAMMES.

I.

# ÉPITHALAME EN FORME DE CENTURIE.

Après festin, rapt, puis guerre intestine; Rude combat, en champ clos, quoiqu'à nu; Point d'assistants; blessure clandestine; Fille damée; et le vainqueur vaincu.

II.

# CONTRE LE MARIAGE.

TIRÉE D'ATHÉNÉE. --- 1660.

Homme qui femme prend, se met en un état Que de tous à bon droit on peut nommer le pire. Fol étoit le second qui fit un tel contrat: A l'égard du premier, je n'ai rien à lui dire.

#### III.

# SUR DES BAINS MALPROPRES.

Ubi lavantur qui hic lavantur? - 1660.

Ne cherchons point en ce bain nos amours; Nous y voyons fréquenter tous les jours De gens crasseux une malpropre bande. Sire baigneur, ôtez-moi de souci; Je vondrois bien vous faire une demande: Où lave-t-on ceux que l'on lave ici?

IV.

# SUR UN MOT DE SCARRON,

QUI ÉTOIT PRÈS DE MOURIR. — 1660.

Scarron, sentant approcher son trépas, Dit à la Parque: Attendez, je n'ai pas Encore fait de tout point ma satire. Au! dit Cloton, vous la ferez là-bas: Marchons, marchons; il n'est pas temps de rire. V.

#### CONTRE FURETIÈRE. - 1686.

Toi qui crois tout savoir, merveilleux Furetière. Qui décides toujours, et sur toute matière, Quand, de tes chicanes outré, Guilleragues t'eut rencontré.

Guilleragues t'eut rencontré,
Et, frappant sur ton dos comme sur une enclume.
Eut à coups de bâton secoué ton manteau,
Le bâton, dis-le-nous, étoit-ce bois de grume,
Ou bien du bois de marmenteau?

VL

## CONTRE UN PÉDANT DE COLLÉGE

Il est trois points dans l'homme de collège, Présomption, injures, mauvais sens. De se louer il a le privilége; Il ne connolt arguments plus puissants. Si l'on le fâche, il vomit des injures; Il ne connolt plus brillantes figures. Veut-il louer un roi l'honneur des rois, Il ne le prend que pour sujet de thème. J'avois promis trois points, en voilà trois. On y peut joindre encore un quatrième; Qu'il aille voir la cour, tant qu'il voudra, Jamais la cour ne le décrassera.

#### VII.

#### SUR LA MORT DE M. COLBERT.

QUI ARRIVA PEU DE TEMPS APRÈS UNE GRADI: MALADIE QU'EUT LE CHANCELIER LE TELLIN EN 1683.

Colbert jouissoit par avance De la place de chancelier, Et sur cela pour Le Tellier On vit gémir toute la France. L'un revint, l'autre s'en alla : Ainsi ce fut scène nouvelle; Car la France, sur ce pied-là, Devoit bien rire... Aussi fit-elle.



# TRADUCTIONS EN VERS

D'APRÈS DIFFÉRENTS POÈTES ANCIENS.

I.

#### INSCRIPTION TIRÉE DE BOISSARD.

#### AVERTISSEMENT.

Un des quatre récits que j'ai fait faire aux Filles de Minée contient un événement véritable, et tiré des antiquités de Boissard. J'aurois pu mettre en la place la métamorphose de Céix et d'Alcione, ou quelque autre sujet semblable. Les critiques m'allègueront qu'il le fulloit faire, et que mon ouvrage en seroit d'un caractère plus uniforme. Ce qu'Oride conte a un air tout particulier; il est impossible de le contrefaire. Mais après avoir fait réfexion là-dessus, j'ai apprehendé qu'un poème de six cents vers ne fût ennuyeux, a'il n'etoit rempli que d'aventures connues. C'est ce qui m'a fait choisir celle dont je veux parler: et comme une chose en attire une autre, le malbeur de ces amants tarès le jour de leurs noces m'a été une occasion de placer ici une espèce d'épitaphe, qu'on pourra voir dans les mêmes antiquités. Quelquefois Oride n'a pas plus de fondement pour passer d'une métamorphose à une autre. Les diverses liaisons dont il se sert ne m'en semblent que plus belles; et selon mon goût, elles plairoient moins si elles se suivoient davantage. Le principal motif qui m'a attaché à l'inscription dont il s'agit, c'est la beaute que j'y ai trouvée. Il se peut faire que quelqu'un y en trouvera moins que moi. Je ne prétends pas que mou goût serve de règle à aucun particulier, et encore moins au public. Toutefois je ne puis croire que l'on en juge autrement. Il n'est pas besoin d'en dire ici les raisons; que-conque seroit capable de les sentir, ne le sara guère moins de se les imaginer lui-mème. J'ai traduit cet ouvrage en prose et en vers, afin de le rendre plus utile par la comparaison des deux genres. J'ai eu , si l'on veut, le dessein de m'éprouver ne l'un et en l'autre: j'ai voulu voir, par ma propre expérience, si en ces rencontres les vers s'éloignent beaucoup de la fidélité des traductions, et si la prose s'étoigne beaucoup de la fidélité des traductions, et si la prose s'étoigne beaucoup des fafélité des traductions, et si la prose s'étoigne beaucoup de la fidélité des traductions, et si la prose s'étoig

vers sont bien composés, ils disent en une égale étendue plus que la prose ne sauroit dire. De plus habiles que moi le feront voir plus à fond. J'ajouterai seulement que ce n'est point par vanité, et dans l'espérance de consecrer tout ce qui part de ma plume, que je joins ici l'une et l'autre traduction; l'utilité des expériences me l'a fait faire. Platon, dans Péadrus, fait dire à Socrate qu'il seroit à souhaiter qu'on tournât en tant de manières ce qu'on exprime, qu'à la su la benne fût rencontrée. Plût à Dieu que nos auteurs en voulussent faire l'épreuve, et que le public les y invitât! Voici le sujet de l'inscription:

Atimète, affranchi de l'empereur, fut le mari d'Homonée, affranchie aussi, mais qui par sa beauté et par ses graces mérita qu'àtimète la préférat à de célàbres partis. Il ne jouit pas long-temps de son bonheur: Homonée mourut qu'elle n'avoit pas vingt ans. On lui éleva un tombeau qui subeiste encore, et où ces vers sont gravés.

## ÉPITAPHE DE CLAUDE HOMONÉE,

ÉPOUSE D'ATIMÈTE.

Affranchi de Tibère César Auguste.

#### ATIMÈTE.

I. Si l'on pouvoit donner ses jours pour ceux d'un autre, Et que par cet échange on content le sort, Quels que soient les moments qui me restent encor, Mon ame, avec plaisir, rachèteroit la vôtre: Mais le destin l'ayant autrement arrêté, Je ne saurois que fuir les dieux et la clarté, Pour vous suivre aux enfers d'une mort avancée.

II. Quittez, ô cher époux! cette triste pensée;

56

Vous altérez en vain les plus beaux de vos ans: Cessez de-fatiguer par des cris impuissants La Parque et le Destin, déités inflexibles. Mettez fin à des pleurs qui ne les touchent point; Je ne suis plus: tout tend à ce suprême point. Ainsi nul accident, par des coups si sensibles, Ne vienne à l'avenir traverser vos plaisirs! Ainsi l'Olympe entier s'accorde à vos désirs! Veuille enfin Atropos, au cours de votre vie Ajouter l'étendue à la mienne ravie!

III. Ettoi, passant tranquille, apprends quels sont nos Daigne ici t'arrêter un moment à les lire. [maux;

IV. Celle qui préférée aux partis les plus hauts, Sur le cœur d'Atimète acquit un doux empire, Qui tenoit de Vénus la beauté de ses traits, De Pallas son savoir, des Graces ses attraits, Git sous ce peu d'espace en la tombe enserrée. Vingt soleils n'avoient pas ma carrière éclairée, Le sort jeta sur moi ses envicuses mains; C'est Atimète seul qui fait que je m'en plains. Ma mort m'afflige moins que sa douleur amère.

V. O pemme, que la terre a tes os soit légère! Femme digne de vivre; et bientôt puiases-tu Recommencer de voir-les traits de la lumière, Et recouvrer le bien que ton coeur a perdu!

ATIMÈTE.

I. S'il suffisoit aux Destins qu'on donnat sa vie pour celle d'un autre, et qu'il füt possible de racheter ainsi ce que l'on aime, quel que soit le nombre d'années que les Parques m'ont accordé, je le donnerois avec plaisir pour vous tirer du tombeau ma chère Homonée; mais cela ne se pouvant, ce que je puis faire est de fuir le jour et la présence des dieux, pour aller bientôt vous suivre le long du Seyz.

HOMONÉE.

II. O mon cher époux l'cessez de vous affliger; ne corrompez plus la fleur de vos ans; ne fatiguez plus ma destinée par des plaintes continuelles: toutes les larmes sont ici vaines: on ne sauroit émouvoir la Parque; me voilà morte; chacun arrive à ce terme-là. Cessez donc, encore une fois: ainsi puissiez-vous ne sentir jamais une semblable douleur! Ainsi tous les dieux soient favorables à vos souhaits! Et veuille la Parque ajouter à votre vie ce qu'elle a ravi à la mienne!

III. Et toi qui passes tranquillement, arrête ici, je te prie, un moment ou deux, asin de lire ce peu de mots.

IV. Moi, cette Homonée que préféra Atimète à des filles considérables; moi, à qui l'énus donna la beauté, les graces et les agréments; que Pallas enfin avoit instruite dans tous les arts, me voilà ici enfermée dans un monument de peu d'espace. Je n'avois pas encore vingt ans quand le sort jeta ses mains envieuses sur ma personne. Ce n'est pas pour moi que je m'en plains, c'est pour mon mari, de qui la douleur m'est plus difficile à supporter que ma propre mort.

V. Que la terre te soit légère, o épouse digne de retourner a la vie, et de recouvair un jour le bien que tu as perdu! H.

# TRADUCTION DE DIVERS PASSAGES

DE POETES ANCIENS.

Extraits de l'ouvrage intitulé: les Épistres de Sémique.

TRADUCTIONS DES PASSAGES TIRÉS DE VIRGILE.

L

D Melibore, deus nobis hac otia fecit.
Bucol., 1, v. 6.

C'est un dieu, Mélibée, à qui nous devous tous Le bonheur de la paix et d'un repos si doux. Je le tiendrai toujours pour un dieu... C'est lui qui me permet de mener dans nos plaines Ces bœufs et ces troupéaux, ces moutons porte-laines: C'est par lui que je joue an pied de cet ormeau Les chansons qu'il me plait dessus mon chalumeau.

II.

Et quid quaque ferat regio, et quid quaque recuset.

Georg., I, v. 53.

Considérez du sol la nature secrète,
Ce qu'une terre veut, ce que l'autre rejette;
Ce fonds est propre au blé, cette côte au raisin;
L'herbe profite ici; là le mil et le lin;
Les arbres et les fruits croissent ailleurs sans peine;
En ces lieux le safran du mont Tmole s'amène;
On doit l'ivoire à l'Inde, aux Sabéens l'encens,
Aux Calybes le fer.

III.

Optima quaque dies miseris mortalibus avi. Georg., III. v. 66.

La plus belle saison fuit toujours la première; Puis la foule des maux amène le chagrin, Puis la triste vieillesse; et puis l'heure dernière Au malheur des mortels met la dernière main.

IV.

. . . Nulli subigebant arva coloni.

Ibid., I, v. 125.

Un homme étoit tenu pour injuste et méchant, S'il plantoit une borne ou divisoit un champ. Les biens étoient communs, et la terre féconde Donnoit tout à foison dans l'enfance du monde.

٧.

Continuò pecoris generosi pullus in arvis.

Ibid., III, v. 75.

Un coursier généreux, bien fait, d'illustre race, Des fleuves menaçants tente l'onde, et la passe: ll craint peu les dangers, et moins encor le bruit; Aime à faire un passage à quiconque le suit; Va partout le premier, encourage la troupe: Il a tête de cerf, larges flancs, large croupe, Crins longs, corps en bon point: la trompettelui plait: Impatient du frein, inquiet, sans arrêt, L'oreille lui roidit; il bat du pied la terre, Ronfle, et ne semble plus respirer que la guerre.

VI.

. . . . . . . O terque quaterque beati. Æneid., I, v. 98.

. . . . . . . . O mille fois heureux Le sort de ces Troyens hardis et généreux, Qui défendant les murs de leur chère patrie, Aux yeux de leurs parents immolèrent leur vie!

#### VII.

Est lucos Silari circa ilicibusque virentem.

Georg., III, v. 146.

Auprès du mont Alburne, et du bois de Siler, On voit par escadrons un insecte voler: Il est craint des troupeaux; an seul bruit de son aile Ils semblent sgités d'une fureur nouvelle: Tout s'enfuit aux forêts sans prendre aucun repos. Le nom de cet insecte chez les Grecs est astros, Asilus parmi nous.

#### VIII.

Comment t'appellerai-je, en te rendant hommage, Princesse? car ton port, ta voix et ton visage N'ont rien qui ne paroisse au dessus des humains: Mais quelle que tu sois, soulage nos chagrins.

#### IX.

Et me, quem dudum non ulla injecta movebant. Ibid., II, v. 726.

Moi qui n'étois ému ni des armes lancées, Ni des Grecs m'entourant de phalanges pressées, Je tremble maintenant, et crains, au moindre bruit, Pour celui que je porte, et celle qui me suit.

#### X.

Prima hominis facies, et pulchro pectore virgo. Escid., III, v. 426.

Son visage est de femme, et jusqu'à la ceinture Elle en a les beautés et toute la figure: Le reste, plein d'écailles, et d'un monstre marin: Elle a ventre de loup, et finit en dauphin.

#### XI.

. . . . . . . . Non ulla laborum.

Ibid., VI, v. 103.

O vierge! je suis fait dès long-temps aux travaux; Je n'en trouverai point les visages nouveaux: Je me suis des malheurs une image tracée; Et je les ai déjà vaincus par ma pensée.

#### X I I

Instratos ostro alipedes, pictisque tapetis.

1bid., VII, v. 277.

Les chevaux sont couverts de housses d'écarlate, Où l'or semé de fleurs et de perles éclate; ils ont des colliers d'or sous la gorge pendants, Et des mors d'or massif, qui sonnent sous leurs dents.

#### XIII.

Fortunati ambo, si quid mea carmina possunt. Ibid., IX, v. 446.

Couple heureux, si mes vers sont des ans respectés, Vos noms ne mourront point par ma muse chantés: Je les ferai durer tant que la destinée Rendra Rome soumise aux descendants d'Énée, Tant que ceux de son sang, par leurs honneurs divers, Règneront sur ces murs, ces murs sur l'univers.

## III.

# TRADUCTION DE PASSAGES DE DIVERA POETES.

I.

. . . . . . . Habebat sæpe ducentos. Honar., I, set. III, v. II.

Tantôt deux cents valets paroissent à sa suite,
Puis à dix senlement on la trouve réduite:
Il ne parle tantôt que de grands et de rois;
En termes relevés il conte leurs exploits;
Puis changeant tout d'un coup de style et de matière,
Je ne veux rien, dit-il, qu'une simple salière,
Une table à trois pieds, du bureau sealement,
Pour me parer du froid, sans aucun ornement.
A ce bon ménager, si modeste en pasoles,
Donnez, si vous voulez, un plein sac de pistoles,
Vous serez étonné, l'oyant ainsi prêcher,
Qu'il n'aura pas la maille avant que se coucher.

#### II.

Num tibi, cum fauces urit sitis, aurea queris. Hozar., I, set. 11, v. 114.

Pour éteindre la soif quand elle est bien ardente, Demandons-nous à boire dans un vase de prix? Et pour rassasier la faim qui nous tourmente, Faut-il n'avoir recours qu'aux mets les plus exquis?

#### III.

Tela jugo vincta est, stamen secernit arundo.
Ovid., Metam., V1, v. 55.

Entre deux rangs de fils sur le métier tendus, La navette en courant entrelace la trame, Puis le peigne aussitôt en serre les tisses.

#### ΙV

Nam tibi de summa cœli ratione, deumque. Lucarr., De Nat. rer., I, v. 49.

Pexamine d'abord les dieux, les éléments : Combien grands sont les cieux, quels sont leurs mouve-D'où la nature fait et nourrit toutes choses; [ments; Leur flu, et leur retour, et leurs métamorphoses.

#### V.

Injuriarum remedium est oblivio.
Ann. Sanac. Epist. xxiv.

Aux plus grands maux l'oubli sert de remède. Soyez hardi, la fortune vous aide. Au paresseux tout fait de l'embarras.

#### wr

Debilem facito manu. Macen. ep. Ann. Sansc.

Qu'on me rende manchot, cul-de-jatte, impotent, Qu'on ne me laisse aucune dent, Je me consolerai: c'est assez que de vivre. VIL.

Due me parens, celsique dominator poli.
Sauze., Epist. eval.

Père de l'univers, dominateur des cieux, Mène-moi, je te suis, à tonte heure, en tous lieux. Rien ne peut arrêter ta volonté fatale; Que l'on résiste ou non, ta puissance est égale; Tu te fais obéir ou de force ou de gré; Les ames des mutins te suivent enchaînées. Que sert-il de lutter contre les destinées? Le sage en est conduit, le rebelle entraîné.

#### VIII

Incipit ardentes Phœbus producere flammas. Mont. Jul. ap. Ann. Sanzc.

Le jour doroit déjà le sommet des montagnes, Déjà les premiers traits échauffoient les campagnes; L'hirondelle, cherchant pature à ses petits, Sortoit, rentroit au nid, attentive à leurs cris. Les bergers ont enfin renfermé leurs troupeaux, La nuit couvre la terre, et s'épand sur les eaux.

IX.

Sine me vocari pessimum, ur dives vocer. Sanuc., Epist. cav.

Que je passe pour fourbe, homme injuste et sans foi,

Je m'en soncirai pen, tant que j'aurai de quoi. Citoyens, c'est l'or seul qui met le prix aux hommes. Accumulez sans fin, mettez sommes sur sommes, Vous serez honorés. On dit, A-t-il du bien? L'on ne demande pas d'où , ni par quel moyen. Il n'est point d'infamie à l'indigence égale : Arrivons, s'il se peut, à notre heure fatale. Étendus sur la pourpre, et non dans un grabat : Toute vie est cruelle en ce dernier état. L'opulence adoucit la mort la plus terrible. Qu'aux nœuds du parentage un autre soit sensible, Pour moi, j'enferme tout au fond de mon trésor. Si les yeux de Vénus brillent autant que l'or. Je ne m'étonne pas qu'on la dise si belle, Que tout lui sacrifie, et soupire pour elle, Ou'ainsi que les mortels les dieux soient ses amants.

X

Possum multa tibi veterum pracepta referre.
Ann. Sanne., Eprist. centv.

Je puiserai pour vous chez les vieux écrivains. Écoutez seulement leurs préceptes divins: Soyez-leur attentif, même aux choses légères; Rien chez eux n'est léger.

# OPUSCULES EN PROSE.

#### REMERCIEMENT

PROPONCÉ A L'ACADÉMIE FRANÇOISE,

le 2 mai 1684,

PAR M. DE LA FONTAINE,

LORSQU'IL FUT BEGU A LA PLACE DE M. DE COLEMAT, MIFRETRE ET SECRÉTAIRE D'ÉTAT.

#### MESSIEURS,

Je vous supplie d'ajouter encore une grace à celle que vous m'avez faite : c'est de ne point attendre de moi un remerciement proportionné à la grandeur de votre bienfait. Ce n'est pas que je n'en aie une extrême reconnoissance; mais il y a de certaines choses que l'on sent mieux qu'on ne les exprime : et bien que chacun soit éloquent dans sa passion, il est de la mienne comme de ces vases qui, étant trop pleins, ne permettent pas à la liqueur de sortir. Vous voyez, Messieurs, par mon ingénuité, et par le pen d'art dont j'accompagne ce que je dis, que c'est le cœur qui vous remercie, et non pas l'esprit.

En éffet, ma joie ne seroit pas raisonnable si elle pouvoit être plus modérés Vous me recevez en un corps où non seulement on apprend à arranger les paroles; on y apprend aussi les paroles mêmes, leur vrai usage, toute leur beauté et leur force. Vous déclarez le caractère de chacune, étant, pour ainsi dire, nommés afin de régler les limites de la poésie et de la prose, aussi bien que celles de la conversa-

tion et des livres. Vous savez, Messieurs, égalemenbien la langue des dieux et celle des hommes. J'elverois au dessus de toutes choses ces deux talents. sans un troisième qui les surpasse; c'est le langue de la piété, qui, tout excellent qu'il est, ne laux pas de vous être familier. Les deux autres languene devroient être que les servantes de celle-ca. & devrois l'avoir apprise en vos compositions, où ele éclate avec tant de majesté et de grace. Vous se l'enseigneres beaucoup mieux lorsque vous joindra la conversation aux préceptes.

Après tous ces avantages, il ne se faut pas étanner si vous exercez une autorité souveraime dans it république des lettres. Quelques applandissemer que les plus heureuses productions de l'espait sier remportés, on ne s'assure point de leur prix, si var approbation ne confirme celle du public. Wos jar ments ne ressemblent pas à ceux du sémat de vieille Rome; on en appeloit au peuple : en France le peuple ne juge point après vous; il se soumet se réplique à vos sentiments. Cette juridiction si repectée, c'est votre mérite qui l'a établie; ce sent le ouvrages que vous donnez au public, et qui ses autant de parfaits modèles pour tous les gemres d'crire, pour tous les styles.

On no sauroit mieux représenter le génie de la nation, que par ce dieu qui savoit paroitre simile formes: l'esprit des François est un vérial. Protée; vous lui enseignez à pratiquer ces encharements, soit qu'il se présente sous la figure d'e poête ou sous celle d'un orateur; soit qu'il ait pubut ou de plaire ou de profiter, d'émouvoir les cer-

et sur le théâtre et dans la tribune : enfin, quoi qu'il fasse, il ne peut mieux faire que de s'instruire dans votre école. Je ne sais qu'un point qu'il n'ait pu encore atteindre parfaitement; ce sout les louanges d'un prince qui joint aux titres de victorieux et d'auguste celui de protecteur des sciences et des belles-lettres. Ce sujet, Messieure, est an-dessus des paroles; il faut que vous-mêmes vous l'avouiex. Vous avez bean enrichir la langue de nouveaux trésors, je n'en trouve point qui soient du prix des actions de notre Monarque. Quelle gloire me sers-ce donc de partager avec vous la protection particulière d'un roi que non seulement les académies, mais les républiques, les royaumes mêmes, demandent pour protecteur et pour maître!

Quand l'Académie françoise commença de naître, il ne sembloit pas que l'on pôt ajouter du lustre à celui que le cardinal de Richelieu lui donna. C'étoit un ministre redoutable aux rois : il avoit doublement triomphé de l'hérésie, et par la persuasion et par la force; il avoit détruit ses principaux fondements, et se proposoit de renverser ceux de cette grandeur qui ne se promettoit pas moins que l'empire de tout le monde, je veux dire de la monarchie d'Espagne. Quand il n'auroit remporté de son ministère que la gloire d'un tel projet, ce seroit encore beaucoup : il alla plus loin; il sut ménager des associations et des ligues contre le colosse qu'il vouloit que l'on abattit. Il lui donna des atteintes qui l'ébranlèrent: mais ce dessein dans la suite n'en fut que plus malaisé à exécuter; car la jalousie et la crainte firent tourner contre nous ces mêmes armes; et ce que nous avions entrepris avec l'aide des autres princes, il a fallu que

Louis-le-Grand l'ait achevé malgré eux.

Après la mort de votre premier protecteur, vous lui fites succéder un chancelier consommé dans les affaires aussi bien que dans les lois; amateur des lettres, grand personnage, et de qui l'esprit a conservé sa vigueur jusqu'aux derniers moments, quelques attaques que la fortnne, qui en veut tonjours aux grands hommes, lui eût données.

Enfin notre prince a mis cette compagnie en un si hant point, que les personnes les plus élevées tiennent à honneur d'être de ce corps. Moi, qui vous en fais le remerciement, je n'y puis paroltre sans vous faire regretter celui à qui je succède dans cette place, homme dont le nom ne mourra jamais; infatigable ministre qui a mérité si long-temps les bonnes graces de son maître : combien dignement s'est-il acquitté de tous les emplois qui lai ont été confiés! combien de fidélité, de lumières, d'exactititude, de vigilance! Il aimoit les lettres et les savant, et les a favorisés autant qu'il a pu.

J'en dirois beaucoup davantage s'il ne me falloit passer au monarque qui nous honore aujourd'hui de sa protection particulière : tout le monde sait de quel poids elle est : n'a-t-elle pas fait restituer des états dans le fond du Nord dès la moindre instance que notre prince en a faite? Le nom de Louis ne tient-il pas lieu à nos alliés de légions et de flottes? Quelques uns se sont étonnés qu'il ait hien voulu recevoir de vous le même titre que des souverains tiendroient à honneur qu'il eût reçu d'eux; mais pour moi je m'étonnerois s'il l'eût refusé : y a-t-il rien de trop élevé pour les lettres? Alexandre ne considéroit-il pas son précepteur comme une des principales personnes de son état? Ne s'est-il pas mis en quelque façon à côté de Diogène? N'avoit-il

pas toujours un Homère dans sa cassette? Je sais bien que c'est quelque chose de plus considérable d'être l'arbitre de l'Europe que celui d'une partie de la Grèce; mais ni l'Europe ni tout le monde ne reconnoît rien que l'on doive mettre au-dessus des lettres.

Je n'entreprends ni ce parallèle ni tout l'éloge de Louis-le-Grand; il me faudroit beaucoup plus de temps que vous n'avez contume d'en accorder, et beaucoup plus de capacité que je n'en ai. Comment représenterois-je en détail un nombre infini de vertus morales et politiques ? le bon ordre en tout, la sagesse, la fermeté, le zèle de la religion et de la justice, le secret et la prévoyance, l'art de vaincre, celui de savoir user de la victoire, et la modération qui suit ces deux choses si rarement; enfin ce qui fait un parfait monarque? tout cela accompagné de majesté, et des graces de la personne; car ce point y entre comme les autres : c'est celui qui a le plus contribué à donner au monde ses premiers maîtres. Notre prince ne fait rien qui ne soit orné de graces, soit qu'il donne, soit qu'il refuse; car, outre qu'il ne refuse que quand il le doit, c'est d'une manière qui adoucit le chagrin de n'avoir pas obtenu ce qu'on lui demande. S'il m'est permis de descendre jusqu'à moi, contre les préceptes de la rhétorique qui veulent que l'oraison aille toujours en croissant, un simple clin d'œil m'a renvoyé, je ne dirai pas satisfait, mais plus que comblé.

C'est à vous, Messieurs, que je dois laisser faire un ai digue éloge. On diroit que la Providence a réservé pour le règne de Louis-le-Grand des hommes capables de célèbrer les actions de ce prince : car, bien que tant de viotoires l'assurent de l'immortalité, ne craignons point de le dire, les Muses ne sont point inutiles à la réputation des héros. Quelle obligation Trajan n'a-t-il pas à Pline le jeune? Les Oraisons pour Ligarius et pour Marcellus ne fontelles pas encore à présent honneur à la clémence de Jules César? pour ne rien dire d'Achille et d'Énée, qu'on n'a allégaés que trop de fois comme redevables à Virgile et à Homère de tout ce bruit qu'ils font dans le monde depuis tant d'années.

Quand Louis-le-Grand seroit né dans un siècle rude et grossier, il ne laisseroit pas d'être vrai qu'il auroit réduit l'hérésie aux derniers abois; accru l'héritage de ses pères; replanté les hornes de notre ancienne domination; réprimé la manie des duels si funeste à ce royaume, et dont la fureur a souvent rendu la paix presque aussi sanglante que la guerre; protégé ses alliés, et tenu inviolablement sa parole: ce que peu de rois ont accoutumé de faire. Cependant il seroit à craindre que le temps, qui peut tout sur les affaires humaines, ne diminuât au moins sur les affaires humaines, ne diminuât au moins l'éclat de tant de merveilles, s'il n'avoit pas la force de les étouffer : vos plumes avantes les garantiront de cette injure; la postérité, instruite par vos écrits, admirera aussi bien que nous un prince qui ne peut être asses admiré.

Quand je considère toutes ces choses, je suis excité de prendre la lyre pour les chanter; mais la comnoissance de ma foiblesse me retient. Il ne seroit pas juste de déshonorer une si belle vie par des chansons grossières comme les miennes : je me contenterai, Messieurs, de goûter la douceur des vôtres, s'il m'est impossible de les imiter : la seule chose dont je puis répondre, c'est de ne manquer jamais pour vous ni de respect ni de gratitude.

## A Mor LE PRINCE DE CONTI.

comparaison d'alexandre, de césar, et de monsieur le prince. — 1684.

#### MONSEIGNEUR.

Sans une indisposition qui me retient, j'aurois été à Chantilly pour m'acquitter de mes très humbles devoirs envers Votre Altesse Sérénissime. Ce que je puis faire à Paris, est de chercher dans les ouvrages des anciens, et parmi les nôtres, quelque chose qui vous puisse plaire, et qui mérite d'entrer dans les contestations de monsieur le Prince. Elles sont fort vives, et font honneur aux sujets qu'elles yeulent bien agiter. Il n'ignore rien, non plus que vous. Il aime extrêmement la dispute, et n'a jamais tant d'esprit que quand il a tort. Autrefois la fortune ne l'auroit pas bien servi, si elle ne lui avoit opposé des ennemis en nombre supérieur, et des difficultés presque insurmontables. Aujourd'hui il n'est point plus content que lorsqu'on le peut combattre avec une foule d'autorités, de raisonnements, et d'exemples; c'est là qu'il triomphe. Il prend la Victoire et la Raison à la gorge pour les mettre de son côté. Voilà l'homme le plus extraordinaire qui ait jamais mérité d'être mis au nombre des dieux. Vous voulez bien, Monseigneur, que je me serve pour un peu de temps de ces termes : ils sont d'une langue qui convient merveilleusement bien à tout ce qui regarde monsieur le Prince. On prépare son apothéose au Parnasse; mais, comme il n'est nullement à propos de se hâter de mourir pour se voir bientôt placé dans le rang des immortels, monsieur le Prince laissera passer encore un nombre d'années avant le temps de sa déification; car de son vivant il auroit de la peine à y consentir. C'est proprement de lui qu'on peut dire :

# Cui malè si palpere, recalcitrat undique tutus.

Si faut-il que je le mette en parallèle avec quelque César ou quelque Alexandre. Je ne serai pas le premier qui aura tenté un pareil dessein; c'est à moi de lui donner une forme toute nouvelle. Il ne sera pas dit que monsieur le Prince me liera la langue, comme il a lié les bras à des millions d'hommes. Je pourrois aussi le comparer à Achille. Une ferme résolution de ne point céder, l'amour des combats, la valeur, y sont tout entiers des deux côtés. Ils se ressembloient assez quand monsieur le Prince étoit jeune; à présent l'épithète de PIED LÉGER feroit clocher quelque peu la comparaison. Puis j'ai réservé le caractère d'Achille pour Votre Altesse Sérénissime; et je crois qu'en temps et lieu l'opiniàtreté et la véhémence ne vous manqueront non plus qu'à ce Grec, non plus qu'à votre oncle, si vous voulez. Je me restreins donc à César et à Alexandre : mais, pour les mieux comparer à monsieur le Prince, il faut que je les compare auparavant l'un à l'autre

Il y a des gens qui ont trouvé quelque chose de surnaturel et de divin dans Alexandre. Je suis bien de leur avis; car, sans recourir aux fables que l'on a cru être obligé de chercher touchant le secret de sa naissance, afin de justifier une telle opinion, je vois un enfant qui n'a rien que d'homme, ou, pour mieux dire, de jeune dieu. Il ne veut pas envoyer aux jeux olympiques, et dédaigne de remporter un honneur que célébroient tous les poëtes, et que recherchoient des rois même.

Il ne faisoit guère plus d'état de la puissance de son père, ni de la sagesse de ses conseils, quoique ce père fût habile homme, et qu'il entendit à merveille ses intérêts. Cependant son fils se moquoit de lui. Ne vous semble-t-il pas, Monseigneur, que voe vovez Juniter qui fait croire à Saturne que c'est un vieux radoteur, et qui le chasse du ciel! Alexandre ensuite se propose de détruire le roi de Perse avec trente mille hommes de pied seulement et cinq mile hommes de cheval, quarante mille écus pour tou: fonds. Il ne faisoit pourtant point ces choses en étourdi, et étoit très bien instruit des difficultés de cette entreprise, des fatigues et des périls qu'il la faudroit essuyer, et de mille obstacles presque isvincibles; le tout pour la gloire, et principalement pour être loué des Athéniens. Il le dit lui-même 22 passage d'une rivière : « O Athéniens ! pourriez-vous « bien croire combien de travaux j'endure pour être « loué de vous? » Et puis, que monsieur le Prince aille condamner l'amour des louanges! Je sais ce qu'il me dira : on ne les apprête plus aussi bien qu'on faisoit alors. En effet, les batailles qu'il a gagnes, et tous ses autres exploits, nous ont fourni une ma-tière assez ample. L'avons - nous loué comme les Athéniens auroient fait? Que César aussi n'ait etc plus ambitieux en sa plus grande jeunesse, os k peut juger par ses premières démarches. Elles tendoient toutes à brouiller l'état, à se rendre chef de parti, à se faire des amis de toutes sortes de gras. jusqu'à les servir dans leurs passions et dans leur débauches. Il eût mieux aimé être le premier dans un petit village, que d'être, le second à Rome. Je se dis cela qu'après lui, et ce fut sans exagérer et de l'abondance du cœur qu'il le dit. S'il eut tort on ... out raison, j'en fais juge monsieur le Prince. Por procéder avec ordre dans mon ouvrage, je consider rerai premièrement l'adolescence de ces héros, pub le temps de leurs expéditions militaires, et exia les dernières années de leur vie.

J'ai déjà parlé de l'adolescence de César et de cele d'Alexandre; et j'ai particulièrement attribué à ce dernier le surnaturel et le divin, c'est-à-dire le me:veilleux. Mais comment appellera-t-on ce trait-a. qui est de César? En sa plus grande jeunesse il fu: pris par des corsaires. Tant qu'il demeura leur prsonnier, il leur parla comme s'il eut été leur maire. Il les menaça de les faire pendre; au moindre best qu'ils faisoient, il leur envoyoit dire qu'ils se tusser. et ne l'empéchassent point de dormir. Ils lui demadèrent douze mille écus de rançon, il leur en doux trente mille; et, étant sorti de leurs mains, il de: leur flotte, se saisit d'eux, et les fit pendre en cirll y a plus de merveilleux en cela qu'en aucune ch.~ qu'Alexandre ait faite jusqu'à l'âge de vingt ans !: ne saurois toutefois m'empêcher de reconnoître es la jeunesse de ce prince, et dans son enfance même ce surnaturel et ce divin qui l'eut fait tirer du nombre des hommes, sans en excepter César ni monsieur Prince; en quoi, si on y vent prendre garde, je donte plus de louanges à ceux-ci : car, quelle merveille ; a-t-il que la fortune et l'opinion des hommes ava: résolu d'en mettre un au dessus de tous les autre. il profite de ces faveurs, et y contribue du sien? Ma de parvenir, sans ces avantages, au degrés de gloire où César et monsieur le Prince sont parvenus, c'est ce que j'admire, et plus encore en monsieur le Prince que dans le Romain. Il y a plus loin de l'état où monsieur le Prince s'est vu dans sa première jeuncsse; il y a, dis-je, plus loin de cet état à la bataille de Rocroi, et de la bataille de Rocroi à celle de Lens, que de la réputation où étoit César quand il commença d'avoir une puissante cabale, et d'être suspect aux Romains, à la charge de dictateur.

Pour comparer ces trois personnages selon l'ordre que je me suis imposé, ils ont fait voir au sortir de leur enfance beaucoup de vivacité, de hardiesse, et d'esprit; mais, monsieur le Prince n'ayant eu aucune occasion d'éclater avant la bataille de Rocroi, quiconque écrira sa vie (plût à Dieu qu'il m'en crût capable!); quiconque, dis-je, écrira sa vie, ne la commencera que par cet endroit; et ainsi les compétiteurs que je lui donne l'emporteront à l'égard du premier temps. Ce que je trouve de singulier, c'est que tous trois ont eu du savoir, et que la lecture les a occupés plus qu'elle n'a coutume de faire des gens de leur sorte. Outre le savoir, César eut de l'éloquence. Alexandre et monsieur le Prince se sont peu souciés de porter cet avantage aussi haut que Jules César a fait. Alexandre l'a méprisé, lui qui avoit Aristote pour précepteur, et qui étoit fils d'un père fort éloquent. Il vouloit tout emporter de force. et eut cru se faire tort s'il se fut servi d'insinuations; mais je crains fort que mousieur le Prince ne tienne un peu de lui de ce côté-là. Cependant il est toujours beau de pouvoir régner sur les esprits : cette sorte de domination n'est au dessous d'aucun prince, quelque grand qu'il soit. Je ne veux pas dire qu'Alexandre ni monsieur le Prince aient entièrement négligé le soin des paroles : je dis sans plus, qu'ils ne les ont pas considérées comme un ornement en la personne d'aucun héros : en un mot, je dis que, selon toutes les dispositions du monde, il n'a tenu qu'à Alexandre d'être éloquent, et il n'a pas voulu l'être. Il se peut faire que la jalousie d'Aristote contre les habiles gens de son temps, ou plutôt les harangues des orateurs contre Philippe, et contre Alexandre même, aient rendu cet art odieux à ce jeune prince. Jules César n'a nullement négligé cette partie : c'est par là qu'il s'est rendu recommandable avant que d'avoir acquis aucune réputation par les armes; et ceux qui s'appliqueront à la lecture de ses Commentaires s'étonneront qu'il ait cultivé sa langue avec tant de soin. On dit qu'il en a composé des livres; c'est peut-être pousser trop loin une semblable occupation. Je dirai, par parenthèse, que Jules César a écrit ses Commentaires comme si c'étoit un autre que lui qui les cût écrits, et qu'il n'eût pas raconté ses propres guerres; plus louable encore que Thucydide, qui ne laisse découvrir à persoune s'il est d'Athènes ou s'il est de Lacédémone : car il est plus malaisé de cacher l'amour que l'on a pour soi, que celui que l'on a pour sa patrie. Les Mémoires de \*\*\* et cenx de M. de Bassompierre sont bien éloignés du caractère de ceux de Jules César. Enfin ce Romain a excellé en trois choses principales, la politique, l'art militaire, et l'art de bien dire. Il a même plaidé des causes. Cela ne lui étoit pas plus séant qu'à notre Hercule ganlois de se servir du discours aussi bien que d'une massue. On le peint avec des chaînes qui lui sortent de la bouche, comme s'il eut entraîné les hommes par ses paroles. C'est un équipage qui m'a

étonné plus d'une fois; et si Votre Altesse y veut faire réflexion, je crois qu'elle s'en étonnera aussi. Je ne me serois jamais avisé de proposer à l'éloquence un dieu comme Hercule, et encore moins un Gaulois: ce sont des disconvenances qui me donnent envie de chercher ce qui en est répandu dans les livres.

Pour revenir à mon parallèle, le merveilleux d'Alexandre dans sa jeunesse n'exclut pas celui de César, et encore moins celui de monsieur le Prince, legnel je fais consister en ce que d'abord le talent qu'il a pour la guerre s'est fait connoître. Les habiles gens de ce metier, à voir comme il s'y prenoit, ont jugé par là de ce qu'il a fait depuis; je l'ai oui dire à quelqu'un d'eux, et plus d'une fois. Je laisserai pourtant Alexandre en possession du privilége que tout le monde lui attribue : car d'entreprendre à vingt ans la conquête de l'Asie avec aussi peu de troupes qu'il en avoit, et ne vouloir démordre d'aucune chose, cela ressemble assez à Achille; aussi se proposoit-il de l'imiter. César hésita beaucoup davantage dans l'entreprise de se rendre maître de Rome, quoiqu'il disposat de quantité d'excellentes troupes, qu'elles lui sussent affectionnées à un point qu'il en pouvoit tout attendre, et qu'il eût déjà gagné un nombre infini de batailles. Il fit des propositions d'accommodement, ayant un parti formé, et sachant qu'au bruit de sa marche chacun s'enfuvoit de Rome. Alexandre, dénué de ces avantages, n'eût pas marchandé pour passer le Rubicon; et c'est en partie cette hardiesse qui lui a fait attribuer le surnaturel et le merveilleux. Cette qualité n'éclate pas moins dans les premières actions de monsieur le Prince. Véritablement il s'est rencontré des occasions où il n'a pas tant donné à la fortune que le prince de Macédoine. Celui-ci a entrepris beaucoup de choses qui sembloient au dessus de son pouvoir, et en est venu à bout; et monsieur le Prince est louable de n'avoir pas toujours entrepris tout ce qu'il pouvoit. Je ne parle point des occasions particulières que la guerre lui a fournies; comme il n'en étoit pas toujours le maître, on n'a rien à lui imputer sur ce sujet.

A l'égard de ses deux rivaux, il seroit à souhaiter que leurs projets eussent été aussi légitimes qu'ils ont été bien conduits. Alexandre avoit un prétexte assez honnête quand il passa dans la Perse: il vouloit venger les Grecs, et contenir les Barbares. Mais qui l'obligea de passer aux Indes, qu'une ambition insatiable? Pourquoi troubler le repos d'une nation qui ne lui en avoît donné aucun sujet, et qui faisoit un meilleur usage que lui des bienfaits de la nature? Encore n'a-t-il pas détruit sa patrie, ce que l'on reproche à César.

Je m'amuse ici à balancer le droit et le tort que ces conquérants out eus, comme ai c'étoit de ces choses-là qu'il s'agit entre des gens de leur caractère. On ne regarde pas s'ils sont justes, on regarde s'ils sont habiles, c'est assez même qu'ils soient heureux: on les loue alors. Quand le succès manque à quelqu'une de leurs entreprises, tout le reste a beau s'y trouver, le peuple le blâme sans l'examiner, et les sages l'examinent à la rigueur. Ces réflexions m'ont écarté du merveilleux que je donne à Alexandre, et dont je ne prive pas les deux autres; en sorte pourtant que je penche un peu plus vers le Macédonien que vers le Romain; sauf le jugement que Votre, Altesse en fera, car le merveilleux vous est familier, et mille fois plus connu qu'à nous autres poètes, en-

core que nous nous piquions de l'employer dans nos poëmes.

Si on me demande auquel des trois je prétends donner jusque-là la préférence, je dirai que, dès l'abord, mon intention n'a été que de prononcer entre ceux qui ne sont plus. On en peut parler comme on veut : ce sont les gens du monde les plus commodes. Pour les vivants, il faut prendre garde avec eux à ce que l'on dit. Que si par hasard (comme toutes choses peuvent arriver) j'allois mettre monsieur le Prince au dessus des autres, je lui attirerois trop d'envie, et offenserois la délicatesse qu'il a sur le fait des panégyriques. De le faire marcher le dernier, il en auroit du dépit. Je ne lui dirai jamais en face, Vous êtes plus grand qu'Alexandre; et lui dirai encore moins, Alexandre doit être mis au-dessus de vous. Le plus sur est de laisser la chose indécise à son égard. Mon avis est donc que la jeunesse d'Alexandre quelque chose de plus héroïque que celle de Jules César. Véritablement, si dans les premières années de celui-ci tout ressembloit à cette hauteur avec laquelle il traita les corsaires qui l'avoient pris, je lui donnerois le premier rang: cela n'étant pas, je me laisse emporter an surnaturel que l'on attribue à

Il se peut faire que dans la suite je balancerai davantage. Alexandre agit d'abord pour de plus grands intérêts. Toute la terre y prend part. Il n'est pas jusqu'à l'Écriture sainte qui n'en fasse mention, et qui ne représente le monde entier attentif et dans le silence devant ce prince. In cujus conspectu terra siluit. Encore sujourd'hui l'Orient est rempli du bruit de son nom et de ses conquêtes : elles vont fonder des empires au delà du Gange; tout cela avec une rapidité inconcevable, et comme si les dieux lui eussent envoyé la science de conquérir. Démosthène l'avoit appelé enfant. Il lui fit dire qu'il étoit passé à l'adolescence en passant par la Thessalie, et qu'on le trouveroit homme fait devant les murailles d'Athènes. Monsieur le Prince ne lui en doit guère pour ce point-là. Il n'y a point non plus de différence entre les premières et les dernières années de guerre dans la vie de Jules César. Ceux des juges qui lui seront favorables dans le différent dont il s'agit diront qu'il étoit aisé à Alexandre de vaincre les Perses, gens efféminés et ignorants aux combats. S'ils avoient été aussi bons soldats que les Macédoniens, comme ils étoient vingt contre un, je pense bien que la chose se seroit tournée autrement; mais, ontre qu'il y avoit de la hardiesse à l'entreprendre, il y a aussi du bon seus et de la conduite à l'exécuter. Elle ne s'est pas faite d'elle-même. Il a fallu donner trois grandes batailles dans la Perse, sans parler de celles des Indes, plus glorieuses encore que les autres, et de quantité de combats particuliers à travers un nombre infini de difficultés, de fatigues, et de périls. Du côté de César, les batailles ont été en plus grand nombre et plus contestées, les dangers aussi fréquents, la valeur égale, et l'habileté dans la guerre bien mieux marquée. Tout cela se trouve dans monsieur le Prince avec avantage. Ajoutes-y qu'il a quelquefois commandé de mauvaises troupes, et que la fortune ne lui a pas toujours été favorable. La bataille de Lens, la retraite de devant Arras, et cent autres choses de cette sorte, passeront dans tous les siècles pour les chefsd'œuvre de ce métier. Je ne parle point des campements et des marches, bien qu'en cet article seul je

trouve de quoi donner à monsieur le Prime serois dire la préférence, encore que j'es mais la concurrence du moins; et en cach être un loueur modeste. Une chose faite posses dre, c'est qu'il a formé je ne sais comb taines, qui ont tous été de véritables Césaus dira que par leurs conseils, et avec leur 🛥 il a exécuté les merveilles que nous lisom on y veut bien prendre garde, on confectoute l'action rouloit sur lui. Il y a eu des où on l'a pu accuser de témérité, et en ce rai recours au surnaturel. Ce seul mot justifie: qu'il fit en se précipitant d'un rempert des ville, sans prendre garde s'il étoit saivi. La gnages de valeur qu'il y rendit vont au-delà 🚅 :: imagination, et méritent bien qu'on lui pos cette imprudence. La même excuse justifi sais combien de blessures qu'il se seroit ég s'il avoit voulu. Elle justifiera encore l'envi eue de passer une rivière sur son éeu, faute voir nager. Les héros se laissent emporter à 🌬 😅 leur du combat. Cela n'est-il pas arrivé quelle quel à monsieur le Prince? Quand la témérité case bes reuse, elle met les hommes au nombre des dire Ou me répondra que celui de qui dépend le salur -toute une armée ne doit jamais devoir le sien parezà un bienfait du basard. Toutes ces choses—le 🗷 deux faces, aussi bien que la plupart de celles es nous louons ou que nous blimons tous les jours. peut disputer de part et d'autre tant qu'on voudez

Pour en revenir au jugement que j'ai résoln : faire; ce que César exécuta dans les Gaules n'es eut-être pas d'un si grand éclat que la défaite s Darius, et peut-être aussi étoit-il plus difficile. : par conséquent plus glorieux; mais dans la hetail de Pharsale on rencontre tout ce qui peut mettre 🖭 homme au suprême degré de la gloire. Les guerr d'Afrique, qui l'ont suivie, ne sont guère moins fameuses, et ne méritent pas moins de louanges. Que si on considère le fruit de ces entreprises, se rende maître de Rome étoit encore un plus grand évenment que de détruire les Perses; mais c'étoit auss une chose plus odieuse. Je m'arrête trop de fois à m scrupule que les conquérants n'ont guère. Ainsi je donnerois volontiers l'avantage à Jules César, en « qui regarde ce second temps; et, si monsieur l Prince vouloit le lui contester, je m'y trouverois u embarrassé que je jetterois au sort, ou aurois reconrs à quelque oracle. Ne pourriez-vous point m'es servir? Je vous ai toute ma vie entendu appele ainsi, et lors même que vous n'éties qu'un enfant: et, comme on s'en rapporta à celui de Delphes ser le différent du trépied qui devoit être donné au ples sago, je suis d'avis que vous prononciez entre ce héros sur la préférence qui doit être donnée au plus

Puisque je vous ai constitué juge du différent, vous considérerez, s'il vous plalt, en faveur de monsieur le Prince, comme je l'ai déjà dit (car on ne le peut trop répéter), que la fortune a toujours messé ses deux rivaux par la main, et lui a été souvent opposée; qu'il n'a été maître ni de l'argent ni des troupes dont il s'est servi; qu'il a eu à combattre d'habiles gens et de vaillauts hommes, au lieu que les Perses étoient imbécilles, les Gaulois courageux et forts à la vérité, mais sans expérience à la guerre; que César a eu les meilleures troupes du monde et les plus affectionnées à leur capitaine. Véritablement il a eu aussi

des Romains en tête, et leur a fait voir qu'il étoit le plus vaillant et le plus habile de tous les Romains. Il y a eucore une chose en quoi Alexandre l'emporte sur les deux autres, c'est qu'il a acquis en moins de temps qu'eux cette gloire si éclatante.

Je ne m'arrêterai pas davantage sur ce second temps de leur vie: il faut passer au troisième, et regarder quel usage ils ont fait de leur gloire et de leur grandeur; il faut, dis-je, regarder comme leur car-

rière s'est achevée.

Alexandre a soutenu jusqu'au bout ce surnaturel et ce divin qui le distingue des autres hommes. Notre monde est à la fin trop petit pour le contenir. On lui dit qu'il y en a d'autres; cela le fait soupirer de ce qu'il n'étoit pas encore le maître de celui-ci. Il n'y a pas moins d'excès dans sa colère que dans les marques de son amour. Il tue son ami, et fait bâtir une ville à la mémoire de son cheval. Il est vrai que le meurtre de cet ami se peut excuser. Plutarque fait mention d'un incident qui doit noircir davantage la mémoire de ce prince: c'est un manque de parole a certaines troupes qui s'étoient accommodées avec lui sous certaines conditions. La débauche et la flatterie de ses courtisans, ou plutôt son propre tempéraseulement coupables de ce qu'il fit i; on voit en mille autres actions ans l'excès. Il fit brûler le palais des ment, ne ser qu'il porte to rois de Perse sur la proposition qu'en avoit faite une courtisane, et prit cette résolution dans la chaleur d'un repas, sans considérer davantage Persépolis. Quelques uns de nos débauchés en out fait autant à l'Échelle du Temple. Les provinces entières sont ses présents. D'un jardinier il en fait un roi. Il tâche à se persuader à lui-même qu'il est fils de Jupiter; et, contraint par ses soldats de retourner en arrière et d'ahandonner certains pays, il fait laisser des brides et des mangeoires pour les chevaux beaucoup plus grandes qu'à l'ordinaire, afin de passer pour quelque dieu qui commandoit à des géants, lui qui étoit d'une taille au dessous de la médiocre: tout cela par une vanité aussi ridicule qu'étoit celle de Néron qui se fit tailler en colosse, et se crut bien grand quand il eut fait faire de lui une statue de cent pieds de haut. Voilà de l'ostentation et du faux que je pardonne à Néron, qui n'avoit point de véritable mérite: mais, dans Alexandre, cela m'étonne. Il étoit assez terrible d'ailleurs, sans qu'il ent besoin de recourir à ces artifices. Sa simple statue fit frémir après sa mort Cassander, qui à cet aspect se souvint de quelle manière il l'avoit autrefois menacé, et en trembla. Je croirois assez que celle de monsieur le Prince pourroit produire de ces

Enfin, selon l'idée du divin que j'ai d'abord établie, et par laquelle je consicère simplement cette qualité comme quelque chose au dessus de l'homme, soit à roprendre, soit à louer, Alexandre y a répondu parfaitement. Que si je veux étendre cette même idee, je trouverai aussi du divin dans la clémence de Jules César. Y a-t-il rien qui approche plus près des dieux que de conserver les hommes? Il ne veut point ôter la vie a Brutus, quelque avis que l'on lui doune que ce Romain conspirera contre lui. Il pardonne à Ligarius sur une harangue de Cicéron, comme s'il n'eût pu résister à l'éloquence de cet orateur; car il avoit apporté, ditil, un arrêt de mort. Quant à moi, je crois qu'il voulut gratifier l'avocat et le criminel, et accompagner son bienfait d'une double grace, Pouvoit-il se lauser sur-prendre à des charmes qui lui étoient si connus et si

familiers? Alexandre s'est montré humain en plusieurs occasions. Il ne faut que voir comme il traita la mère et la femme de Darius. Je doute fort que César ent regardé celle-ci des mêmes yeux. Il ne manque rien à l'honnéteté du prince de Macédoine. Scipion renvoya, ayant pris Carthage, une jeune et belle princesse à son fiancé. C'étoit sa captive, il en eût pu faire ce qu'il oût vonlu; mais en la rendant il évitoit une occasion continuelle de succomber, au lieu qu'Alexandre garde Statira dans son camp, et en la gar-dant il se fait même un scrupule de la voir, et de donner à Darius le moindre soupçon. Non seulement il a eu de l'humanité, il a aussi eu de la tendresse. Antipater lui ayant écrit une lettre contre Olympias, il dit à ceux qui la lui avoient présentée : « Antipater ne « sait pas qu'une seule larme de mère efface dix mille « lettres comme celle-là. » Qui ne sait que monsieur le Prince est un père à adorer, et outre cela patruus patruissimus? Je serois sculement curieux de savoir s'il pleure, et encore plus curieux de le voir en cet état-là: non qu'Achille n'ait pleuré abondamment, et que cela n'arrive aux héros avec bienséance. On reproche à Alexandre d'avoir fait mourir Parménion, qui ne trempoit pas dans le crime de son fils, et à qui il avoit de grandes obligations; mais il y ett eu du danger à le laisser vivre. C'étoit un homme qu'il devoit craindre, et pour la capacité, et pour la puissance. Si monsieur de Guise n'ent point pardonné à Gennare Annèze, les malheurs qui lui arrivèrent par la trahison de cet homme ne lui scroient pent-être pas arrivés. Quelques gens ont voulu justifier cette faute, et ont dit qu'il y avoit de la prudence à user d'humanité et de grandeur d'ame en cette rencontre; qu'elle acheva de lui gagner les esprits; qu'elle fut suivie d'acclamations et de louanges sur l'henre même : qu'on n'en a pas moins estimé ce prince, tout malheureux qu'il s'est vu depuis. Mon sentiment est qu'il devoit pourvoir à sa gloire, de telle sorte qu'il pour-vût aussi à sa sûreté, et à celle d'un peuple qu'il aimoit tant. J'en reviens à dire que la plupart des choses ont deux faces. Charles Stuart a empêché de tout son pouvoir qu'on n'ait cherché les conspirations qui se faisoient contre lui. Il ne vouloit point qu'on punit les conspirateurs. Par là il se fit aimer, et ne se fit pas assez craindre.

Quoi qu'il en soit, César eût pu pardonner à Brutus sans mettre sa propre vie en danger. Sa clémence lui nuisit moins qu'une autre faute qu'il fit. Je tiens celle-ci plus grande que toutes celles du prince de Macédoine, et d'une conséquence tout autre que de se faire appeler dieu, ce qui déplut aux Macédoniens et aux Perses. C'étoit bien une plus grande sottise à César de se faire appeler roi. Les Romains lui eussent plutôt érigé des temples qu'ils ne lui eussent laissé prendre le diadème. Cependant Cromwell est aussi tombé dans cette erreur, tout habile qu'il étoit. Ne suffisoit-il pas à l'un et à l'autre d'avoir l'essentiel de la royauté, sans en affecter aussi les apparences, qui ont pensé perdre Cromwell, et qui ont été cause de la mort de Jules César? Pauvres gens! de courir après le nom quand la chose leur devoit suffire! Si d'ailleurs ils ont abusé de leur fortune, et que par la Alexandre se soit attiré les reproches de Callisthène, je dis que le philosophe eut plus de tort que le roi. C'est à la fortune qu'il s'en faut prendre, et non pas à ceux qu'elle prend plaisir à corrompre. Savons-nous ce que monsieur le Prince auroit fait s'il avoit été en leur place? La modération est une vertu de particulier et de philosophe, et non point de majesté ni d'altesse. Mais j'ai tort de me défier de la sagesse de monsieur le Prince: son séjour à Chantilly en fait voir assez pour ne pas donner à croire qu'il fût tombé dans les fautes qu'ont faites les autres, s'il fût par-

venu au même degré de fortune.

Avant que je parle de Chantilly, voici le jugement que je fais en gros des trois personnages que j'introduis sur la soène. Jules César est un homme qui a cu moins de défauts, et plus de bonnes qualités qu'Alexandre. Par ses défauts mêmes il s'est élevé au dessus de l'homme: que l'on juge de quel mérite ses bonnes qualités pouvoient êtrel Monsieur le Prince participe de tous les deux. N'est-il pas au dessus de l'homme à Chantilly, et plus grand cent fois que ses deux rivaux n'étoient sur le trône? Il y a mis à ses pieds des passions dont les autres ont été esclaves jusqu'au dernier moment de leur vie.

Charles - Quint a toujours tourné les yeux du côté du monde, et ne l'a quitté qu'en apparence; Dioclétien, par un pur dégoût; et Scipion, par contrainte. Monsieur le Prince, sans y renoncer entièrement, trouve le secret de jouir de soi. Il embrasse tout à la fois et la conr et la campagne, la conversation et les livres, les plaisirs des jardins et des bâtiments. Il fait sa cour avec dignité : aussi la fait-il à un prince qui mérite qu'on la lui fasse, et qui en est plus digne qu'aucun monarque qui ait su régner. C'est ce que Louis XIV sait bien faire; il n'est pas jusqu'à la fortune qui n'en convienne. Monsieur le Prince n'a pas de peine à rendre ce qui est dû à une puissance et à un mérite si élevé. Il y a de la grandeur aussi bien que de la sagesse à s'acquitter de bonne grace d'un pareil devoir, et plus de grandeur qu'à y résister. Si on lisoit dans le cœur du maître, je crois que l'on y verroit qu'il estime plus les hommages de monsieur le Prince que ceux que lui pourroit rendre tont le reste de l'univers.

Je m'ingère de raisonner sur des choses qui sont au dessus de moi. L'imagination des poëtes n'a point de bornes; la mienne pourroit m'emporter trop loin. Il faut donc que je finisse ce parallèle, après avoir donné à monsieur le Prince l'avantage du dernier temps. Alexandre s'y comporta comme un homme que la bonne fortune et la gloire avoient achevé de gâter. Jules César a des traits d'humanité et de clémence. Mais j'ai peine à lui pardonner deux fautes : l'une, de ne s'être point encore assez défié de Brutus; l'autre, de s'être laissé présenter le diadème, et d'avoir fait une tentative si périlleuse; car, quant à l'amour de Cléopatre, je trouverois les grands personnages bien malheureux, s'ils étoient obligés de ne vivre que pour la gloire. J'estime autant la conquête de cette reine que celle de l'Égypte entière. Du tempérament dont César étoit, il en devoit devenir amoureux; c'est une marque de son bon goût. Je le loue d'avoir été formarum spectator elegans. V. A. S. refuseroit-elle cette louange? Je ne le crois pas. Il suffit qu'on traite ces choses d'amusement, et qu'elles ne détournent pas un grand personnage de son chemin. Alexandre et monsieur le Prince en ont usé de la sorte. Je pourrois tirer mes exemples de plus haut, et alléguer Jupiter. Quem deum? Tien-driez-vous à houte de l'imiter? Jules César a donc pu le faire. Je souhaiterois seulement que sa passion ne l'eût point mis en un danger aussi grand que celui où il se trouva. Je souhaiterois encore, pour le hien universel de tous les peuples d'alors, qu'il eût été aussi superstitieux et aussi adonné aux devins et aux songes que l'étoit le prince de Maccodoine; il n'auroit pas été au sénat se livrer à ses en nemis. Je conclus de là, que la défiance est bonne quand on est au suprême degré de la fortune. Dans ce chemin je conseille la confiance; et après les reflexions, dicenda tacenda locutus. Je vous suppine d'agréer ce petit ouvrage, aussi bien que les assurances du profond respect avec lequel je suis, etc.

## CONSIDÉRATIONS

#### SUR LES DIALOGUES DE PLATON.

Formant l'avertissement du recueil qui a pour titre: Ozenges de prose et de poésie des sients DE MAUGROY et DE La FORTAINE, imprimés à Paris en 1685.

L'assemblage de ce recueil a quelque chose de peu ordinaire. Les critiques nous demanderont pour quoi nous n'avons pas fait imprimer à part des onvrages si différents : c'est une ancienne amitié qui en est la cause. Je ne justifierai. point par d'antres raisons le dessein que s sans m'arrêter non plus à mes po ns en: el. qui ne sout pas assez importantes pour faire dessus des reflexions, je passe d'abord au second volume de ce recueil. Le traducteur y fait dans une préface le parallèle de Démosthène et de Cicéron, et n'a rien omis de ce qu'il étoit à propos de dire sur ce sujet. Comme il n'a point parlé de Platon, c'est à moi de toucher légèrement ce qui concerne ce philosophe, non pas tant pour louer (il faudroit que l'eusse ses graces) que pour aller au devant des objections que les gens d'aujourd'hui lui pourront faire.

Ceux qui simplement ont oui parler de lui sans avoir aucune connoissance, ni de ses œuvres, ni de

avoir aucune connoissance, ni de ses œuvres, ni de son siècle, s'étonneront qu'un homme, que l'on traite de divin , ait pris tant de peine à composer des dialogues pleins de sophismes, et où il n'y a rien de decidé la plupart du temps. Ils ne s'en étonneroient pas s'ils prenoient l'esprit des Athéniens, aussi bien que celui de l'académie et du lycée. Bien que la logique ne fût pas encore réduite en art, et qu'Aristote en soit proprement l'inventeur, on ne laissoit pas deslors d'examiner les matières avec quelque sorte de méthode, tant la passion pour la recherche de la vérité a été grande dans tons les temps; celui où vivoit Platon l'a emporté en cela par dessus les autres. Socrate est le premier qui a fait connoître les choses par leur genre et leur dissérence. De la sont venus nos universaux, et ce que nous appelozs idées de Platon; de là est venue aussi la connoissance de chaque espèce : mais comme le nombre en est infini, il est impossible à ceux qui examinent les matières à fond d'en venir jusqu'à la dernière pricision, et de ne laisser aucun donte. Ce n'étoit donc pas une chose indigne ni de Socrate ni de Platon, de chercher toujours, quoiqu'ils eussent peu d'esperance de rien trouver qui les satissit entièrement. Leur modestie les a empêchés de décider dans cet abyme de difficultés presque inépuisable. On ne doit as pour cela leur reprocher l'inutilité de ces dialogues : ils faisoient avouer au moins qu'on ne peut connoître parfaitement la moindre chose qui soit au monde : telle est l'intention de son auteur, qui l'a

présenté à notre raison comme une matière de s'exercer, et qui l'a livré aux disputes des philosophes.

Je passe maintenant au sophisme. Si on prétend que les entretiens du lycée se devoient passer comme nos conversations ordinaires, on se trompe fort: nous ne cherchons qu'à nous amuser; les Athéniens cherchoient aussi à s'instruire. En cela il faut procéder avec quelque ordre. Ou'on en cherche de si nouveaux et de si aisés qu'on voudra, ceux qui prétendront les avoir trouvés n'auront fait autre chose que déguiser ces mêmes manières qu'ils blament tant. Il n'y en a proprement qu'une, et celle-là est bien plus étrange dans nos écoles qu'elle n'étoit alors au Lycée et parmi l'Académie. Socrate en faisoit un bon usage, les sophistes en abusoient : ils attiroient la jeunesse par de vaines subtilités qu'ils lui savoient fort bien vendre. Platon y voulut remédier en se moquant d'eux, ainsi que nous nous moquons de nos précienses, de nos marquis, de nos entêtés, de nos ridicules de chaque espèce. Transportonsnous en ce siècle-là, ce sera d'excellentes comédies que ce philosophe nous aura données, tantôt aux dépens d'un faux dévot, d'un ignorant plein de va-, nité, d'un pédant; voilà proprement les caractères d'Eutyphron, d'Hippias et des deux sophistes. Il ne faut point croire que Platon ait outré ces deux derniers; ils portoient le sophisme eux-mêmes au delà de toute croyance, non qu'ils prétendissent faire autre chose que d'embarrasser les anditeurs par de pareilles subtilités; c'étoit des impertinents, et nou pas des fous; ils vouloient seulement faire montre de leur art, et se procurer par là des disciples. Tous nos colléges retentissent des mêmes choses. Il ne faut donc pas qu'elles nous blessent, il faut au contraire s'en divertir, et considérer Euthydemus et Dionyso-

dore comme le docteur de la comédie, qui de la parole que l'on profère prend occasion de dire nue nouvelle sottise. Platon les combat eux et leurs pareils de leurs propres armes, sous prétexte d'apprendre d'eux : c'est le père de l'ironie. On a de la volupté à les voir ainsi confondus. Il les embarrasse eux-mêmes de telle sorte, qu'ils ne savent plus où ils en sont, et qu'ils sentent leur ignorance. Parmi tout cela leur persécuteur sait mêler des graces infinies. Les circonstances du dialogue, les caractères des personnages, les interlocutions et les bienséances, le style élégant et noble, et qui tient en quelque façon de la poésie : toutes ces choses s'y rencontrent en un tel degré d'excellence, que la manière de raisonner n'a plus rien qui choque : on se laisse amuser insensiblement comme par une espèce de charme. Voilà ce qu'il faut considérer là-dessus : laissons-nous entrainer à notre plaisir, et ne cherchons pas matière de critiquer; c'est une chose trop aisée à faire. Il y a bien plus de gloire à Platon d'avoir trouvé le secret de plaire dans les endroits mêmes qu'on reprendra : mais on ne les reprendra point si on se transporte en son siècle.

J'ai encore à avertir d'une chose qui regarde l'oraison contre Verrès. Mon ami voyant qu'il n'y a de péroraison ni d'exorde qu'au commencement et à la fin des Verrines, qui toutes ensemble ne font qu'nn corps, et que celle-ci ne devoit pas être considérée comme une œuvre à part, et qui auroit eu toutes ses parties; il n'en a plus voulu traduire la fin, qui ne contient que des formalités de justice, et n'est pas si agréable que ce qui précède. C'est ce que j'avois à dire pour prévenir des objections, que peut-être on ne fera point. Nous laissons le reste au jugement du lecteur.

# ÉPITRES DÉDICATOIRES.

A SON ALTESSE

MONSEIGNEUR LE DUC DE GUISE, EN LUI DÉDIANT UN RECUEIL QUI A POUR TITRE:

Fables nouvelles et autres Poésies,

imprimé à Paris en 1671.

Monseigneur,

Ces dernières fables, et les autres pièces que j'y ai jointes, sont un tribut dont je m'acquitte envers Votre Altesse. Car, sans dire que vous êtes maître de mon loisir et de tous les moments de ma vie, puisqu'ils appartiement à l'auguste et sagé princesse qui vous a cru digne de posséder l'héritière de ses vertus, vous aves reçu mes premiers respects d'une manière si obligeante, que je me suis ruoi-même donné à vous, avant que de vons dédier ces ouvrages. Ni le livre ni la personne ne sont des dons qui doivent être considérés. C'est en quoi je me loue davantage de votre accueil; il m'a fait l'honneur de me demander une chose de peu de prix; je la lui ai accordée des l'abord: vous exercez sur les cœurs une violence

à laquelle il est impossible de résister. Ce témoignage vous sera rendu par des bouches plus élo quentes que n'est la mienne: je ne fais pas même de doute que vous n'occupiez un jour toutes celles de la Renommée: elle en attend les occasions avec une impatience qui marque bien ce que vos belles qualités et votre naissance lui ont promis: pendant que les astres les lui préparent, permiettez que je touche légèrement aux prémices de votre gloire. Le Parnasse fait peu de dons qui ne soient accompagnés de cet encens que les dieux préfèrent à la richesse des temples et des offraudes. Votre Altesse le connoîtra dans la suite de ses années mieux que personne ne l'a connu; et je vous tiendrois malheureux, si, vous devant être si familier, il ne vous étoit pas agréable.

Oui, Monseigneur, je le répète encore une fois, il n'y a sorte de lonanges où vous ne puissiez aspirer: la grandeur et le hant mérite vous environnent de toutes parts; soit que vous portiez les yeux sur vousmème, soit que vous les détourniez sur la longue suite de ces héros dont vous descendez, et qui vivront éternellement dans la mémoire des hommes. L'un arrête les desseins et les légions d'un grand empereur; et, par son bel ordre, par sa conduite, par son courage, malgré les attaques de cent mille com-

battants, il conserve deux ou trois provinces, avec une ville impériale; ville que l'on tenoit pour perdue, et qui, des les premiers jours de son siège, étoit menacée d'une disette de toute chose. L'autre remet sous la puissance des lis la plus importante place de nos frontières, faisant en sept jours une conquête qui avoit coûté des années à nos anciens ennemis, et qui s'étoit affermie entre leurs mains par une possession de près de trois siècles. Un autre rassemble en lui ce que la prudence humaine, la piété, les vertus morales et politiques ont de précieux : et tous se rendant maîtres des cours par cent qualités agréables et bienfaisantes, ce qui est l'empire du monde le plus sonhaitable, ils sont nés encore avec une certaine éloquence par laquelle ils règnent sur les esprits. La fortune les a fait courir quelquefois dans la carrière de l'adversité: cette volage et perfide amie leur a pu ravir des dignités et des biens; mais il u'a jamais été en son pouvoir de leur ôter la valeur, la fermeté d'ame, ni l'accortise, ni enfin tous ces autres dons que vous tenez d'eux, et qui sont plus votre patri-moine que le nom même que vous portez. Tout le monde avoue, Monseigneur, que vous êtes digne de le porter. Votre Altesse n'a pas manqué d'en donner des preuves aussitôt que l'occasion s'en est pré-sentée. On n'a jamais remarqué plus d'amour de la gloire ni moins de crainte pour le péril en une si grande jeunesse. Ce que je dis a paru aux yeux d'un monarque qui connoît par lui le véritable mérite. L'envie de répondre aux faveurs de son alliance, pour laquelle les maîtres de l'Europe soupirent tous, l'émulation et l'exemple de vos ancêtres, mais plus que ces choses, le témoignage de notre prince, tout que ces chices, se company cela, dis-je, vous servira d'aiguillon pour courir aux actions héroïques. Après que j'aurai loué les charmes de votre personne, cette civilité engageante, et qui ne laisse pas d'avoir un air de grandeur, ces manières si gracieuses, je louerai en vous les semences de la vertu, ou plutôt j'en louerai des fruits abondants, pour peu que le ciel accorde de terme à mes jours, et me donne le loisir de vous témoigner avec combien de zèle je suis, etc.

# A Mea LE PROCUREUR-GÉNÉRAL DU PARLEMENT,

En lui dédiant deux volumes intitulés : Ourrages de Prose et de Poésie des sieurs DE MAUCROY et DE LA FORTAINE. en 1685.

Harlay, favori de Thémis, Agréez ce recueil, œuvre de deux amis; un a pour protecteur le démon du Parnasse, L'autre de la tribune étale tous les traits : Donnez-leur chez vous quelque place, Qui les distingue pour jamais. Il vous présente leur ouvrage; Je me suis chargé de l'hommage; iris m'en a l'ordre prescrit. Voici ses propres mots, si j'ai bonne mémoire : Acante, le public à vos vers applaudit : C'est quelque chose; mais la gloire Ne compte pas toujours les voix;
Rile les pèse quelquefois.
Ayes celle d'Harley, lui seul est un théâtre.
Veuillent Phébus et Jupiter Qu'il trouve en vous un péu de l'air Des anciens qu'il idolâtre l

Vous pourres en passant louer, m'a-t-elle dit. La finesse de son esprit, Et la sagesse de son ame; Mais en passant, je vous le dis. Cette Iris, Harlay, c'est la dame A qui j'ai deux temples bâtis, L'un dans mon cœur, l'autre en mon livre: Puisse le dernier assez vivre Pour mériter que l'univers Dise un jour, en voyant mes vers Cette œuvre est de belle structure! Qu'en pensoit Harlay? car on sait Que l'art, aidé de la nature Avoit rendu son gout parfait.

J'aurois ici lieu de m'étendre; Mais que serviroit-il? vous vous armes le cœur Contre tous les appas d'un propos enchanteur : L'éloge qui pourroit par ses traits vous surprendre, Seroit d'un habile orateur.

Cicéron, Platon, Démosthènes, Ornements de Rome et d'Athènes,

N'en viendroient pas à bont. Platon par ses douceurs
Vous pourroit amuser un moment, je l'avone;
C'est le plus grand des amuseurs.
Que Ciceron blâme ou qu'il loue,
C'est le plus disert des parleurs.
L'ennemi de Philippe est semblable au tonnerre; Il frappe, il surprend, il atterre; Cet homme et la raison, à mon sens, ne sont qu'en.

Vous avez avez lui ce point-là de comman.

Le privilége est bean, d'autant plus qu'il est rare:

Pendant qu'un peuple entier de la raison s'egare,

Cette fille du ciel ne bonge de chez vous; Elle y plaça son temple avec sa sœur Astrée : La crainte et le respect ont forgé les verrous De cette demeure sacrée.

Non qu'on n'y puisse entrer ainsi que chez les dieux: Au moindre des mortels la porte en est euverte; Nos vœux y sont ouis, notre plainte soufferte: L'équité sort toujours contente de ces lieux. Que si la passion où l'intérêt nous plonge Fait que quelque client y mêne le mensonge

Le mensonge n'y pout imposer à vos yeux, De quelque adresse qu'il se pique. Souffres ces vérités; et dans vos soins divers Quittez un pen la république Pour notre prose et pour nos vers.

Ce n'est pas assez, Monseigneur, de vous dece en vers les derniers fruits de nos veilles. Comme : a un volume sans poésies (et c'est le plus diger : vous être offert), j'ai cru que je vous devois conmer ces hommages en une langue qui lui convint. mon ami, et au nom de leur auteur, et au mien G je dispose de ce qui est à lui, comme s'il étoit à zmême. Il ne s'agit pas ici seulement des suffrage vous nous pouvez procurer à l'un et à l'autre, 🌫 de ceux qu'on ne peut refuser sans injustice i s' chess-d'œuvre de l'antiquité. De la façon que le tr ducteur les a rendus, il vous sera facile d'y ress' quer trois différents caractères, tous trois si besqu'en tout l'empire de l'éloquence, lequel est de si grande étendue, il n'y en a point qu'on leur pascomparer. Ils méritent également que l'on les admit et c'est ce qui me semble de merveilleux, quoiq: sache que l'éloquence a trouvé le secret de plaires mille formes. Le mot de plaire ne dit pas assez; Fiton, Démosthène et Ciceron, vont bien au dela :enlèveront toujours les esprits, bien que ces grashommes n'aient pas chez nous les avantages qu'i avoient en ces heureux siècles où ils ont vécu. quoique peut-être le goût du nôtre soit differe

De déterminer précisément qui des trois le doit emporter, je ne le crois pas possible; y a-t-il quelqu'un d'assez hardi pour juger entre eux de la préférence? Vous protégerez, je n'en doute point, le travail de mon ami, en faveur de ces trois grands noms, et à cause de son mérite particulier. Je vous demande la même grace pour mes ouvrages. Vous ne nous refuserez pas quelques moments d'application, après me contenterai de vous assurer que je suis, etc.

que vous aurez rempli vos devoirs pour les intérêts de Sa Majesté et de la justice. Jamais la dignité que vous exercez n'a été le commun lien de ces deux puissances avec plus d'utilité pour le public, ni plus de sujet de satisfaction pour le prince. Cette maière est si ample, et vous fuyez les éloges avec tant de soin, que je ne m'engagerai point dans le votre, et

# LETTRES DE LA FONTAINE À SA FEMME.

#### A MADAME DE LA FONTAINE.

RELATION D'UN VOYAGE DE PARIS EN LIMOUSIN, EN 1663.

# LETTRE PREMIÈRE.

A Clamart, ce 25 août 1663.

Vous n'avez jamais voulu lire d'autres voyages que ceux des chevaliers de la Table ronde; mais le nôtre mérite bien que vous le lisiez. Il s'y rencontrera pourtant des matières peu convenables à votre goût : c'est a moi de les assaisonner, si je puis, en telle sorte qu'elles vous plaisent; et c'est à vous de louer en cela mon intention, quand elle ne seroit pas suivie du succès. Il pourra même arriver, si vous goûtez ce récit, que vous en goûterez après de plus sérieux. Vous ne jouez, ni ne travaillez, ni ne vous souciez du ménage; et, bors le temps que vos bonnes amies vous donnent par charité, il n'y a que les romans qui vous divertissent. C'est un fonds bien épnisé. Vous avez lu tant de fois les vieux, que vous les savez; il s'en fait peu de nouveaux, et, parmi ce peu, tous ne sont pas bons : ainsi vous demeurerez souvent à sec. Considérez, je vous prie, l'utilité que ce vous seroit, si, en badinant, je vous avois accoutumée à l'histoire, soit des lieux, soit des personnes : vous auriez de quoi vous désennuyer toute votre vie, pourvu que ce soit sans intention de rien retenir, moins encore de rien citer. Ce n'est pas une bonne qualité pour une femme d'être savante; et c'en est une très mauvaise d'affecter de paroître

Nous partimes donc de Paris le 23 du courant, après que M. Jannart eut reçu les condoléances de quantité de personnes de condition et de ses amis. M. le lieutenant-criminel en usa généreusement, libéralement, royalement : il ouvrit sa bourse, et nous dit que nous n'avions qu'à puiser. Le reste du voisinage fit des merveilles. Quand il eût été question de transférer le quai des Orfèvres, la cour du Palais, et le Palais même, à Limoges, la chose ne se seroit pas autrement passée. Eufin, ce n'étoit chez nous que processions de gens abattus, et tombés des nues. Avec tout cela, je ne pleurai point; ce qui me fait croire que j'acquerrai une grande réputation de constance dans cette affaire.

La fantaisie de voyager m'étoit entrée quelque temps auparavant dans l'esprit, comme si j'eusse eu des pressentiments de l'ordre du roi. Il y avoit plus de quinze jours que je ne parlois d'autre chose que d'aller, tantôt à Saint-Cloud, tantôt à Charonne, et j'étois honteux d'avoir tant vécu saus rien voir. Cela ne me sera plus reproché, grace à Dieu. On nons a dit, entre autres merveilles, que beaucoup de Limouaines de la première bourgeoisie portent des chaperons de drap rose-sèche sur des cales de velours noir. Si je trouve quelqu'un de ces chaperons qui couvre une jolie tête, je pourrai m'y amuser en passant, et par curiosité seulement.

Quoi qu'il en soit, j'ai tout-à-fait bonne opima de notre voyage : nous avons déjà fait trois liersans aucun mauvais accident, sinon que l'épèc = M. Jannart s'est rompue; mais, comme nous son gens à profiter de tous nos malheurs, mous avac trouvé qu'aussi bien elle étoit trop longue, et l'esbarrassoit. Présentement nous sommes à Clamar. au dessous de cette fameuse montagne où est str-Mendon; là nous devons nous rafraichir deux « trois jours. En vérité, c'est un plaisir que de voysger ; on rencoutre toujours quelque chose de remarquable. Vous ne sauriez croire combien est escellent le beurre que nous mangeons; je me sm souhaité vingt fois de pareilles vaches, un pares herbage, des eaux pareilles, et ce qui s'ensuit, bormis la batteuse, qui est un peu vieille. Le jardin de madame C. mérite aussi d'avoir place dans cette histoire; il a beaucoup d'endroits fort champètres. et c'est ce que j'aime sur toutes choses. Ou vous l'avez vu, ou vous ne l'avez pas vu; si vous l'avez vu, souvenez-vous de ces deux terrasses que le parterre a en face et à la main ganche, et des rangs de chènes et de châtaigniers qui les bordent : je me trompe bien si cela n'est beau. Souvenez-vous aussi de ce bois qui paroît en l'enfoncement, avec la noircear d'une forêt agée de dix siècles : les arbres n'en sont pas si vieux, à la vérité; mais tonjours peuvent-ils passer pour les plus anciens du village, et je me casis pas qu'il y en ait de plus vénérables sur la terre. Les deux allées qui sont à droite et à gauche me plaisent encore : elles ont cela de particulier, que ce qui les borne est ce qui les fait paroître plus belles. Celle de la droite a tout-à-fait la mine d'an jeu de paume; elle est à présent bordée d'un amphithéatre de gazon, et a le fond relevé de huit or dix marches : il y a de l'apparence que c'est l'endroit où les divinités du lieu reçoivent l'hommage qui leur est dû.

> Si le dieu Pan, ou le Fausse, Prince des bois, ce dit-on, Se fait jamais faire un trône, C'en sera là le patron.

Deux châtaigniers, dont l'ombrage Est majestueux et frais, Le couvrent de leur feuillage, Ainsi que d'un riche dais.

Je ne vois rien qui l'égale, Ni qui me charme à mon gre Comme un gazon qui s'étale Le long de chaque degré.

J'aime cent fois mieux cette herbe Que les précieux tapis Sur qui l'Orient superbe Voit ses empereurs assis.

Beautés simples et divines, Vous contentiez nos aïeux, Avant qu'on tirât des mines Ce qui nous frappe les yeux. De quoi sert tant de dépense? Les grands ont beau s'en vanter : Vive la magnificence Qui ne coûte qu'à planter!

Nonobstant ces moralités, j'ai couseillé à madame C. de faire bâtir une maison proportionnée en quelque manière à la beauté de son jardin, et de se ruiner pour cela. Nous partirons de chez elle demain 26, et nous irons prendre au Bourg-la-Reme la commodité du carrosse de Poitiers, qui y passe tous les dimanches. Là se doit trouver un valet-de-pied du roi, qui a ordre de nous accompagner jusqu'à Limoges. Je vous écrirai ce qui nous arrivera en chemin, et ce qui me semblera digne d'être observé. Cependant faites bien mes recommandations à notre marmot, et dites-lui que peut-être j'amènerai de ce pays-là quelque beau petit chaperon pour le faire jouer, et pour lui tenir compagnie.

#### TT.

#### SUITE DU MÊME VOYAGE.

A Amboise, ce 3o soût 1663.

Les occupations que nous eûmes à Clamart, votre oncle et moi, furent différentes. Il ne fit aucune chose digne de mémoire : il s'amusa à des expéditions, à des procès, à d'autres affaires. Il n'en fut pas ainsi de moi; je me promenai, je dormis, je passai le temps avec les dames qui nous vinrent voir.

Le dimanche étant arrivé, nous partimes de grand matiu. Madame C. et notre tante nous accompagnèrent jusqu'au Bourg-la-Reine. Nous y attendimes près de trois heures; et, pour nous désennuyer, ou pour nous ennuyer encore davantage (je ne sais pas bien lequel je dois dire), nous oulmes une messe paroissiale. La procession, l'eau bénite, le prône, rien n'y manquoit. De bonne fortune pour nons, le curé étoit ignorant, et ne prêcha point. Dien voulut enfin que le carrosse passât : le valet-de-pied y étoit; point de moines, mais en récompense trois femmes, un marchand qui ne disoit mot, et un notaire qui chantoit toujours, et qui chantoit très mal : il reportoit en son pays quatre volumes de chansons. Parmi les trois femmes, il y avoit une Poitevine qui se qualifioit comtesse; elle paroissoit assez jeune et de faille raisonnable, témoignoit avoir de l'esprit, déguisoit son nom, et venoit de plaider en séparation contre son mari : toutes qualités de bon augure, et j'y eusse trouvé matière de cajolerie, si la beanté s'y fut rencontrée; mais sans elle rien ne me touche; c'est à mou avis le principal point : je vous défie de me faire trouver un grain de sel dans une personne à qui elle manque. Telle étoit donc la compagnie que nous avons eue jusqu'au Port-de-Pilles. Il fallut à la fin que l'oncle et la tante se séparassent; les derniers adieux furent tendres, et l'eussent été beaucoup davantage, si le cocher nous eût donné le loisir de les achever. Comme il vouloit regagner le temps qu'il avoit perdu, il nous mena d'abord avec diligence. On laisse, en sortant du Bourg-la-Reine, Sceaux à la droite, et à quelques lieues de là Chilly à la gauche, puis Montléry du même côté. Est-ce Montleny qu'il faut dire, ou Montleneny? C'est Montlehéry quand le vers est trop court, et Montléry quand il est trop long. Montléry donc ou Montlehéry, comme vous voudrez, étoit jadis une forteresse que les Anglois, lorsqu'ils étoient maîtres de la France, avoient fait bâtir sur une colline assez élevée. Au pied de cette colline est un bourg qui en a gardé le nom. Pour la forteresse, elle est démolie, non point par les ans : ce qui en reste, qui est une tour fort haute, no se dément point, bien qu'on en ait ruiné un côté : il y a encore un escalier qui subsiste, et deux chambres où l'on voit des peintures angloises, ce qui fait foi de l'antiquité et de l'origine du lieu. Voilà ce que j'en ai appris par votre oncle, qui dit avoir entré dans les chambres : pour moi, je n'en ai rien vu; le cocher ne vouloit arrêter qu'à Châtres, petite ville qui appartient à M. de Condé,

l'un de nos grands maîtres.

Nous y dinâmes. Après le diner, nous vimes encore à droite et à gauche force châteaux: je n'en dirai mot, ce seroit une œuvre infinie. Seulement nous passâmes auprès du Plessis-Pâté, et traversâmes ensuite la vallée de Caucatrix, après avoir mouté celle de Tréfou; car, sans avoir étudié en philosophie, vous pouvez vous imaginer qu'il n'y a point de vallée sans montagne. Je ne songe point i

cette vallée de Tréfou, que je ne frémisse.

C'est un passage dangereux , Un lieu pour les voleurs , d'embûche et de retraite ; A gauche un bois , une montagne à droite , Entre les deux

Un chemin creux. La montagne est toute pleine De rochers faits comme ceux De notre petit domaine.

Tout ce que nous étions d'hommes dans le carrosse, nous descendimes, ain de soulager les chevaux. Tant que le chemin dira, je ne parlai d'autre chose que des commodités de la guerre: en effet, si elle produit des voleurs, elle les occupe; ce qui est un grand bien pour tout le monde, et particulièrement pour moi, qui crains naturellement de les rencontrer. On dit que ce bois que nous côtoyames en fourmille: cela n'est pas bien; il mériteroit qu'on le brûlât.

République de loups, asile de brigands,
Faut-il que tu sois dans le monde?
Tu favorises les méchants
Par ton ombre épaisse et profonde.
Ils égorgent celui que Thémis, ou le gain,
Ou le désir de voir, fait sortir de sa terre.
En combien de façons, hélas! le genre humain
Se fait à soi-même la guerre!
Puisse le feu du ciel désoler ton enceinte!
Jamais celui d'amour ne s'y fasse sentir,
Ni ne s'y laisse amortir!
Qu'au lleu d'Amarillis, de Diane, et d'Aminte,
On ne trouve chez toi que vilains bûcherons,
Charbonniers noire comme démons,
Qui t'accommodent de manière
Que tu sois à tous les larrons
Ce qu'on appelle un cimetière!

Notre première traite s'acheva plus tard que les autres; il nous resta toutefois assez de jour pour remarquer, en entrant dans Étampes, quelques monuments de nos guerres: ce ne sont pas les plus riches que j'aie vus; j'y trouvai beaucoup de gothique; aussi est-ce l'ouvrage de Mars, méchant maçon s'il en fut jamais.

Il nous laisse ces monuments Pour marque de nos mouvements. Quand Turenne assiègea Tavanne, Turenne fit ce que la cour lui dit, Tavanne non; car il se défendit, Et joua de sa sarbacane. Beancoup de sang françois fut alors répandu. On perd des deux côtés dans la guerre civile: Notre prince cut toujours perdu, Quand même il cut gagné la ville.

Enfin nous regardames avec pitié les faubourgs d'Étampes. Imaginez-vous une suite de maisons sans toits, sans fenêtres, percées de tous les côtés : il n'y a rien de plus laid et de plus hideux. Cela me remet en mémoire les raines de Troie la grande. En vérité, la fortune se moque bien du travail des hommes. J'en entretins le soir notre compagnie, et le lendemain nous traversames la Beauce, pays ennuyeux, et qui, outre l'inclination que j'ai à dormir, nous en

fournissoit un très beau sujet.

Pour s'en empêcher, on mit une question de controverse sur le tapis: notre cointesse en fut cause; elle est de la religion, et nous montra un livre de Du Moulin. M. de Châteauneuf (c'est le nom du valet de pied) l'entreprit, et lui dit que sa religion ne valoit rien, pour bien des raisons. Premièrement, Luther a eu je ne sais combien de bâtards; les huguenots ne vont jamais à la messe; enfin il lui conseilloit de se convertir, si elle ne vouloit aller en enfer: car le purgatoire n'étoit pas fait pour des gens comme elle. La Poitevine se mit aussitôt sur l'Écriture, et demanda un passage où il fût parlé du purgatoire; pendant cela, le notaire chantoit tou-

jours; M. Jannart et moi nous endormimes. L'après-dinée, de crainte que M. de Châteauneuf ne nous remît sur la controvene, je demandai à notre comtesse inconnue s'il y avoit de belles personnes à Poitiers: elle nous en nomma quelques unes, entre autres une fille appelée Barigny, de condition médiocre, car son père n'étoit que tailleur; mais, au reste, on ne pouvoit dire assez de choses de la beauté de cette personne. C'étoit une claire brune, de belle taille, la gorge admirable, de l'embonpoint ce qu'il en falloit, tous les traits du visage bien faits, les yeux beaux: si bien qu'à tout prendre il y avoit peu de chose à souhaiter; car rien, c'est trop dire. Enfin non seulement les astres de la province, mais ceux de la cour lui devoient céder, jusque-là que dans un bal où étoit le roi, dès que la Barigny fut entrée, elle effaça ce qu'il y avoit de brillant; les plus grands soleils ne parurent auprès que de simples étoiles. Outre cela elle savoit les romans, et ne manquoit pas d'esprit. Quant à sa conduite, on la tenoit dans Poitiers pour honnête fille, tant qu'un mariage de conscience se peut étendre. Autrefois un gentilhomme, appelé Miravaux, en avoit été passionnément amoureux, et vouloit l'épouser à toute force : les parents du gentilhomme s'y opposèrent; ils n'y eussent pourtant rien gagné, si Cloton ne se fût mise de la partie; l'amant mournt à l'armée, où il commandoit un régiment. Les dernières actions de sa vie et ses derniers soupirs ne furent que pour sa maîtresse. Il lui laissa douze mille écus par son testament, outre quantité de meubles et de nippes de couséquence, qu'il lui avoit donnés dès auparavant. A la nouvelle de cette mort, mademoiselle Barigny dit les choses du monde les plus pitoyables, protesta qu'elle se laisseroit mourir tôt ou tard, et en attendant recueillit le legs

que son amant lui avoit fait. Procès pour cela présidial de Poitiers; appel à la cour. Mais qu. préféreroit une belle à des héritiers? Les juges ara ce que j'aurois fait. Le cœur de la dame fut contel avec plus de chaleur encore : ce fut um mognané Ca tignon qui en hérita. Ce dernier amant s'est tres plus heureux que l'autre : la belle eut soin qu'il : mourat point sans être payé de ses peines. Il y a dit-on, sacrement entre eux, mais la chose est e nue secrète. Que dites-vous de ces mariages de co-science? Ceux qui en ont amené l'usage n'étoient pa-niais. On est fille et femme tout à la fois; le mari « comporte en galant: tant que l'affaire demeure e cet état, il n'y a pas lieu de s'y opposer; les parez-ne font point les diables, toute chose vient en se temps; et s'il arrive qu'on se lasse les uns des autre il ne faut aller ni au juge ni à l'évêque. Voilà l'atoire de la Barigny.

Ces aventures nous divertirent de telle sorte, que nous entrâmes dans Orléans sans nous en être preque aperçus: il sembloit même que le soleil se fr amusé à les entendre aussi bien que nous; car que que nous eussions fait vingt lieues, il n'étoit pa encore au bout de sa traite. Bien davantage, so que la Barigny fût cette soirée à la promenade, se qu'il dût se coucher au sein de quelque rivière charmante comme la Loire, il s'étoit tellement paré, que M. de Châteauneuf et moi nous l'allames regarder de dessus le pont. Par même moyen, je vis la Pucelle. mais, ma foi, ce fut sans plaisir : je ne lui tronvai m l'air, ni la taille, ni le visage d'une amazone : l'infante Gradafillée en vaut dix comme elle; et, si ce n'étoit que M. Chapelain est son chroniqueur, je se sais si j'en ferois mention. Je la regardai, pour l'amour de lui, plus long-temps que je n'aurois fait Elle est à genoux devant une croix, et le roi Charles en même posture vis-à-vis d'elle, le tout fort chec: et de petite apparence. C'est un monument qui se sent de la pauvreté de son siècle.

Le pout d'Orléans ne me parut pas non plus d'une largeur ni d'une majesté proportionnée à la noblesse de son emploi, et à la place qu'il occupe dans

l'univers.

Ce n'est pas petite gloire Que d'être pont sur la Loire. On voit à ses pieds rouler La plus belle des rivières e de ses vastes carrières Phébus regarde couler.

Elle est près de trois fois aussi large à Orient que la Seine l'est à Paris, l'horizon très beau de toules côtés, et borné comme il le doit être. Si bien que cette rivière étant basse à proportion, ses eaux fort claires, son cours sans replis, on diroit que c'est un canal. De chaque côté du pont on voit continuellement des barques qui vont à voiles ; les unes montent, les autres descendent; et comme le bord n'est pas si grand qu'à Paris, rien n'empêche qu'on ne les distingue toutes: on les compte, on remarque en quelle distance elles sont les unes des autres; c'est ce qui fait une de ses beautés: en effet, ce seroit dommage qu'une eau si pure fût entièrement couverte par des bateaux. Les voiles de ceux-ci sont fort ampi leur donne une majesté de navires, et je m'imaginai voir le port de Constantinople en petit. D'ailleurs Orléans, à le regarder de la Sologne, est d'un bel aspect. Comme la ville va en montant, on la découvre quasi tout entière. Be mail et les autres arbres qu'on a plantés en beaucoup d'endroits le long du rempart font qu'elle paroit à demi fermée de murailles vertes; et, à mon avis, cela lui sied bien. De la particulariser en dedans, je vous en-muierois: c'en est déjà trop pour vous de cette matière. Vous saures pourtant que le quartier par où mous descendimes au pont est fort laid, le reste massez beau; des rues spacienses, nettes, agréables et qui sentent leur bonne ville. Je n'eus pas ausez de temps pour voir le rempart, mais je m'en suis laissé dire beaucoup de bien, ainsi que de l'église Sainte-Croix

Enfin notre compagnie, qui s'étoit dispersée de tous les côtés, revint satisfaite. L'un parla d'une chose, l'autre d'une autre. L'heure du souper venne, chevaliers et dames se furent seoir à leurs tables assez mal servies; puis se mirent au lit incontinent, comme on peut penser. Et sur ce le chroniqueur fait fin au présent chapitre.

#### III.

#### SUITE DU MÊME VOYAGE.

Richelieu, ce 3 septembre 1663.

Autant que la Beauce m'avoit semblé ennuyeuse, autant le pays qui est depuis Orléans jusqu'à Amboise me parut agréable et divertissant. Nous êtmes au commencement la Sologue, province beaucoup moins fertile que le Vendômois, lequel est de l'autre côté de la rivière. Aussi a-t-on un niais du pays pour très peu de chose; car ceux-là ne sont pas fous comme ceux de Champagne ou de Picardie. Je crois que les niaises coûtent davantage.

Le premier lieu où nous arrétames, ce fut Cléry. J'allai aussitôt visiter l'église. C'est une collégiale assez bien rentée pour un bourg; non que les chanoines en demeurent d'accord, ou que je le leur aie oui dire. Louis XI y est enterré: on le voit à genoux sur son tombeau, quatre enfants aux coins: ce seroient quatre anges, et ce pourroient être quatre amours, si on ne leur afoit point arraché les ailes. Le bon apôtre de roi fait là le saint homme, et est bien mieux pris que quand le Bourguignon le mena à Liége.

Je lui trouvai la mine d'un matois: Aussi l'étoit ce prince, dont la vie Doit rarement servir d'exemple aux rois, Et pourroit être en quelques points suivie.

A ses genoux sont ses heures et son chapelet, et autres menus ustensiles, sa main de justice, son sceptre, son chapeau et sa Notre-Dame; je ne sais comment le statuaire n'y a point mis le prevôt Tristan: le tout est de marbre blanc, et m'a semblé d'assez bonne main. Au sortir de cette église, je pris une autre hôtellerie pour la nôtre; il s'en fallut peu que je n'y commandasse à diner; et, m'étant allé promeur dans le jardin, je m'attacha tellement à la lecture de Tito-Live, qu'il se passa plus d'une bonne heure sans que je fisse réflexion sur mon appétit: un valet de ce logs m'ayaut averti de cette méprise, je courus au lieu où nous étions descendus, et j'arrivai assez à temps pour compter.

De Cléry à Saint-Dié, qui est le gite ordinaire, il

n'y a que quatre lieues, chemin agréable et bordé de haies ; ce qui me fit faire une partie de la traite à pied. Il ne m'y arriva aucune aventure digne d'être écrite, sinon que je rencontrai, ce me semble, deux ou trois gueux et quelques pèlerins de Saint-Jacques. Comme Saint-Dié n'est qu'un bourg, et que les hôtelleries y sont mal meublées, notre comtesse n'étant pas satisfaite de sa chambre, M. de Châteauneuf voulant tonjours que votre oncle fût le mieux logé. nous pensames tomber dans le différent de Potrot et de la dame de Nouaillé. Les gens de Potrot et ceux de la dame de Nousillé ayant mis, pendant la foire de Niort, les hardes de leur maître et de leur maitresse en même hôtellerie, et sur même lit, cela fit contestation. Potrot dit : Je coucherai dans ce lit-là. Je ne dis pas que vous n'y couchiez, repartit la dame de Nouaillé, mais j'y coucherai aussi. Par point d'honneur, et pour ne w pas céder, ils y couchèrent tous deux. La chose se passa d'une autre manière : la comtesse se plaignit fort, le lendemain, des puces. Je ne sais si ce fut cela qui éveilla le cocher; je veux dire les puces du cocher, et non celles de la comtesse : tant y a qu'il nous fit partir de si grand matin, qu'il n'étoit quasi que huit heures quand nous nous trouvâmes vis-à-vis de Blois, rien que la Loire entre

Blois est en pente comme Orléans, mais plus petit et plus ramassé; les toits des maisons y sont disposés, en beaucoup d'endroits, de telle manière qu'ils ressemblent aux degrés d'un amphithéâtre. Cela me parut très beau, et je crois que difficilement on pourroit trouver un aspect plus riant et plus agréable. Le château est à un bout de la ville, à l'autre bout Sainte-Solenne. Cette église paroit fort grande, et n'est cachée d'aucunes maisons; enfin elle répond tout-à-fait bien au logis du prince. Chacun de ces bâtiments est situé sur une éminence dont la pente se vient joindre vers le milieu de la ville, de sorte qu'il s'en faut peu que Blois ne fasse un croissant dont Sainte-Solenne et le château font les cornes. Je ne me suis pas informé des mœurs anciennes. Quant à présent, la façon de vivre y est fort polie, soit que cela ait été ainsi de tout temps, et que le climat et la beauté du pays y contribuent; soit que le séjour de Monsieur ait amené cette politesse, on le nombre de jolies femmes. Je m'en fis nommer quelques unes à mon ordinaire. On me voulut outre cela montrer des bossus, chose assez commune dans Blois, à ce qu'on me dit; encore plus commune dans Orléans. Je crus que le ciel, ami de ces peuples, leur envoyoit de l'esprit par cette voie-là: car on dit que bossu n'en manqua jamais; et cependant il y a de vieilles traditions qui en donnent une autre raison. La voici telle qu'on me l'a apprise; elle regarde aussi de la constitution de la Beauce et du Limousin :

La Beauce avoit jadis des monts en abondance,
Comme le reste de la France:
De quoi la ville d'Orléans,
Pleine de gena heureux, délicats, fainéants,
Qui vouloient marcher à leur aise,
Se plaignit, et fit la mauvaise;
Et messieurs les Orléanois
Dirent au Sort, tout d'une voix,
Une fois, deux fois et trois fois,
Qu'il ett à leur êter la peine
De monter, de descendre, et remonter encorQuoil toujours mont, et jamais plaine!
Faites-nous avoir triple haleine,

Jambes de fer, naturel fort,

Ou nous donnez une campagne
Qui n'ait plus ni mont ni montagne.
Oh, oh! leur repartit le Sort,
Veus faites les mutins! et dans toutes les Gaules
Je ne vois que vous seuls qui des monts vous plaignies!
Puisqu'ils vous nuisent à vos pieds,

Puisqu'ils vous nuisent à vos pieds, Vous les aeres set vos épaules. Lors la Beauce de a'sphanir, De s'égaler, de devenir Un terroir uni comme glace; Et bossus de naître en la place, Et monts de déloger des champs. Tout ne put tenir sur les gens : Si bien que la troupe céleste, Ne sachant que faire du reste, S'en alloit les placer dans le terroir voisia,

Lorsque Jupiter dit : Éparguons la Tourraise, Rt le Blésois; car ce domaine Doit être un jour à mon cousin : Mettons-les dans le Limousin.

Cenx de Blois, comme voisins et bons amis de ceux d'Orléans, les out soulagés d'une partie de leur charge. Les uns et les autres doivent encore avoir une génération de bossus, et puis c'en est fait.

Vous aurez pour cette tradition telle croyance qu'il vous plaira. Ce que je vous assure être fort vrai, est que M. de Châteauneuf et moi nous déjeunames très bien, et allames voir ensuite le logis du priuce. Il a été bâti à plusieurs reprises, une partie sous François I<sup>er</sup>, l'autre sous quelqu'un de ses devanciers. Il y a en face un corps de logis à la moderne, que feu Monsieur a fait commencer : toutes ces trois pièces ne font, Dieu merci, nulle symétrie, et n'ont rapport ni convenance l'une avec l'autre : l'architecte a évité cela autant qu'il a pu. Ce qu'a fait faire Prançois Ier, à le regarder du dehors, me contenta plus que tout le reste: il y a force petites galeries, petites fenètres, petits balcons, petits ornements sans régularité et sans ordre; cela fait quelque chose de grand qui plaît assez. Nous n'eûmes pas le loisir de voir le dedans; je n'en regrettai que la chambre où Monsieur est mort, car je la considérois comme une relique: en effet, il n'y a personne qui ne doive avoir une extrême vénération pour la mémoire de ce prince. Les peuples de ces contrées le pleurent encore avec raison: jamais règne ne fut plus doux, plus trauquille, ni plus houreux que l'a été le sien; et en vérité de semblables princes devroient naître un peu plus souvent, ou ne point mourir. J'eusse aussi fort souhaité de voir son jardin de plantes, lequel on tenoit, pendant sa vie, pour le plus parfait qui fût au monde : il ne plut pas à notre cocher, qui ne se soucia que de déjeuner largement, puis nous fit partir.

Taut que la journée dura nous enmes beau temps, beau chemin, beau pays: surtout la levée ne nous quitta point, ou nous ne quittâmes point la levée; l'un vaut l'autre. C'est uue chaussée qui suit les bords de la Loire, et retient cette rivière dans son lit: ouvrage qui a coûté bien du temps à faire, et qui en coûte encore beaucoup à entretenir. Quant au pays, je ne vous en saurois dire assez de merveilles. Point de ces montagues pelées qui choquent tant notre cher M. de Maucroix; mais, de part et d'autre, coteaux les plus agréablement vêtus qui soient dans le monde. Vous m'en entendrez parler plus d'une fois; mais en attendant.

Que dirons-nous que fut la Loire Avant que d'être ce qu'elle est? Car vons savez qu'en son histoire
Notre bon Ovide s'en tait.
Fut-ce quelque aimable personne,
Quelque reine, quelque amazone,
Quelque nymphe au cœur de rocher,
Qu'aucun amant ne sut toucher?
Ces origines sont communes;
Cest pourquoi n'alloss point chercher
Les Jupiters et les Neptanes,
On les dieux Pans qui poursuivoient.
Toutes les belles qu'ils trouvoient.
Laissons là ces métamorphoses,
Et disons ici, s'il vous plaît,
Que la Loire étoit ce qu'elle est
Dès le commencement des choses.

La Loire est donc une rivière
Arrosant un pays favorisé des cieux,
Donce, quand il lui plait, quand il lui plait, si Siree
Qu'à peine arrête-t-on son cours impérieux.
Elle ravageroit mille moissons fertiles,
Engloutiroit des bourgs, feroit flotter des villes,
Détruiroit tout en une suit:

Il ne faudroit qu'une journée
Pour lui voir entrainer le fruit
De tout le labeur d'une année,
Si le long de ses bords n'étoit une levée
Qu'on entretient soigneusement.
Dès lors qu'un endroit se dément,
On le rétablit tout à l'heure;
La moindre brèche n'y demeure
Sans qu'on y touche incessamment:
Et pour cet entretènement,
Unique obstacle à tels revares.

Chacun a son département.
Communautés, bourgs et villages.
Vous croyez bien qu'étant sur ses rivages.
Nos gens et moi nous ne manquâmes pas
De promener à l'entour notre vue:
J'y rencontrai de si charmants appas
Que j'en ai l'ame encore tout émue.
Coteaux riants y sont des deux côtés;
Coteaux non pas si voisins de la nue
Qu'en Limousin, mais coteaux enchantés.
Belles maisons, beaux parcs et bien plantés,
Prés verdoyents dont ce pays abonde,
Vignes et bois, tant de diversités,
Qu'on croit d'abord être en un autre monde.

Mais le plus bel objet, c'est la Loire sans doute:
On la voit rarement s'écarter de sa route;
Elle a pen de replis dans son cours mesuré:
Ce n'est pas un roisseau qui serpente en un pré;
C'est la fille d'Amphitrite;
C'est lelle dont le mérite,
Le nom , la gloire et les bords,
Sont dignes de ces provinces
Qu'entre tous leurs plus grands trésers
Ont toujours placé nos princes.
Elle répand son cristal
Avec magnificence;
Et le jardin de la France
Méritoit un tel canal.

Je lui veux du mal en uue chose; c'est que l'ayant vue, je m'imaginai qu'il n'y avoit plus rien à voir; il ne me resta ni curiosité ni désir. Richelieu m'a beca fait changer de sentiment.

C'est un admirable objet que ce Richelieu: j'en ai daté ma troisième lettre, parce que je l'y ai acherée. Voyez l'obligation que vous m'avez, il me s'en faut Voyez l'obligation que qu'il ne soit minuit, et noss devous nous lever demain avant le soleil, bien qu'il ait promis en se couchant qu'il se l'everoit de fort grand matin. J'emploie cependant les heures qui me sont les plus précieuses à vous faire des relations, moi qui suis enfant du sommeil et de la paresse.

Yu'on me parle après cela des maris qui se sont sarifiés pour leurs femmes! je prétends les surpasser ous, et que vous ne sauriez vous acquitter envers noi, si vous neme sonhaitez d'aussi bonnes nuits que 'en aurai de mauvaises avant que notre voyage soit achevé.

## IV.

#### SUITE DU MÊME VOYAGE.

A Châtellerault, ce 5 septembre 1663.

Nous arrivâmes à Amboise d'assez bonne heure, mais par un fort mauvais temps : je ne laissai pas d'employer le reste du jour à voir le château. De vous en faire le plan, c'est à quoi je ne m'amuserai point, et pour cause. Vous saurez, sans plus, que devers la ville il est aitué sur un roc, et parolt extrèmement haut. Vers la campagne, le terrain d'alentour est plus éleré. Dans l'enceinte il y a trois on quatre choses fort remarquables. La première est ce bois de cerf dont on parle tant, et dont on ne parle pas assez selon mon avis; car, soit qu'on le veuille faire passer pour naturel ou pour artificiel, j'y trouve un sujet d'étonnement presque égal. Ceux qui le trouvent artificiel tombent d'accord que c'est bois de cerf, mais de plusieurs pièces: or, le moyen de les avoir jointes sans qu'il y paroisse de liaison? De dire aussi qu'il soit naturel, et que l'univers ait jamais produit un snimal assez grand pour le porter, cela n'est guère croyable.

Il en sera toujours douté, Quand bien ce cerf auroit été Plus ancien qu'un patriarche. Tel animal, en vérité, R'eût jamais su tenir dans l'arche.

Ce que je remarquai encore de singulier, ce furent deux tours bâties en terre-comme des puits : on a fait dedans des escaliers en forme de rampes par où l'on descend jusqu'au pied du château; si bien qu'elles touchent, ainsi que les chênes dont parle Virgile,

D'un bout au ciel, d'autre bout aux enfers-

Je les trouvai bien bâties, et leur structure me plut autant que le reste du château nous parut indigue de nous y arrêter. Il a toutefois été un temps qu'on le faisoit servir de berceau à nos jeunes rois; et, véritablement, c'étoit un berceau d'une matière assez solide, et qui n'étoit pas pour se renverser si facilement. Ce qu'il y a de beau, c'est la vue : elle est grande, majestueuse, d'une étendue immense; l'œil ne trouve rien qui l'arrête; point d'objet qui ne l'occupe le plus agréablement du monde. On s'imagine découvrir Tours, bien qu'il soit à quinze on vingt lieues : du reste, on a en aspect la côte la plus riante et la mieux diversifiée que j'aie encore vue, et au pied d'une prairie qu'arrose la Loire : car cette rivière passe à Amboise.

De tout cela le pauvre M. Fouquet ne put jamais, pendant son séjour, jouir un petit moment : on avoit bouché toutes les fenétres de sa chambre, et ou n'y avoit leissé qu'un trou par le haut. Je demandai de la voir : triste plaisir, je vous le confesse, mais enfin je le demandai. Le soldat qui nous conduisoit n'avoit pas la clef: au défaut, je fus long-temps à considérer la porte, et me fis conter la manière dout le prisonnier étoit gardé. Je vous en ferois volontiers la description; mais ce souvenir est trop affligeant.

> Qu'est-il besoin que je retrace Une garde au soin nompareil, Chambre murée, étroite place, Quelque peu d'air pour toute grace, Jours sans soleil, Nuits sans sommeil, Trois portes en aix pieds d'espace? Yous peindre un tel appartement, Ce seroit attirer vos larmes, Je l'ai fait insensiblement: Cette plainte a pour moi des charmes.

Sans la nuit, on n'eût jamais pu m'arracher de cet endroit : il fallut enfin retourner à l'hôtellerie; et le lendemain nous nous écartames de la Loire, et la laissames à la droite. J'en suis très fâché; non pas que les rivières nous aient manqué dans notre voyage.

Depuis ce lieu jusques au Limousin,
Nous en avons passe quatreen chemin,
De fort bon compte, au moins qu'il m'en souvisnne:
L'Indre et le Cher, et la Creuse et la Vienne.
Ce ne sont pas simples ruisseaux :
Non, non; la carte nous les nomme.
Ceux qui sout péris sous leurs saux
Ne l'out pas été dire à Rome.

La première que nous rencontrâmes ce fut l'Indre. Après l'avoir passée, nous trouvâmes au bord trois hommes d'assez bonne mine, mais mal vêtus et fort délabrés. L'un de ces héros Gusmanesques avoit fait une tresse de ses cheveux, laquelle lui pendoit en derrière comme une queue de cheval. Non loin de là nous aperçûmes quelques Phyllis, je veux dire Phyllis d'Egypte, qui venoient vers nous dansant, folâtrant, montrant leurs épaules, et trainant après elles des douégnas détestables à proportion, et qui nous regardoient avec autant de mépris que si elles eussent été belles et jeunes. Je frémis d'horreur à ce spectacle, et j'en ai été plus de deux jours sans pouvoir manger. Deux femmes fort blanches marchoient ensuite; elles avoient le teint délicat, la taille bien faite, de la beauté médiocrement, et n'étoient anges, à bien parler, qu'en tant que les autres étoient de véritables démons. Nous saluâmes ces deux avec beaucoup de respect, tant à cause d'elles que de leurs jupes, qui véritablement étoient plus riches que ne sembloit le promettre un tel équipage. Le reste de leur habit consistoit en une cape d'étoife blanche; et sur la tête un petit chapeau à l'angloise, de taffetas de couleur, avec un galon d'argent. Elles ne nous rendirent notre salut qu'en faisant une légère inclination de la tête, marchant toujours avec une gravité de déesses, et ne daignant presque jeter les yeux sur nous, comme simples mortels que nous étions. D'autres donégnas les suivoient, non moius laides que les précédentes; et la caravane étoit sermée par un cordelier. Le bagage marchoit en queue, partie sur chariots, partie sur bêtes de somme; puis quatre carrosses vides, et quelques valets à l'entour,

> Non sans écureuils et turquets, Ni, je pense, sans perroquets:

le tout escorté par M. de La Fourcade, garde du corps. Je vous hisse à deviner quelles gens c'étoient. Comme ils suivoient notre route, et qu'ils débarquèrent à la même hôtellerie où notre cocher nous avoit fait descendre, le scrupule nous prit à tous de coucher en mêmes lits qu'eux, et de boire en mêmes verres. Il n'y en avoit point qui s'en tourmentât plus que la comtesse.

Nous allames le jour suivant coucher à Montels, et diner le lendemain au Port-de-Pilles, où notre compagnie commença de se séparer. La comtesse envoya un laquais, nou chez son mari, mais chez un de ses parents, porter les nouvelles de son arrivée, et donner ordre qu'on lui amenát un carrosse avec quelque escorte. Pour moi, comme Richelieu n'étoit qu'à cinq lieues, je n'avois garde de manquer de l'aller voir : les Allemands se détournent bien pour cela de plusieurs journées. M. de Châteauneuf, qui connoissoit le pays, s'offrit de m'accompagner : je le pris au mot; et ainsi votre oncle demeura seul, et alla coucher à Châtellerault, où nous promimes de nous rendre le lendemain de grand matin.

Le Port-de-Pilles est un lieu passant, et où l'on trouve toutes sortes de commodités, même incommodes: il s'y rencontre de méchants chevaux,

Encore mal ferrés, et plus mal embouchés, Et très mal enharnachés.

Mais quoi ! nous n'avious pas à choisir : tels qu'ils étoient, je les fais mettre en état,

Laisse le pire, et sur le meilleur monte.

Pour plus d'assurance nous primes un guide, qu'il nous fallut mener en trousse l'un après l'autre, afin de gagner du temps. Avec cela nous n'en etmes que ce qu'il fallut pour voir les choses les plus remarquables. J'avois promis de sacrifier aux vents du midi une brebis noire, aux zéphyrs une brebis blanche, et à Jupiter le plus gras beur que je pourrois rencontrer dans le Limousin; ils nous furent tous favorables. Je crois toutefois qu'il suffira que je les pais en chansons; car les bœufs du Limousin sont trop chers, et il y en a qui se vendent ceut écus dans le pays.

Étant arrivés à Richelieu , nous commençames par le château, dont je ne vous enverrai pourtant la description qu'au premier jour. Ce que je vous puis dire en gros de la ville, c'est qu'elle aura bientôt la gloire d'être le plus beau village de l'univers. Elle est désertée petit à petit, à cause de l'infertilité du terroir, ou pour être à quatre lieues de toute rivière et de tout passage. En cela son fondateur, qui prétendoit en faire une ville de renom, a mal pris ses mesures; chose qui ne lui arrivoit pas fort souvent. Je m'étonne, comme on dit qu'il pouvoit tout, qu'il n'ait pas fait transporter la Loire au pied de cette nouvelle ville, ou qu'il n'y ait fait passer le grand chemin de Bordeaux. Au défaut, il devoit choisir un autre endroit, et il en eut aussi la pensée; mais l'envie de consacrer les marques de sa naissance l'obligea de faire bâtir autour de la chambre où il étoit né. Il avoit de ces vanités que beaucoup de gens blameront, et qui sont pourtant communes à tous les héros : témoin celle-là d'Alexandre-le-Grand , qui faisoit laisser où il passoit des mors et des brides plus grands qu'à l'ordinaire, afin que la postérité

crât que lui et ses gens étoient d'autres hommes, puisqu'ils se servoient de si grands chevaux. Perètre aussi que l'ancien perc de Richelieu, et les bode ses avenues, qui étoient beaux, semblérent à les maître dignes d'un château plus somptueux que cela de son patrimoine; et ce château attira la ville. comme le principal fait l'accessoire.

> Enfin elle est, à mon avis, Mal située et bien bâtie : On en a fait tous les logis D'une pareille symétrie.

Ce sont des bâtiments fort hauts, Leur aspect vous plairoit sans faute: Les dedans ont quelques défauts; Le plus grand, c'est qu'ils manquent d'hôte.

La plupart sont inhabités; Je ne vis personne en la rue: Il m'en déplut; j'aime aux cités Un pea de bruit et de colue.

J'ai dit la rue, et j'ai bien dit; Car elle est scule, et des plus droites : Que Dieu lui donne le crédit De se voir un jour des cadettes!

Vous vous souviendrez bien et beau Qu'à chaque bout est une place Grande, carrée et de niveeu; Ce qui sans doute a bonne grace.

C'est aussi tout, mais c'est asser. De savoir si la ville est forte, Je m'en remets à see fossés, Murs, parspets, remparts et porte.

Au reste, je ne vous saurois mieux dépeindre touces logis de même parure, que par la Place Royak. Les dedans sont beaucoup plus sombres, vous pouver croire, et moins ajustés.

J'oubliois à vous marquer que ce sont des gees de finance et du conseil, secrétaires d'état, et aetres personnes attachées à ce cardinal, qui ont fait fair la plupart de ces bâtiments, par complaisance et pour lui faire leur cour. Les beaux esprits aurours suivi leurs exemples, si ce n'étoit qu'ils ne sout par grands édificateurs, comme dit Voiture: car d'ableurs ils étoient tous pleins de zèle et d'affectios pour ce grand ministre. Voilà ce que j'avois à voes dire touchant la ville de Richelieu. Je remets la description du château à une autre fois, afin d'avoir plus souvent occasion de vous demander de voe acevelles, et pour ménager un amusement qui vous det faire passer notre exil avec moins d'ennui.

V.

SUITE DU MÊME VOYAGE.

A Limoges, ce 12 septembre 1663.

Je vous promis par le dernier ordinaire la description du château de Richelieu; assez légèrement, pour ne vous en point mentir, et sans considére mon peu de mémoire, ni la peine que cette entre prise me devoit donner. Pour la peine, je n'en parle point, et, tout mari que je suis, je la veux hez prendre : ce qui me retient, c'est le défaut de mémoire; pouvant dire la plupart du temps que je n'ai rien vu de ce que j'ai vu, tant je sais bien oublier les choses. Avec cela, je crois qu'il est bon de ne point passer par dessus cet endroit de mon voyage sans vous en faire la relation. Quelque mal que je m'en acquitte, il y aura toujours à profiter : et vous n'en vaudrez que mieux de savoir sinon toute l'histoire de Richelieu, au moins quelques singularités qui ne me sont point échappées, parce que je m'y suis particulièrement arrêté. Ce ne sont peut-être pas les plus remarquables; mais que vous importe? De l'humeur dont je vous connois, une galanterie sur ces matières vous plaira plus que tant d'observations savantes et curieuses. Ceux qui chercheront de ces observations savantes dans les lettres que je vons écris se tromperont fort. Vous savez mon ignorance en matière d'architecture, et que je n'ai rien dit de Vaux que sur des mémoires. Le même avantage me manque pour Richelieu : véritablement au lieu de cela j'ai eu les avis de la concierge et ceux de M. de Châteauneuf : avec l'aide de Dieu et de ces personnes, j'en sortirai. Ne laissez pas de mettre la chose au pis; car il vant mieux, ce me semble, être trompée de cette façon que de l'autre. En tous cas, vous aurez recours à ce que M. Desmarests a dit de cette maison : c'est un grand maître en fait de descriptions. Je me garderois bien de particulariser aucun des endroits où il a pris plaisir à s'étendre, sì ce n'étoit que la manière dont je vous écris ces choses, n'a rien de commun avec celle de ses promenades.

Nous arrivames donc à Richelieu par une avenue qui borde un côté du parc. Selon la vérité cette avenue peut avoir une demi-lieue; mais, à compter selon l'impatience où j'étois, nous trouvames qu'elle avoit une bonne lieue tout au moins. Jamais préambule ne s'est rencontré si mal à propos, et ne m'a semblé si long. Enfin on se trouve en une place fort spacieuse : je ne me souviens pas bien de quelle figure elle est : demi-ronde ou demi-ovale, cela ne fait rien à l'histoire; et pourvu que vous soyez avertie que c'est la principale entrée de cette maison, il suffit. Je ne me souviens pas non plus en quoi consistent la basse-cour, l'avant-cour, les arrière-cours, ni du nombre des pavillons et corps-de-logis du château, moins encore de leur structure. Ce détail m'est échappé; de quoi vous êtes femme encore une fois à ne pas vous soucier bien fort : c'est assez que le tout est d'une beauté, d'une magnificence, d'une grandeur, dignes de celui qui l'a fait bâtir. Les fossés sont larges et d'une eau très pure. Quand on a passé le pont levis, on trouve la porte gardée par deux dieux, Mars et Hercule. Je louai fort l'architecte de les avoir placés à ce poste-là; car puis-que Apollon servoit quelque fois de simple commis à Son Eminence, Mars et Hercule pouvoient bien lui servir de suisses. Ils mériteroient que je m'arrêtasse à eux un peu davantage, si cette porte n'avoit des choses encore plus singulières. Vous vous souviendrez surtout qu'elle est couverte d'un dôme, et qu'il y a une Renommée au sommet : c'est une décase qui ne se plaît pas d'être enfermée, et qui s'aime mieux en cet endroit que si on lui avoit donné pour retraite le plus bel appartement du logis.

> Même elle est en une posture Toute prête à prendre l'essor;

Un pied dans l'air, à chaque main un cor, Légère et déployant les ailes, Comme allant porter les nouvelles Des actions de Richelieu, Cardinal, duc, et demi-dieu: Telle enfin qu'elle devoit être Pour bien servir un ai bon meltre; Car tant moins elle a de loisir, Tant plus on lui fait de plaisir.

Cette figure est de bronze et fort estimée. Aux deux côtés du frontispice que je décris, on a élevé, en manière de statues, de pyramides, si vous voulez, deux colonnes du corps desquelles sortent des bouts de navires. (Bouts de navires ne vous plaira guère, et peut-être aimeriez-vous mieux le terme de pointes ou celui de becs; choisissez le moins mauvais de ces trois mots-là : je doute fort que pas un soit propre; mais j'aime autant m'en servir que d'appeler cela colonnes rostrales.) Ce sont des restes d'amphithéatre qu'on a rencontrés fort heureusement, n'y ayant rien qui convienne mieux à l'amirauté, laquelle celui qui a fait bâtir ce château joignoit à tant d'autres titres. De dedans la cour, et sur le fronton de la même entrée, on voit trois petits Hercules, autant poupins et autant mignons que le peuvent être de petits Hercules; chacun d'eux garni de sa peau de lion et de sa massue (cela ne vous fait-il point souvenir de ce saint Michel garni de son diable )? Le statuaire, en leur donnant la contenance du père, et en les proportionnant à sa taille, leur a aussi donné l'air d'enfants, ce qui rend la chose si agréable qu'en un besoin ils passeroient pour Jeux ou pour Ris, un peu membrus à la vérité. Tout ce frontispice est de l'ordonnance de Jacques Lemercier, et a de part et d'autre un mur en terrasse qui découvre entièrement la maison, et par où il y a apparence que se communiquent deux pavillons qui sont aux deux bouts.

Si le reste du logis m'arrête à proportion de l'entrée, ce ne sera pas ici une lettre, mais un volume; qu'y feroit-on? il fant bien que j'emploie à quelque chose le loisir que le roi nous donne. Autour du château sont force bustes et force statues, la plupart antiques; comme vous pourriez dire des Jupiters et des Apollons, des Bacchus, des Mercures, et autres gens de pareille étoffe; car, pour les dieux, je les connois bien, mais pour les héros et grands personnages, je n'y suis pas fort expert : même il me souvient qu'en regardant ces chefs-d'œuvre je pris Faustine pour Vénus; (à laquelle des deux fautil que je fasse réparation d'honneur?) et puisque nous sommes sur le chapitre de Vénus, il y ea a quatre de bon compte dans Richelieu, une entre autres divinement belle, et dont M. de Maucroix dit que Le Poussin lui a fort parlé, jusqu'à la mettre au dessus de celle de Médicis. Parmi les autres statues qui ont là leur appartement et leurs niches, l'Apollon et le Bacchus emportent le prix, au goût des savants : ce fut toutefois Mercure que je considérai davantage, à cause de ces hirondelles qui sont si simples que de lui confier leurs petits, tout larron qu'il est : lisez cet endroit des promenades de Riche-lieu ; il m'a semblé beau, sussi bien que la description de ces deux captifs dont M. Desmarests dit que l'un porte ses chaînes patiemment, l'autre avec force et contrainte. On les a placés en lieu remarquable, c'est-à-dire à l'endroit du grand degré, l'un d'un côté du vestibule, l'autre de l'autre; ce qui est une espèce

de consolation pour ces marbres dont Michel-Ange pouvoit faire deux empereurs.

L'an toutefois de son destin soupire, L'autre paroît un peu moins mutiné. Heureux captifs! si cela se peut dire D'un marbre dur et d'un homme enchaisé.

Je ne voudrois être ni l'un ni l'autre Pour embellir un séjour si charmant; En d'autres cas, votre sexe et le nôtre De l'un des deux se pique également.

Nous nous piquons d'être esclaves des dames; Vous vous piquez d'être marbres pour nous; Mais c'est en vers, où les fers et les fiammes Sont fort communs et n'ont rien que de doux.

Pardonnez-moi cette petite digression; il m'est impossible de tomber sur ce mot d'esclave sans m'arrêter : que voulez-vous? chacun aime à parler de son métier, ceci soit dit toutefois sans vous faire tort. Pour revenir à nos deux captifs, je pense bien qu'il y a eu autrefois des esclaves de votre façon qu'on a estimés; mais ils auroient de la peine à valoir autant que ceux-ci. On dit qu'il ne se peut rien voir de plus excellent, et qu'en ces statues Michel-Ange a surpassé non sculement les sculpteurs modernes, mais aussi beaucoup de choses des anciens. Il y a un endroit qui n'est quasi qu'ébauché, soit que la mort, ne pouvant souffrir l'accomplissement d'un ouvrage qui devoit être immortel, ait arrêté Michel-Ange en cet endroit-là, soit que ce grand person-nage l'ait fait à dessein, et afin que la postérité reconnût que personne n'est capable de toucher à une figure après lui. De quelque façon que cela soit, je n'en estime que davantage ces deux captifs, et je tiens que l'ouvrier tire autant de gloire de ce qui leur manque que de ce qu'il leur a donné de plus accompli.

Qu'on ne se plaigne pas que la chose ait été Imparfaite trouvée, Le prix en est plus grand, l'auteur plus regretté Que s'il l'eût achevée.

Au lieu de monter aux chambres par le grand degré, comme nous devions en étant si proches, nous nous laissames conduire par la concierge; ce qui nous fit perdre l'occasion de le voir, et il n'en fut fait nulle mention. M. de Châteauneuf lui-même, qui l'avoit vn, ne se souvint pas d'en parler.

De quoi je ne lui sais aucunement bon gré; Car d'autres gens m'ont dit qu'ils avoient admiré Ca degré, Et qu'il est de marbre jaspé.

Pour moi, ce n'est ni le marbre ni le jaspe que je regrette, mais les antiques qui sont au hant; particulièrement ce favori de l'empereur Adrien, Antinoüs, qui dans sa statue contestoit de beauté et de bonne mine contre Apollon, avec cette dissérence pourtant que celui-ci auroit l'air d'un dieu et l'autre d'un homme.

Je ne m'amuserai point à vous décrire les divers enrichissements ni les meubles de ce palais. Ce qui s'en peut dire de beau, M. Desmarests l'a dit: puis nous n'eûmes quasi pas le loisir de considérer ces choses, l'heure et la concierge nous faisant passer de chambre en chambre sans nous arrêter qu'aux

originaux des Albert-Dure, des Titians, des Poussins, des Pérugins, des Mantègnes, et autres héros dont l'espèce est aussi commune en Italie que les généraux d'armée en Suède.

Il y eut pourtant un endroit où je demeurai lougtemps. Je ne me suis pas avisé de remarquer si c'est un cabinet ou une antichambre : quoi que ce soit,

le lieu est tapissé de portraits.

Pour la plupart environ grands Comme des miroirs de toilette; Si nous cussions en plus de tempe, Moins de hâte, une autre interprète, Je vous dirois de quelles gens.

Vons pouvez juger que ce ne sont pas gens de petite étoffe. Je m'attachai particulièrement au cardinal de Richelien, cardinal qui tiendra plus de place dans l'histoire que trente papes; au duc qui a hérité de son nom, de ses belles inclinations, et de son château; au feu amiral de Brezé; c'est dommage qu'il soit mort si jeune, car chacun en parle comme d'un seigneur qui étoit merveillensement accompli, et bieu auprès de Mars, d'Armand, et de Neptune. Monsieur le Prince et lui aurojent entrepris de remplir le monde de leurs merveilles; monsieur le Prince la terre, et le duc de Brezé la mer. Le premier est venu à bout de son entreprise, l'autre l'auroit fort avancée s'il eût vécu; mais un coup de canon l'arrêta, et l'alla choisir au milieu d'une armée navale. Je ne sais si on me montra le marque et l'abbé de Richelieu. Il y a toute apparence que leurs portraits sont aussi dans ce cabinet, quoiqu'ils ne fussent qu'enfants lorsqu'on le mit en l'état qu'il est. Tous deux sont bien dignes d'y avoir place. Tant que le marquis a vécu, il a été aimé du roi et des belles; l'abbé l'est de tout le monde par une fatalité dont il ne faut point chercher la cause parmi les astres.

Outre la famille de Richelieu je parcours celle de Louis XIII. Le reste est plein de nos rois et reines, des grands seigneurs, des grands personnages de France (je fais deux classes des grands personnages et des grands seigneurs, sachant bien qu'en toute chose il est bon d'éviter la confusion): enfin c'est l'histoire de notre nation que ce cabinet. On n'a ea garde d'y oublier les personnes qui ont triomphé de nos rois. Ne vous allez pas imaginer que j'entende par la des Anglois ou des Espagnols; c'est un peuple bien plus redoutable et bien plus puissant dont je veux parler: en un mot ce sont les Jocondes, les belles Agnès, et ces conquérantes illustres sans qua Henri quatrième auroit été un prince invincible. Je les regardai d'aussi bon cœur que je voudrois vou votre oncle à cent lieues d'ici.

Enfin nous sortimes de cet endrait, et traversâmes je ne sais combien de chambres riches, magnifiques, des mieux ornées, et dont je ne dirai rien; car de m'amuser à des lambris et à des dorures, moi que Richelieu a rempli d'originaux et d'antiques, vous ne me le conseilleriez pas; toutefois je vous avouerai que l'appartement du roi m'a semblé merveilleusement superbe : celui de la reine ne l'est pas moias; il y a tant d'or qu'à la fin je m'en enauyois. Juges ce que peuvent faire les grands seigneurs, et quelle misère c'est d'être riche : il a fallu qu'on ait inventé les chambres de stuc où la magnificence se cache sous une apparence de simplicité. Il est encore bon que yous aachiez que l'appartement du roi consiste en

diverses pièces, dont l'une, appelée le grand cabinet, est remplie de peintures exquises: il y a entre autres des Bacchanales du Poussin, et un combat burlesque et énigmatique de Pallas et de Vénus d'un peintre que la concierge ne nous put nommer. Vénus a le casque en tête et une longue estocade. Je voudrois pour beaucoup me souvenir des autres circonstances de ce combat et des différents personnages dont est composé le tableau, car chacune de ces déesses a son parti qui la favorise. Vous trouveriez fort plaisantes les visions que le peintre a eues. Il fait demeurer l'avantage à la fille de Jupiter : mais, à propos, elles sont toutes deux ses filles ; je voulois dire à celle qui est née dans son cerveau. La pauvre Vénus est blessée par son ennemie. En quoi l'ouvrier a représenté les choses non comme elles sont, car d'ordinaire c'est la beauté qui est victorieuse de la vertu, mais plutôt comme elles doivent être : assurément sa maîtresse lui avoit joué quelque mauvais tour.

Ce grand cabinet dont je parle est accompagné d'un autre petit où quatre tableaux pleins de figures représentent les quatre éléments. Ces quatre tableaux sont du (Rembrant); la concierge nous le dit, si je ne me trompe; et quand je me tromperois, ce n'en seroient pas moins les quatre éléments. On y voit des feux d'artifice, des courses de bague, des carrousels, des divertissements de traîneaux, et autres gentilesses semblables. Si vous me demandez ce que tout cela signifie, je vous répondrai que je n'en sais rien.

Au reste le cardinal de Richelieu, comme cardinal qu'il étoit, a eu soin que son château fût suffisamment fourai de chapelles: il y en a trois, dont nous vimes les deux d'en haut; pour celle d'en has, nous n'eûmes pas le temps de la voir, et j'en ai regret à cause d'un saint Sébastien que l'on prise fort. Dans l'une de celles qui sont en haut je trouvai l'original de cette dondon que notre cousin a fait mettre sur la cheminée de la salle. C'est une Madelaine du Titan, grosse et grasse, et fort agréable; de heaux tétons comme aux premiers jours de sa pénitence, auparavant que le jeêne est commencé d'empiéter sur elle. Ces nouvelles pénitentes sont dangereuses, et tout homme de sain enteudement les fuirs.

Il me semble que je n'ai pas parlé trop dévotement de la Madelaine; aussi n'est-ce pas mon fait que de raisonner sur des matières spirituelles, j'y ai eu mauvaise grace toute ma vie: c'est pourquoi je passerai sous silence les raretés de ces deux chapelles, et m'arrêterai seulement à un saint Jérôme tout de pièces rapportées, la plupart grandes comme des cirons. Il n'y en a pas une qui n'ait été employée avec sa couleur; cependant leur assemblage est un saint Jérôme si achevé que le pinceau n'auroit pu mieux faire: aussi semble-t-il que ce soit peinture, même à ceux qui regardent de près cet ouvrage. J'admirai non seulement l'artifice, mais la patience de l'ouvrier. De quelque façon que l'on considère son entreprise, elle ne peut être que singulière,

Et dans l'art de niveler, L'auteur de ce saint Jérôme Devoit sans doute exceller Sur tous les gens du royaume.

Ce n'est pas que je sache son pays, pour en parler franchement, ni même son nom; mais il est bon de dire que c'est un François, afin de faire paroître cette

merveille d'autant plus grande. Je voudrois, pour comble de nivelerie, qu'un autre entreprit de compter les pièces qui la composent.

Mais ne passerois-je pas moi-même pour un nivelier de tant m'arrêter à ce saint Jérôme? Il faut le laisser; ausai hien dois-je réserver mes louanges pour cette fameuse table dont vous devez avoir entenda parler, et qui fait le principal ornement de Richelieu. On l'a mise dans le salon, c'est-à-dire au bout de la galerie, le salon n'en étant séparé que par une arcade. Il me semble que j'aurois bien fait d'invoquer les muses pour parler de cette table assez dignement.

Elle est de pièces de rapport,
Et chaque pièce est un trésor;
Car ce sont toutes pierres fines,
Agates, jaspes, cornalines,
Pierres de prix, pierres de nom,
Pierres d'éciat et de renom:
Voilà bien de la pierrerie.
Considérez que de ma vie
Je n'ai trouvé d'objet qui fût si précieux.
Ce qu'on prise aux tapis de Perse et de Turquie,

Fleurons, compartiments, animaux, broderie, Tout cela s'y présente aux yeux. L'aiguille et le pinceau ne rencontrent pas mieux.

J'en admirai chaque figure. Et qui n'admiraroit ce qui naît sous les cieux? Le savoir de Pallas, aidé de la teinture, Cède au caprice heureux de la simple nature:

Le basard produit des morceaux Que l'art n'a plus qu'à joindre, et qui font sans peinture Des modèles parfaits de fleurons et d'oiseaux.

Tout cela pourtant n'est de rien compté: ce qui fait la valeur de cette table, c'est une agate qui est au milieu, grande presque comme un bassin, taillée en ovale, et de couleurs extrémement vives. Ses veines sont délicates, et mélées de feuilles mortes, isabelle, et couleur d'aurore. Au reste vraie agate d'Orient, laquelle a toutes les qualités qu'on peut souhaiter aux pierres de cette espèce;

Et pour dire en un mot, la reine des agates.

Dans tout l'empire des Camaieux (ce sont peuples dont les agates font une branche) je ne crois pas qu'il se trouve encore uue merveille aussi grand que celle-ci, ni que rien de plus rare nous soit venu

Des bords où le soleil commence sa carrière.

J'en excepte cette agate qui représentoit Apollon et les neuf Muses; car je la mets la première, et celle de Richelieu la seconde.

Co palais si fameux des princes de Florence, Riche et brillant sejour de la maguificence; Le trésor de Saint-Marc; celui dont les François Recommandent la garde aux cendres de leurs rois; Les vastes magasins dont le sérail abonde, Magasins enrichis des dépouilles du monde; Jule enfin n'eut jamais riem de plus précieux.

Et pour m'exprimer familièrement et en termes moins poétiques,

Saint-Denis et Saint-Marc, le palais du grand-duc, L'hòtel de Masarin, le sérail du grand Turc, N'ont rien, à ce qu'on dit, de plus considérable. • Je me suis informé du prix de cette table: Voulez-vous le savoir? Mettez cent mille écus. Doublez-les, ajoutez cent autres par-dessus; Le produit en sera la valeur véritable.

Dans le même lieu où on l'a mise, sont quatre on cinq bustes, et quelques statues, parmi lesquelles on me nomma Tibère et Livie; ce sont personnes que vous connoissez et dont M. de La Calprenède vous entretient quelquefois. Je ne vous en dirai rien davantage, aussi bien ma lettre commence à me sembler un peu longue. Il m'est pourtant impossible de ne point parler d'un certain buste dont la draperie est de jaspe : belle tête, mais mal peignée; des traits de visage grossiers, quoique bien proportionnés, et qui ont quelque chose d'héroique et de faronche tout à la fois, un regard fier et terrible, enfin la vraie image d'un jeune Scythe: vous ne prendriez jamais cette tête pour celle d'un de nos galants : c'est aussi celle d'Alexandre. J'eusse fait tort à ce prince si j'eusse regardé après lui un moindre héros que le grand Armand. Nous rentrames pour ce sujet dans la galerie. On y voit ce ministre peint en habit de cavalier et de cardinal, encourageant des troupes par sa présence, et monté sur un cheval parfaitement beau. Ce pourroit bien être ce barbe qu'on appeloit l'impudent; animal sans considération ni respect, et qui devant les majestés et les éminences rioit à toutes celles qui lui plaisoient. Les tableaux de cette galerie représentent une partie des conquêtes que nous avons faites sous le ministère d'Armand.

Après que j'ens jeté l'œil sur les principales, nons descendimes dans les jardins, qui sont beaux sans doute et fort étendus ; rien ne les sépare d'avec le parc. C'est un pays que ce parc, on y court le cerf. Quant aux jardins, le parterre est grand et l'ouvrage de plus d'un jour. Il a fallu, pour le faire, qu'on ait tranché toute la croupe d'une montagne. La retenue des terres est couverte d'une palissade de philiréa ap-paremment ancienne, car elle est chauve en beaucoup d'endroits : il est vrai que les statues qu'ou y a mises réparent en quelque façon les ruines de sa beauté. Ces endroits, comme vous savez, sont d'ordinaire le quartier des Flores : j'y en vis une et une Vénus, un Bacchus moderne, un consul (que fait ce consul parmi de jeunes déesses?), une dame grecque, une autre dame romaine, avec une autre sortant du bain. Avouez le vrai, cette dame sortant du bain n'est pas celle que vous verriez le moins volontiers. Je ne vous saurois dire comme elle est faite, ne l'ayant considérée que fort peu de temps. Le déclin du jour et la curiosité de voir une partie des jardins en furent la cause. Du lieu où nous regardions ces statues, on voit à droite une fort longue pelouse, et ensuite quelques allées profondes, couvertes, agréables, et où je me plairois extrêmement à avoir une aventure amoureuse; en un mot; de ces ennemies du jour tant célébrées par les poëtes : à midi véritablement on y entrevoit quelque chose,

Comme au soir, lorsque l'ombre arrive en un séjour, Ou lorsqu'il n'est plus nuit, et n'est pas encor jour.

Je m'enfonçai dans l'une de ces allées. M. de Châ-teauneuf, qui étoit las , me laissa auer. A peine eus-je fait dix ou douze pas, que je me sentis forcé par une puissance secrète de commencer quelques vers à la gloire du grand Armand. Je les ai depuis achevés sur les mémoires que me donnèrent les nymphes de Richelieu: leur présence, à la vérité, m'a manqué trop tôt; il seroit à souhaiter que j'eusse mis la dermière main à ces vers au même lieu qui me les a fait ébancher. Imaginez-vous que je suis dans une allée où k me dis ce qui s'ensuit :

Mânes du grand Armand, si ceux qui ne sont plus Peuvent goûter encor des honneurs superflus , Receves ce tribut de la moindre des Muses Jadis de vos bontés ses sœurs étoient confuses ; Aussi n'a-t-on point vu que d'un silence ingrat Phébus de vos bienfaits ait étouffé l'éclat. Ses enfants ont chanté les pertes de l'Ibère, Et le destin forcé de nous être prospère, Partout où vos conseils, plus craints que le dieu Mars. Ont porté la terreur de nos fiers étendards : Ils ont représenté les vents et la fortune Vainement indignés du tort fait à Neptune, Quand vous tintes ce dieu si lung-temps enchaîné. Le rempart qui convroit un peuple mutiné, Nos voisins envieux de notre diadème, Et les rois de la mer, et la mer elle-même, Ne purent arrêter le cours de vos efforts. La Seine vous revit triomphant sur ses bords. Que ne firent alors les peuples du Permesse! On leur ouit chanter vos faits, votre sagesse, Vos projets élevés, vos triomphes divers; Le son en dure encore aux bouts de l'anivers. Je n'y puis ajouter qu'une simple prière : Que la nuit d'aucun temps ne borne la carrière De ce renom si beau, si grand, si glorieux! Que Flore et les Zéphyrs ne bougent de ces lieux; On'ainsi que votre nom leur beauté soit durable; Oue leur maître ait le sort à ses vœux favorable: Qu'il vienne quelquefois visiter ce séjour, Et soit toujours content du prince et de la cour.

Je serois encore au fond de l'allée où je commesçai ces vers, si M. de Châteauneuf ne fût venu m'avertir qu'il étoit tard. Nous repassames dans l'avantcour afin de gagner plus tôt l'autre côté des jardins Comme nous étions près du pont-levis, un vieux demestique nous aborda fort civilement, et me demanda ce qu'il me sembloit de Richelieu. Je lui répondis que c'étoit une maison accomplie ; mais que, n'ayant pu tout voir, nous reviendrions le lendemain, et reconnoîtrions ses civilités et les offres qu'il nous faisoit (je ne songeois pas à notre promesse). On se manque jamais de dire cela, repartit cet homme; jy suis tous les jours attrapé par des Allemands. Sans la crainte de nous fâcher, et par conséquent de ne ries avoir, il auroit, je pense, ajouté: à plus forte raises le serai-je par des François : même je vis bien que le haut-de-chausses de M. de Châteauneuf lui sembles de mauvais augure. Cela me fit rire, et je lui doess. quelque chose.

A peine l'eûmes-nous congédié, que le peu qui restoit de jour nous quitta. Nous ne laissames pas de nous renfoncer en d'autres allées, non du tout si sombres que les précédentes; elles pourront l'être dandeux cents ans. De tout ce canton je ne remarq qu'un mail et deux jeux de longue paume dont l'ut pourroit bien être tourné vers l'orient et l'autre vers le midi ou vers le septentrion ; je suis asssuré que c'es l'an des deux : on se sert apparemment de ces jeux de paume selon les différentes heures du jour, pour n'avoir pas le soleil en vue. Du lieu où ils somt il falla: rentrer en de nouvelles obscurités, et marcher quelque temps sans nous voir; tant qu'enfin nous nous retrouvames dans cette place qui est au devant du chiteau, moi fort satisfait, et M. de Châteauneuf, qui étoit en grosses bottes, fort las.

## VI.

#### SUITE DU MÊME VOYAGE.

A Limoges, ce 19 septembre 1663.

Ce seroit une belle chose que de voyager, s'il ne se falloit point lever si matin. Les que nous étions M. de Châteanneuf et moi, lui, pour avoir fait tent, le tour de Richelieu en grosses bottes, ce que je crois vous a voir maudé, n'ayant pas du omettre une circonstance si remarquable; moi, pour m'être amusé à vous écrire an lieu de dormir; notre promesse et la crainte de faire attendre le voiturier nous obligèrent de sortir du li t devant que l'aurore fût éveillée. Nous nous disposames à prendre congé de Richelieu sans le voir. Il arriva malheureusement pour nous, et plus malheureusement encore pour le sénéchal, dont nous fûmes contraints d'interrompre le sommeil, que les portes se trouvèrent fermées par son ordre. Le bruit couroit que quelques gentilshommes de la province avoient fait complot de sauver certains prisonniers soupçonnés de l'assassinat du marquis de Faure. Mon impatience ordinaire me fit maudire cette rencontre. Je ne lousi même que sobrement la prudence du sénéchal. Pour me contenter, M. de Châteauneuf lui parla, et lui dit que nous portions le paquet du roi: aussitôt il donna ordre qu'on nous ouvrit; si bien que nous eûmes du temps de reste, et arrivames à Châtellerault qu'on nous croyoit encore à moitié chemin.

Nous y trouvâmes votre oncle en maison d'ami. On lui avoit promis deschevaux pour achever son voyage; et il s'étoit résolu de laisser Poitiers, comme le plus long, pourvu que je n'eusse point une curiosité trop grande de voir cette ville. Je me contentai de la relation qu'il m'en fit, et son ami le pria de ne point partir qu'il n'en fût pressé par le valet de pied qui l'accompagnoit. Nous accordâmes à cet ami un jour seulement. Ce n'est pas qu'il ne dépendit de nous de lui en accorder davantage, M. de Châteauneuf étant honnéte homme et s'acquittant de telles commissions au gré de ceux qu'il conduit aussi bien que de la cour; mais nous jugeâmes qu'il valoit mieux obéir ponctuellement aux ordres du roi.

Tout ce qui se peut imaginer de franchise, d'honnéteté, de bonne chère, de politesse, fut employé pour nous régaler. La Vienne passe au pied de Châtellerault, et en ce canton elle porte des carpes qui sont petites quand elles n'out qu'une demi-aune. On nous en servit des plus belles avec des melons que le mattre du logis méprisoit, et qui me semblèrent excallents. Enfin cette journée se passa avec un plaisir non médiocre; car nous étions non seulement en pays de connaissance, mais de parenté.

Je trouvai à Châtellerault un Pidoux dont notre hôte avoit épousé la belle-sœur. Tous les Pidoux ont du nez, et abondamment. On nous assura de plus qu'ils vivoient long-temps, et que la mort, qui est un accident si commun chez les autres hommes, passoit pour prodige parmi ceux de cette lignée. Je serois merveilleusement curieux que la chose fût véritable. Quoi que c'eu soit, mon parent de Châtellerault demeure onze heures à cheval sans s'incommoder, bien qu'il passe quatre-vingts ans. Ce qu'il a de par-

ticulier et que ses parents de Château-Thierry n'ont pas, il aime la chasse et la paume, sait l'Écriture, et compose des livres de controverse; au reste l'homme le plus gai que vous ayez vu et qui songe le moins aux affaires, excepté celles de son plaisir. Je crois qu'il s'est marié plus d'une fois; la femme qu'il a maintenant est bien faite, et a certainement du mérite. Je lui sais bon gré d'une chose, c'est qu'elle cajole son mari, et vit avec lui comme si c'étoit son galant; et je sais bon gré d'une chose à son mari, c'est qu'il lui fait encore des enfants. Il y a ainsi d'heureuses vieillesses, à qui les plaisirs, l'amour et les graces tiennent compagnie jusqu'au bont: il n'y en a guère, mais il y en a, et celle-ci en est une. De vous dire quelle est la famille de ce parent et quel nombre d'enfants il a, c'est ce que je n'ai pas remarqué, mon humeur n'étant nullement de m'arrê-

ter à ce petit peuple.

Trop bien me fit-on voir une grande fille, que je considérai volontiers, et à qui la petite-vérole a laissé des graces et en a ôté. C'est dommage: on dit que jamais fille n'a eu de plus belles espérances que celle-là.

Quelles imprécations
Ne mérites-tu point, cruelle maladie,
Qui ne peux voir qu'avec envie
Le sujet de nos passions!
Sans ton venin, cause de tant de larmes,
Ma parente m'auroit fait moitié plus d'honneur:
Encore est-ce un grand bonheur
Qu'elle ait eu tei nombre de charmes.
Tu n'as pas tout détruit, sa bouche en est témoin,
Ses yeux, ses traits, et d'autres belles choses:
Tu lui laissas des lis si tu lui pris des roses;
Et comme elle est ma parente de loin,
On peut penser qu'à le lui dire
J'aurois pris un fort grand plaisir:
J'en eus la volonté, mais non pas le loisir.
Cet aveu lui pourra suffire.

On nous assura qu'elle dansoit bien, et je n'eus pas de peine à le croire : ce qui m'en plut davantage fut le ton de voix et les yeux; son humeur aussi me sembla donce. Du reste, ne m'en demandez rien de particulier; car, pour parler franchement, je l'entretins peu, et de choses indifférentes; bien résolu, si nous eussions fait un plus long séjour à Châtellerault, de la tourner de tant de côtés que j'aurois découvert ce qu'elle a dans l'ame, et si elle est capable d'une passion secrète. Je ne vous en saurois apprendre autre chose, sinon qu'elle aime fort les romans; c'est à vous, qui les aimez fort aussi, de juger quelle conséquence on en peut tirer. Outre cette parente de Châtellerault, je dois avoir à Poitiers un cousingermain, dont je n'ai point mémoire qu'on m'ait rien dit : je m'en souviens seulement parce qu'il m'a plaidé autrefois.

Poitiers est ce qu'on appelle proprement une villace, qui, tant en maisons que terres labourables, peut avoir deux ou trois lieues de circuit: ville mal pavée, pleine d'écoliers, abondante en prêtres et en moines. Il y a en récompense nombre de belles, et l'on y fait l'amour aussi volontiers qu'en lieu de la terre; c'est de la comtesse que je le sais. J'eus quelque regret de n'y point passer; vous en pourriez aisément deviner la cause.

> Ce n'est ni la Pierre-Levée Ni le rocher Passe-Lourdin.

Pour vous en dire ma pensée,
Je les ai laissés sans chagrin;
Rt quant à cet autre cousin,
Mon ame en est fort consolée;
Mais je voudrois bien avoir vu
La Landra.
Toutefois, ayant le cœur tendre,
Je suis certain que Cupidon
N'eut jamais manqué de me prendre,
S'il m'eut tendu cet hamegon;
Et puis me voilà beau garçon,
Car au départ il se faut pendre:
Je serois faché d'avoir vu
La Landra.

Cependant je l'aurois vue si nous eussions continué notre route; j'en avois déjà trouvé un moyen

que je vous dirai.

Pour revenir à Châtellerault, vous saurez qu'il est mi-parti de huguenots et de catholiques, et que nous n'eûmes aucun commerce avec les premièrs. Le terme dont nous étions convenus avec notre hôte étant écoulé, il fallat prendre congé de lui. Ce ne fut pas sans qu'il renouvelât sa prière: nous lui donnâmes le plus de temps qu'il nous fut possible, et le lui donnâmes de bonne grace, c'est-à-dire en déjeunant bien, et tenant table long-temps, de sorte qu'il ne nous resta de l'heure que pour gagner Chavigny, misérable gête, et où commencent les mauvais chemins et l'odeur des aulx, deux propriétés qui distinguent le Limousin des autres provinces du monde.

Notre seconde couchée fut Bellac. L'abord de ce lieu m'a semblé une chose singulière, et qui vaut la peine d'être décrite. Quand, de huit ou dix personnes qui y ont passé sans descendre de cheval ou de carrosse, il n'y en a que trois ou quatre qui se soient rompu le cou, on remercie Dieu.

> Ce sont morceaux de rochers Entés les uns sur les autres, Et qui font dire aux cochers De terribles patenôtres.

Des plus seges à la fin Ce chemin Épuise la patience. Qui n'y fait que murmurer Sans jurer, Gegne cent ans d'indulgence.

#### M. de Châteauneuf

L'auroit cent fois maudit, 8i abord je n'eusse dit: Ne plaignons point notre peine; Ce sentier rude et peu battu Deit être celui qui mêne Au séjour de la vertu.

Votre oncle reprit qu'il falloit donc que nous nous fussions détournés: « Ce n'est pas, sjouta-t-il, qu'il « n'y ait d'honnêtes gens à Bellac aussi bien qu'ail-eleurs; mais quelques rencontres ont mis ses habi-tants en mauvaise odenr. » Là-dessus il nous conta qu'étant de la commission des grands-jours, il fit le procès à un lieutenant de robe courte de ce lieu-là, pour avoir obligé un gueux à prendre la place d'un criminel condamné à être pendu, moyennant vingt pistoles données à ce gueux et quelque assurance de grace dont on le leurra. Il se laissa conduire et guin-

der à la potence fort gaiement, comme un laccar qui ne songeoit qu'à ses vingt pistoles, le present disant toujours qu'il ne se mit point en peine, est : la grace alloit arriver. À la fin le pauvre diablée perçut de sa sottise; mais il ne s'en aperçut que faisant le saut, temps mal propre à se repentiur et déclarer qui on est. Le tour est bon, comme v voyez, et Bellac se peut vanter d'avoir en un pares aussi hardi et aussi pendable qu'il y en ait.

Autant que l'abord de cette ville est fâcheux , a tant elle est désagréable; ses rues vilaines, ses mas sons maffeccommodées et mal prises. Dispenses—an vous quê êtes propre, de vous en riem dire. On place en ce pays-là la cuisine au second étage. Qui a ma succe qu'on y apprête. Ce sont gens capables de farment très méchant mets d'un très bon morceau. Quant que nous eussions choisi la meilleure hôtellerie, mas y hûmes du vin à teindre les nappes, et qu'on appea.

cela de bon que Louis XIII en est l'auteur.

Rien ne m'auroit plu sans la fille du logis, jemersonne et assez jolie. Je la cajolai sur sa coiffure c'étoit une espèce de cale à oreilles, des plus monnes, et bordée d'un galon d'or large de truidoigts. La pauvre fille, croyant bien faire, alla querir aussitôt sa cale de cérémonie pour me la montrer Passé Chavigny, l'on ne parle quasi plus francos-cependant cette personne m'entendit sans heancoup de peine. Les fleurettes s'entendent par tons pays, et ont cela de commode qu'elles portent avec elles leutrucheman. Tont méchant qu'étoit notre gête, je missai pas d'y avoir une nuit fort douce. Mon senmeil ne fut nullement bigarré de songes comme à a coutume de l'être : si pourtant Morphée m'est amese la fille de l'hôte, je pense bien que je ne l'aurois par renvoyée : il ne le fit point, et je m'en passai.

M. Jannart se leva devant qu'il fût jour; mais sa diligence ne servit de rien, car, tous nos chevasus tant déferrés, il fallut attendre; et, pour mes pechés, je revis les rues de Bellac encore une feis. Tandis que je faisois presser le maréchal, M. de Châteauneuf, qui avoit entrepris de nous guider ce jour-là, s'informa tant des chemins, que cela ne servit pas peu à lui faire prendre les plus longs et les plus mauvais. De bonne fortune notre traite n'étoit pas grande : comme Limoges n'est éloige de Bellac que d'une petite journée, nous edmes tout loisir de nous égarer; de quoi nous nous acquittimes très bien, et en gens qui ne connoissent ni la langse ni le pays.

Dès que nous fâmes arrivés, mon fidèle Achate (qui pourroit-ce être que M. de Châteauneuf?) disposa les choses pour son retour, et choisit la voir da messager à cheval qui doit partir le leademain. Je fus fâché de ce qu'il nous quittoit aitôt; car, en verité, il est honnête homme, et sait débiter ce qui se passe à la cour de fort bonne grace : puis il me semble qu'il ne fait pas mal son personnage dans cette relation. Désormais nous tâcherons de nous en passer, avec d'autant moins de peine qu'il me reste à vous apprendre que ce qui concerne le lieu de notre retraite : cela mérite une lettre entière.

En attendant, si vous desirez savoir comme je m'y trouve, je vous dirai: assez bien; et votre oscle s'y doit trouver encore mieux, vu les témoignages d'estime et de bienveillance que chacun lui rend. l'évêque principalement: c'est un prélat qui a tonteles belles qualités que vous sauriez vous imaginer; ne me plaisent point. C'est dommage que \*\*\*\* n'y splendide surtout, et qui tient la meilleure table du ait été mariée : quant à mon égard, Limonsia. Il vit en grand seigneur, et l'est en effet.
N'allez pas vous figurer que le reste du diocèse soit
malheureux, et disgracié du ciel, comme on se le
figure dans nos provinces. Je vous donne les gens de Limoges pour aussi fins et aussi polis que peuple de France : les hommes ont de l'esprit en ce pays-là, et les femmes de la blancheur : mais leurs coutumes, façons de vivre, occupations, compliments surtout,

Ce n'est pas un plaisant séjour : J'y trouve aux mystères d'Amour Peu de savants, force profancs; Peu de Phillis, beaucoup de Jeannes; Peu de muscat de Saint-Mesmin, Force boisson peu salutaire; Beaucoup d'ail et peu de jasmin : Jugez si c'est là mon affaire.

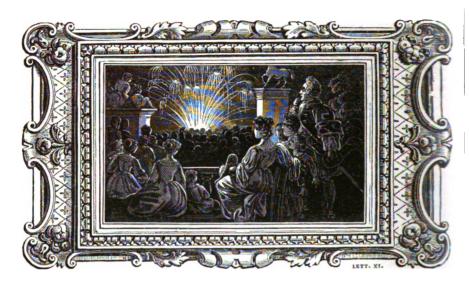

# LETTRES A DIVERS.

mmnin

# LETTRE PREMIÈRE.

A M. JANNART.

A Reims, ce lundi 14 février 1656.

MONSIEUR MON ONCLE.

J'ai enfin vendu ma ferme de Damar, moyennant 19,111 liv., à mon beau-frère; c'est-à-dire qu'il a fait échange avec moi de son bien de Châtillon, qu'il a promis par un acte séparé de me faire valoir 10,600 liv., m'a baillé 214 liv., m'a fait une pro-messe, payable dans trois mois, de 1,300 liv.; et du surplus, montant à 7,000, il m'a fait constitution. Ainsi il a fallu que j'aie vendu le bien de Châtillon, ce qui nous a fait une difficulté; car celui qui l'a acheté a dit qu'il vouloit que quelqu'un s'obligeat à la garantie et entretènement de la vendition que je lui faisois, jusqu'à ce que mademoiselle de La Fontaine eut l'âge et eut ratifié. J'en ai parlé à M. Héricart, mon beau-frère, qui s'en est excusé, et a dit que s'il intervenoit à ladité vendition, l'échange paroltroit simulé, et que cela lui feroit tort pour les lods et ventes. J'ai cru qu'il vouloit pent-être laisser cet obstacle afin de se dédire; et ayant reçu depuis peu une lettre de M. Faur, où je ne trouvois pas mon compte à beaucoup près, j'ai cru qu'il falloit achever l'affaire à quelque prix que ce fût... Au marchand qui vous portera 3,000 écus et vous demandera votre garantie, s'il eût voulu de celle de M. de Villemontée et de ma sœur, je ne vous aurois pas importuné de cela; mais il a dit qu'il ne les connoissoit pas. Pour mon père, il en vouloit bien; mais je ne romps jamais la tête à mon père de mes affaires. Je dirai à M. Bellenger, et à mon beaufrère, que je vous fais toucher l'argent de ladite vendition pour votre sûreté, en attendant que je vous aie

fait bailler une indemnité de votre garantie par M. de Villemontée, mon beau-frère, ou bien par qui d vous plaira; et cela sera bien de la sorte. Je voss prie aussi, si on vous en écrit, de mander la mème chose.

Quand vous aurez l'argent entre vos mains, mos père vous prie de lui en prêter 4,500 liv. pour racheter partie d'une rente qu'il doit conjointement avec ma sœur aux héritiers de M. Pidoux; moyennast quoi il sera déchargé de la garantie. Du reste, ma sœur vous en entretiendra si vous voulez, et vous ne sauriez mieux faire valoir votre argent. Premierement je me contenterai de l'intérêt sûr, et tant mons d'autant de la pension que vous savez, et puis apres la mort de mon père je vous rembourserai infailliblement, et vous donnerai ensuite une partie considérable de ce qui me restera, aux conditions que je vous ai dites.

Je vous écris de Reims, où je suis chez MM. de Maucroix, attendant votre réponses sur tous ce points. Le messager qui vous porte celle-ci part arjourd'hui lundi; vous pourrez, si vous en voaler prendre la peine, me récrire mercredi; il ne fast que demander le messager de Reims, sur le post Notre-Dame, ou écrire par la poste de Champagse, et adresser les lettres à M. de La Fontaine, che: M. de Maucroix, chanoine à Reims. Le plus the sera le meilleur: car le marchand de Châlons attend votre réponse pour vous porter l'argent. La copie de l'obligation que je vous envoie est de la main de M. de Maucroix, à cause que le messager me pressoit. Je vous prie très lumblement de me faire réponse au plus tôt, et suis,

Monsieur mon oncle,

Votre, etc. DE LA FONTAINE.

## II.

## AU MÊME.

Chaury (Château-Thierry), ce 29 février 1656.

Monsieur mon oncle,

J'ai recu vos deux lettres, la première à Reims, la seconde de Jeanne Bruyer, et vous remercie de la grace que vous nous faites à mon père et à moi. Il prendra 4,500 liv. sur l'argent qu'on vous portera; le reste de ce qu'il doit en principal, qui est envi-ron 300 liv. et un peu moins d'une année d'arrérages, il vous le fera tenir par la première commodité qui sera, comme je crois, devant la quinzaine. J'écris à ma sœur, qui a aussi dessein de rembourser sa part, de vous entretenir là-dessus. Vous vous ferez subroger en la place de celui à qui on doit, ou bien mon père remboursera et vous fera une nouvelle constitution comme vous le jugerez à propos, pour le moins de frais et le plus de sûreté pour vous, et pour nous. Celui qui a acheté le bien de Châtillon vous portera 3,000 écus, la première semaine de carême. Je pourvoirai aux moyens de vous faire tenir le reste; et cependant je demeurerai, après avoir fait mes très humbles baisemains à mademoiselle Jannart,

Monsieur mon oncle,

Votre très humble et très obéissant serviteur et neven.

DR LA FONTAINE.

P. S. J'ai écrit au sieur Castel de vous aller trouver, et vous supplier d'accommoder notre affaire. Ma belle-mère lui doit six cent vingt livres. Il ne faut premièrement point qu'il parle des frais; et quant an principal, je lui donnerai volontiers 100 fr. Il sera tout heureux de les prendre: car il aura de la peine assez à se faire payer; et ma belle-mère m'a dit qu'il

ne lui en étoit pas tant dû légitimement.

J'ai compté depuis peu avec M. Bellenger de quelques dettes de ma belle-mère; mais je n'ai pas jugé qu'il soit de la bienséance de lui parler de 12 écus d'argent, dont j'ai compté avec vous, et que vous me baillètes pour les affaires de M. de Brecet. J'en donnai 4 à M. Vabeil, et en rendis 8 à M. de Brecet. Ainsi c'est à moi qu'on les doit; vous leur en ferez, s'il vous plaît, souvenir; autrement je les perdrois. Ce n'est pas que je les redemande, c'est seulement afin que la mémoire n'en soit pas abolie : je ne sais si c'est au beau-père ou au gendre d'acquitter cela. Les écus d'argent valoient lors 12 sous.

Si je n'avois peur de donner atteinte à la neutralité que vous avez promise, je vous écrirois un mot en faveur de M. de La Haye, quand ce ne seroit que pour apprendre à Messieurs du présidial ce que c'est qu' Alea judiciorum; et que M. le lieutenant, qui veut faire passer ses raisons pour des démonstrations mathématiques, n'est pas du tout si savant qu'Archimède. Je suis son serviteur; mais j'incline pour le prerôt aussi bien que tous les honnêtes gens de

Chateau-Thierry.

## III.

## AU MÊME.

A Chaury (Château-Thierry), ce 5 janvier 1658.

Monsteur mon oncle,

Je vous envoie le papier que M. de Bressay m'a donné suivant votre lettre, et crois que M. Visinier vous le portera lui-même pour plus d'assurance. Nous vous avons beaucoup d'obligation de ce que vous voulez bien donner la somme que je vous ai prié de donner à M. de Villemontée; ce n'est pas la première fois que vous m'avez témoigné la bonne volonté que vous avez pour moi, et je vois bien d'après les termes de votre lettre que ce ne sera pas la dernière. J'essaierai de mériter cette bonne volonté par mes services, étant,

Monsieur mon oncle, etc.

## IV.

#### AU MÈME.

A Chaury (Château-Thierry), le 25 février 1658.

MONSIEUR MON ONCLE,

J'ai montré votre lettre à mon père, qui est bien aise de ne plus devoir qu'à vous, et vous en écrit. Je crois que sa lettre peut tenir lieu de procuration. Le principal intérêt qu'il a en cette affaire est d'être déchargé envers tous du total de la rente, et de n'être plus obligé que pour sa part envers vous. Il vous supplie d'y prendre garde, et de ne point rembourser sa part que ma sœur n'ait aussi remboursé, ou ne rembourse la sienne.

Mademoiselle de La Fontaine a en deux accès de fièrre depuis deux jours. Je crois que ce ne sera rien. Nous avons résolu d'aller incontinent après Pâques à Paris, pour accommoder notre affaire; cependant je baise très humblement les mains à mademoiselle Jan-

nart, avec votre permission, et suis,

Mousieur mon oncle,

Votre, etc.

#### V.

## AU MĖME.

A Chaury (Château-Thierry), le 26 mars 1658.

MONSIEUR MON ONCLE,

Vous ne recevrez point encore par cet ordinaire la lettre de mon père; il est toujours malade, et a été saigné encore une fois. Ce n'est pourtant pas chose fort dangereuse. Dès qu'il sera en meilleur état, il ne manquera pas de vous écrire touchant l'affaire de ma sœur, qu'il vous prie d'achever au plus tôt, si vos affaires vous le permettent.

Je vous écrivis an long, mardi dernier, tonchant votre ferme des Aulnes-Bouillans; par celle-ci vous trouverez bon que je fasse le solliciteur, et vous recommande une affaire où madame de Pont-de-Bourg a intérêt. Je n'ai pas l'honneur d'être connu d'elle, mais quantité de personnes de mérite prennent part à ses intérêts. Je suis prié de vous en écrire de si bonne part, qu'il a fallu malgré moi vous être importun, si c'est vous être importun que de vous solliciter pour une dame de qualité qui a une parfaitement belle fille. l'ai vu le temps que vous vous laissiez toucher à ces choses, et ce temps n'est pas éloigné; c'est pourquoi j'espère que vous interpréterez les lois en faveur de madame de Pont-de-Bourg. Vous en aurez des remerciements de l'Académie; mais je les compte pour rien, en comparaison de ceux que vous fera cette belle fille, dont la beauté doit être fort éloquente de la façon qu'on me l'a dépeinte.

l'irai à Paris, devant la fin du carême; et peut-être devant la fin de la semaine où nous allons entrer; ce sera pour aviser avec vous au moyen de terminer notre affaire. Mademoiselle de La Fontaine m'en presse: ce n'est pas qu'elle soit plus mal qu'elle étoit il y a six mois; mais il est bon d'assurer la chose au plus tôt. J'y ai un intérêt trop grand pour la laisser plus long-temps au hasard, outre que mademoiselle de La Fontaine ne veut pas faire à Paris un long séjour, et sera bien aise de trouver les affaires toutes disposées. Avec votre permission, mademoiselle Jannart aura pour agréables mes très humbles baisemains.

Je suis.

Monsieur mon oncle.

Votre très humble et très obéissant serviteur, De La Fontaine.

#### VI.

#### AU MÊME.

A Reims, ce 19 août 1658.

Je vous renvoie le calcul de ma sœur, bien différent du mien. La différence vient de ce que, dans le mémoire des quittances que vous m'avez envoyées, il y en a une de 400 liv., du 2 septembre 1656, dont il n'est point fait mention dans le mémoire de ma sœur; et peut-être impute-t-elle cela sur les arrérages qui précèdent la dernière quittance de 57, dont je vous ai envoyé copie; car mon père n'étoit pas encore mort, et possible avez-vous payé, en son acquit, ces 400 liv. pour les arrérages de la rente; car il me souvient qu'environ ce temps vous fournites quelque argent pour lui à Paris, qu'il rendit à Jeanne Bruyer. Vous n'avez qu'à voir les termes de cette quittance de 400 liv.; le mécompte vient aussi de ce que je n'imputois pas les sommes données sur les arrérages précédents fait à fait qu'elles ont été données, mais je faisois un gros de tous ces arrérages jusqu'à présent, et je le déduisois sur les sommes données et sur l'intérêt, et en cela ma sœur pourroit bien avoir raison; mais dans son mémoire il y a une erreur de 240 liv. ou euvirou, que j'ai marquée à la marge. C'est pourquoi la chose vaut bien la peine que vous fassiez calculer le tout sur une table d'intérêt : je n'en ai point en ce pays-ci.

Je ne puis aller à Paris de plus d'un mois, et ne m'y crois nullement nécessaire; je vous écris de Reims, où vos lettres m'ont été envoyées. Je sen dans trois on quatre jours à Château-Thierry. M sœur me mande qu'elle a fort affaire d'argent, c'oà vous de prendre votre commodité.

## VII.

## AU MÈME.

A Chadry (Château-Thierry), co ver ferrier 165,

MONSIEUR MON ONCLE.

Ce qu'on vous a mandé de l'emprunt et du jet est très faux; si vous l'aviez cru, il me semble que vous ne pouviez moins que de m'en faire la réprenande; je la méritois bien par le respect que ju pour vous, et par l'affection que vous m'avez toujours témoignée. J'espère qu'une autre fois vous vemettres plus fort en colère, et que s'il m'arrive ce perdre mon argent, vous n'en rirez point. Mademoselle de La Fontaine ne sait nullement bon gre a ce donneur de faux avis, qui est aussi mauvais politique qu'intéressé. Notre séparation peut avoir fait quelque bruit à la Ferté; mais elle n'en a pas fait beaucoup. Château-Thierry, et personne n'a cru que cels fit nécessaire.

l'ai fait une sommation pour recevoir l'amnet, mais je n'ai point consigné; mandez-moi s'il est eccre temps. La commission dont je vons ai écrite une excellente affaire pour le profit, et je ne suis prassez ambitieux pour ne eourir qu'après les boneurs; quand l'un et l'autre se rencontreront easenble, je ne les rejetterai pas; cependant, dès que Naquart fera un tour à Château-Thierry, je lui ferau proposition, sauf de m'en rapporter à vous touchs: le choix.

l'espère qu'aujourd'hui votre échauge avec medame de l'Hôtel-Dieu sera bien avancé; je suis sar ipoint d'en faire encore un. M. de La Place me dor un surcens de trois setiers et mine de blé, et deux etiers d'avoine; le surcens est assis sur dix arpent éterre qui sont à la porte d'une de ses fermes. Il ne vent donner en échange dix autres arpents, enfermedans vos terres de la Trueterie. Je trouve la choese propos; mais il faut qu'elle se fasse sous votre noss et auparavant il faudroit que je vous eusse céde le surcens; il me semble que cela se peut faire par procuration, et qu'il n'est pas besoin d'attendre us voyage de Paris pour cela. Suivant ce que vous m'en manderez, j'enverrai mémoire.

Si vous n'avez trouvé à troquer vos terres de Cignon, M. Oudan, de Reims, s'en accommoder avec vous, et vous donnera de l'argent on des terre dans la prairie. Si l'affaire d'Étampes se faisoit, p vous conseillerois de choisir des terres.

Vous ne me mandez rien touchant le rachat que j'ai fait de vos rentes sous seing privé; je ne l'ai pavoulu faire par-devant notaire, sans avoir auperant votre avis, à cause des lods et ventes : souvencevous, s'il vous plait, de m'en écrire.

Je suis,

Monsieur mon oncle,

Votre très lumble et très obéssarserviteur, De La Fortaire.

P. S. Je vous écrivis hier vendredi, et vous priai | de mieux que de vous entretenir d'une si agréable > vous employer pour celui qui vous portera la lete ; car peut-être recevrez-vous celle-ci la première. n'osai, à cause de la parenté de mademoiselle de a Fontaine, lui refuser de vous écrire; mais comme est pour essayer de lui procurer quelque emploi, u'on lui a fait espérer, et que ces choses ne se de-andent ni ne s'obtiennent facilement, vous en useez comme il vous plaira, et vous vous réserverez, si ous le jugez à propos, pour quelque meilleure ocasion : enfin je ne prétends point vous importuner our antrui dans une affaire de cette nature; c'est sien assez que je le fasse pour moi seulement : je ous prie de vous excuser de la meilleure grace qu'il era possible, et cela suffit.

#### VIII.

## A M. \*\*,

EN LUI ENVOYANT LES VERS POUR ET CONTRE MADAME COLLETET. - 1650.

Vons vous étonnez, dites-vous, de ce que tant d'honnêtes gens ont été les dupes de mademoiselle Colletet, et de ce que j'y ai été moi-même attrapé. Ce n'est pas un sujet d'étonnement que ce dernier point; au contraire, c'en seroit un si la chose s'étoit autrement passée à mon égard : ainsi vons faites très sagement de me mettre au nombre des honnêtes gens, Puisque aussi bien je ne puis nier que je ne sois de celui des dupes. Cela vous est-il nouveau? Et d'où venez-vous, de vous étonner ainsi? Savez-vous pas bien que pour peu que j'aime, je ne vois dans les défauts des personnes non plus qu'une taupe qui auroit cent pieds de terre sur elle? Si vous ne vous en êtes aperçu, vous êtes cent fois plus taupe que moi. Dès que j'ai un grain d'amour, je ne manque pas d'y mêler tout ce qu'il y a d'encens dans mon magasin; cela fait le meilleur effet du monde; je dis des sottises en vers et en prose, et serois faché d'en avoir dit une qui ne fût pas solennelle : enfin je loue de toutes mes forces.

## Homo sum qui ex stultis insanos reddam.

Ce qu'il y a, c'est que l'inconstance remet les choses en leur ordre. Ne vous étonnez donc plus; voyez seulement ma palinodie; mais voyez-la sans vous en scandaliser. Pourquoi ne me rétracterois-je pas? Tant de grands hommes se sont rétractés! Et puis fiez-vous à nous autres faiseurs de vers !

#### IX.

## A M. FOUQUET.

RELATION DE L'ENTRÉE DE LA REINE DANS PARIS, LE 26 AOUT 1660.

#### MORSEIGNEUR.

Comme je serai bientôt votre redevable, j'ai cru que la magnificence de ces jours passés étoit une occasion de m'acquitter, et que je ne pouvois rien faire matière. Je vous dirai donc que l'entrée ne se passa point sans moi, que j'y eus ma place aussi bien que beaucoup d'autres provinciaux, et que ce monde de regardants est une des choses qui me parut la plus belle en cette action.

De toutes parts on y vit Une nombreuse affluence, Et je crois qu'elle se fit
Aux yeux de toute la France.
Ce jour-là le soleil fut assez matineux; Mais, pour mieux laisser voir ce pompeux équipage, Il tempéra son éclat lumineux, En quoi je tiena qu'il fut sage : Car, quand il eut eu des habits Tout parsemés de rubis, Et couverts des trésors du Pactole et du Tage, Qu'il eût paru plus beau qu'il n'est au plus beau jour, Le moins brillant des seigneurs de sa cour

La cour ne se mit pas seule sur le bon bout, Et le luxe passa jusqu'à la bourgeoisie. Chacun fit de son mieux : ce n'étoit qu'or partout : Vous n'avez vu de votre vie Une si belle infanterie; On eût dit qu'ils sortoient tous de chez le baigneur : Imagines-vous, monseigneur, Dix mille hommes en broderie.

Bût brillé cent fois davantage.

Ce fut un bel objet que messieurs du conseil : Aussi leurs majestés s'en tiennent honorées ; On n'en peut trop louer le pompeux appareil ; Leur tronpe étoit des mieux parées.

Tout le monde admire leurs superbes atours, Leurs cordons d'or, leurs housses de velours, Et leurs différentes livrées Leur chef, vêtu de brocart d'or Depuis les pieds jusqu'à la tête, Ce jour-là parut un Médor, Et fut un des beaux de la fête. Je ne puis assez dignement Louer le riche accoutrement Qui le para cette journée; Ni le coffret des sceaux, que portoit fièrement La chancelière haquence,

Nommée ainsi très justement. De vouloir peindre aussi les trois cours souveraines, Et leur auguste majesté,

Ma muse n'y perdroit que son temps et ses peines; C'est un sujet trop vaste et trop peu limité. Messieurs de ville eurent en vérité Bonne part de l'honneur en cette illustre sete.

Je tronvai surtout bien monté Celui qui marchoit à la tête. Il n'est pas jusqu'à Rocollet Qui ne fût sur sa bonne mine Son cheval qui n'étoit pas laid, Et sembloit de taille asses fine, Lui secoucit un peu l'échine, Et pensa mettre en désarroi Ce brave serviteur du roi.

Si je m'étois trouvé plus près Des harangueurs et des harangues, Vous auriez en vers quelques traits De ce qu'ont dit ces dortes langues: Sans mentir, j'ai beaucoup perdu De n'en avoir rien entendu; Car, en fait de magnificence Les compliments sur les habits L'ont emporté, comme je pense. Mais tout cela n'est rien au prix Des mulets de son éminence

Leur attirail doit avoir coûté cher-Ils se suivoient en file ainsi que patenôtres: On en voyoit d'abord vingt et quatre marcher,
Puis autres vingt et quatre, et puis vingt et quatre autres.
Les housses des premiers étoient d'un fort grand prix;
Les seconds les passoient, passés par les troisièmes;
Mais ceux-ci n'ont, à mon avis,
Rien laissé pour les quatrièmes.
Monsieur le cardinal l'entend, en bonne foi;
Car après ces mulets marchoient quinze atte'ages,
Puis sa maison, et puis ses pages,
Se panadant en bel arroi,
Montés sur chevaux aussi sages
Que pas un d'eux, comme je croi.
Figurez-vous que dans la France
Il n'en est point de plus hant prix;
Que l'un bondit, que l'autre danse,
Et que cela n'est rien au prix

Bientôt après les seigneurs de la cour, Propres, dorés et beaux comme des anges, Ou comme le dieu d'amour, Attirèrent nos louanges: J'entenda le dieu d'Amour, quand il tient du dieu Mars, Et qu'il marche tout fier du pouvoir de ses dards; Car ces seigneurs, qui sont près d'une belle

Aussi doux que des moutons, Sont pires que vrais lione Quand ils ont une querelle, Ou que le bruit des canons Leur échanffe la cervelle. En habits sous l'or tout cachés, En chevaux bien enharnachés, Ils avoient fait grosse dépense; Et quant à moi je fus surpris De voir une telle abondance, Et n'estimai plus rien au prix Les mulets de son émineace.

Des mulets de son éminence.

Incontinent on vit passer
Les légions de mousquetaires.
C'est un bel endroit à tracer;
Mais, sans que je m'attire un tel nombre d'affaires,
Leur maître n'a que trop de quoi m'embarrasser.
Vous le voyez quelquefois:
Croyez-vous que le monde ait eu beaucoup de rois,
Or de taille aussi belle, ou de mine aussi bonne?

Groyez-vous que le monde ait eu beaucoup de rois Ou de taille aussi belle, ou de mine aussi bonne? Ce n'est pas mon avis; et lorsque je le vois, Je crois voir la grandeur elle-même en personne.

Comme jadis le monarque des cieux
Dans le ciel fit son entrée,
Après avoir puni l'orgueil audacieux
Des suppots de Briarée;
Ou bien comme Apollon, des traits de son carquois
Ayant du fier Python percé l'énorme masse,
Triompha sur le Parnasse;
Ou comme Mars entra pour la première fois
Dans la capitale de Thrace;
Ainsi je crois encor voir le prince qui passe;
Et vous pouvez choisir de ces trois-là
Celui qu'il vous plaira.
Mais comment de ces vers sortir à mon bonneur?
Ceci de plus en plus m'embarrasse et m'empêche;
Et de fièvre en chaud mal me voici, monseigneur,
Enfan tombé sur la calèche.
On dit qu'elle étoit d'or, et sembloit d'or massif,
Et qu'il s'en fait peu de pareilles;
Mais je ne la pus voir, tant j'étois attentif
A regarder d'autres merveilles.
Ces merveilles étoient de fort beaux cheveux blonds,
Une vive blancheur, les plus beaux yeux du monde,

Et d'autres appas sans seconds

D'une personne sans seconde.

Qui c'étoit que la personne En qui logeoient tant d'appas :

Qu'on ne me demande pas

La question seroit bonne! Tant d'agrément, tant de beauté, Tant de douceur, et tant de majesté, Tant de graces si naturelles, Où l'on trouveroit de quoi Faire un million de belles, Ne peuvent en bonne foi Se trouver qu'en la merveille Sans égale, et sans pareille, Qui donne aux autres la loi, Bt qui dort avec le roi.

#### X.

## A M. FOUQUET.

EN LUI ENVOYANT L'ODE SUIVANTE SUR LE MAS DE MONSIEUR, FRÈRE UNIQUE DU ROI, AVEC L RIETTE-ANNE D'ANGLETERRE, LE 31 MARS : -

#### MONSEIGNBUR,

Le zèle que vous avez pour toute la maison recme fait espérer que ce terme-ci vous sera plus acble que pas un autre, et que vous lui accorder. protection qu'il vous demande. Avec ce passeport n'a jamais été violé, il vous ira trouver same rien crdre. J'y loue la merveille que nous ont donnée les . glois. Encore que sa naissance vienne des dieux. n'est pas ce qui fait son plus grand mérite; mile: tres qualités, toutes excellentes, font qu'elle est ! nement aussi bien que l'admiration de notre c C'est ce qu'on peut dire de plus à l'avantage de a princesse; car notre cour est telle à présent, que approbation seroit même glorieuse à la mère Graces. L'entreprise de louer dans le même ouvre: le digne frère de notre Monarque, étoit infiames au dessus de moi. Cependant ce n'étoit pas encorassez faire; il falloit, Monseigneur, vous dire sequelque chose touchant la grossesse de la Reine : serois coupable si je me taisois, tandis que chacu raisonne sur la qualité du présent qu'elle nous fer Il sera beau, l'on n'en doute point; mais que ce des être un dieu ou une déesse, c'est ce qui n'est pas encore tout-à-sait certain. Quoi que ce puisse être, « s'en réjouit dans l'Olympe, malgré tous les suicd'envie qu'on y peut avoir. Ces nouvelles divinitre pourroient bien ravir aux autres leurs temples. Je # parle pas de ceux que nous avons bâtis dans se cœurs à leurs majestés, qui ne sauroient, avec tost leur puissance, nous rien donner de plus pariz: qu'elles. Je ne pouvois, Monseigneur, vous entretras de sujets qui méritassent mieux d'interrompre va occupations et vos soins. La grossesse de la Reine es l'attente de tout le monde. On a déjà consulte le astres sur ce sujet,

Quant à moi, sans être devin,
J'ose gager que d'un Dauphin
Nous verrons dans peu la naissance:
Therèse, accomplissant le repos de la France,
Y fera, je m'assure, encor cette façon.
Ce qui confirme mon soupçon,
C'est la faveur des dieux, qui sert notre monarque,
Comme il uérite, et qui ne put jamais
Lui refuser aucune marque
Du respect que le sort a pour tous ses souhaits.
La conjecture que je fais
N'est pas, seigneur, fort difficile;
Car sans vous étaler d'un discours inotile
Toutes les raisons que j'en ai,
Nous avons un roi trop habile

Pour ne pas réussir en tous ses coups d'essai.

A peine il commença ses premiers exercices, Qu'il se fit admirer des heros de sa cour; Puis, d'un cœur ennemi de ces molles délices Qui loin du champ de Mars ont choisi leur sejour,

Il sortit des bras de l'Amour, Fit trembler cent cités, porta partout la guerre; Maint rempart fut ouvert, maint secadron rompu: Les Flamands, s'ils cussent pu, Se fussent cachés sous terre.

Tel on voit un jeune lion

Courir à sa première proie. La Flandre alloit souffrir plus de maux qu'ilion: Ses peuples ignoroient l'usage de la joie; Louis eut renversé le reste de leurs tours;

Si la fille du prince ibère N'eût interpose les amours, Qui firent plus en quatre jours Qu'aucun plénipotentiaire, Par son travail et ses discours En quatre mois n'auroit su faire.

Que si notre monarque aux tournois de Bellone se fit dès l'abord renommer, N'a-t-il pas mieux fait que personne Son apprentissage d'aimer? Pour l'objet qui l'a su charmer N'a-t-il pas cédé des conquêtes, Refusé des trésors, méprisé des états, Et préféré Thérèse aux palmes toutes prêtes Que le sort promettoit aux efforts de son bras?

Mais comment s'est-il pris tout d'un coup aux affaires? Quel roi mieux que le nôtre entend le cabinet? Peut-on développer d'un jugement plus net Tant de conseils si necessaires?

Les soins de son état ne le lassent jamais; Et dans les travaux de la paix Il agit encore en Hercule Un autre cut tout perdu quand nous perdimes Jule; Mais de quel changement est suivi son trépas?

Louis ne l'ayant plus, sait régir ses provinces:

La machine de nos états,

Qui sans l'effort de cet Atlas Eut fait succomber d'autres princes, Ne pèse point au nôtre, et non plus que les cieux N'a besoin pour support que du maître des dieux.

Tous ses commencements ayant été si beaux. Celui de son hymen nous promet des miracles: J'en attends un Dauphin, dont les exploits nouveaux Ne pourront rencontrer d'assez puissants obstacles.

La victoire en tout lieu le doit accompagner. Sans qu'il se fasse craindre on le verra régner : C'est bien le mieux, qui le sait faire Les peuples les plus fiers sous un jong voloutaire Se verront d'eux-mêmes soumis. Aux dépens de ses ennemis Son état un jour doit s'accroître. Il aura les dieux pour amis, Il aura son père pour maitre.

Thérèse, le portant avec un soin si tendra, L'ornera de vertus, et de dons inouis : Jugez quel il doit être, et ce qu'on peut attendre D'un chef-d'œuvre formé par elle et par Louis. De sa mère, il tiendra la douœur et les charmes; Et de son père, l'art de dompter par les armes Cœux qui résisteront à toutes ses bontés. Il sera conquérant en diverses manières; Et son empire un jour n'aura plus de frontières , don pas meme les cœurs des plus fières beautés.

Celle dont nous venons de chanter l'hyménée. Ne peut qu'elle ne rende un tel œuvre accompli; l)e bien moins de fleurons sa tête est couronnée, One son cœur de vertus ne se montre rempli.

Les graces, les beautés qui reluisent en elle, Ne font que la moitié d'un tout si précieux : Son esprit est divin, son ame est toute belle : Thérèse est un chef-d'œuvre acheve par les cieux.

Je me croyois sorti d'une haute entreprise, Et mon chant me sembloit ne pouvoir mieux finir: Anne, par ses boutés dont mon ame est éprise, S'est encor présentée à mon ressouvenir. Notre Dauphin en doit tenir Les mêmes dons, mais d'une autre manière : La sagesse aux conseils, l'esprit plein de lumière,

La fermeté que l'on trouve aux héros, Et la constance dans les maux.

Mais, quoi! de l'exercer il n'est plus de matière.
Vous dépeindre Anne toute entière. C'est pour ma muse un trop hards projet: Si vous regardez mon sujet, Que dirai-je d'assez sublime?

Que ne dirai-je point, si je suis mon devoir? Dieux! qu'on est empêché, quand il faut qu'on exprime Ce qu'on ne sauroit concevoir!

Dispensez moi de cette peine; Vous savez, Monseigueur, quelle est Anne et Louis. Vous voyes tons les jours notre nouvelle reine: Si vos yeux n'en sont éblouis, Je les tiens bons; ils le sont, et personne N'en a douté jusques ici : Puissent-ils dans vingt ans veiller pour la couronne! Je ne vous plaindrai pas d'avoir un tel souci.

Voilà, Monseigneur, ce que je pense sur ce sujet. J'ai corrigé les derniers vers que vous avez lus, et qui ont eu l'honneur de vous plaire: j'espère que vous les trouverez en meilleur état qu'ils n'étoient. Entre autres fautes, j'y avois mis un deux pour un trois, ce qui est la plus grande réverie dont un nourrisson du Parnasse se pût aviser; la bévue ne vient que de là : car je prends trop d'intérêt en tout ce qui regarde votre famille, pour ne pas savoir de combien d'Amours et de Graces elle est composée. Je me rétracterai plus amplement à la première occasion; et cependant je serai toujours, Mouseigneur, etc.

## XI.

## A M. DE MAUCROIX.

RELATION D'UNE PÊTE DONNÉE A VAUX.

22 août 1661.

Si tu n'as pas reçu réponse à la lettre que tu m'as écrite, ce n'est pas ma faute; je t'en dirai une autre fois la raison, et je ne t'entretiendrai pour ce coupci que de ce qui regarde M. le Surintendant : non que je m'engage à t'envoyer des relations de tout ce qui lui arrivera de remarquable; l'entreprise seroit trop grande, et en ce cas-la je le supplierois très humblement de se donner quelquesois la peine de faire des choses qui ne méritassent point que l'on en parlât, afin que j'eusse le loisir de me reposer. Mais je crois qu'il y seroit aussi empêché que je le suis à présent. On diroit que la renommée n'est faite que pour lui seul, tant il lui donne d'affaires tout à la lois. Bien en prend à cette déesse de ce qu'elle est née avec cent bouches; encore n'en a-t-elle pas la moitié de ce qu'il saudroit pour célébrer dignement un si grand héros; et je crois que quand elle en auroit mille, il trouveroit de quoi les occuper toutes.

Je ne te conterai donc que ce qui s'est passé à Vaux le 17 de ce mois. Le Roi, la Reine-mère, Mon-

sienr, Madame, quantité de princes et de seigneurs s'y trouvèrent: il y eut un souper magnifique, une excellente comédie, un ballet fort divertissant, et un fen qui ne devoit rien à celui qu'on fit pour l'entrée.

> Tous les sens furent enchantés; Et le régal eut des beautés Dignes du licu, dignes du maître, Et dignes de leurs majestés, Si quelque chose pouvoit l'être.

On commença par la promenade. Tonte la Cour regarda les eaux avec grand plaisir. Jamais Vaux ne sera plus beau qu'il ie fut cette soirée-là, si la présence de la Reine ne lni donne encore un lustre qui véritablement lui manquoit. Elle étoit demeurée à Fontainebleau pour une affaire fort importante: tu vois bien que j'entends parler de sa grossesse. Cela fit qu'on se consola, et enfin on ne pensa plus qu'à se réjonir. Il y eut une grande contestation entre la cascade, la gerbe d'eau, la fontaine de la couronne, et les animaux, à qui plairoit davantage; les dames n'en frent pas moins de leur part.

Toutes entre elles de beauté Contestèrent aussi chacune à sa manière; La reine avec ses fils contesta de bonté; Et Madame, d'écist avecque la lumière.

Je remarquai une chose à quoi peut-être on ne prit pas garde; c'est que les nymphes de Vanx eurent toujours les yeux sur le Roi : sa bonne mine les ravit toutes, s'il est permis d'user de ce mot en parlant d'un si grand prince.

Ensuite de la promenade on alla souper. La délicatesse et la rareté des mets furent grandes; mais la grace avec laquelle monsieur et madame la Surintendante firent les honneurs de leur maison, le fut encore davantage.

Le souper fini, la comédie eut son tour : on avoit dressé le théâtre au bas de l'allée des sapins.

En cet endroit, qui n'est pas le moins beau
De ceux qu'enferme un lieu si délectable,
Au pied de ces sapins et sous la grille d'eau,
Parmi la fraicheur agréable
Des fontaines, des bois, de l'ombre et des zéphyrs,
Furent préparés les plaisirs
Que l'on goûta cette soirée.
De feuillages touffus la scène étoit parée,
Et de ceut flambeaux éclairée:
Le ciel en fut jaloux. Enfin figure-toi
Que lorsqu'on eut tiré les toiles,
Tout combatilt à Vaux pour le plaisir du roi;
La musique, les eaux, les lustres, les étoiles.

Les décorations furent magnifiques, et cela ne se passa pas sans musique.

On vit des rocs s'ouvrir, des termes se mouvoir, Et sur son piédestal tourner mainte figure. Deux enchanteurs pleins de savoir Firent tant, par leur imposture, Qu'on crat qu'ils avoient le pouvoir De commander à la nature. L'un de ces enchanteurs est le sieur Torelli, Magicien expert, et faiseur de miracles; Et l'autre, c'est Le Brun, par qui y'aux embelli Présente aux regardants mille rares spectacles: Le Brun dout on admire et l'esprit et la main, Père d'inventions agrèables et belles, Rival des Raphaëls, successeur des Apelles. Par qui notre climat ne doit rien au romain. Par l'avis de ces deux la chose fut règlée. D'abord aux yeux de l'assemblée
Parut un rocher si bien fait,
Qu'on le crut rocher en effet;
Mais, insensiblement se changeant en coquille,
Il en sortit une nymphe geutille
Quai ressembloit à la Bejart,
Nymphe excellente dans son art,
Et que pas une ne surpasse.
Aussi récita-t-elle avec heaucoup de grace
Un prologue, estimé l'un des plus accomplis
Qu'en ce genre on pût écrire,
Rt plus beau que je ne dis,
Ou bien que je n'ose dire;
Car il est de la façon
De notre ami Pellisson.
Ainsi, bien que je l'admire,
Je m'en tairai, puisqu'il n'est pas permis
De leuer ses amis.

Dans ce prologue, la Béjart, qui représente la nymphe de la fontaine où se passe cette action, commande aux divinités qui lui sont soumises de sort des marbres qui les enferment, et de contribur de tout leur pouvoir au divertissement de Sa Majett aussitôt les termes et les statues qui font partie de l'ornement du théâtre se meuvent, et il en sort, je ne sa comment, des faunes et des bacchantes qui font l'are des entrées du hallet. C'est une fort plaisante chor que de voir accoucher un terme, et danser l'enfait en venant au monde. Tout cela fait place à la cost-die, dont le sujet est un homme arrêté par toute sortes de gens, sur le point d'aller à une assignaissa amoureuse.

C'est un ouvrage de Molière.
Cet écrivain par sa manière.
Cet écrivain par sa manière.
Cet écrivain par sa manière.
De la façon que son nom court,
Il doit être par-delà Rome:
J'en suis ravi, car c'est mon homme.
Te souvient-il bien qu'autréois,
Nous avons conclu d'une voix
Qu'il alloit ramener en France
Le bon goût et l'air de Térence?
Plaute n'est plus qu'un plat bouffon.
Et jamais il ne fit si bon
Se trouver à la comédie;
Car ne pense pas qu'on y rie
De maint trait jadis admiré,
Et bon in illo trampors i
Nous avons changé de méthode;
Jodelet n'est plus à la mode,
Et maintemant il ne faut pas
Quitter la nature d'un pas.

Or avoit accommodé le ballet à la comédie, attat qu'il étoit possible, et tous les danseurs y representent des fâcheux de plusieurs manières: en qui certes ils ne parurent nullement fâcheux à soit égard; au contraire, on les trouva fort diretusants, et ils se retirèrent trop tôt au gré de la cerpagnie. Dès que ce plaisir fut cessé, on courai de lui du feu.

Je voudrois bien t'écrire en vers
Tous les artifices divers
De ce feu le plus beau du monde,
Et son combat avecque l'oude,
Et le plaisir des assistants.
Figure-toi qu'en même temps
On vit partér mille fusées,
Qui par des routes embrasées
Se firent toutes dans les airs
Un chemin tout rempli d'éclairs.
Chassant la nuit, briaant ses voiles.
As-tu vu tomber des étoiles?

Tel est le sillon enflamm Ou le trait qui lors est formé. Parmi ce spectacle si rare, Figure-toi le tintamare, Le fracas, et les siffements Qu'on entendoit à tous moments. De ces colonnes embrasé Il renaissoit d'autres fusées Ou d'autres formes de pétard, Ou quelque autre effet de cet art; Et l'on voyoit régner la guerre Entre ces enfants du tonuerre, L'un contre l'autre combattant, Voltigeant et pironettant, Faisant un bruit épouvantable, C'est-à-dire un bruit agréable. Figure toi que les échos N'ont pas un moment de repos, Et que le chœur des Néreides S'enfuit sous ses grottes humides. De ce bruit Neptune étonné Bût craint de se voir détrôné, Si le monarque de la France N'eut rassuré, par sa présence, Ce dieu des moites tribunaux, Qui crut que les dieux infernaux Venoient donner des sérénades A quelques-unes des Naïades. Enfin, la peur l'ayant quitté, Il salua Sa Majesté: Je n'en vis rien, mais il n'Importe. Le reconter de cette sorte Est toujours bon; et quant à toi, Ne t'en fais pas un point de foi.

Au bruit de ce feu succéda celui des tambours; car, le Roi voulant s'en retourner à Fontainebleau cette même nuit, les mousquetaires étoient commandés. On retourna donc au château, où la collation étoit préparée. Pendant le chemin, tandis qu'on s'entretenoit de ces choses, et lorsqu'on ne s'attendoit plus à rien, on vit en un moment le ciel obscurci d'une épouvantable nuée de fusées et de serpentaux. Faut-il dire obscurci ou éclairé? Cela partoit de la lanterne du dôme : ce fut en cet endroit que la nuée creva d'abord, On crut que tous les astres, grands et petits, étoient descendus en terre, afin de rendre hommage à Madame; mais l'orage étant cessé, on les vit tous en leur place. La catastrophe de ce fracas fut la perte de deux chevaux.

Ces chevaux qui jadis un carrosse tirèrent, Et tirent maintenant la barque de Caron, Dans les fossés de Vaux tombèrent, Et puis de là dans l'Achéron.

Ils étoient attelés à l'un des carrosses de la Reine; et s'étant cabrés à cause du feu et du bruit, il fut impossible de les retenir. Je ne croyois pas que cette relation dût avoir une fin si tragique et si pitoyable. Adieu. Charge ta mémoire de toutes les belles choses que tu verras au lieu où tu es.

## XII.

## A M. FOUQUET.

Paris, ce 3o janvier 1663.

## Monseigneur,

J'ai toujours bien cru que vous sauriez conserver la liberté de votre esprit dans la prison même; et je

n'en veux pour témoignage que vos défenses: il ne se pent rien voir de plus convaincant, ni de mieux écrit. Les apostilles que vous avez faites à mon ode ne sauroient partir non plus que d'un jugement très solide et d'un goût extrêmement délicat. Vous voulez, Monseigneur, que l'endroit de Rome soit supprimé; et vous le voulez, ou parce que vous avez trop de piété, ou parce que vous n'êtes pas instruit de l'état présent des affaires. Ceux qui vous gardent ne font que trop bien leur devoir. L'exemple de César étant chez les anciens, il vous semble qu'il ne sera pas assez connu. Cela pourroit arriver, sans le jour que les écrivains lui ont donné : ils ne manquent jamais de l'alléguer en de pareilles occasions. Je m'en suis servi, parce qu'il est consacré à cette matière. D'ailleurs, ayant déjà parlé de Henri IV dans mon élégie, je ne voulois pas proposer à notre prince de moindres modèles que les actions de clémence du plus grand personnage de l'antiquité. Quant à ce que vous trouvez de trop poétique pour pouvoir plaire à notre monarque, je le puis changer en cas que l'on lui présente mon ode ; ce que je n'ai jamais prétendu. Que pour-roient ajouter les Muses aux sollicitations qu'on fera pour vous? car je ne doute nullement que les premières personnes du monde ne s'y emploient. J'ai donc composé cette ode à la considération du Parnasse. Vous savez assez quel intérêt le Parnasse prend à ce qui vous touche. Or, ce sont les traits de poésie qui font valoir les ouvrages de cette nature. Malberbe en est plein, même aux endroits où il parle au Roi. Je viens enfin à cette apostille, où vous dites que je demande trop bassement une chose qu'on doit mépriser. Ce sentiment est digne de vous, Monseigneur; et, en vérité, celui qui regarde la vie avec une telle indifférence ne mérite aucunement de mourir : mais peut-être n'avez-vous pas considéré que c'est moi qui parle, moi qui demande une grace qui nous est plus chère qu'à vous. Il n'y a point de termes si humbles, si pathétiques et si pressants, que je ne m'en doive servir en cette rencontre. Quand je vous introduirai sur la scène, je vous prêterai des paroles convenables à la grandeur de votre ame. Cependant, permettez-moi de vous dire que vous n'avez pas assez de passion pour une vie telle que la vôtre. Je tâcherai pourtant de mettre mon ode en l'état où vous souhaiterez qu'elle soit; et je serai toujours, etc.

# XIII.

# A MADAME LA DUCHESSE DE BOUILLON.

Château-Thierry, juin 1671.

Je ne sais, Madame, qu'écrire à V. A. qui soit digne d'elle, et qui puisse la réjouir. Il m'a semblé que la poésie a'acquitteroit mieux de ce devoir que la simple prose. Il m'a encore paru qu'il vous falloit donner un nom du Parnasse. Je crois vous avoir déjà donné celui d'Olympe en des occasions de pareille nature. Ne pourroit-on point mettre en chant ces paroles?

Qu'Olympe a de beauté, de graces et de charmes! Elle sait enchanter les esprits et les yeux. Mortels, aimez-la tous; mais ce n'est qu'à des dieux Qu'est réservé l'honneur de lui rendre les armes. Ce que je vais ajouter n'est pas moins vrai, et m'a été confirmé par des correspondants que j'ai toujours eus à Paphos, à Cythère et à Amathonte. Je me doutois bien que cela seroit, et m'en étois déjà aperçu la dernière fois que j'eus l'honneur de vous voir.

La mère des Amours, et la reine des Graces, C'est Bouillon, et Véaus lui cède ses emplois. Tout ce peuple à l'envi s'empresse sur vos traces, Plus nombreux qu'il n'étoit, et tout fier de vos lois.

Vous sites dire l'année passée à M. de La Haye qu'il ett soin que je ne m'ennuyasse point à Château-Thierry. Il est fort aisé à M. de La Haye de satisfaire à cet ordre; car, outre qu'il a heaucoup d'esprit,

Peut-on s'ennuyer en des lieux
Honorés par les pas, éclaires par les yeux
D'une aimable et vive princesse,
A pied blanc et mignon, à brune et longue tresse?
Nes troussé, c'est un charme encor selon mon sens,
C'en est même un des plus paissants.
Pour moi, le temps d'aimer est passé, je l'avoue,
Et je mérite qu'on me loue
De ce libre et sincère avea,
Dont pourtant le public se souciera très peu.
Que j'aime ou n'aime pas, c'est pour lui même chose;
Mais s'il arrive que mon cœur
Retourne à l'avenir dans as première erreur,

#### XIV.

Nes aquilins et longs n'en serout pas la cause.

#### A MADEMOISELLE DE CHAMPMESTÉ.

Château-Thierry, ce jeudi 12 1676.

Je suis à Chaûry, Mademoiselle; jugez si je dois penser à vous, moi qui ne vous oublierois point au milieu de la plus brillante cour. M. Racine avoit promis de m'écrire: pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Il auroit sans doute parlé de vous, n'aimant rien tant que votre charmante personne: c'auroit été le plus grand soulagement à la peine que j'éprouve à ne plus vous voir. S'il savoit que j'ai suivi en partie les conseils qu'il m'a dounés, sans cesser pourtant d'être fidèle à la paresse et au sommeil, il auroit pent-être par reconnoissance mandé de vos nouvelles et des siennes: mais véritablement je l'excase; aussi bien les agrémeuts de votre société remplissent tellement les cœurs, que toutes les autres impressions s'affoibissent.

Que vons aviez raison, Mademoiselle, de dire qu'ennui galopperoit avec moi devant que j'aie perdu de vue les clochers du grand village i c'est chose si vrsie que je suis présentement d'une mélancolie qui ne pourra, je le sens, se dissiper qu'à mon retour à Paris.

> A guérir un atrabilaire, Oui, Champunesié saura mieux faire Que de Fagon tout le talent; Pour moi, j'ose affirmer d'avance Qu'un seul instant de sa présence Peut me guérir incontinent.

Bois, champs, ruisseaux et nymphes des prés me touchent plus guère, depuis qu'avez enchaîne le bonheur près de vous; aussi compte-je partir hier Toutefois je m'occupe si peu de mes mffaires qu ne sais quand elles finiront. C'est chose de dégoût compte, vente, arrérages; parler votre langage mieux mon fait: mais n'alles pas imaginer quprétende parler si bien que vous, c'est chose im; sible et que ne tenterai de ma vie.

Voudrez-vous engager M. Racine à ma écraire; ve ferez œuvre-ple, j'en réponds. J'espère qu'il me pa suadé que la matière ne lui manquera pas. Je : flatte qu'il m'écrira aussi que vous pensess à moc. a surant que ce me sera la nouvelle la plus agreable apprendre, et que jamais ne trouverez de servir plus fidèle, ni plus dévoné que

DE LA FORTAINE

## XV.

#### À LA MÊME.

LETTRE ÉCRITE DE LA CAMPAGNE EN 16-5.

Comme vous êtes la meilleure amie du mosor aussi bien que la plus agréable, et que vous prese beaucoup de part à ce qui regarde vos amis, il 🕿 propos de vous mander ce que font ceux qui me ve ont pas suivie. Ils boivent, depuis le matin jusqu'il soir, de l'eau, du vin, de la limonade, et corters; 12 fraichissements légers à qui est privé de vous voi La chaleur et votre absence nous jettent tous en d'asupportables langueurs. Quant à vous, Mademoisele. je n'ai pas besoin que l'on me mande ce que ver-faites: je le vois d'ici. Vous plaisez depuis le mate jusqu'au soir, et accumulez cœurs sur cœurs. Tost sera bientôt au roi de France, et à mademoiselle de Champmeslé. Mais que font vos courtisans? car per ceux du Roi , je ne m'en mets pas autrement en peine Charmez-vous l'eunui, le malheur au jeu, toutes le autres disgraces de M. de la Fare? et M. de Tonnere rapporte-t-il toujours au logis quelque petit gain? Il ne sauroit plus en faire de grands après l'acquisition de vos bonnes graces. Tout le reste n'est qu'un sur-croît de peu d'importance, et quiconque vous a gegnée ne se doit que médiocrement réjouir de toute les autres fortunes. Mandez-moi s'il n'a point entière ment oublié le plus sidèle de ses serviteurs, et si vos croyez qu'à son retour il continuera de m'honorer de ses niches et de ses brocards.

## XVI.

# A M. SIMON DE TROYES.

Février 1686.

Votre Phidias et le mien,
Et celui de toute la terre,
Girardon, notre ami, l'honneur du nom troyen,
M'oblige à vous mander, non la paix ou la guerre,
Dont sur ma foi je ne sais rien;
Non la ligue d'Augsbourg, que je sais moins encore:
Non, dans un bel écrit plein de moralité,
Des sottises du temps le nombre que j'ignore,
(Et sauroit-il être compté?)

Mais la désaite d'un pâté. L'esprit s'échausse à table, et d'un propos à l'autre Bacchus nous inspira comme cut fait Apollon. Rien n'altéra ses dons ; l'eau du sacré vallon Auroit profané même un vin tel que le nôtre:

Pur, et sans mélange on le but. Votre pâté, dès qu'il parut,

Ramena les santés, et fit naitre l'envie De bere à Chloris, à Sylvie, A ca qu'on aime enfin : bonne et louable loi. De la maîtresse on vint au roi; Du roi l'on vint à la statue;

De la statue on prit sujet D'examiner la place, et cet autre projet Où l'image du prince est encore attendue.

Il faut du temps; le temps a part A tous les chefs d'œuvre de l'art. La reine des cités, dans sa vaste étendue, N'aura rien qui ne cède à ce double ornement. L'équestre en est encore à son commencement; La pédestre, à la fin le monarque l'a vue. Desjardins, il faut l'avouer

Mérite par cette œuvre une éternelle gloire. Nous en louames tout, car tout est à louer,

Et le vainqueur, et la victoire, Et les captifs. Vous pouvez croire One du maréchal-duc on s'entretint aussi : Son monument a réussi.

Où d'autres échoueroient il se rend tout facile. Quand on eut admiré ce qu'il fit en Sicile, Parlé de son adresse et de sa fermeté. Et de l'honneur qu'au Rab il avoit remporté; Nous avouèmes tous que pour Sa Majesté Il n'épargne aucuns soins, ne le cède à nul homme, Ne dort ni ne permet qu'on dorme d'un long somme

La France entière n'auroit p Seule occuper deux La Feuillades, Ainsi que la Grèce n'eût su Contenir deux Alcibiades.

Nous revinmes au roi; l'on y revient toujours: Quelque entretieu qu'on se propose Sur Louis aussitôt retombe le discours : La déesse aux cent voix ne parle d'autre chose. Girardon , dimes nous , se saura surpasser, Exprimant ce héros qu'il commence à tracer. L'exprimer! c'est beaucoup ; et si le seul Lysippe, Fut digne de mouler l'héritier de Philippe, Si nul autre sculpteur ne le tailla que lui,

Peu de mains doivent entrepre D'employer leur art aujourd'hui, Pour nn roi mieux fait qu'Alexandre. Notre prince a l'air grand, il a l'air du dieu Mars.

Je m'écarte un peu trop, rentrons dans nos limites; Les lois que cet écrit dès l'abord s'est prescrites M'empéchent de m'étendre ainsi de toutes parts; On s'en va me nommer l'avocat des trois chèvres: Le fait étoit d'un vol, il citoit des Césars. Les grands mots comme à lui me naissent sur les lèvres

Pour un pâte de trois canards. Aux journanx de Hollande il nous fallut passer; Je ne sais plus sur quoi, mais on fit leur critique. Bayle est, dit-on, fort vif; et s'il peut embrasser L'occasion d'un trait piquant et satirique, ll la saisit, Dieu sait, en homme adroit et fin : Il trancheroit sur tout, comme enfant de Calvin, S'il osoit ; car il a le goût avec l'étude. Le Clerc pour la satire a bien moins d'habitude; Il paroit circonspect, mais attendons la fin. Tout faiseur de journaux doit tribut au malin. Le Clerc prétend du sien tirer d'autres usages; ll est savant, exact, il voit clair aux ouvrages; Bayle aussi. Je fais cas de l'une et l'autre main ; Tous deux ont un bon style, et le langage sain. Le jugement en gros sur ces deux personnages, Et ce fut de moi qu'il partit.

C'est que l'un cherche à plaire aux sages,

L'autre veut plaire sux gens d'esprit. Il leur plait. Vous aurez peut-être peine à croire Qu'on ait dans un repas de tels discours teuus : On tint ces discours; on fit plus, Ou fut au sermon après boire.

Je crains que ce dernier vers ne vous semble pas assez sérieux. Pardonnez à la nécessité que je m'étois imposée de finir tous mes coutes comme le Tassone ses stances, dans LA SECCHIA RAPITA. Pour rectifier cet endroit, je vous dirai en langue vulgaire que nous allames au sermon l'après-dinée, que nous y portâmes tous le sang-froid qu'auroient eu des philosophes à jeun, et que même nous accourcimes notre repas, pour ne rien perdre de cette action. Cétoit la seconde de M. L. D. C. J'y trouvai de la piété et de l'éloquence, des expressions, et un bon tour en beaucoup d'endroits tout-à-fait selon mon goût. J'en ferois un plus long éloge, si je ne craignois de déplaire à M. L. D. C. Ce sera donc la fin de ma lettre, comme ce fut celle de notre journée. Je suis, monsieur, votre, etc.

## XVII.

## A M. RACINE.

Du 6 juin 1686. Château-Thierry.

Poignan, à son retour de Paris, m'a dit que vous preniez mon silence en fort manvaise part : d'autant plus qu'on vous avoit assuré que je travaillois sans cesse depuis que je suis à Château-Thierry, et qu'au lieu de m'appliquer à mes affaires je n'avois que des vers en tête. Il n'y a de tout cela que la moitié de vrai : mes affaires m'occupent autant qu'elles en sont dignes, c'est-à-dire nullement; mais le loisir qu'elles me laissent, ce n'est pas la poésie, c'est la paresse qui l'emporte. Je trouvai ici, le lendemain de mon arrivée, une lettre et un couplet d'une fille agée soulement de huit ans; j'y ai répondu ; c'a été m'a plus forte occupation depuis mon arrivée. Voici donc le couplet, avec le billet qui l'accompagne.

#### Sur l'air de Joconde

« Quand je veux faire une chanson « Au parfait La Fontaine, « Je ne puis rien tirer de bon

« De ma timide veine. « Elle est tremblante à ce moment,

« Je n'en suis pas surprise : « Devant lui mon foible talent « Ne peut être de mise.

« Je crois en vérité que je ne serois jamais parvenue à faire « une chanson pour vous, Monsieur, si je n'avois en vue de « m'en attirer une des vôtres; vous me l'avez promise, et vous « avez affaire à une personne qui est vive sur ses intérêts: « songez que je vous assassimerai jusqu'à ce que vous m'ayon « tenu votre parole. De grace, Monsieur, ne defliges pois « une petite muse qui pourroit parvenir si vous lui jetiez un « regard favorable.»

Ce couplet et cette lettre, si ce qu'on me mande de Paris est bien vrai, n'ont pas coûté une demiheure à la demoiselle, qui quelquefois met de l'amour dans ses chansons, sans savoir ce que c'est qu'amour. Comme j'ai vu qu'elle ne me laisseroit point en repos que je n'eusse écrit quelque chose pour elle, je lui ai envoyé les trois couplets suivants : ils sont sur le même air.

Paule, vous faites jolimes Lettres et chansonnettes : Quelques grains d'amour seulement, Elles seroient parfaites. Quand ses soins au cœur sont connus, Une muse sait plaire. Jeune Paule, trois ans de plus Font beaucoup à l'affaire.

Vous parlez quelquefois d'amour, Paule, sans le connoître; Mais j'espère vous voir un jour Ce peut dieu pour maître. Le doux langage des soupirs Est pour vous lettre close : Paule, trois retours de zéphyrs Font beaucoup à la chose.

Si cet enfant dans vos chansons A des graces naives, Que sera-ce quand ses leçons Seront un peu plus vives? Pour aider l'esprit en ses vers Le cœur est nécessaire; Trois printemps sur autant d'hivers Font beaucoup à l'affaire.

Voyez, Monsieur, s'il y avoit là de quoi vous fâcher de ce que je ne vous envoie pas les belles choses que je produis. Il est vrai que j'ai promis une lettre au prince de Conti : elle est à présent sur le métier; les vers suivants y trouveront leur place.

Un sot plein de savoir est plus sot qu'un autre homme, Je le fuirois jusques à Rome; Et j'aimerois mille fois mieux Un glaive aux mains d'un furioux, Que l'étude en certains génies. Ronsard est dur, sans goût, sans choix, Arrangeant mal ses mots, gâtant par son françois Des Grecs et des Latins les graces infinies. Nos aïeux, bonnes gens, lui laissoient tout passer, Et d'éradition ne se pouvoient lasser. C'est un vice aujourd'hui : l'on oseroit à pelne En user seulement une fois la semaine. Quand il plait au hasard de vous en envoyer, Il faut les bien choisir, puis les bien employer, Très sûrs qu'avec ce soin l'on n'est pas sûr de plaire. Cet auteur a, dit-on, besoin d'un commentaire : On voit bien qu'il a lu; mais ce n'est pas l'affaire; Qu'il cache son savoir, et montre son esprit. Racan ne savoit rien; comment a-t-il écrit? Et mille autres raisons, non sans quelque apparence. Malherbe de ces traits usoit plus fréquemment : Sous lui la cour n'osoit encore ouvertement Sacrifier à l'ignorance.

Puisque je vous envoie ces petits échantillons, vous en conclurez, s'il vous plait, qu'il est faux que je fasse le mystérieux avec vous. Mais, je vous en prie, ne montrez ces derniers vers à personne, car madame de La Sablière ne les a pas encore vus.

## XVIII.

A M. DE BONREPAUX,

INTENDANT DE LA MARINE, A LONDRES.

28 janvier 1687.

vons imaginer combien ses sujets en ont témoigne de joie.

Ils offriroient leurs jours pour prolonger les siens; Ils font de sa santé le plus cher de leurs biens. Les preuves qu'à l'envi chaque jour ils en doucent, Les vœux et les concerts dont leurs temples résonnent. Forcent le ciel de l'accorder. On peut juger à cette marque, Par la crainte qu'ils ont de perdre un tel Monarque, Du bonheur de le possèder. De quelle sorte de mérite

N'est-il pas aussi revetu? Sa principale favorite Plus que jamais est la vertu. Autrefois il a combattu Pour la grandeur et pour la gloire : Maintenant d'une autre victoire Son cour devient ambitieux.

Les vaines passions chez lui sont étouffées. L'histoire a peu de rois, la fable point de dieux Qui se vantent de ces tropbees.

Il pourroit se donner tout entier au repos : Quelqu'un trouveroit-il étrange Que, digne en cent façons du titre de héros, Il en voulût poûter à loisir la louange? Les deux mondes sont pleins de ses actes guerriers: Cependant il poursuit encor d'autres lauriers : Il veut vaincre l'erreur; cet ouvrage s'avance; Il est fait : et le fruit de ces succès divers Est que la vérité règne en toute la France,

Et la France en tout l'univers. Non content que sous lui la valeur se signale,

Il met la piété sur le trône à son tour; Ses soins la font régner, ainsi que sa rivale.

Au milieu même de la cour. C'est pour lui plaire aussi qu'Astrée est de retour. Ces trois divinités font fleurir son empire; Il a su les unir pour le bien des humains C'est proprement de lui qu'on a sujet de dire One le sage a tout en ses mains.

Vient-il pas d'attirer, et par divers chemins, La dureté du cœur, et l'erreur envieillie, Monstre dont les projets se sont évanouis : On voit l'œuvre d'un siècle en un mois accomplie, Par la sagesse de Louis.

Mais je crains de passer le but de mon ouvrage : Il faut plus de loisir pour louer ce heros : Une muse modeste et sage

No touche qu'en tremblant à des sujets si hauts. Je me tais donc, et rentre au fond de mes retraites J'y trouve des douceurs secrètes.

La fortune, il est vrai, m'oubliera dans ces lieux; Ce n'est point pour mes vers que ses favours sont faire Il ne m'appartient pas d'Importuner les dieux.

## XIX.

#### AU MÈME.

Du 31 août 168-.

Je ne croyois pas, Monsieur, que les négociation. et les traités vous laissassent penser à moi. l'en su aussi fier que si l'on m'avoit érigé une statue sur s sommet du mont Parnasse. Pour me revancher de c honneur, je vous place en ma mémoire aupres a deux dames qui me feroient oublier les traites et le négociations, et peut-être les rois aussi. Je voudro : Le Roi est parfaitement gueri. Vous ne sauriez | que vous vissiez presentement madame d'Hervart

1e parle non plus chez elle ni de vapeurs, ni de c, que si ces ennemies du genre humain s'en ent allées dans un autre monde. Cependant leur ne est encore de celui-ci : il n'y a que madame ervart qui les ait congédiées pour toujours. Au 1 d'hôtesses si mal-plaisantes, elle a retenu la eté et les graces, et mille autres jolies choses que us pouvez bien vous imaginer. Je me contente de ir ces deux dames. Elles adoucissent l'absence de lles de la rue Saint-Honoré, qui véritablement nous gligent un peu : je n'ai osé dire qu'elles nous néigent un peu trop. M. de Barillon se peut souvenir ie ce sont de telles enchanteresses, qu'elles faiient passer du vin médiocre et une omelette au rd, pour du nectar et de l'ambrosie. Nous pensions ous ètre repus d'ambrosie, et nous soutenions que ipiter auroit mangé de l'omelette au lard. Ce tempsn'est plus. Les Graces de la rue Saint-Honoré nous égligent. Ce sont des ingrates à qui nous présenions plus d'encens qu'elles ne vouloient. Par ma foi, donsieur, je crains que l'encens ne se moisisse au emple. La divinité qu'on y venoît adorer en écarte antôt un mortel, tantôt un autre, et se moque du lemeurant sans considérer ni le comte ni le marquis, aussi peu le duc;

Tros, Rutulusve fuat, nullo discrimine habebo;

voilà sa devise. Il nous est revenu de Montpellier une des premières de la troupe; mais je ne vois pas que nous en soyons plus forts. Toute persuasive qu'elle est, et par son langage et par ses manières, elle ne relèvera pas le parti. Vous êtes un de ceux qui ont le plus de sujet de la louer. Nous savons, Monsieur, qu'elle vous écrivit il y a huit jours. Aussi n'ai-je rien à vous mander de sa santé, sinon qu'elle continue d'être bonne, à un rhume près, que même cette dame n'est point fâchée d'avoir; car je tâche de lui persuader qu'on ne subsiste que par les rhumes, et je crois que j'en viendrai à la fin à bout. Autrefois je vous aurois écrit une lettre qui n'auroit été Pleine que de ses louanges : non qu'elle se souciât d'être louée; elle le souffroit seulement, et ce n'étoit pas une chose pour laquelle elle cût un si grand mépris. Cela est changé.

J'ai vu le temps qu'Iris (et c'étoit l'âge d'or Pour nous autres gens du bas monde),
J'ai vu, dis-je, le temps qu'Iris goûtoit encore).
Nou cet encens commun dont le Parnasse abonde;
il fut toujours, an sentiment d'Iris,
D'une odeur importune ou plate;
Mais la louange délicate
Avoit apprès d'elle son prix.
Elle traits aujourd'hui cet art de bagatelle;
il l'endort; et, e'il fant parler de bonne foi,
L'éloge et les vers sont pour elle
Ce que maints sermons sont pour moi.

J'esse pu m'exprimer de quelque autre manière;
Mais puisque me voilà tombé sur la matière,
Quand le discours est froid, dormez-vous pas aussi?
Tout homene sage en use ainsi.
Quarente beaux esprits certiférout ceci.
Nous sommes tout autant, qui dormons comme d'autres
Aux ouvrages d'autrui, quelquefois même aux nôtres.
Que cela soit dit entre nous.
Passons sur cet endroit: si j'étendois la chose,
Je vous endormirois, et ma lettre pour vous
Deriendroit, en vers comme en prose,

Ce que maints sermons sont pour tous.

J'en demeurerai donc là pour ce qui regarde la dame qui vous écrivit il y a huit jours. Je reviens à madame d'Hervart, dont je voud-ois bien aussi vous écrire quelque chose en vers. Pour cela il lui faut donner un nom de Parnasse. Comme j'y suis le parrain de plusieurs belles, je veux et entends qu'à l'avenir madame d'Hervart s'appelle Sylvie dans tous les domaines que je possède sur le double mont; et pour commencer.

C'est un plaisir de voir Sylvie : Mais n'espérez pas que mes vers Peignent tant de charmes divers, J'en aurois pour toute ma vie.

S'il prenoit à quelqu'un envie D'aimer ce chef-d'œuvre des cieux, Ce quelqu'un, fût-il roi des dieux, En auroit pour toute sa vie.

Votre ame en est encor ravie;
J'en sais sûr, et dis quelquefois:
Jamais cette beanté divine
N'affranchit un cœur de ses lois.
Notre intendant de la marine
A bean courir ches les Anglois;
Puisqu'une fois il l'a servie,
Qu'il aille et vienne à ses emplois,
Il en a pour toute sa vie.

Que cette ardeur, où nous convie Un objet si rare et si doux, Ne soit de nulle autre saivie, C'est un sort commun pour nous tous; Mais je m'étonne de l'époux, Il en a pour toute sa vie.

J'ai tort de vous dire que je m'en étonne, il faudroit au contraire s'étonner que cela ne fût pas ainsi.
Comment cesseroit-il d'aimer une femme souverainement jolie, complaisante, d'humeur égale, d'un
esprit doux, et qu'il l'aime de tout son cœur? Vous
voyez bien que toutes ces choses, se rencontrant
dans un seul sujet, doiveut prévaloir à la qualité
d'épouse. J'ai tant de plaisir à en parler, que je reprendrai une autre fois la matière: que madame
d'Hervart ne prétende pas en être quitte.

Je devrois finir par l'article de ces deux dames. Il fant pourtant que je vous mande, Monsieur, en quel état est la chambre des philosophes. Ils sont cuits, et embellissent tous les jours. J'y ai joint un autre ornement qui ne vous déplaira pas, si vous leur faites l'honneur de les venir voir, avec ceux de vos amis qui doivent être de la partie.

Mes philosophes cuits, j'ai voulu que Socrate, Et Saint-Dié mon fidèle Achate, Et de la gent porte-écarlate D'Hervart tout l'ornement, avec le beau berger Verger,

Pussent avoir quelque musique
Dans le séjour philosophique.
Vous vous moquez de mon dessein;
J'ai cependant un clavecin.
Un clavecin chez moi! Co meuble vous étonne.

Que direz-vous si je vous donne Une Chloris de qui la voix Y joindra ses sons quelquefois? La Chloris est jolie et jeune; et sa personne Pourroit bien ramener l'amour

Au philosophique séjour. Je l'en avois banni; si Chloris le ramène, Elle aura chansons sur chansons, Mes vers exprimeront la douceur de ses sons. Qu'elle ait à mon égard le cœur d'une inhumaine, Je ne m'en plaindrai point, n'étant bon désormais Qu'à chanter les Chloris, et les laisser en paix. Vous autres chevaliers, tenterez l'aventure; Mais de la mettre à fin, fût-ce le beau berger Qu'Œnone eut autrefois le pouvoir d'engager, Ce n'est pas chose qui soit sûre.

J'allois fermer cette lettre, quand j'ai reçu celle que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire : et ce que ie dis au commencement n'est qu'une réponse à quelque chose qui me concerne dans la vôtre à madame de La Sablière. Si j'eusse vu le témoignage si ample d'un souvenir auquel je ne m'attendois pas, j'aurois poussé bien plus loin la figure et l'étonnement; ou peut-être que je me serois tenu à une protestation toute simple, qu'il ne me pouvoit rien arriver de plus agréable que ce que vous m'avez écrit de Windsor. Il y a plusieurs choses considérables, entre autres vos deux Anacréons, M. de Saint-Évremond et M. Waller, en qui l'imagination et l'amour ne finissent point. Quoi! être amoureux et bon poëte a quatre-vingt-deux ans? Je n'espère pas du ciel tant de faveurs. C'est du ciel dont il est fait mention au pays des fables que je veux parler; car celui que l'on prèche à présent en France veut que je renonce aux Chloris, à Bacchus et à Apollon, trois divinités que vous me recommandez dans la vôtre. Je concilierai tout cela le moins mal et le plus long-temps qu'il me sera possible; et peut-être que vous me donnerez quelque bon expédient pour le faire, vous qui travaillez à concilier des intérêts opposés, et qui en savez si bien les moyens. J'ai tant entendu dire de bien de M. Waller, que son approbation me comble de joie. S'il arrive que ces vers-ci aient le bonheur de vous plaire (ils lui plairont par conséquent), je ne me donnerai pas pour un autre, et continuerai encore quelques années de suivre Chloris, Bacchus, Apollon, et ce qui s'ensuit; avec la modération requise, cela s'entend.

Au reste, Monsieur, n'admirez - vous point madame de Bouillon, qui porte la joie partout? Ne trouvez-vous pas que l'Angleterre a de l'obligation an mauvais génie qui se mêle de temps en temps des affaires de cette princesse? Sans lui ce climat ne l'auroit point vue; et c'est un plaisir que de la voir, disputant, grondant, jouant, et parlant de tout avec tant d'esprit, que l'on ne sauroit s'en imaginer davantage. Si elle avoit été du temps des Païens, on auroit déifié une quatrième Grace pour l'amour d'elle. Je veux lui écrire, et invoquer pour cela M. Waller. Mais qui est le philosophe qu'elle a mené en ce pays-là? La description que vous me faites de cette rivière sur les bords de laquelle on va se promener après qu'on a sacrifié long-temps au sommeil, cette vie mêlée de philosophie, d'amour et de vin, sont aussi d'un poëte; et vous ne le pensiez peut-être pas être.

La fin de la lettre où vous dites que M. Waller et M. de Saint-Évremond ne sont contents que parce qu'ils ne connoissent pas nos deux dames, me charme. Aussi je trouve cela très galant, et le ferai valoir dès que l'occasion s'en présentera. Surtout je suivrai votre conseil, qui m'exhorte de vous attendre à Paris, où vous reviendrez aussitôt que les affaires le permettront.

M. Hessein a la fièvre; elle lui a duré continue pendant trois ou quatre jours, et puis a cessé; puis il est venu un redoublement que nous ne croyons pas dangereux. Il avoit été saigné trois fois jest d'hier. Je ne sais pas si depuis on y auz 25 quatrième saignée. Il n'y a nul mauvais 2004 sa maladie.

Je ne doute point que les d'Hervarts et le Diez ne fassent leur devoir de vous écrire. Le des lettres de bon endroit, et si bon, que je qu'un que je puisse dire meilleur. Je ves haite. Cependant, Monsieur, faites-moi ? l'honneur de m'aimer, et croyez que je sais, é

# XX.

## A MADAME LA DUCHESSE DE BOULL

Paris. - Novembre 16

MADAME,

Nous commençons ici de murmurer costririos glois, de ce qu'ila vous retiennent si long-tersuis d'avis qu'ils vous rendent à la France sur de l'automne, et qu'en échange nous leur decideux ou trois sles dans l'Océan. S'il ne s'agrademe. Mais peut-être avons-nous plus de sy nous plaindre de votre sœur que de l'Anglerne quitte pas madame la duchesse Maraines l'on voudroit. Vous êtes toutes deux environne qui fait oublier le reste du monde, c'este d'enchantements et de graces de toutes sorte.

Moins d'Amours, de Ris et de Jeax, Cortége de Vénus, sollicitaient pour elle, Bans ce différent si fameux Où l'on déclara la plus belle La déesse des agréments Celle aux yeux bleus, celle aux bras blasc. Furent au tribunal par Mercure conduites. Chacune étala ses talents. Si le même débat renaissoit en nos temps, Le procès auroit d'autres suites Et vous, et votre sœur, emporteries le pris Sur les clientes de Paris. Tous les citoyens d'Amathonte Auroient beau parler pour Cypris; Car yous avez, selon mon com Plus d'Amours, de Jeux et des Ris. Vous excellez en mille choses Vous portez en tous lieux la joie et les plaisirs: Allez en des climats inconnus aux Zéphyrs,

Mais, commeaucum bonheur n'est constant dans sero Quelques noire aquilons troublent de si beaux jost. C'est là que vous savez témoigner du correge: Vous envoyez aux vents ce ficheux souvemir. Vous avez cent secrets pour combatire l'orsge: Que n'en aviez-vous un qui le sût prérenir!

On m'a mandé que V. A. étoit admirée de tos l'Anglois, et pour l'esprit, et pour les maniers, pour mille qualités qui se sont trouvées de leur su Cela vous est d'autant plus glorieux, que les Augler ne sont pas de fort grands admirateurs. Je me su seulement aperçu qu'ils connoissent le vrai meris. et en sont touchés.

et en sont touchés.
Votre philosophe a été bien étonné quand ce le dit que Descartes n'étoit pas l'inventeur de té stème que nous appelons la machine des animan. Es agrand l'avoit prévenu. Cependant, qual on ne lui en auroit point apporté de preuve, je se

aisserois pas de le croire, et me sais que les Espagnols qui pussent hâtir un château tel que celui-là. l'ous les jours je découvre ainsi quelque opinion de Descartes répandue de côté et d'autre dans les ouvrages des Anciens, comme celle-ci : Qu'il n'y a point de couleurs au monde; ce ne sont que de différents effets de la lumière, sur de différentes superficies. Adieu les lis et les roses de nos Amintes. Il n'y a ni peau blanche ni chevenx noirs; notre passion n'a pour fondement qu'un corps sans couleur. Et après cela, je ferai des vers pour la principale beauté des femmes!

Ceux qui ne seront pas suffisamment informés de ce que sait V. A., et de ce qu'elle voudroit savoir sans se donner d'autres peines que d'en entendre parler à table, me croiroient peu judicieux de vous entretenir ainsi de philosophie; mais je leur apprends que toutes sortes de sujets vous conviennent, aussi bien que toutes sortes de livres, pourva qu'ils soient bons.

Nul autsur de renom n'est ignoré de vous; L'accès leur est permis à tous. Pendant qu'on lit leurs vers, vos chiens ont beau se battre; Vous mettez le holà en écoutant l'auteur. Vous égalez ce dictateur Qui dictoit tout d'un temps à quatre.

C'étoit, ce me semble, Jules César: il faisoit à la fois quatre dépêches sur quatre matières différentes. Vous ne lui devez rien de ce côté-là; et il me souvient qu'un matin vous lisant des vers, je vous trouvai en même temps attentive à ma lecture et à trois querelles d'animaux. Il est vrai qu'ils étoient sur le point de s'étrangler: Jupiter le conciliateur n'y auroit fait œuvre. Qu'on juge par là, Madame, jusqu'où votre imagination peut aller, quand il n'y a rien qui la détourne. Vous jugez de mille sortes d'ouvrages, et en jugez biem.

Vous savez dispenser à propos votre estime : Le pathétique, le sublime, Le serieux et le plaisant; Tour à tour vous vont amusant. Tout vous duit, l'histoire et la fable, Prose et vers, latiu et françois. Par Japiter! je ne connois Rien pour nous de si souhaitable. Parmi ceux qu'admet à sa cour Celle qui des Anglois embellit le séjour, Partageant avec vous tout l'empire d'Amour, Anacréon et les gens de sa sorte, Comme Waller, Saint-Évremond, et moi, Ne se feront jamais fermer la porte. Qui n'admettroit Anacréon chez soi? Qui banniroit Waller et La Fontaine? Tous deux sont vieux, Saint-Évremond aussi : Mais verrez-vous aux bords de l'Hippocrène Gens moins ridés dans leurs vers que ceux-ci? Le mal est que l'on veut ici De plus sévères moralistes. Anacreon s'y tait devant les jansénistes. Encor que leurs leçons me semblent un peu tristes, Vous devez priser ces auteurs Pleins d'esprit, et bons disputeurs. Vous en savez goûter de plus d'une manière : Vous donnent toujours lieu d'agiter quelque point.
Sur quoi ne disputez-vous point?

A propos d'Anacréon, j'ai presque envie d'évoquer son ombre; mais je pense qu'il vaudroit mieux le ressusciter tout-à-fait. Je m'en irai pour cela trou-

ver un gymnosophiste, de ceux qu'alla voir Apollonius Tyaneus. Il apprit tant de choses d'eux, qu'il ressuscita une jeune fille. Je ressusciterai un poète. Vous et madame Mazarin nous rassemblerez. Nous nous rencontrerons en Angleterre, M. Waller et M. de Saint-Évremond, le vieux Grec et moi. Croyezvous, Madame, qu'on pât trouver quatre poètes mieux assortis?

Il nous feroit beau voir parmi de jeunes gens Inspirer le plaisir, danser, et nous ébattre, Et, de fleurs couronnés ainsi que le printemps, Faire trois cents ans à nous quatre.

Après une entrevue comme celle-là, et que j'aurai renvoyé Anacréon aux Champs - Elysées, je vous demanderai mon audience de congé. Il faudra que je voie auparavant cinq on six Anglois, et autant d'Angloises ( les Angloises sont bonnes à voir, à ce que l'on dit). Je ferai souvenir notre ambassadeur, de la rue Neuve-des-Petits-Champs, et de la dévotion que j'ai toujours eue pour lui. Je le prierai, et M. de Bonrepaux, de me charger de quelques dépêches. Ce sont à peu près toutes les affaires que je puis avoir en Angleterre. J'avois fait aussi dessein de convertir madame d'Hervart, madame de Gouvernet, etmadame d'Helang, parce que ce sont des personnes que j'honore; mais on m'a dit que je ne trouverois pas les sujets encore assez disposés. Or, je ne suis bon, non plus que Perrin-Dandin, que quand les parties sont lasses de contester. Une chose que je souhaiterois avant toutes, ce seroit que l'on me procurât l'honneur de faire la révérence au Monarque : mais je ne l'oscrois espérer. C'est un prince qui mérite qu'on passe la mer afin de le voir, tant il a de qualités convenables à un souverain, et de véritable passion pour la gloire. Il n'y en a pas beaucoup qui y tendent, quoique tous le dussent faire en ces places-là.

> Ce n'est pas un vain fantôme Que la gloire et la grandeur; Et Stuart en son royaume Y court avec plus d'ardeur Qu'un amant à sa maîtresse. Ennemi de la moilesse, Il gouverne son état. En habile potentat, De cette haute science L'original est en France : Jamais on n'a vu de roi Qui sût mieux se rendre maître, Fort souvent jusques à l'être Encore ailleurs que chez soi. L'art est beau, mais toutes tête N'ont pas droit de l'exercer : Louis a su s'y tracer Un chemin par ses conquêtes. On trouvers ses lecons Chez ceux qui feront l'histoire: J'en laisse à d'autres la gloire, Et reviens à mes moutons.

Ces moutons, Madame, c'est V. A. et madame Mazarin. Ce seroit le lieu de faire aussi son éloge, afin de le joindre au vôtre: mais, toutes réflexions faites, comme ces sortes d'éloges sont une matière un pen délicate, je crois qu'il vaut mieux que je m'en abstienne.

Vous vous aimez en sœurs : cependant j'ai raison D'éviter la comparaison. L'or se peut partager, mais non pas la louange. Le plus grand orateur, quand ce seroit un ange, Ne contenteroit pas, en semblables desseins, Deux belles, deux héros, deux auteurs, ni deux saints.

Je suis avec un profond respect, etc.

#### XXI.

## RÉPONSE DE M. DE SAINT-ÉVREMOND

A LA LETTRE DE M. DE LA PONTAINE, ÉCRITE A MADAME LA DUCHESSE DE BOUILLON.

Londres. - Décembre 1687.

Si vous étiez aussi touché du mérite de madame de Bouillon que nous en sommes charmés, vous l'auriez accompagnée en Angleterre, où vous eussiez trouvé des dames qui vous connoissent autant par vos ouvrages, que vous connoit madame de La Sablière par votre commerce et votre entretien. Elles n'ont pas en le plaisir de vous voir, qu'elles souhaitoient fort; mais elles ont celui de lire une lettre assez galante et assez ingénieuse pour donner de la jalousie à Voiture, a'il vivoit encore.

Madame de Bouillon, madame Mazarin, et monsieur l'Ambassadeur, ont voulu que j'y fisse une espèce de réponse. L'entreprise est difficile; je ne laisserai pas de me mettre en état de leur obéir.

Je ne parlerai point des rois;
Ce sont des dieux vivants que j'adore en silence;
Lonés à notre goût, et non pas à leur choix,
lls méprisent notre éloquence.
Lis méprisent notre éloquence.
Lis méprisent actre éloquence.
Lis de leur valeur ce qu'on a dit cent fois
Du mérite passé de quelque autre vaillance,
Donner us tour antique à de nouveaux exploits,
C'est des vertus du temps ôter la connoissance.
J'aime à leur plaire en respectant leurs droits;
Rendant toujours à leur puissance,
A leurs volontés, à leurs lois,
Une parfaite obéissance.
Sans moi leur gloire a su passer les mers;
Sans moi leur juste renommée
Par toute la terre est semée;
Ils n'out que faire de mes vers.

Madame de Bouillon se passeroit bien de ma prose, après avoir lu le bel éloge que vous lui avez envoyé. Je dirai pourtant qu'elle a des graces qui se répandent sur tout ce qu'elle fait et sur tout ce qu'elle dit; qu'elle n'a pas moins d'acquis que de naturel, de savoir que d'agrément. En des contestations assez ordinaires, elle dispute avec esprit, souvent à ma honte avec raison; mais une raison animée, qui paroît de la passion aux counoisseurs médiocres, et que les délicats même auroient de la peine à distinguer de la colère dans une personne moins aimable qu'elle n'est.

Je passerai le chapitre de madame Mazarin, comme celui des rois, dans le silence d'une secrète adoration. Travaillez, Monsieur, tout grand poête que vous êtes, à vous former une belle idée; et, malgré l'effort de votre esprit, vous serez honteux de ce que vous aurez imaginé, quand vous verrez une personne si admirable.

Ouvrages de la fantaisie, Fictions de la poésie, Dans vos chefs-d'œuvres inventés, Loin d'ici figures usées,
Comparaisons aujourd'hui méparisées I
Ce seroit embellir la lumière des cieux
Que de la comparer à l'éclat de ses yeux.
Et vous, beautés qu'on loue en son absence,
Attraits nouveaux, doux et tendres appass,
Qu'on peut simer où les siens ne sont pass,
Empéchez-la de revenir en France;

Vous n'aves rieu d'égal à ses moindres beaut

Attraits nouveaux, doux et tendres appeas, Qu'on peut aimer où les siens ne sont pans, Empèchez-la de revenir en France; Par tous moyens traversez son retour, Jeunes beautés, tremblez au nom d'Hortense; Si la mort d'un époux la rend à votre cour, Vous ne soutiendres pas un mounent sa pressuce.

La solidité de monaieur l'Ambassadeur la reasses insensible aux louanges; mais , quelque riçqu'il tienne à son mérite, il est touché secrétame: celles que vous lui avez données.

Je voudrois que ma lettre fût assez heureuse pravoir le même succès auprès de vous.

Vous possédez tout le bon sens Qui sert à consoler des maux de la vieillense : Yous avez plus de feu que n'ont les jeunnes grass Eux, moins que vous, de goût et de jeustesse.

Après avoir parlé de vetre esprit, il faut dir mot de votre morale.

S'accommoder aux ordres du destin, Aux plus heurenx ne porter point d'envie, De ce faux air d'esprit que prend un libertha Connoitre avec le temps comme nous la folie, Et dans les vers, jeu, musique et bon vin, Entretenir son innocente vie, C'est le moyen d'en reculer la fin.

M. Waller, dont nous regrettons la perte seasiment, a poussé la vie et la vigueur de l'esprit jusqu' l'âge de quatre-vingt-deux ans.

Et dans la douleur que m'apporte
Ce triste et malheureux trépas,
Je dirois en pleurant que tonte muse est morte,
Si la vôtre ne vivoit pas.
O vous, nouvel Orphée! d'vous, de qui la veine
Peut charmer des enfers la noire souveraine,
Et le terrible dieu qu'on appelle Pluton,
Daignez, tout puissant La Fontaine,
Rendre Waller au jour au lieu d'Anacréon.

Puissiez-vous pousser la vie plus loin que n'a fa: M. Waller!

Que plus long-temps votre muse agréalde Donne au public ses ouvrages galants! Que tout chez vous paisse être conte et fable, Hors le secret de vivre heureux cent ans!

#### XXII.

## A M. DE SAINT-ÉVREMOND.

Paris, ce 18 décembre 1687.

Ni vos lecons, ni celles des neuf Sœurs N'ont su charmer la douleur qui m'accable. Je souffre un mai qui résiste aux douceurs, Et ne saurois rien penser d'agréable. Tout rhumatisme, invention du diable, Rend impotent et de corps et d'esprit. Il m'a fallu, pour forger cet corit, Aller dormir sur la tombe d'Orphée; Mais je dors moins que ne fait un proscrit,
Moi dont l'Osphée étôt le dieu Morphée.
Si me faut-il répondre à vos beaux vers,
A votre prose et galante et polie.
Deux déités, par leurs charmes divers,
Ont d'agrément votre lettre remplie.
Si celle-ci n'est autant accomplie,
Nul ne s'en doit étonner à mon sens:
Le mal me tient, Hortense vots amuse.
Cette déesse, outre tous vos talents,
Vous est encore une dixième muse:
Les neuf m'ont dit adieu jusqu'au printempe.

Voilà, Monsieur, ce qui m'a empêché de vous remercier, aussitôt que je le devois, de l'honneur que vous m'avez fait de m'écrire. Moins je méritois une lettre si obligeante, plus j'en dois être reconnoissant. Vous me louez de mes vers et de ma morale, et cela de si bonne grace, que la morale a fort à souffrir, je veux dire la modestie.

L'éloge qui vient de vous
Ret glorieux et bien doux:
Tout le monde vous propose
Pour modèle aux bous auteurs.
Vos beaux ouvrages sont cause
Que j'ai su plaire aux neuf Sœurs:
Cause en partie, et non toute;
Car vous voulez bien sans doute
Que j'y joigne les écrius
D'aucuns de nos beaux-esprits.
J'ai profité dans Voiture;
Et Marot par sa lecture
M'a fort aidé, j'en conviens.
Je ne sais qui fut son maître:
Que ce soit qui ce peut être,
Vous êtes tous trois les miens.

J'oubliois maître François, dont je me dis encore le disciple, aussi bien que celui de maître Vincent, et celui de maître Clément. Voilà bien des maîtres pour un écolier de mon âge. Comme je ne suis pas fort savant en certain art de railleur, où vous excellez, je prétends en aller prendre de vous des leçons sur les bords de l'Hippocrène; bien entendu qu'il y ait des bouteilles qui rafratchissent. Nous serons entourés de nymphes et de nourrissons du Parnasse, qui recueilleront sur leurs tablettes les moindres choses que vous direz. Je les vois d'ici qui apprennent dans votre école à juger de tout avec pénétration et avec finesse.

Vous possédez cette science; Vos jugements en sont les règles et les lois : Outre certsins égrits que j'adore en silence, Comme vous adorez Hortense et les deux rois.

Au même endroit où vous dites que vous voulez rendre un culte secret à ces trois puissances, aussi bien à madame Mazarin qu'aux deux Princes, vons me faites son portrait, en disant qu'il est impossible de le bien faire, et en me donnant la liberté de me figurer des beautés et des graces à ma fantaisie. Si j'entreprends d'y toucher, vous défiez en son nom la vérité et la fable, et tout ce que l'imagination peut fournir d'idées agréables et propres à enchanter. Je vous ferois mal ma cour si je me laissois rebuter par de telles difficultés. Il faut vous présenter votre héroine autant que l'on peut. Ce projet est un peu vaste pour un génie aussi borné que le mien. L'entreprise vous conviendroit mieux qu'à moi, que l'on a cru jusqu'ici ne savoir représenter que des animaux.

Toutefois, afin de vous plaire, et pour rendre ce portrait le plus approchant qu'il sera possible, j'ai parcouru le pays des Muses, et n'y ai trouvé en effet que de vieilles expressions que vous dites que l'on méprise. De là, j'ai passé au pays des Graces, où je suis tombé dans le même inconvénient. Les Jeux et les Ris sont encore des galanteries rebattnes, que vous connoissez beaucoup mieux que je ne fais. Ainsi, le mieux que je puis faire est de dire tout simplement que rien ne manque à votre héroïne de ce qui platt, et de ce qui platt un peu trop.

Que vous dirai-je davantage?
Hortense eut du ciel en partage
La grace, la beauté, l'esprit: ce n'est pas tout;
Les qualités du cœur: ce n'est pas tout encore;
Pour mille autres appas le monde entier l'adore,
Depuis l'un jusqu'à l'autre bout.
L'Angteterre en ce point le dispute à la France:
Votre héroine rend nos deux peuples rivaux.
O vous, le chef de ses dévots,
De ses dévots à toute outrance,
Fsites-nous l'éloge d'Hortense!
Je pourrois en Carger le dieu du double mont,
Mais j'aime mieux Saint-Evremond.

Que direz-vous d'un dessein qui m'est venu dans l'esprit? Puisque vous voulez que la gloire de madame Mazarin remplisse tont l'univers, et que je voudrois que celle de madame de Bouillon allât au delà, ne dormons ni vous ni moi que nous n'ayons mis à fin une si belle entreprise. Faisons-nous chevaliers de la Table-Ronde: aussi bien est-ce en Angleterre que cette chevalerie a commencé. Nous aurons deux tentes en notre équipage, et au haut de ces deux tentes les deux portraits des divinités que nous adorons.

Au passage d'un pont, ou sur le bord d'un bois, Nos hérauts publiront ce ban à haute voix: MARLANE AUS PAIR, HONTESSE AUS PAIR, HONTESSE AUS SAUS PAIR, VEULEST LUE CORVER DE TOUT LE MONDE, Si vous en étes cru, le parti le plus fort Penchera du côté d'Hortense; Si l'on m'en croit aussi, Marianne d'abord. Doit faire incliner la balauce. Hortense ou Marianne, il faut y venis tous; Je n'en sais point de si profane Qui, d'Hortense évitant les conpa, Ne côde à ceux de Marianne. Il nous faudra prier monsieur l'ambassadeur Que, sans égard à notre ardeur, Il fasse le partage, à moins que des deux belles Il ne paisse accorder les droits, Lui dont l'esprit foisonne en adresses nouvelles Pour accorder ceux de deux rois.

Nous attendrons le retour des feuilles, et celui de ma santé; autrement il me faudroit chercher en litière les aventures. On m'appelleroit le chevalier du rhumatisme: nom qui, ce me semble, ne convient guère à un chevalier errant. Autrefois que toutes saisons m'étoient bonnes, je me serois embarqué sans raisonner.

Rien ne m'eût fait souffrir, et je crains toute chose; En ce point seulement je ressemble à l'Amour. Vous savez qu'à sa mère il se plaiguit un jour Du pli d'une feuille de rose: Ce pli l'avoit blessé. Par quels cris forcenés Auroit-il exprime sa plainte, Si de mon rhumatisme il eût senti l'atteinte? Il eût été puni de ceux qu'il a donnés. C'est dommage que M. Waller nous ait quittés; il auroit été du voyage. Je ne devrois peut-être pas le faire entrer dans une lettre aussi peu sérieuse que celle-ci. Je crois toutsfois être obligé de vous rendre compte de ce qui lui est arrivé au delà du fleuve d'Oubli. Vous regarderes cela comme un songe, si c'en peut être un; cependant la chose m'est demeurée dans l'esprit comme je vais vous la dire.

Les beaux-esprits, les sages, les aments,
Sont en débat dans les Champs-Étysées;
Ils veulent tous en leurs départements
Waller pour hôte, ombre de mœura aisées.
Pluton leur dit: — J'si vos raisons pesées;
Cet homme sut en quatre arts exceller:
Amour et vers, sagesse et beau-parler.
Lequel d'eux tous i' aura dans son domaine? —
Sire Pluton, vous voilà bien en peine.
S'il possédoit ces quatre arts en effet,
Celui d'amour, c'est chose toute claire,
Doit l'emporter; car, quand il est parfait,
C'est un métier qui les autres fait faire.

J'en reviens à ce que vous dites de ma morale, et suis fort aise que vous ayez de moi l'opinion que vous en avez. Je ne suis pas moins ennemi que vous du faux air d'esprit que preud un libertin. Quiconque l'affectera, je lui donuerai la palme du ridicule.

Rien ne m'engage à faire un livre,
Mais la raison m'oblige à vivre
En sage citoyen de ce vaste univers :
Citoyen qui, voyant un monde si divers,
Rend à son anteur les hommages
Que méritent de tels ouvrages.
Ce devoir acquitté, les heaux vers, les doux sons,
Il est vrai, sont peu nécessaires;
Mais qui dira qu'ils soient contraires
À ces étarnelles leçons?

On peut goûter le joie en diverses façons; Au sein de ses amis répandre mille choses, Bt, recherchant de tout les effets et les causes A table, au bord d'un bois, le long d'un clair ruisseau, Raisonner avec eux sur le bou, sur le beau, Pourva que ce dernier se traite à la légère, Et que la nymphe ou la bergère N'occupe notre esprit et nos yeux qu'en passant. Le chemin du cœur est glissant: Sage Saint-Évremond, le mieux est de m'en taire, Et surtout n'être plus chroniqueur de Cythère, Logeant dans mes vers les Chloris, Quand on les chasse de Paris On va faire embarquer ces belles; Elles s'en vont peupler l'Amérique d'Amours. Que maint auteur puisse avec elles Passer la ligne pour toujours! Ce seroit un heureux passage. Ah! si tu les suivois, tourment qu'à mes vieux jours L'hiver de nos climats promet pour apanage! Triste fils de Saturne, hôte obstiné d'un lieu, Rhumatisme, va-t'en: suis-je ton héritage? Suis-je un prélat? Crois-moi, consens à notre adleu; Déloge enfin, ou dis que in veux être cause Que mes vers comme toi deviennent mal plaisants. S'il ne tient qu'à ce point, bientôt l'effort des ans Fera sans ton secours cette métamorphose; De bonne beure il faudra s'y résoudre sans toi. Sage Saint-Évremond, vous vous moquez de moi : De bonne heure! est-ce un mot qui me convienne encore! A moi qui tant de fois ai vu naitre l'aurore, Et de qui les soleils se vont précipitant Vers le moment fatal que je vois qui m'attend?

Madame de La Sablière se tient extrêmement honorée de ce que vous vous êtes souvenu d'elle, et

m'a prié de vous en remercier. J'espère que c tiendra lieu de recommandation aurprès det que j'en obtiendrai plus aisément l'houneur d' amitié. Je vous la demande, Monsieur, et w de croire que personne n'est plus véritablem moi, votre, etc.

## XXIII.

# A M. L'ABBÉ VERGER.

A BOIS-LE-VICOMTE.

De Paris, le 4 juin :4

C'est pitié, Monsieur, que de nous autres par mortels. Je trouve heureuse madame d'Hervart. tenir de l'humaine condition qu'autant qu'il k. Nous ne lui ressemblons guère en ceela, et avon nous munir de préservatif contre l'attaque de sions, elles nous emportent à la première et qui se présente, comme si nous n'avions faire l tion aucune de leur résister. Voilà un conssiment bien moral; je ne sais ai la suite sera pare-

Ou'avoit affaire M. d'Hervart de s'attirer bequ'il eut dimanche? Que ne m'avertissoit-l' aurois représenté la foiblesse du personnage. aurois dit que son très humble serviteur étale pable de résister à une fille de quinze ans, qui yeux beaux, la peau délicate et blanche, les travisage d'un agrément infini, une bouche, et de gards!... Je vous en fais juge; sans parler de que:-autres merveilles, sur lesquelles M. d'Hervar! bligea de jeter la vue. Que ne me fit-il la descr." tout entière de mademoiselle de Beaulien? Jeparti avant le diner; je ne me serois pas détos:> trois lieues comme je fis, ni n'aurois été come L idiot me jeter dans Louvres, c'est-à-dire dans us lage qui n'en est éloigné que d'un quart de i.: plus loin de Paris que n'en est Bois-le-Viconz pluie me fit arrêter près de deux heures à Ausey . tois encore à cheval qu'il étoit près de dix heurs. laquais, le seul homme que je rencontrai, maper de combien j'avois quitté la vraie route, et me m dans la voie en dépit de mademoiselle de Bereix. qui m'occupoit tellement que je ne songeois a . l'heure ni au chemin. Mais cela ne servit de nes fallut giter au village. Vous voyez, Monsieur, qu' sans la visite qu'elle nous fit, je n'aurois pas et :: glte dont il plaise à Dieu vous préserver. J'ens best dire l'oraison de Saint-Julien, mademoiselle de Reslieu fut cause que je couchai dans un malheurers :-meau. Elle m'a fait consumer trois ou quatre jour en distractions et en réveries, dont on fait des cour par tout Paris. Vous conterez, s'il vous plait, a L compagnie l'Iliade de mes malheurs. Non que " veuille vous attrister : quand je le voudrois, on > plaint guère les gens de mon âge qui retombent du ces erreurs.

> Ma lettre vous fera rire. Je vous entends déjà dire : Cet homme n'est-il pas fou Dons l'entreprise qu'il tente? Il est plus près du Pérou Qu'il n'est du cœur d'Amarante.

# Vous aurez raison de parler ainsi, j'en conviens.

A marante est jeune et belle; Je suis vieux sans être beau, Et vais pour quelque rebelle M'embarquer tout de nouveau. Plus je songe en mon cerveau De combien peu d'apparence Seronit pour moi l'espérance De la toucher quelque jour, Plus je vois que c'est folie D'aimer fille si joile, Sans être le dieu d'Amour.

Amarante et le printemps Ont un air qui se ressemble: Voici comme je prétends Que l'on les compare ensemble. Par les lis premièrement J'entame ce parallèle, Soupçonnant aucunement Ceux qu'Amarante recèle. Je suis trompé si son sein N'en est un plein magasin. De mal est que ce sont choses Pour vous et moi lettres closes Nous sommes simples mortels; Il faut offrir des autels A ces lis; nul diadème N'est digne d'en approcher, Bien moins encor d'y toucher. Je crois que Jupiter même, Tout Jupiter qu'il se dit, N'en auroit pas le crédit, Sans l'hymen et son attache. Ces endroits délicieux Pour nos mains et pour nos yeux, Ne sont pas faits, que je sache. Que ne suis-je de ces dieux Nommés rois en ces bas lieux! Bientôt par moi ces deux titres, A la belle dédiés, Se verroient mis à ses pieds; Et vous, bientôt vous suriez Le revenu de deux mitres : L'ane est Saint-Germain-des-Prés, L'autre, Saint-Denys en France. Voilà votre révérence Ayant musique, où l'on va Plus souvent qu'à l'Opéra. L'on n'y reçoit que les bonnes Et les honnètes personnes: C'est à vous sagement fait. Hélas l ce n'est qu'un souhait, Votre table est renversée, Votre marmite est cassée. Peu chanceux, et vous et moi, Nous n'avons eu de nos vies. Moi, l'encolure d'un roi Ki vous, celle, en bonne foi D'un bomme à deux abbayes.

Pour revenir à nos lis, lls sont relevés de roses; Crux-là tout nouveau-fleuris, Celles-ci fraîches écloses. Ici la comparaison De la nouvelle saison Cloche un peu, je vous l'avoue; Rt la beauté que je loue, Par ces trésors éclatants, Fait honts à ceux du printemps-Comment pourrois-je décrire Des regards si gracieux? Il semble, à voir son sourire, Que l'Aurore ouvre les cieux. Il faut aimer Amarante Pene ardeur persévérante.

Adieu volages amours; Selon l'objet, la constance; Celui-ci, j'en ai croyance, M'arrêtera pour toujours.

Si ceci plaît à la belle, Dites lui que les neuf Sœurs Me font reserver pour eile Encore d'autres douceurs. Cette saison printanière Ne sera pas la dernière Des comparaisons qu'Amour Va m'inspirer à la cour De cette jeune bergère. Une autre fois, je l'espère, Je ferai, moyennant Dieu, Quelque reine de Cythère, D'Amarante de Beaulieu.

Je n'ai pas besoin de vous exhorter à prendre la chose un peu moins tragiquement que ne le com porte mon aventure. Il me semble même que ces vers-là ne sont nullement tragiques. Vous pouvez vous moquer de moi tant qu'il vous plaira, je vous le permets; et si cette jeune divinité qui est venue troubler mon repos y trouve un sujet de se divertir, je ne lui en saurai point mauvais gré. A quoi servent les radoteurs, qu'à faire rire les jeunes filles? Si mademoiselle de Gouvernet est encore à Bois-le-Vicomte, je vous conjure de lui dire, de ma part, que sa présence doit avoir fort embelli un lieu auquel je ne croyois pas qu'il pût se rien ajouter. Vous ornerez ce discours des choses les plus gracieuses que vous pourrez, et que vous jugerez les plus convenables à une personne que les graces ne quittent point. Adieu, Monsieur; je suis tout à vous.

#### XXIV.

# RÉPONSE DE M. L'ABBÉ VERGER A LA LETTRE PRÉCÉDENTE.

De Bois-le-Vicomte, juin 1688.

N'en soyez point en peine, Monsieur; le récit de vos malheurs n'a point fait verser de larmes: on a en là-dessus toute la fermeté que vous pouviez souhaiter; et il n'est pas jusqu'à madame d'Hervart qui, toute bonne qu'elle est, n'en ait été fort divertie. Enfin tout le monde en a ri, et personne n'en a été surpris.

Que vous vous trouviez enchanté D'une beauté jeune et charmante, L'aventure est pen surprenante : Quel âge est à convert des traits de la beauté? Ulyase au beau parler, non moins vieux, non moins sage Que vous pouvez l'être aujourd'hui, Ne se vit-il pas, malgré lui, Arrêté par l'amour sur maint et maint rivage? Qu'en quittant cet objet dont vous êtes épris, Sur le choix des chemins vous vous soyez mépris, L'accident est encor moins rare. Hé! qui pourroit être surpris Lorsque La Fontaine s'égare? Tout le cours de ses ans n'est qu'un tissu d'erreurs, Mais d'erreurs pleines de sagesse. Les plaisirs l'y guident sans cesse Pur des chemins semés de fieurs. Les soins de sa famille, ou ceux de sa fortune, Ne causent jamais son réveil :

Il laisse à son gré le soleil Quitter l'empire de Neptune, Et dort tant qu'il plait au sommeil : Il se lève au matin, sans savoir pour quoi faire : Il se promène, il va , sans dessein , sans sajet; Et se couche le soir, sans savoir d'ordinaire Ce que dans le jour il a fait.

On s'étonne seulement, Monsieur, que vous ne vous soyez égaré que de trois lieues. Selon l'ordre et les lois du mouvement, étant une fois ébranlé, vous deviez aller sur la même ligne tant que terre et votre cheval auroient pu vous porter, ou du moins jusqu'à ce que quelque muraille opposée à votre passage vous fit changer de route; et cette présence d'esprit doit vous justifier entièrement des distractions dont on vous accuse.

Eu parlant d'Ulysse, je fais réflexiou que le titre d'Odyssée conviendroit peut-être mieux à vos aventures que celui d'Iliade que vous leur donnex. En effet, les erreurs de ce héros ne me paroissent pas avoir peu de rapport avec votre voyage. Je ne trouverois qu'une différence entre Ulysse et vous.

Ce héros s'exposa mille fois au trépas; Il parcourut les mers presque d'un bout à l'autre, P our chercher son épouse et revoir ses appas. Quels périls ne courries-vous pas Pour vous éloigner de la vôtre!

Mais la différence est petite, et il falloit bien que cette comparaison ett la destinée de toutes les autres, c'est-à-dire qu'elle clochât un peu. Vous êtes bien plus juste dans les vôtres: celle du printemps est charmante; et celle de l'aurore est précieuse, et riante au possible. Enfin l'une et l'autre sont telles, qu'elles pourroient bien vous avoir fait des affaires. Je me doute fort qu'une dame et une demoiselle qui sont ici ne les ont point vues sans envie. C'est chose étrange dans ce sexe que l'ambition d'être la plus belle! Mais vous avez bon moyen de vous mettre en grace.

De votre muse ravissante
Les chants, les discours séducteurs,
Apaiscront par leurs charmes flatteurs
Cette tempète menaçante.
Un encens bien moins précieux
Que n'est celui que votre main présente,
A millo fois fléchi la colère des dieux.

Après tout, Monsieur, c'est bien le moins que je vous doive pour vos présents, que de vous en remercier. Vous êtes le premier homme du monde pour les châteaux en Espagne; et, puisque vos réveries sons si agréables, je ne m'étonne plus que vous vous y plaisiez tant. C'est un mal qui se communique, et je vous avoue qu'en lisant votre lettre je n'ai pu me défendre d'y tomber.

Tout indigne que je me sens
Des biens que m'ont donnés vos songes,
J'ai quelque temps abandonné mes sens
A de si doux et si plaisents mensonges.
Déjà mon esprit prévenu,
De vos riches bienfaits regloit le revenu:
Déjà dressant les équipages,
Je me donnois jusqu'à des pages,
Et digne nourrisson de l'aise et du sommeil,
Je me trouvois le teint plus frais et plus vermeil.
Je me trouvois d'autres vertus encore,
Vertus d'on abbé seulement,

Et que tout autre humain ignore; Mais enfin, en moins d'un moment, La raison, qui nous sert bien moins à nouss coundaire Qu'à nous persécuter toujours cruellement. Est venue à mes yeux dérruire Du faite inam'au fondement

Du faite jusqu'au fondement Un édifice si charmant.

Je n'ai pourtant pas tout perdu, et de tout celaime reste une chose que j'estime infinirmemt : c'est a plaisir de savoir que vous me voulez du bâcu, et que vous avez en quelque manière pour maoù les sersements que j'ai pour vous.

J'ai fait voir votre lettre à Mademoiselle de Brailieu. Sa jeunesse et sa modestie ne lui ont pas permi de dire ce qu'elle en pensoit; mais je ne doute pas que des douceurs si bien apprétées ne l'aisent tocche comme elles doivent. Monsieur et madaume d'Envart, et mademoiselle de Gouvernet, m'ont chay vart, et mademoiselle de Gouvernet, m'ont chay de vous faire leurs compliments. Votre lettre lettre fait un plaisir infini, et je pense que la campara qu'ils aiment déjà tant, les charmeroit biem davatage, s'ils y étoient souvent régalés de semblabe lectures. Mademoiselle de Gouvernet me charre le vous dire, Monsieur, qu'elle n'est fâchée de n'aver pas toutes les graces dont vous la louez, que par que ce défaut l'empêche de vous remercier courvous le méritez. Adieu, Monsieur; je smis tout vous le méritez. Adieu, Monsieur; je smis tout vous le méritez.

# XXV.

# A MADAME ULRICH.

Octobre 1688.

J'ai reçu, Madame, une lettre de vous, du 28 & passé, et vous avois écrit une seconde lettre ou il = 1 avoit remontrance aucune. Comme vous n'avez pe résolu de profiter de celles que je vous ai faites, je vous suis fort obligé de ce que vous me dispensi de vous en faire d'autres à l'avenir : c'est là toutfait mon compte. Je n'ai nullement le caractère de Bastien le remontreur; c'est un quolibet. Cependant délivrez-moi le plus tôt que vous pourrez de l'aquiétude où je suis touchant le retour de votre époux; car je n'en dors point.Cela et mes rhumes 🗪 font jeter dans une insomnie qui durera jusqu'à « que vons soyez à Paris. Joignez à tous ces enneme du sommeil (ceci est dit poétiquement) l'amitié violente que j'ai pour vous, et vous trouverez beaucosp de nuits où j'aurai le temps de m'occuper du souvenir de vos charmes, et de bâtir des châteaux. J'accepte, Madame, les perdrix, le vin de Champagse, et les poulardes, avec une chambre chez M. le marquis de Sablé, pourvu que cette chambre soit a Paris. J'accepte aussi les hounétetés, la bonne conversation et la politesse de M. l'abbé de Servien, et de votre ami. En un mot, j'accepte tout ce qui donne bien du plaisir; et vous en êtes toute petrie. Mais j'en viens toujours à ce diable de mari, qui est pourtant un fort honnête homme. Ne nous laissons point surprendre. Je meurs de peur que nous ne le voyions sans nous y attendre, comme le larron de l'Évangile. Évitons cela, je vous en supplie, et si nous pouvous; car je ne suis pas un repondant trop sûr de son fait, non plus que madame \*\*\*, dont je

suais porté pour caution envers un époux qui est lequefois un peu mutin. Vous paierez de caresses i ra es de charmes : mais moi de quoi paierai-je? i eu., Madame, aimez-moi toujours, et me mainez dans les bonnes graces des deux frères. Qui a é d'eux un moment sans plus, ne s'en peut passer "a vec une peine à laquelle je renonce de tout mon

J'ai vu mademoiselle Thérèse, qui m'a semblé ane beauté et d'un teint an-dessus de toutes choses. n'y a que la fierté qui m'en choque. Ne vous étesurs pas aperçue que votre fille étoit une fière petite este? Je la verrai encore aujourd'hui, s'il plaît à ieur.

Ne nous laissons pas surprendre, je vous en prie.

m'informerai; mais qui diantre sait précisément

mand on reviendra? Les jours vous sont des mo
ments en la compagne des deux frères, et ils me

ont des semaines en votre absence. Ne vous étonnez

lonc pas ai je crie si haut, et si je rebats toujours

me même note.

#### XXVI.

#### A LA MÈME.

Novembre 1688.

J'ai reçu, Madame, une de vos lettres, qui est sans date. Elle est si pleine de tendresse à mon égard, et de toutes choses qui me doivent être infiniment agréables, que je voudrois en retenir une que je vous écrivis il y a dix jours, et qui ne vous a été envoyée que samedi dernier. J'ai vu mademoiselle Thérèse depuis cela, non pour obéir à vos ordres, mais pour mon plaisir, et très grand plaisir. Elle avoit le plus beau teint que fille que j'aie vue de ma vie. Ne vous allez pas imaginer que nous nous laissions mourir de chagrin pendant votre absence. C'est une chose qui se dit toujours, et qui n'arrive jamais. Je suis au désespoir de vous avoir fait les remontrances que je vous ai faites : non qu'elles ne soient raisonnables; mais votre lettre ne permet pas qu'on écoute la raison en façon du monde, et vous renverserez l'esprit de qui vous voudrez, et quand vous voudrez, fût-ce un philosophe du temps passé. Il me semble par la vôtre que vous ne voulez point de réponse; car vous dites que vous ne me marquez point le lieu où vous êtes. Cependant on vous y a envoyé ma lettre, et d'autres encore. On ne se sauroit imaginer une plus agréable compagnie que celle que vous avez. Dieu vous la conserve, et ramenez-la au plus tôt, si vous m'en croyez: non que la campagne doive finir tout-à-l'heure; mais, comme on dit que le prince d'Orange s'en retourne en Angleterre, nos princes et nos grands seigneurs pourroient bien s'en revenir au plus vite. Je n'oserois m'étendre sur le chapitre qui vous a fait partir, et qui vous pourroit arrêter un peu trop long-temps; il me paroit, par la vôtre, que vous ne le souhaitez pas. Je verrai souvent mademoiselle votre fille, et penserai un peu plus souvent à vous, bien certain que, de votre part, vous n'avez garde de m'oublier.

#### XXVII.

#### A S. A. R. MCa LE PRINCE DE CONTI.

Juillet 1689.

#### MONSEIGNEUR.

Dans le temps qu'on alloit juger le procès de mademoiselle de La Force, un de mes amis de province me pria de lui mander ce qui en arriveroit. Je crus que de lui écrire simplement le contenu de l'arrêt, et quelque chose de ce qu'auroient dit les avocats, ce seroit ne faire que ce qu'ont fait un nombre infini de gens qui ont informé de cette affaire tout le public. Je jugeai donc à propos de la mettre en vers. Je commence par une espèce de lamentabile carmen, à la manière des Anciens; et, comme l'aventure est tragicumique, je me laisse bientôt entraîner à ma façon d'écrire ordinaire. Voici la chose telle qu'elle est. Si je l'avois écrite pour V. A., j'aurois essayé de lui donner une forme un peu différente.

Pleurez, citoyens de Paphos, Jeux et Ris, et tous leurs suppôts; La Force est enfin condamne Sur le fait de son hyménée On vient de la tympaniser. Elle n'a qu'à se disposer A faire une amitié nouvelle. Que le ciel console la belle! Et puisse-t-elle incessamment Se pourvoir d'époux, ou d'amant, Lequel il lui plaira d'élire! Elle a de l'esprit, c'est tout dire; Mais a-t-elle eu du jugement De manquer l'accommodement? Briou lui promettoit monuoie. Dos à dos la conr les renvoie, Après que la chose a long-temps Été tout d'un contraire sens. L'arrêt, entre autres points, ordonne Que tous deux pairont une aumone Mille francs la belle, et Brion Mille écus, sans qu'il manque un sou. D'intérêt, pour l'état de fille Violé dans telle famille, Un seul denier ne se paira; Qui plus y mit, plus y perdra.

Pleurez, Amours, gens de Cythère : Celle que Vénus votre mère Gratifioit de maints beaux dons Va passer des jours un peu longs. La Force a sa cause perdue, Après s'être bien défendue Par la bouche des avocats; Et, je crois, en tout autre cas. Ces messieurs ont dit des merveilles. Qu'elle a de ses propres oreilles Entendu très distinctement: Car elle étoit au jugement. Et que diable alloit-elle y faire? Étoit-ce chose nécessaire? Falloit-il là montrer son nez? Mille brocards se sont donnés Bons et mauvais, de toute espe Quelques uns emportant la pièce. Un des Cicérons de ce temps Dit force traits assez plaisants. L'avocat général lui même, Avec son sérieux extrême, Allégua devant tout Paris

L'Écritare et les cinq maris Que gardoit la Samaritaine. L'estant de cour souveraine Fit là-dessus claquer son fouet, Savant en amour comme en droit. C'est un dieu de sa connaissance. Hé! pourquoi la jurisprudeuce Banniroit-clle cet enfant Qui des Catous va triomphant? Voit-on qu'il épargne personne? Il soumet jusqu'à la couronne, J'entends la couronne des rois, Et non celle de saint François.

Pleures, habitants d'Amathonta : La Force, non sans quelque honte, A vu rompre les dous liese Qui lui promettoient de grands biens. Doux liens? ma foi non, bean sire. Sur ce sujet c'est assez rire. Je soutiens et dis hautement Que l'hymen est bon seulement Pour les gens de certaines classes. Je le souffre en ceux du haut rang, Lorsque la noblesse du sang, L'esprit, la douceur, et les graces, Sont joints au bien ; et lit à part. Il me faut plus à mon égard Et quoi? de l'argent sans affaire; Ne me voir autre chose à faire, Depuis le matin jusqu'au soir, Que de suivre en tout mon vouloir; Femme, de plus, assez prudente Pour me servir de confidente. Et quand j'aurois tout à mon choix, J'y songerois encor deux fois.

Je vous supplie, Monseigneur, que cet ouvrage, que je vous envoie seulement pour vous divertir, demeure sub sigillo confessionis. Je vous en fais part comme je ferois à mon confesseur, bien que cet emploi ne se donue guère à un prince du sang, de votre âge. V. A. empêchera, s'il lui platt, que cet écrit ne passe en d'autres mains que les siennes: car mademoiselle de La Force est trop affligée; il y auroit de l'inhumanité à rire d'une affaire qui la fait pleurer si amèrement. Que si vous voulez que ces vers soient vus des personnes de votre cour, je vous supplie que ce soit de celles qui aurout un peu de discrétion, et qui serout capables d'entrer sérieusement dans les déplaisirs d'une fille de ce nom-là.

# XXVIII.

#### AU MĖME.

18 août 1689.

# MONSEIGNEUR,

Je n'ai différé d'écrire à V. A. S. que pour ne pas interrompre une attention qu'apparemment elle donne à ce qui se passe le long du Rhin. Cependant, comme votre esprit embrasse un nombre infini de choses tout à la fois, il n'est pas impossible que mon tribut ne soit reçu de vous favorablement, aux endroits du moins qui vous sembleront les plus digues de vous attacher. Je souhaiterois que ce fussent ceux où je vous entretiendrai de vous-même. Si quelque peu d'amour-propre apportoit quelque tempérament à votre mérite aussi bien qu'à la délicatesse de votre goût, on entreprendroit quelquefois de vous louer;

mais le trop d'esprit et la modestie vous fest trouve étrage que cette deraière vestille s'aux éloges dont les autres vertus sont des qu'elle se fasse toujours valoir an préjuder compagnes. Voilà tans mentir ume comtrainte étrop dure, et qui approche en quelque façua tyrannie. Je m'en plaindrai plus au long des lettre qui suivra de près celle-ci, et où ju d'examiner, en académicien, le biem et le mai d'adminire dans nos louanges. Um plus haismoi sauroit si bien apprêter l'enceus, que veriez honte de le refuser. J'y emplodrai quelque tout ce que j'ai d'art; et, en attendant, apre échantillon de celui que je destine à la Princervous aimez, et qui vous a continuellement dessouvenir.

J'ai rang parmi les nonrissons Qui sont chers aux doctes pucelles . Et souvent j'ose en mes chansons Célèbrer des rois et des belles.

Cependant mon art est ici Bien au-dessons de la matière. Je n'entreprendrai pas aussi De louer Bourbon tout entière

Elle plait; il n'est point de cœurs Qui n'en rendent un témoignage. De ce don aux charmes vainqueurs Les Graces font leur apanage.

Bourbon sait sur nous exercer Une aimable et douce puissance; Elle ravit sans y penser: Que fait-elle lorsqu'elle y pense?

En ses yeux un feu luit toujours. De qui toute ame est tributaire. Celui qui brille en ses discours N'est pas moios assuré de plaire.

Je me souviens d'avoir écrit, Fondé sur des raisons puissantes, Que sans les beautés de l'esprit Celles du corps sont languissantes.

Celui-ci fait naître l'amour, Mais l'autre empéche qu'il ne meure, Surtout quand au même séjour Une belle Ame a sa demeure.

J'ai cité Bourbon à propos : Joignez tont ce mérite insigne, Il n'est déesse ni héros Qui de notre encens soit si digne.

Je ne devois pas commencer ma lettre par un sujanprès duquel tout le reste semblera mériter tres pes cette attention que je vous demande. Sans m'arrêter à autre attention que je vous demande. Sans m'arrêter à je passe de l'hôtel de Conti aux affaires de dels le monts, c'est-à-dire d'une princesse extrêmement vive à un pape qui va mourir.

> Pour nouvelles de l'Italie, Le pape empire tous les jours. Expliques, Seigneur, ce discours Du côté de la maladie; Car aucun saint-père autrement Ne doit empirer nullement. Celui-ci veritablement N'est envers nous ni saint, ni père: Nos soins, de l'erreur triomphants,

Ne font qu'augmenter sa colère Contre l'ainé de ses enfant. Sa santé toujours dimines. L'avenir m'est chose incomes, Et je u'en parle qu'à titos; Mais les gens de dell les monts Auront bientôt pleuré est bomme, Car il défend les Jesnetons, Chose très nécessaire à Rome.

Comme il ne coûte rien d'appeler les choses par sons bonorables, et que les nymphes de delà les onts, les bergers même, pourroient s'offenser de chui-ci, je leur dirai que j'ai voulu d'abord les quader de Chloris; mais ma rime m'a fait choisir l'autre om, que j'avois déjà consacré à ces sujets-là. Les reistres du Parnasse ont un cérémonial où il y en a our tous les degrés et pour tous les âges. Je ne m'arte point à cela, et ne prends pas garde de si près la distribution de ces dignités, que je donne fort ouvent par caprice, ou pour une considération fort égère.

Je me contente à moins qu'Horsce: Quaud l'objet en mon cœur a place, Et qu'à mes yeux il est joli, Do nomen quodlibet illi.

Horace les avoit eunoblies auparavant, mais ce privilége ne m'appartient pas.

Après vous avoir parlé de l'Italie, je viens, Monseigneur, à ce qui concerne l'Angleterre.

> Halifax , Bentinck et Danby N'ont qu'à chercher quelque alibi Pour justifier leur conduite. Quoi qu'en puisse dire la suite, C'est un très mauvais incident. Halifax sembloit fort prudent. Danby, je ne le connois guère. Bentinck à son maître sut plaire, Jusqu'à quel point, je n'en dis mot: S'il n'eût été qu'un jeune sot, Comme sont tous les Ganymèdes, On auroit enduré de lui, Bt dans la pièce d'aujourd'hui Bentinck feroit peu d'intermèdes ; Mais prompt, habile, diligent A saisir un certain argent Somme aux inspecteurs échappée, Il a du côté de l'épée Mis, ce dit-on, quelques deniers. Après tout, est-il des premiers qui pareille chose arrive? Ne faut-il pas que chacun vive? Cependant il a quelque tort, Si le gain est un peu trop fort, Va les Anglois et leurs coutames. Le proverbe est bon, selon moi, Que, qui l'oue a mangé du roi, Ceat ans après en rend les plum Manger celle du peuple anglois Est plus dangeroux mille foie Bentinck nons en saura que dire: Je n'y vois pour lui point à rire, On va lui barrer bien et beau Le chemin aux grandes fortunes. Dieu me garde de feu et d'eau, De mauvais vin dans un cadeau, D'avoir rencontres importanes, De liseurs de vers saus répit, De maîtresse ayant trop d'esprit, Et de la chambre des communes!

Londonderry s'en va se rendre, Voilà ce qu'on me vient d'apprendre : Mais dans deux jours je m'attends bien Qu'un bruit viendra qu'il n'en est rien. J'ai même encor certain scrupule : Ce siège est-il un siège, on non? Il ressemble à l'Ascension Qui n'avance ni ne recule. Jacque aura monté sa pendule Plus d'une fois avant qu'il ait Tous ces rebelles à souhait. On leur a mené pères, mères, Femmes, enfants, personnes chères, Qu'on retient par force entassés Comme moutons dans les fossés Cette troupe aux assiégés crie. Rendez-vous, sauvez-nous la viel Point de nouvelle; au diantre l'un Oui ne soit sourd Le bruit commun Est qu'ils n'ont p us de quoi repaître. A la clémence de leur maître Ils se devroient abandonner. Et puis, allez-moi pardonner A cette maudite canaille. Les gens trop bons et trop dévots Ne font bien souvent rien qui vaille. Faut-il qu'un prince ait ces défauta?

C'est envoyer de l'eau à la mer que de vous écrire des réflexions. Ainsi je les laisse, pour vous assurer que je suis avec un profond respect, etc.

#### XXIX.

# A S. A. S. Mon LE DUC DE VENDOME.

Septembre 1680.

Prince vaillant, humain et sage, Avouez-nous que l'assemblage De ces trois bonnes qualités Vant misux que trois principautés. Force grands pensent d'autre sorte: S'ils ont raison, je m'en rapporte; Mais je soutiens encore un point, C'est que souvent ils ne l'out point. Sans traiter ici cette affaire, Comment, Seigneur, pouvez-vous faire? Vous plaignez les peuples du Rhin. D'autre côté, le souverain Et l'intérêt de votre gloire Vous font courir à la victoire. Mars est dur; ce dieu des combats Même au sang trouve des appas Guerre et pitié loger énsemble, Aurions-nous des hôtes plus doux, Si l'Allemagne entroit chez nous? J'aime mieux les Turcs en campagne, Que de voir nos vins de Champagne Profanés par des Allemands. Ces gens ont des hanaps trop grands; Notre nectar vent d'autres verres. En un mot, gardez qu'en nos terres Le chemin ne leur soit ouvert : lls nous pourroient prendre sans vert. Prendre sans vert notre monarque! Les conducteurs de cette barque Y perdroient bientôt leur latin. Lorraine eut le nez le plus fiu. Il fant se lever plus matio Que ne font beaucoup de ces princes, Pour pénétrer dans nos provinces. Je vois ces béros retour Chez eux avec un pied de nez, Et le protecteur des rebelles Le cul à terre entre deux solles;

Et tout le parti protestant
Du saint-père en vain très content.
J'ai là-dessus un conte à faire.
L'autre jour, touchant cette affaire,
Le chevalier de Silleri,
En parlant de ce pape-ci,
Souhaitoit, pour la paix publique,
Qu'il se fât rende catholique,
Et le roi Jacques huguenot.
Le trouve assez bon ce bon-mot.

Louis a banni de la France L'hérétique et très sotte engeance. Il tenta sans beaucoup d'effort Un si grand dessein dans l'abord; Les esprits étoient plus dociles. Notre roi voyant quelques villes Sans peine à la foi se rangeant, L'appéit loi vint en mangeant.

Les quolibets que je hasarde Sentent un peu le corps-de-garde. Ce style est bon en temps et lieu. Une autre fois, moyennant Dien, Votre Altesse me verra mettre Du françois plus fin dans ma lettre.

Cependant d'un soin obligeant L'abbé m'a promis quelque argent. Amen, et le ciel le conserve! Apollon, ses chants et sa verve, Bacchus, et peut-être l'Amour, L'occupent souvent tour à tour. Sans compter l'hydre créancière. Quelque jour ce sera matière Pour lui donner, avec raison, Autant de têtes qu'à Typhon. Il veut accroître ma chevance. Sur cet espoir, j'ai par avance Quelques Louis au vent jetés, Dont je rends grace à vos boutés. Le reste ira sans point de faute, (Ou bien je compte sans mon hôte : Le paillard in'a dit aujourd'hui Qu'il faut que je compte avec lui. Aimez-vons cette parenthèse?) Le reste ira, ne vous déplaise, En bas-reliefs, ET CETERA. Ce mot-ci s'interprétera Des Jeannetons, car les Clymènes Aux vicilles gens sont inhumaines. Je ne vous réponds pas qu'encor Je n'emploie un peu de votre or A payer la brune et la blonde; Car tout peut aimer en ce monde. Non que j'assemble tous les jours Barbe fleurie et les Amours Même dans peu votre finance Au sacrement de pénitence A mon égard échappera.

Pour nouvelles de par-decà,
Noss faisons au Tomple merveilles.
L'autre jour on but vingt bouteilles;
Rénier en fut l'arcbitriclin.
La unit étant sur son déclin,
Lorsque j'eus vidé mainte coupe,
Langeamet, aussi de la troupe,
Me ramena dans mon manoir.
Je lui donnai, uon le bonsoir,
Mais le bonjour : la blonde Aurore,
En quittant le rivage maure,
Nous avoit à table trouvés,
Nos verres nets et bien lavés,
Mais nos yeux étant un peu troubles,
Sans pourtant voir les objets doubles.
Jusqu'au point du jour on chanta,
On but, on rit, on disputa,
On raisonna sur les nouvelles;

Chacun en dit, et des plus belles. Le grand-prieur eut plus d'esprit Qu'aucun de nous sans contredit. J'admirai son sens; il fit rage; Mais, malgré tout son beau langage Qu'on étoit ravi d'écouter, Nul ne s'abstint de contester. Je dois tout respect aux Vendômes; Mais j'irois en d'autres royaumes, S'il leur falloit en ce moment Céder, ne ripus asulement.

Je finis; et je vous souhaite
Une victoire très complète,
Chance à tous jeux, de la santé,
Non pas pour une éternité;
Je suis en mes vœux plus modeste:
Pourru que la bonte céleste,
A vous, au grand-prieur, à moi,
Donne cent ans de bon aloi,
Je serai content du partage.
Vous en méritez davantage;
Blais la raison d'un si beau lot
Ne se dit pas toute en un mot.

Ainsi je ferai fort bien de remettre la chose à une autre fois, et de finir cet écrit par une protestation solennelle d'être, autant que dureront ces cent ans de vie que la Parque me doit filer, etc.

# XXX.

# A S. A. S. MOR LE PRINCE DE CONTL

Novembre 1680.

Monseigneur.

On m'a dit tant de fois que V. A. S. étoit en chemin, et que mes lettres ne la trouveroient plus à l'armée, qu'enfin j'ai manqué l'occasion de faire partir celle-ci. En quelque lieu qu'elle vous soit présentée, je vous dirai, à mon ordinaire, que les choses nous paroissent suspendues, tant en Flandre qu'aux bords du Rhin; et, rien ne réveillant les esprits, il est arrivé un changement dans la robe et dans les fanances, qui nous a donné matière de raisonner.

On dormoit ici quand le roi, Ayant ses raisons, et très sag Parmi les gens d'un haut emplos A fait un vrai remu-ménage Et mis Harlay premièrement A la tête du parlement. Il en est digne, et j'ose dire Que Thémis en tout son empire Trouveroit à peine aujourd'hui Un oracle approchant de lui. Ne plaidez qu'ayant bonne cause; C'est maintenant la seule chos Qui peut faire su gain du procès. Vous contestes avec sucrès Par-devant le dieu des alarmes, Appuyé du seul droit des armes: Harlay règle d'autres débats, Où je crois vous n'excellez pas. Ni la grandeur ni la vaillance Ne font incliner sa balance. Son éloge entier iroit loin J'aime mieux garder avec soin La loi que l'on se doit prescrire D'être court, et ne pas tout dire. Pour éviter donc la longueur Qui met les choses en langueur.

Pontchartrain règle les finances. Si jamais j'ai des ordonnances, Ce qui n'est pas près d'arriver. Il saura du moins me sauver Le chagrin d'une longue attente. Et lira d'abord ma patente. Homme n'est plus expéditif, Mieux instruit, ni plus inventif, Talents aujourd'hui necessaires. La Briffe est chargé des affaires Da public et du souverain Au gré de tous il sut enfin Débrouiller ce chaos de dettes Qu'un maudit compteur avoit faites. Ce n'est pas là le seul essai Qui le rend successeur d'Harlay Ce poste, avec celui qu'il quitte, Demandoit un ample mérite Au sujet qu'on a placé là. Hardi quiconque le suivra! Non que Louis par sa sagesse Ne puisse en conserver l'espèce : Tout le bien que j'ai dit d'autrai Retombe à juste droit sur lui.

Comme j'étois près de fermer ma lettre, on a écrit ici de Versailles que le Roi avoit donné la qualité de ministre à M. de Seignelay. Je ne vois personne qui n'en témoigne beaucoup de joie.

> Il doit ce nouvel ornement A son mérite seulement. Ses soins, dignes que la fortune Avec eux veuille concourir, Saurout bientôt partout offrir L'abondance en ces lieux commune : Sur nos deux mers nos matelots, Quelque inconstants que soient les flots, Sauront ménager pour nos voiles L'aide des vents et des étoiles. Ne doutez point qu'en son emploi, Redoublant ses soins et son zèle, Sous la conduite de son roi Le nouveau ministre n'excelle. N'avons-nous pas vu de nos bords Une double flotte réduite, Et se renfermer dans ses ports Mettant son salut dans sa fuite? Le travail y croît, j'en conviens; Mais tels maux en cour sont des biens, Rais ceis mana en cour sont ces mens, Et Seignelay peut y suffire. On le voit sur-le-champ écrire Touchant des points très importants, Mieux que moi, Seigneur, c'est peu dire: Mieux qu'aucun écrivain du temps.

Pour passer à d'autres matières Vous saurez qu'ou m'a dit naguères Que cet hiver-ci l'opéra A Rome se rétablira Cela me semble un bon augure En la présente conjoncture, Et commence à sentir la paix: Je ne pense pas qu'elle échappe Anx premiers soins du nouveau pape. Si le Saint-Esprit mit jamais Quelqu'un au trône de saint Pierre Pour qui le démon de la guerre Eut de la crainte et du respect, C'est Alexandre; car, sans dire Qu'à nul état il n'est suspect, Il a tout ce que l'on désire, Expérience, fermeté, Justice, et sagesse profonde. L'Olympe interpose au traité La première tête du monde En bon sens comme en dignité. Dès-à-présent Sa Sainteté

S'en va cet ouvrage entreprendre. O paix! ne te fais point attendre. Veux-tu que pour toi l'univers Soupire encore deux hivers? Fille du ciel et d'Alexandre, Car je te garde tous ces noms, Renvoie au Nord les squilons; Fais qu'avec eux Mars se retire Faisant place à Flore, à Zéphyre. Citer ces dieux, me va-t-on dire. En parlant du pape, est il bien? Non, mais l'art des poètes n'est rien, Leurs discours n'ont beauté ni grace, Sans ce langage du l'arnasse. Qu'Apollon s'exprime en païen Trouve-t-on cela fort étrange? Pour bannir pourtant ce mélange, Et parler du pape en chrétien, Souhaitons que Dieu l'illumine, Et que la paix, par son moyen, Vers les fidèles s'achemine, Avec l'assistance divine Qu'un jubilé procurera. Dès que le poête lui verra Réunir la chose publique, D'ici sans peine il partira, Et les vers il entonnera De Siméon dans son cantique; Mais il veut vivre jusque-là.

Vous allez me faire encore une autre objection, elle est d'une nature à venir de vous; c'est que la France ne m'a pas donné charge de faire des vœux pour la paix avec tant d'empressement. Est-ce l'intérêt de la France qui vous fait aller braver les hasards, ou si c'est celui de votre gloire? Je ne démêle pas bien la chose. Peut-être-même y va-t-il de votre plaisir : ce que je n'ose presque penser, Nec tibi tam dira cupido. Cependant vous autres héros seriez bien fachés qu'on vous laissat vivre tranquillement. Comme si la vie n'étoit rien, et que sans elle la gloire fût quelque chose! Vous croyez être demeurés au coin du feu, à moins que vous ne vous alliez brûler sur le mont OEta, de même que fit Hercule. Ponr vous répondre sur tous ces points, je vous dirai que non pas la France, mais l'Europe entière ne peut que perdre à une guerre comme celle-ci. Et à votre égard, monseigneur, ne vous alarmez pas sitôt de ce mot de paix : elle est tellement difficile à faire, qu'il est malaisé qu'Alexandre VIII nous la donne dès son avenement au poutificat : Eia sudabit satis. Auquel cas j'ai dans l'esprit que plus vous auriez de part au projet, et mieux nous nous trouverions des assistances de la fortune. Si Jupiter recueilloit les voix (j'en reviens toujours à mon style poétique, et à quelque chose encore de plus chatouilleux; il n'est pas besoin que je m'explique ici davantage, vous voyez déjà où j'en veux venir), votre esprit et votre valeur auroient une ample matière de s'exercer. Nous en parlions, il y a deux jours, du Vivier et moi. Il me pria de vous assurer de ses très humbles respects. Nous fimes des vœux très particuliers en votre faveur. Ils n'étoient ouis que de quelques idoles chinoises, et du destin qui apparemment les exaucera, car je n'y vois rien que de raisonnable. Pour peu que je vive encore, je pourrai vous entendre dire, Et quorum pars magna fui. Co seroit dommage que je mourusse avant l'accomplissement de ma prophétie : non qu'on eût besoin de moi pour célébrer votre gloire; mais j'exciterois à le faire les Malherbe et les Voiture. Y a-t-il encore au monde des Voiture et des Malherbe? Bonnes gens, je ne

vous puis voir, comme dit maître François dans son livre. Si je ne réponds de beaucoup de capacité pour ma part, je réponds au moins de beaucoup de zèle, étant avec autant de passion que de profondeur de respect, etc.

#### XXXI.

# A MESDAMES D'HERVART, DE VIRVILLE, ET DE GOUVERNET. — 1691.

AUX MUSES.

Intendantes du Parnasse. Si de traits remplis de grace Vos faveurs ornent les vers Dout j'entretiens l'univers. Aujourd'hui je vous implore Donnez à ma voix encore L'éclat et les mêmes sons Qu'avoient jadis mes chansons. Toute la cour d'Amathonte Étant à Bois-le-Vicomte, Muses, j'ai besoin de vous. Venez donc de compagnie Par vos charmes les plus doux Ressusciter mon génie. Je sens qu'il va décliner; C'est à vous de lui donner Des forces toutes nouvelles: Car je veux louer trois belles; Je veux chanter haut et net Virville, Hervart, Gouvernet. J'en ferai mes trois déesses, Leur donnant, à ma façon, Et l'Amour pour compagnen Et les Graces pour hôtesses. I'y joindrai les menus dieux Qu'Hervart a pour satellites De leurs troupes favorites S'accompagnant dans les lieux Où Lulli règne et Molière, Le sermon voit rarement Une telle fourmilière: Ce n'est pas leur élém Hervart alors congédie Presque moitié de ses gens; A Vénus, sa bonne amie, Les prétant pour quelque temps. Tout en est plein dans l'ombrage Qui n'eut jamais son pareil. Il n'est forêt ni bocage Plus ennemis du soleil. Dans ses réduits les moins sombres Se cache ajsement l'Amour. Sous l'épaisseur de leurs ombres Je pourrois bien quelque jour Laisser mon cœur en otage. Le reste du composé Est l'être le plus volage Dont Dieu se soit avisé.

Comme il y a long-temps que vous vous mêlez de mes affaires, vous savez aussi bien que moi que ce que je dis est véritable. S'il étoit possible que vous fixassiez le Mercure pour quelques jours, je me hasarderois d'aller trouver les personnes dont il s'agit : mais de demeurer tranquille à Bois-le-Vicomte pendant qu'on répétera à Paris mon opéra, c'est ce qu'il ne faut espérer d'aucun auteur, quelque sage qu'il puisse être. Je resterai donc en un lien où je vas et viens comme bon me semble, et où je puis cacher ma marche quand il me plaît : ce sera autant de danger que j'éviterai. Toutes muses que vous êtes, eutre-

prendriez-vous de me préserver du péril à : je m'exposerois en m'allant enferrmer dans un : teau où madame d'Hervart et ses mières n'éparque ame vivante, et me retiendroisent par emchanter contre tout droit d'hospitalité? Que deviendros-avec mon humeur volage, et qui me sauroit sour nul attachement? Il me siéroit bien de faire là le pa sionné et le chevalier errant, moi qui me serois preçu écuyer du moindre des héros de tous les man d'Amadis

Oh! si j'evois un empire, Si j'étois roi du Pérou!... Je vois qu'Hervart un eva dîre : Votre souhait est bien fou. Si vous sviez des couronnes. Hé bien! qu'est-ce que cela ? Feriez-vous de nos personnes La conquête à ce prix-là? Vienne Jupiter lui-même, Et le dieu qui fait qu'on aime. Ayant pour eux le Destin, Ils y perfont leur latin.

Pour vous récompenser de vos vœux et vous payr de votre monnoie, voici ce qui vient de me rend dans la pensée:

> Oh! si le dieu du Parnasse Avoit inspiré Colasse, Comme l'on dit qu'il a fait, La chose iroit à soubait. Selon toutes les merveilles Qu'on en dit présentement, Les yeux n'auroient nullement à se moquer des oreilles.

# XXXII.

#### A M. LE CHEVALIER DE SILLERI.

Ce 28 août 1602.

Jameis nos combattants n'ont été si hardis;
Nos moindres fantassins sont autant d'Amadis.
La présence du roi, ses ordres, son exemple...
Quel roil c'est aux neuf Sœurs de lui bâtir un temple.
Mon art ne sufit pas pour de si hauts projets.
Les soins, dis-je, du prince auimant ses sujets,
On prend des murs. Quels murs! vrais remparts de la Flandr
Qu'un autre que Louis seroit dix ans à prendre.
Ab! si le ciel vouloit que nous eussions le tout!
Quel pays! vous voyez ses défenseurs à bout.
Je n'en dirai pas plus, notre roi n'aime guères
Qu'on raisonne sur ces matières.

Voilà bien des quels entassés les uns sur les antres, et une figure bien répétée; si faut-il pourtant l'employer encore sur ce qui regarde M. le duc.

Quel prince! Nous savons qu'il s'est trouvé parteut:
Que, dédaignant le bruit d'une valeur commune,
Il s'est distingué jusqu'au bout;
Que Francœur, Jolicœur, Jolibois, la Fortune.
Grensdiers, gens sans peur, vrais suppots de Cesars,
Avec moins de plaisir s'exposent aux hausrds.
Tel ou voit qu'un lion, roi de l'ardente plage,
De sang et de meurtre altéré,
orte sur les chasseurs un regard assuré.

Et se tient fier d'être entouré
De mille marques de carnage.

Je change en cet endroit de style et de langage. Ne vous semble-t-il pas que je m'en suis tire Ainsi qu'un voyageur en des bois égaré?

Les muses ne sont pes sur ce prince épuisées.

Quel plaisir pour cetui dont il reçut le jour!

Le bon sens et l'esprit, conducteurs du courage,
Sont du seng des Condés l'ordinaire apanage.

Moi, j'en tiens ceut louis: chacun m'en fait la cour.

Il a déffé ma veine.

Mes soins en valoient-ils la peine?
Il ne s'en faut point étonner.
Que ne lui vit-on pas donner
Dans le temps qu'il tint cour plénière
Pour une léte singulière?
Chantilly fut la scène, endroit délicieux.
Sans que tout fût parfait, chacun fit de son mieux.
Tous rapportèrent de ces lieux

Tous rapportèrent de ces lieux
De grosses et notables sommes.
Il a payé comme les dieux
Ce qu'ils ont fait comme des hommes.

Il n'est bruit ici que de votre prince. Tout le monde lui attribue l'avantage que nous avons remporté au combat de Steinkerque. C'est là un fort beau sujet de poëme: le caractère du héros, l'action et les circonstances, il n'y manque rien que le bon Homère ou le bon Virgile, si vous voulez: car pour votre poète, il ne faut plus vous y attendre; je suis épuise, usé, sans le moindre feu, et ne sais comment j'ai pu tirer de ma tête ces derniers vers. Quand je dis que je suis sans feu, c'est de celui qui a fait les fables et les contes que je veux parler; car d'ailleurs je ne suis pas avec moins d'ardeur que j'étois il y a dix ans, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur et poète.

P. S. Ces vers ont été commencés incontinent après la prise de Namur et avant les dernières actions de M. le duc, à votre combat d'Enghien. On n'a pas sitôt loué une chose qu'il eu vient un autre. Dites a ce prince qu'il nous donne quelque relâche, car il nous constitue toujours en de nouveaux frais par de nouveaux témoiguages de sa valeur; ni moi à l'âge de vingt-ciuq ans, ni tête d'homme n'y suffroit.

#### XXXIII.

#### A M. DE MAUCROIX.

26 octobre 1694.

J'espère que nous attraperons tous deux les quatrevingts aus, et que j'aurai le temps d'achever mes hymnes. Je mourrois d'ennui si je ne composois plus.

Donne-moi tes avis sur le *Dies iræ*, dies illa, que je t'ai euvoyé. J'ai encore un grand dessein, où tu pourras m'aider. Je ne te dirai pas ce que c'est, que je ne l'aie avancé un peu davantage.

#### XXXIV.

# A M. DE MAUCROIX.

10 février 1695.

Tu te trompes assurément, mon cher ami, s'il est bien vrai, comme M. de Soissons me l'a dit, que tu me croies plus malade d'esprit que de corps. ll me l'a dit pour tâcher de m'inspirer du courage, mais ce n'est pas de quoi je manque. Je t'assure que le meilleur de tes amis n'a plus à compter sur quinze jours de vie. Voilà deux mois que je ne sors point, si ce n'est pour aller un peu à l'Académie, afin que cela m'amuse. Hier, comme j'en revenois, il me prit, au milieu de la rue du Chantre, une si grande foiblesse, que je crus véritablement mourir. O mon cher l mourir n'est rien: mais songes-tu que je vais comparoître devant Dieu? Tu sais comme j'ai vécu. Avant que tu reçoives ce billet, les portes de l'éternité seront peutêtre ouvertes pour moi.

#### XXXV.

# RÉPONSE DE M. DE MAUCROIX.

14 février 1695.

Mon cher ami, la douleur que ta dernière lettre me cause est telle que tu te la dois imaginer. Mais en même temps je te dirai que j'ai bien de la consolation des dispositions chrétiennes où je te vois. Mon très cher, les plus justes ont besoin de la miséricorde de Dieu. Preuds-y donc une entière consiance, et souviens-toi qu'il s'appelle le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Invoque-le de tout tou cœur. Qu'est-ce qu'une véritable contrition ne peut obtenir de cette bonte infinie? Si Dieu te fait la grace de te renvoyer la santé, j'espère que tu viendras passer avec moi les restes de ta vie, et souvent nous parlerons ensemble des miséricordes de Dieu. Cependant, si tu n'as pas la force de m'ecrire, prie M. Racine de me rendre cet office de charité, le plus grand qu'il me puisse jamais rendre. Adieu, mon bon, mon ancien et mon véritable ami. Que Dieu, par sa très-grande bonté, preune soin de la sauté de ton corps, et de celle de ton ame!



# TABLE.

| NOTICE SUR LA VIE DE LA FONTAINE.           | Onks pag. 40                         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| FABLES.                                     | Éritaes 40                           |
| ÉPITRE DÉDICATOIRE A MET LE DAUPHIN. pag. j | Poésies diverses 42                  |
| Préface de La Fontaine ibid.                | BALLADES ET RONDEAUX 42              |
| LA VIE D'ÉSOPE LE PERYGIEN iij              | Sonners                              |
| FABLES                                      | Madrigaux 43                         |
| PHILÉMON ET BAUCIS                          | DIEAINS                              |
| Les Filles de Minée 100                     | Sinains                              |
| CONTES                                      | Снаизоиз                             |
| THÉATRE                                     | Épitaphes 43                         |
| OEUVRES DIVERSES 315                        | VERS POUR DES PORTRAITS              |
| LES AMOURS DE PSYCHÉ ET DE CUPIDON 317      | Épigrammes                           |
| ADOMIS                                      | TRADUCTIONS EN VERS                  |
| La Captivité de Saint-Malc 371              | OPUSCULES EN PROSE                   |
| LE QUINQUINA                                | ÉPÎTRES DÉDICATOIRES 45              |
| FRAGMENTS DU SONGE DE VAUX 382              | LETTRES DE LA FONTAINE A SA FEMME 45 |
| ÉLÉGIES                                     | LETTRES A DIVERS 46                  |

FIN DE LA TABLE.

France FLANTON

# 300K IS DUE ON THE LAS STAMPED BELOW

# 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed. Renewed books are subject to immediate recall.

LD 21-100m-6,'56 (B9311s10)476 General Library University of California Berkeley

YC 647151 K

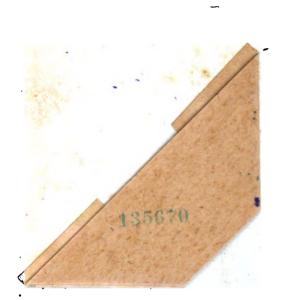



Digitized by Goog

